

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF CHARLES MINOT CLASS OF 1828





-- -

.







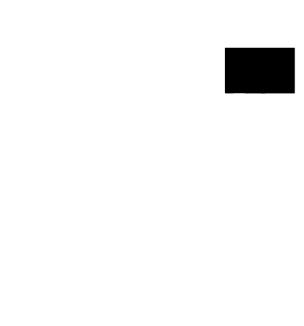



r.



# COLLECTION DES MÉMOIRES

BELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE.

Table générale et analytique.

DE L'IMPRIMERIE DE DECOURCHART.

•

• .

.

• .

•

.

.

-



RELATIFS

# A L'HISTOIRE DE FRANCE,

ILITES L'AVENEMENT DE BEBRE IV JUSQU'A LA PAIX DE PARIS CONCLUE EN 1763;

AND DES NOTICES SUR CHAQUE AUTEUR, IT DES OBSERVATIONS SUR CHAQUE OUVRAGE,

---

A. PETITOT ET MONMERQUÉ.

TOME LXXVIII.



.>PARIS,

1 OUGAULT, LIEBAIRE, RUE DE SORBONNE, N 9.

5<sup>1,7</sup> 1829.

100

845.7.27

1844) I'm 30.

Cette Table générale et analytique des matières a été rédigée par M. DELBARE.



# GENÉRALE ET ANALYTIQUE

# DES MÉMOIRES RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE.

( Note. Les chiffres remains indiquent les temes, et les chiffres arabes les pages.)

### A

APATT, prince de Transylvanie, demande a l'Empereur la restitution des comtés de Kalo et de Zatmar, et de la forteresse de Tokai, LIX, §2. Entre en Hongrie; met le siège devant Zatmar; cherche à negocier avec les labitans de cette ville et ceux de Kalo. §3. Defait Pédipol, qui vouloit le faire deposer, et prendre 4a place, 52. Amene un accouraconsiderable a l'armée des méconters de Hongrie, 53. Fait le siège de Zatmar, 65. Publie un manifeste en faveur des mécontens de Hongrie, se rend maître de Zatmar, 65. Abandonne le siège de la citadelle; pourquoi; retourne dans son pays, 66. Traite avec l'Empereur pour donner aux troupes de ce prince des quartiers en Transylvanie, 150.

Acourer succède à son père Maho-

Acument succède à son père Mahomet à l'âge de 1 ( ans ; premiers actes de son autorité , V , ( 16. Acum ( le comte d' ) est mis à la

Action (le comte d') est mis à la Bastille, pourquoi, LIX, 381. Reste 7 ans en cachot; sort de prison par le credit de med. d'Aignillon, qu'il avoit voulu faire enlever; rentre en possession de son him, 382. Araszas (le sicur d'), député des Etats-généraux auprès du roi de France, fait deux voyages aux Pays-Bas, pour assurer lesdits Etats des bonnes dispositions de S. M. à leur égard, XI, 470. Intervient au traité fait avec le Roi et le duc de Boullon, 473. Pric le présid. Jeannin de s'informer en Hollande s'il est vrai qu'il eit rendu de mauvais services au Roi, XII, 13.

Aris (le présid. d') offre de servir la princ. de Condé et son parti, pourru qu'on lui paie d'avance doux années de la pension qu'on lui a proposie; cette condition est acceptée et exécutée, et le président fait au parlement tout ce que le parti veut, l.III., 407. Empêche que le parlement ne fasse à la princrase l'avance de 10,000 écus qu'il lui avoit dansé parole de lui faire accorder, LIV, 95. Autré (le comte Phil. d') est archité et conduit au phèties de 201

Acué (le comte Phil. d') est inrèté et conduit au chitesu de Vincemes, à cause de sa trop grande privante avec la doch. de Savole, XLIX, 330.

Algunian, command. d'Aire, remet cette place sua Espagnole,

après l'avoir vaillamment défendue; est bien reçu du Roi, et pourvu du gouvernem. de Charleville et Mont-Olympe, XLIX, 329. AIGUEBERRE (le sieur d'), aide

AIGUEBERRE (le sieur d'), aide des camps et armées du Roi, envoyé à Liège pour y faire des levées, est attaqué près de Maestricht par Piccolomini, blessé et fait prisonnier,

XXX, 326.
Alguebonne (le sieur d'), gouvern de Haguenau, assiegé par Gallas, maintient les habitans de cette ville en retenant comme otages les principaux d'entre eux, XXIX,

178.
AIGUEFELD (le sieur) surprend un parti d'ennemis, et le fait prisonnier. XXIX. 500.

sonnier, XXIX, 509.

AIGUILLON (le duc d'), fils du duc du Maine, attaque avec une forte escorte le sieur de Balagny presque seul, VII, 381. Reconnoît

qu'il est fort redevable à M. de Sully, pour avoir calmé le ressentiment du Roi à cet égard, 382. Alguillon (la duch. d'), nièce

AIGUILLOW (la duch. d'), nièce du card de Richelieu, conseille à la Reine de faire arrêter le prince de Condé, XXXV, 148. (Introd.)—Envoie un courrier su Havre, pour empêcher que son neveu le duc d'Aiguillon y soit reçu, XXXVIII,

guillon y soit recu, XXXVIII, 424. Comment elle parvient à inspirer de la défiance au duc d'Orléans contre l'abbé de La Rivière, et contribue par ses conseils à l'emprisonnement du prince de Condé, 432. Paroit touchée de son infortune depuisqu'il est transféré au Havre, XXXIX, 88. (Men. de Mot-

tune depuis qu'il est transféré au Havre, XXXIX, 88. (Mém. de Motteville.) — Va se plaindre à la Reiue du mariage que le prince de Condé a fait du jeune duc de Richelien avec mad. de Pons; lui conseille de faire arrêter M. le prince, L., 205. (Montglat.) — La douleur qu'elle ressent du mariage de son neveu la

qui l'a approuvé, LIII, 73. (Mem. de Lenet.) Allor (Pierre), médecin de Barle-Duc, est appelé pour guérir le cancer dont est attaquée Anne d'Au-

porte à se venger de M. le prince,

triche; effet que produisent ses remèdes, XI., 261. Δικε (alége d'). Détails sur les opérations de ce sière: noms de

opérations de ce siège; noms de ceux qui y périssent, XLIX, 307 à 315. Aux-La-Chapelle (traité d'), conclu en 1668. Acquisitions que fait la

clu en 1668. Acquisitions que fait la France par ce traité; le renouvellement de la ligue entre les Suédois, las Anglais et les Hollandais en est

la suite, I.I., 159.

ALAIS (le comte d') enlève deux quartiers des régim. du duc de Lorraine en decà de la Meuse, XXVII, 110. Fait arrêter en Provence le prince Casimir de Pologne, XXX.

459. (Mém. de Richelieu.) — Veut s'assurer de la ville d'Aix; est arrèté par le présid. d'Oppède, qui s'est mis à la tête desmutins, L. 153. Prend le titre de duc d'Angoulème après la mort de son père, 243. Cherche à se maintenir de force dans son

à se maintenir de force dans son gouvernement, 391. Accepte l'amnistie, et vient trouver le Roi, 392. (Mém. de Montglat.)

(Mém. de Montglat.)

Albz (Ferd. Alvarez de Tolède,
duc d'), envoyé en Flandre à la tête
de 10,000 hommes, y déploie une

de 10,000 hommes, y déploie une sévérité qui soulève tous les esprits, XI, 410. Etablit un tribunal détiné à faire le procès à ceux qui out contribué, soit directement, soit indirectement, aux troubles; fait condamner les comtes d'Egmont et de Horn, 411. Ses paroles au sujet de leur exécution, 412. Il entre triom-

niers faits dans les combats, 413.
Monument d'orqueil érigé en signe de sa victoire; il devient en horreur aux habitans des Pays-Bas, 414. Demande et obtient son rappel, 415. (Précis de l'hist. des Pays-Bas.)
— Entre dans le Portugal, et force

phant à Bruxclles; fait périr par la main du bourreau tous les prison-

Antoine, nouveau roi, de sortir de Lisbonne, XLIX, 344. (Mém. de Montglat.) ALBERONI (le cardinal) est ôte du

ministère, et chassé d'Espagne; les Génois lui refusent un asyle; son génie et ses talens pour le gouver-

nt, LXX, 36. Comment il em-e le roi d'Espagne de se livrer mee de France, 37, ( Mem. de rr. ) - Envoye extraordinaire luc de Parme en Espagne, exa jalousie de Philippe v contre e d'Orleans, régent de France, III, 144. Trompe la cour de e, et recoit le chapeau de car-l, 158. Ses projets de changer e de l'Europe; il fait declarer ierre contre l'Empereur, 160. ntreprises, 171. Il est l'ame du dot qui a pour but d'ôter la re-e au duc d'Orleans, 175. Il fait irer la guerre a la France; va ses jours dans sa patrie, 187. m. de Noulles. ) - Sa naise obscure, comment il plattau de Vendôme, LXXVI, 226. mvoye a Madrid en qualité de ent du duc de Parme, 227 ment il empêche que Louville, ye extraordinaire en Espagne, au Roi, ຊ່6 ; comment il se rrasse do grand inquisiteur, inal del Judice , 248. Ses efforts parvenir au cardinalat; il cheri cearter les Parmeuns qui vouent venir a Madrid voir la Reine, Par quelle intrigue il se delivre quietude du côte de la France, rt suiv. Obtient le chapeau de inal . son plau politique, 287. gage son maître dans une guerre ruse, 188, Reçoit des coups de e du maquis de Villena; à le occasion, 200. Quoique has scople et meprise des grands, en montre pas moins d'amue a toutes les puissances étran-1, 202. Ne traite dans ses mani-• l'Empereur que d'archiduc, Conditions qu'il esige de ce re, suti Nomme a l'archeveche 'olede, et ne pooyant obtenir sulles du l'ape, il s'empare et : des revenus des eglises de Seet de Malaga, furieux du traité i quadruple alliance, il cherche les moyens d'exciter des trouen France, 307. La nourrice a reine d'Espagne parvient à le lee odieux, 384. Il reçoit ordre

de sortir de l'Espagne, 385. Passe en France, où il est interrogé par le chevalier de Marcieu; ses déclarations, 387. Il se rend à Parme; rations, 387. Il se rend à Parme; est errant pendant un an; assiste au conclave, 389. La congrégation nommée pour lui faire son procès tire l'affaire en longueur; d'après quel principe, 449. A près l'élection du Pape, Alberoni prend un palais a Rome, est envoyé légat à Ferrare; sa mort, 450. (Mém. de Duclos.)

Albrat, archiduc, cardinal, et archev. de Tolède, est envoyé pour gouverner les Provinces-Unies; con-ditions que lui offre le roi d'Espagne all partient à les soumettre, XI, 434. Il fait part aux Etats-gé-néraux de la resignation que fait Philippe n, en faveur de sa fille, de la souveraineté de ses Etats de Pla dre, 436. Il determine le Roi à faire des ouvertures de paix, 438. ( Précis de Chist. des Pays-Bas.) - Ecrit aux ambassad de France et d'Angleterre qu'ils doivent prendre creance a ce que leur a écrit et ce que leur ecrit encore le presid. Richardot; les remercie de leurs bons offices dans la négociation avec les Etats dans la negociation acceptable des Provinces-Unies, XIV, 462. Recoit une lettre des ambass France et d'Angleterre, qui lui annoucent que les Etats ont résolu de traiter de la trève proposée, et le prient de lui faire connoître son intention sur le lieu où ils doivent se rendre pour traiter avec ses députés VV, 102. Repond aux amba que ses deputés vont se rendre à Anvers, 134. Recoit de leur part une lettre de remerchmens pour l'honneur et la conttoisie qu'ils ont recus à Anvers, avec prière d'ache-ver par sa prudeuce l'acuvre de la paix, 2-8. Réponse de l'archidue, 280. (Négociat, de Jeannin.),—Il se rend maître de plusieurs places se rend mattre de plusicurs places du Palatinat, XVII, 116. (Mén. de Richeleu.) — Investit La Ca-Emporte le Catelet, 125. Passe la Somme, 126. S'empare de Roye, 127; de Corbie, 126. Vient attaaprès l'avoir vaillamment défendue; est bien reçu du Roi, et pourvu du ouvernem: de Charleville **et Mon**t-

Olympe, XLIX, 329.
Algueberre (le sieur d'), aide des camps et armées du Roi, envoyé

à Liege pour y faire des levées, est attaqué près de Macstricht par Piccolomini, blessé et fait prisonnier,

XXX, 326. AIGUERONNE (le sieur d'), gouvern. de Haguenau , assiégé par Gallas, maintient les habitans de cette ville en retenant comme otages les

principaux d'entre eux, XXIX,

178. AIGUEPELD (le sieur) surprend un parti d'ennemis, et le fait prisonnier, XXIX, 509.

Aiguitton (le duc d'), fils du duc du Maine, attaque avec une forte escorte le sieur de Balagny presque seul, VII, 381. Reconnoît qu'il est fort redevable à M. de Sully, pour avoir calmé le ressentiment du Roi à cet égard, 382.

Augustion (la duch. d'), nièce du card de Richelieu, conseille à la Reine de faire arrêter le prince de Conde, XXXV, 148. (Introd.)—En-

voie un courrier au Havre, pour empecher que son neveu le duc d'Aiguillon y soit reen, XXXVIII, 424. Comment elle parvient à inspirer de la défiance au duc d'Orleans contre l'abbé de La Rivière, et contribue par ses conseils à l'emprisonnement du prince de Condé, 432. Paroit touchée de son infortune depuis qu'il est transféré au Ha-vre, XXXIX, 88. (Mem. de Mot-teville.) — Va se plaindre à la Reine du mariage que le prince de Condé a fait du jeune duc de Richelien avec mad. de Pons; lui conseille de

( Montglat. ) - La douleur qu'elle ressent do mariage de son neveu la porte à se venger de M. le prince, qui l'a approuvé, LIII, 73. (Mem. de Lenet.)

Aillor (Pierre), médecin de Barle-Duc, est appelé pour guérir le cancer dont est attaquée Anne d'Au-

triche; effet que produisent ses remèdes, XL, 261.

Aire (aiége d'). Détails sur les opérations de ce siége; noms de ceux qui y périssent, XLIX, 307 à 315.

AIX-LA-CHAPELLE (traité d'), conclu en 1668. Acquisitions que fait la France par ce traité; le renouvelle-

ment de la ligue entre les Suédois, les Anglais et les Hollandais en est la suite, LI, 159. Alais (le comte d') enlève deux

quartiers des régim. du duc de Lorraine en decà de la Meuse, XXVII, 110. Fait arrêter en Provence le

prince Casimir de Pologne, XXX, 457. (Mém. de Richelieu.) — Veut s'assurer de la ville d'Aix; est arrèté par le présid. d'Oppède, qui s'est mis à la tête des mutins, L, 153. Prend

le titre de duc d'Angoulème après la mort de son père, 243. Cherche à se maintenir de force dans son gouvernement, 391. Accepte l'am-

nistie, et vient trouver le Roi, 392. ( Mém. de Montglat. )
ALBE ( Ferd. Alvarez de Tolède, duc d' ), envoyé en Flandre à la tête de 10,000 hommes, y déploie une

sévérité qui soulève tous les esprits, XI, 410. Etablit un tribunal destine à faire le procès à ceux qui ont contribué, soit directement, soit is directement, aux troubles; fait condamner les comtes d'Egmont et de

Horn, 411. Ses paroles au sujet de leur exécution, 412. Il entre triomphant à Bruxelles; fait perir par la main du bourreau tous les prison niers faits dans les combats, 4:3. Monument d'orgueil érigé en signe de sa victoire ; il devient en horreur aux habitans des Pays-Bas, 414. De-

(Précis de l'hist. des Pur s-Bas.) faire arrêter M. le prince, L., 205. Entre dans le Portugal, et force Antoine, nouveau roi, de sortir da Lisbonne, XLIX, 344. ( Meim. de

mande et obtient son rappel,

Montglat.) ALBERONI (le cardinal) est ôté du ministère, et chassé d'Espagne; les

Génois lui refusent un asyle; son génie et ses talens pour le gouveren France, où il est interrogé par le chevalier de Marcieu; ses décla-

XX, 36. Comment il emoi d'Espagne de se livrer le France, 37, (Mem. de – Envoye extraordinaire Parme en Espagne, exusie de Philippe v contre ricans, régent de France, 155. Trompe la cour de recoit le chapeau de car-Ses projets de changer l'Europe ; il fait déclarer contre l'Empereur, 160. rises, 171. Il est l'ame du ui a pour but d'ôter la ré-ue d'Orléans, 174. Il fait a guerre à la France; va iors dans in patric, 187. e Nouelles.) — Sa nais-ure; comment il plait au endôme, LXXVI, 226. r à Madrid en qualité de u duc de l'arme, 227. il emplehe que Louville, raordinaire en Espagne, doi, 246; comment il se du grand inquisiteur, el Judice, 248. Ses efforts mir au cardinalat ; il cherer les Parmésans qui vou-nir à Madrid voir la Reine, uelle intrigue il se délivre de du côté de la France, r. Obtient le chapeau de son plan politique, 287. on maître dans une guerre 288. Recoit des coups de marquis de Villens; à maion, 200. Quoique hai et meprise des grands, ontre pas moins d'assuntes les puissances étran-. Ne traite dans ses maniapereur que d'archiduc, litions qu'il exige de ce 16. Nomme à l'archeveche , et ne pouvant obtenir du Pape, il s'empare et revenus des églises de Sé-Malaga ; furicux du traité lruple alliance, il cherche ioyens d'exciter des trourance, 307. La nourrice le d'Espagne parvient à le leux, 364. Il reçoit ordre

rations, 387. Il se rend à Parme; est errant pendant un an; assiste su conclave, 380. La congrégation nommée pour lui faire son procès tire l'affaire en longueur; d'après quel principe, 440. Après l'élection du Pape, Alberoni preud un palais à Rome, est envoyé légat à Ferrare; sa mort, 450. (Men. de Duclos.) ALBERT, archiduc, cardinal, et archev. de Tolède, est envoyé pour gouverner les Provinces-Unies; con-ditions que lui offre le roi d'Espagne s'il parvient à les soumettre, XI, 434. Il fait part aux Etats-gé-néraux de la résignation que fait Philippen, enfaveur de sa fille, de la souveraineté de ses Etats de Flandre, 436. Il determine le Roi à faire des ouvertures de paix, 438. (Précis de Chist. des Pays-Bas.) aux ambassad, de France et d'Angleterre qu'ils doivent prendre creance à ce que leur a écrit et ce que leur écrit encore le présid. Richardot; les remercie de leurs bons offices dans la négociation avec les Etats des Provinces-Unies, XIV, 462. Reçoit une lettre des ambass France et d'Angleterre, qui lui annoucent que les Etats out résolu de traiter de la trève proposée, et le prient de lui faire connoître son intention sur le lieu où ils doivent se rendre pour traiter avec sea députés, XV, 102. Répond aux ambassad que ses députés vont se rendre à Anvers, 134. Reçoit de leur part une lettre de remercimens l'honneur et la courtoisie qu'ils ont reçus à Anvers, avec prière d'achever par sa prudence l'œuvre de la paix, 278. Réponse de l'archiduc, 280. (Négociat. de Jeannin.) — Il se rend maltre de plusieurs places du Palatinat, XXII, 116. (Mém. de Richelieu.) — Investit La Capelle, ets'en empare, XLIX, 125. Emporte le Catelet, 125. Passe la Somme, 126. S'empare de Roye, 127; de Corbie, 128. Vient atta-

quer Maubeuge, 158, qu'il est force d'abandonner, 159. Attaque Ruremonde, et s'en rend maître; prend Vanloo, marche sur Maubeuge, 163. Tombe malade dans son camp devant Aire, et meurt, 329. ( Mein. de Montglut.)

ALBY (l'évêque d') est dégradé

te tout caractere sacerdotai et de tout privilége clérical, pour avoir été le principal auteur de la révolte du Languedoc, XXVIII, 200. ALBY (Hippolyte d'Arragon, ba-ronne d'), forme le projet d'enlever

de tout caractère sacerdotal et de

la Catalogne aux Français, XXXV, par son courage et son sang-froid, 45. ALDOBRANDIN (le card. ) est en-

voyé par le Pape pour traiter de la paix entre le Roi et le duc de Sayoie, III, 384. Negociations, 397. Son entretien avec M. de Rosny, 401. Tous deux concluent la paix, 402. ALBEINGHER (le sieur), command.
l'armée impériale, attaque et prend
Mantoue par capitulation, XXVI,
191. Est blessé dans la bataille li-

vrée au roi de Suède sur le Lech, XXVII, 55. Alècaz (le marq. d') fait une très-belle défense à Bonn, LXV,

427.
ALENÇON (le duc d'), frère de Henri ui, est reconnu chef des po-

litiques, I, 64. Est envoyé auprès du roi de Navarre; s'accorde avec

lui sur les conditions d'une nouvelle paix, 73. Est reçu dans les Pays-Bas, nommé duc de Brabant, puis force de revenir en France, où il meurt de melancolie, 74. (Introduct.) — S'enfuit de la cour tra-

vesti, et se retire à Dreux, 257. Est

gagué par la cour, et devient le plus contraire au roi de Navarre et au prince de Coude, 262. Appelé par les révoltés des Pays-Bas, il fait de

grandes levées d'hommes, 304. Est reçu dans Cambray, 317. Assiége et prend Catesu-Cambresis, 318.

Moyen perfide dont il se sert pour enlever le gouvernem. de Cambray an sieur d'Inchy, 320. Passe en An-

gleterre; revient en Flandre, 323. Est reçu avec joie à Anvers; y est couronné duc de Brabaut; danger qu'il y court par suite de l'assassinat du prince d'Orange, 324. Sa perfi-die envers les Flamands, 326. (Œ co-

nom. roy.) — Est couronné à Anvers duc de Flandre et de Brabant; paroles qu'il prononce en recevant la couronne, XI, 423. Comment il la perd, 424. (Précis de l'hist. des

Pays-Bas.) ALEXANDRE VII (le pape) confirme par une bulle les dispositions prises par l'archev. de Pérefixe cos-

tre les religieuses de Port-Royal de Paris. Ceuc bulle est enregistrée au parlement, et reçue de tous les évêques de France, hors quatre, XXXIII, 173. Il ordonne, par un bref, à ces évêques de retirer leurs

mandemens, sous peine d'interdiction; désigne neuf prélats pour faire leur procès, 188. (Voy. aussi l'art. Chigi.) ALEXANDRE, fils bittard de Hen-

ri 1v; est reçu dans l'ordre des cheval. de Malte, V, 400.
ALFESTON, natif de Chalons, est condamné par le parlem. de Méta à être rompa vif, pour avoir vouls attenter à la vie du card. de Riche-

lieu; ses déclarations, XXVII, 446. ALGAY DE MARTIGNAC, premier éditeur des Mémoires du duc d'Or-

léans, parolt aussi en être le rédscteur, XXXI, 34.

ALIBERT (le sieur d'), fils du surintend. de Monsieur, se vante d'être

charge par ce prince d'une mission à Rome auprès du card. de Retz; il est arrêté; Monsieur désavoue son propos, et sa mission prétendes, XLII, 173.

Aligne (le sieur d') est non garde des sceaux; il dévient ami 🕹

Bassompierre, XXI, 5. - ALINCOURT (le sieur d'), fils de ALINCOURT (le sieur a ), nus ...
M. de Villeroy, élève des prétentions touchant le rachat du domaine de Lyonnais, VIII, 466. Opposition qu'il reacontre de la part de M. de Sully, 467. Comment il réussit, 471. (Oktobrom. royales.) ... Rancoul de

y, travaille à le faire rea-ninistère, XXI bis, 84. Richelieu.)

it (le chev. d') est tué au ré dans Turio, XLIX,

(le chev. des) est député « Savoie auprès de M. de le gagner ; son entretien ésens qu'il lui offre, III,

le marq. d') est tué au sti, XLIX, 203. (batsille d'), en Espa-

e par le marech, de Ber-a, blesses et prisonniers, Suites de cette bataille,

z vz, roi de Portugal, se Marie - Elisabeth - Franroie; conclut une ligue ance contre la maison LVIII, 107. Ses succès spagnols, 108. Sou in-our la Reine; à quoi elle

s, soo. Il est déposé par ion de l'assemblée des zi acrorde le duché de

rec un revenu de 50,000 12. Son mariage est dé-3. Est conduit à la Terinfermé au châtean Cin-

inos (los), confrérie Espagne, dont l'Eglise es maximes et punit les KII, 282. (le sieur d'), envoyé à ar Mazarin pour remet-

es du Roi au parlement s de la ville, court risque n pièces par le peuple; levant la princesse de 1, 286 ot sulv. Est sauve

gardé par le marq. de rontre lequel il portoit afig. Son entretien avec rils qu'il lui donne au princeme, 306. (Jacq. d'), recteur de

de Paris, public un désel cette compagnie pro-delité à Henri 17, 1, 182. le marq. d') d', à la ط ف , ` bataille de Leucate, la troupe com-

bataille de Leucate, la troupe com-mandée par Terrasse, XXX, 178. Augnor, prem. présid. de la cour des aides, dit ouvertement à M. le prince qu'il s'étonne de voir sur les fleurs de lis un prince qui, appès avoir si souvent triomphé des enne-mis de l'Etat, vient de s'unir à cur, XLVI, 87. (Mém. de Ress.) XLVII, 217. — Son discours dans la sénce de la courde sides lus? 2001 666.

de la cour des aides, le 23 avril 1652, en réponse au duc d'Orléans et au prince de Condé, XLVIII, 35. Il e plaint d'avoir été interrompu; sa

sermeté envers M. le prince, 36. Ac-

cepte avec peine d'être député au-près du Roi pour l'expulsion du car-dinal, 39. (Mem. de Connars.) Anglor (Michel), marquis de Gournay, envoyé ambassadeur en

Suisse, maintient par un traité ce pays dans l'amitié et l'alliance avec la France, LXV, 91. (Mém. de la cour de France.)-Est nommé am-

bassad. en Espagne, LXXII, 348. Il reconnolt que les opérations d'Or-ry sont le seul remède aux besoins

ressans de l'Etat; il réfute fortem. les difficultés des ministres d'Espa-gue, 350. Ce qu'il pense du Boi et de la Reine, 351. Il découvse un com-

plot tramé contre eux, 352. Opinion qu'il se forme à l'égard des grands, 354. Attend avec impatience la prin-cesse des Ursins, 355. Ses conseils

dans une querelle de cérénionial sont suivia, 358. Il répond aux griefs des grands, 365. Remet à la décision de Louis xiv le plan de la princ. des

Louis xıv le plan de la princ. des Ursins sur la formation d'un conscil, 367. Rend compte au Roi d'une révolte populaire et singlante ex-citée à Saragosse contre les troupes françaises, 368. Soutient un travail

immense au milieu des malheurs de l'Espagne, 398. Il répond aux ques-tions que lui a faites Louis xv aur les dispositions où sont les Espagnols à

l'égard de Philippe, 434 et suiv. Réfute avec chaleur les sophis nonce du Pape, concernant le titre de roi outholique donné à l'archi-

duc, recomu roi de Naples, 439. Early avec force a Louis zuv contrales articles preliminaires de paix, 443. Demande son rappel; pourquoi, 447. Il l'obtient, 450. Ecrit au Roi pour qu'il laisse en Espagne une vingtaine de bataillons de trou-

es françaises, 453. Réponse du Roi , 454. Amontot (M. d') demande au cardinal infant, de la part du Roi, la restitution de Trèves et la liberté

de l'électeur, XLIX, 73.

Amone (Matheo d') est tué en combattant pour le duc de Guise, LVI, 150. Amoneri (l'abbé d'), envoyé par mad. de Savoie auprès du Roi, vient

le complimenter à Dijon de sa part, te tour intenter a Djou de sa parç et lui témoigne la joie qu'elle et son fals ont de l'espérance de le voir bientôt, XLII, 347. Il complimente aussi Mademoiselle, 348. ANCRE (le sieur d') est envoyé en

Allemagne pour traiter du projet de la confédération européenne, VIII, Aucre (le maréchal d'). Voyez

Anderot (d') déclare à Henri 11 qu'il aime mieux mourir que d'aller à la messe, I, 25. Anderor (Ch. de Coligny, marq.

l'art. Concini.

d'), l'un des fils de l'amiral, pro tend avoir en ses mains la cornette blanche de Lorraine, remise par le sieur de Sigongne au baron de Ros-

ny pendant la bataille d'Ivry, I, 444 et 446. Il se range, par dépit, du côté de la Ligue, 454.
Announs (le sieur d') conduit

Andouins (le sieur d.) conduit trente pinasses de Bayonne à S.-Mar-tin de Ré, XXXI,79. Le conseil qu'il donne pour secourir le fort est jugé le meilleur par l'événement, 81. Andrea (Vincenzo d'), provédi-teur général, trahit avec beaucoup

d'adresse la cause du peuple napolitain, LV, 109. Moyen qu'il em-plois dans cette vue, 121. Tend un piége au duc de Guise, 331. Oblige Gennaro à donner toujours des soupcons du duc de Guise, pour l'empé-cher d'être assisté, LVI, 19. Sa con-duite artificieuse et pleine de ma-

lice est mise au grand jour par le

duc, 65 et suiv. Il devient suspen à tout le monde, 68. Cherche à solever le peuple contre le duc, 88. S'enfuit à son aspect, 91. Manque d'être tué d'un coup de pistolet par le chevalier de Forbin, 94. Annrea (le duc d') est nomme

par la noblesse napolitaine pour convenir avec le duc de Guise du réglement du quartier entre leurs tros-

pes; noms des cavaliers qui l'accom pagnent, LV, 279. Sa conférence avec le duc, 282. Comment il devient suspect aux Espagnols, qui le

font assassiner, 421.

Andrinopte. Description de cette ville, LIX , 131. Angélique de S.-Jean (la mère). fille alnée d'Arnauld d'Andilly, est

transférée de Port-Royal de Pars aux Annonciades; publie une rela-tion de sa captivité, XXXIII, 173. Ses connoissances profondes et variées; son opiniàtreté; sa conduite anx Annonciades, 174. L'archev. de Paris fait un dernier effort pour la fléchir, 177. Elle lui demande plu-sicurs fois la permission d'approcher des sacremens, 178. Offre à la supé-rieure d'être prisonnière sur parole, l'obtient et sen percent biensièt, 100.

l'obtient, et s'en repent bientôt, 179. Est réunie avec les autres à Por Royal des Champs, 180. Meurt abbesse du monastère; traits de son caractère, 232. ANGLETERRE. Description physi-

que et politique de ce pays, LVIII, 119 et saiv. Causes de la révolte des Anglais contre leur prince légitime, 126. Suites de la révolte, 130 et suiv. L'Angleterre est déclarée républi-

que après la mort de Charles 1, 162. ( Mém. de M. de \*\*\*.) — Etat de ce ys depuis la mort de Cromwell. LXIII, 273. Charles 11 rétablit les Angouring (le duc d'), auperation de Choisy.)

Angouring (le duc d'), auperation d'Auvergne, complice de dec

de Biron, est mis en liberté, IV. 156. Ses trahisons découvertes, V. 255. Conjectures sur sa conjuratios 304. Entretien du Roi avec M. de Rosny sur le caractère et la cos-

duite de ce seigneur, 306. Il est arrête, 335. Conduit a la Bastille, 336. Est condamné à perdre la vie, VI, 85. Prend Pierrefonds, et forme le siège de Soissons, IX, 375. De-venu duc d'Angoulème, il comvenu duc d'Angoulème mande l'armee qui est devant La Rochelle, 433. (OEamon. roy ales.) -F.st envoyé avec des troupes pour assièger Peroune, XVI, 310. Va assieger Soissons: prend Pierrefonds, 325. (Mem. de d'Estrées.) — Sort de la Bastille; vient protester au Roi de sa fidelité, XVII, 150. Est envoyé avec des troupes pour seconrir le château de Peronne, 156. Est envoyé dans les provinces du Maine et du Perche, où il ôte tout pouvoir a ceux qui favorisent le parti des princes contre la Reine mère et le marechal d'Ancre, 196. Est envoyé dans I'lle-de-France pour y com-mander une grande armée, 207. Asaiege et preud Pierrefonds, 213. Investit Soissons, 216. Le presse vivement, 2:7. Passe en l'iemont, ou il assiste le due de Savoie, 211. Prend le titre de duc d'Angoulème, 273. ; Vem. de Pontchartreun ) -Est envoye en Poiton pour rassem-bler l'armee . XXI, 88. Hassompierre . - Il est rendu à la liberte, et reprend l'état de colonel de la ca valerie legire, XXI bu, 295 et 295. Est envoye par le Roi pour investir Peroone, 318. Est nomme command d'une armée destinee a agir contre les princes ; assure au Roi le Maine et le l'erche , 390. Assiege et prend Pierrefonds; investit Soissons, 305. Est envoye en ambasmde en Allemagne avec MM. de Bethune et de Presux-Châteauneuf, XXII., \$7. Conseille au Roi de ra-ser le fort S.-Louis de La Rochelle, 353. Est envoyé en Bas-Poitou pour empécher les mouvemens des paymes protestans, XXIV, 60. Est nomme lieuten, gener, de l'armee destince a defendre Paris , XXIX , 236 . Mem. de Richelieu .- Conduit une armer en Lorraine; joint le marechal de La Force, XLIX, e3. Tous deux se réunissent au duc

de Weimar et au cardinal de La Valette, et présentent la bataille aux Imperiaux, qui n'osent l'accepter, 94. Découvre au cardinal de Richelieu que le père Caussin, con-fesseur du Roi, a conseillé à S. M. de le mettre à la tête des affaires ; quelle récompense il reçoit de cet avis, 175. Meurt à l'âge de 78 ans, L., 2/3. (Mem. de Montglat.)

ARRA COLONNA (dona), princesse palestrine, belle-sœur des cardinaux Barberin, persecutée par le Pape, vient en France, XXXVII, 194. Comment elle y est reçue; son por-

trait, son caractère, 195.

ANNE D'AUTRICHE, femme de Louis XIII, donne des bals à Borfranze de deaux pendant que Richelien y est dangereusement malade, XXVII, 218, note. Informée de la détention de son porte-manteau La Porte, elle proteste n'avoir écrit ni en Flandre ni en Espagne, XXX, 198. Fait les mêmes protestations au père Caussin ; mande le cardinal auprès d'elle, 199. Fait l'aveu de ses correspondances et de leur objet, 200. Dresse un écrit au Roi, dans lequel elle fait les mêmes aveux, et pro-met de ne retomber jamais en pa-reille faute, 201. Le Roi vient dans sa chambre, lui pardonne, 202. La Reine fait faire au cardinal de nouvelles declarations , 203. (*Mém. de* Richelieu .- Elle devient toute puissante a la mort de Roi, XXXIV, 213. Temoigne de la reconnuissance a ceux qui l'ont servie dans ses disgraces; accorde sa confiance au cardinal Mazarin; ses paroles en re-gardant le portrait de Richelleu, 214. Elle delivre les prisonniers de la Bastille, 215. (L'able Arnauld.) — Pourquoi la Reine s'obstine, pen-dant les troubles de la Fronde, à loger su Palais-Royal plutêt qu'au Louvre, 165. Elle envoie chercher le presot des marchands pour lui donner le même ordre, qu'il a deja reçu de M. le duc d'Orléans, relativement a la séreté du Rot et de la capitale, 471. Caractère de la Reine, 472. Elle consent à la sortie des princes de prison, malgré la promesse contraire qu'elle a faite au cardinal, 473. Elle reconnoît que mad. de Chevreuse l'a toujours trompée, 483. Travaille à rompre le projet de mariage de sa fille avec le prince de Conti, 484. Pour ôter tout prétexte de mécontentement à M. le prince, de l'avis de Mazarin, elle relègue dans leurs maisons les ministres Le Tellier, Servien et Lyonne, 505. D'après le conseil de Châteauneuf et Villeroy, elle donne une déclaration par laquelle elle s'engage à ne faire jamais revenir le cardinal, 512. (Mdm. de la duch. de Nemours.)—L'age, l'expérience et le malheur lui donnent plus de maturité; quelles consolations la dédommagent de la froideur de son mari, XXXV, 7. Les manières dou-ces et aimables de Mazarin le lui font distinguer des autres ministres, 8. Le caractère du duc d'Orléans ne lui inspire aucune estime, 9. Ses motifs de haine contre les ministres, 22. Elle proteste contre le plan de régence adopté par Louis xiu, 25. Ses incertitudes a la mort de son mari, 26. Elle se rend au parlement, où elle fait casser la déclaration du Roi, et obtient tous les pou-voirs de la regence, 27. Envoie le prince de Condé prier Mazarin de diriger le conseil, 28. Ne peut pardonner à Gaston d'avoir autorisé par sa présence une orgie faite con-tre elle, 55. Elle traite avec rigueur les maîtres des requêtes qu'elle a mandés auprès d'elle, 58. Fait casser l'arrêt d'union, 60. Ordonne au parlement de venir en corps auprès d'elle, et de lui apporter la feuille de son dernier arrêt; ses menaces ne produisent point l'effet qu'elle en at-teud,61. Elle autorise l'assemblée des chambres, qu'elle ne peut plus em-pecher, 63. Elle porte au parlement une déclaration du conseil, relative aux articles arrêtés par l'assemblée des chambres; outrée de la résistance qu'on y oppose, elle forme le

projet de tirer une vengeance écla-

tante, 65. Se rend avec le Roi à

Notre-Dame pour remercier Dieu de la victoire de Lens, 68. Fuit arrêter Blancménil et Broussel, 69. Son courage au milieu des révoltés; ses réponses à l'abbé de Gondy, 71. Elle reçoit avec fierte le parlement, qui vient lui demander la liberté de Broussel, 77. Consent malgré elle à une négociation, 78. Abandonnée de son ministre, elle montre une sécurité qui désarme ses plus cruels ennemis, 80. Fait sortir le Roi de Paris; en sort elle-même, en bravant les murmures du peuple, 81. Répond avec sa fermeté ordinaire à une députation du parlement, qui la supplie de ramener le Roi à Paris, et de mettre en liberté Châteauneuf et Chavigny, 83. Est contrainte de consentir aux articles proposés par le parlement, 84. Emploie tous les moyens pour s'attacher le prince de Condé, 90. A la suite d'un conseil secret, elle sort furtivement de Paris avec ses enfans, Mazarin, Gaston, Condé, etc., 91. Se rend à S.-Germain, 92. Déclare le par-lement criminel de lèse-majesté; supprime les charges de tous ceux qui ne se rendront pas à Montargis, 101. Situation facheuse de la cour à S.-Germain, 110. Après le traité conclu à Ruel, elle conduit le Roi à Compiègne ; ordonne aux dames de Chevreuse de quitter Paris, 123. Ecrit au coadjuteur un billet pour lui donner un rendez-vous, 148. Elle lui demande son appui pour l'emprisonnement du prince de Conde, 140. Après qu'il est exécuté, elle reçoit les frondeurs avec mesure et décence, 156. Envoie au parlement une déclaration du Roi contre le orince de Condé, 160. Se rend à Libourne, 177. Reçoit avec bonté une députation du parlement de Bordeaux, 178. Fait son entrée dans cette ville, 183. Envoie au parlement une déclaration contre la conduite du condjuteur, 195. Consent à regret à l'exclusion de Mazarin, 199. Forme secrètement le projet de sortir de Paris avec ses deux fils, et d'aller joindre le ministre ; pourquoi

a talanda

occasion , 344. Raillerie de la prin-cesse de Conti sur les galanteries du rojet échoue, 200. Elle s'entre-familièrement avec les bourqui inondent res appartemens duc, 345. Surprise et embarres de duc, 343. Surpræs -- la Reine en le voyant un jour à geiant la nuit; elle est prison-des deux Frondes, 201. Denoux devant son lit; elle se pla : les princes innocens; entredes correspondances avec Ma-1, 204. Fait au prince de Condé plus helles promesses, 205. useil de Mazarin, elle éloigne suen de mazern, ette cioque ous-ministres, 216. Change de cau le dinistère après la majo-da Roi, 221. Conduit le Roi en mne, 455. Fait publier une dé-ition par laquelle le prince et la cesse de Condé, le prince de ti, mad. de Longueville, etc., réputés criminels de lèse-maputés criminels de lèse-ma , sí dans un mois ils ne mettent es armes, 226. S'enferme dans ise des Carmelites le jour de la lle de faubourg S.-Antoine, (Introd.) — Sa conduite après ort du Roi, XXXVI, 84. Elle it donner par le parlement toute orité de la régence, 85. Chanent dans le conseil, 87. Elle est sece à tout accorder à Monsieur prince de Condé, pour s'assule leur amitié et de leurs serse maladie, 114. Attire Mondans ses sentimens, et lui fait unver la sortie du Roi de Paris, Elle tombe malade, 168. Son rait par mad. de Motteville, ( Mem. de Brienne.) m mariage avec Louis xm se re a liordeaux ; son entrée en ce; son age, 336. Son costume mol, a nument qu'elle eprouve le Roi, ses regrets de se voir ve de ses dames; elle s'attache nère de mad, de Motteville, puis à la duchesse de Luynes, is duchesse de Chevreuse, 338.

s des seigneurs qui font parolle la passion pour elle, 3/o entimens pour le duc de Buc-

sam, 3/2. Details sur une prode dans un jardin d'Amiens ce scigneur anglais, 343. Sa

m et m'verta éclatent en cette

de sa hardiesse, et lui ordonne de sortir, 346. Quelques-uns de ses do-mestiques sont chasses à cause de lui, 347. Cause de sa baine pour Richelieu; elle ne trouve rien de plus agréable que de lui faire dépti; difficultés qu'elle épronve à prendre quelque goût à la gloire d'être ai-mée, 3(9. Son malheur vient de n'etre point assez aimée du Roi son mari, 350. Elle est soupçonnée d'avoir en quelque connoissance de Paffaire de Chalais, 351. Avec quelle force elle défend son innocence dans le conseil, 353. Comment elle est justifiée per Chalais lui-même, 354. L'éloignement de mad. de Chevreuse augmante son aversion pour Richelieu, 356. Sa conduite envers lui la met plus mal avec le Roi, 357. Sentiment de ce prince pour elle, 350. Sa crainte d'être répudiée, 360. Elle sonde l'abbaye du Val-de-Grice, 362. Son portrait, 365. Sa piété, 366. Elle va trouver la Reine mère dans se chembre à Compiègne, et lui témoigne la part qu'elle prend à sa détention, 377. Va retrouver le Roi, qui lui donne pour dane d'atour madem. de Hautefort, qu'il lui ôte par la suite, 378. Est forcée de signer une declaration humiliante. our avoir correspondu avec le roi d'Espagne et mad, de Chevreuse, 394. Elle se raccommode avec le Roi, 317. Devient grosse, mais reste sens credit comme auparavant, 318. Elle refuse d'entrer dans la conspiration de Cinq-Mars, 400 Elle jure, e présence du parlement et des gran du royaume, qu'elle observera in-violablement la déclaration du Roi concernant la régence, 423. Après la mort de Louis xiii, elle ac read à Paris avec le jeune Roi, Monsieur, duc d'Anjou, le duc d'Orléans et le prince de Conde, XXXVII, 1. De qui se compose sa cabale, 2. Comment la Reine est reçue dans Paris,

3. Elic rappelle auprès d'elic mesd. de Senecey et de Hautefort, 4. Elle va au parlement, où elle est déclarée régente, sans qu'on lui prescrive aucun conseil, 7. Elle chasse Cha-vigny du conseil, ôte les finances à Bouthillier son père ; rappelle la duchesse de Chevreuse, 8. Maintient la duchesse d'Aiguillon dans le gouvernement du Havre, 9. Donne sa confiance au cardinal Mazarin, 12. Se confirme chaque jour dans la résolution de se servir de lui, 17. La déclare ouvertement, 22. Elle ne sait refuser les importuns, ni donner à ceux qui sont sages et modérés, 24. Elle fait arrêter le duc de Beaufort, 47. Envoie l'ordre à MM. de Vendôme de sortir de Paris, 50. Plaint cette famille de ce qu'elle va souffrir, 52. Sa manière de vivre, ses soumers, 52. Sa maniere de vivre, ses secupations, ses actes de piété et de charité, 70. Son goût-pour la comédie, 76. Sa gravité et sa discrétion, son genre de libéralité, son esprit, sa conversation, 77. Sa beauté, 78. Elle refuse de recevoir le navlement Elle refuse de recevoir le parlement, qui vient en corps sans avoir de-mandé audience, 80. Se rend à Ruel; divertissement qu'elle y prend, 81. Sa rencontre avec Voiture, 82. Elle retourne à Paris, où sa présence réablit le calme, 83. Envoie à la reine d'Angleterre sa sage-femme et toutes sortes de secours, 84. Comment elle recoit cette princesse, qui se ré-fugie en France, 85. Fait faire un service magnifique pour la reine d'Es-pagne, 123. Termine le différend pagne, 123. Termine le différend devé entre Mademoiselle et la duch. d'Enghien, 125. Va au parlem. avec le Roi pour tenir un lit de justice, et présenter quelques édits bursaux; détails sur ce lit de justice, 139. Elle consent au mariage de la princ. Ma-rie avec le roi de Pologne, 150. Reçoit à Pontainebleau les ambassadeurs polonais envoyés pour la demander, 151. Reçoit à Paris de nouveaux ambassadeurs envoyés pour épouser la princesse au nom du Roi, 102. Détails sur cette ambassade, 153. Autres détails sur le mariage, 156. La puissance absolue qu'elle

donne à Mazaria lui fait perdre la sienne; elle devient la cause qu'il est hai et elle moins aimée, 166. Lui abandonne le soin de l'education du Roi son fils, 169. Reçoit à Fontai-nebleau la reine d'Angleterre et le prince de Galles son fils, 188. Details sur cette réception, 189. Elle apprend la mort du prince d'Espagne, son neveu; ses regrets, 198. Son ambition pour ses fils, 199. Au sujet des scrupules que lui donne le euré de S.-Germain der la comédie, elle consulte plusieurs évêques et la Sorbonne, et en intient une décision qui la tranquillise, 207. Elle prend le parti des jésuites cootre les jansénistes, 227. Va se renfermer le jeudi saint au Val-de-Grace, où elle sait admirer sa devotion et sa charité, 236. Sa froideur pour mad. de Longueville; quelle en est la cause, 2/11. Elle reçoit un ambassadeur de Danemarck ; particularités sur cet ambassadeur et sur sa femme, 244. Son sejour à Dieppe; antisfaction qu'elle y éprouve, 264. Quel accueil elle fait au landgrave de Hesse, 278. Elle défend mad. de Motteville auprès du cardinal ; droiture de son caractère; en quoi elle résiste souvent à son ministre, 281. Sa défiance d'elle-même et son humilité servent à la puissance du cardinal, 382. Elle va voir à Paris son fils le duc d'Anjou, attsqué de la dysenterie; état de la cour au sujet de cette maladie; craintes des uns, espérances des autres, 286. Les in-quiétudes de la Reine se dissipent par la guérison du prince, 289. Conrersation agréable avec le duc d'Orleans, 290. Revient à Paris, où elle donne un bal au landgrave, 294. Ses inquietudes et sa douleur pendant la maladie du Roi, 206. Tombe elle-même malade après la guéri-son du Roi, 303. Belles paroles qu'elle prononce alors, 304. Elle mande auprès d'elle les maîtres des requêtes, leur fait une sévère répri-

mande, les interdit de leurs charges,

323. Persuadée que la puissance de son ministre fortifie la sienne, elle

demeure chez elle solitaire et tranquille, 327. Enjoint au parlement de travailler incessumment aux offaires du Roi ; mêne le Roi et le duc d'Anjou a Chartres, 333. Envoie un courrier en Espagne pour avouer le duc de Guise de tout ce qu'il a fait à Naples, afin qu'il soit trai**d** comme risonnier de guerre, 347. Révoque le droit de la paulette, qu'elle a ac-corde aux cours souveraines, 359. Sa conduite pleine de hauteur envers le purlement, 360. Le mande auprès d'elle, lui fait une dure réprimande; chasse plusieurs conseillers du grand conseil, 366. Fait les stations du jubile; visite 3- celises, 373. Con-versation morale dans le jardin du Palais-Royal, 3-7. Elle mande le parlement, auquel elle reproche la resolution qu'il a prise de s'assem-bler malgre elle, 3-6. Le mande de nouveau, et lui reproche, par l'or-gane du chancelier, d'avoir fomenté la désobrissance et la rebellion par aon arrêt de jonction et par celui qui le confirme, malgre l'arrêt du conscil qui l'a casse ; lui fait defense de s'assembler avec les deputes des autres compagnies, 38a. Lui ordonne d'apporter la feuille de son der-nier arrêt, 343. Blame le cardinal de la foiblesse qu'il montre, et veut employer la severité contre le parlement, qu'elle meprise, 386. Elle consent malgre elle a ce que desire son ministre, 387. L'at forcer de ré-tablir les maîtres des requêtes, 399. Ses sentimens et ses lumières paroissent naturellement en opposition avec la politique de son ministre, \$11. Se rend au parlement pour y concernant le reglement des impositions, et la recher he et punition des mais ermtions commises au fait des Suances, \$20. Texte de ces declarations, 43n. On murmure contre la Reine et contre son ministre, 441. Motifs qui la portent a soutemir le cardinal, 11 ». Sa devotion an mint - sacrement, 143. Preuves de an charite pour les pauvres, 444. Elle renvoie trois capitaines des gar-

des; à quelle occasion et pourquoi, 449. Fait arrêter le présid. Blancménil, le présid. Charton et le con-seiller Broussel, XXXVIII, 5. Répond avec vigueur au parlement, qui vient lui redemander la liberté de ces prisonniers, 18. Comment elle se voit forcée à accorder cette liberté, 23. Sa fermeté pendant une émeute du peuple, 30. Elle songe à gagner M. le prince, 35 Forcée par la né-cessité, elle accorde au parlement presque tout ce qu'il lui demande, 37. Sort de Paris avec le Roi et son ministre et se rend à Ruel, 41. ministre Pet se rend à Ruel, 41. Nouvelle preuve de sa fermeté dans cette occasion, 42. Sa réponse en parlement, qui la prie de ramener le Roi à Paris, et de rendre la liberté à Chavigny, 57. Fait enlever de Paris son second fils Monsieur, 61. Se plaint de ce que les princes pa-roissent consentir aux demandes du parlement, 79. Déclare dans un con-seil que c'est à la prière des princes, et à la nécessité présente de l'Esnt, qu'elle se décide d'accorder au parlement les choses qu'il demande, 83. De l'avis des princes et du car dinal, elle accorde au peuple les deux millions demandés par le parlement, 92. Ses sentimens sur la paix qu'elle conclut malgré elle avec le parlement, 96. Fait consoltre au duc d'Orléans le tort qu'il se fait en demandant au Roi des choses préja diciables a son service, 107. Envole au parlement une déclaration pour un emprunt a dix pour cent, La retire peu après, 126. S'applique à faire voir aux princes que les demandes et les prétentions du parlement ne sont que des prétextes pour travailler à la ruine du royau 130. Fait le projet, avec la prince de Conde et Mazarin, de sortir secrètement de l'aris, pour le panir par les moyens les plus forts, 131. Engage le duc d'Orléans dens son descrin, 133. Comment elle exécute ce dessein, 135 Ecrit à memicurs de ville pour leur faire part de ses intentions, 144. Fait defense à tous les villages voisins de porter

aucune denrée à Paris, 145. Refuse d'éconter les députés du parlement, 146. Veut bien traiter de la paix, pourvu que ce ne soit pas en sacri-fiant son ministre, 179. Fait offrir au parlement, au prince de Conti et à la ville de Paris, de leur pardonner, s'ils rentrent dans l'obeissance qu'ils doivent au Roi, 187. Traite favorablement les députés du parlement, 189. Vend des pendans d'orcilles de diamans, dont elle fait distribuer le prix à ceux qui dans les roes de Paris vomissent des im-précations contre elle, 192. Ac-corde des blés aux Parisiens, 214. Sa réponse aux députés du parlesent, 215. Elle refuse au duc de Chevreuse la permission pour sa femme de demeurer à Paris, 270. Refuse de recevoir le duc de Beaufort, 317. Revient à Paris avec le Roi, 322. Alégrèsse du peuple, 323. La Reine se rend à Notre-Dame; transport des harengères pour elle, 329. Rend visite à la reine d'Angleterre, 330. Mande le parlement en corps, lui défend l'assemblée des chambres, 337. L'exhorte au main-tien de la paix, 338. Donne un bul à l'hôtel-de-ville, 339. Refuse de pardonner aux capitaines des gardes exiles, 341. Jugement qu'elle porte sur la conduite et le caractère de Mazarin, 342. Déclare hautement qu'elle ne donnera point le Pont-de-l'Arche au duc de Longueville, 347. Se voit forcée de l'accorder, 354. Empêche que le clergé ne se réunisse à l'assemblée de la noblesse, 387. Envote quatre maréchaux à cette dernière, pour lui annoncer qu'elle révoque les tabourets du prince de Marsillac et de mad. de Pons, 388. Promet en secret à madame de Monthezon de conserver le tabouret à sa fille, 393. Comment elle traite Jarze, qui a osé temoi-gner pour elle des sentimens d'amour; détails à ce sujet, 300 et suiv. Sa réponse au duc de Bouillon La Marck, beau-père de La Boulaye, qui prétend excuser son gendre d'a-voir voulu exciter une émeute, 413.

mer contre ceux qui ont médité d'assessiner le prince de Condé, 415. Loue le prevôt des marchands et les colonels des quartiers de Paris de n'avoir point écouté la voix de ceux qui ont voulu les porter à une nouvell sédition, 416. Fait approu-ver au duc d'Orleans l'emprisonnement du prince de Condé, 428. Sa modération en parlant de la nécessité où elle s'est vue d'ordonner cet emprisonnement, XXXIX, 6. Mande les cours souveraines, et leur fait part des raisons qui l'ont obligée de s'assurer de la personne de M. le prince, du prince de Conti et du duc de Longueville, 8. Va en Normandie pour s'assurer de cette province, 12. Envoie arrêter la duch. de Bouillou, 14. Revient à Paris, où elle reçoit toute la cabale fron-deuse, 21. La gratific de toutes manières, 25. Se rend en Bourgogne, 26. Ordonne à la mère du prince de Condé de se retirer à Montrond, 30. Donne ordre de garder la princesse de Condé à Chantilly, 31. Fait déclarer criminels de lèse-majesté mad. de Longueville, le duc de Bouillon, le vicomte de Turenne et le duc de La Rochefoucauld, 39. Se rend sur les frontières, 48. Rassure l'esprit du duc d'Orléans, 51. Se rend en Guienne avec le Roi, 53. Reçoit à Libourne une députation du parlement, 60. Fait son entrée dans Bordeaux avec le Roi; comment ils y sont reçus, 81. La Reine tombe malade pendant son retour à Paris, 82. Fait transférer les princes prisonniers au Havre, 84. Rentre avec le Roi à Paris; accueil qu'en reçoivent le duc de Beaufort et le coadjuteur, 86. Sa maladie continue, 87. Elle récompense plusieurs offi-ciers généraux qui ont contribué au gain de la bataille de Rethel, 114. Promet au parlement de rendre la liberté aux princes, 122. Consulte Le Tellier sur ce qu'elle doit faire à l'égard du cardinal, 128. Mande auprès d'elle les gens du Roi, jus-tific le cardinal auprès d'eux, se

plaint de l'esprit factionx du coadjuteur, promet de travailler à la liherte des princes, 132. Mande mes-sirurs de ville, et leur commande de ne recevoir d'ordres que du Roi, de la Reine et des secrétaires d' Etat, ce qu'ils promettent de faire et ne font pas, 134. Situation de la Reine après le départ de Masarin ; son entretien avec madame de Motteville, 1 (2. Elle assemble les ducs et pairs et marechaux de France, leur demande conseil sur l'état des affaires, et sur le refus fait par le duc d'Or leans de veuir au conseil, 157. Elle trompe Châteauneuf, en paroissant faire ce qu'il lui demande relativement au renvoi du cardinal, 158. Se voyant traffe de tont le monde, elle se r sout de prendre confiance au marq de Senneterre, 150. Ses conferences avec lui, 151. Fait expedier sea ordres pour la sortie des princes, 153. Son courage en entendant les cris des bourgeois et du peuple, a qui on a fait craindre enlevement du Roi, 155 Elle ordonne qu'on leur ouvre les portes du Pal us-Royal, et qu'on les mène dans la chambre du Roi, 157. Sa presence d'esprit apaise les mutins, 158. Se trouve pendant plus d'un mois comme prisonnière dans Paris avec le Roi, itiu. Donne une déclaration en faveur des princes telle qu'ils la desirent; annulle toutes celles qui ont eté données contre mad, de Longueville, le vicomte de Turenne, etc., 170. Malgré son aversion pour le coadjuteur, elle consent a le voir ; se refuse à ses propositions contre la vie de M. le prince, 181. Soutenue du parlement, elle s'oppose a la convocation des Lats-generaux, 188 Envoie ordre a l'assemblee de la noblesse de se separer, eu lui promettant cette consocation après la majorité du Roi, 18g. La refuse au duc d'Orleans et au pr. de Conde avant la ma jorite, 140. Recoit avec une bonue volunté apparente les offres de Chàtrauneuf, 193. Tient conseil sans les princes; devient libre de sortir

de Paris quand elle voudra, 194. Renvoie Châteauneuf, et du consentement du cardinal appelle Chavigny à sa place, 195. Approuve la declaration du parlement, qui ex-clut les cardinaux du ministère, clut les cardinaux du n 108. Pour calmer le duc d'Orléans, elle se voit obligée de retirer les sceaux au président Molé, à qui elle vient de les confier, 207. Les rend au chanc. Seguier, 208. Donne le gouvernement de Guienne au prince de Coudé, 209. Envole ras-surer ce prince sur ses intentions à sou égard, 218. Sa réponse au parlement sur la lettre que le prince y a adressée, 256. Pour ôter tout pre-texte à M. le prince de pouvoir faire la guerre civile, elle éloigne Ser-vien, de Lyonne et Le Tellier, 231. Accorde des entrevues secrètes au coadjuteur et à Châteauneuf, 235. Convient avec eux qu'elle fera une déclaration contre le prince de Conde, laquelle sera portée au parle-ment, 2/2. La fait approuver par le duc d'Orléans, 2/4. Texte de cette déclaration, 2/5. Trait de génerosité de la Reine envers une femme qui a chanté des chansons infames contre elle, 293. Elle euvoie le maréchal d'Aumont avec des troupes, pour attaquer celles du prince de Coude, 295. Part avec le Roi et toute la cour, pour s'opposer à ses desseins dans la Guienne et le Berri, 200. Fait donner au comte d'Harcourt le commandement de l'armée de Guienne ; envoie à Mazarin l'ordre de revenir a la cour, 300. Desire vivement ee retour, mals balance sur le temps où il peut avoir licu, 306. Passe aux pieds des autels toute la journée de l'attaque du fanb. S.-Antoine, 334. Fait secourir les soldata bleases, 3/3. Reprend un jour le Roi pour une incivilité faite a la princ. d'Augleterre, 370. S'alarme de la passion que le Roi mon-tre pour madem, de La Mothe d'Arre pour matern. de La moure à Ar-gencourt, (102. Parvient à en guérir le Roi, (103. Fait éloigner la demoi-selle de la cour, (105. Détour dont elle est obligée de se servir pour obtenir de Mazarin la survivance de dame d'honneur en faveur de la comtesse de Flex, fille de mad. de Senecey, 400. Est obligée de faire un traité solennel avec Cromwell, et de recevoir un ambassadeur de

un traite solennel avec Cromwell, et de recevoir un ambassadeur de sa part, 4:3. Envoie au prince de Condé, malade en Flandre, son médecin Guenaud, 42: Ses vives alarmes pendant la maladie du Roi, 43o. Sa conduite sage arrête la violence de la passion du Roi pout Marie de Mancini, 436. Elle désire l'infante d'Espague pour épouse du

l'infante d'Espagne pour épouse du Roi, 437. Accompagne le Roi à Lyon, où les cours de Savoie et de France doivent se trouver, 442. Bétails sur cette entrevue, 445. La princesse Marguerite ne lui plalt point, 449. Elle agrée avec joie les propositions de l'envoyé Pimentel, 452. Son aversion pour madem. de Maucini, XI., 2. Menaces faites au cardinal à l'occasion des hautes prétentions de cette demoiselle, 3. Elle voit en particulier et entretient don Juan d'Autriche, 5. Son trou-

ble et ses inquiétudes à l'occasion de l'amour du Roi pour madem. Mancini; elle s'adresse au cardinal lui-même pour l'en guérir, 9. La conduite que tient le cardinal fait oublier à la Reine toutes les oppositions qu'il montre d'ailleurs à ses sentimens, 13. Lettre de la Reine à l'infante d'Espagne sa nièce, 46. Son entrevue avec le roi d'Éspagne son frère, et avec l'Infante, devenue reine de France, 58. Elle marie aon second fils Monsieur avec la

Quels sont ses regrets à sa mort, too. Sujets de chagris que lui donne Madame, 131. Elle en fait faire ses plaintes à la reine d'Angleterre, 134. Donne des conseils au Roi sur son inclination pour madem. de La Vallière, 135. Fait cloigner la duchesse

fille de la reine d'Angleterre, 82.

Va voir le cardinal mourant, 88.

fices de qui que ce soit auprès du Boi, 138. Entre dans le secret de la disgrèce de Fouquet, 130. Fait mettre les scellés dans ses maisons, 141.

de Valentinois, 137. Ne veut les of-

Dépose au Val-de-Grâce le cœur de Madame, fille du Roi, morte peu après sa naissance, 178. Tombe malade; détails sur sa maladie, 183. Sa guérison; inquiétude du peuple sur sa santé, 188. Est brouillée avec

réconcilie avec lui, 205. Eclaircissemens qu'ils ont ensemble, 206. Mécontentement de la Reine contre mad. de Brancas, 209. Elle est attaquée d'un cancer qui est mal soi-

le Roi; à quelle occasion, 201. Se

gné dans le principe, et qui augmente visiblement; résignation de la Reine, 219. Ses douleurs; sa constance à les souffrir, 222. Détails sur les progrès de sa maladie, 233 et suiv. Elle demande au Roi le ré-

tablissement de M. et de mad. de Navailles, 263. Détails sur les derniers jours de sa vie, sur sa mort, 281 et suiv. Sounet fait par l'évêque

de Comminges pour sa pompe funèbre, 307. Eloge de cette princesse par Pellisson, 308. Son testament, 310. (Mém. de Motteville.) Le changement que sa régence apporte aux affaires procure le re-

tour à ceux que la faveur de Richelieu a éloignés de la cour, 435. Elle voit à Saintes une dévote qui lui tient mille discours contre Mazarin, XLI, 114. Témoigne beaucoup de force et de vertu pendant la visite que lui font les princes, rendus à la liberté, 131. Empêche le Roi de faire des promenades avec mademoiselle et madame de Frontenac, dans la crainte qu'il ne devienne amoureux de la première, 141. Est attaquée d'un cancer, XLII, 86. Se met entre les mains

du médecin Aillot, 89. Sa maladie augmente; on fait descendre la châsse de sainte Geneviève, 90. Détails sur ses derniers momens, 91. (Madem. de Montpensier.) — Elle mande le parlement, pour lui témoigner sa surprise de ce qu'il prétend toucher à ce que la présence du Roi a consacré, XLIV, 195. Lui déclare qu'elle veut que tous les édits, sans exception, soient exécu-

tes, 196. Fait arrêter plusieurs con-

teur; elle s'emporte contre Lyonne

s, 197. Casse, par un arrêt du il, celui du parlement qui or-: aux trois compagnics de s'aser, 199. Sa réponse au condr, qui conseille de rendre la r à Broussel, 216. Sa réponse rlement, qui vient en corps lui re la demande, 233. Elle l'acavec beaucoup de peine, 235. rde au parlement la continuade ses assemblees, 2/2. Em-le Roi à Ruel, 2/3. Sa ré-a la demande que lui fait le ment de romener le Roi à Pa-51. Revient à Paris avec le Roi, L'en Lit sortir avec toute la le jour des Rois, 264. Répond s les corps qui viennent lui deler de ramener le Roi, qu'elle ntrera jamals à l'aris que le ment n'en auit deliors, 200. nit de cette princesse, 308, nent elle reçuit à S.-Germain putés du parlement, 332. Se le l'occasion de l'audience acre par le parlement à l'envoyé agne, pour entrer en traité lui, 366. Fait arrêter M. le lui, 306. Part arress. r et MM. de Conti et de Lon-Favoie ordre lle, XLV, 101. Envoie ordre eincesses de se retirer, 103. mpagne le Roi en Normandie Bourgogne, où elle fait tout sous l'autorite du Roi , 10%. onse aux deputes du parle-qui lui demandent la liberté ponse aux deputes du rinces, 211. Envoie dire an ment qu'elle soubsite plus que one la liberte des princes, mais le retiendra le cardinal dans marila autant qu'elle le jugera au aervice du Roi , 231. À la d'un grand conseil, envoie Monsieur de revenir prendre ne au conseil, 236 Déclare ens du Roj et a ceux de l'hôwille qu'elle n'a point eu l'in-m de faire sortir le Roi de Pa-45. Sun entrevue accrète avec uteur dans un petit oratoire elle entres ne avec lui; elle rer moyen qu'il lui offre de faire T M. le prince, 287 et suiv.

ct M. le prince, 295. Dans une quatr. entrevue, elle remet au coadj. sa nomination de cardinal, 297. Envoie à S .- Maur assurer M. le prince qu'elle n'a aucun dessein sur sa personne, 303. Nouvelle conférence avec le coadjuteur, 315. Quel en est le résultat, 327 . Sa reponse au parlement relativement à M. le prince et a l'éloignement du cardinal, 33o. Fait des reproches rudes et violens à Monsieur sur la conduite qu'il a tenue au parlement, 362. Reçoit d'un air libre et gai les remontrances du parlement; fait croire à Monsieur qu'à sa considération elle pourra éloigner les sous-ministres, 368. S'emporte contre Monsieur, 3-6. Demande à Monsieur une déclaration positive pour ou contre elle; somme le coadjuteur d'éclater contre M. le prince', comme il le lui a promis, 387. Lui fait des excuses des défiances qu'elle a eues contre lui ; exige qu'il coufère avec Châteauneuf, 388. Demande à Madame si le coadjuteur la sert fidèlement auprès de Monsieur, 389. Sa joie de ce que M. le prince a trouvé des gens qui lui ont disputé le pavé, 395. Consent avec peine à donner un ordre du Roi pour empêcher la parti de M. le prince et celui du condjuteur d'aller au Palais, 409. les remontrances du premier président, elle défend seulement au coadjuteur d'y aller, 110. Joie qu'elle ressent des obstacles que M. le prince rencontre dans ses desseins; satisfection que lui donne la conduite du condjuteur, 412. En-voie remercier Monsieur de ce qu'il a resisté aux instances de M. le prince, (20. Sa haine contre Cha-vigny; elle lui ordonne de se retirer en Tournine, 426 Après le départ du Roi pour Poitiers, elle ne se contraint plus relativement an retour de Mazarin, \$\$1. Paroles à Brachet sur un memoire que le coadjuteur lui a fait présenter, XLVI,

ministres, 168. Reçoit dans son petit cabinet du Louvre le card. de Retz, qu'elle traite bien en apparence, 206. Pourquoi, dans le fond, elle est plus animée que jamais contre lui, 207. Sa conversation au sujet de Monsieur, 208. (Mem. de Retz.) — Son attachement à Mazarin la fait tomber dans le mépris de la plupart des grands seigneurs et aures personnes de qualité, XLVII, 8. Est insultée en allant à Notre - Deme, 14. Sa réponse au parlement, qui vient lui demander la liberté de Broussel, 28. Est obligée de céder à ses instances, 30. Fait présenter au duc d'Orléans qu'il lul est très - dangereux de souffrir que M. le prince reste seul aupres du Roi et de la Reine, 42. Refuse de donner audience aux gens du Roi envoyés par le parlement, et leur ordonne de sortir de S.-Germain, 47. Répond, aux remontran-ces du parlement, que S. M. consent à la liberté des princes; à quelles conditions, 119. Presse en vain Monsieur de revenir au Palais-Roy, pren-dre sa place au conseil ; fait dire au parlement qu'elle ne désire rien tant que la liberté des princes, 122. Envoie au Luxembourg désavouer ce que le premier président a avancé touchant la liberté des princes, 131. Fait annoncer au parlement qu'elle envoic chez Monsieur pour concer-ter avec lui la manière dout on s'y prendra pour l'élargissement des princes, et déclare que l'éloigne-ment de Mazarin est sans retour, 136. Sa réponse au parlement sur la lettre par laquelle M. le prince sup-pose à la cour l'intention d'avoir voulu le faire arrêter une seconde sois; elle y déclare qu'elle n'a eu aucune pensée de saire revenir Mazarin, 157. Annonce au parlement qu'elle a eloigne de son conseil les sieurs Servien, Le Tellier et de Lyonne, 163. Fait lire, en présence

des deputés du parlement, de Mon-

sieur, et d'un grand nombre de seigneurs, un écrit sur la conduite de M. le prince, dans lequel on lui re-

proche toutes les grâces qu'il a obte nues, les complaisances de LL. MM. pour lui, et la manière dont il a répondu à leurs bontés, 168. A quelles conditions elle consent que l'écrit fait contre M. le prince reste nul et sans effet, 181. Envoic au parlement une déclaration d'innocence pour S. A., et une autre contre Mazaria, 184. (Guy Joly.) — Ses menaces contre le chev. de Guise et le prince d'Harsourt; à quelle occasion, XLVIII, 52. (Mém. de Conrart.) — Ecrit à tous les conseillers du parlement qui soutiennent le parti da Rot, de se rendre à Pontoise pour y screir S. M.; ordonne au prevôt de rester à Paris, où sa présence est utile pour la négociation qui s'y fait, 309. (Mem. de Berthed.) — Est vi-sitée au Val-de-Griot par le chan-celier, qui a ordre d'examiner et de saisir tous ses papiers; com-ment elle est traitée, et pourquoi, XLIX, 179. Recoit le Roi au Louvre à souper et à coucher; devient en-ceinte, 181. Accouche d'un Dauphin; joie dans tout le royaume, 216. Mortification qu'elle reçoit de Richelieu, 217. Accouche d'un se-cond fils, 303. Est déclarée régente après la mort du Roi, 404. Com-mande au duc de Beaufort de se tenir auprès du jeune Roi, 407. Fait son entrée à Paris, 408. Fait tenir un lit de justice, où la déclaration du feu Roi est luc et vérifiée, 409. Etat brillant de la cour dans ce coa mencement de règne ; noms des personnages qui y reviennent, 410. La Reine fait revenir tous ceux qu'on lui a ôtés par force ; se sert du conseil de ses anciens serviteurs, 411. Ordonne à la duch, de Montheson de sortir de Paris, et d'aller faire auparavant des excuses à mad. de Longueville; à quelle occasion, 415 et suiv. Résiste à ses anciens conseillers , qui , par haine pour Richelieu , veulent faire cloigner Mazarin, 417. Fait arrêter le duc de Beaufort; ruine la cabale des importans, 419

et suiv. Sa soumission aux volontés de Mazarin, 459. Envoie défendre

#### ANN

parlement de s'assembler pour délibérer sur les affaires publiques, L, 118. Reçoit le parlement en corpa, qui vient lui demander la li-berté de Broussel et de Blancménil, 128. Refuse d'abord cette liberté; comment elle est ensuite forcée de l'accorder; à quelle condition. 129 et suiv. Outrée des prétentions nouvelles du parlement, elle quitte Paris avec le Roi, et se rend à Ruel, 133. Bevient à Paris après la déclaration du 26 octobre, 135. Consulte sou-vent M. le duc d'Orléans, le prince de Conde , les marech. de La Meilleraye et de Villeroy, pour tron-ver un moyen de retablir l'autorité royale, 137. Sort de Paris avec le Roi, les princes, et se rend à S.-Germain, 1/11. Adresse des lettres au prevôt des marchands et aux écheins, par lesquelles elle leur fait connoître la cause de ce départ, et les exhorte à s'unir pour le maintien le l'autorité royale; envoie une dé-laration du Roi, qui transfere le arlement a Montargis, 142. Refuse le recevoir les deputés du parlement ant qu'il sera à Paris, 144. Fait pu-slier une déclaration du Roi qui suprime les charges de ceux du parle-nent qui n'iront point à Montargis ; léclare criminels de lèse-majesté rectare crimines de lese-majeste ca princes et gentilahommes qui sui-runt le parti du parlement; ordonne ux présidiaux de juger souveraine-nent, 1 (q) et suiv. Consent à ouvrir les conférences pour traiter de la minus de Befonde enterence D. mix, 164. Refuse de retourner à Pa-is après la conclusion du traité de tuel, se rend a Complègne, 175. levient à Paris avec le Roi, non sans epugnance, 190. Juie des Parisiens, 91. Embarras de la Reine à l'égard iu prince de Conde, 204. Piege ju elle lui tend, 214. Mène le Roi n Normandie, 218. Met ordre aux rovinces menacées de révolte ; rend rs scenux a Châtenuneuf, 222. Se end avec le Roi en Bourgogne, 223. numet cette province, 224. Se rend n Guienne, 238. Se reponse aux dé-utés du purlement de Bordenux, 39. Irriter de l'audace du duc de

Bouillon, elle fait faire le siège de Bordeaux, 240. Conclut un traité par la médiation des frondeurs, 242. Entre à Bordeaux; tombe malade en s'en retournant à Paris, 243. Sa ré-ponse aux députés du parlement qui lui demandent la liberté des princes, 265. Envoie le maréchal de Gramont au Havre pour traiter avec le prince de Conde de sa liberté, 269. Son dépit de se voir assiégée dans Paris, et abandonnée de tout le monde, 278 et suiv. Signe l'ordre de l'élargissement des princes, 280. Accorde la convocation des Etats à l'assemblée de la noblesse, qui se separe, 283. Cherche à gagner le prince de Condé, et à l'obliger à consentir au retour du cardinal; lui donne le gouvernement de Guien 284. Entre en négociation avec la duch. de Chevreuse, pour ramener à son service le duc de Beanfort et le condjuteur, 288. Rejette avec borreur la proposition que lui font le comte d'Harcourt et le maréchal d'Hocquincourt de tuer M. le prince; envoie chercher secrètement le condjuteur, 289. Sur les instance de Monsieur, renvoie Servien, Le Tellier et Lyonne; fuit exhorter le prince de Condé à revenir à Paris, 291. Refuse l'expédient que lui propose Monsieur de meler ses troupes avec celles des princes, 297. Fait dé-cider le Roi à partir pour la Guienne, afin de prévenir les princes rebelles, 3o5.Conférences qui se tiennent ches elle pour le retour de Mazarin, 314 Empêche le succès de toutes les né gociations qui ont pour objet le rétablissement de la paix, moyennant l'éluignement de Mazarin, 338. Dégoûte le Roi de l'empressement qu'il montre pour la princesse de Savoie, LI, 74. Son entrevue avec le roi d'Espagne dans l'île des Faisans, 102. Me son second fils Monsieur avec la fille du roi d'Angleterre, 108. Se console aisément de la mort de Mazarin, dont elle commençoit à se lasser; pourquoi, 111 et suiv. Est attaquée d'un cancer, 134. Ses efforts pour empécher une rupture entre la

(Mem. de Montglat.) - Temoigne s'interesser au traitement que M. de Beaufort reçoit du Roi; lui parle avec une grande familiarité, 185. Son ressentiment contre les minis-

tres du Roi, qu'elle regarde comme les auteurs de la déclaration concernant la régence, 193. Se de-charge de beaucoup d'affaires sur l'évêq. de Beauvais; incapacité de ce ministre, 194. Par qui et com-ment elle est amenée à confier les rênes de l'Etat à Mazarin, 200 et suiv. Commence à se dégoûter de M. de Beauvais, 202. S'accorde avec Monsieur et M. le prince à faire casser par le parlement la déclaration

concern. la régence; se rend au par-lement, et y fait tout ce qu'elle dé-sire, 207. Déclare Mazarin chef de son conscil; ctonnement que cause cette résolution aux ennemis du cardinal; sa réponse à M. de Beauvais à ce sujet, 209. L'éloignement qu'elle a pour M. de Châteauneuf établit entièrement auprès d'elle Mazarin, 214. Causes du changement opéré dans son esprit, 216. l'ourquoi elle ôte la surintend. des finances à M. de Bouthillier, 217. Fait publier une déclaration du Roi qui annulle la démission du maréchal de Bassompierre comme ayant été forcée, et lui rend sa charge de colonel géné-

ral des Suisses, 251. (La Châtre.) Caractère d'Anne d'Autriche 338. Fait demander pardon au Roi de tout ce qui a pu lui déplaire, 369. Presse le duc de La Rochefoucauld de se lier avec M. de Beaufort, et de voir Mazarin, 3-3. Hésite long-temps à déclarer ses sentimens à l'égard de l'un et de l'autre; est décla-

rée régente; nomme Mazarin chef de son conseil, 375. (Mém. de La Rochefoucauld.) — Songe à se lier d'intérêt avec Monsieur aussitôt eprès la mort du Roi; dans quelle intention LVIII, 11. Son irréso-lution à l'égard des propositions que lui font les ministres, 12. Comment elle gagne S. A. R. et M. le prince, 13. Se rend au parlement,

de son conseil; ménage l'évêq. de Beauvais et le duc de Beaufort, 14. Songe à raccommoder la duch. de Chevreuse avec Mazarin, 17. Eavoie ordre à cette dame de se retirer à Rochefort; à quelle occasion ; exile à Tours madame de Monthéson;

ponrquoi, 23. Fait arrêter M. de Beaufort; éloigne Châteauneuf, S.-Ibar, et l'évèque de Beauvais, 25. Pourquoi elle maintient le cardinal, 57. Elle ouvre enfin les yeux sur les conséquences des assemblées du pa lement, 73. Envoie les maréch. La Meilleraye et L'Hôpital apaiser le tumulte dans Paris, 75. Recoit avec fermeté les remontrances du parle-

ment, et refuse de remettre Broasse

en liberté, 77. Se voit forcée de sos-scrire à sa demande, 79. Sort de Paris avec le Roi, et se rend à S.-Germain, 97. Son traité avec M. le prince après qu'il est sorti de la prison da Havre, 200. Elle négocie avec le coadjuteur pour travailler de coscert à la ruine de M. le prince, 207. Sa haine contre lui augmente en proportion du crédit qu'il acquiert, 213. (M. de \*\*\*.) — Elle assiste incognito à S.-Denis aux funérailles

à l'occasion de la détention de milord Montaigu, 305. Cherche tous les moyens d'obliger le duc de Lorraine, 308. Envoie faire ses plaintes au cardinal des opinions que le Roi a d'elle, 330. Sa rencontre avec le cardinal, qui veut faire arrêter la voiture de la princesse, 331. Va voir S. Em. malade à Ruel; y est reçue

de Madame; bruit des méchans à ce sujet, LIX, 303. Ses inquietudes

magnifiquement; son dépit à cette occasion, 332. Elle cherche des consolations dans une correspondence avec le roi d'Espagne, etc., 334. Moyens secreta employés pour cette correspondance, 335. Elle s'aperçoit qu'elle est espionnée, 336. Est in-terrogée au Val-de-Grace par le chancelier sur ses correspondances, 357. Etat où elle se trouve à Chap-tilly, 358. Fait savoir ses peines et

indes à med. d'Haute-Est contrainte de deman-; et de promettre de ne ; signe cette promesse, it à Paris avec le Roi; deinte, 381. Sa réponse à itefort concern. Mazarin, agrin que lui causent les u on fait de ses actions la jaunisse, 405. Sa ré-Porte sur le désir de Mad'être mariée au Roi, 425. La Porte.) — Fait des na par écrit contre la dé-lu Roi conten. ses derntés relativement à la ré-[, 236. Se rend avec le a parlement, 243. Mande Royal les présidens du et les gens du Roi, pour entendre sa volonte sur itions enseignées par le u, et sur l'envoi d'Arme, pour qu'il y expli-trine renfermée dans son fréquente Communion, ission agitée devant la et envoi entre messicurs ent et les ministres de et suiv. Recoit à Ruel les es du parlement sur le Rejette sur messieurs des sédition qui se fait à Paon avis donné à Mazarin elier sur la manière d'atbulle du Pape concern. n, 170. Fait un réquisi-and chambre contre cette Refuse de donner au duc l'office de surintendant se et de gouverneur de XI, 42. Les retient pour 43. Refuse à mad. de le chapreu de cardinal adjuteur, LXII, 117. rincease de Danemarck, es II, est declarec reine stion, spris la mort du ge, LXV, jog. (Mdm. l.) — Abst le parti des bit des changemens conles charges de l'Etat et , LXVIII , 7 et 23. Retire ges faveurs à la duch. de Marlborough, 9. Les coups portés aux wighs se font sentir en Hollande autant qu'en Angleterre, 14. (Mém. de Torcy.)

ARRE D'Est, duchesse de Guise, demande au Roi vengeance de la mort de son mari, dont elle accuse l'amiral, I, 48.

ANNE-MARIE-CHRISTINE-VICTOI-RE, fille de l'électeur de Bavière, est mariée au Dauphin, XLIII, 391. Détails sur son arrivée, et sur la cérémonie de son mariage, 303.

rémonie de son mariage, 393.

Anne Jowanowna, fille de Jean III, succède à Pierre II; elle traite les Dolgorouski avec la même sévérité que les Menzikoff l'ont été, LXXVII, 72. Continue à faire rendre à Eudoxie les honneurs dus à une veuve et aleule de cars. 73.

une veuve et aieule de czars, 73.

Annzvoux (le baron d') vient secourir la place d'Héricourt, et force les Impériaux à abandonner le siège, XXIX, 420.

Anson, amiral anglais. Ses ex-

Anson, amiral anglais. Ses expeditions sur les côtes de France, LXXVII, 160 et suiv.
Anns (le marq. d'), fils légi-

ANTIN (le marq. d'), fils légitime de mad. de Montespan, se produit à la cour; ses qualités, LXIII, 343. Son mariage avec madem. d'Uzès, petite-fille de M. de Montausier, 344.

ANTOINE DE BOURBON, roi de Navarre, reçoit le titre de lieut, génér. du royaume à l'avénement de Charles IX, I, 32. Se déclare hautement pour l'ancienne religion, 42. Met le siège devant Rouen, 45. Y est blesse; meurt quelque temps après, 46.

Antoine, prieur de Crato, est elu roi de Portugal par les Etats assemblés; est pris au dépourvu par le duc d'Albe, et force de quitter Lisbonne, XLIX, 344. Antoine (le capit.) attaque et

Antoine (le capit.) attaque et coule à fond vers S.-Tropes un valsaceu turc qui a pris une des harques du Roi chargée de blé, XXV, 300.

Антоню èz Connouz (don), lienten gén. de la cavalerie espagnole,

ARG est fait prisonnier au siége de Lille, XLIII, 118.

APLEINCOURT, lieuten. des gen-darmes de M. d'Enghien, est blessé au siège de Fontarabie, XXX, 291.

AQUILLES (Onuphre), bourgeois de Barcelone, devient l'amant de la baronne d'Alby, et la seconde avec ardeur dans sa conspirat., XXXV, 42. Est arrêté; sa fermeté inébran-

lable dans les tourmens de la question; il fait connoître à son confesseur tous les ressorts de la conjuration, 45. Aquino (le card. d') est porté

par le marq. de Cœuvres pour suc-céder à Paul v; son caractère, XVI, 363. Meurt en entrant au conclave, 368.

Arrouze (la mère d') est faite ab-besse du Val-de-Grâce, où elle met la réforme, XXXVI, 362. Arcos (le duc d') demande la vice-royauté de Naples en faveur de

don Juan d'Autriche, LVI, 1.
Aucos (le comte d') est fait prisonnier au siège de Philisbourg,

LXV, 21. ARENNES (M. d'), lieuten. génér., de Mequinença en Espagne, LXVI 102. Fait le siége de Denia, qu'i

est obligé de lever, 103. Prend Morella, 108.

ARGELAIS (le sieur d'), fait pri-sonnier à Philisbourg contre la ca-pitulation accordée à la garnison de cette place, est tué par des cavaliers impériaux, XXVIII, 221.

ARGENCOURT (le sieur d') somme le château de Rochefort, près de Leucate, de se rendre, et le reçoit

à composition, XXX, 172.

Asgenson (M. d') reprend l'administration des finances, LXX, 42. Rend les sceaux, et va s'enfermer au couvent de la Madeleine, 43. ( Mem. de Villars.) — Lieutenant de po-lice, est mis à la tête de l'administration des finances, et nommé à la garde des sceaux; son caractère, LXXVI, 299. Obtient le tabouret

pour sa femme, 302. (Duclos.)
ABGENTEUIL, gentilh. da comte

de Soissons, rend compte au con-juteur des dispositions de la con-contre lui, XLIV, 224. Charge la Suisses, en tue une vingtaise, et dissipe le reste, 230. Sauve la vir an coadjuteur, XLV, 402. (Més.

de Retz.) - Fait et dit tout ce qu'i peut pour insinuer que l'entrepris tentée sur Guy Joly vient de la part de la cour, XLVII, 84. Sauve la vie au coadjuteur, 178. Confé-rences tenues chez lui par les anis du card. de Retz, 265. Les résole-tions ni cont

tions qui y sont prises en sa faves ne peuvent s'executer, 266. (Gsy Joly.ARGILLEMONT, condamné per le parlem. de Bordeaux à avoir la tête

tranchée, est exécuté, XX, 206. Angue (le duc d'), général des troupes du roi Georges, est batta a Auchtérader par le comte de Marr, LXVI, 249. Soumet toute l'Ecosse,

258. ARGYLE (le comte d'), un o plus puissans seigneurs d'Ecos un da s'avise de changer le serment de test; il est poursuivi devant la cour souveraine de justice, et déclare coupable de haute trahison; le Roi, pour le ramener, use de clémence

envers lui; le comte trouve moyes de sortir de prison, LIX, 174. Sa-bouche avec les factieux de Losdres; forme une ligue avec le come de Shaftsbury et ses complices; propose de faire soulever l'Écose; passe en Hollande, d'où il entretient correspondance avec les cosjurés, 175. Revient en Ecouse svec des troupes; est battu et décapité, 179. (Mom. de M. de 1992.) — Sert

pité, LXV, 312. (Berwick.)
ARIAS, présid. de Castille, et le cardin. Porto-Carreno, cherchenta e rendre maîtres des conseils de Philippe v ; particularités qui le prouvent, LXXII, 62 et suiv.

le parti du duc de Monmouth; est

ARIAT DE MONTAUBAN (le siest) écrit à M. de Rosny une longue lettre sur ce qui s'est passe au s de Villemur, sur les projets du di

1, et sur la mort de Sciyeuse; texte de cette letτοπ (milord), secretaire e d'Etat, passe en Hol-LIV, 80. Causes et but de :, 81. Son entrevue avec l'emple, 83. Peu de succès reprises auprès du prince , 87. Propositions faites à qui sont d'abord rejetées, produisent plus tard de enemens, 89. Discrédit el tombe le lord, 90.

NAC (mad. d') est chassée pour avoir écrit à la Reine qui l'avertit que le Roi eux de mad. de Montes-

dilly.)

III, 121. s opinions sur la prédestipropagent, et jettent la di-na les Pays-Bas, XXII,

n, l'un des secrétaires de t envoyé auprès de Contretien qu'il a avec lui, 3. Son ingratitude envers un (Pierre), command. s instances des Rochellois tion des ministres, XXII, dm. de Richelieu.) — Sa t son expérience dans la LXXI, 425. Action de gé-navers des soldats, 431 ; et n capitaine qui lui a dés-1. (Mém. de Pontis.)—Il ronie, où il gagne l'estime re de Gustave ; revient en où il fait pertie du carrou-12; est pourvu de la charge e de camp général des ca-Prance, XXXIII, 327. Est siége du château de Caen, se 400 hommes il traverse de La Rochelle, et va brûraisseau qui s'est échoué, conduite dans le gouverne-Port-Louis, 33o. Son hans les ordres de la guerre, Roi envoie auprès de lui batis pour s'instruire; Ar-

nauld invente un souveau modèle d'armes qui est adopté par Sa Ma-jesté, 333. Il demande le rétablissement de La Condamine, qui a perdu se compagnie pour lui avoir désobéi, 334. Conduite héroique qu'il tient envers cette compagnie, 335. Dessein qu'il forme pour pren-dre La Rochelle; pourquoi ce des-sein échoue, 337. La douleur qu'en conçoit Arnauld lui cause la mort, 338. Epitaphe latine faite pour lui par le père Joseph, 340. Il est un de ceux que le Roi choisit pour combattre auprès de lui à Riez contre le duc de Soubise, 402. (Arn. d'An-

ARMAULD D'AMBILLT est seçu à

Port - Royal avec enthousissme, XXXIII, 76. Son portrait, son ca-ractère, son humilité apparente; il prend le titre de surintendant des ardine, 77. Il commence à Port-Royal les ouvrages qui lui ont valu un rang distingué dans les lettres, 78. Il est autorisé par son parti à faire auprès de Fabert les démarches nécessaires pour obtenir que son fils Simon de Pomponne soit place comme chancelier auprès du frère de Louis XIV; réponse de Masarin au maréch. Pabert à ce sujet, 144. Après la nomination de son fils au ministère, il est présenté au Roi; détails sur cette présentation, 207. Il en dresse une relation, qu'il fait circuler parmi ses partisans, 208. Samort, 212. Ses manières donces et aimables tempéroient l'austérité de la secte, 213. (Notice sur Port-Royal.) - Sa naissance, ses qualités extérieures; il se marie à mademois, de La Bo

derie, 285. Paroit à la cour; se lie avec les Luynes ; se distingue dans un emploi qu'il obtient auprès da surintendant des finances; se p sionne pour les doctriues de l'abbé de S.-Cyran, 286. Refuse d'acceptar une place de secrétaire d'Etat, à

moins qu'elle ne lui soit donnée en

pur don ; cultive la faveur du frère du Roi, 287. Est nommé intendant de sa maison par le crédit de Riche-lien; éprouve deux diagrâces, 288.

tendant de l'armée d'Allemagne; y joue un rôle important, 289. Sa predilection pour son fils Simon Arnauld, 290. Se retire à Port-Royal des Champs; continue d'avoir des relations habituelles dans le monde, 291. S'occupe de plusieurs ouvrages; son opposition ouverte au gouverne-ment, 292. A la sollicitation de son fils le marquis de Pomponne, il écrit ses Mémoires, 293. Ses préventions contre son fils ainé, 294. Il paroit à la cour après une longue absence; sa mort; époque de la publication de ses Mémoires, 295. Avis sur ses Mémoires par l'abbé Goujet; idée qu'il en donne, ainsi que de leur auteur, 296. Calomnies répandues contre Arnauld, et réfutées par lui-même, 298; et par le père Bougeret, 300. (Notice sur Arnauld.) — Oriine des ancètres d'Arnauld, 301. Ses alliances, 309. Amitié et conance réciproque entre son père et lui, 317. Il intéresse d'Epernon pour le rétablissement de La Condamine, 335. Son éducation ; il partage son temps entre son père et un de ses on-cles, 358. A l'àge de 16 ans, il exerce auprès d'un de ses oncles, intendant des finances, sa première commis-sion, 359. Entre dans le conseil des finances, où il prend connoissance des affaires, 360. Est marié avec madem. de La Boderie, 364. Ecrit en vers la vie de son beau-père; re-çoit ses derniers soupirs, 366. Il fait

toutes les lettres et expéditions du etit conseil de finances ; reste à Paris pendant le voyage du Roi en

de son oncle l'intendant une demission en sa faveur de sa charge des fi-

nances, 369. Est charge de travailler à l'état général des finances pour 1617, et à tous les états de l'épargne, 370; et de la vérification du compte

de 1608 pour les Suisses, par lequel compte il montre le moyen d'éparguerau Roi près de 100,000 écus par

an, 371. Le Roi lui accorde la place d'intendant des finances, vacante nouvelles doctrines; est nommé inpar la mort de son oncle, 372. Comment le connétable de Luynes em-pêche qu'il ne l'ait, 3-4. Est nommé l'un des trois conseillers d'Etat choisis pour examiner Barbin, accuse d'a voir entrepris de faire sortir la Reise de Blois, 375. Intégrité qu'il met dans cette commission, 376. Est chargé de faire la réponse du Roi à une grande lettre de M. de Bouillon à Deageant, 378. Est envoyé par le Roi auprès de ce prince, 379. Son entretien avec lui, 380. Comptequ'il en rend au Roi, 382. Comment il rompt avec le connétable de Laynes, 383. Il refuse, ainsi que son père, la charge de secrétaire du ca-binet, 386. Il suit le Roi à Tours; est invité à la table du maréch. de Bassompierre; description de cette table, 387. Anecdote touchant une lettre du Roi à la Reine mère, faite par Arnauld d'Andilly, 388. Il plaide pour M. Deageant, dont il a tout sujet de mécontentement, et tire de M. de Luynes parole de lui conserver 15,000 liv. par an de gratification, 300. Accepte le principal em-ploi auprès de M. de Schomberg, nommé surintendant des finances, 391. Salue le premier le colonel d'Ornano en qualité de gouverneur de Monsieur, charge dont il lui a dressé lui-même les provisions, 393. Il fait connoissance et se lie avec S .-Cyran, 394. M. d'Epernon recherche son amitie, 397. Il assiste au aiege de Montauhan, 398. Reponse qu'il fait au connétable de Luynes, 399. Attaqué du pourpre, il doit le Attaqué du pourpre, il doit le Guienne, 367. Recoit de la Reine mère un brevet de pension; se lie avec MM. de Luynes, 368. Recoit retablissement de sa sante aux soias particuliers de Lemire; est visité ar le cardinal de La Valette, 500. par le cardinal de La Valette, soo. Empéche le Roi de rayer plusieurs pensions; en obtient de lui de nouvelles pour différentes personnes de merite, (o1. Refuse la charge de se-crétaire d'Etat, ne pouvant en payer la finance qu'on lui demande, (63. Conseil qu'il donne à Schomherg pour se faire des amis, (06 Comment

il est à la cour ; la mort lui enlève des

, 407. Il est nommé exénentaire de Schounberg, ınde au Roi, pour le maragny, l'exercice par com-rs charges du marquis de décédé, 412. Comment il sarq. de Regny à rappor-musions à mad. de Se-; et fait accorder une penoo ccusaux enfans de cette Il communie à Lyon des 5. François de Sales, 416. g disgracié lui remet, par Roi, tous les papiers, en de n'avoir pas suivi ses iXXIV,1. Arnauldd'Ani au Roi un temoignage a probité de Schomberg, Send aussi auprès de Ba , 4. Sa conduite envers a, qui a change de ma-e avec lui, 6. Quelle part la disgrace d'Ornano, 8. : de tout son pouvoir à en-ans l'esprit de Monsieur qu'il a pour ce colonel, au devant de Schomberg no lorsqu'ils rentrent e o. Manière libre dont il oi au sujet des charges de Arnauld, qu'il a deman-il. pour M. de Feuquières, ccasion des duels, 13. Dans ositions sont pour lui le me mère, Monsicur, Rid'Ornano, 15. Dans quelitions ces personnages sont , 16. Il est bonoré de leur ; cherche à les maintenir ; sa liberté avec le cardientretiens avec Monsieur, nommé intend. génér. de de ce prince, 19. Confian-témuigne d'Ornano, mallousie de la marquise de es femme, 23. Refuse la contrôleur général des fifait nommer M. Marion, maternel, 25. Affection moigne Richelieu, 25. La Montlaur éloigne de lui etd'Omano, 26. Il obtient ieu que le colonel sera fait de l'rance, 28. Est chargé,

instances auprès du cardinal pour qu'il soit remis en liberté, 30. Moyens employés pour l'éloiguer de Mon-sieur, 32. Il reçoit ordre du prince de se retirer; ses paroles à celui qui est chargé de cet ordre, 36. Témoi-gnage d'amitié que lui fait donner le duc de Montmorency, 39. Il est nommé intendant de l'armée du Rhin, 40. Il se rend à l'armée, 41. Son entrevue avec le maréch. de Bresé; confiance qui s'établit entre eux, 43. Comment il pourvoit à la subsistance de l'armée, 46. Reçoit à cet égard des témoignages de satis-faction du cardinal , 47. Soins qu'il prend pour les blesses et les malades, 49. Preuves d'affection qu'il reçoit des soldats et de Brezé, 51. Acte de déférence pour ce dernier, par lequel il se concilie de plus en plus son attachement et celui des oldats, 53. Mandé auprès du Roi , il reçoit du cardinal des éloges sur sa conduite, 56. Il se lie d'une étroite amitic avec mad. S.-Ange, 58. Se rend à Clermont; demande son congé, 59. Recoit ordre de servir dans l'armée commandée par le cardin. de La Valette, 61. Comment il anime les soldats au combat devant Mayence, 62. Assiste à la prise de Bingen, 63. Empêche par son con-seil la perte d'une partie considéra-ble de l'armée, 65. Remet sa charge d'intendant, pour cause de maladie, à M. de Thou , 70. Retourne à Paris; va voir Richelieu, pour lequel il fait une relatiou de la campagne du Rhin, 71. Lie une amitié étroite avec Pabert; éloge de ce guerrier, 72. Douleur de M. Arnauld à la mort de sa femme, et lors de l'em-prisonnement de l'abbé de S.-Cyran, 73. Bienfaits qu'il reçoit de Mon-sieur, de la Reine aa mère, et d'Anne d'Autriche, 74. Il obtient de cette dernière le rappel de M. de Servien, M. de Barcos, 78. Il se retire à Port-Royal des Champs; audiences de congé qu'il obtient de la Régente, de Massrin, de M. le prince, 81. Il fait imprimer un volume de ses lettres; à quelle occasion, 83. Il fait

signer à sou parti et aux jésuites une promesse de ne plus écrires ur les affaires du jansénisme, 86. Dénonce à Mazarin des vers latins faits en contravention à cette promesse, 87.

Il reçoit ordre de quitter Port-Royal; sa correspondance avec le cardin. à ce sujet, 89. Son séjour à Fresnes; éloge de M. et de mad. Du Plessis, 92. Il retourne à Port-Royal; lettre que lui écrit le cardinal à cette oc-

casion, 93. Miracle opéré par la sainte épine à Port-Royal de Pa-rls, 94. Détails sur l'enlèvement de douze religieuses de Port-Royal, 95. Il se retire à Port-Royal des of. Il se reure a sous-surface de Champs, d'où il est bientôt obligé de sortir pour se rendre à Pompon-ne, 97. Quelques détails sur sa fa-mille, 100, et sur quatre personnes

qui l'ont le plus simé, 102. (Mém. d'Arn. d'Andilly.) - Comment il contribue à la nomination de M. Pavillon à l'évêché d'Aleth, 321. Sa visite au Roi à Versailles, 338. (L'abbe Arnauld.)
ARNAULD (Ant.), frère d'Arnauld

d'Andilly, est conduit à Vincennes, où l'abbé de S.-Cyran le gagne à son parti; ses succès en Sorbonne, son état dans le monde, XXXIII 9. Son caractère, 60. Il prend la déense de la doctrine de Jansénius; incident qui l'y décide, 66. Succès qu'obtient le livre de la fréquents Communion, 68. Il reçoit l'ordre

doctrine, et se cache; compose dans sa retraite et publie un grand nom-bre d'écrits, 71. Va s'établir à Port-Royal; occupations auxquelles il s'y livre avec les autres solitaires, 81. Soutient dans un écrit que les cinq

d'aller à Rome rendre compte de sa

propositions extraites de Jansénius, et condamnées par le Pape, ne se trouvent pas dans le livre; d'où palt la distinction du droit et du fait, qui donne lien à des disputes interminables, 115. Opinions de interminables, 115. Opinions de Bossuet et de Fleury à ce sujet, 116. Jugement de 38 éveques, confirmé par un bref du Pape; ascendant d'Arnauld sur l'esprit de Nicole, 117. Ils composent avec Le Maître une Lettre d'un docteur de Sorbanne à une personne de condition, sur a qui est arrive depuis peu dans uns

paroisse de Paris, puis une autre sur le même sujet; vive sensation qu'elles produisent; contradiction singulière d'Arnauld, 118. Déféré à la Sorbonne, il se cache; jag mens qui interviennent dans cette

affaire, 120. Il fait avec Nicole une nouvelle circulaire pour le cardis. de Retz, dans laquelle il menoce l'Eglise de Paris d'un interdit, 147. Compose l'apologie de Pors-Re 163. Prend avec chaleur la dés des 4 évêques opposans au for

Lane une requête qui est présent au Roi; effet qu'elle produit pos le parti, 190. Rédige la lettre de prétendue soumission que les 4 évêques adressent au Pape, à la su des conférences tenues chez mad. de Longueville, 194. Il est présenté sa Roi après la pacification, 197. On accourt de toutes parts à Paris pour le voir, 198. Il fait avec Nicole de

laire, 188. Rédige avec Nicole et La

fréquentes visites à Port-Royal des Champs, 203. Compose avec lui le livre de la Perpetuité de la Foi; fait un voyage à Angers; prend ua grand empire sur son neveu Pomonne ; dirige la conscience du cardin. de Retz', 209. Reçoit ordre de s'établir dans un quartier moins isopais lé de Paris; se retire à Mons, à Bruxelles , 223. Visite avec Nicole

de Deventer, qui pratiquent les doctrines du jansenisme, et se sont es-tièrement séparés du Saint-Siége; accueil honorable qu'il y reçoit; admiration dont il se sent frappé pour leur régime ecclésiastique, 224. Il compose son Apologie des catholiques d'Angleterre, 225; et d'an-

les diocèses d'Utrecht, d'Harles

tres ouvrages; effets qu'ils produi-sent en France, 226. Menace d'être arrêté, il se fixe à Bruxelles, où il est protégé par le gouverneur espa-gnol, 227. Lui et ses amis imaginent de sé faire comprendre dans la Empire et l'Espagne, ligé de sortir de Brurevient en secret, y ydropisie de poitrine; rénéral pour lui, 242. Auteur du livre intisquente Communion, e de la Reine d'aller à faire entendre sa docr le jugement du Pape ions nouvelles qu'il a 9. (Mém. de Talon.) Henri), frère d'Ar-illy, et connu sous le le S.-Nicolas, est nomd'Angers; sa conduite cette nomination; sa us ardeas du jansénisi, 88. Il appuie les rén parti contre le for-. Il se met à persécuoclésiastiques de son ont restés fidèles aux Eglise, 213. (Not. sur -Le card. Bentivoglio c lui en Italie, 342. Il be de S.-Nicolas, 343. France, est élu doyen oul; refuse de prendre so de cette ville, 344. er le Roi en mission à ic avec beaucoup d'aablissement de la maie, 345. Contribue à la olongone; mérite la sa-Roi per ses services, me eveque d'Angers. Arn. of Andilly. -11 r aller à Rome prendre es de France, XXXIV, poissances en histoire, bealogies des princes, d à Aix ; indiscrète cihevêque de cette ville 223. Difficultés qu'il ses négociations au-242. Il se rend aux schan, sur les frontiède Florence, 244. Va ad duc, 247. Il retouran mort, ses Memoires, 113. Ses rès la prise de Porto-La Meilleraye; trouve opinions en opposition avec sa mo-

nci pour les Berberin,

ARN 248. Traite secrètement avec quelques Napolitains qui désirent M. le prince pour leur roi, 251. Ses liai-sons à Rome avec le duc de Guise, 253. Il reçoit ordre de se rendre à Naples, 263. On lui permet de voir le duc de Bouillon, 264. Il le raccommode avec la cour de France, 265. Demande et obtient son congé ; retourne en France, 269. Chute dan-gereuse qu'il fait à Lorette, 272. Il se retire pendant les troubles à Port-Royal des Champs, 280. Est nommé évêque d'Angers, 281. Empêche le maréch, de Brezé de saccager cette ville, 283. Est sacré évêque, et se rend à Angers, 292. Fait un voyage à Poitiers; ne peut rentrer dans la ville d'Angers, 296. Se rend à Sau-mur auprès du Roi, 299. Retourne à Angers après la réduction de cette ville; calme la colère de La Meille-raye, 306, Revient à Saumur pour célébrer le service de mad. Servien; dangers qu'il court en retournant à Angers, 307. Intercède pour le docteur Voisin, 309. Est persécuté pour cause de jansénisme, 320. Comment il soutient la persécution, 322. (L'abbé Arnauld.) Annauld (Ant.), abbé, file ainé Arn. d'Andilly. Son éducation, d'Arn. d'Andilly. Son éducation, ses premières inclinations, son ca-ractère, XXXIV, 109. Il entre comme cadet dans un régiment des gardes ; fait avec son oncle la campagne de 1636; obtient une compagnie dans le régiment du comte Pas de Feuquières; assiste au siége de Thionville, 110. Quitte la carrière des armes; embrasse l'état ecclésiastique; s'attache à son oncle l'abbé de S.-Nicolas; le suit à Rome, puis à Port-Royal des Champs, 111. Devient janséniste comme malgré lui; est lié avec plusieurs femmes aimables et même galantes, Son enthousiasme pour mad. de Sévigné; reçoit l'abbaye de Chaumes; se retire auprès de l'évêq. d'Angers;

rale facile et indulgente ; époque de la publication de ses Mémoires,

ville, 155. Fait la campagne avec 114. Ce qu'ils contiennent; quel en est le style, 116 (Notice.) — Mad. de Brissac à l'abbé Arnauld, 118. (Lettre.) — L'auteur expose quel a été son but en écrivant ses Mémoi-M. de Feuquières; assiste au sière d'Yvoy, 156. Entretien remarque ble de M. de Feuquières avec lai, 157. Danger qu'il court au siège de res, et les sujets qu'il y traite, 119. (Avertissement.) — Son éducation est confiée aux soins de M. de Barcos, neveu de S.-Cyran; il est mis ensuite au collége de Lizieux, 124. Il y gagne la petite vérole; ten-dresse de sa mère pour lui; il empêche deux fois son frère de se noyer, 125. Il retient un vers d'Horace, que M. de Rohan lui applique agréablement; son père le des-tine à l'état ecclésiastique, sa mère à la carrière militaire, 126. Aventure plaisante arrivée au château de Pomponne, 128. Sa mère, du con-sentement de son père, lui laisse le choix d'un état; il embrasse le parti des armes, 129. Est envoyé à l'aca-démie pour faire ses exercices, 130. Entre au régiment des gardes, 134. Se rend à Metz chez M. de Feu-quières, licuten. de roi, 135. Y fait connoissance de ses nièces, 136. Se fait recevoir de l'ordre des Egyptiens, dont l'ainée de ses demoiselles est la reine, 137. Se rend à Deux-Ponts avec le fils du duc; ennui qu'il y éprouve, 138. Va rejoindre son père auprès de Mayence, 139. Dé-tails sur la retraite de Mayence, 140. Arnauld demande à son père 10,000 liv. pour la charge d'enseigne de sa compagnie; le refus qu'il éprouve le fait tomber dangereusement malade, 144. Joie de sa mère en le re voyant, 146. Il va servir en qualité de volontaire auprès de M. Arnauld, mestre de camp génér. des carabins, 147. Se lie d'amitié avec Daurat, conseiller de la grand'cham-

Damvilliers, 159. Sa douleur à la mort de sa mère; perte qu'il fait ea la perdant, 160. Action de bravoure d'un officier lorrain, command. de chateau de Fontenay, 161. Comment M. Arnauld apprend la naissance de Louis xIV, 162. Danger qu'il court par suite de la haine de deux chevaux, 163. Anecdote concern. un partisan de la garnison de Luxembourg, 164. Rencontre fa-cheuse qui lui arrive un soir à Verdun, 167. Il refuse un mariage que mad. de Feuquières lui propose, 170. Se rend à Ste.-Menehould as-près de M. de Feuquières; avesture plaisante qui lui arrive en chemin, 173. Est envoyé auprès de M. des Noyers; revient à Thionville, dont M. de Feuquières est chargé de faire le siège, 174. Détails sur la hataille de Thionville, dans laquelle il manque d'être fait prisonnier, 177. Il se retire à Metz, 181; puis à Verdun avec la cavalerie; accompagne madame de Fen-quières à Ste.-Menehould, 183. Se lie à Verdun avec le comte de Noailles, 185. Repousse les ennemis de devant cette place, 186. Aven-ture chez une dame de Verdun avec le marq. de Mauny et Bussy-Rabe-tin, 188. Sa douleur de la mort de marq. de Feuquières, 194. Il assiste au siège de Charlemont; deux plaisantes aventures dont il est ten à propos du jeu, 195. Assiste à la prise d'Arras et du fort Rantzau, 197. Tombe malade à Amiens; retourne auprès de son père, 198. Se bre, 150. Va faire une visite à mad. trouve engagé dans une mauvaise affaire, 200. Retourne à Verdun à se la marquise de Rambouillet avec M. Arnauld, 151. Y joue la comécompagnie ; se trouve présent à use die, 152. Aventure plaisante qui lui rencontre assez plaisante, 202. Récit étrange que lui fait un des commis arrive en retournant à Paris, 154. Ohtient une des premières compade M. des Noyers, 203. Il est charge gnics d'un régiment d'infanterie; se par M. de Feuquières d'aller complimenter le duc de Lorraine sur rend à Verdun; ancedote curieuse au sujet d'une carmelite de cette son rétablissem. dans ses Etats, 201.

i'il en reçoit, 205. Affaire ive avec un conseiller du de Metz, 207. Il va trou-s M. Arnauld son père, e à ratifier le contrat de n terre d'Andilly, 208. . Singulier ordre de cheune d'elles institue, 210. il parvient a obtenir au-M des Noyers, 211. Il est la force et de l'agilité des 212. Il est envoyé à la des lettres pour la Reine reaux ministres, 215. Va ite avec M. Arnauld au Vitry, remis en liberté, ndre avec lui M. le prince ionville, 218. Prend la rée quitter le service pour l'état ecclésiastique, 220. auprès de l'abbe de S.-11. L'accompagne en Itas sur leur voyage, 222. t à Génes ; description de , 226. Se rendent à Plaite qui leur est donnée, dene; comment ils y sont le card, d'Est et le duc 239. L'abbe Arnauld est meer dans un bal, 230. eur itinéraire, 231. Leur ome; details sur leur seette ville, 233. Exemples i de quelques ambassa-çais, 235. Il se rend avec S.-Nicolas aux bains de , 244. Leur sejour à Ra-145. Ils rendent visite au simir de Pologne, 256. prence auprès du grand Soins extraordinaires de pour sa mote, 2/8. Rebhe Arnauld en quittant . Il recoit un tablesu d'un de l'able Capponi, 271. à Lorette, 272; à Flo-mant du grand duc, ha-reine d'Angleterre, 273. rriae d'Angleterre, 273. ue reine, 271. Suite de de l'abbe Arnauld, 276.

I des Champs, 260. Se

rend a la terre de Pomponne, où il tombe malade, 282. Va trouver le duc de Rohan, pour se plaindre de l'indigne traitement qu'il a fait l'évêque d'Angers, 207. Se rend à Brissac; retourne à Angers auprès Brissac; retourne à Angers auprès de M. de Rohan; sa fermeté, 298. Sort secrètement d'Angers pour se rendre à Sautraye, 301. Fait con-noissance de mad. de Marans et de madem. de Montalais; portrait de ces dames, 303. Se lie à Angers avec M. et mad. de Fourilles, 305. Se rend à Paris; fait connoissance de mad. de Sévigné; son éloge, 314. Donne presque tout son bien à son frère pour le marier, 315. Une dame vient lui faire part des mécontentemens qu'elle a de son mari ; histoire de cette dame, 322. Il fait un voyage à Paris, 328. Y tient une de ses nièces sur les fonts, 33o. Il va avec son frère et sa belle-sœur porter à M. de Sacy l'ordre pour sa liberté; éloge de M. de Sacy, 332. Se lie avec M. Ribeyre, intendant de la Tou-raine, 333. Obtient, par le moyen de M. de Pomponne, des lettres patentes pour introduire dans l'abbaye de S.-Nicolas des pères de la congrégation de S.-Maur, 3/2. Ce qui lui arrive avec mad. la duchesse de Brissec, 3/4. Il fait un voyage à Versailles, y retrouve d'anciennes connoissances, entre autres M. de Montausier ; eloge de ce seigneur, 350. Eloge de madem. Ladvocat, 351. Est invité, à son retour, d'aller a Basville; son sejour en cet endroit; éloge du prem président et de ses fils, 352. Son séjour chez M. de Valentiné, 354. Son voyage à Bourhon, 355. Est nommé à l'abhaye de Chaumes; va remerc<del>ier</del> le Roi, 357. Il retourne à Bourbon; rencontres qu'il y fait, 364 et suiv. (Men. de l'ab. Arnauld.) ARMAULD (Isaac', fils ainé d'Isaac Arnauld, intend. des finances, rend le château de Philisbourg; est retenu prisonnier malgré la capitulation, et envoyé à Eslingen, XXVIII, 220. Est renvoyé en Prance et mis à la

Bastille pour n'avoir pas bien de-

fendu la place; obtient sa liberté après s'ètre justifie; est réintégré dans ses emplois, 222. (Mém. de Richelieu.) — Voir, pour plus de détails, XXXIII, 349 et suiv. Il prend d'assaut Ager en Catalogne; ordre qu'il fait observer dans la prise de cette ville, 356. (Mém. d'Arn. d'Andilly.) L, 81; LVI, 405. — Comment il se sauve de sa prison Estlieux. XVXVIV. 23. et soive.

d'Andilly.) L, 81; LVI, 405.—
Comment il se sauve de sa prison d'Eslingen, XXXIV, 131 et suiv.
Rend visite su maréchal de Vitry, mis en liberté, 217. Reçoit ordre de mener ses troupes à l'inonville, 218.
Est blassé en duel 210. S'attache.

mais en liberté, 217. Reçoit ordre de mener ses troupes à Thionville, 218. Est blessé en duel, 219. S'attache su parti de M. le prince; son habileté dans l'astrologie judiciaire, 285. Evite la prison en se mariant, 287. Comment il fait tenir une épée à

M. le prince dans sa prison, 288. Essaie de le détourner de s'engager dans une guerre civile, 289. Se rend pour lui à Dijon, y meurt; son éloge, 290. (L'abbs Arnauld.)—Instruit du mécontentement du coadjuteur contre Mazarin, il va le trouser pour l'agranders le parti des

ver pour l'engager dans le parti des princes, L, 255. (Montglat.) — Voulant être ou paroltre l'auteur de la liberté des princes, invente une infinité de projets, qu'il communique aux personnes les mieux intentionnées, LIV, 46. (Mém. de

Annaulo (Ant.), second fils de La Mothe-Arnauld, succède à son père dans la charge de procureur général de Catherine de Médicis; il se donne tout entier au barreau; son mariage, ses alliances, XXXIII, 308. Il signale son sèle pour le service du Roi par des écrits éloquens; répond à un manifeste de M. du Maine par l'Anti-Espagnol; danger auquel l'espose cet écrit, 309. Autres écrits, 310. Il fait lever aux dépens de la ville d'Amiens un régiment de 1200 hommes; reçoit, de la reconnoissance du Roi, une pension de 400 écus; plaide une cause importante dans le parlement en présance du Roi et du duc de Savoie, 311. Divers traits de la force de son

eloquence, 312. Raisons qui lui font

refuser la place d'avocat général, 315. Son amitié et sa confiance pour son fils Arnauld d'Andilly, 317. Sa mort; son éloge, 318. Vers faits à sa

mémoire, 319.
ARRAULD (Issac), troisième sis de La Mothe-Arnauld, est fait intendant des finances du Roi; son éloge,

XXXIII, 320. Marques de confisce qu'il reçoit du Roi et de la Reise, 321. Henri 1v, au moment de sa mort, veut le faire surintendant des finances, 322.

ARRAULD (David), quatrième fils de La Mothe-Arnauld, contréleur général des restes, se distingue par son savoir, son éloquence et son extérieur, XXXIII, 322.

ARNAULO (Benjamin), cinquième fils de La Mothe-Arnauld, est une sa siège de Gergeau, XXXIII, 323.

ANAULO (Claude) sivième file

siége de Gergeau, XXXIII, 323.

ARNAULD (Claude), sixième fils de La Mothe-Arnauld, trésorier général de France, commande une hatterie au siége de Montmélian; meurt à l'àge de 27 ans, XXXIII, 324.

ARNAULD (Louis), septième fils de La Mothe-Arnauld, secrétaire da Roi et contrôleur général des restes, est taxé à 40,000 liv. par la chambre

dation de son neveu, il est déchargé de cette taxe, XXXIII, 324. (Mém. d'Arn. d'Andilly.) — Est tué dans un combat devant Verdun, XXXIV, 186. (L'abbé Arnauld.) ARNAULD (Angélique), fille du célèbre avocat de ce nom. est nome.

de justice de 1625; à la recomm

celèbre avocat de ce nom, est nommée abbesse de Port-Royal par Henri IV; entreprend la réforme de sa communauté et d'autres couvens du mème ordre; son caractère ferme et devé, opposé à la modération de sa sour Agnès, XXXIII, 9. La mère Angélique fixe l'attention de plusieurs évêques, entre autres de François de Sales, qui visite Port-Royal; ce grand nombre de religieuses qu'elle attire lui fait établir une succursale dans le faub. S. - Jacques, 10. Cette succursale prend le nom de Port-Royal de Paris; la mère Angélique obtient de Marie de Médicis et d'Urbain vin qu'elle ne dépendra

ARP é de Citeaux, et sera uridiction de l'archev. Elle obtient en outre sera élective et triene avec ardeur le projet : religieuses destiné à erpétuelle du mint-mnpose avec sa sceur spelet secret du Saintul est attaqué par les éfendu par S.-Cyran, let est supprime par le rotestent contre cette prennent part aux afun rôle dans la sociére Augelique veut faire at de Paule pour un e et sons esprit; elle s conseils les plus sejanséniste, 72. Visite de Port-Royal des

ment elle y est reçue; ent avec la princ. Mague; lui recommande la frequente Commus écrit à la Reine mère squence, dans laquelle que ses religieuses ne ucune discussion théos'elles n'ont pas même la fréquents Commuamtion que fait cette : monde; elle meurt au milieu de ses soufes et physiques, 150. general succois, hat les

, moine bernardin, ene de Fuenmidagne, se arlement sous le nom h de Illescas, XLIV, admis; son discours, is Retz.)—Se presente en qualité de béraut ; y fait des offres d'une , XLVII, 59. ( Gu)

ade Ligaitz, XXVIII,

le vicomte d') prend et va mettre le siège 1, XXVII, 141. le vicomte d'), solli-lipmesses de Masaria

perti du Boi, de-

mande l'érection de m terre en duché-pairie, le laton de maréchal, et l'argent nécessaire pour payer la lieuteuance de roi de Guienne, LIII, 365. ARPAJON (le marq. d') se signale

en Espagne par la prise d'Arens, de Venasque et de Castel-Léon, LXXIII, 94.

ARQUER (M. d') obtient le gouvernem. de Calais, pour apaiser les plaintes qu'il fait de la violence du duc d'Epernon envers lui, XVI, 208. Anquien (madem. d'), fille du colonel des cent-suisses de Mon-

sieur, passe en Pologne; son por-trait, LIX, 3. Est mariée avec le chancelier Zamoski, puis à Jean Sobieski; fait veuir son père auprès d'elle. (Mém. de M. de \*\*\*.) — Pourquoi elle ne peut parvenir à le faire élever en France à la diguité de duc, LXIII, 421 à 428. Ecrit à Monsieur une lettre pleine de re-

proches et de menaces, parce que ce prince empêche le marq. d'Ar-quien son père de toucher l'argent de la vente de sa charge, 496. Con-duite de Monsieur après avoir lu cette lettre, 497. Elle force le Roi son mari à licencier les troupes que le marq, de Bethune son heau-frère lève en Pologne, 498. (Mem. de Choisy.) — Veuve de Jean Sobies-

LXXVI, 168. (Duclos.)

ARRAS (la ville d') est assiégée par
La Meilleraye et Chàtillon, et for-XLIX, 269 à 284. Est assiégée par le prince de Condé et par l'archiduc d'Autriche; détails sur ce siége, L, 443 et suiv. Turenne, La Ferté et d'Hocquincourt font lever ce siège en battant l'armée espagnole,

447.
Asscor (le duc d'), gouvern. de Mons, reçoit dans cette ville made-mons, elle de Montpensier, XLII, 320. Honneitrs qu'il lui rend, 322. ARTAGNAM (M. d') rend compte à madem. de Montpensier de l'état où il a laissé à Fignerol M. de Lau-zun, qu'il a été chargé d'y con-

duire, XLIII, 341 et suiv. Est tué

au siège de Maestricht, 359. Antagnan (Ch. de Baats) est chargé par le Roi d'arrêter le surin-

tendant Fouquet, XL, 140.
Απτισπτ (madem.), fille d'hon-neur de Madame, et confidente du

Roi et de madem. de La Vallière, est mariée au comte Du Roule, et richement dotée par le Roi, XL, 274.

ABUNDEL (le comte d') est en-royé de la part du roi d'Angleterre à la diète de Francfort, pour de-mander la restitution du Palatinat à son neveu, XXIX, 89. A quelles conditions cette restitution est pro-

mise, 90. ASPELD (le baron d'), commandant de Bonn, est blessé au siége de

cette place, LIX, 231. Sort de la place tambours battant, enseignes déployées, 232. Meurt de sa bles-

sure, 233. Asreld (le chev.) assiége Xativa dans le royaume de Valence, et s'en

rend maître après une résistance opiniètre de la part des habitans, LXVI, 99. Débarque dans l'île de Majorque, et la soumet, 218. Se

rend maître de Philisbourg après la mort du maréchal de Berwick, 316. Assentar (le marq. d'), général

ASSENTAN (1e marq. u), general de la cavalerie espagnole, est tué à la bataille de Senef, LXV, 196.
AUBAIA (le sieur d') secourt la ville de S.-Afrique, assiégée par le prince de Condé, XVIII, 367.
AUBIGEON (Le comte d'), gouver-

neur de Montpellier, est condamné pour un ducl, et perd son gouver-nement, XLII, 129. Il se retire à

Blois chez Monsieur, qui ne peut le protéger, 130. Ausicné (Théodore-Agrippa d')

s'éloigne de Henri IV à l'époque de la conversion de ce prince; son caractère satirique, III, 160. (OEcoécrits et son zèle pour la religion protestante; son caractère; son attachement pour Henri IV; ses en-fans, LXVI, 362. Il va s'établir en

Amérique; sa mort, 363. (Souv. de Caylus.)

AUM

AUBIGNY (M. d') contribue besu-coup à la bonne réception qui est faite en Angleterre au card. de Retz, XLVII, 437.
Aubri, fils d'un conseiller d'Eut,

meurt des blessures qu'il a reçues au siege d'Arras, XLIX, 272. AUBRY (le présid.) fait échouer

par son éloquence et sa fermeté la proposition faite au parlement, per Condé, de liguer toutes les grandes villes contre Mazarin, XXXV, 256.

(Introduct.) — Conscille à l'hôtelde-ville de penser à la paix, XLIV, 327. Dans une assemblée générale tenue à l'hôtel-de-ville, demande qu'on fasse au Roi des remontrances pour obtenir l'éloignement de Ma-

zarin, XLVI, 78. (Mém. de Retz.) -Fort goutteux, et àgé de 78 ans, se sauve de l'émeute de l'hôtel-deville, et s'en retourne chez lui à

pied, quoiqu'il ne put auparavant faire un pas, et qu'il se fit toujours porter dans une chaise, XLVIII,

150. (Mém. de Conrart.)
AUBUSSON (Georges d'), archev. d'Embrun, second président de l'assemblée du clergé, présente à la Reine des remontrances au nom de

cette assemblée sur la détention des princes, XLVII, 488. Aumale (le duc d') reçoit des Seize l'autorité suprème à Paris, à

la nouvelle de la mort du duc de Guisc, I, 100. AUMALE (M. d') s'attache à l'hôtel de Chevreuse, XLV, 183. Ne pou-

vant supplanter le coadjuteur, il tente de le faire assassiner, 186. AUMONT (le maréch. duc d'), au-

paravant marq. de Villequier, donne à la Reine régente une preuve de m fidélité, en acceptant le bàton de capitaine des gardes lors du retour des princes à Paris, XXXIV, 478. ( Mém. de la duch. de Nemours.)

Est fait prisonnier au commencement de la bataille de Lens; mené dans la ville de ce nom, il en fait la capitulation , et devieut mattre de ceux qui le retenoient, XXXVIII, 3. Il va se plaindre an ministre de n'avoir pasété chargé d'arrêter M. le nt il se disoit aupera-eur, XXXIX, 2. (Mém. ille.) - Est fait prisonune entreprise sur Os-312. Se bat en duel l'Elbœuf; à quelle occa-Est condamne par le parcontraint d'aller en Hol-. Prend Courtray, XLIII, dem. de Montpensier.) in marais avec un corps malgre l'artillerie espa-14. Est fait lieutenant 5. Attaque et defait 600 spagools, et enlève un voi; investit Lens, qui 2. Est fait maréchal de t prend le nom de maré-1001, 264. Marche au seurnes : en vient aux mains hidec, 297. Comment son sur Ostende echoue; il y risonnier de guerre,.LI, le siege devant Bergues-ox, qu'il prend en deux mirit d'Armentières, inrnay, qui se rend au Roi, ege Courtray, 1/2. Rece à composition; entre serne, Comines, Deinse 143. (Mem. de Mont-

r (le marq. d') s'empare rsheim et de Spice, XLIX, ge Landau, où il est blesmarci hal de camp, tente orier sur S -Jean-d'Ange-, 1AG.

or, grntilh, de Champaparti des princes, pille et village de Bonnecourt, 🎒 Il est fait prisonaier , famme «Chaumout a avoir upe, 364 Est conduit à il en appelle, 366. Il y est e a la meme peine, et exé-

lace de Girère, 271. TE BOTALF CO France. Comfut toujours tempérée par mes reçues, XLIV, 180. absolue introduite par Ri-181. Portrait de ce cardi-Portrait de Masaria, 186

AVR Différence dans leur conduite et dans leurs moyens, 188.
Auvengre ( le prince d'), autre-

ment chevalier de Bouillon, reçoit 6,000 livres de pension pour avoir donné l'idée des bals de l'Opéra, LXXVI, 215.

Avaux (Cl. de Mesmes, comte d'), ambassadeur de France à Venise, travaille auprès de la Répu-blique à l'engager à venir au secours des Grisons, XIX, 21. Fait part à la cour de France du peu de dispo-sitione qu'il voit à la Républière. sitions qu'il voit à la République, 23. ( Mem. de Rohan. ) — Est envoye en Dancmarck, Suède et Po-

logne, pour travailler à une paix génerale, XXVIII, 148. Fait conclure une trève de 26 ans entre ces deux dernières puissances, 257. Conclut un nouveau traité avec Salvius, am-

bassadeur de Suède, pour trois ans; quelles en sont les conditions, XXX, 250. Le roi de Hongrie fait de vains efforts pour empècher le renouvellement de cette alliance, 251. (Ri-chelieu). — Le comte d'Avaux est disgravié par Mazariu; pourquoi, XXXVII. 536. (Mem. de Motteville). - Conseille à Monsieur de

dépècher à l'archiduc pour lui pro-poser la manière de traiter de la paix générale, XLV, 143. Se lie avec le coadjuteur, 145. (Mem. de Retz.)

Aveis (la hat. d'), gagnée par les maréch. de Brezé et de Châtillon sur le prince Thomas de Savoie; dé-tails, XXVIII, 312. Noms des capitaines espagnols qui y sont faita prisonniers, 315; XXXII, 212; XLIX, go et suiv.

AND YEARS (It mary d') est tué au passage du ruisseau de Wiesloch, LXVIII, (26.

Avila (Alvarès d'), amiral espendo, agrès un combat naval de 8

cures, soutenu contre les Hollandais, est tue ; plusieurs de ses vaisseaux sont coules a fond, on brû-les, VII, 237

Avaiant (le père d') esmie de démontrer que les Mémoires de Ponus ne sont qu'un roman, XXXI, a AYE

187. Sur quoi reposent ses assertions, 188.

ATAMOSTE (le marq. d') a la tête tranchée comme coupable de la conspiration formée contre le roi d'Espagne, XXXVIII, 69.

ATDIE (le comte d') et FOUCAULT

ng Magny, complices du prince de Cellamare, se sauvent en prenant la fuite, LXXVI, 341.

ATEN (le comte d') et VIVANS sont tués à la bataille de Rocroy, XLIX, 425. ATEN (le comte d'), depuis duc de Noailles. Son caractère, ses ta-

lens, ses défauts, LXXII, 371. Madde Maintenon le consulte sur les moyens d'inspirer le goût de la lecture à la duchesse de Bourgogne; ses vues à cet égard, 373. Mesures qu'il prend pour acquitter ses detteraires, 374. Ses correspondances littéraires, 375. Son ardeur guerrière, 376. Comment il devient maréchai.

tes, 374. Ses correspondances littéraires, 375. Son ardeur guerrière, 376. Comment il devient maréchal de camp, 377. Quelles mesures il prend pour conserver Roses, 378. Il délivre Bascara; son amour pour la

prend pour conserver Roses, 378. Il délivre Bascara; son amour pour la discipline, 379. Sa conduite au siége de Barcelone, 383, 385. Accompagne le roid Espagne à Perpignan, ch il lui procure 50,000 livres; est fait lieutenant rénéral. 387. Met

pague le roi d'Espague à Perpignan, où il lui procure 50,000 livres; est fait lieutenant général, 387. Met Roses en sûreté, 396. Communique au ministre ses idées sur les affaires d'Espague, 397. Il entre en Catalogue avec quelques troupes; misérable état de cette province; conseils que lui donne Chamillard pour s'y maintenir, 406. Il pénètre dans le

Lampourdan; prend et rase le château de Calabouch; jette du secours dans Roses, 408. Fortifie les postes de Puycerda et de Belver, 411. Rentre dans le Lampourdan, où il fait une diversion utile, 422, Le Roi lui

tre dans le Lampourdan, où il fait une diversion utile, 422, Le Roi lui annonce la mort de son père, 431. Mad. de Maintenon lui fait connottre la disposition desesprita, depuis que le Roi est décidé à rejeter les conditions honteuses proposées par les alliés, 451. Le duc emprunte sur ses propres billets pour payer ses troupes, 465. Il entre en Catalogne,

466. Défait la garnison de Figuières,

s'exécuter d'une manière peu onéreuse pour l'Etat, 468. Il surprend le camp des ennemis près de Toroella, 470. Reconnoît Girone; prévient les suites d'une inondation se-

bite de la Fluvia, 471. Son expédition contre les Anglais, qu'il force à se rembarquer à Cette, LXXIII, 12 et suiv. Marques honorables d'approbation qu'il en reçoit de la part du Roi, 14. Il propose de nouvem au ministre l'expédition de Girose, 17. Il s'abouche avec le duc de Ven-

dôme à Bayonne, 18. Est envoyé à Madrid auprès du roi Philippe; instructions dont il est chargé, 10. Va trouver ce prince à Valladolid, où il s'est retiré; assiste au conseil qui s'y tient, y prouve l'impossibilité et même l'inutilité du prompt secours qu'on désire de la part de

roi de France, 23. Raisons qu'il fait valoir auprès du roi et de la reine d'Espagne pour les porter à une renonciation à la couronne de ce pays, 24. Raisons qu'on lui oppose, 26. Va rendre compte au Roi de l'état des affaires; ranime ses espérances; fait décider le siège de Girone, 34.

va rendre compte au Roi de l'état des affaires; ranime ses espérances; fait décider le siège de Girone, 34. Retourne en Roussillon; prépare tout pour ce siège, 35. Investit la place, 36. Détails sur ce siège, 41 et suiv. Girone capitule, 43. Lettre du Roi au duc pour le féliciter de sa conquête, 44. Philippe v lui témoigne sa reconnoissance par l'offre de la

guete, 44. Intippe vois semanares a reconnoissance par l'offre de la grandesse, 46. Le duc répond à Vendome sur le projet qu'il a formé d'assiéger Barcelone, 47. Rend compte au Roi de l'état de l'Espagne à l'époque de la mort de l'emper. Joseph, 64. Retourne en France, 72. Réponse du duc à mad. de Maintenne au suist de con oracle la certe.

non au sujet de son oncle le card. de Noailles, 10 (. Il obtient du Roi des notes, mémoires et morceaux de sa composition sur la guerre ou la politique, 107. Est nommé par le Régent président du conseil des finances, 125. Sa conduite; son travail dans cette place, 128. Préside aussi un conseil de commerce; fait cupe de la sureté des Espagnols,

269. Ses négociations avec le general allemand au sujet de l'armis-

surs droits onéreux, nistère ; son rapport au conseil de régenilé, 100; puis rapgoût pour la littérapeut obtenir du carr une pension pour Armagnac sa fille, erce epistolaire ave its plaisans, 200. Il dres de Berwick en . Est charge de l'ats d'Ettingen, 206. 1 rend maltre, 207. faire des reconnoisst fait maréchal de a conduite au siège , 212. Il contribue a cette place, 213. Sa avec le ministre de en est l'objet, si modestie de m part, an ministre l'erreur comte de Belle-Ile, s sur le relachement , 228. Il est nommé ander en Italie, 229. de Sardaigne, 231. , 232. Le marechal accueil qu'il y reresente à ce prince ticulier sur les opempagne, 234. Etat rmer française, 237. medie, 239. Son enduc de Montemar, a confiance et l'amiardaigne et de son Trait de severite du etablit la discipline 15. Sa prudence à tentions du duc de n. Par ses sages dis-mpare du poste le et force les Impéle Po, 250. Il passe estir et prendre Goioderation cavers le ebois, 254. Il force juitter l'Italie, 253. ir la situation de la pénètre dans l'Etat entrevue avec le duc

264. Embarras ex-

tice, 270. Il fait son possible pour arrêter les brigandages des Imperiaux sur les terres du S.-Siege, 274. Ses lettres au ministre, 275. Son sé-jour en Italie après la paix est pro-longé par mille difficultés, 276. Le card, de Fleury lui prescrit ce qu'il doit faire pour assurer le paiement de ce qui est dû par les allies, 278. Le maréchal réussit dans cette affaire avant d'avoir reçu ses instructions; il quitte l'Italie, 280. Recommande ses deux fils au ministre, 281. Discute par écrit les avantages et les inconveniens du projet communique par le marq. de Fenelon, et prouve qu'on peut le tenter, 286. Est nommé command. de l'armée destinée à défendre la frontière de Flandre, 287. Comment il remplit cet objet; il propose de fortifier Dunkerque, 288. Sa correspondance avec le Roi sur les desseins des Anglais, et sur la guerre, 289. Lettre du Roi au marechal, 291. Celui-ci, après la mort du card. de Fleury, conseille au Roi de gouverner par lui-même, 29j. Il entre au conseil ; est d'avis qu'on fasse de nouveaux retranchemens à la ville de Dunkerque; qu'on rétablisse les troupes revenues de Prague, 301. Est nommé pour commander en Allemagne; instruction que lui donne le ministre de la guerre d'Argenson, 302. Il se justifie au-près du Roi d'avoir révélé un secret du conseil, 304. Ses opérations militaires, 306. Le Roi lui donne des arques de confiance et de honté 308. Par ses manœuvres savantes, il réduit l'ennemi à une disette extrème de subsistances, 310. Il fait de vains efforts pour réparer la faute du doc de Gramont a la bataille de Dettingen, 311. Fait sa retraite en présence des ennemis valaqueurs, qui n'osent le poursuivre, 312. Son humanité envers les ennemis, 313. Lettre qu'il reçoit du Roi sur la ha-taille da Dettingun, 314. Il va trou34

nême après la mort de ce prince, 394 Il représente en vain les inconve niens de vouloir exclure le grand duc du trône impérial, 397. Il cos-seille au Roi de n'agir offensivement

ver l'empereur bavarois, le console, l'encourage, lui fait toucher 40,000 écus, 316. Ordonne le départ de ses troupes, et abandonne l'Empereur à regret, 318. Ecrit au Roi sur la mauvaise administration du royaume ; réponses du Roi, 320. Le ma-réchal désigne au Roi le comte Maurice de Saxe, pour le mettre à la tête de ses armées, 322. Ses lettres au comte, 323. Leur entrevue, 324. Il essaie de dissiper les préventions du Roi contre Maurice, 326. Le maréchal de Coigny dérange entièrement ses projets d'opérations militaires, 328. Il essuie des dégoûts et des censures, dont les lettres du Roi le consolont, 331. S. M. lui annonce l'intention où elle est d'aller se mettre à la tête de ses armées, 332. Le ma-réchal soutient le Roi dans cette dée, et lui envoie un mémoire sur les questions qui lui ont été proposées, 334 et suiv. Sa lettre au card. de Tencin sur les cahales de cour, 330. Il s'efforce de garantir le Roi de l'esprit d'intrigue, 340. Lui pré-sente des réflexions générales sur les sources des malheurs qu'on a eslui propose ses vues, et à suyés, lui propose ses vues, et à force d'instances et de représentations donne un peu de nerf au gou-vernement, 344 et suiv. Lettre du maréchal au roi de Prusse, touchant la négociation dont il est chargé auprès de ce prince, 357. Réponse de Frédéric, 358. Il met tous ses soins à faciliter au Roi la prise d'Ypres, 364. Défait les ennemis près d'Augueheim, 377. Ecrit au roi de Prusse pour se justifier des accu-entions du maréchal Schmetteau, 379. Envoie à ce prince le brigadier Dumenil, pour lui readre compte des opérations qu'on vient d'exécu-ter, 381. Met sons les yeux du Roi les lettres et mémoires de Schmettonu contre les généraux et ministres de France, et réfute ses allégations, 388. Le roi de Prusse lui écrit à cette occasion d'une manière actisfaisante, 389. Ses occupations po-litiques, 391. Ses lettres à M. de

Chavigny sur les fausses démarches

que d'un côté, et de se mettre en état de défense ailleurs, 398. Sert de premier aide-de-camp au maréchal de Saxe à la bataille de Fontenoy. 400. Démontre au Roi, par écrit, les inconvéniens de l'alliance proper écrit. posée par le comte de Bonneval en-tre les Turcs et les Bourbons, 410. Offre au Roi d'aller à Madrid disposer la cour aux vues de la France. 422. Part avec de nouvelles iastructions que la rupture du traite de Turin a motivées, 429. Accueil qu'il reçoit à Madrid, 430. Ses déptches au Roi sur les difficultés qu'il rencontre dans sa mission, 432. Conduite qu'il y tient, 434. Sa lettre au comte d'Argenson sur la vivacite que le maréchal de Maillebois et d'Argenson apportent dans leurs lettres et leurs discours, 437. Il réssit dans sa négociation au ses esperances; son plan de guerre est adopté, 438. Son fils reçoit l'or-dre de la Toison d'or; le maréchal quitte Madrid; lettre que lui scrit le dauphin Louis pendant son si-jour en Espagne, 445. Réponse de maréchal, 447. Il adresse au Roi se mémoire sur les fautes du ministère. LXXIV, 4. Communique au marg de Puisieux, nouveau ministre et la guerre, ses lumières et ses avis, 6. Ecrit au maréchal de Saxe pour le détourner de bloquer le château de lamur, 8 ; et de se faire recevoir de l'Académie française, 11. Présent à la cour d'Espagne un mémoire pour l'engager à continuer la guer-re, 12. Aide de ses lumières et de ses conseils le marechal de Belle-Ile. 15. Est charge par le conseil du Be d'écrire à ce maréchal les raisses propres à lui faire changer son sys-tème d'attaque en Italie, 18. Détou-ne le maréchal de Saxe de mettre en son propre nom des vaisseaux ea mer, 20. Lui trace un plan de con

st exécuté, 22. Ecrit au iort de sa mère ; réponse . Adresse au Roi deux ur les colonies, 31 et resente ses observations oire du ministre des afgères concernant l'élecni des Romains, 35. Encorrespondance suivie avec le duc de Duras, ir en Espagne, 41. Lui observations très-sages de Pontainebleau, 43. fficacement avec ce duc r l'infant duc de Parme r d'Espagne, 55. Essaie le courage de l'ambassa-l'aider de ses conseils, sgrace du ministre Las-, 49. Travaille à un long se Louis x v doit envoyer pagne, pour le détrom-asses prétentions qu'on ui donner, 50. Dresse un ans lequel il développe politique des Anglais, re au duc de Duras sur ance des ministres, 57. tu Roi de nouveaux mèla situation de la France t a l'Angleterre, 60. Sa oi sur les desordres pu-Autre lettre au Roi en se coaseil, 66. Réponse du nande la charge de capi-ardes pour le duc d'Ayes t la survivance pour so e comte d'Ayen, 68. Ré-Roi, 60 Instruction du our le comte d'Ayen, 71. u Roi sur les moyens de ermentation causee par la atre le clerge et la magis-). Ses occupations dans sa 1. Ses vertus domestiques; . Leures du doc de Bourduc de Nouilles, 135 et

res da dac de Nosilles su sa oucle, 155. Instruction

pour le duc de Noailles, rédigée par lemarquis de Torcy après la bataille de Saragosse, 158 et suiv. Lettre du duc au marquis de Torcy, 171; de la duchesse de Bourgogne au duc de Noailles, 173; du duc de Noailles a l'évêque de Châlons, 181. Le comte de Stairs au maréchal, 187; le maréchal au Roi, 189; le comte d'Argenson au maréchal au roi et à la reine d'Espagne, 198; au maréchal de Saxe, 202. Mémoire pour la campagne de 17:18, 204. (Mém. de Noailles.) — Le comte d'Ayen donne sa confiance à Rouillé-Ducoudray, lorsqu'il est président du conseil de finances; caractère et génie du maréchal, LXXVI, 212. (Du-

ATREAU (le père), jésuite. Plaintes faites au parlement par le recteur de l'Université, contre la doctrine dangereuse qu'il enseigne, LX, 3-8. Suites de cette affaire, 3-79 et suiv. ATTORNE (le marq. d') est nommé gouverneur et capitaine général des

clos. )

Pays-Baset de Bourgogue; premiers actes desongouvernement, XXVIII, 107. Se rend maître des châteaux d'Argenteau et de Linta; investit Maestricht, 121. (Mém. de Richelieu.)—Oblige le lieut, gépér. Straquembourg à abandonner le poste qu'il occupoit au-dessous de Maeseyck, LIV, 266. Après la mort de l'Infante, il va assurer Monsieur et Madame que ce funeste événement n'apportera aucun changement à leurs intérêts; la principale administration des provinces lui est déférée, 251. Fait arrêter ceux qui se sont engagés dans les projets de Carondelet, 254. Proteste à Monsieur que l'assassinat tenté sur Puylaurens ne restera pas impuni; cepesdant les perquisitions demeurent sans effet, 258. (Montrésor.)

† BAAs aine (le capit.) est chargé par Lenet d'aller proposer au major par Leurs a aire proposer au major de Persan un projet pour arrêter Mazarin, occupé du siège de Belle-garde, LIII, 123. Revient dire à Lenet comment le projet a man-qué, 128. Arrive à Montrond avec son frere, un grand nombre d'officiers, de sergens, et 500 soldats, pour offrir ses services à la princome de Condé, 206.

BACHAUMONT, fils du présid. Le Coigneux, compare le parlement aux enfans du peuple qui s'amusent avec des frondes dans les fossés de Paris : de là le nom de frondeurs donné aux ennemis du ministère,

XXXV, 67.

BAHLEUL (le présid.) répond à M. le prince, au nom du parlement, que cette compagnie recevra tou-jours à honneur de le voir dans sa place; mais qu'elle ne peut lui dis-simuler la douleur qu'elle a de lui voir les mains teintes du sang des gens du Roisues à Bleneau, XLVI, 74. (Mem. de Retz.) — Represente à la Reine à quelle extrémité le peuple pousse son insolence, et la prie d'accorder la liberté de Broussel et

de Blancménil, L., 129. (Montglat.)
BALLGHY (le sieur de) perd son
honneur, se femme et se souveraimeté par sa faute, et s y montre insensible, II, 391.
BALAGNY, fils du précèdent, est

attaqué étant presque seul par le duc d'Aiguillon, fort accompagné, VII,

BALDIEN (le caval.) rend la ville de Saluces aux Français, et est fait prisonnier de guerre, XXVI, 187.

BALTHASAR DE CAPOUE (don), prince de la Roque Romaine, défait le Papone, et reprend tous les lieux qu'il a occupés, LV, 455

BALTHAZAR truite avec M. de Candale, et se remet au service du Roi, XLVIII, 434.

Bansens (le comte de ), gouvern de Philisbourg, rend cette place aux Français par capitulation, **36**0.

BANIER, général sué la ville de Magdebourg sur Pap-peinheim, XXVI, 561. Prend le château de Lunebourg; gagne la bataille de Vistoc, XXIX, 17. Se rend maltre de la ville d'Erfurth et de Torgau, 382. Présente la bataille aux Impérisux, qui la refusent, 343. Sa belle retraite en Poméranie; il defait l'avant-gerde de Maracisi, 385. Opère sa jonction avec Wrsegel auprès de Neustadt, 386. Reprend sur les Impériaux la ville et château de Wolgast, la ville de Gratz, la place de Demmin, et plesicurs autres, XXX, 343.

Banzes (le marech.) va au se

cours de Magdehourg, qui est pris par l'électeur de Saxe, XLIX, 113. Entre dans le pays de Brunswick et dans la Basso-Saxe, où il assiere Friedberg; est blesse; s'empare des villes de Leutmeritz et Brandeis, 221. Vout troubler la diète de Ratishonne ; est forcé de se retirer dans la Bohème , 305. Va fortifier le blocus de Wolfenbutel; tombe

salade et meurt, 306.

Ban (le sieur de), envoyé par la Reine pour se saisir du Havre, pernade au duc de Richelieu de der cette place au Roi, XXXVIII. 425.

BARARAS, mot fort en vogue pers les partisans du prince de Conde. explication diverse de ce mot, XX,

108, note.

Bananas, favori du Roi, cos une infidélité envers lui ; à quelle occasion; il entre dans une cabale contre Richelieu, XXIII, 102. Perd en un moment toutes ses charges. 217. Sa haine contre le cardinal, ses prétentions, 218. Preuves multipliées de sa vanité et de son 🚗

Il est fait prisonnier dans livré entre les Français mands, XXVIII, 380, e en sa maison, (30, zi le baron de ) abanati de Tekely, LIX, 110, er la mort de ses deux age les terres de Mon-

r, officier des gardes du avec affectation d'enademoiselle; pourquoi, Cherche toutes les ocse distinguer, et de ser-Lauzun auprès du Roi, nt la permission de l'aller erol, 388. Sert d'interitre Mademoiselle et malontespan pour la donnprincipaute de Dombes d'Eu eu faveur de M. du i. Prend conge du Roi au iller delivrer M. de Lauorison de l'ignerol, \$13. demoiselle une lettre fort ur les motifs de m re-

r, licutenant colonel, est je de Landau, LXIX.,

les ). Antoine, carditeur de France, est re-Roi, a quelle occasion, es l'arberin arborent les rance, le Roi les prend les tion, 168. Ils se refurance, 169.

rance, [49]
Le cardin. Antoine )
ende tion de la France
avorise l'evaltation d'Injoi n'etoit pas agreable à anc., LVIII, 26.

 legat du Pape, vient pour moyenner un acent aux troubles d'Itati. Son brusque depart, apierre — XXII. (59, propositions du legat con accommodement, a qui y sont faites, § 7 1.
 Richelieu.

reste des anciens Vauleur vient ce nom ; ils interêts et de seutimens avec les huguenous de France, LXIII, 204.

Banneziènes a la tête tranchée par arrêt du parlement, pour avoir enlevé un homme fort riche, afin d'en tirer de l'argent, LI, 38. (Mém. de Montglat.)—Il enlève M. Girardin près de Paris, LII, 310. Est fait prisonnier au siège de Cambray, 312. On lui fait son procès pour avoir enlevé madem. de Basinières; il est condamné à avoir la tête tranchée, et exècuté, 313. (Gouville.)
Bansis, contrôleur des finances,

conseille à la Reine mère de faire ar-rêter M. le prince, XVI, 310. (Mém. de d'Estrées.) — Est arrêté, et gar-de à vue, XVII, 233. Est amené de a vue, XVII, 223. Est amené au Fort-l'Evèque pour être jugé, 266. (Pontchartrain.) — Anime la Reine mère coutre Villeroy, XX, 102. Approuve le conseil que celui-ci donne à la Reine au sujet des propositious des princes réunis à Lou-dun, 105. (Bassompierre.) — Empiche la Reine mère de se démettre de la régence, XXI bis, 188. Est nommé contrôleur des finances à la place de Jeanniu, 298. Propose un expédient sur la demande que font les princes de réformer le conseil, 312. Conseille à la Reine mère de détacher M. de Guise de l'alliance des princes, 323. Est charge par elle d'y travailler, 321. Essair de rassu-rer le marechal d'Ancre et sa femme ; conseille au premier de s'absenter, 330. Contribue par ses conseils à faire arrêter M. le prince, 335 et 338. Fortifie Richelieu dans la résolution de ne pas se démettre de son évêche, 366. Est gardé dans son logis, 410. Obtient la liberte de se promener a la Bastille, où il est en-fernie, 159. Obtient la permission d'ecrire à la Reine mère : comment ses lettres sont remises à M. de Laynes, sinsi que les reponses de la Reine, (80, Conseille à la Reine de venir se plaindre au lioi du traite-ment qu'elle reçoit; comment il est instruit des dispusitions de ses ennemis, 491. Il est resserré, et inter-rogé sur ses lettres, 499 Il insiste pour être reuvoyé devant le parlement, 506. Son affaire est rapportée devant le grand conseil; sa défense, 507. Il est condamné au bannissement, 509. Ceux qui sont enveloppés dans son procès sont condamnés à la mort, ou à d'autres peines qui leur sont commuées; le bannissement de Barbin est converti en une prison rigoureuse, 510. Sur les instances de la Reine mère, il sort de la Bastille, 571. (Mém. de Richelieu.) — Il s'attache à la Reine par le moyen de Léonora Galigai; com-

ment il gagne celle-ci; devient contròleur général des finances, XLIX,

21. Fait connoître Richelieu à Léo-

nora, 23. Est mis à la Bastille, 27. (Montglat.)

BARGE, gentilh., est tué à la bataille des Dunes, XLII, 315.
BARGELINI, nonce du Pape, envoyé en France pour arranger l'affaire des quatre évêques opposans au formulaire, se laisse circonvenir par les jansénistes, XXXIII, 180.
BARILLON (le présid.) rend de grands services à la Reine, et s'at-

tire pour elle des persécutions, XXXV, 21. Est arrêté de nouveau, et meurt dans sa prison, 41. (Introd.) — Est exilé à Pignerol, pourquoi; son caractère, XXXVII, 79. (Mém. de Motteville.) — Est arrêté avec le présid. Gayan par suite des remontrances du parlement; Barillon est envoyé à Pignerol, où il meurt; son attachement aux intérêts de la Reine, L, 117. (Montglat.)

BARNEVFLO (Jean), avocat général de Hollande, est nommé com-

ral de Hollande, est nomme commisseire pour traiter de la paix, XI, 440. Fait tous ses efforts pour l'obtenir, 441. (Precis de Phist. des Pays-Bas.) — Est fait prisonnier, et inhumainement traite en prison, XVII, 267. Est condamné a mort, 285. (Pontchartrain.) XXI bis, 561 et suiv. Barrage (le droit de) est-il un

droit domanial? A quelle occasion cette question est agitée entre la

cour et le parlement, LXI, 78 et suiv. Suite de cette affaire, 104 et suiv. BARRAULT (le sieur de) est envoyé auprès du duc de Savoie pour

savoir la cause de ses armemens; réponse qu'il en reçoit, XVI, 447. (Pontchartrain.) — XXI bis, 101. Est envoyé en Espagne pour traiter

de la paix; comment il est reçu par le comte d'Olivarès, XXV, 308. Ses conférences avec lui, 310. (Mém. de Richelieu.) BARRE (le marq. de La), lieuten

gén. d'artillerle, est tué au siège de S.-Omer, XLIX, 201. BARRICADES (les). La détention de Broussel et de Blancménil porte des séditieux à ordonner des barricades dans toutes les rues de Paris pour se rendre maîtres du Roi, et

chasser Mazarin, XXXIV, 397.
(Mém. de la duch. de Nemour.)
— Véritable auteur des barricades,
XLIV, 230. (Mém. de Retz.)—
Causes éloignées des barricades,
XI.VII, 8. Causes prochaînes; im-

prudence de la cour, 10. Comment les harricades ont lieu, 22. Danger que court le chancelier, 26. Fin des harricades, 33. (Gay Joly, 11, 436 et suiv.

Barrière (Pierre) vient de Lyon

pour assassiner Henri IV; il avoue son crime dans les tourmens, 1, 1-3. Baratiène et S.-I nat aigrissent par leurs menées Turenne et la duch, de Longueville, LHI, 476. Caractèr

Longueville, LIII, 476. Caractère de S.-Ilsal; son genre d'esprit, 477. Barav (le sieur de), gouvern. de Leucate, est récompensé par le Roi pour avoir courageusement défendu

pour avoir courageusement défende cette place, XXX, 183.

BARTET, secrét. du cabinet du Roi, s'attire une aventure fort deagreable pour un propos tenu cutre M. de Candale, XLI, 588. Est

exilé pendant six mois que M. de Candale est à la cour, XIII, 22. (Mudem. de Montpensier.) — Details sur sa missance, son caractère, son avancement; comment il est traité par le duc de Candale, et me-

nacé par le comte Du Lude, XLVIII,

(Men. de Conrart.) de Nimes à Rome de la pour annoncer au Pape duc entre la France et et demander dispense

iage du Roi avec l'Inusine germaine, I.I., 95. la dispense, 96. (Mont-

le père) est envoyé en près d'un saint Isidore, rands miracles pour obfans à la reine de Fran-27. Les Espagnols prensu de ce pelerinage pour alliés du Roi soupçon 128. le), officier de panneteprince, arrive en poste chargé de lettres de Pa-

rease, et apportant des es princes prisonniers, l'abbe, chargé des afance à Naples, travaille ennaro et le duc de Gui-

tre du désordre dans la 10. Vient trouver le duc plus particulièr, avec lui flaires, 356. Preuves de de sa mauvaise foi, 330. ilement de justifier sa 35. Rend au duc les plus flices, afin d'empécher ecouru; forme un comses jours, 336. Veut s'en l'armée; est retenu par j8. Son étonnement en quels transports le duc i dans tous les quartiers 359. Apporte tous ses

ce et Righac (les sieurs), vec le duc de Bouillon, resolus de tenir et defenii Turenne et Sinceray,

empecher que le gentiltoye par M. le duc de ac debarque a Naplea,

irnar | le marech. de) est basendeur extraordinaire rre, pour se plaindre du fait à la Reine, 1X, §21.

(OEconom. royales.) — Idée de ses Mémoires, XIX, 200. Son origine, son éducation; il vient à la cour de Henri IV, auquel il a le bonheur de plaire; est initié dans toutes les intrigues; les raconte d'une ma-

nière piquante; s'attache à Marie de Médicis, 210. Se trouve lié avec le maréchal d'Ancre; avertit la Reine mère des tentatives qu'on fait pour soustraire Louis xiii à la dépendance où elle le tient; se déclare pour le duc de Luynes; fait deux campagues avec distinction, 211. Est nommé colonel général des

Suisses; est envoyé en ambassade extraordin. en Espagne; assiste au siège de Montanhan; refuse le poste de favori; est fait maréchal de France, 212. Se rapproche de fla Reine mère; la seconde dans ses intrigues; est nommé ambassadeur en

Suisse, puis en Angleterre; assiste

au siège de La Rochelle, où il com-

mande une armée particulière; a'y distingue par son activité et sa vigilance, 213. Se lie avec les ennemis de Richelieu; est arrêté, et conduit à la Bastille, 214. Y reste douze ans; est présenté au Rol en sortant de prison; rentre en faveur, 215. Sa mort; son caractère peint par madame de Motteville, 216. Ses prodigalités, ses dettes, ses galanteries, 218. Met ses Mémoires en

ordre pendant son séjour à la Bastille, 219. Ils offriroient une lecture amusante et instructive, s'ils n'é toient surchargés d'une foule de détails inutiles et fastidieux; époque où ils furent publiés pour la première fois, 221. Diverses éditions, 222. Les notes marginales sur la vie de Henri IV et Louis XIII, par Dupleix, 223. (Avertissam.) — Commentle maréchal devant suspect à Richelieu; après la mort de Louis XIII, il rentre dans les fonctions de colonel général des Suisses, 226. Ses

parens, après sa mort, renoncent à sa succession; ses enfans naturels, 227. (Preface.)
(Sénéalogie historique de Bassompierre; ses anotires; alliances de sa

maison; biens qui sont venus en ligne droite ou collatérale dans la maison de Bestein, 230 et suiv. Epoque de sa naissance, 252. Son éducation, 253. Il est envoyé à Fribourg en Brisgau pour étudier, puis à Pont-à-Mousson, 254. Ses voyages avec son gouverne 255. Etudes

avec son gouverneur, 255. Etudes auxquelles il se livre, 256. Revient à Nancy après la mort de son père; voyage en Italie, 258. Exercices auxquels il se livre à Rome, 260. Va, avec son frère et plusieurs Français, offrir ses services au légat de l'armée du Pape; le froid accueil qu'il en reçoit le fait décider, lui et ses compagnons, d'aller se jeter dans Ferrare, 262. Accueil que leur fait César d'Est; raisons qui leur font quitter Ferrare; il se querelle avec son frère pour la fille du consul de Gênes; leur séjour à Milan, 264. Ils vont à Harouel voir leur lestein 22.

mère; accueil que leur fait l'archiduc Albert, 265. Ils vont à Paris, 266. Bassompierre est présenté à M. le grand, prem. gentilh. de la chambre, 267. Danse un ballet devant le Roi à Monceaux, 268. Lui est présenté; le Roi le présente à la duch. de Beaufort, 269. Danse un autre ballet devant le Roi à S.-Germain-en-Laye, 270. Assiste à la prise d'habit de M. de Joyeuse aux Capucins; offre au Roi de rester à son service, 272. Accompagne la duch. de Beaufort à Paris, 273. Va avec le maréch. d'Ornano au devant du Roi, pour lui annoncer la mort de la duchesse; reste à Pontaine-bleau avec S. M., 274. L'accompagne à Blois, 276. Est assigne pour déposer dans le procès entre MM. le grand, le vidame du Mans et La

Rivière, 277. Fait un voyage en Lorraine; restant à Paris; est présenté par le Roi au duc de Savoie; danse plusieurs ballets, 278. Accompagne le Roi à Lyon; assiste à la prise de Montmelian, 279. Est exposé pendant une heure au feu du château; assiste au siège de Chambery, 280. Raccommode le Roi et mad. de Verneuil, 285. Accom-

pagne M. de Biron en Angleserre, 286. Revient avec lui en France; fait un voyage en Lorraine, 289. Se rend en Hongrie en qualité de vo-

lontaire, 292. Détails sur son séjour à Vienne, 296. Arrive à Watz; selue le général Rosworm, dont il avoit tout à craindre, 300. Combats contre les Turcs, 302. Danger qu'il court en poursuivant les Turcs, 306.

Sa réconciliation avec le général Rosworm, 307. Détails sur les opérations militaires, 310. Il revient à Vienne, 320. Son sejour à Prague, 321. Se lie avec Anna Esther, 322. Mauyaise affaire dans laquelle l'engage Rosworm, 323. L'Empereur lui offre une charge à sa cour, 324. Accepte celle de colonel de mille chevaux, 325. Aventure qui lui ar-

rive avec Rosworm, 326. Passe le carnaval chez le burgrave de Carlestein, 320. Son départ de Prague, 330. Son sejour à Saverne; il y est enivré et tombe malade, 331. Son séjour à Epinal, 332. Ses regrets de la perte de son frère, 333. Obtient du Roi d'être rétabli dans le château de S.-Sauveur; détails sur cette affaire, 334 et suiv. Rentre dans ce château, 340. Son séjour à la cour,

341. Court les rues de Paris avec des masques, 343. Est grièvement blessé par M. de Guise au combat à la barrière, 345. Nombreuses visites qu'il reçoit pendant sa blessure, 347. Son démèlé avec le marquis de Cœuvres à l'occasion d'une lettre de mad. d'Entragues, 348. Comment il se termine, 351. Va aux bains de Plombières; vie joyeuse qu'il y mène, 352. Va trouver le Roi à Limoges; joue avec lui, 353.

la comtesse de Moret; embarras où il se trouve pour avoir confie cette lettre a mad, de Verneuil, 355. Ses rendez-vous avec madem, d'Entragues, 357. Plaisante aveuture au sujet d'un de ces rendez-vous, 358. Comment leur commerce est découvert, 361. Est envoyé ambassadeur

Reçoit une lettre du Roi pour se

trouver à son entrée à Sedan , 354. Est charge d'une lettre du Roi pour

en Lorraine; etrange ui lui arrive, 362. Assiste du duc de Bar avec la c de Mantoue, 366. Gai des sommes considéralui servent à acheter un it magnifique pour assisstème du Dauphin, 367. aux Etats de Lorraine Roi ; est arrêté à Meaux auprès de S. M., à lamet les domaines de S.moyennant rembourse ). Ávertit le prince de t mad. de Moret du desle Roi de les surprendre va en Lorraine; revient o. Sa vie dans cette derp 1608, 371. Ses bonner 3. Gros jen à Fontaine-. Gain qu'il y fait; il rement avec mademois. s, 3-5. Il est choisi par de Montmorency pour ı fille, 376. Le Roi apte alliance, 382. Le duc n en detourne S. M., 383. id inspire de l'amour au pademoiselle de Mont-384. Le Roi declare à re qu'il est amoureux de iselle, et qu'il veut la mance de Conde, 386. Reessempierre, 387 Regret essent, 389. Comment il le, pour obeir aux ordres assiste aux fiancailles du de avec madem, de Mont-391. Tombe malede ; va see une medecine dans le ste a un ballet a l'Ar-i. Accident qui lui apand scandale, 393 Refuse u Roi, est envoye en Lordisposer le duc au maille avec le Dauphin, Loj. ue avec le duc sur l'objet on, 365 Conference avec le Larraine sur le même Il se rend en Allemagne, chez le marq de Baden , entretien avec ce prince res du duche de Clèves,

e au due de Lorraine des

conscils sur la réponse qu'il doit faire à la demande du Roi, 405. Insiste auprès du présid. Bonnet pour avoir du duc une réponse par écrit, 415. Obtient cette réponse, et la porte au Roi; se plaint à Sa Majesté de ce qu'elle à fait fouiller et prendre les lettres que son valet de chambre lui portoit, ce que le Rot nie formellement, \$17. Réfute un discours que M. de Bouillon a tenn devant le Roi contre le traité con-cluentre l'Espagne et les Etats-généraux des Pays-Bas, 419. Est nommé colonel de la cavalerie légère, conseiller d'Etat, etc., 430. Il court au Louvre a la nouvelle de l'assassinat du Roi ; sa douleur, §35. Est chargé par la Reine d'aller dans Paris apaiser le tumulte, 436. Sa rencontre avec M. de Sully, 439. Ses fonctions auprès du corps du feu Roi, 439. Le duché de Juliers est mis en dépot entre ses mains, 440. Est en-voye par M. de Guise auprès du prince de Conde, pour faire l'office de médiateur entre eux, 447. Com-ment il justifie M. de Guise, 448. Fait une promesse de mariage à madem d'Entragues, qui lui délivre une contre-promesse, 52. Reçoit une citation pour executer sa promesse; détails sur cette offaire, qui lui est susciter par le comte de Soissons, 153. Appel comme d'abus des procédures des officiaux de Sens et de Paris, 156. Sert et assiste le ma-rechal de Fervaques à Paris, 462. Est appele auprès de la Reine après la mort du comte de Soissons ; se lie avec le maréchal d'Ancre, \$63. Est charge parlui de parler de su part a la Reine pour La Rochefoucauld, XX, 3. Sa conversation avec la Reine sur la demande faite du château Trompette pour le prince de Conde, 6; et avec M. de Guise sur le rappel de La Rochefoucauld, 7 La Reine l'engage a lui ramener le duc d' Guise, o Ses demars hes auprès de mad. de Guise la mère et de la princ, de

Conti, 10. Travaille aussi à ramener d'Epernon, 11, et les anciens ministres, 1§. Il emploie le sieur Za-

met dans ses négociations, 15. Rend compte à la Reine du succès de ses démarches, 17. Sa conversation avec M. le prince sur le compte de M. de Bouillon, 23. Est retenu auprès de la Reine pendant deux bals qui se donnent, l'un à l'hôtel de Conde, l'autre à l'hôtel de Longueville, 26. Est chargé par elle d'empêcher que MM. de Guise et de Vendôme ne se parlent, 27. Est chargé par la princ. de Conti de travailler à un accord entre mad. d'Elbouf et mad. de La Trémouille, à la place de M. de Guise, 28. La Reine le charge de dire au marq. d'Ancre qu'il ait à se rendre auprès d'elle, 29. Entrevue avec le marq. d'Ancre, 30. Sa conversation avec lui sur un nommé Maignat, 32. Autre conversation sur le même sujet; conseils donnés au marq. d'Ancre, qui a recours à la bonté de la Reine, 34. Comment il est secondé par la Reine dans son affaire pen-dante au parlem. de Rouen, 37. Séjour qu'il fait dans cette ville; les ministres emploient son crédit auprès de la Reine, 38. Le brouillent ensuite avec elle et avec le marq. d'Ancre, 39. Reçoit de la Reine la charge de procur, général de Rouen, qu'il donne à M. de Bretignière son avocat, 40. Le marq. d'Ancre et sa femme commencent à le desservir auprès de la Reine, 41. Froideurs de la Reine pour lui, 43. Entrevue qu'il obtient de S. M., 44. Assurance qu'elle lui donne qu'elle ne croit rien de ce qu'on a voulu lui persuader, 46. Comment il est nommé colonel général des Suisses, 47. Prète serment en cette qualité, 49. Se rend à Ste.-Menebould avec 6,000 Suisses; retourne en diligence à Paris, puis va à Barbonne en Brie, 50. Envoie l'abbesse de Remiremont à Pannes; ecompagne la cour à Nantes, 51. Est chargé de maintenir l'ordre au grand ballet dansé par Madame à la salle de Bourbon, 53. L'évêque d'Aix rend contre lui une sentence relati-

vement à sa prom , de mariage ; nullité

de cette sentence, 54. Embarras où il se trouve à Paris; comment il en sort;

gagne son procès à Rouen , 56. Reçuit ordre du Roi de rester à l'armée command. par M.M. de Boisdauphin et de Proslin, pendant le voyage que S. M. fait à Bordeaux, 57. Prend possession du château de Creil-sur-Oise; détails sur les opérations de l'armée opposée à M. le priuce, 58. Il man-que de prendre M. du Maine, par l'irrésolution de M. de Praslin, 67. Comment il se rend maître de la ville de Sens, 71. Intercède pour 25 bourgeois qu'on veut chasser de la ville, et obtient qu'ils y restent, 75. D'après son conseil, les troupes de M. de Luxembourg, logées à Charlay, sont faites prisonnières, 76. Ses reproches à Boisdauphin sur ce qu'il ne veut pas poursuivre M. le prince. qui a passe la Loire, 85. Se read maître de l'île Bouchard pour le Roi, met une garnison dans Chinon, 88. Est appelé à Angoulème auprès de la Reine, 91. Donne avis au Roi de l'infidélité de M. de Vendôme, 92 Contribue à la prise de trois régimens ennemis, 94. Accompagne le prince de Condé à son entrée à Paris, 107. Avertit la Reine mère sur l'état des affaires relativem. à M. le prince, 113. Est appelé auprès de la Reine mère, qui lui déclare qu'elle est dans l'intention de faire arrêter M. le prince, MM. de Vendôme, du Maine et de Bouillon, 119. Exécute les ordres qu'elle lui donne a cet effet, 120. Approuve la résolu-tion du maréchal de Brissac, de tuer le comte d'Auvergne, s'il assiste au conseil de guerre nomme par le Roi. et dont il est membre, 126. Est char-gé par les membres du conseil de faire connoître à la Reine cette résolution, afin qu'elle empêche le comte d'Auvergne de se présenter, ou qu'elle casse le conseil, 128. Reçoit l'ordre de conduire, avec M. de Thémines, le prince de Condé à la Bustille; comment il l'exécute, 129. Va en Bresse recevoir les régimens suisses qui arrivent en France, 132.

Essaic en vain d'empêcher le mariage du duc de Croy avec madem. d'Ur-

fe, dont il est amoureux, 133. Est

maître de l'artillerie a, 139. Conseille à la prendre garde à Luy-e dans Château-Porblesse au siège de Reurne à Paris, 145. Ap la mort du marechal Est chargé de faire de à Vincennes, 151. lastille avec le com-: 60 Suisses, 152. Acloi au château de Ma-1 hallet avec lui, 153. Monceaux, 157. Est de camp de l'armée r contre d'Epernon, n a Tours; comment n cour, 159. Donne à M. de Luynes du ert du comte et de la sissons, 163. Conseils Luynes sur ce sujet, l'armée de Champaa arrivée à Verdun; na lui fait, 168. Comat à mener 8,000 homsivant l'ordre qu'il en iervices qu'il lui rend e, 170. Empêche le uise d'entrer à Vitry, t il recoit les offres llon, qui essuic de le service du Roi, 181. , où la Reine le comn diligence, 183. Se : la ville et du châtrau . Envoie à Paris ma œur et les enfans de e, qu'il fait preadre S'assure du château 190. Presente au Roi ii amène ; est fait map. 191. Détails sur le prise de Pont-de-Cé, e pour le comte de 11. Est charge d'aller a Reine a Tours, 203. troupes qui viennent ) i. Ohtient congé du

en Brounge; accueil a La Rochelle, 205.

· le Roi de faire passer no le Benra , ce qu'il Refroidissement subit du Roi et de M. de Luynes pour lui; cause de ce refroldissement, 211. Il répond aux accusations de Luynes, 214. Repousse is propos-tion qu'il lui fait faire de s'éloigner Son entretien avec de la cour, 216. Son entretien avec lui, 220. Est nommé ambassadeur extraordinaire en Espagne, 221. On lui propose le mariage de la nièce de M. de Luynes, 222. Se met en route pour l'Espagne, 222. Se met en route pour l'Espagne, 223. Son arrivée dans ce pays; costiment il y est traité, 225. Visites qu'il reçoit, 227. Motifs de son ambassade, 230. Il obtient du roi d'Espagne la liberté des serviteurs des ambassadeurs de France et de Venise, 232. Journal de ce qu'il fait à Madrid, 233. Détails sur la mort du roi d'Espagne, 238; sur son convoi, 240. Est reçu en audience particulière du nouveau Roi, 242. Son entretien avec Balthazar de Zuniga, 243. Il retrouve une ancienne connoissance, 245. Jours de la semaine sainte à Madrid , 246. Il essaie en vain de rompre le mariage du comte de Saldague, 249. Le Roi lui permet de parler sux da-mes du palais sans demander ni prendre congé, 250. Il signe le traité de Madrid, 254. Est reçu en au-dience du Roi, 255. Fait son entrée de deuil à Madrid; obtient sa première audience de condoléance sur la mort du feu Roi, 256, Annonce à Olivarès et à Balthazar de Zuniga l'arrivée de Philibert de Savoie, 257. Assiste à l'entrée du Roi dans Madrid, 258. Reçoit dans une dernière audience les dernières dépèches des mains du Roi, 259. Fait ses visites d'adieu, 260. Recoit des présens du Roi, 263. Son retour en France, 265. Assiste an siège de S.-Julien en qualité de maréchal de camp, 272. Son séjour à Paris; il y est fêté par toutes les dames, 273. Accepte avec reconnoissance la proposition d'épouser la nièce du connet. de Luynes, 2-1. Va au siege de Montauban, Détails sur les opérations de ce siège, 277. Il donne un conseil qui par mulheur n'est pas suivi, 285. Les fommes de la ville font demander une treve pour voir et remercier Bassompierre, 292. Danger qu'il court par le jeu d'une mine, 297.

Est renversé évanoui d'un coup de pierre, 200. Est présenté à la Reine priet aux dames de la cour, qui ne le chareconnoissent pas, 302. Défait un Roi

reconnoissent pas, 302. Défait un corps de troupes qui vient au secours des assiégés, 307. Comment il profite de l'avis que lui donne le père Arnoux, confesseur du Roi, 311. Conseille au coanétable de faire une

bonne paix s'ily trouve jour, 318. Refuse de prendre le quartier du maréchal de Thémines, 322. Conscille d'abandonner le siège, 329. Est chargé de le lever, 333. Comment il s'en acquitte, 334. Reçoit

ment il s'en acquitte, 334. Reçoit la conduite et le commandam. de l'armée du Roi, 337; et l'ordre de faire rompre le pont du Tarn, commission fort périlleuse, 339. Passe l'Aveyron avec ses troupes sur un bateau. 34. Se send à Acquir de

bateau, 341. Se rend à Agen; demande aux jurats toutes les fournitures dont il a besoin pour entreprendre le siège de Monheurt, 342. Sa réponse ferme aux jurats, qui lui refusent ses demandes, 343. Il

obtient d'eux tout ce qu'il vent, 344. Assiège Monheurt, 345. Danger qu'il court d'être tué, 346. Ses entretiens avec le Roi au sujet de M. de Luynes, dont il prend la défense, 349. Conseils qu'il donne au connétable pour se maintenir en faveur, 452. Ses craintes en apprenant le

45a. Ses craintes en apprenant le renvoi du père Arnoux, 353. Est renversé par le vent d'une pièce de canon, 354. Tombe malade, obtient congé du Roi, 355. Se retire à Marmande pour se faire soigner,

356. Refuse la lieutenance génér de Guienne, 359. Son discours dans le conseil du Roi pour détourner S. M. du dessein qu'on lui a suggéré de prendre Castillon, 361. Son entretien avec M. le prince, 368. Conseille au Roi de ne pas dépendre de

te prendre Castilion, 301. Son entretien avec M. le prince, 368. Conseille au Roi de ne pas dépendre de ses ministres, mais de les soumettre à ses ordres, ce que le Roi fait aussitôt, 370. Se justifie auprès du Roi d'un propos que les ministres ont à dessein mal interprété contre lui, de camp par brevet particulier, 375. Il se réconcilie avec Schomberg, 376. Prend la défense de M. le prince auprès du Roi, 379. Est charge de faire passer l'armée de

Roi dans l'île de Périé; détails sur ce passage, à la suite duquel les troupes de M. de Soubise sont défaites, 382. Assiste au siège de

faites, 382. Assiste au siège de Royan, 393. Détourne le maréchal de Praslin de l'attaque d'un hastion, laquelle ne pouvoit être que funeste, 398. Proteste au Roi qu'il n'a d'antre désir que de le servir, et qu'il n'est point jaloux du hien que S. M.

nest point jaioux du men que S. m. fait aux autres, 408. Déclare à M. le prince, au cardinal de Retz et à Schomberg qu'il ne veut point la place de favori du Roi, ni nuire à M. de Puisieux, 411. Le Roi le justifie auprès de M. le prince, 415. It investit Négrepelisse, 416, qui est emportée d'assaut, 419. Sa réponse à M. le prince, qui se met en colère contre lui dans le conseil du

lère contre lui dans le conseil de Roi, 420. Donne son avis motivé son, 1 attaque à faire à S.-Antonin, 422. Obtient du Roi la permission de ne point servir à ce siège, 426. Y sert neanmoins comme volontaire, 427.

néanmoins comme volontaire, \$27.
Court danger d'y être tué, \$28.
Mauvaise humeur de M. le prince contre lui, \$31. Reçoit la petite ville de Caraman à composition, \$34. Va en porter la nouvelle au Roi à Tou-

louse; réparation que lui fait M. le prince, 435. Cède le pas à Schomberg pour la charge de maréchal de France, 438. Ouvre l'avis dans un conseil d'attaquer à la fois Massillargues et Lunel, 441. Fait les approches de Massillargues, 442. Reçoit la ville de Lunel à compo-

le, fait pendre des soldats qui ont massacré des prisonniers de guerre, 446. Sauve les habitans de Lunel d'un incendie, 449. Va au devant du Roi à Mauguio, 450. Schomberg veut en vain le desservir auprès du Roi; le Roi le défend; il s'accommode avec Schomberg, et lui fait

avoir le gouvernement du Limosin.

sition, 414. Entre dans cette vil-

BASS

cette commission , il la refuse , 22

t marechal de France, at, dans le conseil du lonné par M. de Bullion t à la capitulation de , 155. M. le prince lui ment de son opinion, rentrer la garnison de , qui a fait une sortie apes du Roi , 161. De-siège , 163. Fait part au ours que lui a trau Rouspart de M. le prince, ille au Roi de donner la garde des sceaux a Cauj. Donne M te prince utile sur la manière de ravelin où M. le prince aucoup de monde, (82. ent en qualite de marérance, rejouissances de ette occasion, 486. Fait urs forts des Cevennes. nd a Aviguon, 491. Y ide, 490. Refuse le gon-Maine, joj. Prend chau-defeuse de Schomberg. ue a le faire maintenir sce de surintend, des fitails aur ce sujet, 405 et art un moment la defavi par l'indiscretion de rux, XXI, 5. Gagne l'a-I d'Aligre, garde des defend en pleiu conseil Vienville, 6. Prouve au inuccine contre les care ministre, 7. Le Roi mer avis que la ruine de le est resolue, 9, et lui tout ce qui lui est dû du a courant, 11. Conseils liassompierre a la prininde sur le projet de mamisieur aver madem - de er, 13. Est envoye en près de M. de Veudôme ida pousoirs, 17 Resient le Roi de la fidelité endeme, 19 Est charge guer blimbeth . rrine r . Jumlu a son embanqueat choisi par le Rui pour lie au secuura de Verue ;

Comment il est nommé pour négocier la paix avec l'ambassadeur d'Espagne; pourquoi la negociation est rompue, 25. Est envoye ambassad. en Suisse, 28. Comment il est recu a Basle, 29; et dans les autres villes des cantons suisses. 30. Journal de ses occupations pendant son ambassade, 31. Honneurs extraordin. qui lui sont rendus à la diète, 35. Ité lutions des cantons sur la restitution de la Valteline, 36. Sa reception a Berne, 30. Son départ de Soleure, 4a. Se reud en Lorraine par ordre du Roi , 43. Revient à Paris , 44. Son opinion sur le traité conclu par Du Fargis avec l'Espagne ; détails a ce sujet, 45. Cherche a calmer Mon-sieur sur la détention d'Ornano; motif qui l'éloigne de ce prince, 51. Il refuse d'être auprès de lui; est charge d'aller en ambassade en Angleterre, 57. Journal de son voyage. 58. Il recoit la visite du duc de Buckingham, et la lui rend, 59. Refuse de renvoyer en France le père Sancy, qu'il a amene avec lui, Donne a Buckingham un expedient pour être admis lui-même a l'audience publique du roi d'Angleterre, 61. Refuse une quatrième fois de renvoyer le père Sancy, 63. Est mene a une audience particulière du Roi, 64. Journal des visites qu'il fait et recoit, 65. Assiste au conseil; repond avec fermeté à la resolution dont on loi fait part, 69. Obtient un traite plus favorable, que le roid Angleterre ratilie, 70. Se brouille avec la Reine, 71 Se met en colère contre le père Sancy, qui veut les raccommoder; dine avec le Roi et la Beine, 72. Fait delivrer les pretres français prisonniers, 73. Visite d'adieux, 74. Prend conge de LT. M.M. en audience publique; presens qu'il re-coit du Roi, -5; et de la Reine, -6. La tempéte le reporte a Douvres; il retourne a Cantorbery; il perd fo, ouo fe. de hardes, et plus de 29 chevaux 292. Arrive a Calais, puis a la cour ; changemens qu'il y trou-ce, 78. Est nommé un des grésidens ptill, après avuir accepte

de l'assemblée des notables, 79. Discours qu'il y prononce à l'occa-sion de la sépulture du feu Roi, 80. Il est nommé lieut. gen. de Mon-sieur, 84. Est appelé par le Roi, qui lui explique pourquoi il a envoyé en Poitou le duc d'Angouleme à sa place, 89. Le Roi lui ordonne de le suivre en Poitou, 93. Il va trouver le Roi à Saumeray, où il voit le car-dinal, 94. Son discours devant le Roi et le cardinal contre le duc d'Angoulème, qui prétend garder le com-mandem. de l'armée, 97. Suite de cette dispute, 102. Il résiste à toutes les sollicitations, et ne veut pas servir avec M. d'Angoulème, 104. Il va dire adicu au Roi, qui vent en vain le retenir; ensuite au cardi-nal, qui lui fait obtenir une armée à part, 106. Journal de ses opérations devant La Rochelle, 108. Il manque d'être tué d'une canonnade, 115. Se charge de construire des forts et redoutes avec bien moins de monde que n'en a demandé le duc d'Angoulème, 116. Court danger d'être tué, 124. Est accusé auprès du Roi par le duc d'Angoulème d'avoir laissé entrer dans La Rochelle 120 bœufs, :28. Comment il est justifié de cette accusation, qui retombe sur M. d'Angoulème lui-même, 129. Il va au secours de ce duc, qui est aux prises avec les ennemis, 131. Tombe malade, 142. Est présenté aux Reines; revient à Paris, 185. Est choisi par le Roi pour lieuten. gén. de l'armée d'Italie, 186. Libéralité da Roi envers lui; son départ, son voyage, 187. Plan d'attaque en Pié-mont, 190. Il obtient du Roi la permission de commencer l'attaque, 192. Il entre victorieux dans la ville de Suse, 196. Prend possession de cette ville et de la citadelle, 200. Journal de ce qu'il fait et de ce qui se passe à l'armée du Roi, 201 et saiv. Il est consulté par le Roi sur la manière dont l'ambassad, de Gé-nes doit être reçu en agrience; dé-tails curieux sur cette arbiere, 2005. Va trouver le Roi au camp de Privas avec le cardinal , 214. Capitule

avec les députés de S.-Ambroix; fait entrer dans cette ville les gardes françaises et suisses, 220. Se brouille avec le premier écuyer S.-Simos; va reconnoître la ville d'Alais, 221. Perd deux gentilsh. dans une embuscade ; quitte l'armée pour cau de maladie, 222. Revient à l'armée, qu'il commande sous le cardinal, 25. Journal de ses opérations, 226. Il marche sur Montauban, 227. Se prépare à investir cette place; fait accepter les conditions qu'il lui effre; se rend à Albi auprès du cardi-nal avec les députés de Montaubas, 229. Est recu a Montauban, qui lui donne des otages, 231. Est envoyé en ambassade en Suisse, 236. Se rend à la chambre des comptes pour y vérifier plusieurs édits, 237. Se rend à Lyon, y combat l'avis de Schomberg relativement aux propo-sitions faites au cardinal de la pert du prince de Piémont, 260. Ses itineraire en Suisse, 242. Convoque une diste : parrient à semelable ses une diète ; parvient à empêcher qu l'ambassadeur de la maison d'As triche y soit reçu, 245. Il obtiest de la diète la levée qu'il leur a dessadee, 250. Fait cette levée, 252. Est nommé général pour la conquête de Savoie, 253. Quitte la Suisse pour aller prendre le commandem. de son armée en Savoie, 254. Va trouver le Roi à Lyon, 256. Somme Rumilly, qui capitule, 258. Essaie de se rendre maître des passages qui conduisest dans la Tarentaise, 259. Surprend dans la Tarentaise, 2011. Guiprom-le col de la Lossa, 260. Gagne le pas de La Balme; forçe le prince Thomas à se retrancher, 261. Franchit d'autres passages; entre à Mostiers, 262. Est remplacé par le me-réchal de Châtillon, 263. Reçoit le commandem. de l'armée du Roi; marche vers la Maurienne, 264. Prend Montmélian ; se rend à Grenoble auprès du Roi , 266. Va à Pa ris; revient auprès du Roi malade à Lyon, 272. Se justifie des faux avis donnés contre lui au cardinal, 273.

Revient à Paris avec le Roi, 274.

dinal pour lui, 280. Rentre en grace

Refroidimement du Roi et du c

de Brisach, 398 ; et de la suisie d'une

l'un et de l'autre ; reçoit du Roi, 282. Est instruit non des changemens arour, et du projet forme er tous deux, ainsi que I de Crequi, 283. Refuse t rejette les conseils de , 284. Se rend auprès du en est bien reçu, 287 e lendemain', et conduit e, 288. Y reçoit des con-e la part du Roi; y tom-, 28g. On lui dounc de frances de recouvrer sa 3. On lui ôte ses appoing). Cenx de colonel des i sont aussi supprimés, oi ordonne qu'ils lui se-; mais, par les pratiques emis, ils lui sont refuses conde fois, 306 Il conmer sa charge de colonel s; à quelles conditions, el espoir de recouvrer sa mpe, 310. Il euvoie quit-rule de 400,000 fr. pour de sa charge de colonel (Suisses, on lui promet de 1 liberte, 314. Pretextra rdent de jour en jour, 315. promesses eucore man-On lui demande de la rdinal des mémoires sur campagne de :635; il en ne sont pas suivis, 323. lles afligeantes qu'il reit tomber dans la melan-. Il ecrit au cardinal , qui ande sa maison de Chailoger quelque temps , 33 (... pertes qu'il eprouve, 3 (\$... cardinal se maison de 354. Desagremens qui lui entre autres a cause des inales qu'il a faites a l'ou-nomine Dupleix, 356. Il avigny du projet de son ler au service de l'Empe-Fait faire de nouvelles inutiles pour obteuir sa i3. Est vole par une per-ai il a fait beaucoup de

Nouveau désagrement

clargissement de son ne-

belle tapisserie qui lui appartient, 393. Autres deplaisirs, 400. Un de ses neveux ya loger avec une compagnie de chevau-légers à son chàteau d'Haronel , qu'il pille et ravage, 103. Autres désagrémens, 113. Divers evenemens domestiques heu-renx et malheureux, 121. L'Empereur déclare que la maison de Bassompierre descend en droite ligne masculine d'Ulric, comte de Ravensperg, (28. (Mem. de Bussompierre.)
- Il est euvoyé en Suisse en ambassade extraordinaire; instructions dont il est charge, XXII, 484. Est envoye en ambassade en Angleterre, XXIII, 180. Instructions dont il est chargé, 200 et suiv. Comment il est reçu en Angleterre, 231. Sa pre-mière audience du Roi, 232. Il détruit les accusations portées contre les Français , et sollicite une réponse precise a ce qu'il a demandé de la part du Roi son maître, 935. Passe un écrit avec les commissaires du Roi sur les demandes qu'il a faites, 236. Revient en France, 437. Essaie de persuader au Roi de recevoir le duc de Buckingham comme ambassad. extraordinaire, 273. Est envoyé en Suisse pour y faire une levee de 6,000 hommes, XXV, 286. Son discours a la diète helvetique . XXVI. 11. Il obtient la levee de 6,000 Suisses, 17. Rend compte an cardinal des bonnes dispositions des Suisses, 70. Est conduit a la Bastille, (66. ( Mem. de Richelieu." — Veut, en sortant de la Bastille, être retabli dans sa charge de colonel general des Suisses; changement opere dans son air et dans ses manieres, NNIV, 215, L'abbe Arnauld.—Sa mort, pourquoi il est peu regrette des jeunes gens a la mode, XXXII, 197. gens a la mode, A Mem. de Mottes ille BASTE Georges , gener, de l'Em-pereur , defait les vaivodes Battori

et Michel , IV. 93. Fait punir ceux

des sieus qui ont viole la capitula-

tion de Bistrilli, 1-1.

BATTEVILLE, franc-comtois, et sujet du roi d'Espagne, est envoyé au secours du prince de Condé avec 13 vaisseaux, de l'argent et des trouрев, XXXIX, 302 Ваттові (Gabriel) est massacré

par ordre de l'Empereur, XXI bis,

182.

Battoni (Sigismond), prince de Transylvanie, devient victime de sa confiance envers l'Empereur, XXI bis , 173.

Baugt (le sieur de), ambassad. en Hollande, éprouve de grandes dif-

ficultés pour engager les Etats-généraux dans un traité avec le Roi contre les Espagnols, XXVI, 22. Bausne de Pille, cap. de galè-

re, est tué au siège de Porto-Longo-

ne, LVII, 247.

BAUTRU (le sieur) est envoyé en Angleterre de la part du duc de Che-

vreuse, pour réparer le mal que le duc y a fait a l'égard de l'ambassadeur

Blainville; succès de sa mission, XXII, 513. Est envoyé en Espagne, charge d'instructions pour traiter avec le comte d'Olivarès, XXIV, 199. Propositions qu'il doit lui faire au sujet des affaires d'Italie, 209. Conférence entre Bautru et le comte d'Olivarès, 215. Seconde conférence, 223. Autres conférences, dans lesquelles Bautru demande inutilement son congé, 227. Nouvelles con-

férences avec le comte et avec les nonces du Pape; sa résistance aux propositions qui lui sont faites, 307. Il obtient enfin son congé, et part, 318. Rapporte de la part du comte

un papier tout contraire aux propositions faites par la France, 319. Est envoyé ambassad. extraordin. à Bruxelles, XXV, 337. Rend compte de la terreur qu'a causée dans les Pays-

Bas la nouvelle du départ du Roi pour se mettre à la tête de ses ar-

mers, 338. Ses entretions avec le marq. de Mirabel à ce sujet, 339. Est envoyé de nouveau en Espagne avec des instructions pour se plain-

dre de la conduite du gouvernem., XXVII, 219. Sa conference avec le comte d'Olivares sur la mort de

M. de Montmorency, 222. Se re-ponse au comte sur les plaintes qu'il lui fait de l'électeur de Trèves, 372. Son entretien avec le même sur la

situation du duc de Lorraine, 481; et sur la vente de Pignerol, faite se

Roi par le duc de Sayoie, 490. A son retour en France, il rapporte au Roi le peu d'inclination et de bonne

volonté du gouvernem. espagnol à faire une paix générale, 518. Baves, de Lille, tue à coups de

couteau sa nièce, dont il est éperdument amoureux ; détails sur lui ; est arrêté et exécuté, XLVIII, 24et suiv.

BAVIÈRE (l'élect. de ) assiége Belgrade et la prend d'assaut, LIX. 228.

BAY (le marq. de) surprend Al-cantara, LXVI, 86. (Man. de Ber-wick.)— Laisse passer l'Ebre au gé-

wick.)— Laisse passer l'Ebre au genéral Staremberg; est battu pris de Saragosse, LXXIII, 11. (Noailles.) Beauchesne, au service du car-dinal de Retz lors de l'évasion de son maître de la prison de Nantes,

contribue à le sauver, et se sauve lui-même par son courage et sa presence d'esprit, XLVI, 265. BEAUFORT (le sieur de), command. d'un corps de troupes du duc de

Rohan, fait entrer 900 hommes

dans Montauban, puis est fait pri-sonnier, XVIII, 194. (Mém. de Ro-han.) XX, 308. — XXII, 151. Décapité à Toulouse avec Auros, gouvern. de Mazères, XXIV, 22. (Mém. de Richelieu.) XXXI, 316.

BEAUFORT, gentilh. du cardinal duc, brûle le moulin du Fouillot. tue 60 enuemis, et brûle quantité de fariues, XXIX, 2/3.

BEAUFORT (François, duc de), preud parti dans la Fronde; pourquoi, XXXIV, 403. Comment il acquiert le titre de roi des halles,

404. Ne veut entendre à aucun traite avec la cour, 125. Cherche tous les moyens d'empêcher la paix, 427. Consent à tout ce que la cour veut de lui, 431. Comment il est trompé par le coadjuteur sur le projet d'arrêter M. le prince; son refroidisseor lai, 450. Il tue en duel emours, 532. Est fait gou-le Paris, 536. (Mém. de la Nemours.) -Son carec-XV, 13. Il offre à la Reine rs de la maison de Ven-. Furieux de l'éloignement ltresse, il se fuit chef de la is importans ; est arrêté, et a Vincennes, 34. Dissipe upement formé en faveur e de Condé, 180. (Intro-Il cabale contre Mazarin demois, de S.-Louis; est ar ordre de la Reine, , 103. (Mem. de Brienne.) zaractère, XXXVII, 24. ruse d'avoir voulu faire as-Mazarin, fti Vient au Louest arrête, 17. Est conduit mes, 50. S'echappe de sa 167. Par quel moyen, 368. a Paris pour soutenir le a Fronde, XXXVIII, 161. us par le parlement, sans me de son innoceace que tre ennemi du ministre, i de l'aris a la tête de 5 à mmes, pour aller attaquer revient sans avoir rien fait, au devant d'un couvoi de hetail, qu'il amène a Paavoir couru de grands dans ifi Est contraint d'aller r tumulte auquel il a coniri. Fast demander par le il le renvoi de Massiria. use de consentir au mariage de Merceur avec l'aince 281 L'interet que le peuigne pour lui dans une mait il est atteint achère de irreconciliable avec le mi-In Sa querelle avec le duc ile, agriet suit Il va s'ofseince de Conde, malgré ion qu'il a toujours eur à personnel, §18 Se rend an use le prince de Conde a partie : puis demande à et justine sur l'heure, 126 mone a charal dans les tues

sonnement du prince de Condé, XXXIX, 7. Appelé en duel par Bouteville, il refuse le combat, 12. Obtient la survivance de l'amirauté, 38; et son reccommodement avec le ministre, 427. (Mein. de Mos-teville.) — Erit à Mademoiselle pendant la première guerre de la Fronde; lui temoigne toujours bemcoup de confiance et d'affection , XLI, 50. Est regardé comme le ben parti à qui toutes les princesses en veulent; ses galanteries pour mes-dem. de Longueville et de Cha-vreuse, 57. Il attaque mai à propos la ville de Gergeau, 187. Sa querelle avec M. de Nemours, 192. Il ast exilé, 373. (Madem. de Montpos-sies). Se conduite envers la Baise. sier.)—Sa conduite envers la Reine et Mazarin, dans les premiers temps de la régence, XLIV, 151. Forme une cabale counue sous le nom des importans, 152. Est arrêté, 153. Son portrait, 310. Il vient à Paris; son entrevue avec le condjuteur, 317. Il présente requête au parlement, 319. Essaie d'animer cette compagnie contre la cour; promet de déhoucher tous les passages, si elle veut prendre la ferme resolution de ne plus se luisser amuser par des pro-messes trompenses, 379. Il sort du parlement pour harangner la populace, et la calme un moment, 430. Son opinion tendante à chasser le parlement, eta faire avancer l'armé d'Espagne, XLV, 4. Va trouver le condjuteur pour lui dire que le parti est perdu, 71. Va au Palais, où il conclut sur la nécessité d'assembler de suite le parlement, 87. Reponsse, avec les gardes de Monsieur, Bourdet et ses officiers, et les renverse sur les degrés du Polais, 135. S'emporte contre le cardinal dans une assemblee chez Mousieur, 142. S'esgage a faire tous ses efforts pour persuader Monsieur à prendei la protection des princes, 193. Chan-son faite sur lui, 209. Parolt ches Mondeur abandouner le parti de la Fronde, 260 Est ébranlé par les consells de mest de Nemours et de

50 BEAU Montheson, 261. Veut se ménager rendridicule, 406. Amasse 4 à 5,000 gueux sur la place Royale, et les harangue, XLVI, 121. Reçoit ordre de quitter Paris, 206. (Mém. de Retz.) - Il entretient depuis longtemps une intelligence secrète avec un de ceux qui le gardent; sort de Vincennes par son moyen, XLVII, 15. Se rend en Anjou, où il demeure quelque temps caché, 16. Vient à Paris, où il est reçu avec de grandes acclamations, 51. Favorise l'entrée d'un grand convoi, et se mêle avec les troupes du Roi, 54. Monte la nuit a cheval avec quantité de flambeaux pour se montrer au peuple, qui le croit arrêté., 99. ( Mém. de Guy Joly.) - Fait redemander des filous qui ont été arrêtes, en disant qu'ils sont de ses gens, et en-tend qu'ils gardent ce qu'ils ont pris, XLVIII, 46 Sa reponse à une pauvre femme qui lui demande assistance dans ses misères, 49. Son pro-pos galant à la duch. de Châtillon, 58. Il harangue la populace à la place Royale, et l'excite à la sé-dition, 95. Dans quel but, 99. Sa galanterie ridicule avec la duch. de Monthazon, 100. Il vient a la porte S.-Antoine demander du secours aux bourgeois, 108. Tue en duel le duc de Nemours; details sur ce duel, 173. Opinions diverses sur sa conduite dans cette affaire, 179. (Concart.) - De concert avec Broussel, il assemble le corps de ville, et met en deliberation de taxer les communautes ecclesiastiques comme on a fait les bourgeois, 317. Traite de séditieux les six corps des marchands; reponse ferme qu'il en reçoit, 327. Se présente à la porte

S.-Bernard pour faire passer un chariot de hagages et de vivres : est ar-

rêté par le lieutenant de la colonelle, et force de ramener son chariot dans

sa maison, 3 (o. (Mém. de Berthod.)
— Devient chef de la cabale des importans; noms des principaux de ectte cabale, XLIX, (11. Quel est lenr lut, (12. Le duc est arrêté, et

conduit à Vincennes, 419. Se sauve du château et va se cacher chez ses amis, L., 115. Se rend à Paris pour ervir le parti du parlement, 50. Est absour par le parlement de l'accusation faite contre lui par Mazarin; y prend sa place de duc et pair, 153. Sort de Paris pour atta-quer Corbeil; rentre en diligrace dans la capitalle, 156. Sort de Paris pour favoriser l'entrée d'un convoi; alarme des Parisiens à son sujet, 159. Sa querelle avec Jarzé, 188 et auiv. De l'avis du présid. Bellièvre, il va voir le prince de Conde, et lei offrir ses services, 210. Cherche a # justifier dans l'affaire de l'atteaux médité contre la vie de M. le prince. 211. Ses démêlés avec le duc de No mours, 328. Il tue ce due en duel, 357. Accepte l'amnistie du Roi, « sort de Paris, 376. ( Mem. de Montglat.) — Est rappelé à la cour : reçoit du Roi des marques d'amitie. et des preuves d'estime de la Reise. LI, 185. Se fait des ennemis poir sans , 186. Prie les ministres de faire au Roi mourant la demande du ra pel de son père, 194. Est charge de la garde des Enfans de France at moment de la garde de moment de la mort du Roi, 198. Refuse la charge de grand ecuyer: rompt son traite avec Montresor, 205. Sujet de sa brouillerie avec M. le prince, 206. Sa conduite imprudente le jette dans le précipice, 229. Pourquoi il est arrête, 237 & suiv. (La Châtre.) - Projette avec les duch, de Chevreuse et de Mostbazon de se defaire de Mazarin, 257. Communique ce projet à Henri Can pion, cherche avec lui les moyess de l'exécuter ; détails à ce sujet, 258 et suiv. Le projet échoue que tre fois, et le duc est arrête, 263 et suiv. ( Extrait des Mem. de Campion.) — Son portrait, 372, Son atdit supres de la Reine, 373 et 417. Il est arrête, 388. Se sauve de prison, et vient se joindre aux fron-deurs, 405 et 464. La Rochefor-cauld.) — Petit differend entre le duc et M. le prince aussitét après la mort du Roi; à quelle occasion,

Est arrêté, et envoyé à pourquoi, 21. Son por-ractère, 64. Se sauve de devieut chef des fronl'ient offrir ses services it; est déclaré innocent, pair, et nomme un de ses il est arrêté, LIX, 405. ) — Est attaqué par 10 mnes de la rue S.-Ho-, t.o. Travaille en vain rher l'exécution de la

ndue contre ceux qui HITS, 437. ( Mem. de Tast tue su siège de Can-, 157. (Choisy.) lieuten. des chevau-

ghien, est tué au siège ie, XXX, 201. command d'Ypres, re-lace à l'archiduc Léoi. Est tué au siège d'Ar-

CWAIS . riche financier le La Vieuville, est fuit et envoyé à Amboise, : ( Mem. de Rohan.) – Roi le pretendu maui finances, administrees erg, XXI, 2. (Bassom-Se sauve dans l'île de r; est condamné par la justice, et exécuté en

11, 356. ( Mem. de Ri-

t /mademois. de\ recoit ne plus voir la Reine; disgrace, XXXVII, 172. τ (le sieur de), ambasdeterre, rend compte au ui c'est passe touchant nelu par M. de Rosny l'Angleterre, V, 15. Ses de Hosny sur sa pego-

τ (l'abhe de), docteur , est nommé précepteur mment il est géné dans er Mesario, XXXVII, per Mazara, ĝiĝ. r (le sicur de), confi-oiras, chergé d'organt

pour l'approvisionnement de l'île de Ré, met tant de négligence à le faire, qu'il n'y porte aucun secours, XXIII, 348.

BEAUMONT (le sieur de) est tud au.siege de Dôle, XXIX, 195. BEAUMONT (Clyist. de), archev. de Paris, est expose aux sureurs des anscnistes et aux attaques des phi-

losophes, XXXIII, 275. Bratrut, guidon des gendarmes du Roi, sort du royaume, et va à Rome, où il est enfermé an château S.-Ange; pourquor, XLIX, 419. (Mem. de Montglat.) — Entre avec Alex. de Campion dans le projet for-me par le duc de Beaufort et les

duch, de Chevreuse et de Montbazon de se défaire de Mazarin, LI 257. Détails à ce sujet, 258 et suiv. (Extr. des Mem. de Campion.) Beauregard-Champrono (le sieur)

est blesse à la bataille d'Avein, XXVIII, 316. Beaurgann (le sieur de) est en voyé vers les électeurs de Saxe et de

Brandebourg, pour les engager à s'unir aux autres princes d'Allemagne, et à rompre son traite particulier avec l'Empereur, XXVIII, 236. Est envoyé auprès du gén. Banier pour détourner les Suédois de faire separement la paix avec l'Empereur, XXIX, 300.

Brantinan, jurat de Bordeaux, à la tête d'une troupe de bourgeois, parvient à delivrer le parlement assiege par une troupe de séditieux, I.III., 386, 391. Est menacé par le peuple d'être poignarde et d'avoir sa maisog brûlée, s'il accepte la députation vers le Roi., §16.

Brayen avent au concet!

Brattou, avoint au conseil, accusé d'être l'auteur d'une brochure

offenante pour M. le prince, est arrêté, XLVII, 67. Brauvais (mad. de), première femme de chambre de la Reine, offre au marq, de Jarze d'être la confidente de son amour pour la Reine, L. 202. Est cloignée 🐗 la cour,

puis rappelée , 203.
Bzc (le marq. Da), gouvern. de
La Capello, malgré sen habileté deus

RELL.

l'art de la guerre, rend cette place aux ennemis sans la défendre, XXXIV, 147.

BEC (le gen.) est blessé à la bataille de Lens; meurt à Arras de ses blessures; sa rage de la perte de cette bataille, L, 99 et suiv. Béantcourt, amurier, chargeant

BÉGNICOURT, Amurier, chargeant une charrette d'armes pour des officiers de l'armée du Roi, manque d'être tué et pillé, comme un mazarin, XI.VIII, 47.

BELEBAT (l'abbé) est exilé par Mazarin, XXXVII, 262.

BELIN (le comte de), fait prisonnier à la bataille d'Arques, est character per l'are Henri Ly de quelques propris

gé par Henri IV de quelques propo-sitions auprès de Villeroy et Jean-nin, du parti de la Ligue, I, 132. Est nomme par le duc de Mayenne lieutenant de Paris, 144. (Introd)
— Vient demander au Roi la liberté du commerce pour cette ville, II, 122. Projette de remettre Paris au Roi, 196. Est privé de son gouvernement par le duc de Mayenne, 197. Favorise l'exécution du projet du comte de Brissac et de S.-Luc pour la soumission de Paris, 199. (OEconom. royales.)

Belin (le comte de) et Le Brou-TAY sout tués au siège de Douay, LI, 142.

Bellanglise (le sieur de) essaic d'enlever deux quartiers des chevau-

legers devant Noyon; est mis dans une deroute complète, II, 15. BELLARMIN (le card.) fait un livre touchant la puissance du l'ape et les choses temporelles, lequel est condamné par arrêt du parlement, XVI,

427. Le conseil du Roi rend un arret qui sursit à la publication et exécution de cet arrêt du parlement, 428.

Bellie (les deux frères) sont tues au combat livré près de Lérida, I.,

57.
BELLETOND (le marech. de). Comment il s'élève en dépit des ministres; son caractère, LXV, 184. Résiste long-temps aux ordres reiteres d'abandonner la Hollande, 217 Prend Navaigne en l'Inudre; est disgracié; revient à la cour, sans : dans la faveur du Roi, 218. Bellegande (le sieur de),

écuyer, est chargé de la procu du Roi adressée au duc de Fl pour le mariage de Marie de cis, III, 406. Deux lettres d' a M. de Rosny, V, 247. (OEc royales.) — Preud ouverteme intérets de M. de Sully, pour c la maison de Guise, XVI, 22 pelé à la cour, et sachant que pour le dépouiller de son gou

ment, il retourne en Bourg 262. (Mém. de d'Estrées.)– avec quelques autres personne cause de sortiléges, il est a par le parlement, XVII, 10

vient à la cour, où il est bien 31. (Pontchartrain.) — Se d (Bassompierre.) — Il se bi avec le marq. d'Ancre, XX 145. Prend les intérêts de la mère, 492. Est chargé par l

ramener; écrit dans quelles di tions il l'a trouvé, XXV, 78 vient auprès du Roi; lui rag que Monsieur demande un ge nement, et une augmentation ( nage; s'explique plus ouveru

d'aller auprès de Monsieur, et

au cardinal sur les intention prince et de ses conseillers, & demander au Roi quelle est 1 lonté sur le voyage que Moi vent faire dans son gouve**rne**r XXVI, 474. Recoit Monsieur legarde, et s'en excuse aupe Roi, 476. (Mein. de Richelieu.) nommé par le Roi surinte**ndi** 

la maison de Monsieur, et pr gentilh, de sa chambre, XXX Veut prendre congé de Mos manque d'être arrêté par ord Roi; retourne a Epinal, 119.(. de Gaston. Belle-Ile ; le marce hal de !

tête de l'armee française, s'a rapidement jusqu'a Prague; empare ; fait cou**ronner roi d** hème l'electeur de Budere, ensuite couronné empereur à F fort, LXXIII, 283. Ramène le le comte de ) attaque ens des Piemontais Issiette, où il perit,

unchère pour tion, ono

Antoin, de Longue-, 🤛 reud feuillan-

on , 111 , 298. le sieur de la chanceessie de detourper r presser le Roi toucontre le duc de Sa-Revient en enfance; nt, VII, 202 OE co-- Conseille au Roi noo cous a mad de lai trouver un bon 8. Ism mot du chanrom lui a retire les Mem. de Bassom-

le presid / auccède esid. Mole dans la r des seraus ; son hast il se conduit **ave**c 11. 363 Samort; Vem de Vottete chez M. de Bouilrence ou se trouvent Gabriel de Tolede. rit, 2005 la dicter les raisans de celuidemander au parleite de la paix gene-ts une assemblée de le de scrupule l'op-

position du coadjuteur à la proposition qui y est faite de tirer un coup de pistolet sur un des syndies des rentiers, XLV, 67. Est chargé de demander au cardinal de Retz sa démission de l'archeveché de Paris ; comment il s'acquitte de cette com-mission, XI.VI, 2(5. (Mém. de Retz.) — Se rend à Vincennes auorès du card, de Retzi, et obtient de lui la signature de sa demission, XI.VII, 289. Fait entendre à Cau-martin que le meilleur parti pour le card, de Retz est de venir à Paris en sortant de Nantes, de révoquer sa demission, et de prendre possession de l'archeveche en personne, promettant de l'aider de tout son pouvoir, 2013. Sa mort, son cloge, 414. (Gur Jols.)

BELLUGA, eveque de Murcie, vend tout ce qu'il possède pour payer les troupes qui combattent pour Phi-lippe v. IXXVI, 376. Refuse de payer au Roi une surtaxe levée sur les biens ecclesiastiques; est nommé cardinal par le Pape; refuse cette dignité, s'il n'est autorisé par le Pape de prendre la pourpre; recoit ordre du Pape de prendre la pourpre; re-pond qu'il est tenn d'obeir au Roi, qu'i le lui defend, 377. Accepte enfin le chapeau, d'après l'ordre du Roi. 378,

Bellivorov, agent du maréchal de Lesdiguières, est déclare par l'assemblee des protestans de Saumur indigue d'y rentrer, à cause de ses mences et de ses calomnies, XVIII, 100. La censure portée contre lui est rayee des actes, 103. ( Mem. de Rohan. ) - Il est envoyé vers les ducs de Rohan et de Soubise, pour les porter a faire la paixavec le Roi; instructions dont il eat charge, XXII, (36 Richelieu.)

Brust, syndie des rentiers, pri-, sonnier à la Conciergerie, faillit être la cause du boules ersement de l'aris, XLV, 91.

BELOT, capit. des gardes de Monsirur, est charge par ce prince d'e-oriruà M. de Bethane pour se plain-dre de ce qu'il a été chez le Roi et chez le ministre publier qu'il n'a pas voulu voir M. Du Colombier, envoyé par Mademoiselle, ni rece-

voir sa lettre, XLII, 117.

Benjamn (le sieur), maître d'académie pour les exercices militaires, remplit cette profession avec autant de sagesse et de fermeté que d'habileté, XXXIV, 134. Bensins (le capit.), chargé par

l'assemblée des protestans de Pau de se jeter dans les tours de Montgiscard, inquiète de la les mouvemens de M. de Poyanne, XXII, 123. BENTING, domestique du prince d'Orange. Ses soins et son assiduité

pendant la maladie de ce prince, LXIV, 100. Brace (le présid. de) est choisi pour aller à la cour conférer sur le choix des chefs qu'elle enverra à Paris pour diriger les entreprises fa-vorables au retour du Roi, XLVIII,

327. Bens (Henri de), général d'une

BERG (Henri de), generai a une armée envoyée par l'Infante, gou-vern, des Pays-Bas, essaie de deli-vrer Bois-le-Duc, XXV, 162. Il entre au pays d'Utrecht, 164. Est contraint de se retirer, à cause de la prise de Wesel, 168. Calomnié par les Espagnols après la reddition de l'ois-le-Duc, il se retire dans son

gouvernement de Gueldre, 171. BERGHIS (Henri de ), mestre de comp géneral de l'armée espagnole, et gouvern. de Gueldre, abandonné or les siens et attaqué par les Hol-

che a soulever le pays contre les Es-pagnols, XXVII, 106. Berisonen, valet de chambre de Louis vut, reçoit de la Régente la

charge de premier écuyer de la petite courie ; il fortifie la Reine dans lechoix qu'elle fait de Mazarin ; il est

ensuite un de ceux qui la pressent le plus de l'eloigner d'elle, XXXVII, 165. Brazz le comte de , bollandais,

est tué avec plusieurs officiers de marque auprès de Fleurus , LIX, 239. Branare, medecin, condamne a

mort pour fausse monnoie, déclare

ete sollicité avec de grandes promesses, de la part de Monsieur, préparer des poisons pour faire mou-rir le cardinal, XXVII, 13. Beassis (le cointe abbé de) est d'a-

vis qu'on accepte les offres du Roc de Prusse, de préférence à celles de la reine de Hongrie, LXXVII, 169.

Avertit inutilement les ministres de Roi de l'intelligence du roi de Frase avec les Anglais, 110. Propose de

faire au roi d'Angleterre une requisition sur la restitution de nos vaisseaux, 111. Oppose a mad. de Pompadour toutes les raisons de politique et d'amitie pour la detourner de projet de servir les vues de l'Impe-

ratrice, 113. Est nommé pour alier à Vienne; s'oppose dans le consil à ce que le traité fait avec l'Impertrice soit offensif, 120. Il demande qu'il soit tenu secret, et qu'on mette l'electeur de Saxe en ctat de de-

feuse contre le roi de Prusse, 121. Entre au conseil; propose de renonveler à l'Angleterre la requisition de restituer les prises de vaisseaux, evec l'affranchissement de Dunkerque. 124. S'oppose à la demande de

comte d'Argenson, qui vent qu'on emploie toutes les troupes de France pour marcher au secours de l'electeur de Save contre l'rédérie, 126. Il négocie avec toutes les puissances

de l'Europe, 129. Procuré à Davernay une conference avec mad. de Pompadour; quel en est l'objet, 135. Après la bataille de Rosbach, il colandais, se retire a Liege, et cherseille au Roi de fairé la paix. 152 Negocie avec le Danemarck une union d'armes, 155. Propose le rap-

pel de l'anc. garde des sceaux Chauvelin et du comte de Maurepas, 156 Essaie inutilement de faire entrer au conseil le duc de Nivernois, 157, Olticut de l'Imperatrice la reductie

de la moitié du subside; entrepresd une réforme dans la dépense de la maison du Roi, 164. Fait tous ses elforts pour conclure la paix ; sa cos-

férence sur ce sujet avec mad. de Pompadour, 165. Il parle avec la même franchise dans le conseil da

I est autorisé à négocier r de Vienne, 167. Se renistère: pourquol, 168. cardinal, (6). Sa nais-caractère, (73. Sa liaison de Pompadour; son avan-1. Comment il obtient le cardinal, 177 et suiv. e sieur de , ambassad. du des archiducs , ecrit à peine qu'il a prise en toude detruire les mauvaises s causees par son voyage las, XII, 233. Annonce à rrivée a Broxelles du comn. des cordeliers, et l'inopinion qu'on a dans cette tentions du conseil d'Esles dispositions pacifiques ngleterre, 365. Lui manpresid Richardot espère ition de la cessition d'are roi d'Espagne ne veut idre parler de la cession raincie des Pays-Bas; que a depêche son confesseur · poor le faire changer de , et an roi d'Angleterre acher des Etats, XIV, 454. cannia qu'il y a moyeu e prolongation de trève Lannce, que le père correvenu, apportant du roi confirmation de l'article i sonversincte des Etats, Lui envoie deux actes de concernant la conclusion aroposi, kj. radem de Bourbon, duch. ariec au duc de Berri : son ( son temperament, LXVI, ie sin. diere que lai porte ce qu'elle foit à l'age de ir emperher Lembunpoint e avoit trop de disposi-Sa conduite dissolue des marice , histoire des pen-ulles , 144 - Souven, de Debordement de ses ANI, 202. Elle veut les honneurs de reine, w fixe au comte de Riom; le ce personnage, 220. 2 de la princesse pour

son amant, 223. Elle assiste, aux grandes fêtes, aux Carmélites de la rue S Jacques, 225. So fait donner le château de la Muette, et obtient des places de gentills, de la munche du Roi pour un ancien amant et un protegé; fait murer les portes du Luxembourg, 236. Scènes publiques d'orgueil et de crapule données par elle, 350. Elle devient grosse, tomhe malade, 351. Refuse de recevoir le cardinal de Noailles et le curé de sa paroisse, 353. Se marie avec Riom, 355. Retombe malade dans sa convalescence, 35°. Recoit les sacremens et meurt, 358. Son cœur est porté au Val-de-Grice, et son corps à S.-Denis, 350. (Mem. de Duclos.) BEATAUT et Ricoussont condamnés à mort et exécutés pour avoir voulu attenter à la vie de Mazarin, L. 399. Berte (La), gentilh, de M. de Candale, assassinele cheval, de Montrevel; a quelle occasion, XLII, 128. BERTHOD (le père), cordelier, s'expose aux plus grands dangers pour faire triompher la cause roya-le, XXXV, 272. (Introd.) — A la plus grande part au retour du Roi dans sa capitale, XLVIII, 287. Est l'intermediaire de la cour et de l'évéque de Glandèves, et fait partie d'une assemblee de royalistes bien intentionnes, 288. Est envoyé à Bordenux pour rameuer cette ville sous l'obéissance du Roi, 200. Dangers qu'il y court; relations écrites par lui sur les événemens auxquels il prit part ; la modestie et la simplicite en font le principal mérite, 2011. (Notice.) — Il travaille avec M. Le Prevôt et avec M. Le Rossignol a detourner les Parisiens du parti espagnol, et à les faire rentrer dans l'obcissance due au Rol, **300.** Communique avec M. de Glandèves, qui est a la cour, par le moyen d'un chiffre, et lui fait part des progrès de sa negociation, 305. Envoie à la cour un plan pour se rendre maître du Palais-Royal, 336. Est choisi

pour aller a Bordeaux remettre cette

ville sous l'obeissance du Roi; recoit à cet effet des pouvoirs illimiBERT

tes, 373. Son arrivée dans cette ville; noms de ceux auxquels il s'adresse

d'abord pour entamer sa négociation, 374. Pourquoi il n'ose voir ses amis qu'en cachette, 376. Est ap-pelé et interrogé par le prince de

pelé et interroge par le prince de Conti sur le véritable but de son voyage; ses réponses, 377. Ses in-quictudes; il refuse les offres qui lui

sont faites par ce prince, 380. Ecoute les propositions que lui fait Lenct de contribuer à la paix générale; conférences à ce sujet, 381, 384. Songe aux moyens de sortir de Bordeaux; pourquoi; écrit au duc de S.-Simon et au sieur de Bourgon, 385. Comment il quitte Bordeaux pour se rendre à Blaye, 392. Rumeur que son évasion cause dans Bordeaux, 303. Correspond deux fois la emaine avec plus de 50 hourgeois le cette ville, 394. Ses conférences de cette ville, avec le père Galtery, 395. Il part pour la cour, y présente les propo-sitions qui ont été faites pour réduire Bordeaux sous l'obcissance; quelles sont ces propositions, 396. Elles sont acceptees; le père Berthod retourne incognito à Bordeaux, 397. Fait donner avis à Masson et à son associé du dessein formé contre eux par Villars, 309. Ses voyages de Bordeaux à Blaye, 400. Comment il échappe au plus grand danger; es-saie inutilement de dissuader le père Ithier d'aller parler à mad. de Lon-gueville, qui l'a envoyé chercher, soz. Comment il se sauve du danger d'être arrêté, 406. Quelles mesurés il prend pour sortir de Bordeaux et et de prévoyance dans les affaires sauver ses papiers, 109. Il arrive licureusement a Blaye, après avoir couru plusieurs dangers, 412. Ecrit une espèce de manifeste aux gens bien intentionnes de Bordeaux, pour 🗪 justifier, lui et le père Ithier, 413. Bon effet que produit ce manifeste, 418. Se rend à Paris auprès du Roi, 19. Est renvoyé à Bordeaux , 420. Est entendu dans le conseil de guerre qui se tient à Lormont pour traiter de la paix, 432. Se charge de travail-ler à la réduction de la ville de Péri-

gueux, 448. (Mem. de Berthod.)

anni, per un arret du consett, dem le gouvernement d'Aigues-Mortes, XVII, 11. Suite de cette affaire. 12, 16, 22, 28. (Pontchartrain.) — XVIII, 97 et 111. Traite avec le Roi, 225. (Mem. de Rohan.) Beaulle (le père de), génér. de la congrégation de l'Oratoire, est envoyé à Rome pour obtenir dispense du mariage de mad. Henriette evec le prince de Galles; ses instructions, XXII, 310. Se plaint à Du Fargis, ambassadeur en Espagne. de ce que les Espagnols ne procident pas avec franchise dans le traité de ligue contre l'Angleterre. XXIII, 287. Est nommé cardinal. 369. Ecrit à Fargis de la part de Roi, pour s'informer de la verité su un projet de l'Empereur en Cham-pagne, 381. Ses lettres à Richelieu relativement au projet de mariage de Monsieur avec la princ. Marie, et aux prétentions de ses conseillers Le Coigneux, Puylaurens et Belle-garde, XXV, 24 et suiv. Il propose au Roi d'augmenter l'apanage de Monsieur, 51. Ecritau cardinal pour se plaindre du mécontentement qu le Roi lui a montré à l'occasion de cette proposition; en accuse le cardinal en termes honnêtes, 52. Il est accusé dans le monde d'étre la cause de la brouillerie de la Re**ine mère et** du cardinal, 58. Sa mort, 60. Recapitulation de ce qui s'est passe durant sa vic entre lui et le cardinal ; preuves de son peu de capacite publiques, 61 et suiv. BERWICK, marechal. Son portrait ar mil. Bolingbrocke, LXV, 289. Ebauche de son eloge historique par Montesquieu, 2014. Sa naissan-ce; ses études en France, 311. Il fait ses exercices à Paris, puis va ca Hongrie, 312. Assiste au siège de Bude, 313. Revient en Angleterre; est creé duc; retourne en Hongrie; est nominé colonel du régiment de cuirassiers de Taaff, 318. Assiste a

la butaille de Mohatz, 319. Est fait

maréchal de camp, 321. A son re-

leterre est nommé goue Portemouth et de la pro-Southampton, 322. Ra-s les ordres de Jacques 11 rimens que lord Combury nes au prince d'Orange; rommandem, de la compa gardes du corps, 328. Se ochester auprès du Roi; se avec lui, et aborde a use, 334. Se rend à Brest du Roi, 338. De concert uten. génér. Hamilton, il i rehelles des bords de la rabane en Irlande, 339. Se tre du fort de Cullmore, les ennemis à Pennibon; quelques jours après, 342. belles a Donnegal, brûle ins et la ville, 3,4. Les bat miskillin; est fait lieuten. 5. Comment il évite d'être ar Schomberg, 346. Ses int defaites à Cavan; pour-. Détails sur le combat de 350 et suiv. Noms de ceux t tués ou hlessés, 353. Berit le commandem, genéral en l'absence de Tirconel, sque le château de Blir; ecourir Cork, 359. Sa fer quelques affaires d'intri-a cabales, 360. Il repasse par ordre du roi Jacques, Le au siège de Mons, 363; lle de Leuze, 364; à celle erque, 375. Est fait pri-la bataille de Nerwinde, ravoye libre, 383. Sert en ians l'armee de Monsei-§. Passe en Angleterre dés. Ne peut réussir dans sa lg3. Fait un voyage en Itainutilement de raccom duch, de Bracciano avec le louillon, 308. Se remarie un. de Bulkeley, joo. Est r le roi Jacques pour com-Clement x1; engage le duc a protester contre l'acte du d'Angleterre qui exclut ronne tout catholique, a Modene, son entretien

ic . 401 Se première au-

en France; accompagne Jacques is a Bourbon, 406. Se fait naturaliser français, 438. Est nommé général des troupes qui doivent sontenir en Espagne le parti de Philippe v, LXVI, 1. Eclaireit une tracasserie entre Puységur et Orry, au sujet des magasins de l'armée, 2. Reçoit or-dre d'appuyer auprès du roi d'Espagne la demande de l'éloignement de la princ. des Ursins, 6. Investit Salvatierra en Portugal, et s'en rend maître, ainsi que de plusieurs au-tres places, 8. Enveloppe et fait prisonniers deux betaillons hollendais, 9. Prend Port-Alègre, 10. Dé-tails sur les opérations de l'armée espagnole et française en Portugal 11 et suiv. Cause du peu de succès de la première campagne, 15. Faute des generaux portugais, 16. Le due de Berwick, par ses dispositions, force les ennemis à se retirer, 22 et suiv. Il retourne à Madrid, où il reçoit du Roi la Toison d'or; retourne en France; motif de son rappel, 26. Est envoyé en Languedoc pour y commander; conduite ferme qu'il y tient, 30. Fait échouer une conspiration tramée par les camisards contre lui et l'intendant M. de Basville, 31. Donne avis aux ministres sur les menées qui se forment en Catalogne par les emissaires de l'archiduc, et des conseils sur la guerre qu'il faut faire en Espagne, 35. Reçoit ordre du Roi d'aller faire le siège de Nice, 38. Entre dans cette ville par capitulation, fo. Attaque le château, \$2. S'en rend maître par capitulation, \$3. Est nommé maréchal de France, et envoyé pour commander l'armée contre le Portugal, 45. Comment il se voit oblige de buttre en retraite de vant les ennemis, 46 et suiv Details sur la situation difficile où se trouve l'armee d'Espagne depuis la levée du siège de Barcelone, 58 et suiv. Ses operations depuis l'arrivée de l'ennemi à Madrid, 65 et suiv. Le duc de Berwick fait le siège de Carthagene, 81, qui capitule, 82. Nom-

BERW
de ce prince, 222. Il envoie des
émissaires au duc d'Ormond et au

principaux seigneurs torys, 227. Son

bre des prisonniers faits dans cette campagne, 83. Correspondance singulière entre un officier général portugais et le duc de Berwick, 84. Celui-ci gagne la victoire d'Almanza, 94. Assiège et prend la ville et le chateau de Lérida, 105. Est fait grand d'Espagne; est nommé gou-verneur du Limosiu, 109. Fait voir au Roi le ridicule d'un projet conçu par Chamillard, 111. Tous les projets qu'il propose pour l'attaque des ennemis sont rejetés par Vendôme, 117 et suiv. Il obtient la permission de retourner en Alsace, 137. Reçoit une lettre du duc de Marlborough pour entamer des négociations de paix, 138. Reponse qu'il y fait d'apaux, 130. heponse qu'il y fait d'a-près les ordres du ministre Chamil-lard, 139. Est nommé pour com-mander en Piemont, 14. Mesures qu'il prend pour défendre la fron-tière du royaume, 15. Est envoyé à l'armée de Flandre, 159. Met à couvert la place de Maubeuge, 160. Retourne en Dauphine, où il se met en état de defense, 162. Par ses dis-positions, il force l'ennemi à se replier, 164 et suiv. Donne son avis sur l'embarras où se trouve Philippe v en Espagne, 160. Est autorisé a entrer en negociation avec le duc de Savoie : details sur cette néociation, 172 et suiv. Retourne en Dauphine; operations militaires, 179 et suiv. Est envoyé au secours de Girone, 195. Comment il ravitaille cette place, 197. Par son con-seil, le Roi obtient du duc de Savoie la vallée de Barcelonette , 198. Est envoyé pour réduire Barcelone, 203. Refuse de rester au service d'Espagne, 205. Operations du siege de Barcelone, 206. Comment cette place est reduite à se rendre à discrétion, 212 et suiv. Le duc empé**che** le pillage de la ville, 215. Rétablit Fordre dans la province, 217. Refuse l'expedition d' M dorque, et nomine à sa place le chevalier d'Asfeld, 318. Ses conferences avec l'abbe Gautier sur les affaires du roi

Jacques, 219 et suiv. Moyen qu'il

lui propose pour le rétablissement

entrevue avec Bolingbrocke, 228. Son mémoire envoyé au roi Jacque à Bar, 229. Il fait des instances à la cour de France pour obtenir un secours d'hommes, 234. S'adresse as roi de Suède, 235. Réponse de ce prince, 236. Reçoit ordre du roi Jacques de se rendre en Ecose; pourquoi il ne peut déférer à cet ordre, 253. Est nommé command. es Guienne, 262. Refuse cet emploi a cause des conditions insérees dans ses patentes, 263. Parvient à les faire révoquer, et part pour Bordeaux, 264. Ses principes de pro-bité et de justice lui concilient tou les esprits, 266. Sa conduite au parlement, à l'occasion des lettres petentes accordées à l'hôpital generi de S.-André, est approuvée par le Régent, 270. Il est choisi pour commander l'armée qui doit entrer es Espagne, 272. Envoie au Régent es plans et ses projets, 273. Investit et assiège l'ontarable, 255. Fait la garnison prisonnière de guerre, 276. Se porte en avant, dans le dessein de faire le siège de S.-Schastien, 279. Travaux de ce siege, 281. La place capitule, 283. Siège du châtesa d'Urgel, qui se rend, 284. Le marechal obtient des récompenses pour les officiers de son armée, et fait ponir d'une façon éclatante le sieur Champier, coupable d'extorsions. 285. Pourquoi il ne peut entreprendre le siege de Roses, 286. Il est mis au conseil de régence après le retablissement de la paix, 287. Se conduite avec le parlement de Bordeaux au sujet des blés et farines est hautement approuvée par la cour, 200 Sa prudence et sa moderation dans une nouvelle affaire entre les offciers de la tournelle et les jurats. 201. Les moyens qu'il propose pour arrêter la peste de Marseille, d'abord rejetes, sont ensuite adoptes par le conseil de santé, et par arrêt du couseil du Roi, 294. La conscrvation de toutes les provinces voi-

sines de la peste lui est confiée par le Regent, 205. Il envoic au Régent le plan d'une ligne gardée par des trospes, pour Ater toute communication entre les provinces qui ne sont point atteintes du mal, et les pays infectés ou seulement suspectes, эф. Sa réponse au chancelier à l'occasion des plaintes du parlement de Bordeaux, dont aucun des membres o avoit été admis ao boréao de santé, 208. Douceur de sa vie privec, ses jardius, 300. Est nommé pour commander l'armée réunie sur le Rhiu, 361, Investit Kelh, qui capitale, 3o3. Il ac propose d'assieger Philistonia: paraquoi ce siege est retarde, 305 Il fuit rejeter les prop tydo comte de Belle-Île, 30- Lait part au Roi de ses plans et de ses dispositions pour le siège de Philishourg, Jos. Ses operations militaires. 316. Sa conduite pendant le siège, 314. Il est mé d'un boulet de canon, 315. Eloge du maréchal, 316

FIGURAL OF le sieur ' propose à Marie de Madicis de se retirer à La Capelle : il est soupeonne d'avoir azi en cela par les ordres de Biche-hea, XXXVI, 15

navatse Louis de Lipére de Posay, donne a sea fils des conseils cur l'account · .r l'i conddite qu'il doit tenir dans l monde, I, vio. Fait part a la r in de Navane et aux princes prototans de ses presentimens sur les despositions de la cour à leur egard. 1) Presente son fils au prince de

Navarre, 225.

Da out vr. le comte de est envoyé un' soudeur a Rome; dispute que sy nomination excite entre Rosny , Sillery et Villeroy, IV, 54. Ferit a son frere combien il est en estime a la cour de Rome , VI, 207 (Officonom royales — Il declare qu'il ne refusera pas le titre d'altesse an comte de Soissons voyagemt en Italie, XVIII 1975. M'interes de Rahin - Est envoye a Angouleur suprès de la ficine mère, pour lui parter de bonnes parorour lui porter de bonnes paro-les de la part du Roi, XXI bis,

542. Est envoyé en ambassade extraordinaire à Rome, pour presser la restitution de la Valteline aux Grisons, XXII, 3g6. Instructions dont il est charge, 39r. Nouvelles instructions relatives aux articles du contrat de mariage entre mad. Henriette et le prince de Galles, approuves par le Pape, \$18. Il fait part au cardinal des intentions du Pape de retablir la paix, et des moyens qu'il veut employer pour cet effet, XXV, 382 Reponse que lui fait le cardinal, 384 (Richelleu.)—Il négocie le raccommodement de Mademoiselle avec Mazarin , XXXIX, 16. (Mem. de Motteville.) — Foir l'art. Mademoiselle, pour ses relations avec cette princesse.

Bi tut ve le marq. de), beau-frère du roi de Pologne. Ses talens , son ambition, LXIII, jor. Est envoyé ambassid. extraordin. en Pologne; forme des liaisons secrètes avec Tékely; leve des troupes pour lui, 492. Ses plaintes au roi et à la reine de Pologne de la mauvaise humeur de sa femme , 405. Il est rappelé, 499. Berntyn de marg, de) est tué au

siège de Piombino, L. 5í.

Bi tuuse le chev. de) enlève mademoiselle des Marais au sortir de la messe, XLII, 1931. Histoire de leurs

am urs, 294. Bernese la marq, de), fille du marq d Arquien. Son portrait; protegeles I ranc is qui sont enPologne, 11N. A Empéche que son père ne touche l'argent de sa charge, qu'il a vendue : pourquoi, (6)4. Sa jalou-sie, scène d'ed la qu'elle fait à son mari , 1675. Ecrit a Monsieur une lettre pour qu'il lasse toucher à son pere l'argent de la vente de sa charge , joji Elle est exilée a son retour en France , joj

BETTIM Gabor : prince de Transylvanie, se rend maître d'une par-tie de la Hongrie, XXI bis, 580. l'ait tête a l'Emperent, fui tue deux de ses generaux, XXII, 184. SA mort : historique sur son elévation . XXV . 344. Bren 'le comte de) est fait prison-

nier à la bataille de Castelnaudari, XXVII, 184.

Beunien, curé de S.-Etienne-du-

Mont, remet à l'archevèque de Paris une déclaration authentique, et sianée de Pascal, qui porte qu'avant de mourir il a blàme la conduite de MM. de Port-Royal; cette déclaration excite de grandes rumeurs dans le parti janséniste; à la sollicitation

de ce parti, Beurier public une déclaration contraire quelques années après, XXXIII, 165.

BEUVNON (le marq. de) est tué au siège de Montpellier, XX, 461. BEUVRON (le marq. de ) se bat en duel avec Bouteville et Des Chapel-

XXXI, 67. Se sauve en Italie, où il se signale ensuite par la courageuse défense de Casal contre Gon-

salve de Cordone, 68. Beuvrox (le marq. de), gouvern. de Rouen, quoique ami du duc de

Longueville, fait connottre à la duchesse sa femme qu'elle ne peut attendre de lui un grand secours, XXXIX,13. (Mén, de Motteville.)
—Il suit le parti de la Fronde; con-

duit en Normandie par M. de Lon-gueville, XLV, 17. (Mem. de Retz.) Bevenning, ambassad, des Etatsgénéraux au congrès de Nimègue; montre un violent désir de voir finir la guerre, et met une diligence extrême pour conclure le traité de paix

287. Mécontentement de plusieurs députés des Etats contre lui , 306.

ent. la France et la Hollande, LXIV,

Bèze (Théod. de) harangue Hen-ri 1v à Genève, HI, 304. Quelques détails sur sa mort, VI, 206. Bezoss (le maréchal de) dirige le siége de Landau, LXIX, 404. M. de

Villars lui écrit sur la lenteur de ce siège, (05. ( Mem. de l'illars.) -Il laisse prendre Balaguer au génér. Staremberg , LXXII , 463. (Noailles.)

Binat, marchand de soie, travaille efficacement à ramener ceux de son état à l'obéissance due au Roi, XLVIII, 305. Les marchands de

soie, animes par lui, engagent les autres corps à demander la paix, et

BIRO

à députer vers le Roi pour le supplier de revenir à Paris, 321.
BIERENELOU, suédois, ministre plénipotentiaire à Francfort, LVII.

1. Son caractère ; sa manière de né-

gocier; son emportement contre Wolmar, 2. Bignon, avocat général, approuve que Monsieur prenne la qualité

de lieutenant général, et sorme un conseil, XLVI, 136. (Mém. de Retz.) - Il temoigne d'être fort mal satis-

fait du discours qu'on lui a fait tenir lors de l'arrêt du parlement qui a déclaré M. d'Orléans lieuten, géner. du royaume, XLVIII, 165. (Cua-

rart.) — Prononce au parlement un discours sur la différence qu'il y a entre les remontrances publiques qui s'adressent aux ministres de la jus-

tice, et les discours qui se font dans un senat, LX, 36. Autre discours concernant la commission extraordin. qui s'exerce à l'Arsenal pour trois sujets différens, 37. Détails et suites de cette affaire, 38. Son dis-

cours tendant à demander l'annultion du mariage de Monsicur avec la princ. Marguerite de Lorraine. 72. Autre discours sur les assemblees tenues au Châtelet pour aviser aux

moyens de réprimer les desordres publics, 100. Autre discours sur la nécessité d'établir l'ordre dans la compagnie par un réglement dont il présente 13 articles, 185. Autre discours contre l'entreprise de jori-

diction tentée par le nonce du Pape. 197. (Omer Talon.) Biscot (le président) fait entrer le duc de Longueville au parlement de Rouen, et refuser l'entrée de la ville au comte d Harcourt , envoyé par le Roi, XXXVIII, 167.

Binon (le marq. de), lieutenant général, est blessé au siège de Landau, LXIX, 405. Biron (Armand de ), maréchal de France, est accusé de contrarier

le siège de Rouen par dépit, 11, 30. Est tué an siège d'Epernay, 68. Binon (Gontaut de), fils du pre-cédent, iuvestit Dreux et s'empare

des faubourgs, II, 116. Assiége et

r fort de Fecamp, 149. Eu-

irès un combat opiniatre, un spagnol destine pour Laon, t appele pur les imbitans de qui se rendent au Roi, 298. les villes de Nuits, Autun et 361. Est fait duc et pair, et a Bruxelles, III, 197. Sa e indécente en Guienne; ses contre le Roi, 303. Sa conuivoque dans la guerre conluc de Savoie, 354. Il entre ville de Bourg comme mal-357 Ses lettres en chiffres, lettre » M. de Rosny, dans · il lui fait part de ses inquié-IV, 25. Il avoue au Roi ses is avec les Espagnols, 32. Son in avec M. de Rosny, 49. Il yeambassid en Angleterre; indirects que lui donne la lisabeth, 52. Il est envoyé id. extracied. en Suisse, 53. secins compables concertés comte d'Auvergue et le made Bouillon, 95. Quel est m, 100. Le duc est attiré à rebleau. 141. Est arrête, et al Arsenal, 148. Interroge, · le parlement, 152, et conses demiers momens, 154. um. rorales.; 🗥, 290, Il est condamne a mort pour stration formentée par les Eset le duc de Savoie, XLIX, em. de Montglat.) . petit-fils do marcchal de

ret Dr. Cotenay lea contont envives par le parlela renvoutre de Mazarin, et de sedever les communes ni, NNN, 231 Bitaut est sonnier. Du Coudray s'e-232 Introd. NINH, Bitaut court grand danger emente de Hotel-de-ville, 1, 150 Mem. de Courart.

, sonvre un passage l'épée un a travers les Espagnols, « dans le Plaisantin, L., 475.

na, officier des gendarmes arin, est más à la Bastille a querelle avec Marsillac. BLAINVILLE (le sieur de) est envoyé à Londres en ambassade, pour se plaindre de la conduite qu'on tient envers la Reine, et de la persécution evercée contre les catholiques, XXII, 500. Comment il y est reçu, 501. Sa conduite ferme, XXIII, 165. Il demande son audience de congé, 171.

dience de congé, 171.

BLANC (M. Le ). Le parlement déclare par un arrêt cet ex-ministre declargé de l'accusation criminelle intentée contre lui, LXX, 203. Il est retenu prisonnier pour déprédations dans les finances de la guerre, 204. Est rappelé au ministère, 261.

BLANCMÉNIL, conseiller au purlement, est arrêté par ordre de la Régente, pour avoir parlé insolemment contre les édits du Roi présentés au parlement; raison qui l'anime contre la cour, XXXIV, 397.

(Mém. de Nemours.) — Il rend de grands services à la Reine, et s'attire pour elle des persécutions, XXXV, 21. (Introd.) — Est arrêté, et conduit à Vincennes, XLIV, 210. Declare au coadjuteur et à ses amis qu'il ne veut plus de conférences particulières, 2 (3. (Mém. de Retz.) — Est arrêté, XLVII, 23. (Gin. Joly.) — L, 114. Est remis en liberté, 131. (Mém. de Montglat.)

Buécour est nomme envoye ex-

Biffcourt est nomme envoye extraordinaire en Espagne, pour remplacer M. Amelot, LXXII, {50, Dans une lettre au Roi, il se plaint de la négligence de Philippe v pour les soins du gouvernement, {74, Binos - ford ) debarque a Cher-

Binou ford) debarque a Cherbourg; ses pillages dans cetteville, LXXVII, 161. Conduite du duc d'Aiguillon, de M. d'Aubigny et du chev. de La Tour-d'Auvergne dans cette expedition des Anglais en Normaudic, 162 et suiv.

en Normandie, 16a et suiv.

Bervytter fle marq, de ja seign, de la cour de Lorraine Avensure singulière qui lai arrive avec la comtesse de Canterroix, XXXIV, 105.

BLOT (le baron de ) fait contre la Reine une chanson satirique, XXXV, 232.

sadeur du Roi en Angleterre, écrit Anglais ont plus besoin de la France à Jeannin quelles sont les disposi-tions des esprits dans ce pays, et celles du Roi pour la paix, XII, 118. Annonce à Jeannin la recepque la France des Anglais, 214. Pense qu'un double mariage posstion qui a été faite a Londres aux députes des Pays - Bas, 228. L'intention du conseil du roi d'Angleterre d'envoyer deux commissaires pour traiter de leurs affaires, de concert avec ceux du roi de France, 230. Annonce de nouveau le traitement honorable fait aux députés, et l'envoi de deux commissaires, 254. Fait part à Jeannin des raisons qui lui rendent suspecte la sincerité des Anglais dans les négociations relatives aux Pays-Bas, 512. Annonce à Jeannin que le roi d'Angleterre et le comte de Salisbury consentent à traiter d'une ligne défensive, après que la paix sera concluc entre l'Espagne et les Pays-Bas, 536; qu'ils nt trouvé la ratification du roi d'Espagne insuffisante, 537. Ecrit de nouveau à Jeannin qu'il a appris que l'Angleterre entrera au traité de ligue avec les Etats, et non avec la France, dont elle redoute le credit auprès d'eux, XIII, 21. Aunonce que le roi d'Espagne a retenu, non sans quelque grand dessein, tout ce qui est venu par la dernière flotte, 22. Attribue la conduite équivoque de l'Angleterre à la crainte d'irriter l'Espagne; s'étonne de ce que les de-putés anglais pressent le projet de ligue offensive, 50. Explique le peu de sincerité et de franchise du gouvernement anglais par la crainte qu'a le Roi d'irriter l'Espagne, et par son goût pour le repos, 139. Fait connoître le mecontentement de ce prince pour la conduite que tiennent les Etats, disant qu'ils font tout contre sa volonté, et qu'il

**veut q**u'ils lui rendent ce qu'ils lui

doivent, 141. Mande a Jeannin

l'impression qu'a faite en Angle-

terre la nouvelle du traité de la li-

gue ; lui rend compte d'un souper auquel il a été invite, et de la manière pleine d'égards avec laquelle

roit éteindre les restes de l'inimitié qui a toujours régné entre les deux nations, 414. Annonce à Jeannia qu'il a trouve le roi et la reine d'Angleterre assez disposes a ce que la Reine soit commère du Roi pour le baptème du petit duc d'Anjou, œ qui pourroit être le commencement d'une alliance, XIV, 45 Annonce encore que le roi d'Espagne a fait passer beaucoup d'argent à son ambassadeur à Loudres, ce qu'il ne fait pas sans en attendre une grande utilité, 46. Fait part à Jeannin des dispositions de l'Angleterre à l'égard des propositions qu'il a faites, fiance qu'elle montre, et de sa resolution d'attendre l'issue des negociations, 217; du changement qui s'est operé tout-à-coup dans ses dispositions, cu apprenant que la France ne veut pas la guerre plus qu'elle, 219. Aunonce à Jeannin l'arrivee à Londres d'un certain Fernando Giron, qui se dit porteur des intentions du roi d'Espagne con-cermant la trève, XV, 35. Pense qu'il y a peu d'utilité à tirer de l'amitie du roi d'Angleterre avec le roi de l'rance, 36. Lerit à Jeannin qu'on se defend à outrance à Londres d'avoir fait proposer une trève pure et simple ; que Fernando Gi-ron a en une audience du Roi , mais qu'on se hâte de le rensoyer, 8-. (Negoeiat. de Jeannin.) — Preuve d'estime que lui donne le roi Jacques i ; preuve de la confiance que Henri iv avoit en lui, XXXIII, 361. ( Arn. d'Andelly.) Bonn, procur. du Roi an siège pre**sidi**al de Périgueux **, informe les** pères Ithier et Berthod qu'il y a un parti forme dans cette ville pour la faire revenir à l'obcissance du Roi; travaille lui-même efficacement à faire reussir ce parti, XLVIII, 448. Chasse de la ville la garnison da sieur Chaulot, 450. Pait petter un

BOIS

nouvesu serment de fidélité aux ha-

bitans et aux magistrats, 451.
Borsse (M. de), command. de Bourg-en-Bresse, refuse de recevoir le grand ecuyer, qui se rend à son gouvernem, de Bourgogne; details sur cette affaire, XVI, 149 et 451. Reçoit 300,000 liv. en recompense de sa charge de gouvern, de Bourg, 46: (Pontchartrain.) — Entre dans Monlieur, est tué en allant à Gen-sse, XXII, 152 (Rechellen.)

Bonêne. La succession au trône de Bohème, après la mort de Ma-thias, devient la cause d'une guerre qui dure 28 ans ; historique de cette guerre, I., quet suiv Elle est terminee par le traite de Munster; quel

est ce traite, q3 et suiv. Bours et (Nicolas; reste neutre au milieu des disputes sur le jansénisme, et conserve des amis dans les deux partis, XXXIII, 217.

Bois-Dauruis (le maréchal de ) nomme command de l'armée royale contre les princes, marche à leur rencontre, XVI, 205. Empêche M le prince de prendre Sens, 296. Est lalame de n'avoir pas livre lataille aux princes, 207 ( *Yen de d'Estrees* ) — Passe la Marne a Meaux; empéche le prince de Conde de men entreprendre, et couvre Paris, XVII, 106. Eulève le quar-tier de M. de Lassembourg à Merysar-wine, 110. Zet blame de n'a voir pas emph hé le passage de la Loire a M. le prince, 111. Pont-charitain XX, 79. — Rassemble son armee autour de Dammartin, NNI bis, 271 Est blainé de n'avoir pas empéche le prince de Conde de passer la Loire, 277. (Mém. de Ridelieu

Bon-Dereur fleicher de plait a la marq de Coaslin , qui l'epouse publiquement, sans qu'aucun de ses proches en suche rien. XXXVII., 135. Son ambition depuis qu'il est riche, 136

Bon-ne-Lya 'le sieur't est charge de l'artillerie a la bataille de Cou-tras, I. 347. Est loue par le roi de Navarre pour l'avoir bien servie, los.

Boisguéain (le sieur) vient à Bellelle rendre compte au card. de Retz, et à ceux qui ont favorisé sa fuite, de l'effet que cette fuite a produit à Paris, XLVII, 324.

Bois-Rozé surprend le fort de Fécamp; details sur cette entreprise hardie, II , 1 jg. Se rend au Rol, et lui demande du secours contre M. de Villars, 151. Sa rencontre avec M. de Rosny, 214 Comment il est

attaché à son service, 217.

Bossac (le sieur de) est pris et re pris à la bataille du Tésin, XXIX, 150. Il contribue au succès de la bataille de Leucate, XXX, 179.

Boissmor, capit, aux gardes françaises, passe à travers l'armée espanole sans être connu, et entre dans Dunkerque, L. 3-8. ( Mem. de Montglat.) — Il soutient un long siège à Limerick, et en sort avec honneur, LXV, 261. (La Fare.)

BOISSI-PARDAILLAN est fait colonel d'infauterie des rebelle<mark>s en Gulenne,</mark>

XVII, 101.

Boissizi. le sieur de) est envoyé en Allemagne pour traiter du pro-jet de la confederation européenne, VIII. 219 (Of conom. roy ales.)-Envoye par le Roi auprès des princes retires a Soissons, il conclut un accommodement avec env, XVII. 168. Men. de Pontchartrain.)

BOLLYGBROCKE | lord \ se sauve en France: recoit du jeune roi Jacques les serux de secretaire d'Etat, LXVI, es l'ait de vives instances aupres de la cour de France pour obtenir un secours d'hommes, 234. Lst de rie auprès du Reg<mark>ent par des</mark> temmes qui veulent regler les affaires d'Aughsterre, 2014 Est congédié par le roi Jacques d'une manière offensante, 250 Sa justification, 260. Forcases le sieur , agent du Roi

vers les princes d'Allemagne, envoie a M. de Rosay copie du testament de Philippe n. roi d Espagne, et lui donne des details sur la maladie et la mort de ce prince, III., 245. Adresse a Roi deux discours sur la succession de Cleves, VIII , 171. Il expose les raisons qui peuvent engager le Roi à s'intéresser dans les Taires de cette succession, Est charge de traiter du projet de la confedération européenne, 219.

BONNAC (le marq. de) est nommé ambassad. extraordin. en Espagne; instructions dont il est chargé,

LXXIII, 72. Succès de ses négociations, 77. Son rapport à la cour de France sur le caractère du roi et de la reine d'Espagne, et sur la cour de

Madrid, 8o. En quoi sa commission devient plus épineuse, 83 et suiv. BONNET (le père), grand dévot et

grand frondeur, fait imprimer la relation de ce qui s'est passé en l'île S.-Georges; cette relation est dans des termes si pleins de chaleur, que Lenet empéche autant qu'il peut les impressions de ce genre, pour ne pas irriter la cour, LIII, 360.

BOXNEUIL (le capit.) est tué au siège de Tonneins, XXXI, 338.

BONTEMPS, valet de chambre du Roi. Son caractère, LXIII, 289. Bordage (Le), maréchal de camp,

est tue au siege de Philisbourg, LXV, 22. BORDEAUX. Trois partis se for-ment dans cette ville pour le service

du Roi, et pour la delivrer du joug de l'Ormée; noms et moyens des chefs de ces partis, XLVIII, 398.

Les jeunes gens de la ville se declarent pour le Roi, et battent les ormistes, 423. Presentent au prince de Conti une requête pour le retablissement de la paix, 424. Vont offrir à M. de Vendôme de le faire entrer

dans la ville quand il vondra; delivrent le père Ithier, 426. Le traité de paix entre les députés de la ville et les genéraux du Roi est signe à Lormont, 432. Articles du traité, 433. La déclaration du Roi portant

une amnistie générale est publiée ; noms de ceux qui sont exceptes de l'amnistic, {35. Remontrances du parlement sur cette amuistic, {36. (Mem. de Herthod.) — Troubles de

Bordeaux, L., 395. Comment cette ville rentre d'elle-même sous l'o-

beissance du Roi, malgre les ormistes et le parti du prince de Condé,

408 et suiv. (Montglat.) - Tros-bles dans cette ville après l'arrive de la princ. de Condé et de son fils. LII, 32 et suiv. Préparatifs de défense des Bordelais contre l'armé

rin par le maréchal de La Meilleraye; noms de ceux qui y sont blesses ou faits prisonniers, 41. Le pe lem. de Bordeaux envoie traiter de la paix; à quelles conditions elle se fait, 43. Des partis qui divisent cette ville, 130. La division du prince de Conti et de mad. de Longueville y

royale, 39. Attaque du faub. S.-Si

augmente les troubles, 132. (La Re chefoucuild.) — Précis de ce qui a passe à Bordeaux pendant que la princ. de Condé et les ducs de Boul-

lon et de La Rochesoucauld so dans cette ville pour soutenir le parti de M. le prince, LVIII, 187. Division des Bordelais pendant le sejour qu'y font le prince de Costi et mad. de Longueville, 223. ( 1864).

de M. de 👊 BORGHÈSE (le cardinal), neveu de Paul v. Son portrait; il jette les yens sur le card. Campora pour le faire succéder à son oncle, XVI, 36s. S'appuie à cet effet des Espagnols;

cardinaux qui favorisent son proj 361. La confiance qu'il montre lui devient nuisible, 366. Comment il se trouve engage par le card. Caponi à choisir pour pape le card. Le-dovisio, 376.

Bongia (le card.) s'elève avec vio-

té suit entre le roi de France et le roi de Suède ; il demande au S.-Siège un secours d'argent pour l'Espa gne, et une croisade contre ces pri ces, XXVII, 26. Le Pape lui cedonne de sortir de Rome, 29. Boawiski (le prince de), grand ma

réchal et staroste de Cracovie, a-

lence dans le conclave contre le trai-

semble une armée de 20,000 mécon tens, et s'approche de Varsovie, la diète est assemblée, LVIII, 161. Est condamne par la diète: a tire en Silésie sur les terres de l'Enpercur, 162. Entre dans la Volhinie. où il lève des troupes, \$6\$. March contre le vaivorle de Cracovie, 465.

nit cesser les troubles, 471. и (le colonel), lieutenant : l'armée anglaise, est tué Ré, XXIII, 371. le marq. de), ambassad. du de Toscane, jette les pre-roles d'un double mariage age

deux princes et les deux de France et d'Espagne, 334. Carrousel donne a Paasion de ces propositions, so (le père), feuillant,

MM. de Pontis et S.-Preuil qu'ils méditent depuis is, XXVII, 300. le counte), flamand, meurt

ontrances et ses discours

res qu'il reçoit à l'attaque rg S.-Antoine, XLI, 269. de Montpensier.) nier à la hataille de Re-, 205. ( Mem. de Retz.) , evêque de Meauz, a pluferences avec les religieu-

rt-Royal, pour les rame-issance qu'elles doivent à rieurs légitimes, XXXIII, bargé de rédiger la décla-

lerge de France de 1682; nce sur ce pujet, 229. iiz (le chev. de la), aidela duc de Guise, ravoyé ur savoir ce qui se passe

es , vient , non anns courir danger, annopeer au duc pagnols sont maîtres de la Ĭ, ï51.

, colonel, tue le général XXVIII, 09. r. gentilh. de Transylva-

e les protestans de ce pays; percur de les laisser libres nacience, et obtient pour la proprieté et la seigneu-ays , VII , 157 t (mad. de) agit pendant

à Bordeaux en faveur du na vigueur et une généro-ière, XLVIII, 419. in (le comte de) assiége et

illede Krems et celle de

irg, L., 32. (le stear de), commund. 78.

de l'île de Ré, fait dire à la princ. de Condé qu'il est hors d'état de lui témoigner sa reconnoissance pour les obligations qu'il a au feu duc de

Breze son frère ; mais qu'il la rendra maltresse de l'île quand elle pourra lui envoyer des gens pour la pouvoir defendre, LIII, 344.
BOUCHERAT SUCCEDE dans la charge

de chancelier à Michel Le Tellier; son mérite, LXIII, 288. BOUCHERAT, notaire, apporte des longueurs à dresser le mariage de madem. de Montpensier avec M. de

Lauzun, XLIII, 284. Ses représen-tations sur l'abandon total qu'elle veut faire de ses biens, 285.

Boucnet (le sieur de) remet entre les mains du Roi le fort de Brescou, après l'avoir long-temps gardé et defendu, XVII, 261.

Bourrers (le maréchal duc de) preud Kaiserslautern dans la Lor-raine allemande, LXV, 17. Se said de Muyence; ravage les terres de l'électeur de Trèves, 31. (Mein. de la cour de France.) - Defend Namur, qu'il est force de rendre, 390. Est fait prisonnier, et conduit à Maes-tricht, 391. Est blàme de n'avoir pas attaqué le comte de Tilly à Santon, 410. Bat le comte d'Athlone sous les murs de Nimegue, 413. Embarras où il se trouve en présence de Marl-

horough, 423. Bat les ennemis à Eo-keren, 432. Se couvre de gloire par la défense de Lillo, qu'il est obligé de rendre, LXVI, 141. (Berwick.) BUCCEART (le père). Son opinion sur les Mémoires du marq. de Mont-

glat, XLIX, 9.

BOUNGERS (le père), jésuite, prend la défeuse de l'archev. d'Em-

brun dans l'affaire du formulaire, XXXIII, 191. Comment il est injus-tement maltraite par Nicole, 192.

Bourtos (le duc de), vicomte de Turenne, se bat en duel avec MM. de Duras et Rozan; est blessé de plu-aieurs coups, 1, 285. Reprend la ville de Figeac , aurprise par les ca-tholiques, 286. Est fait prisonnier devant Cambray, 317. Nourrit l'es-poir d'être élu chef absolu dans quelque province ; est contraint de lever le mége de Sarlat , 402. Reprend Castillon, 405. Son mariage avec Charl. de La Marck; motifs qui engagent le Roi à le faire, II, 68. Sa lettre au Roi, par laquelle il lui annonce la mort de sa femme, 266. Comment il reçoit M. de Rosny, que le Roi lui envoie, 276. Ses entretiens avec lui, 277. Projets de guerre avec les Pays-Bas et l'Espagne, 280. Projets de ligue entre tous les protestans, 386. Défait dans le Luxembourg huit à dix corps de cavalerie du com-te de Mansfeld, 361. Est mis en déroute dans une attaque qu'il dirige contre les Espagnols devant Dour-lens, 379. Sa réponse au Roi, qui sonde ses dispositions à l'égard de la fermentation excitée dans quel-ques provinces, IV, 137. Refuse de se rendre auprès du Roi, 157. Sa conversation avec Rosny, dans laquelle il lui développe ses projets à son égard, 158. Pardonne au baron de Lux, 163. Rend un édit pour le surhaussement de prix des espèces d'or et d'argent, 168; une ordonnance pour compter par livres au lieu d'ecus; un autre édit contre les hanqueroutiers; fait un réglement sur les mines, 160. Rend un édit contre les duels, 170. Ses lettres à M. de Rosny, avec les réponses concernant le duc de Biron, 225. Nou-veaux sujets de mécontentement qu'il donne au Roi, 454. Sa promesse d'association avec M. de Biron et M. le comte d'Auvergne est remise au Roi par ce dernier, V, 336. Il en-voie offrir ses services au Roi dans une assemblée de plusieurs princes d'Allemagne, VI, 203. Ecrita M. de S.-Germain pour animer les protestans contre le Roi, 213. Adresse à S. M. une lettre de sonmission, 283. Répond à une lettre du duc de Sully qu'il est prêt à se soumettre au Roi, moyennant qu'il soit remis en ses bonnes graces, VII, 48. Fait son traite de soumission, et vient trouver le Roi, 81. Entre avec lui dans

Paris: est remis dans les honnes grices du Roi, 85. Obtient par le

moyen de Concini l'affranci ment des droits imposés près de Sedan, et un don de 200,000 liv., 423 Par quel moyen il se fait rechercher de la Reine mère, IX, 348. Erouille de nouveau et essaie de rallier le prince de Condé et tous les gran du royaume contre la cour, 355. Après le traité de Loudun, il pri-tend entrer dans la direction des affaires, 370. Rallie à lui M. de Guise, cite la haine du peuple et da Roi contre le maréchal d'Ancre, 371. Projette de le faire tuer, 372. Sesar-tifices pour engager M. de Guise à se faire chef de parti, 374. Essie de faire des levées à Sedan, 375. – Ecrit i OEconom. royales.) Jeannin pour se plaindre que la promesses faites aux Etats-géi ne sont point remplies, pour s'esca-ser de ce qu'il fait des levées d'hommes, et se plaindre encore de ce qu'on ne le charge pas du commasdem. de celles qu'on fait en France au nom du Roi, XVI, 32. (QEw. mél. de Jeannin.) — Se plaint de n'avoir pas été choisi pour commander l'armée destinée pour Juliers.
193. Se joint au duc de Sully et sa prince de Condé, 195. Recherche k marq. de Cœuvres (d'Estrées), 196. Son entretien avec lui, 198. Se read à l'assemblée des protestans à Sasmur, et par sa conduite y rend m service signalé à l'Etat, 224. çoit de la Reine l'hôtel de Bouillon. 23g. Fait de vains efforts pour retsblir la honne intelligence entre la Reine et le comte de Soissons, afe. Reine et le comte de Soissons, 26.
Approuve le projet de mariage de la fille du marquis d'Ancre avec la marq de Villeroy, 270. Son habites dans la campagne que fait l'arme des princes, 297. Assiste aux confi rences de Loudun, 293. Se rend Paris sur uu ordre de la Reine salm 303. Trouve avec le duc du Mai occasion de rentrer dans de nouve les cabales; projette la ruine du m rech. d'Ancre, 304. Approuve et seconde l'entreprise du duc de Len-

gueville contre lui, 306. Dispose M.k.

trer dans le complot forle maréchal; assiste aux secrètes qui se tiennent asion, 308 Veut tenter du Maine quelque sédi-Paris, 313. Prend le cheissons, 314. Résolutions nent les princes reunis, ire des levées à Sedan, at à Soissons, 317. (Mém. la Reine d'aller à Heidelsler l'électrice palatine, nent il temoigne à l'as-rs protestans de Saumur sur le service du Roi et le ent de la Reine, ¡60. Va erre faire part au Roi des u Roi et de Madame avec et l'infante d'Espagne, ie retire de la cour, et va emoignant un grand mé-rnt du peu de cas qu'on , 80. A la nouvelle de la de M le prince, il s'éloiis, et emmène avec lui vers IM. de La Trémouille et 161. Fait des menées au au debors du royaume, ns la Champagne, en fa-Reine mère, 308. (Pont-- Apris la mort d'Henerche a se rendre necesagner le prince de Conde ; erche par la Reine mère, avec lui, NIII, 8- Prosein de ruiner le duc de gens qu'il emploie à cet Pait repundre dans les des Memoires de Duplesr concernant les demandes ies, qu. Fait son traite seticulier avec la cour; obassemblee des protestans a Soissons, 42. Son meent de n'en être pas noment, il se réconcilie en over le duc de Sully, 93. un grand sele pour obteour reparation du désor-nu a Chatillon , s'excuse · er méler de cette affaire, · de faire abandonnes le luc de Sully à son gendre le duc de Rohan, 95. Ses tentatives inutiles à cet égard auprès de l'assemblée de Saumur, 96. Sa con-duite artificieuse dans cette assemblée, 99. Prend le parti de Bellugeon, agent de Lesdiguières; se brouille avec le duc de Rohan, 101. Le fait rechercher ensuite pour le faire consentir au rétablissement de Bellugeon, 103. Projette de faire ôter au duc la ville de S.-Jean-d'Angely, dont il est gouverneur, 104. Ses ar-tifices contre lui, 108. Ses mauvais offices aux affaires générales des ré-formés dans son ambassade extraordin. d'Angleterre, 109. Signe l'acte de réconciliation arrêté dans l'assemblee de Privas, 110. S'efforce d'empécher la translation de cette assemblée à La Rochelle; excite la cour à des rigueurs contre les réformés, pour se rendre nécessaire, 112. Forme un parti de princes mé-contens, et promet à la Reine mère de les ramener, 115. Ourdit une nouvelle brouillerie de telle importance, que ceux mêmes qui n'avoient point résolu de s'eu méler se trouvent insensiblement de la partie; details sur ses menées, 121. Se décide à faire la paix aux dépens des autres princes, 131. S'efforce d'entrer dans les affaires du gouverne-ment, est repoussé par le maréchal d'Aucre, 138. Ses meuées contre le prince et le marechal d'Aucre, 139. Affermit le duc de Longueville dans sa conquête de la Picardie ; propose dans une assemblee de tuer le maréchal d'Ancre, 140. Offre au duc de Guise de se faire chef d'un parti pour la délis rance du premier prince du sang, 142. Se retire a Sedan, où il fait des levees d'etrangers, 144. Mém de Rohan 'Sa conduite artificieuse à Peronne auprès de **M. de** Longueville, XX, 116. (Basson pierre. : - Son merontentement de ce qu'on ne lui a pas donné le commandem, de l'armer destince à p téger le duché de Clèves et de Juliers, XXI bis, 74 Il cherche à s'unir avec M. le comte de Solssons et

M. le prince contre les ministres;

moyens dont il se sert, 78. Il confirme cette union a Sedan, 81. Engage les huguenots à demander une assemblée générale, 82. Fait faire dans les provinces des mémoires remplis de plaintes et de demandes sur des choses impossibles, 103. Comment il est trompé dans ses es pérances à l'assemblée générale de Saumur, 104. Son mécontentement contre la cour, 110. Il se retire avec les autres princes, ca prétextant la confusion des affaires; cherche à éloigner de plus en plus les princes de la cour, 185. Fait à la Reine mère des demandes impertinentes, espérant brouiller de nouveau, 301. Demande avec le duc de Mayenne la réformation du conseil, 312. Est envoyé à M. de Longueville, pour lui faire reconnoître la faute qu'il a commise envers le Roi en cufevant Peronne au maréchal d'Ancre, 317.
Agit contre les intentions de S. M.,
318. Décide M. le prince à rompre
avec le maréchal d'Ancre, 320. A la nouvelle de la détention de M. le prince, il se rend avec le duc de Mayenne à Bondy, après avoir voulu entrer dans Paris pour soulever le peuple, 343. Décrie le gouvernem. dans les pays etrangers, 370. Fait passer des gens de guerre par Sedan, 371. Se plaint au Roi des troupes qui sont en Champagne, et de ce que la liberté du commerce est interrompue avec Sedan; réponse vi-goureuse du Roi, 372. Feint de oraindre que S. M. veuille abandonner sa protection; proteste qu'il emploiera tous les moyens pour sa défense, 383. Supplie le Roi de ne pas ajouter foi à ce que lui dira l'am-bassad. de l'Empereur concernant les affaires d'Allemagne , 582. Mande au Roi qu'il est obligé d'envoyer quelqu'un de sa part à l'assemblée de La Rochelle, XXII, 119. Sa mort; son caractère, 259. (*Mém. de* Rechelieu. . - Il est contraint de remettre Sedan a Henri IV. qui le lui rend et lui pardonne. XLIX,

14. ( Montglot.) Pout Los (Frédéric-Maurice de

prisonnier à Casal, après la bataille de Scdan, XXXIV, 265. A quel prix il obtient sa liberté, 268. (L'abbe Arnauld.) — Motifs qui l'engagent dans le parti de la Fronde. 402. Il quitte le parti de M. le prince, et se raccommode avec la cour, 186. Entreprend et vient a bout d'acquérir du crédit auprès de la Reine, 529. Il meurt du pourpet. 530. (Mém. de Nemours.) — Se suit catholique par ambition; s'unit as comte de Soissons; est comproms dans la conjuration de Cinq-Mars; perd la principauté de Sedan, XXXV, 14. (Introd.) XXXVI, 3 et 414.—Il fait connoître au palement qu'il est disposé à se declarer en sa faveur, XXXVIII, 150. ll se déclare du parti de la Fronde. 161. Est déclaré criminel de lesmajeste; ses intelligences à Bor-deaux, XXXIX, 39. Fait enlever Montroud la princ. de Conde, 40. Traite avec l'Espagne; fait declare les Bordelais en faveur des princes. 43. Fait pendre par représailles us gentilhomme prisonnier, 70. Empeche le parlem, de Bordeaux de tear la parole qu'il a donnée au Roi, 🖘. Defend vaillamment Bordeaux, attaquée par le maréchal de La Meilleraye, 77. (Mad. de Moitevelle.) - Conseille au comte de Soissons de faire la guerre à Richelieu, et d'aclaire la guerre a Richelieu, et d'ac-cepter les secours d'Espague, XLIV, 115. Vient offrir ses services au par-lement, 303. Son portrait, 311. Cos-seille au prince de Conti de propo-ser au parlement d'entendre l'en-voyé d'Espague, 3 (2. Sa réponse a l'écrit que lui remet le coadjutes sur l'état des choses à l'égard da parti; son entrevue avec lui sur ce suiet : moyen qu'il proposes reque resujet; moyen qu'il propose pour re-médier sux inconveniens, 3.38. Secrets que l'un et l'autre se communiquent, 364. Il engage M. d'Elbreit à aller au Palais avec le coadjutear, lui faisant craindre qu'autrement il n'y ait pas de surete pour lui, 376. Conférence tenue ches lui au surt

BOUL

ROH par représailles M. de Canole; sou-

tient le siège de Bordeaux, 127. Sa mort, XLVI, 147. (Mein. de Retz.)

69

ul doivent se tenir a Rucl; ceux qui s'y trouvent; ions, 380. Fait décider, mblée tenue chez le prinii, que lui et le condjuteur es matières avec l'envoyé , pour en rendre compte de Conti et aux autres gé-6. Conférence tenue chez mad. de Bouillon et le sur la manière dont ils tir avec les envoyés; son 387. Discussion avec le , 346 et suiv. Ce que le pense de lui, jon. Sa n apprenant la signature e paix ; il avone qu'il s'est e part; in avoir qu'it a est e l'etat des choses, (19, nu chez lui, (20. Combat tion du coadjuteur, (25, prise par le conseil, (28, an parlement un passemetir en sirete du royauion discours su prince de hôtel-de-ville, 436. A la le la desertion de l'armee Turenne, il est d'avis de choses a l'extremite, § jo. iger pleinement avec l'Es-N, 5. Sa discussion avec eur a ce sujet, e. Il lui la deference qu'il a pour st l'unique cause qui rènoment sa conduite, 13. ma envoyes que la conles chefs de la Fronde de tenir peut être tresapagne, 1 f. 1 es envoyes nt, il leur fait un pont retirer leurs troupes avec l'egard de la declaration tions des generaux, 23. ager les envoyés d'Esether leurs troupes, 94. stentement a l'egard du du avec la cont. 31 Est Roi, comment il est reçu l, 35. Noublie rien pour les soupeons de M. le stre le cardinal, 93. Ree Limusin, 116. Fait en-Bordenna mad. la prin-le duc, 121. Fait pendre

— Il prend le chemin de Bordeaux après l'emprisonnem. des princes, XLVII, 100. (Gur Joly.) -- Traite avec l'Empereur et le roi d'Espa-gne, XLIX, 316. S'humilie et implore la grace du Roi, qui la lui accorde, 320. Est nomme pour commander en Italie; signe un traité avec les Espagnols, et médite sa re-traite à Scdan; est arrêté par ordre du Roi, 356. Se lie avec Cinq-Mars contre Richelieu, 376. Se lie avec Monsieur; truite avec le roi d'Espagne, 377. Est amend en France, 386; et confronté avec Cinq-Mars et de Thou, 389. Sauve en tête en abandonnant Sedan au Roi, 391. Après l'emprisonnem. des princes, se muve à Turenne, L., 217. Fait des levées dans le Limosin; surprend Brives-la-Gaillarde, 236. Fait pendre sans forme de procès le haron de Camole; pourquoi, 240. Vient trouver le Roi à Poitiers; en est bien reen, 323. Meurt d'une fièvre chaude, 360. ( Mem. de Montglat.) — Il lève 1200 hommes dans ses terres, et va au devant des princesses de Condé; prend Brives-la-Gaillarde, LH, 31. Defait le général de La Valette, 32. Entre dans Bordeaux, 33. Apaise le mouvement do peuple; se rend médiateur entre lui et le parlement, 35. Fait la revue des bourgeois de Bordeaux; se rend maître de Castelnau, 36. Fait pendre par représailles le nomme Canole, 38. Conseille au cardinal de rendre la liberte aux princes, 45. Refuse de s'engager dans le parti de M. lo prince; lui offre sa médiation auprès de la cour, 98. Difficulté qu'il. oppose au succès de la negoriation entreprise par M. le prince auprès de la cour, 153. Sa mort; son eloge, 176. (La Rochefoucauld) - Il se misit du château de Planquefort, où il met un commandant & 50 soldata, 1.111, 347. S'oppose en vain à ce que 4 ou 5,000 bourgueis aillent former le duc d'Epernon dans le Ma-

rais; cède à leur obstination, et les y conduit; peu de succès de cette affaire, 353. Les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld declarent à l'avocat général Lavie qu'ils n'ont pris les armes que pour obteuir la liberté des princes, et que quand ils l'auront obtenue, ils n'auront qu'à demander des passe-ports pour se retirer en pays étranger, et sûreté pour leurs amis, 500. Tous deux se rendeut à l'assemblee de l'hôtel-deville pour y justifier leur conduite passée, et déclarer que s'ils sout un obstacle à la fortune publique, ils sont prèts à quitter Bordeaux et le royanme même, 448. Le duc de Bouillon empêche les Bordelais d'aller attaquer les troupes du maréchal de I.a Meilleraye, et les fait consentir a les attendre de pied ferme, 505. Envoie presser Turenne de s'avancer autant qu'il pourre vers Paris sans s'arrêter à aucun siège, et de faire passer, s'il peut, quelque cavalerie en Guienne, 500. Deliances qui s'elèvent à Bordeaux contre lui; comment et par qui elles sont dissipces, 510. Il offre, dans le conseil de la princesse, de compter 100,000 fr. à MM. de la Force, ai le parlement veut donner arrêt pour qu'il les reprenne sur la recette du convoi de Bordeaux, LIV, 20. De concert avec la princesse, il cuvoie ordre à Turenne de ne point delivrer cette somme à MM. de La Force; pourquoi . 35. Envoie l'ordre de faire toucher les voo.000 livres, 53. Refuse une conference que lai fait demander le cardinal, 110. Designe Gourville pour aller a Paris informer ses amis de l'etat des choses, et aller rendre compte à la duch, de Longueville de tout ce qui se passe, 111. Son amour pour madem. Ger-

bier se renouvelle , (63, 11 quitte à Coutras la princ, de Conde, en 1ui

faisant de grandes protestations de

Traverse la conclusion du traite de

paix propose an cardinal par M. le

1.VIII. 243. ( Voin. de

fidelite, (64. Mén. de Lenet.)

prince . 1.V

Boullion (Emmanael-Théodoic de La Tour-d'Auvergne, card. de: Son portrait ; sa vie exemplaire dans le cours de ses études; commeut à devient cardinal, LXIII, 155 et suiv. Sa naissance ; anciennete de sa mason, 434. Est destiné à être cheva-lier de Malte; est confié aux soins de mad. de Duras, 435. Précis de ce qui est arrivé à son père, le dec de Bouillon, 436 et suiv. Comment le chevalier et ses trois frères sont sauvés par un valet de chambre, 🙌. Ils restent cachés près de deux mos babillés en filles dans une petite mason auprès de Belle-Chasse, . Leur mère est arrêtée, et conduites la Bastille; ils sout conduits auprès de Blois par le marq. Du Bee; le chevalier, tombé malade, est con-lié à mad. de Fléchine, 442. Pare huit jours dans un huisson, 443. Est ensuite enfermé dans une grange, puis dans une petite tour, 444. Est rendu à sa mère, qu'il va trouver à Tours, 446. Sa réponse au cardinal Mazarin, 147. Comment il se fait cardinal, 448 et suiv. Lettre da Roi au Pape, en lui demandant le chepeau pour le duc d'Albret, aup ravant chevalier de Bouillon , \$37. Amitie de M. de Lyonne pour le dec d'Albret, 458. Le duc va faire part à l'archevéq, de l'aris de sa nominetion au cardinalat; songe aux moyen de faire avancer sa promotion . Obstacles qu'il rencontre , 466 Sa promotion est enfin declaree suite des expédiens qu'il a lui-m roposés pour la faire avancer, 🚛 ll obtient la charge de grand aum nier de France, 171. Doit cette charge à lui-même, et non à M. de Turenne, comme on l'a dit, 475. Ne-mande au Roi la provisorerle de Sorbonne, 478. Sa hauteur en cette eccasion , 479. Comment il repare sa faute auprès du Roi , 481 . Est com nomme grand annonier , 484. Soatient vivement les interêts du comte de Marsau , de la maison de Lorrane, 485. Obtient pour le comted Au-vergne, frère de l'urenue, la charge

de colonel general de la cavalerie, la

de M. de Louvois l'eme nommé évêque de Lié-'a à Rome au conclave, use effroyable qu'il y fait; diagrèce du Roi, 489. France, où il reste exilé xans; va en Flandre, puis 90. (Man. de Chois) )e maladroite dans l'élecrèq. de Liége, LXV, 13. la cour de France.) \* (la duch. de) essaie d'aatholiques et les protesuienne et du Limosin a armes pour la delivrance rince; répand de l'argent des troupes, XVII, 204. train.) — Menacée d'être ait souver ses quatre fils; r le soupirail d'une cave; et conduite a la Bestille, 5g. (Introduct.) - Arrêtée fu Roi , se snuve adroiteretrouvée, et conduite à avec an fille, XXXIX, 27.

Ifotievelle.)—Voulant sors, est arrêtée per la popureconduit au paleis d'Orrésence d'esprit, XLVIII, de Conrari.)- Est arrire du Roi, In 217. ( Mont-

est frappe de plusieurs poignards et de basonnet-émeute de l'hôtel-do-ville; elques jours après de ses XLVIII, 151 r de marq. de las) se prér faire la fevée de troupes par le parlement, et dement geséral en chef de XXXV, 96 Gagné par il fait tirer sur un écuyer de Coude, pour faire croifrondeurs en veulent à la nce, 150. Il est décrété de morps, et se sauve sur un s ecuries du ministre, 141. s.) - Est le premier qui muission du parlement r des troupes a m solde, I, 150. Esmie en vain d'ex-

meste, \$13. Le parlement

icen (Le), auditeur des

décrète de prise de corps coatre lui-416. (Mad. de Mottoville.) — A la suite de l'émotion causée sur la place Maubert per le coup de pistolet tiré sur un syndic des rentiers, il vient au parlement à la tête de 15 ou xent as persencia a in test de 15 du 20 personnes, en criant aux armes!
XI.V., 68. Ses intelligences socrètes avec Massrin, 69. (Mém. de Rets.)
— Pourquoi on l'appelle par dérision le général des portes cochères,
XI.VII.S. Esti au les caules consideres. XLVII, 52. Fait entrer quelques pa-tits convois dans Paris, 35. Après le prétendu assassinat tenté sur le consciller Joly, il va dans les rues avec 200 hommes, crient aux armes! 85. Attaque la volture de M. le prince, croyant l'attaquer lui-même, 87. (Gur Joh.) LXII,2 et suiv.—Vient offrir ses services au parlement, L, 146. Entre dans le Perche et le Maine, où il soulève les peuples en précliant la liberté, et l'exemption de tous subsides, 167. Décrété de prise de corps par le parlement, il prie Massrin de le tirer d'embarras; se sauve hors du royaume par la protection secrète du cardinal, 206.

Mem. de Montglat.)
Bounson (le card. de), troisième frère d'Ant. de Bourbon, est désigué par les Guise, et reconnu par Philippe II, rol d'Espagne, pour suc-cesseur au trône de Henri III, I, 76. Bounnow (mad. de). Son portrait,

son caractère, LXIII, 351.
Bouasonne (le sleur de ) est chargé d'arrêter lord Montaigu, agent se-cret de l'Angleterre, ce qu'il exécute, XXIII, fan et suiv. ( Richelieu.) - Reçoit ordre, de la part du Roi, de faire arrêter milord Montaigu; comment il exécute cetordre, LIX, 304. (Mém. de La Porte.)

BOURDALOUR ( le père ) comme a Paris ses prédications : caractère de son eloquence ; il force les junsénistes, qui lui ont nui d'abord, à l'estimer, XXXIII, 199-

BOURDEAUR (le sieur) est chargé de rechercher l'alliance de Cromwell, et y réassit, XXXVI, 223.
Rousseror, médecia du pr. de

Condé, écrit au card. Aut. Berberlin

de faire son possible auprès du Pape

Pour que S. S. demande à LL. MM. la liberté des princes, LIII, 112. BOURDET (le capit.) est tué au siège de Montpellier, XX, 479. BOURDET, capit. aux gardes, déguisé en maçon, vient, avec 80 of-ficiers de ses troupes, et des gens de

BOUR

la lie du peuple, crier devant Mon-

steur: Point de Mazarin! vivent les princes! XLV, 135. (Mém. de Retz.) — Il est blessé de 22 coups au siège de Casal, XLIX, 287.

( Montglat. ) Bourges (de), secrétaire du Roi, se sauve de l'émeute de l'hôtel-deville, moyennant cent écus qu'il

promet et paie à des soldats du ré-gim. de Valois ; sa réponse à Mon-sieur à ce sujet, XLVIII, 143. BOURGFRANC (le comte de) est tué dans Montauban par les siens, comme suspect d'intelligence avec

les assiégeans, XX, 281.

Bourgon (le sieur de) lit, dans l'assemblée des bourgeois tenue au Palais-Royal, un ordre du Roi pour s'assembler quand il leur plaira pour

la conservation de leur ville, et y maintenir l'autorité royale, XLVIII, 335. Le parlement veut décréter contre lui, 354. Il envoie à la cour un plan pour se saisir de l'île de Notre-Dame, 358. Est choisi pour aller a Bordeaux remettre cette ville sous

l'obéissance du Roi ; recoit à cet effet des pouvoirs illimités, 373. S'arrête à Blaye auprès du duc de S.-Simon, 374.
Boungson (Antoin.) entreprend de former une secte mystique, dans laquelle elle admet sans distinction des calvinistes, des anahaptistes, des rabbins, etc. Elle dedie deux ouvrages à Arnauld; vend aux jansé-nistes l'île de Noortstrand, XXXIII,

143. Bournon ville, général des troupes allemandes, est accusé du mauvais succès des armes des allies, LXV, 207.

BOURNONVILLE (le duc de) est envoyé à Paris par la cour pour negocier avec ceux qui ont commence

en faveur du Boi. l'entreprise XLVIII, 342. Déclare au comte de S.-Amour, envoyé par M. d'Or-léans, qu'il est à Paris pour ses affaires particulières ; offre de s'en re-

BOUT

tourner en cour avec un passe-port de Monsieur, annonçant que si le Roi le renvoie pour son service, il exécutera hardiment les ordres de

S. M., 349. Reste a Paris déguise, et travaille avec plus d'ardeur me retour du Roi, 350. Marche publiquement dans Paris avec une plune blanche au chapeau, et avec les actres négociateurs visite les partisass da\_Roi, 364.

Boursier, chevau-leger de M. k prince, est condamné à mort poi s'être vante d'avoir voulu tuer la Re-ne mère, XXI bis, 3-3. BOUT-DU-BOIS ( I.e), lieut. colond

du régiment de Persan, fait manquer le projet d'arrêter Mazarin, occupe du siege de Belgarde, LIII, 125 et BOUTEVILLE (le sieur de) a la tête tranchée à la Grève, avec le comte

des Chapelles, pour s'être battu es duel au milieu de la place Royale, XXI, 84. (Bassompierre.)—XXIII, 290 et suiv. Détails sur en fin, 303. (Mem. de Richelieu.) XXXI, 6- et

446. BOUTEVILLE (le sieur de), parest des princes de Condé et de Conti, es saie de soulever le peuple après l'esprisonnem. de ces princes, XXXV. 157. (Introd.) — Vient, à la tête des

troupes espagnoles, jusqu'à dix lieues de Paris, XXXIX, 75. ( Mem. de Motteville.) Bouteville, depuis duc de Laxemhourg, est fait prisonnier à la hataille de Rethel, XLV, 205. ( Mein. de Retz.) — Au moment de l'empriso nem. des princes, il fait courie le

bruit que M. de Beaufort est arrêté. XLVII, 99. Se retire en Bourgogne, 100. (Guy Joly.) BOUTEVILLE ( mad. de ) vient de mander à la Reine justice contre le

comte de Châtillon, qui a enleve madem, de Bouteville sa fille; scèse comique à ce sujet, XXXVIL 130. Bournizzura, clere de l'avocat La Porte, succède a sa protique, et prend soin des enfans du père de Richelieu; les fait etudier, XLIX, 22.

But THERE, etclesiestique, de concert avec le père Joseph, conseille à Deagsant d'envoyer l'evèque de Lucon vers la Reine mère pour calmer son esprit, XXI bu, 533.

Bot vant, prem, medec, de Louis vm. mande au garde des sceaux Marillac, qui l'a consulté sur ce sujet, que la sonte du Roi n'a rien a craindre de l'air de la Savuie, il en donne une declaration par écrit, XXVI,

145.
Roty Exs. The signr de ), gouvern, de Bourg pour le duc de Savoie, serte tement averti qu'on doit attaque cette ville, la met en ctat de defense, 111, 554. Comment cette place est prise malgre ses preparatifs, 357.

Borra : le sieur : , envoye par le duc de Rohan pour secourir la ville de Castres, est tue devant une eglise fortifice, XVIII, 191.

Bortisair, chanoine de Notre-Dame, propose au parlement que les nouveaux conseillers de la creation de Richelieu doment chacun 15,000 lis, pour les affaires publiques, a condition qu'il n'y aura plus de difference entre les charges auciennes et les leurs; cette proposition est acceptie. MAH, 18.

Boyer bataille de la , gagnée par le prince d'Orange sur sun beau-père Jacques n. 1 NVIII, 386

Bear anoure de sieur de latteque et hat les miquelets commandes par Je marq, del Poal, LAVI, 210.

Braco, le sieur de l'est chargé d'une entreprise sur la personne du cardinal de Betz, XI VII, (20. Se retire de Cologne avec le chagrin d'avoir manque sen coup, (22.

Basicitorer, chanoine de Notre-Dame, est mis à Vincennes pour porter le card de Betz à se demettre de l'arches de Paris; n'y pouvant reasur, il se coupe la gorge, NLVII, 200

Bancarat, amiral des Rochellois, charge d'acheter promptement des bles, met dans cette mission une lenteur qui leur devient funeste, IX, 44. Fait avertir les Rochellois de ne plus compter sur le secours des Anglais, 48. (Off. conom. royales.)— Est envoyce n'Angleterre pour acheter des bles; execute peu fidèlement sa commission, XVIII, 336. (Mém. de Rohan.)

BRAY

BRANCACCIO (Marc-Ant.) est élu mestre de camp général par les Napolitains après le massacre du prince de Massa, LV, 121.

de Massi, 183, 194, 121.
Barreas (le comte de), chevalier d'homeur de la Reine mère, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Lens, XXVIII, 2. Son caractère, XL, 201. Sa conduite et celle de sa feunne les discrèdite à la cour, 210. (Mém. de Motteville.)—Il est blessé dans une affaire qui a lieu près d'Arras, XLIX, 2-6. Montglat.)

Bancas (mad. de) indispose touta-fait le Roi contre le duc et la duch. de Navailles, NL, 199. Mécontentement qu'elle cause à la Reina mère, 200.

Brancas (le marq. de) est nommé gouverneur de Gironne, en récompense de ses travaux militaires, LVIII, 14.

Il a vidinound (l'électeur de) amége Kaiserswerth, qui capitule melgré le gouverneur, LIX, 230. Envestit Isonu, 231, qui se rend par capitulation, 232.

Bayens la comt. de) entame des negociations avec mad. de Rosny pour la capitulation de Moutmelian, 111, 383.

Brassac (mad. de), dame d'honneur de la Reine, est congediée; qualites de cette dame, XXXVII,

Esacti on Bei'suté (le sieur), sergent de bataille et maréchal de camp, est tue devant Arras, XXI, 485, XLIX, 270; L. 448.

Brays, un des officiers de Mademoiselle, est envoye par elle auprès de mad, de Savoie avec une lettre de reproches, V.I.I., 440. Comment il est recu par mad, et M. de Savoie, 452 et auis

Bakar (le sieur de) est envoyé en Pologne pour négocier le mariage de la princ. Marie avec le roi La-dislas, XXXVII, 151.

BREV

BRÉHAN, colonel du régiment de Picardie, contribue par son exem-ple à la victoire d'Hastenbeck, LXXVII, 137. Son désintéresse-ment, 138.

BRENAL (Franc.-Bonaventure de

Harlay, marq. de ), suit Mazarin dans sa retraite à Dinan, XLVII, Bressac, capit au régim de Na-varre, est blessé au siège de Lan-

dau, LXIX, 405. Bressieux, écuyer de la Reine mère, trahit le secret de Travail, et l'accuse avec M. de Luynes d'avoir voulu attenter aux jours de la

Reine, XXI bis., 435. Reine, XXI bis, 435.

Bretier (le baron de) persuade
à Meslay de livrer Montpellier au
duc de Rohan, XVIII, 341. Ce projet echoue par la perfidie de Meslay,
344. Bretigny est tué dans l'entreprise, 345; XXXII, 83.

Bretie (le capit, Le) est tué au
slège de Montaubau, XX, 277.
(Mein. de Bassompierre).— Il se

( Mein. de Bassompierre ). defend vaillamment dans le château d'Uzerche, obtient une capitulation

honorable, XXI bis, 542. (Mem. de Richelieu.)
BREVANES, doyen des conseillers de la première chambre des re-quêtes, quoique grand frondeur, dissipe les mutins qui s'attroupent,

XIVIII, 69.
Baives (le sieur de ,, gouvern. de Monsieur, frère du Roi, est remplacé dans cet emploi à cause de son

attachement pour la Reine mère, NNI bis, 475. (Mem. de Riche-lieu.) — Est nomme gouvern, de Gaston de France, XNI, 6 Plan d'études qu'il suit pour son clève, 7. Il mêle habilement l'indulgence à la severité, 8. Son discours au

prince an moment on il se separe de lai, 9. Son discours aux ministres du Roi lorsqu'on lui retire l'eduration du prince, 10. Il est comble d'honneurs et de bienfaits par

le Roi, 11. (Notice.) — Il sert le Roi pendant 30 ans en qualité d'amba-sadeur ; s'insinue dans la confiasce des Concini ; se rend à Rome le solliciteur de leurs affaires ; obtien

par leur moyen la charge de goo-

verneur du frère du Roi, 38. Es nommé en même temps surintesdant de la maison, prem. gentilà de la chambre, et capitaine licutes. de la compagnie de 200 hommes

d'armes de Monsieur, 30 Qualités des personnes qu'il place lui-mem auprès de Monsieur pour lui renplir l'esprit de choses dignes d'us grand prince, 41. Maniere dont il réprimande son élève ; ordre qu'il établit pour son instruction , 43 Ce qui devoit le maintenir aupres de

Monsieur est la cause de son eloi-

guement, 44. Il recoit de grander

récompenses du Roi ; s'attache a la

Reine mère, et devient son premier ecuyer, 45. ( Mém. de Gaston. Brezé ( le maréchal de ), bestfrère de Richelieu, ne voulant point souffrir de compagnon dans le com-mandement de l'armée, quitte sa charge, et s'en revient à Paris, XXI. 3,0. (Bassonquierre.) — Tue de sa main un officier espagnol, en fat

un autre prisonnier au pont de Carignan, XXVI, 231. Envoyé an-bassad, extraord, nuprés du roi de Suède, il obtient une suspension d'armes de trois se**maines , XXVI**I. 44. Attaque le fort de Spire, l'em-

orte, et se rend maître de la ville. porte, et se reno manie.
XXVIII, 223. Se plaint au prince
d'Orange de ce qu'il traite se retement de la paix avec les canemis. 487. Combat l'avis du comte d' Soissons, qui, après la prise de La Capelle par les Espagnols, vest

aller droit à Guise, XXIX, 211. Defend le Grand-Solly attaque par les ennemis, 217. ( Mem. de Richelieu. \ — Sa mort : ses grandes qualites. XXIV, 283. L'abbe 40-nauld. — Il passe la Meuse are le marcchal de Chatillon, entre dass le Luxembourg, se saisit des chiteaux d'Orchimont et de Rochefort. XLIX, 78. Gagne la bataille d'Aveis

pes espagnoles, comman-pr. Thomas de Savole; cette hataille : noms de , sont faits prisonuiers, Se joint au prince d'O-che du côte de Bruxelles, re de toutes les petites 1 campagne, 82. Bat la Hemout d'un côté, pen-e prince d'Orange l'attaautre; la place est em-aut et piller, 83. Assiège ju'il est force d'abandonntre en France par Ca-S'avance en Artois à la armer ; demandr tout-àronge, et l'obtient, 203. r au secours du maréchal on , 319. Passe la Meuse Done bery, qui est repris, a l'icardie au secours de raye; attaque et prend . Entre dans la Plandre, , et revieut faire le siege ae , qui se rend , 326. Est re-roi de Catalogne, 343, rpignan, en est repoussé; ntree a Barcelone, 36o. t. ) --- Son esprit, son ca-« ription qu'il fait mettre te a sa maison de Milly, Mem. de Lenet ) le marq de ) remporte pagnols une grande vicmer devant Cadix, XI. le duc de), commandant avale de France devant est emporté d'un coup de XIV, 243; XXXV, 48; 8. IXI, \$1. is le comte de ), depêi par Monsicur, avec une ne d'exclamations sur la de la Reine mère a Com-

Carrêté, puis remis en li-

le sieur de l'defend nt le chateau de Guise, « conemis a alandonner

.\\\\. \(\gamma\_1\) \(\gamma\_1\

Al, 111,

BRIENNE (Henri-Auguste de Loménie, comte de). Sa naissance, son éducation; il est admis au conseil du Roi, XXXV, 277. Est chargé de quelques missions import.; prend une part très-active à l'administrat. du royaume; son mariage, 278. Il tombé dans la disgrace après la mort de Richelieu: est souvent en opposition avec Masarin, 279. Il donne un asyle à Deshayes, fils d'un de ses amis; plaide en faveur de la garni-son de S.-Miltiel, 280. Cherche toutes les occasions de consoler Anne d'Autriche de ses chagrins, 281. Sa loyaute et an noblesse pendant les troubles de la Fronde, 282. Sa ré-ponse à Mazarin sur la détention du prince de Condé , 283 Après le maringe de Louis xiv, il se retire des affaires, 284. Idée des Mémoires qu'il compese pour l'instruction de son fils; il devine le caractère de Charles II. roi d'Angleterre, 285. (Notice.)—M. de Brienne voyage en Allemagne, au sortir du collège, 202. Paroit à la cour dans sa quinzième année; y est témoin des entretiens sur les grands préparatifs de guerre que Henri iv fait faire, 203. Assiste quelquefois au conseil des ministres, 201. Entre au service de Louis xIII; fait un voyage en Angleterre, 345. Assiste au mariage de la princ. Elianbeth avec l'electeur pa-latin, 246. Est employe a assurer au service du Roi quelques-uns des deputés aux Etats-généraux, 298. Est charge par le Roi de lire le cahier des remontrances que lui adres-se la parlement, 300. Obtient la survivance de la charge de secrétaire d'Etat., 302. Recoil l'ordre d'aller se misir des **papiers d**u pr. de Con-dé, 317. Défend, devant la Reine et l'ev. de Lucon, le droît de presence au conseil, posseile par M. de Vil-leroy, 3 m. Est prie par le Roi de lui faire avoir les répon es des lettres que la fleinemere écrivoit à son file, 329 la migragne e vivil a sou ma, 32) Sa réponne a M. de Luynes sur une proposition offenante qu'il lui fait, 330. Il traise de la charge de maître des cérémonies et de prevôt des

ordres du Roi, 339. Est envoye dans le Bearn, afin d'y préparer toutes choses pour la réception du Roi, **346. Assiste** au siège de Clérac, où **il emport**e deux barricades, 351; à celui de Montauban , 353. Conscille à M. de Luynes de ne pas traiter avec M. de La Force, 354. Est chargé de négocier avec ce seigneur, qui défend la ville de Tonneins , 360. Ses conférences avec lui dans la ville de Ste.-Foy, 361. Sa réponse au Roi sur la proposition faite par M. de La Vieuville de faire entrer au conseil les secrétaires d'Etat, en leur donnant place au-dessons des autres conseillers; il est nommé commisaire pour traiter avec les Anglais du mariage du pr. de Galles avec mad. Henriette, 382. Conférences à ce sujet, 384. Difficultés qui s'élevent concernant les catholiques, 385. M. de Briennese plaint au cardin. de Richelieu de la conduite de La Vieuville à cet égard, 386. Est envoyé en Angleterre pour avoir un acte scellé du grand sceau qui assure la condition descatholiques anglais, 388. Est admis à l'audience du Roi ; comment il est traite pendant son séjour, 380. Il parvient à faire clargir de prison des prêtres et autres ecclésiastiques catholiques, 391. Ses conférences avec le duc de Buckingham et le comte de Mansfeld au sujet des troupes levées par ce dernier en Angleterre, 30 . Accuse par le duc de Buckingham, il se justifie en représentant une lettre de ce sei meur anglais, 398. Jugement qu'il porte du pr. de Galles, devenu roi d'Angleterre, 399, !! fait obtenir au marq. d'Effat l'ordre du S.-Esprit, 400. Il accompagne ma-dame Henriette en Angleterre, 406. Sa conversation avec le duc de Buckingham sur sa présomption, 414.

Demèle avec ce seigneur a l'occasion d'une promesse qu'il a arrachee à MM, de Chevreuse et d'Etfiat,

415. Comment il se termine, 419. Il revient en France; changement

qu'il trouve dans le conseil, fer.

Sa visite au cardinal; il évite de ré-

Donne au grand prieur de Franc-des conseils sur la conduite qu'il doit tenir concern. l'affaire du 🖦 riage de Monsieur avec madem. 🕹 Montpensier, 429. Sa reponse a M. d'Elbeuf sur ce mariage, 431. Il tombe malade; fuit un voyage Notre-Dame de Liesse pour remercier Dieu de sa guérison, 435. Se réponse à l'envoyé du duc de Le-raine, 437. Est chargé d'aller à Giatigny demander les sceaux à M. de Marillac, XXXVI, 13. Details on cette commission, 14 Est entere auprès de la Reinc mère pour lui ture part du changement que le Ruis fait dans son conseil, 15. Son entretien avec la Reine mère, 16. Red compte au cardinal et au Roi de la manière dont il s'est acquitté de a commission, 18. Est chargé d'alfr rendre compte à la Reine mère da choix qu'a fait le Roi d'un nouses garde des sceaux , et du premier president du parlem, de Paris , 19. 🤝 les instances de MM. Bouthillier et d'Effiat, il se rend auprès du cardinal pour lui demander le hitse de maréchal, 22. Est charge par le Roi d'aller proposer à la Reine mè re de se retirer a Moulius; comment il s'acquitte de cette commission. 26. Intercède auprès du cardinsl pour Cou**rmenin , fils de Deshay**es. 31. Ses paroles au Roi au sujet de la mort de Walstein, 45. Desap-prouve hautement devant le Roil etdonnance qui **envoie aux** galères les soldats de la garnison de S.-Mihirl, 47. Comment il s'y prend pour re-pondre au Roi, qui le consulte sar le projet de séjourner à Toul , la Se rend chez le cardinal après la prise de Corbie par les Espagnols, si conversation avec lui , 57. Refuse de rester a Paris auprès de la Reine, fo. Se rend a Chantilly pour consuler la Reine, 63 L'interroge sur sa gree sesse, 64 Est appele auprès d'elle après sa delivrance; sa réponse M. Seguier, (ii). Se rend a Amiens

auprès du Roi, qui lui commande

de se retirer, pour eviter les man-

emens du cardinal, 70 Supsin M. de Thou de ne point M. de Cinq-Mars, 74. Se sa charge, 78. Prop**ose à** le retour de M. de Ve**a**ui est accordé par le Roi, appele aux attaires par la zente, 88. Sa conduite enluc d'Orleans a cette ocq. Sa conversation avec ce jo. Il plaide chez lui la caurembres da couseil qui s'y obticut qu'ils soient assis les deliberations, q3. Est ir Mazarin de faire un jouriterquiacte fat pour sopl'agrandi-sement des prin-Rassure la Reine sur la ma-Mazarin, 114. Est charge ine d'aller trouver le prince e, et de lui dire qu'elle est garder pour elle-même les acentes per la mort du duc 193 Consulte la lleine sur ation par laquelle le Roi a faire interroger les couans les 2j heures, et a reis juges ordinaires la con-·des crimes, il donne une pii prouve 🙉 constante fi-Roi, il trouve la declarar. mais il regrette qu'elle ete publice sous les régues , 130. Il predit a M. le Conde que, par complai-ar Mazariu, il consentira a du Bos de Paris , 133. Des-· devant la Reine la so**rti**e 135. Exprime au maré-Villeroy son mecontenteet egard, 136 Difficultes nive jour aller de Paris a on , : 17 Il assiste aux conenues a Ruel, 1 (2, et a 5 en-Laye, son opinion re-it a MM, de Bouillon et de . 145. Il refuse de soutertentions du premier, 147. e al ctablissement d'un seang la Provence, 149 Sa Mazarin a ce sujet, 150. nation avec le pr. de Con-Raver Manarin , sur la dé-

: M le prince, 162. Il cat

charge d'annoncer cette détention à la princesse sa mère, 163. Réclame avec chaleur auprès de la Reine et du cardinal son droit contre Servien, 165. S'oppose inutilement à ce que les députes des synodes de la Hau-te - Guienne et du Haut - Languedoc soient recus par le Roi, 167. Entretien avec le cardinal, dans lequel tous deux s'expriment avec chaleur et vivacité, 174. Son opi-nion au parlement sur l'éloignement de Mazarin, Servien, Le Tellier et Lyonne, propose aux chambres, 177. Il est charge d'aller trouver Mon sieur, pour le convier de la part de LL. MM, d'assister au lit de justice où le Roi sera declare majeur, 180. Son entretien avec le prince à ce sujet , 181. Obtient de la Reine la permission de répondre à une lettre de reproches que Mazarin lui a écrite, et a fait courir dans le public , 185. Son opinion sur le retour prochain do cardinal ; sa réponse au duc de Mercoeur; comment, pour se disculper d'avoir vu et entretenu un envoye du prince de Condé, il le fait arreter, et saisir ses lettres, 188. Ecritan cardinal, de la part du Roi, une lettre prefinite pour le faire re-venir, 192. A la prière de la Reine, il va voir le cardinal, 197. Est char-ge de negocier avec l'ambassadeur d'Espagne un traité de accours, 201. Sa lettre en réponse à celle de l'ambassadeur, 202. Il tombe dangereu-sement malade; intérêt qu'il in-spire à LL. M.V., au cardinal, et à toute la cour , 210. Conseille à Mazarin de demander des commissaires au Pape pour juger le card, de Retz, 215. S'oppose à ce que le sieur Silhon fasse lea dépèches du Roi sous ses ordres , 418. Est envoye a Nantes pour demander au card, de Retz sa renouciation à l'archev. de Paris, 221. Empeche Mazarin de faire arrêter le gentilhomme envoyé par le card, de lietz pour autoncer les motifs qui l'out porte a a evader de sa prison, 222. Il fait ses efforts pour ôter au cardinal la pensée de danner pour reine à la France (ile de ses

nièces, 225. Il l'engage inutilement à traiter avec les Suisses, 226. Démontre les motifs qui nécessitent à traiter avec les Anglais, et rapporte les conventions faites avec eux, 22 Son entretien avec l'ambassadeur de Portugal sur la bonne volonté du

Roi à assister S. M. Portugaise, 230. Il obtient une abbaye pour son fils, 233. Combat le raisonnement du cardinal et de Servien sur l'élection prochaine de l'Empereur, 237. Est

chargé de traiter avec les députés du Tirol pour le paiement de trois millions promis à l'archiduc leur maître par le traité de Munster, 251; et avec les députés des Etats-géné raux pour le renouvellement d'une

alliance, 252. Details sur les négociations qui ont lieu, 253. Son opinion dans le conseil du Roi sur la conduite de l'ambassad. d'Espagne à Londres envers l'ambassadeur de France, et sur la manière d'en obtenir réparation, 260. Il est chargé d'aller parler à ce sujet au comte de Fuensaldagne, ambassad. d'Espa-

gne en France, 261, Donne au Roi des avis sur la conduite qu'il doit tenir à l'égard de l'Espagne et de l'Augleterre pour empécher l'agran-dissement de l'une et de l'autre, 264. Donne des conseils aux ambassadeurs des Etats-génér, sur la conduite qu'ils doivent tenir pour obtenir du Roi la modération des taxes

imposées sur les valueeaux étrangers, 279. Ses conseils à ses enfans sur le respect qu'ils doivent garder à l'ancienne constitution de France, 281. (Mem. de Brienne.) BRIGAT LI (l'abbé), complice du prince Cellamare, est mene à la Bas-

tille, où il déclare tout ce qu'il sait, LXXVI, 341; LXXVII, 362. BRILLAC, conseiller des enquêtes,

conseille au parlement de penser à la paix, MAIV, 327. BRIRVILLIERS-GORFLIN, mestre de

camp, est tué avec Aiguebonne au passage de la Mora, L. 26. Baix villares (mad. de) entretient

un commerce étroit avec un nomme Ste.-Croix, habile dans la composition des poisons; s'enfuit en Au-gleterre lors de la levée des scella chez Ste.-Croix; est accusée d'amir empoisonne son père et son free, LXV, 248. Est arrêtée à Liege et conduite à Paris, où elle a la thr

tranchée, 249. Baiolles (M. de), command k régim. de Conde cavalerie, est blese dans une action par le duc de Ben-

fort, XLI, 49.
BRION (le comte de) vient de la pert de Monsieur apporter des le-tres au Roi au Pont-S.-Esprit ; il et renfermé trois heures dans la citdelle, puis renvoye, avec défens à revenir lui ou tout autre suns suf-conduit, XXVII, 191. (Richelia.)

qui se tiennent chez mad. de Væ dôme pour la conversion de Terenne; son caractère, XLIV. 131 (Mem. de Retz.) BRIONEE (le comte de) se hat es duel avec Hautefort-S.-Chame

· Assiste souvent aux conférence

quelle occasion ; suites de ce dad. ĽXV, 88. BRIONNE (M. de), du parti de Ri. arrache l'épée à M. de Beaufort du un engagement livre dans la plai de Villejuif, XLIV, 327. BRISACIER, secrét. des coi

mens de Marie-Thérèse, veut se fai passer pour le fils naturel du roi de Pologne ; moyens qu'il emploie. LXIII, 422 et suiv. Sa fourberie et

4**26 e**t suiv. Brisagier (le père), jésuite, pi ie un ouvrage intitulé *le Jone* blie un ouvrage nisme confondu, dans lequel il pr digue les injures aux religieus Port-Royal, XXXIII, 90. Brissac (le duc de) est nor

decouverte; suite de cette affaire,

ouverneur de Paris par le duc de Mayenne; il est ga**gné par le Roi. l**. 175. Etouffe un commencement de revolte tentée par les Seine, 176. lapose silence aux orateurs et aux écrivains factioux : concerte avec #

beau-frère S.-Luc les moyens de rendre Paris au Roi , 177. Comment il les exécute , 178. Il reçoit du Roi rendre Paris au Roi , l'écharne hlanche, 179. (Inwod.)



ame gouverneur de Paris par le Mayenne; se propose de une republique comme celle ie. II. 197. Ne pouvant y se decide a se soumettre au 8. OEconom, roy ales.) eigneurs insultent les v**alets** l du Roi; la cour n'ose les vre, XXXV, 197, c*Introd*.) vorise l'evasion du card, de risonnier a Nantes, XLVI, 3 Va a Beaupreau pour y der la noblesse, afin de venir cardinal de la meule de foin i depose, 264. Le conduit a rau, 267. Mem de Retz. meement de ses liaisous avec de Retz : il lui menage des de plaisir, XLVII, 251. Lui de l'ombrage contre la prindatine, 253. Le gouverue ennt, 26% Sa conduite après somement du card de Reta aquer les resolutions prises amis pour le tervir, zie ll e concert avec le duc de Retz, tre on Ros sur la detention had, excuse a foiblesse sur es extres. 368. Apres asoir de seconder un projet d'é-pour le cardinal, il retire sa bif et sun Accepte avec antre projet d'evasion, 305. u le cardinal de Retadaus un 312 , **pai**s dans une de ses . a Becopresu. 314 Le remaneala, meme cudroit. conductaves one grande es-Most uga et a Machecoul. gepore ace que le cardinal se Charleville, 3.6. Saccom-Act lacour 348 Gio Job una Rarmatie est clu par les ne de la lague pour presin parlement, L. 110. Est pen-Chatelet par les Seize, 154 and le comte de Ses queleterre, LVIII, Say, Com-I ∞ perd aupres du Řoi, 363. don Antonio , gouvern de , envoir tous les matins des et de la limonade au pr. de

Conde, qui assiége cette place, LVI,

BROGLIZ (le comte de) est tué au siège de Valence en Italie, L.I., 14. BROSSIZA (Marthe, fille d'un houlanger, contrefait la démonisque, III, 298.

Baueat (le comte de), gouvern. de Lille pour le roi d'Espagne, envoie tous les matins, pendant le siège de cette place, de la glace à Louis xiv; paroles de Charost à cette occasion, LNIII, 150.

Broue (le colonel), sergent de bataille des troupes espagnoles, est tué à l'attaque d'Etampes par les troupes du Roi, XII, 232.

BROUSSEL, conseiller au parlem., est arrêté par ordre de la Régente, pour avoir parle insolemment con-tre les edits du Roi présentés au parlement : raison qui l'auime con-tre la cour. XXIV, 397. Il est fait prevôt des marchands, 536. (La duch. de Nemours.)—Veut un changement complet dans le gouvernement, XXXV, 21. Est arrêté par Comminges: details a ce sujet, 68. Est rendu a la liberte; est porté en triomphe dans Paris, 79. (Introd.) — Détails sur son enlèvement, XXVIII. 6: et sur son retour à Paris, 26. Mem. de Motteville.)— Il est fait prevot des marchands, M.I. 284. Madem. de Montpen-uer - Est enleve, et mené à S.-Germain, XLIV, 210. Est remis en liberte, reparoit en triomplie au parlement . 23- Mem. de Retz.) l'st arrête chez loi par Comminges, MANII, 19, et conduit a S.-Germain, 20. Est remis en liberté : son entree dans Paris; il va reprendre sa place ao parlem., 3 s. Est nommé presot des marchands, 233. Guy — XI.VIII., 132. Opine dans le parlement pour qu'on décl**are M**. d Orleans lieuten, gener, de la conronne, 157. 'Consurt.) — Donne la demission de sa charge de prevôt des marchands, 33º Mem de Berthod. - Ouvre tonjours les avis les plus seditieux. I., 122. Est arrêté, et condult a S. Germain, 125. Est ramené à Paris; joie du peuple, 132. Est nommé gouvern, de la Bastille,

8a

152. (Montglat.)—Trouble que son enlèvement cause dans Paris, LI, 436. (La Rochefoncauld.) — Pourquoi il se rend le chef de la Fronde;

est arrêté, et conduit à Vincennes, LVIII, 74. Est remis en liberté; comment il est reçu dans Paris, 79. (Mém. de M. de \*\*\*.) Tém. de M. de \*\*\*.) Baown (le comte d :), feld-maré-

chal sous les ordres du pr. Charles de Lorraine, est blesse à la bataille que Frédéric i gagne sur l'armée autrichienne, LXXVII, 147. Défend avec la plus grandetranquillite d'es-

prit la ville de Prague, 145. Meurt des suites de ses blessures, 146. BRUANT, prem. commis du surintend. Fouquet, prend la fuite à la nouvelle de la détention de son mattre, XL, 140.

BRUAT (le comte de), gouvern. de Lille, se voit contraint par le peuple de cette ville de capituler, et de la remettre aux mains du Roi, LI,

BRULART, prem. présid. du parlem, de Dijon, remercie le Roi, au nom de sa compagnie, de l'honneur qu'il lui fait d y tenir son lit de justice; parle avec beaucoup de mesure et d'éloquence contre les édits qui sont présentés, XLH, 352

BRULART (Leon) convoque a Soleure que assemblee des treize cantons, et leur fait prendre la resolution de s'unir tous pour la conservation de leur pays, et de faire une levée de 6,000 hommes, XXV, 283.

Cette resolution est bientôt detruite par les meuces des Espagnols, malgre les efforts que fait Brulart pour les y maintenir, 285. I ait tous s'a efforts pour persuader aux Suisses de se joindre a Bassompierre, qui vient aider la Ligue grise a se delivrer de l'oppression des troupes de

l'Empereur, 287. Lat envoye a la diete de Ratishonne; instructions dont il est charge, XXVI, 275. Reçoit pouvoir de traiter la paix , 282.

Details sur les negociations et les intérêts divers des puissances qui traitent à la diète, 283. Mauvaise foi des ministres de l'Empereur, 307 Brulart recoit ordre de revenir en France, 308. Lui et le père Joseph

outrepassent les ordres du Roi, es signant un traité contraire à son istention, 3/2. Comment ils sont custraints a le signer, 350. Ils sont charges de demander à l'Empereur

une juste explication du traite qui le rende excusable, 364. BRURO (le père), recollet, est en-voyé à Bordeaux par la cour, pour

donner avis de ce qui s'y passe, et pour negocier auprès de ceux qui sont à la suite de la princesse de Condé, I.III, 454. Il voit la con-tesse de Tourville; réponse qu'il es recoit, 455. Il voit aussi Lenet. écrit sous sa dictée la réponse que lui fait ce dernier, 456. Revient la rendre compte de l'entretien qu'il a

eu avec Mazarin, 401 et suiv. Est renvoye vers le cardinal, 506. Reponse qu'il en recoit, 50 tretien avec La Vrillière, LIV, 12:et Son raavec le cardinal, 13. A son retour s Bordeaux, est mandé au parlement pour rendre compte de sa mission,

Buckingham (Georges de Villiers, duc de , favori de Jacques i et de Charles 1, persuad**e au Roi d'envoye**r des secours aux protestans de France; son caractère, IX,410. Fait chaser tous les domestiques français attaches a la Reine, 421. Est envore en ambassade en France; ue pest

être admis auprès du Roi; prepare tout pour la guerre, 422. Arrive de-vant La Rochelle avec une armee; fait connoitre ses intentions aux Bochellois par un secrétaire qu'il leur envoie, 121. Opère une descente a l'île de îte; faute qu'il commet, i st. Bloque la citadelle de S.-Martin.

431. Nouvelles fautes commises per lui, 432, 437. Pense a se retirer ma gre les remontrances du duc de Son-bise, 439. Livre un assaut à la citadelle, lève le siege, 441. Perd 🤊 🗪 800 homnies au pout de Loye, autre fautes qu'il commet , 452. Tromps les marchands rochellois qu'il en-

ne svec lui, 443. Fait equiper e nouvelle flotte, dont il donne le noundement au comte d'Emby, Ses efforts pour empêcher l'end'une troisieure flotte, (51 - 1 romle duc de Soubise sur l'état de La thelle, est assassine, 152. (OEcon royaler. — Sa passion pour ue d'Autriche devient la cause ne rupture entre la France et n deterre, N. 54. Il vient atta-r l'île de Re, 55. Notice. — De-te vers le duc de Roban un gencomme, poir lui remontrer le te ressentiment qu'il a de ce que, son intervention, les reformes I rance out etg trompes; lui dende quels sont les sujets de plainte reformes du Languedoc, XVIII, 1 Lat chasser tous les Français mestiques de la reine de la Gran-Bretagne, 200. Se fait nommer hasadeur extraordin, en France, i. Ne pouvant arriver a Paris, il quire tout pour la guerre : depéau duc de Savoie et au duc de han, pour leur promettre l'assisale de l'Angleterre, 301. Parolt ant La Rochelle avec que belle te, 302 Envoie un de ses secrers dans la ville, discours qu'il y n, 363. Descend dans l'île de Re, r Combat dans lequel il force tout qui coppose a loi, faute qu'il muet, 307 Public un manifeate, epor la citadelle de S.-Martin; tre fante qu'il commet, 313 Rai-18 qui le determinent à s'éloigner des instances du duc de Soue, 33). Frute une attaque inutile Le citadelle, 353. Se rembarque, 🌭 conduite peu genereuse eus les Pochellois, 335. Frompe le e de Southier, est assassine, 300. fem de Rohan — Il vient a l'aris ouser au nom de son souverain of Henriette, son luxe, ses pra-itions our la reme Anne, XXII. 1. Revent en ambassade extraorapagne, et proposer une ligne ofs'apparir , raisons qui lai sont op-aces, (60. Sa conduite offensante

envers la reine d'Angleterre, 467. Il fait persecuter les catholiques, et propose de chasser les Français d'Angleterre, 408. Fait alliance avec les Hollandais et le roi de Danemarck ; a quelles conditions, 506. Motifs de sa conduite envers la Reine, les catholiques anglais et l'ambassad, de l'rance, 517. Il auscite de nouvelles persecutions a la Reine à l'ouverture d'un nouveau parlement, XXIII, 163. Comment il s'attire la haine de ce parlement, 167. Il ose parler d'amour à la Reine; lui propose de chasser tous les l'rançais d'auprès d'elle, 168. Exerce contre elle de nouvelles persecutions , 169. Il fait chasser tous les officiers français de la mai-on de la Reine, 175. Son caractère; il se defait par le poison du duc de Lenox et du marq. d'Hamilton, 183. Vient, a la tête d'une flotte, attaquer La Rochelle, public un manifeste, 317. Opère avec perte une descente a Samblauceau, 319. Prend S.-Martin, 336, en attaque le fort, 337. Sa cruaute envers des matelots faits prisoaniers, 338, et envers les femmes catholiques de l'île de Ré , 341. Invite Toiras à se rendre, 316. Fait demander au Roi le rasement du fort S -Louis , promettant de se retirer, 354 Fait donner un assaut général au fort S.-Martin, 395. Est repousse avec perte, 398 Se rembarque, 416. Est tue a Portsmouth , details sur Fet the a Fortsmouth, neuma sur-cet assissinat, XIV, 158. Son ca-ractere, (6). Vem. de Richelieu.)

Il parolt a la cour de France, XXV, (6). S'y fait remarquer par la magnificeme de ses habits, par sa hamas minest a constitute. bonne mine et par sa vanite, 403 Son audience a Amiens apprès de La Reine mère, 405. Son retour en Angleterre, 406. Son imprudence avouce par lui-même, (12. ( Métu. de Breenne - l'ait une descente dans l'île de Re, attaque le fort S.-Martin, se suve avec peine dans sea vaisseaux, XLIX, (\$. (Montglat ) - Vient en France en qualite d'ambassadeur extraordin, pour conduire Madame en Angleterre; son portrait, I.IX. 296. Se conduite inmené à Paris; joie du peuple, 132. Est nommé gouvern. de la Bastille, 152. (Montglat.)—Trouble que son enlèvement cause dans Paris, LI, 436. (La Rochefoncauld.) — Ponrquoi il se rend le chef de la Fronde; est arrêté, et conduit à Vincennes,

LVIII, 74. Est remis en liberté; comment il est reçu dans Paris, 79. (Mem. de M. de \*\*\*.)

Baows (le comte de), feld-maré-

Baown (le comte d.), feld-maréchal sous les ordres du pr. Charles de Lorraine, est blessé à la lataille que Frédéric 1 gagne sur l'armée autrichienne, LXXVII, 141. Défend avec la plus grande tranquillité d'esprit la ville de Prague, 145. Meurt des suites de ses blessures, 146.

BRUANT, prem. commis du surintend. Fouquet, preud la fuite à la nouvelle de la détention de son maître, XL., 140.

BRUANT (le comte de), gouvern. de Lille, se voit contraint par le peu-

ple de cette ville de capituler, et de la remettre aux mains du Roi, LI, 145. BRULARI, prem. présid. du parlem. de Dijou, remercie le Roi, au

nom de sa compagnie, de l'honneur qu'il lui fait d'y tenir son lit de justice; parle avec heaucoup de mesure et d'éloquence contre les édits qui sont présentes, XLII, 352. BRULART (Leon, convoque a So-

leure une assemblee des treize cantons, et leur fait prendre la résolution de s'unir tous pour la conservation de leur pays, et de faire une levée de 6,000 hommes, NAV, 283. Cette résolution est hientôt detraite par les mences des Espagnols, malgré les efforts que fait Brulart pour les y maintenir, 285. Fait tous ses efforts pour persuader aux Suisses de se joindre a Bassompierre, qui vient aider la Ligue grise à se delivient aider la Ligue grise à se delivrer de l'oppression des troupes de l'Empereur, 287. Est envoye à la diéte de Ratisbonne; instructions dont il est charge, NAVI, 275. Regoit pouvoir de traiter la paix, 282.

Détails sur les négociations et les interêts divers des puissances qui

des ministres de l'Empereur, 307. Brulart recoit ordre de revenir en France, 308. Lui et le père Joseph

France, 308. Lui et le pere Joseph outrepassent les ordres du Roi, en signant un traité contraire à son intention, 3 (2. Comment ils sont custraints à le signer, 350. Ils sont

traints a re agnet, 5.34 its sont chorges de demander à l'Empereur une juste explication du traité qui le rende excusable, 364. Bauso (le père), révollet, est es-

Bruso (le pere), recollet, est envoyé à Bordeaux par la cour, pour donner avis de ce qui a y passe, et pour négocier auprès de ceux qui sont à la suite de la princesse de

sont à la suite de la princesse de Condé, LIII, 454. Il voit la contesse de Tourville; réponse qu'il en recoit, 455. Il voit aussi Lenet, écrit sous sa dietce la réponse que lui fait ce dernier, 456. Revient la rendre compte de l'entretien qu'il a

en avec Mazarin, 401 et suiv. Est renvoyé vers le cardinal, 506. Réponse qu'il en recoit, 507. Son estretien avec La Vrillière, LIV, 12; et avec le cardinal, 13. A son retour à Bordeaux, est mandé au parlement

Buckison an Georges de Villiers, duc de la favori de Jacques i et de Charles i, persuade au Boi d'envoyer des secours aux protestans de 1 rance; son caractère, IX, 419. Pait chasser tous les domostiques français at-

pour rendre compte de sa missiou.

tachés à la Reine, 421. Est envoye en ambassade en France; ne peut être admis auprès du Roi; prépare tout pour la guerre, 422. Arrive devant La Rochelle avec une armee; fait connoître ses intentions aux Rochellois par un secrétaire qu'il leur envoie, 424. Opère une descente a l'Île de Re; faute qu'il commet, 428. Bloque la citadelle de S.-Martin.

431. Nouvelles fautes commises par lui, 432, 437. Penne a se retirer malgre les renontrances du duc de Sonhise, 139. Livre un assaut à la ciadelle, leve le siege, 141. Perd 7 ou 800 hommes au pont de Loye; autres

fautes qu'il commet , 142. Tromps les marchands rochellois qu'il essmena avec lai, 443. Fait equiper une nouvelle flotte, dont il donne le commandement au comte d'Emby, \$47. Ses efforts pour empécher l'en-void une troisième flotte, \$51. Trom-pe le duc de Souhise sur l'état de La Rochelle ; est assassine, fiz. , OEconom. in ales. - Sa passion pour Anne d'Autriche devient la cause d'une rupture entre la Trance et l'Angleterre, N. 54. Il vient atta-quer l'île de Re, 55. Notice. — De-pute vers le duc de Rohan un gentilhomme, poir lui remoutrer le juste ressentiment qu'il a de ce que, par son intervention, les reformes de France ont eté trumpes, lui demande quels sont les sujets de plainte des reformes du Languedoc, XVIII, 198 Lait chosser tous les Français domestiques de la reine de la Grande Bretagne, 200. Se fait nommer ambasadeur extraordin, en France Jon. No ponyaut arriver a Paris, il prepare tout pour la guerre, depê-che au duc de Savoie et au duc de Rohan, pour leur promettre l'assis-tance de l'Angleterre, Jos. Parolt devant La Richelle avec une helle flotte, 302. Envoie un de ses secretaires dans la ville, discours qu'il y tient, 303 Descend dans l'île de Re, S.6. Combat dans lequel il force tout ce qui s'oppose a lui, faute qu'il commet, 307. Publie un manifeste, bloque la citalelle de S.-Martin; autre fante qu'il commet, 313. Rai-sons qui le déterminent à s'éloigner malgre les instances du duc de Soubase, 331. Tente une attaque inutile sur la citadelle, 333. Se rembarque, 334. Sa conduite peu génereuse euvers les Rochellois, 335. Trompe le duc de Soulier, est assassine, 34,00 ( Mem de Rohan ) — Il vient a l'aris epouser au nom de son souverain mad Henriette, son luxe, ses pro-tentions sur la reine Anne, XXII. ia: Revient en ambassade extraurdin pour empécher la paix avec l'Espagne, et proposer une ligne of-tenaire, 159. Reisons sur lesquelles il s'appair , raisons qui lui sont op-posers, i60. Sa conduite offensante

cavers la reine d'Angleterre, 467. Il fuit persécuter les catholiques, et propose de chasser les Français d'Aneleterre, 498. Fait alliance avec les Hollandais et le roi de Danemarck; a quelles conditions, 506. Motifs de sa conduite envers la Reine, les catholiques anglais et l'ambassad, de l'rance, 517. Il suscite de nouvelles persecutions à la Reine à l'ouverture d'un nouveau parlement, XXIII, 163. Comment il s'attire la haine de ce parlement, 167. Il use parler d'amour a la Reine; lui propose de chasser tous les l'rançais d'auprès d'elle, 168. Exerce contre elle de nouvelles persecutions, 169. Il fait chasser tous les officiers français de la maison de la Reine, 175 Son caractère; il se detait par le popon du duc de Lenov et du marq. d'Hamilton, 183. Vient, a la tête d'une flotte, attaquer La Rochelle, public u**n manifeste,** 317. Opere avec perte une descente a Samblanceau, 319. Prend S.-Martin, 336, cu attaque le fort, 337. Sa cruaute cuvers des matelots faits prisonniers, 338, et envers les femmes catholiques de l'Ile de Ré , 3/ Invite Toiras a se rendre, 36. Fait demander au Roi le rasement du fort S -Louis , promettant de se retirer, 35 j Fait donner un assaut général au fort S - Martin, 395. Est reponse avec perte, 398 Sc rembarque, § 16. Est tue a Portsmouth ; details sur cet assessinat, XXIV, 158. Son es-rattere, 101. Mem. de Richelieu.) — Il parolt a la cour de France, \\\\, jot. Sy fait remarquer par la magnificence de ses habita, par au honne mine et par sa vanite, fo3 Son audience a Amiens auprès de la Reine mere, 405. Son retour en Angleterre, 406. Son improdence avouce par lui-même, (12. (.Mdm. de Brienne : — l'ait une descente dans l'île de Re, attaque **le fort S.-**Martin, se suve avec peine dans ses vaisseaux, XIIX, 44. (Moneglat ) — Vient en l'rance en qualite d'ambassadeur extraordin, pour conduire Madaure en Angleterre; son portrait, IIV. 256. Sa conduite in

solente à Amiens envers Anue d'Autriche, 297. (*Mém. de La Porte.*) Вискиванам (le duc de) est en-

BUCKINGHAM (le duc de) est envoyé avec le duc de Monmouth pour faire au Roi des propositions de paix de la part des Hollandais, XLIII, 354. Il s'intéresse pour Lauzun, et hâte lui-même ce qu'il fait pour lui,

Bunz. Siège de cette ville par les Impériaux en 1686; défaites qu'y éprouvent les Turcs en voulant secourle la place, LIX, 143 et suiv. Entrée des Impériaux dans la ville, 147; LXV, 312. Budani (le comte) prend le parti

Beniani (le comte) prend le parti des mécontens de Hongrie, et fait la guerre aux troupes de l'Empereur avec un corps de Turcs et de Hongrois; puis taille en pièces ces mèmes Turcs, et harcelle leur grande armée dans sa retraite devant Vienne,

IJX, 97.
BUFALO (le card.) conclut avec
M. de Rosny un traité de commerce

avec l'Espagne, V. 357.
Bulle n'on, constitution impé-

BULE 6 on, constitution imperiale. Pourquoi et à quelle époque elle fut faite, XXIX, 76. Infractions à cette bulle, 77.

BULLION, conseiller d'État, est

nommé commissaire du Roi auprès de l'assemblee des protestaus de Saumur, XVIII, 98. S'entend avec le maréchal de Bouillon; sa conduite dans cette assemblée, 100. (Mém. de Rohan.) - Conseille au Roi de recevoir la soumission de Montpellier a la condition que cette ville demande, XX, 453. Bassompeere.) - Est nomme commissaire du Itoi a l'assemblée de Saumur; conduite qu'il y tient, XXI bis, 105. Est envoye en ambassade extraord. au duc de Savoie pour lui faire agreer letraité de Moncon, XXIII, 30. Ses entretiens avec Monsieur à l'occa-sion de la princ. Marie, XXV, 437; et avec Le Colgneux et Puylaurens, 438. Il est chargé par le Hoi d'aller

traiter avec les commissair, nommes

par Monsieur, XXVII, 193. Instruc-

tions que lai donne le cardinal, 195

( Vem de Richelieu.) - Il fuit ne-

rêter à Moulins l'électeur palatin, et le fait conduire à Vincennes. XLIX, 224. Sa mort; quelle en fut

la cause, 302. (.Montglat.)
BUONALBERGO (le marq. de), com-

mand, de la ville d'Ariane, envoie assurer le duc de Guise de ses services, LVI, 100. Rend le château

de cette ville à composition, tot. Est tué par les gens de guerre da duc de Salse, 202.

Brocov de comte de) gagne, avec le duc de Bavière, la bataille de Prague contre l'électour palatin, couronné roi de Bohème, XXII,

117. Est tue en assiegeant Newhausen, 184.

Buquor (le comte de) attaque et prend Beaumout, XXIX, 521.
Buno (de), conseiller au parlem

BERG (de), conseiller au parlem de Bordeaux, offre à Mazarin de le servir dans cette ville; ses lettres interceptées management de lui dans

interceptées mauquent de lui devenir funestes; il offre à la prine, de Condé de continuer sa correspondance pour son service, LHI, 347 Bussy-Lamein (le sieur de cest blessé au siège de Soissons, XX,

ntesse an siege de Soissons, XA, 145. (Bassompieerr.) — Est fait prisonnier par le comte d'Embden a la prise de Trives, XXVIII, 227 Est tue au siège de La Capelle, XXIX, 508. (Vém. de Richelieu.) XXXII, 270; XLIX, 177.

Busst-Li-Clerat, command. de la Bastille, arrête en plein parlement le présid. Harlay et plusieurs conseillers, I, 110. Subterfuge qu'il emploie pour faire signer aux ligueurs un arrêt de proscription contre trois magistrats, 151. Bussy - Raburts de comte de

Aventure qui lui arrive chez une dame de Verdun; comment il s'en tire, XXIV, 188 (L'ab. Arnauld.) — Buit escadrons qu'il commande mut mis en fuite par 3 escadrons espagnols, et perdent leurs drapeaux, L., 465. (Mem. de Montglat.

Bezess Ar. Je sieur de), ambass du Roi dans les Pays-Bas, écrit une lettre de complimens à M. de Rossy, et lui envoie deux sonnets faits en •

envoyé de Hollande eu An est chargé de soufiler le feu es, es de faire en sorte que au ministère soit changé, , 85. Il échoue dans ses teuet se voit trompé dans ses es, 91. La Reine lui déclare qu'elle veut la paix ; il attire chez lui tous les mécontens, 103. Il remet à la Reine les passe-ports pour les plénipotentiaires de France, 113. Par ses importunités, il obtient de la Reine que les ambassadeurs d'Espagne et de Bavière soient exclus des conférences d'Utrecht, 115. Ses liaisons avec Botmar, envoyé du duc de Hanovre, 116. Il est nommé par la province de Hollande pour assister aux conférences d'Utrecht, 127. Comment il est congédié par le conseil de la Reine assemblé, 128.

Ryno, amiral anglais, est condamné à passer par les armes pour s'être laisse bettre, LXXVII, v23.

C

r (Alexandre), du duché de , est condamné à mort et pour avoir eu dessein d'atla vis du Roi, XXVIII, 62. r, capit, après avoir capi-: les miquelets espagnols, par eux d'une manière bar-XI, 306. Le duc de Nosilles me pension pour sa veuve,

ET (le sieur), frère du duc és, est envoyé en ambassordin. en Angleterre pour le mariage de mail. Reare le prince da Galles; raiitiques qui portent le Roi à siler, XXII, 118.

ELLI, nonce du Pape, nébtient une suspension d'ar-Italie pour deux mois,

ac ( le sieur de ) arrête, r de la Reine mère, la prinrie et mad. de Longueville, iène au Louvre, XXV, 11. du commandement d'une it rendre aux Français les t les Anglais se sont empal'île de S.-Christophe, 202 t prend prisonniers des taires à cheval levés pour le duc de Lorraine, XXVII, 111. Est tue dans un combat d'arrièregarde, XXVIII, 386; XXXIV, 70. CALEO (Antonio del), mestre de

CALEO (Antonio del), mestre de camp, et Andrea Rama, capit. de cavalerie, sont gondamnes a mort et esecutés, comme convaincus d'avoir voulu dehaucher les troupes du duc de Guise, et les mener à l'ennemi, LVI, 99.

Caldagno ne Vantar (Vincent), serviteur de la maison de Fiesque, consulté par le comte Jean-Louis, lui adresse un discours sur le projet qu'il medite contre les Doris, XLVI, 486.

CALVIÈRES (M. de), mestre de camp, est tue au siège de Roles, LVII, 221

Carvin jette à Bile les premiers fondemens du culte adopte par les protestans français; il dedie à Francis i son livre de l'Institution chrétienne, I, 21 La persécution exacce contre ses partisans en augmente le nombre, et révolte même les esprits les plus moderés, 22.

Camianne (les) forment une conspiration contre le duc de Berwick et l'intendant M. de Basville, LXVI, 31. Les chefs sont arrêtés et punis.

32. Excès et crnautés des camisards, 33. ( Mem. de Berwick.) Trois sortes de camisards, LXIX, 142. Camisards blanes, 144. Fanatisme des camisards; leurs prophètes et prophéteses, 156. Leur libertinage, 159. (Fillars.)

Campion ( Henri de ). Le duc de Beaufort lui communique le projet forme entre les duch. de Chevreuse et de Montbazon, et lui, de se défaire de Mazarin , projet dans lequel entrent le sieur de Beaupui , guidon des gendarmes du Roi , et Alex. de Campion, frère de Hunri, I.I, 257. Henri essaie de détourner le prince de ce dessein, 259. Alexandre l'encourage au contraîre dans l'entreprise, 261. Henri consent a le servir à deux conditions, 262. Moyens d'execution arrêtes ; noms des autres personnes qui doivent y prendre part, 263. Henri trompe le duc et fait manquer le coup, 264. Le fait ajourner une seconde fois, 265; puis une troisième, 266. Pourquoi le coup manque une quatrième, 268. Le duc est arrête, 270. Henri s'en va à Anet avec les sieurs de Lie et Brillet , 271. Il est denonce comme un des auteurs du complot, 272 Reste cache à Anet, 273. (Extr. des Mem. de Campion.) - Est envoye à Blois auprès de Monsieur par le comte de Soissons; a lettre a ce-prince, da**ns** laquell**e** il lui rend compte de sa mission, LIV, 3 to et suiv. ( Montrésor. )

CAMAPIES le sieur de ), mestre de camp du regiment des gardes, de tamp in regiment das gardes, opite un debarquement dans l'île de Re, XXIII. 393. Est blessé au siège de Chambery, XXVI, 94. (Richelieu) — Sun differend avec M, de Pontis ; détails sur ce sujet, XXXII, 26 et suiv. Il se reconcilie avec lai , 62. Est blesse a mort au siège de Chambery , 125. (*Pontis*.) Cas van, agent du duc de Roban,

est arrête et mis a mort, XXIV, 21.

CANDALE M. de se met d'in-telligence avec les factieux, et, ne pouvant executer une trahison qu'il meditoit contre le Roi, ne paroit

point devant lui a son passage a Angoulème, XVII, 105. Il se pre-sente devant S. M., et vient avec elle à Barbezieux, 107. Demande conge, l'obtient ; va joindre les rebelles, lève des troupes de tous côtés, 1:3. Abjure la religion ca-tholique, 124. (Pontchartrain. — Attaque Catenu-Cambresis, XXIV. 483. S'en rend maître, [8]. Assign et prend par composition le chiera: d'Aimeries, 490. Assiège la ville de Beaumont, qui se rend par compasition, ainsi que le bourg de Soire. 195. ( Mem. de Richelien. - At-Adam et prend Cateau-Cambresi-NIAN, 155. Prend la petite ville d Beaumont, attaque Solce et s'ra rend maitre, 156. Menace d'ètre assiege dans Manheuge, il quittela place, et va trouver son frère le card, de La Valette, pour lui de-mander du secours, 158. Sa mort. 216. ( Montglat. )

CANDALE ( le duc de ), fils du du de La Valette, depuis duc d'Epernon , soumet la province de Guiennet sa capitale au pouvoir du Roi. XXXVI, 223. (Mam. de Brienne. —XXIX, 356. Meurt a Lyonave. un grand repentir de ses fantes, 422 (Mad. de Motteville - Vient - Vicut Paris ; tourne en richeule cortaige choses de la guerre qui di signet le duc de Beaufort ; sa querelle ave lui au jardin des Tuileries, X1.VII. 6's et suiv. ( Mem. de Gur Jely Est envoyé pour commander en gienne, L. 395. Est recu dans

Guienne, L. 395. Est reen dans Villeneuve-d'Agen : se saisit d Mont-de-Marsan, 104. S'assure d Sarlat, jo5. Sa mort ; en lui finit h race du duc d'Epernon, Ll. 🐞 ( Montglat

le capit. 👝 🕬 CANDITRASD mand, des villageois des environde Bordeaux, public une defende tirer sur d'autres que des cava-liers de Mazarin , LTV , 11.

Cavillac le biron de est blesie dans une sortie que fait la garnison française de Casal, XXVI, 215.

CARILLAG ( le mary, de ) est esilé à 50 lieues de Paris, LNA, 130. Est

retabli dans les honnes graces du duc d'Orléans, 167.

CATOLE ( le marq, de ), fait prisonnier à l'île de S.-Georges, est pendu par représailles, par ordre du conseil de la princ de Conde, XXV, 178 . Introduct. \— Details surcette execution, 1.111, (3) et suiv | Mem. de Lenet.)

Carriver (Andre), général es-pagnol, attaque et prend Balaguer, Agramont et Ager, XLIX, 455.

Casto le nomme depose au parlement dans l'affaire de la sedicion des frondeurs, XLV, 82

Carrair Bosos, marecide camp, est tue d'un comp de monsquet dans une sortie des Bordelais contre les troopes da Roi , LIV, 52

Carragas (le sieur) est executé à I you pour avoir exerce les premiers actes d'hostilites au nom de Monsieur, XXVII, 166

Carrara le conte dejassiège Cas-sovie, LIX, 128, Cette ville lui ouvre ses portes, 1 19. Il assiege Mon-patz, 4 3. Faille en pièces 10,000 janissaires devant Bude, 145.

Carva (don Fernando de) est fait prisonnier par le roi de Suède à la prise de Dantzick, XXVI., 538.

Caraciur (le marq, de surprend la ville de Meene sur-la-Lys, et fait prisonners tous lest rançais qui sont dedans, L. 30 Reprend le châtean de Lamos, 15 Sempare d'une lle sur le Pét, qu'il est bientêt force d'abandonner, 108, Prend Ceva, qu'il alandonne apres forcement, is. Assign et preud Fring, 383 fuse stit Crescentin, dontal se rend mattre, 38 j. Se dispuse au siege de Casal, prend la ville et le château, 185 Recort la citadelle a composition, 3% Livre plusients combats aux troupes du duc de Modene pres de Beggio, jaar Lait lever le slege de Parie, 471

Caracina), eveque de Troyes, embrasse le parti protestant, 1, 38.

Casamio (Ferrante), duc de tastel de Sangre, est tue dans une escarmouche qui a lieu aux environs de Nole entre les troupes de la no-

blesse et celles du duc de Guise,

I.V., 417. Canappa (don Giuseppe) a la tête coupée par les séditieux de Naples, 6.

CARAFFA (Vincenzo), grand ennemi des Espagnols, se charge d'atti-rer au duc de Guise toute la noblesse de Naples; son zèle indiscret falt manquer sa négociation, et le fait lui nieme arrêter, LV, 263.

Сала-Мизтариа, grand visir, ac-cuse suprès de S. H. le comte de Tekely de l'avoir mal seconde dans son entreprise sur Vienne, LIX, 104. Tekely parvient à se justifier, et Cara-Mustapha est condamné à mort dans un divan, 105. Détails sur l'exécution de cette sentence, 106 et suiv. ! Mém. de M. de \*\*\*.) — Il entre en Hongrie à la tête d'une armée for-midable, LNIH, 501. Se porte sur Vienne, qu'il assiege, 502. (Choire.)

CARCAS le comte de ), lieutenant géneral de Proyence , meurt fort re-

gretté, XVI, 400. Cardiyat Ingant (le) entre en France a la tête d'une grande armée; assiège l'a Capelle, XXI, 334. Dé fait l'armee hollandaise près de Gueldre, 303. (Bassompierre.)— Passe en Allemagne à la tête d'une armee, preud Ratishonne, XXVIII, 175. Defait les Suedois près de Nordlingen, 176 Unit le general Horn prisonnier, sa conduite peu hono-rable envers lui, 178, Comment il devient maltre du fort de Schench , 3 % Pul·lie un manifeste contre le roi de France, 335 Vient ausèger La Capelle avec une pui**ssante sem** XXIX, 206 Attaque et prend Ven-loo, se rend maltre de Ruremonde par composition, 511. S'avance vers Manhenge pour venir au secours de La Capelle, 7:4 Prend Barlemont et Aimerios, est repoussé, et se re-tire a Mons, 5:5. L'ait lever le siège de Gueldre, XXX, 3:0. Publie une déclaration par laquelle il ordonne de faire sortir tous les Français des provinces de l'landre, surtout ceux qui out suivi la cour de la Reine mêre , (23. ( Mem de Richelieu )-Son

entree brillante à Bruvelles, XXXI, 1-3 Il refuse de voir le hérant que le Roi envoie dans cette ville pour déclarer la guerre au roi d'Espagne, 174. Ses dispositions pour quitter Bruvelles à l'approche de l'armée française, 175. (Mém. de Gaston.)

Garionni (le sieur de) est tue au siège de S.-Julien, XX, 272.

CARIGNAN (la princ. de), femme

CARIGNAN (la princ. de), femme du prince Thomas de Savoie. Son portrait, son caractère, son talent a faire des contes; elle témoigue beaucoup d'amitie à Mademoiselle.

XL, 51. Cantonan (le prince de offre son hôtel de Soissons pour tenir l'a-

giot, et retire beam oup d'argent des baraques qu'il y fait construire, IANVI, 422. CARLISLE (le comte de rend a la reine d'Augleterre tous les manyais

reine d'Augleterre tous les manyais offices qu'il peut Imaginer, XXII, 509. CARLOS (don, Details circon-

dartos (don, Indias violes stancies sur la mort de ce prince et de la reine Elisabeth, XX, 259, note.

CARONDELLE, gouverneur de Bou-

CAROSINELY, goard action and collection, est the par los Espagnols, qui investissent sa place et s'en rendent maltres, LIV, (\$) et (5). Details sur cet évenement, 380 et suiv. Caroxinelle, touven de Cambray, est arrête prisonnier a Frayelles,

comme auteur des moavemens des seigneurs flamands mercontene qui demandent secours au roi de l'rance, XXVII. 36. Mem. de Richelien. — Il se laisse engager par Richelien a servir le Roi, et a travailler en I landre a rainer les affaires d'Espagne, LIV. 55. Communique ses instructions a que lques seigneurs flamands, qui promettent de le seconder, chi l'e dac d'Arschot revele leur d'sseins a l'Intante, 55. Me treau.

Cyrror ser magnifique a Versailles , det als a ce sujet, TXIII , 314 et suiv,

Casar, violation du traite de y par les Français, XXXII, 13-

LAMMIE (le prince , frère du roi

de Pologne, part pour aller en Espagne, XXX, 456. Il est arrête en Provence par ordre du combe d'Alais, 457. (Mém. de Richelieu. — Est arrêté aux Martigues en Provence, XLIX, 219. Est remis en liberté; est recu a S.-Germain par le Roi; visite le cardinal. xix. (Montglat.)

Casselay Georges de), espagnol

charge de parler a Monsieur du projet de marier Mademoiselle avec k roi d'Espagne, est mis a la Fastille, où il reste queb pres annecs, N.L. 446 Castansa, le marq, de), gouvern

des Pays-Bas espagnols, fait publier une declaration de guerre contre la France, LIX, 236. CASTELNOTOS de marq, de vient

a Bordeaux de la part du maréchal de La Force, pour minager ses intérêts et ceux de sa maison avec la princ, de Conde, U.HT, 31-, CASTEINAU de marq, de investi:

Enchisheim, et s'en rend maître; assiege Thann, L. 437. Conclut un traite avec le comte d'Harcourt, 438. Reponsse vigourensement le prince de Conde près de Neuville, 463. Est blesse a mort au siège de Doukerque, LL 55. Est fait marcch de France, meurt deux jours après

58.
CASTELNAT DE MARMANDI Apaise quelques mouvemens au Mas d'Agenois, XVI, 443.

quedes moistines à l'Aras d'Agenois, XVI. [[3]. Castri variant bataille de la vrée entre les troupes du Roi et celles

de Monsieur, noms des morts, des blesses et des prisonniers, XXVI, 141. Noms des personnes executes par suite de le revolte, 147. CASTII-Ron no le marq de gouvern, des Pays-Ros, foit furtifier

govern, des Pays-Res, fait fortifier un village appele Charnoy, qu'il nomme cusuite Charleroy, du nom du roi d'Espagne, L.I., r\u00e4o Castissia, le sierre, attaché se

CASTINIT besier attaché au service de M. de Rosny, emporte le pont-bevis de la ville de Rosny, et entre dans la place, HI, 35-CASTITI Nicolas, petit-fils du

CASTILLA Nicolas petit-fils du présid Jeannin, public pour la première fois, en 1656, les pièces di-



CASTILLE Pierre de ), contrôleur general des finances après la mort de Henri IV. Son faste, VIII, 389.

Casteirs le baron de , do parti de la Fronde, est tue a l'ottaque du faub S.-Antoine, XXXIV, 531.

CATALANS less se soulevent contre les garnisms espagnoles et contre leur vice-roi, XLIX, 202. Appellent a leur secours M. d'Espanon, gouverneur de Leurate, 208. Invocent des deputes des trois Ltats au roi de France pour le reconnoître comme leur souveram, 334

Carnteist t, crarine Sa naissance, as fortune, LNN, 30; Comment elle devient femme du Car, comment elle gouverne après loi, sa Are priver, sa mort, 305, el illura) -- Son origine, sa fortune, son elevation, LNNM, 5g et oniv. Elle est recomme pour souveraine après la mort de Pierre 1, 67, Sa mort, (ig. : Mem, de Duclor.)

Carminia or Lambine, abbesse de Remiremont, fille de Charles, duc de Larraine, et de Claude de France, fille de Henri ii, meurt a 55 ans. L., 115

CALIFFRANCIS DE Métoicis devient maltri se abioloc a la cour a l'avenement de Charles et . 1. 32 Essaje de reconcilier les Guise avec le pr de Conde, 33 Lait brüler en sa presence le scrutin du parlement relatif a l'arrêt de launissement pro-noncecontre les protestans, 35 Fait enregistrer un edit de tolerance en leur taveur, in Argeit les partis, abn de les dominer plus surement, 11 Lait vendre pour trois millions de larna de l'Eglise, pour payer les frais de la guerre, 17. Modifie le traite d'Amboise mus le consentement desparties interessees, jo Jette les fondemens du palais des Tuilerice fait voir le jeune Roi aux peu-ples des provinces , donne des fêtes superli - a liayonne, sea longues - onterences avec le due d'Albe, 50 tait declarer a Mouline Lamiral (aligny innocent de l'assessinat du duc de Guise, 51. A près la bataille de S.-Denis, confie le commandement de l'armée au duc d'Anjou; renoue des négociations avec les protestans; conclut la paix de Longju-meau, 54. Veut faire arrêter la pr. de Conde, 55. Marie Charles ax avec Elisabeth, seconde fille de l'emper. Maximilien, 57, Motifs qui la decident a perdre Colimy, 59. Comment elle effraie le llui, et le determine au massière de la S.-Barthelemy, to. l'ait arrêter le duc d'A-lengon, le roi de Navarre, les marech. de Montmorency et de Cossé, 61. Let declarce regente à la mort de Charles ix : menage tous les partis, 62. Com lut à Nérec nu traité avec le 101 de Navarre, 71. Fait va-loir ses droits sur le Portugul comme heritière de Robert , fils d'Alphosre in: envoie Stronzy avec que flotte pour s'emparer de l'Île de l'ercère, i. Va trouver les Guise à Epersay, leur accorde une grande partie d ce qui ils demandent, 79. Sa réponse ou itoi lorsqu'il lui apprend qu'il a fait mourir le duc de Guiss, 104. Sa mort ; opinion de Maldy sur a politique, 107 (Introd.) — Raisons qui la portent a cloigner le duc d'Alracon, et a le faire elire chef des revoltes du Brahant, 251. (OEconom. ros ales.)

CATHERINI IN NAVARE, ROUT de Houri IV, est matier au prince de Lorraine, HI, 199 Celebration des nuces, sist Conte fatt a cette occasion par le Rolà M. de Rosny, concernant l'archev, de Rosen, sig. Sa mort, V, 96.

Cattuar (le marèch. de) s'empare de Collionre dans le Piemont, LIX, 277. Assiege Saluces, 278. Remporte une victoire sur les troupes du duc de Savoie, 279. Se rend mattre de la citadelle de Suso, 281. (Men. de M. de "" — Il gagne la bataille de Saffarde, LXV, 270; et celle de Marsaille, 279. Ansiege et prend Ath., 346. Berwick.) — Envoyé en Italic, il s'apercoit que le duc de Savoie trahit la France,

il en avertit la cour; il est rappele, LXXVI, 52. (Mém. de Duclos.) CAULET, évêque de Pamiers, re-

CAPLET, évêque de Pamiers, refuse de recevoir la déclaration du Roi concernant la régale, XXXIII, 221.

CAUMARTIN (le sieur de), devenu garde des sceaux, se joint à M. de Puisieux pour faire ôter à Schomberg la place de surintendant des finances, XX, 495.

CAUMARTIN (le sieur de) se lie ctroitement avec le coadjuteur,

XI.V, 77. Travaille, auprès de ma-dame de Chevreuse et de Monsieur, à empêcher un accommodem, avec le parti des princes, et à leur inspirer des craintes sur la cont. 170. Engage Monsieur à procurer le chapean de cardinal au coadjuteur, 171. mi fait signer le traite conclu pour obtenir la liberté des princes, 197. Travaille avec ardeur pour le cardinal de Retz, prisonnier à Vincennes XINI, 230. ( Mém. de Retz.) — Il lui offre une somme de 10,000 liv. pour s'assurer d'une honne garde, XLVII, 232. Essaie inutilement de détourner le cardin, de Retz d'aller au Louvre, 258. Comment il le sert en ami après qu'il a été arrêté, 265. Fait prendre possession de l'archevêche de Paris au nom du cardinal, sur une procuention signée de lui au château de Vincennes, 280. Continue de presser les mesures qu'il a prises avec le clergé pour la liberté prises avec le cirige pour la macre du cardinal : sa conférence avec le présid, de Bellièvre, 287. Va voir le cardinal au château de Nantes; convient avec lui des moyens de le faire sauver, 206. Echappe à 50 ar chers envoyes pour l'arrêter, 348. Gus John.) - Cansas "le père", confesseur du

Roi, fait tous ses efforts pour detourner madem, de l'a Fayette de prendre le voile, VXV, 17, note. Ses intrigues, ses prétentions; son dessein de renverser le cardinal, 192. Ses calonnies contre le cardinal, 206. Par quoi il se rend desagreable au Roi, 207. Il veut établir l'ordre des jésuites à Troyes, à l'insu du Roi et du cardinal, 211. Il est éloigné et relégué à Rennes, 212. (Mém. de Richelieu.) — Est renvoyé pour avoir suivi les conseils du père Monod, autre jésuite, ennemi de Richelieu; détails à ce sujet, XLIX, 173 et suiv. (Montglat.)

CAVALIER, chef des révoltes du Languedoc; son portrait, I.XIX, 140. Il traite avec le maréchal de Villars, 150. Se rend en Alsace, puis passe en Hollande, 154.

Carlus (le comte de ) épouse madem. de Murcé; portrait de cette demoiselle, LAHI, 298. Carlus (la marq. de). Sa naissance; comment elle est enlevee

sauce; comment elle est enlevee d'auprès de sa mère par mad de Maintenon, LXVI, 335. Son édecation, 339 Son mariage avec le marq. de Caylus, 341. Sa heauté, 342. Chagrins que lui donne son mari, 343. Son talent particulier pour réciter les vers; elle se livre trop à mad. la duch. de Bourbon, 344. Pourquoi elle est momentanement disgraciée, 345. Est de non-

ment disgraciee, 345. Est de nonveau exilée; son changement de vie, 346. Elle reprend ses premières habitudes, et recherche de nouveau la société, 348. Elle revient a la cour, 349. Après la mort du Roi, elle fixe sa demeure à Paris; su maison devient la réunion d'une société de gens aimables, 351. Son fils, M. de Caylus; elle écrit ses Souvenirs au

la fin de sa vie; sa mort, 351. Pre-

mière édition de ses Souvenirs; autres éditions, 353. Aucune de ces éditions ne présente le texte original de mad. de Caylus, 354. Sur quoi cette assertion est fondee, 353. (Notice.) — Mad. de Caylus est emmenée par sa taute à Paris, 3-3. Comment se fait sa conversion, 3-4. Comment mad. de Maintenon forme sa raison et cultive son esprit, 3-75.

Comment mad. de Maintenon forme sa raison et cultive son esprit, 375. Mad. de Caylus jone le prologue de la Pieté dans Esther, 454. Son mariage; malgre les conseils de mad. de Maintenon, elle se livre a mad. la duchesse, 465. Va souvent à la cour de S.-Germain, et reçoit hem-

coup d'honnétetés du roi et de la

reine d'Angleterre, 466. Lourquoi elle quitte Versailles pour quelque temps, 460. (Sowen. de Carlus)

Cirro Bieur fait à Rome ouverture an maréchal d'Estres d'une easpension d'armes en Halie entre le roi de France et le roi d'Espague. en y comprenant les princes d'Ita-he et les I tats de Hollande, XXX.

Critavan Eprince, andusud. d Espa, ne a Paris, projette de faire revolter took le royaume contre le Regent, i NNVI, 33- Comment ses propies sont deconverts, 338. Les scelles sont mis sur ses papiers; il estrenvove en l'apagne, 340 Mem. de Duelos - Autres details a ce supet, LXXVII, Sig et suiv Mad. de Staal

Cinertitori Jean, comte de), general des Espagnols, entre dans la Valteline, se retire devant les tronpes do dur de Roban, et passe dans le Milanais, XIX, 110. Revient a Morbegno, 117. En est chasse et ldesse, 121 Hem de Roban. -Vient assieger Lemate dans le houssillon, XXX, iti;. Abandonne le siege, apres avoir perdu une grunde Istaille, 183 - Rollelieu \ - Suvance vens la Valteline pour en chasser le duc de Rohan; attaque formo qual emporte; est ensuite latte deax bus, MIX, 19 et suiv. I sone de gagner le duc de Roban ; or Fet batto one troisieme fois. 104, Investit I cucate, 168. Montglat

Crarrers, medecia du Ror, est ondanne sox galéres, pourques, LIN. 317

farray-libascas [le comte de] , terre du marcebal de ce num, est on des temons du mariage de l'Intante, um merite ses qualites, il retuse d'être chevalier d'honneur de La Brine, INVI, 475.

oute as convolution they Gennaro Annese, se disant ambassad da rui de France, et y bleme la conduite du duc de Guise, LV, 221. Détails sur ce personnage, 312. Il est fortement gourmande par le duc, qui re fuse au conseil de le choide pour mestre de camp général, 214. De-mande au duc de Guise le gouvernement des Deux-Calabres, 232. Lui manque de respect ; en est puni, 231.

Crasse (le marq. de) at hat en duch avec le comté de Coligny; pour quoi : est blessé, et meurt trois jours apres , 1.111 , 514.

Cussor de chevalier) est blemé

a mort au siege de Dunkerque, L,

CHAROT (le comte) secturt le château de Flix, et se rand maltae de la ville, L., 23. Est tuj au siège de Lérida, 54.

de Lérida, 54. CHAISE le marquis de La) est tué an combat de Bleneau, XI.I. 214.

CHAISE ; le père de La), confesseur du Roi, acquiert un grand crédit auprès de lui; devient seul maître de la feuille des bénéfices, LXIII, 193 Mem. de Choup.) — Son ca-ractere, L. VI, 129. Son discoges an Roi peu de jours avant se ast

an ion per de para de la garde-robe, tue en dael Pontribaut, cadet du Lude, IX, 461. Broudlerie que cette affaire come à Broutlerte que cette arraire omise a la cour, jug. Comment et positioni il est arrêté, juge, condamné et mé-cute. [16. (Of conom. 10) alex.) — Maintient le duc d'Anjou dans la residation qu'il a prise de ne point manure la neine de Mantrepaire. cpouser la princ de Montpensier, VIII, 288. Son inconstance cause Avertit Richelieu d'un projet formé contre su vie XXI. 51. Sa conduite équivoque ; il est arrêté à Nantes, et mis en jugement, 54. A la tete trancher, 5-. Rassampierre.)

Il sert de conseil et d'instrument pour porter Monsieur a se séparer de la cour, et a troubler le repus de la France, XXIII, 89 Est are que Details sur son procès; ans in-terrogatorres, depositions faites contre lui , 118, Ses aveux; ses lettres au Roi, 121. Sa conden ation , so execution, 124. Lettre toucher

sa mère au Roi, 125. (Mém. de Richelieu.) XXXV, 131. — Son exécution cruelle; divers bruits sur son crime, LIX, 302. (Mém. de La Porte.)

CHALAND (le sieur de), envoyé à Maroc pour renouveler le traité de paix avec le roi de ce pays, est mis à la Bastille à son retour, puis banni pour un an de la ville de Paris, XXVIII, 523.

CHAMBARET, aucien maréchal de comp, lève des troupes contre le duc d'Epernon; assiége Libourne; est battu par le duc, et tué dans sa retraite, L, 193.
CHAMBART, dame de Privas, re-

coit dans son château le vicomte de Chelanes pour l'épouser : troubles que ce mariage cause dans la ville et le pays, vu la différence de religion des deux époux, XVII, 302. GRANBON (Le), marechal de comp, commundant de Castelnau

pour le parti des princes, sauve ses tronpes et son bagage, et se retire de cette place, menacée par le duc d'Eperuon, LH, 37. Chambre de restre etablie par Louis aux : mens de cent qui la

CHAMBRE DE JUSTICE CLADITE par Louis xiv; noms de ceux qui la composent, LXIII, 277. CHAMBRE DES POISUSS. LOUVOIS

a'en sert pour exercer ses vengeances, I.V., 2/2. A quelle occasion elle est instituee, 248. La duch, de Bouillon et le duc de Luxembourg y comparoissent, 2/9. Champort, lieuten, d'artillerie.

est tue au siege de Stenay, L, 4 jo. Спамити, ministre protestant Son

nudace; sa conduite dans l'assemblée de Saumur, XXI bir, 109. CHAMILLAND (M. de), secretaire

CMANILLAND (M. de), secretaire d'Etat de la guerre, est reimplace par Voisin, LNVI, 150. Son caractère; origine de sa fortone, 151. Herwick.— Etant conseiller au parlement, il emprunte une somme de 25.000 liv., qu'il restitue à un plaideur a qui sa néclièrence a fait nerdre son proces.

negligence a fait perdre son proces, LNNI, 54. 'Duclor') Cassinas le contre de l'est charge de la negociation auprès de l'electeur de Cologne, tendante a avoir 168.
CHAMBLET fils traverse avec une

CHAN

resolution extrême l'armée française avec 60 chevaux, et entre dans La Capelle pour secourir son père. Ll, 10.

LI, 10.
CHARLAY refuse, par reconnoissance pour Louvois, de succeder a ce ministre an détriment de son fils LXXVI, 176.

CHAMPIGNY (le sieur de) est nommé un des directeurs des finances. XXII, 345.

Charelythneux (M. de) degage le coadjuteur, qui est en danger d'être étouffé au Palais, XLV, 401. Cuxmisure (le marq de), capit des gordes, perd sa charge; a quelle occasion, XXXVII, 450. La reprend, et la perd encore, XXXIV 119. (Mad. de Motteville.) — Va

prend, et la perd encore, XXXIV 119. (Mad. de Motteville.) — Va tronver le coadjuteur aussitôt aprela retraite de Mazarin; leurs entrvues, XLV. 232. A ordre de se retirer en Poiton. 233. (Mém. de

Retz.) — Refuse de se démettre de sa charge, L. (29. Montglat.) CHANLOT, command. à Périgueux pour le parti des priuces, y exerce des violences extraordinaires; se prépare à résister à M. de Candale.

envoye pour assieger la ville, vest préventr un parti qui se soulest contre lui, XLVIII, (40. Est tuém attaquant la maison du sieur Bodin procureur du Roi, (50. Cuarron, gentille, et l'abbé no Marais, prieur du Pont-S.-Esprit.

Manyis, prieur du Pout-S.-Esprit, se saisissent des portes de cette ville, et l'assurent au service du Roi, L. 302.

CHANTAL /le sieur de l'est tue a la descente des Anglais dans l'île de Ré, XXIII, 350 CHANTELOURI : le père l'travaille

à faire sortir de Blois la Reine mère. XXI his, 520. Détourne la Reine de conseil que lui à donne l'év, de l'acon de se rendre à la cour, 575. Regoit ordre de se retirer à Nantes, et va trouver Monsieur à Orleans. XXVI, 466. Est décrété de prisde corps pour avoir engagé Alfastus.

## CHAR

CHAR

91

a assissiner le cardinal, XXVII, 138. Dépositions de Chavagnac contre lui, XXVIII, \$6. Est condamné a être rompu et brûlé vif. \$8. Accusations de Monsieur contre lui, 86.

CHARTHELT, le sieur de y est envoye par la lleine mère pour faire au Roi de nouvelles ouvertures de raccommodement, XXVIII, 40.

commodement, XXVIII, 40.

Chapterex vient a Montrond annoncer à Lenet et a la prine de Conde quelles dispositions les ducs de Bouillon et de la Rochefoucauld cat faites avec plusieurs seigneurs de Poisson, du Perigord et de la Guitenne pour le parti des princes, et exhorte la princesse, de leur part, a se rendre a Bordenux avec son fils, 1.111, 212 et suiv. Est envoyé avec Du Chambou auprès de la princesse dousirière, pour lui porter la non-telle des honnes dispositions des seigneurs du Poitou et de Guienne, et lui demander de l'argent, 216. Par quelle ruse ils evitent, a leur retour a Montrond, d'être arrêtes, 275. Rapport qu'ils font de leur mission, 226.

Cuarres le cheval dej est blesse au siège de Chambery, XXVI, 91.

CHARRON VILLER, the shour depression of the convergence of the converg

d Maria a), roid Angleterre, traitoaver pend'e, ard s'al licine as femmas
autient son favori. Buckingham,
qui la perecante, avone loutes ses
actions en plein parlement. XXIII.
160. Chassa tous les officiers français
de la maison de la Reine, 175. Les
ernvoie en France, 179. Fait un traite
aver les lios hellois, pronettant de
las seronrie par sucr ét par terre,
cherche a affermir la ligne qu'il a
faite contre, le rui de France en lulie et en Lorraine. XXIV, 15. Rend
de grands honneurs à la mémoire
de Rui kingham, 161. Prend des précautiums pour que les Rothellois
apprennent pla sa mont, 162. Conduite étrange envers l'ambass foncais, 176. Il défend à que mahamand.

en France d'aller voir le cardinal, de lui donner la main dans en mai son , 178. Son peu d'application nux grandes affaires, sa sallicitade pour les petites, 170. Caractère de ce prince; il porte envir à la g du roi de France, 180. S'entremet inutilement pour faire rentrer en France la Reine mère, NXX, 231. (Mem. da Richelieu.) — Il conçoit un grand desir de retablir la liturgie; l'envoie en Ecosse; lève foe armee contre les Ecossais révoltés, XXXVII, 92. Par quelles intrigués il est amené à consenti**r au licencit**ment de cette armée, et à faire la paix, 93. Il est force de faire de note velles leves contre l'Economies mande des subsides au parlema comment il est trabi par un socré-taire d'Etst, 95. Il donne le com-mandement de son acusée Strafford , vice-roi d'Irlande ; pourquoi ; cette armée est defaite, 96. Il assemble le parlement d'Angleterre, 97.
Lui abandonne Strafford, qui est
mis en prison; fait tout son possible avec la Reine pour le tirer de l'état où il est, 98. Signé l'arritt de ce
ministre; se read en Ecoupt, 106.
Revient à Londres, où il est bien accuffli en tend au medament pour cueilli; se rend au parlement pour y enlever trois on quatre meneurs des factieux, 108. Pourquoi son desdes factieus, 108. Pourquoi sonsten-sein cehoue, 109. Il est forcé de quitter Londres; forme le projet de c'en aller en Yerkshire, 110. Con-dait la Reine jusqu'à Douvres, pour la faire passer en Hollande, 121. Est lière par les Écosuls aux parle-mentaires, et conduit dans l'île de Wight, 223. Est traduitaismet uns haute conr. XXXVIII. 194. Est haute conr. XXXVIII. 194. E condamne à mort, 196. Détails mes defulers momens, 197. Raran guill adresse aux l'exhauted à aux par les hautes de la condition de ts. 198. ( Wad. de 16. jets, 195. ( Ffad. de Masseil) Il va se jeter dans l'armée des mis, qui le vendent an parle L., a. (Montglet.) — in es au commencement des troub rossey, LVIII, 130. Sa candiscondance steer le parti des relatios de-vient la caser de m parte, 135 et

sniv. Il se retire en Ecosse, après avoir perdu ses armées, 155. Y de-vient prisonnier, 156. Veut gagner l'île de Wight, 158. Y est enlevé par Cromwell, et conduit à West-minster, 160. Est tradait devant une haute cour de justice, condamné a mort et exécuté, 161. (Mém. de M. de \*\*\*.)

CHARLES !! , roi d'Angleterre, n'étant que prince de Gallès, vient en France; est logé à S.-Germain; di-ner royal que lui donne le Roi, XXXVIII, 309. De quoi sa conr se

compose, 310. Il est rappelé dans ses États : comment il récompense le général Monck, XL, 77. (Mim. de Motteville.) — Vient en France; remarine Mademoiselle; ses assi-duites auprès d'elle, 472. Il passe en Augleterre avec une armée con-

siderable; est hattu, et contraint de se sauver, XLI, 144. Danger qu'il court; il en fait récht à Mademoiselle; paroit avec elle comme un amant timide et craintif, 145. Madem. de Montpensier. ) - Se suive

en France, L. 59. (Montglat.) — Convient avec les paritains d'Ecosse de tontes les conditions sous lesquelles ils veulent le reconnoître pour roi; est couronné à Schoorne, LVIII, 173. Passe en Angleterre, où il obtient quelques avantages

sur les troupes parlementaires, 17 Se retire déguisé dans la province d'Yorck, se cache à Londres dans

la maison d'un catholique, 176. Comment il parvient à se sauver et à passer eu France, 177. Date de sa naissance : ses parrains; il se trouve

avec le Roi son père à la hataille d'Edgehill, 337. Est couronné roi d'Ecosse a l'age de 20 aux ; il contrihue beaucoup à l'accommodement des princes français, 338. Recoit à La

Have les félicitations des ambassad. des têtes cogronnées sur son retablissement, 339. Son départ de Hollande pour l'Angleterre, 340. Est reçu a Douvres par le général Monck; son entree . Londres, 341. Il fait retablir les statues de son père, 3/2 Rétablit le conseil d'Etat : fait faire le procès à ceux qui ont con-damné le Roi à mort, 3/3. Leurs noms, leur supplice, 3/4. Le Roi repousse avec horreur des poisons

que lui offre un gentilhomme anglais, 315. Sa conduite generouse envers un gouverneur de place, 346 Traits de caractère de ce prince. 347. Dames de la cour qui ont part à sa tendresse, 348. Il travaille a abattre le parti des presbyteriens. essaie de prévenir la querelle surve-nuc entre les ambassad, de France

et d'Angleterre , 350. Issue **de ceu**e querelle, 351. Traite de son mariage avec la seur du roi de Portugal , 356. Avantage qu'il retire de ce mariage, 357. Le Roi cède Duukerque a li France moyennant 300,000 pistoles 358. Cabales i la cour, 359.

Caractère des personnages qui les forment, 360 et suiv. Le Roi entretient ces cabales par politique, 365. Por-trait du Roi, 366; de la Reine, 367; du duc d'Yorck, 368; de la duchesse d'Yorck, 360; et des da-mes du palais, 370. Le Roi, apris avoir consulte son frère le due d'Yorck sur la demande que la

font ses ministres (le marquis d'Ha-lifax, le comte de Bristol et le comte de Shaftsbury ) des principales charges du royaume, les eloigne du mi-nistère, LIX, 162. Casse le parlement, qui veut proceder contre la Reine et contre le due son frere, oblige celui-ci à se retirer en Hollande avec sa femme ; certifi . . a

l'ouverture du nouveau parlement. qu'il n'a jamais cu d'autre femme que la reine Catherine, 166 Accorde un pardon genéral à tous ceux qui sont accusés d'avoir eu part a la dernière conspiration; proroge la vacance do parlement; le besoin d'argent l'oblige à en laisser ouvrir les scances au mois d'octobre 1680. 167. Il suspend durant 17 jours l'esécution de la sentence prononc**ee con-**

tre le comte de Stafford, 169 Se voit oblige de casser encore deux fois le parlement, 170. Fait presi-dent de son conseil le counte de Shaftabury, puis le renvoic, 171.

Abolit les priviléges de la ville de Landres, et fait clire un maire et des sherifs affectionnes à son service, 173. Sa mort, 179 (Mem. de M. de \*\*\*.) — Raisona qui engagent ce prince à faire la paix avec la Hol-lande, LXIV, 26. Son caractère, 231. Informe le parlement de la ligue qu'il a faite avec la Hollande, et lui demande de l'argent pour se mettre en etat de pousser la guerre ai la paix ne se fait pas; factions du parlement, 2011. Le Roi envoig des troupes pour assurer la ville d'Ypres, 262. Leve une armee de 20,000 hommes, 206. Son mecontentement a l'occasion d'une proposition faite au parlement, 268. Il consent à ac-cepter l'argent que lui offre la France, 200. Ponrquoi il se decide a envoyer en Hollande pour signer un traite avec les Etats, et s'obliger de continuer la guerre, 277. I ait transporter ses forces en Flandre, Mem. de Temple. ) - Ses qualites contraires, il rend ses peuples heureux et riches, LXV, 211, Son amour poor madem, de Keronal, qu'il fait duchesse de Portsmouth.

iji La Fare ) CHARLES II, roid Espagne, presse le prince d'Orange de declarer la guerre a la 1 rance, favorise l'usurpateur d'Angleterre, etc., LIX, 255.

Mém, de M. de C., — Après
avoir fait consulter plusieurs universites sur la renonciation de sa secur Marie-Therese, il fait consulter le Pape sur le testament qu'il veut faire en faveur d'un des cadets da Dauphin de Irauce, LXIII, 526 . Chour.

Chantes ix echappe sux protes-tans, et entre a Paris accable de fattques, et plein de ressentiment contre eus, l. 52 Jure de punir l'assassin de Coligny, 59. Comment il est entraîne au massière de la 5 Harthelemy, 60 Force le roi de Navarre et le jeune prince de Conde a abjurer leur culte, 61. Jaloux de ann trère le duc d'Anjou, il prese son depart pour la Pologne, 62 Introduct ) — Raisons qui déter

mineut le Roi et sa mère à faire venir à la cour la reine de Navarre, son fils, et l'amiral Coligny, 215. Ses remords après le massacre de la S -Barthelemy; il consulta son mé-decin Ambr. Paré sur l'agitation d'esprit et de corps qu'il éprouve; defend de ne plus tuer personne pour cause de religion; désavoue les massacres commis, et les rejette sur les Guise, 2/5. Huit jours après, il tient un lit de justier, où il dé-clare que rien ne s'est fait que par son commandement, 216. Sedecide à traiter avec les protestans malgre sa mère et ceux de son parti, 252. Meurt en temoignant le plus grand regret d'avoir fait répandre le sang

innocent, 255. (OEconom. 10) ales.)
CHARLIS N., roi de Suède. Ses quelités. LVII., 3 Ses défauts; trait d'indiscrétion dans une partie de débr**ach**e , 4.

CHARLES XII est tué à Friedrichshaal en Norwège; son courage intrepide: reflexions à ce mjet; ses projets, LXX, 30. (Villers.)—Il est tue au slège de Friedrichshaal; sa mort soulage son pays, LXXVI, 341. (Vien de Duclos.) CHARLES, prince palatin, cousin germain de la raine de Suède, vient au stere de Prome assender le sé-

germain de la riane de Survie, vignt au siège de Prague sangader le gé-neral Konigamerk; fivre un assaut general, L., 90. Lève le siège, 91. CHARLES DY LORRAINE (le prince) devient amoureux de la fille de l'a-pothicaire de Madomoistle; et con-duites ingulière, aes manières, KLII, 23. 1 maisse la fille de mad, de Ma-330. I pouse la fille de mad. de Nemours, XLIII, 24. Se retire à Vienne, 25.

Cu saurary, duc de Lorraine, quitte son duché, et la remet a son fr cardin., il seretire a Besançon, XXI, Boz. Va commander ensuite dans l'armee de l'Empereur, 305. Est fait general de la ligue catholique; gr general de la figue cationique; ga-gue la bataille de Nordlingen sur les Suedois, 30-. Attaque 8.-Jeon-de-Lame, 350. (Banonyière.) — Il traite avec le comte de Chambourg pour avoir la garde et le alligôt des places de Vic et Moyafele, XXV,

94 417. Se désiste de cette prétention, mais continue de se lier avec l'Empereur, et de favoriser ses entrepri-ses, XXVI, 20. Détails sur ses menées secrètes contre la France, 61. Il fait rapprocher les Allemands de Moyenvic et de Vie, et les fait loger dans ces deux villes, où ils se fortifient, 162. Fait des levées de troupes; fortifie Clermont et Stenay; entretient une correspondance continuelle avec la cour de Vienne, 165. Reçoit Monsieur dans ses Etats; lève des troupes pour lui, 563. Elude les demandes que lui fait le Roi; re-fuse de l'aller trouver à Vandouvre, 565. Semble reconnoltre ses fautes envers le Roi, et cherche à les excuser, 572. Conclut un traité avec lui ; à quelles conditions et sous quelles promesses, XXVII, 6. Lui remet en dépôt pour trois ans la ville de Mar-sal, 8. Chargé par le Roi de ramener Monsieur, il fait a ce sujet deux tentatives inutiles, q. Favorise le mariage de sa sœur avec Monsieur, quoiqu'il sache que le Roi y est contraire; fait sauver Le Colgneux et Monsigot, qu'il a promis de remettre aux maius da Roi, 15. Recommence ses negociations avec Monsieur et la maison d'Autriche contre le Roi, tit. Essaie de ruiner l'armee que le Roi a laissée sur les frontières d'Allemagne, 63. Fait des levées de troupes; fortifie ses places; se rejouit publiquement de la maladie du Roi, 64. Forme des entreprises sur Langres, Toul et Verdun, 65. Amuse le Roi; distribue des armes; feint une guerre contre ceux de Strasbourg, 101. Donne passage a Monsicur par ses Etats, et s'en eveuse aux genéraux français, 107. Fait un nouveau traité avec le Roi, à quelles conditions, 114. Son entrevue avec le Roi, 123. Offense les allies de S. M., entreprend contre sa parole de defendre la maison d'Autriche, 3-70 Ses actes multiplies d'infidelite, 3-73. A la nouvelle de l'approche du Roi , il lui envoie faire des plaintes contre les Suedois, dans l'intention

de se justifier, 383. Ses troupes sont

CHAR defaites et battues à Haguenau par les Suédois, 389. Il se retire à Naucy; fait enlever le comte d'I berstein, dévoué au Roi, et piller sa maison; donne à la princ Marguerite, secrètement marice à Monsieur. le logement de mad. de 1.orraine : envoie le cardinal son frère aupres du Roi pour excuser et colorer es fautes, 391. Est forcé, après plusieurs hésitations, de conclure avec le cardin. de Richelieu un traité plus desavantageux que celui qu'il a refuse d'abord de ratifier, 139. Il vient trouver le Roi, et le supplie d'oublier le passé, et de lui pardonner, 4/2 Voyant qu'il lui est impossible de ne pas exécuter le traité, il donne ordre d'ouvrir les portes de Nancy aux troupes du Roi, 15. Il fait de nouvelles levées dans l'esperance de se joindre au duc de Féria et au genér. Aldringuer, 178 Comment ses espérances sont trompees, 480. Il fait une feinte donation de ses Etats au cardinal son frère; passe avec 2,000 hommes de pied et 800 che-vaux en Allemagne, XXVIII, 52. Arrête par le marcchal de Horn , il se retire a Besancon , 53. Envoie proposer au Roi de remettre entre ses mains les villes de La Mothe et le château de Bitche, a condition qu'il lui plaise de rendre la liberte au cluc François et aux princesses : retenus a Nancy , 58. Public des manifestes contre le Roi, 61. Est declare criminel de lese-majeste, comme conpable d'attentat et de rapt commis dans l'affaire du mariage de Monsieur, 73. Commande l'armée catho-lique à la bataille de Nordlingen; s'approche de Heidelberg, assiège Manheim, qu'il est force d'abandonner. 184. Publie un manifeste injuricux contre le Roi, 204. Son insolence, 338. Il se roud maître de Remiremont, 343. Se joint au gen. Gallas , 4:6. Ravage la Bourgogue aver des troupes allemandes, XXIX, zio. Assiège et preud Laucville , XXX . 338. Ses entreprises lui deviennent

toutes funestes, 339 Richelien.

- Il désavour le projet de mariage

### CHAR

CHAR

de Monsieur avec la princesse Mar-guerite; se décide à faire passer son armee en Allemagne, XXXI, 120. Comment il se voit force de consentir à la reddition de Nancy entre les mains du Roi, 149. ( Mem. de Gaston., - Son entrgvue avec le Roi à Neuville; comment le Roi le retient à son quartier, XXXII, 189. Carieux entretien qu'il a avec le sieur de l'outis pendant la mit, 192. We-mo r. de l'ontis. — Il est retablichaus ses l'inta, XXXIV, 204. Se brouille de nouveau avec le Roi; ruse dont il se sert pour avoir des chevaux, 206. Il bat M. Du Hallier à Lifon, 207. L'ab. Arnauld. - Gagne par Conde et Gaston, il vient cantonner avec une armee de 10,000 hommes aux envirous de Paris, XXXV, 2 [8. Entre dans cette ville; est force par Tureune de teuir la parole qu'il a donnee a Mazarin, 2 [9. (Introd.) Obtient que le Barrois lui soit ren-du, XXXVI, 258. Fuit proposer au Roi de las ceder en heritage les duches de l'arraine et de Bar, 270. Traite à cet egard, en quoi il est avautageux a la 1 rance, en quoi il bu est peu bonorable : droit des rois de France sur la Lorraine, 271. Mem. de Brienne i — Appelé par les princes, il vient a Paris, com-ment il v est recu, XLVI, 111 Ses cutretions avec le cardin, de Retz, 112. Luit leverle niege d'Etampes a l'orenue, 113. Tient mal la parole qu'il a donnée de reprendre le

chemin des Pays-Bas, 114. Traite ave l'urenne de sa sortie du royanme, 115. lieutre en Fance, marche a petites journees à Paris, 183 Fatre on negociations avec la cour, 185 Mem de Rets. — Son arrivee a Parls, M. VIII, 76. Details e er som sejour dans ce**tte vill**e et our ses intentions, 77. Ses propos, 79. Il traite avec la cour par le moyen de Chateauxeuf, 81. Sa promenade avec madem, de Chevreuse a la place Ruyale, 83 Discours etrange qu'il tient chez le prince de Guernene au sujet du ses troupes, 83 Comment il tromps M. d'Or-

leans et M. le prince, 85. Sa lettre à la duch. d'Orleans sa sœur, 87. (Conruct.) — Son arrivée à Paris inquiete peu les royalistes; ses discours font voir qu'on a peu à ca dre de ses troupes, 361. ( Méin. de Berthod. ) — Il envoje ties troupes Sucdois, XI.IX, 68. Sue entrevue avec Richelieu; il rêmet Nancy dans les mains du Roi; se démet de son duché en faveur du card, de Lorraine son frère; va servir l'Empereur en Allemagne, 69. Est défait à la bataille de Tann, 191. Prend la ville et le château de Lanéville, 195. Fait sou traité avec le Roi, et rentre dans une partie de ses Etats; 30). Se lie de nouveau avec l'Empereur, 317. Appele par son benu-frère Monsieur, il vient à Paris, L., 355. Conclut un traité avec le Noi: conditions de ce traité, 347. Appele de nouveau par Monsieur, revient a Paris, 363. Est arrêté à Bruxelles, et conduit à Anvers, 438. Est conduit en Espagne, 439. Fait un traite avec le roi de France; ses Etats lui sont rendus; à quelles con ditions, LI, 100. Fait un autre trat-te avec le lioi, par lequel il lui re-met son duché; pourquoi ce traite ne recoit point d'exécution, 126. Fait un autre traite par lequel il remcf Marsal an pouvoir du Roi; vient a Paris, 129. 'Montglat.) — Arrige an seconts des princes; fait camper son armee près de Paris, Lil, 159. Subit le joug que Turenne veut lui imposer en se retirant avec hontes 160. 'La Rochefoueuild.) - Il vient au secours du parti de M. le prince; est reçu avec une joie extrême; traite avec la cour, saus en rien dire à M. le duc d'Orieans ni a M. le prince, LN III, 1 jaj Revient une secondo fois vers Paris avec un corps conste derable, 164 Mem de M. de \*\*\*.) — Il acquiert heautoup de gloire avec le dut de Lunchongian siège de Frèves, LXIV. 115. Sa mort, son portrait, 116. ( Maie. de Tample.) Cu incres or Lonalius, command

de l'armer autrichienne, est batta

par Frederic 1, LXXVII, 144. Attaque et bat le marech. Keith, 145. Force le camp retranché du prince

de Bevern ; entre dans Breslaw ; est vaince près de Lissa par Frederic,

151. CHARLES, card. de Lorraine, frère du duc de Guise, conseille à Henri n de rappeler son frère d'Italie, et de l'opposer aux étrangers et aux

protestans, I, 24. Refute victorieusement Théodore de Bèze au colloque de Poissy, 37. Preche dans les principales eglises de Paris, et augmente l'enthousiasme des catholiques, 45.

CHARLES DE LORRAINE (le prince) force la veuve du palatin Vecellini à lui remettre Muran; fait arrêter Nagiferents, secretaire de la ligue hon-groise, et la comtesse elle-même, LIX, 26. Assiége Neuhausel, qu'il

alandome pour aller au secours d'Alhe-Royale, 77. Va se poster entre le Rabnitz et le Raub pour proteger Vienne; s'avance sur le Raab pour empé-her le passage de l'armée turque, 79. Repousse un corps d'ennemis qui couroit a ses bagages, 81, et revieut sous les murs de Vienne, 82. Entre dans cette ville, qu'il met en etat de defense, 83. Va au secours

mi pont livrer bataille, 85. Comment il fait cesser les ravages\*des mécontens dans la Moravie, 86, Euvoie prier le roi de Pologne de veuir avec des troupes au secours de Vienne , 87. Defait les Tores et les Tartares dans la plaine de Pisemberg ,

de Presbourg; s'avance vers l'enne-

88. Va au devant du roi de l'ologne, et l'amère a sou camp, 89. Leur plan pour attaquer les Turcs, et les eloigner de Vienne, 90. Comment ils l'exécutent avec succès, 91 et suiv. Le prince va au secours du Roi, en danger devant le fort de Barkan, 98. Tons deux mettent les Turcs en

deronte, et s'emparent du fort, 100 et tor. Assiegent Gran, et s'en rendent maltres, 102. Description de Gran, 103. Le prince assiege et prend Vicegrado, 113. Marche sur Weitzon, 11; Bat les Turcs, prend la

ville; assiège Bude, 115. Empore Warestadt, s'empar**e de** l'île de Ste

CHAR

Marguerite, 116. Va pour attaquele sérasquier ; est obligé de s'eu retourner sans rien faire, 118. Est obl. gé de lever le siège, 120. F**ait** cel·-

de Neuhausel; va an devant du 🌫 rasquier pour le combattre, 122. I met en déroute, et oblige Neulausel a capituler, 12 j et suiv. Assisz-

Bude, (43. Repousse les Turcs, (4) Entre dans la ville : 177. Se rend maltre d'Hatuan, qu'il retablit. 18 Facilite l'entreprise de l'electeur de

Brandebourg sur Kaiserswert; faitlsiège de Mayence, 230, qui se read par capitulation , 232. Le princ Charles meurt de maladie , 233

CHARLES-ADOLPHE, roi de Suèdrenouvelle avec l'Emper., le czard-Moscovie et les princes protestar-d'Allemagne, l'alliance de la Such-LVIII, 437. Fait la guerre a la Po-

logne ; reduit les palatinats de Po-

nanie et de Vollainie : défait le ra Jean-Casimir, 438. Entre dans Vas-sovie; prend Cracovie; convoqu une diète pour l'election d'un roi 139 Est oblige de retourner dans es Etats , pour se defendre contre le rede Danemarck, 441 Couclut un ligne avec Cromwell, et resoit de secours de lui , fait bloquer le che-

teau de Cronenbourg, qui se rend-ses armes; retourne dans ses 1 tais sa mort intercompt les negociations pour la paix entre lui et le coi de Pologar, (45. CHARLES-EMMANUEL I. die k Grand, duc de Savoie, envoie des ambanadeurs aupres du Roi post

traiter des affaires du marquisit de Saluces, III., 200. Son voyage e. France, 323. Son arrivée et son sejour a Paris, 324 Comment il esser de tromper le Roi, 352. Commest son entreprise sur Genève echo.e. IV. 174. Ecrit a M. de Sully je at le feliciter sur la naissance d'ada-

d'Anjou, et lui exprimer toate lestime qu'il a pour lui, VII. job 1-i exprime les mêmes sentimens per une autre lettre, VIII, 108 CHARLES-EMMANETE, due de Sa-



#### CHAR

voic, attaque et prend Milan; assiege Mortare avec le duc de Modène, LI, 66. Preud cette place par

composition, 67.

CHARLES-LOUIS, electeur palatin, envoie faire un appel a Turenne; reponse de ce general, LXIV, 72. Il commande l'armée reunie des princ. d'Allemagne, laquelle ne pent rien entreprendre en France, a cause de Ludmirable conduite de l'urenne, 73.

CHARLES - QUIST, empereur. A quelles conditions il accepte l'Empire, VIII, 278. Quelles concessions il fait aux protestans après qu'ils l'ont chasse d'Allemagne, 281. Reflexious sur le règne de ce prince, et

sur la maison d'Autriche, 281. Cuantra vr., emper d'Allema-gne, publie une loi de succession. sons le titre de pragmatique-sanc-tion, LXXVII, 31.

CHARLES-VICTOR-AMERICAL II. duc de Savoie, entre dans la ligue contre les rois de France et d'Angleterre : LIN : 250

CHARMER Du , gentilh lorrain connu a la cour par le groc jeu qu'il one, 🛶 retraite a l'institution de Oratoire, son caractère, LXVI, jás et miv.

CHARMON, capit aux gardes, est tue au siege de Ste.-Menchould, I.,

121.

Citaracci le biron de cst ensuve ambassadeur a Lubeck, pour traiter de la paix entre le roi de Da-nomarek et l'Empereur, XXIV, (18). pais au<mark>près</mark> da roi de Suède, a lo Instructions dont il est charge aupres da dac de Bavière, XXV, tao Secrenterences avec ce due, 112 ll se rend auprès du roi de Danemarck. 116 Traite avec loi, 117 Va voir le marq de Brandels urg. 125 l'ui demande son appur pour retablir la pars entre les rois de l'ologne et de Sarde (194) D'après son conseil, se rend esprés de roi de Pologne, 195 Dithe dies qu'il éprouve de la part des a nera a polonais, 126. Comment il parsient a les lever, (32. Il se rend an camp du roi de Suède; comment il y est recu, 135 D'après CHAR

les bonnes dispositions du roi de Suède, il retourne auprès du roi de Pologne, 135. Obtient une entrevue entre les commissaires des deux rois pour traiter de la paix, 137. Le traité conclu, il accepte les actes des commissaires polonais, et refuse ceux des commissaires suedois, 142. Va en Suede, et se rend a Upsal aupres du Roi, 150. Resultat de ses conferences avec ce prince, 156. Il retourne en Dauemarck ; essaie en vain d'engager le Roi dans la gue**rre con**tre l'Empereur, 158. Est chargé de faire, de la part du roi de France, des offres au roi de Soede pour l'at-tirer en Allemagne, afin d'y maintenir la liberté des princes, commu-nantes et villes de l'Empire, XXVI, 397. Se rend à Arosin; confère d'a-bord avec Ch. Banier, commissaire du roi de Suede, 300; puis avec le Roi lui-même, 100. Traite avec les commissires nommes par le Roi, jo8. Conclut avec cox un traite, sauf la ratification et la volonte bien connue du roi de France, [11. Sollicite les électeurs de Saxe et de Brandebourg de deputer au roi de Suède, pour le prier de ne point les presse de se declarer à contre-temps, et de tourner ses armes vers la Silésie et les provinces hereditaires d'Autriche, les invite a lever des troupes sous pretexte de se défendre contre le roi de Suede, et a s'unir ensuite aux princes et l'tats catholiques pour obtenir la paix de l'Empereur, 440. Conclut un traite avec le roi de Suède , a quelles conditions, 424 et 531. Il donne au Roi une lettre de change de 300,000 liv. pour la première annee : incident qui manque de faire rompre le traite, 53;. Rassure les protestans d'Allemagne sur le traite de Cherosque , 538. Est envoye en Hollande pour empêcher la trive avec PI spagne . XXVII., 320. Ses instructions a co sujet. 321. Ses conferences avec les commissaires des Litats : quelle en est l'imme, 351 Autres conferences avec les mêmes et le prince d'Orange; ses efferts

pour faire comprendre le Roi dans le

traité de Trèves entre les Hollandais et les Espagnols, ou empécher qu'il ne se fasse, XXVIII, 112. Il conclut avec eux un traité; quelles en sont les conditions, 118. Presse

les Etats de Hollande de faire une puissante diversion en Flandre, XXIX, 203. Est tué au siège de Breda, XXX, 118; XLIX, 164.

reda, XXX, 118; XLIX, 105. Charnizé ou Charnazé et Le Fargis sont arrêtés en même temps que Puylaurens, et mis en prison, LIV,

CHARNY (Chabot de) sauve les protestans de Bourgogne, de concert avec Jeannin, I, 216.

CHARRY (Jacquot de) est con-damné au hannissement de la ville et prevôté de Paris, pour fait de nati-vité sur la vie du Roi, XXVI, 5:5.

Charost (le sieur de), gouvern.
de Stensy, prend le château de
Chauvency dans le Luxembourg,
XXVIII, 3(3).

CHAROST (le comte de), comm. de Calais, fournit de la poudre aux

Hollandais qui se battent contre la flotte espagnole, XLIX, 243. Sur-prend le fort Philippe, et le rase, L, 449. Force les Espagnols à renoncer à leur entreprise sur Calais, 1.1, 28.

CHAROST (le marq. de ) est danereusement blessé au siégé d'Ypres, I.I, 62. CHAROST, mestre de camp, sauve,

par sa vigueur extraordinaire, le régim. de Picardie, attaqué par l'ennemi au combat de Veillane, LVII, 151.

CHAROST, cap. des gardes, au siege de Lille Ate de dessus la tête de Louis xiv son chapeau et son hou-quet de plumes, et lui donne le sien; ses paroles au gentilli, qui vient, de

la part du gouverneur espagnol de la place, apporter tous les matins de la glace au Roi, LXIII, 150.

CHARRIER ( l'abbé ) travaille habilement à Rome à la promotion du

coadjuteur au cardinalat, XI.VI, 42. ( *Vém. de Retz.*) — Soustralt adroitement la démission du card. de Retz du paquet euvoyé à Rome par la cour de France, XLVII, 297.

Fait un voyage à Rome pour les in-térêts du roi d'Angleterre et du card. de Retz; s'en retourne peu satisfait de sa negociation, 432. Est envoyé par Fouquet auprès du card. de Rets

pour négocier sa demission, \$14. Issue de cette négociation, 447.

(Guy Joly.) Charton (le présid.) va au Palais

en équipage de guerre, demandant en équipage de guerre, securations des gardes à la compagnie, parce qu'il prétend qu'on en veut à sa personne, XLVII, 84. (Mém. de Gay Joly.) — Il court de grands dangers à l'assemblée générale tenue à

gers à l'assemblée générale tenue a l'hôtel-de-ville; comment il est sauvé par le duc de Beaufort; ré-ponse de sa femme à un message du duc d'Orléans XLVIII, 129 et suiv. Il se déclare hautement

contre les princes, 133. (Conrart.) - Fait demander au Roi si S. M. trouvera bou qu'il aille à Poute ou à S.-Germain l'assurer de m fdt-

lité pour son service, 326. (Mem. de Berthod.)
CHARTRES (le duc de), fils de Mon sleur, vient à la cour ; honneurs que lui fait rendre le Roi, LXIII, 295.

(Mém. de Choisy. — Il assiste, à l'âge de 16 ans, à la hataille de Leuze, et, l'année suivante, à celle de Steinkerque et de Nerwinde, ob il signale sa valeur, LXV 2-1. Contribue au gain de la bataille de Nerwinde, 278. (La Fare.)—Se

narie avec une princesse de Rade, LXX, 190. Est nomme par le Rol pour aller épouser en son nom la princ. de Pologne, 221. ( Men. de Villars.)

CHASSEBRAS et HAUDENCO, cures de Paris, nommés par le cardin. de Retz pour gouverner l'Eglise, au mépris de l'autorité royale, sont condamnés au hannissement : ils trouvent des asyles impénétrables. d'où ils continuent à exercer leurs fonctions ; font paroltre des moni-

tions sediticuses, XXXIII., 99. Le card, de Reta réprime leur sèle : leurs monitions méprisées restent ans effet, 101. (Notice.) - XLVII. 378 et suiv. Le curé Chassebres fait



léseuse au clergé de s'assembler uns la permission de l'archevêque, ou la sicane; et aux augustins, de recevoir les députés du clerge, 388. Gur John. — Il se refugie dans les ours de S. Jean-en-Grève, d'où il ort de temps en temps en habit séulier et deguise, 533. Pait afficher ux portes des églises un mandem. lams lequel il déclare au clergé du liocèse de Paris l'intention où il est gouverner ce diocèse d'après les edres da card. de Retz, 535. Moyen mploye pour afficher ces mandem. endant la anit, 537. Quel est l'obet de ces mandemens, 538. (Mém. le ('l. Joly.)

CHASIAIGHTRATT (le sieur de La) e rend prisonn., à la hataille d'Ivry,

e rend prisonn., à la hataille d'Ivry, u haron de Romy, I., § 1. Est tué umme traitre à son roi, § § 3. Cu asyza (Jean), coupable d'avoir ttente aux jours du Roi, est puni lu supplice des régicides, II, 360. Cuastillos, fils de l'amiral de boligny, contribue principalement la prise de Chartres, II, 13. Cuastill (Jeanne de La) est

CHASTAR (le maréchal de La) est commé pour commander l'armée nvoyée dans le duché de Juliers, 111, §18. (M.conom. roy alex.) — VI, §13. Signe la capitulation de uliers, §21 (Mem. de Pontchartr.) CHATTATETT M. de est nommé irecteur des finances, XVI, 220. Mem de d'Estrees.) - Etant gardes seaux, il est mis en prison a château d'Angoulème, XXI, 293 Bassompierre : — Est envoyé en inhasade extraordin, auprès de la spublique de Venise, pour lui faire greer le traité de Monçon, XXIII, 2 Instructions dont if est porteur, 5 Il est charge du même objet au-ces des Crisons, 35 Difficultes qu'il prome dans sa negociation aupres les Grisons, (53. Il convoque a Soeure une assemblee générale de tous es cantons, où il déclare de la part la Roi ce qu'il a propose aux Gri-ons pour leur accommodement nec les Valtelins, 239. Est envoyé mbasadeur extraordis. es Asgieerre, pour recevoir du Roi le ser-

ment de maintenir la paix qui vient d'être conclue, XXIV, 425. Ecrit à Richelieu les sujets de mécontentement de Monsieur, tels que Puylau-rens les lui a fait connoître, XXV, 43. Comment il vient à bout de ter miner les difficultés et pointilleries qu'il trouve à son arrivée à Londres, 182 et suiv. Ses negociations relatives au rétablissement des prêtres dans la maison de la Reine, et de quelques officiers pour son service, 193; au rétablissement et à la liberté du commerce, 198; à la restitution de quelques valescaux, 200 ct 206; au moyen de s'opposer à l'ambition de la maison d'Autriche, 208. Obstacles qu'il rencontre si ce sujet de la part de Rubens, peintre flamand, envoyé par la gonvernante des Pays-Bas, et de la part du Roi, qui veut faire la paix avec l'Espagne, 214. Il est nommé garde des aceaux à la place de Marillac, XXVI, 431. Danse au hal que donne a Bordeaux Anne d'Autriche, pendant que le cardinal y est dangereu-sement malade, XXVII, 248, aste. Est arrêté, et conduit prisonnier à Angouleme ; causes de sa disgrice , 326. (Hém. de Richelieu.) – - 11 revient à la cour; recoit ordre de se vient a in cour; revott ordre de ge retirer à sa maison de Montrouge, XXXV, 32; puis de s'éloigner de Paris, 35. Est rappelé à la garde des sceaux, 160. Supplie la Reine de ne point accorder le chapeau de cardinal au condjuteur, 188. Lai conseille de ne laisser auenn donte conseille de ne laisser aucun doute sur l'exclusion irrévocable de Masarin, 199. Est renvoye du ministere, 206. Redige une diatribe violente contre le prince de Condé, 217. Eclate en invectives contre la Reine quand il sait qu'elle a rappelé Mazarin , 230 Offre sa demission , qui est acceptée, 234. Meurt exilé à Leuville, 238. Introd. — Après la mort de Richelieu, il revient a Montrouge, y tieut une cour, cabale con-tre Mazaria, XXVVII, 21. Vient faire su révérence a la Reise; quel compliment il fait faire su chascelier; ma ambition, 381. Consulté

par la Reine sur la résistance du parlement, il refuse de donner aucun conseil, craignant de la part du cun tonsan, tragnant de la part de cardinal quelque piège, 390. Il est éloigné à cinquante lieues de Pa-ris, XXXVIII, 45. Est rappelé à la garde des sceaux, XXXIX, 23. Forme de grands desseins pour l'avenir; vient soluer le Roi et remercier la Reine, 24. Ménage avec le duc d'Orléans et les amis des princes un traité particulier, avantageux à la cour, et par lequel la perte du coadjuteur est résolue; pourquoi ce traité n'est pas reçu par la Reine, 136. Conseille à la Reine de promettre, comme de son propre mouvement, aux gens du Roi, le renvoi du cardinal, sans espérance de re-tour, 148. S'oppose aux propositions que fait le condjuteur d'enlever le Roi, et de mettre la Reine dans un couvent, 156. Après le départ du cardinal, il tàche par tous les moyens d'acquérir la confiance de la Reine, 193. Est renvoyé du ministère, 200. ministère, 200. Son caractère, ses qualités et ses défauts, 201. Il negocie avec Mazarin qu'il a renversé, essayant de rentrer de nouveau dans le ministère par son moyen, 211. Y est rappelé, 294. Sert le Roi avec un grand zèle; retire La Rochelle des mains de ses ennemis, 303. Pour empêcher le retour de Mazarin, il engage le duc d'Orleans a venir à Poitiers, 307. Dégoûté d'être inutile, il se retire à Tours ; reçoit ordre de retourner à Montrouge, où il meurt, 310 (Mémoir, de Motteville,) — Est rétabli garde des secaux par le moyen du marechal d'Estrées; son caractère, M.V. 119. Fantes qu'il commet à l'égard des affaires de Bordeaux, 128 et 130. Réponse à M. de Bellièvre au sujet du coadjuteur, 158. Ne vent pas qu'il soit car-dinal, parce qu'il désire l'être lui-même; fait solliciter Monsieur d'aller a la cour, 174 et suiv. Maltraite le cardinal pour avoir proposé le chapeau en faveur du coadjuteur,

180. Essaie de retarder le projet de

rendre la liberté aux princes, 196,

Rédige un manifeste contre le coedjuteur, lequel est approuvé par la Reine et lu aux députés du parlement, 223. Dresse un mémoire conment, 233. Dresse un internoire con-tre le prince de Condé , lequel es diversement jugé, 300. Ce memoir-est lu en présence du Roi et de la , Reine, et des députés du parlement. 391. S'oppose ouvertement au retour de Mazarin, 451. Ses paroles a la Reine sur un memoire du coadin-teur, XLVI, 11. Demande son coge, et l'obtient, 15. ( Mem. de Reta-Prétexte dout on se sert pour lui — Freezic done on se sere poor me obter les sceaux, XLVII, 182. Geo Joly.) — Les sceaux lui sont resdus, L, 222; pois retirés, 286. Il est rappelé par le Roi comme chefd son conseil, 303. Demande son conge, et se retire à Tours, 322. ( Monglat.) - Se jette dans le perti de princes, dans l'espérance que les liberté et l'éloignement de Mazars le rendront mattre des affaires. LVIII, 196. Il perd la garde de sceaux, 202. (Mém. de M. de \*\*\* — Reçoit ordre du Roi de se retire en Berri, LXI, 277. Motifs qui oci dicté cet ordre, 278. Est rappele a son ancienne place de garde de sceaux, LXII, 65. Rétablit l'ancie ordre concernant les indults, 60 Justifie sa conduite à cet égard se près du parlement, 67. Est removas a maison, 210. Reprend la première place dans les conseils 4. Roi, 263. (Omer Talon. CHATFAUNEUF, conseiller d'Eus. est nommé président de la clambe de justice, pour suivre les affairede Bretagne; quatre gentilshomms: sont condamnes et executes; sein sont condamnés par contumace. LXX, 41. (Mém. de Villars.) CHATEAU-REGNAULT (le marque est blesse à l'attaque de Saluce. LÍX , 278. CHATEAU-REGNAULT (le comte de ... command, d'une escadre de 22 vaiseaux, va débarquer à la baie de Beautry en Irlande, et y livre unespèce de combat. LXV, 80.

CHATELUX (le comte de) enleve près de Montrond le régim, d'infa-

### CHAT

CHAT

...

terie de S.-Aignan, terie de S.-Aignan, LIII, 428. CHATILLOS (Guspard de Coligny) s'opposeà l'assemblée des protestans; est forcé de se retirer à Aigues-Mortes, XVIII, 200. See efforts pour rentrer au service des protestans, 219. Il gagne la bataille d'Avein contre les Espagnols, XIX, 86. (Mem. de Rohan.) — XVI, 317. Il prend Y-voy en Luvembourg, 354; et Dam-villiers, 353. Campe devant S. Omer, 166. Comment of the American State of Comments. 3-6 Comment il est oblige de lever le siege, 385. Se bat vaillamment pour proteger l'arrivee d'un convoi, (20). ( Bassomp. ' — Remet Aigues-Mortes au Roi; est fait marechal de trance, XII. 217. Emporte les barricades de S.-Maurice en Savoje, NNI, 107 Prend plusieurs pla-ces dans la Lorraine, XXIX, 475. Prend par composition la place de l'us y et le château de Cheny, \$76. Assiege Damsilliers, 478. La prend par composition, 479. Assiege S.-Omer, XXX, 273. Envoic sommer et attaque le châtean Docque, qu'il prend, 244. Se rend maître d'un surt qui desendoit S.-Omer, 246. Eprouve une grande diagrace par la perte de deux regimens qui sont forces de se reudre aux ennemis, 250. Sa lenteur et son obstination empéchent la prise de la place, 251, Fautes qu'il commet en refusant de se rendre aux raisons du maréch, de La Force, 250. Il lève le siège de S.-Mem. de Richelieu Omer, Wit Son sing froid same l'armée du Roi devant Arras. XXXII, 291 Pontes :- Il entre dans le Luxemhourg, XLIX, 159. Se rend maltre de Jusis, assirge Damvilliere, 160 S'en rend maltre par composition, 161. Futre dans l'Artois, investit 5 Omer, Lit minir les forts de la rivière de Lys, 197. Sa dispute avec le marechal de La Force sur le siège de S. Omer, 201. Il lève le siege; va investir Renti, 201, dont il se rend maître, 203. Recoit ordre de se retirer clans se maison de Chatillonsur-Louig, 205. Reprend le com-mandement d'une armos, 225. Va au secuers de Monson, 235. Investit

Yvoix, 236, qui se rend, 237. l'ait le siège d'Arras avec La Meilleraye, 270. Marche près de Sedan, 315. Deloge les troupes du c. de Soissons et du duc de Bouillon des villages nommes le grand et le petit Torcy; attend en vain l'arrivée du duc de Lorraine, 317. Battu par le gén. Lamboi, il se retire dans Rethel, 318. Se remet en campagne avec de nouvelles troupes, et reprend Donchey; quitte le commandem. de l'armée, 320. Sa mort. L., 30. (Montglat.)

Chatillos ele duc de) reçult une blessure mortelle à l'attaque de Charenton, XXXV, 103. (Introd.) — Est epris d'amour pour madem. de Bouteville-Montmorency, XXXVII, 128. D'après les conseils du duc d'Enghien, il l'enlève, et se marie avec elle; details à ce sujet, 130. Vient apporter a la Reine la nouvelle de la victoire de Lens, où il s'est lui-mème distingué, 157. Est blessé à mort au siège de Charenton, XXXVIII, 182. Est regretté de toute la cour, 183. (Mém. de Motteville.) XII, 47 et 50; XIIV, 326; XIVII, 56; I., 158; I.I. 465; I.VIII, 102; I.XI, 401.

Chathlos (la duch, de) travaille a multiplier les partisans des princes, XXXV, 180. (Introduct.) — Parsient à engager le prince de Conde à la laisser conduire la négociation pour la paix, obtient de lui la terre de Marlou, et un pouvoir trèsample pour traîter avec Mararin, XXXIX, 331. Revient pleine d'esperance et de promesses, 352. Est accusée d'avoir voulu attenter à la vie du cardinal; caractère de cette dame, 365. (Mém. de Motteville.) — Revoit avec assez d'indifférence la nouvelle de la mort de son mari; pourquoi, XII, lo Se rend à Montargis pour voir M. de Nemours blesse au combat de Bleneau, 214. Engage M. le prince à faire avec in cour un traite a quelque prix que ce soit, 251. Meurt d'euvie de plaire à M. de Lorraine, 326. Pricis de ses diverses aventures, XIII, 65. (Mém. de Montpensier.)—800 poort.,

son caractère, LVIII, 60. Emploie le pouvoir de ses charmes pour in-spirer à M. le prince le désir de la paix, 246. (Mém. de M. de \*\*\*.)— Reçoit une lettre de galanterie du duc de Nemours, qui prouve une secrète intellig. entre eux, XLVIII,

CHAT

230. (Conrart.) - Entreprend de triompher du cœur de M. le prince, et de tirer de la cour des avantages d'une négociation en sa faveur, LII, 156. Elle se rend à la cour, où elle

paroit avec éclat, 158. (La Rochefoucauld.) CHATILLON, ingénieur, envoie à

M. de Sully un memoire sur les fron-tières de Champagne, VII, 401. CHATILLON-COLIGNY (Henri de), petit-fils de l'amiral, est tué d'un coup de canon à Ostende; ses qualités; son projet de se rendre chef

des huguenots, IV, 47.
CHATRE (Edme, comte de La), et marquis de Nancey. Sa naissance; époque où il entre dans le monde; son mariage; il fut un des amans de Ninon, LI, 165. Il achète la charge de grand-maître de la garderobe; s'attache à la Reine; refuse d'entrer dans la conjuration de Cinq-Mars; est nommé colonel général des Suisses, 166. Contribue à faire casser par le parlement le testament de Louis xIII; se montre le plus zélé des importans; est exilé, et perd an charge de colonel; compose des Mémoires sur les intrigues auxquelles

il a eu part, 167. Epoque a laquelle

ils parurent; quel en est le style;

le comte de Brienne les réfute ; La

Châtre est blessé à la bataille de Nordlingen ; époque de sa mort, 168. ( Notice. ) - Son caractère ; sa conduite à la cour, 169. Réflexions de M. de Brienne sur cette condui-1e, 170, note. Raisons qui déter-minent La Châtre à s'attacher à la

Reine, 171. Il achète, pour la servir avec plus de zèle, la charge de co-lonel général des Suisses: ascrifice qu'il fait dans cette occasion, 172. Rellexions de M. de Brienne sur ce sacrifice; La Châtre est recommandé

par la Reine à l'évêque de Beauvais,

le servir à la cour, 174. Se lie d'a-mitié avec lui ; motifs qui l'y atta-chent, 175. Il s'adresse à M. des Noyers pour obtenir la charge de colonel général des Suisses; est présenté au Roi, qui le reçoit avec

bonté, 180. Offre à la Reine d'aller. en cas de mort du Roi, se misir da Palais avec le régim. des gardes, et empêcher que qui que ce soit y es-tre avant qu'elle s'y rende, 184. Ses deux entretiens avec la Reise, l'un

au sujet de M. de Beaufort, l'autre sur la suppression du commaissire général des Suisses, 190. Il refuse de se mêler dans les intrigues qui ont lieu avant la mort du Roi, 201. Obtient de la Reine la suppressi de la charge de commissaire général des Suisses, 210. Témoignages d'a-mitié de Bassompierre pour lui, 211.

Cause de son éloignement pour Mesarin, 212. Il accuse M. de Brien d'avoir reçu 20,000 écus pour so-tenir le chanc. Seguier ; réfutation de M. de Brienne, 213. D'après sa ordre de la Reine, il va visiter le cardinal, 221. L'assure de son respect et de son service, 223. Raiseas qui le déterminent à se jeter dansk parti de mesd. de Chevreuse et de

Monthazon, 231 et suiv. Reprode que lui fait la Reine à cet égad, 233. Ses visites au cardinal; moire qu'il lui présente, 234. Per de succes qu'il en obtient, 236. Ses craintes après l'emprisonnement de M. de Beaufort, 250. Sa visite à Monsieur, pour le remercier de la prétendue protection que ce prince lui a accordée, 2/1. Ses visites au

cardinal reques avec froideur, 243 Réponse froide que lui fait la Reine, 243. Il reçoit le commandem, de remettre sa charge de colonel gés des Suisses, qui est rendue à Bassompierre, 248. Refuse toutes les graces qu'on lui offre ; quitte Paris, 249. Ecrit à M. de Brienne pour se plaindre de ce qu'on attaque son innocence, et de ce qu'on veut le poircir auprès de la Reine, 252 A

La sollicitation de ses amis, il se demet de sa charge de colonel géneral, 253. Texte de la lettre de La Châtre a M. de Brienne, 255. (. Wom. de La Châtre. )
CHATRE (le baron de La ) recoit

le brevet de marechal de France, et Go,000 liv. pour sa démission du de Berri ; pourquoi, OUY CITICID.

XXI biz, 304.

CHAUDEBORRE (le sieur de ) est arrête, et conduit avec Ornano au liois de Vincennes, XXIII, 72. Est charge de la part de Monsieur de porter au Roi une lettre qui lui annonce les motifs de sa retraite a Ornonce les motifs de sa retraite a Or-leans, XXVI, 444. Comment il est recu par le Roi et par le cardinal, 445. Revient de nouveau de la part de Monsieur, et demande qu'on en-voie vers lui quelque personne de qualite, ce que le Roi refuse de faire, 446 Vient à Linas trouver le Roi de la part de Mousieur, pour se tolaindre de ce qu'on a arrête des plaindre de ce qu'on a arrête des charrettes de ble qu'on menoit à Orleans pour la provision de la ville, \$-5 Mem. de Richelien.) — Est associe a La Rivière, Goulas et d'Eltiene, pour travailler auprés de Monsieur à le faire consentir à la rupture de um mariage, LIV, 281 Montreue ?

Cauriurs le duc de ) brûle les

Cuartiers de duc de j prince les faubourgs de Bapanne, et defait quo frlanclais, XXIX, 203. Cuartiers le duc de fait les honneurs de son gouvernement à Jacques 11, dans son voyage de S.-Germain à Brest, L.XV, 80.

Cuartais la duch de, Aventure ctrange qui lui arrive, XXI,

Cuarmiran mademois , file d houneur de Madame Son esprit, ses manières, son caractère, LXXVI, 149 Elle detourne le Roi d'executer le projet du pere Le Tellier, et

Character le sieur, arrête et qu'il a été envoye par Fargis et le pere Chanteloule pour tuer le car-dinal, XXVIII, jo. Est condamne

à mort par le parlement de Metz, 48. CHAVAGHAC est chargé par les ducs de Bouillon et de La Roche-foucauld d'enlever à Montrond la princ. de Condé, et de l'amener à Bordeaux, XXXIX, 50. CHAVIGHT (le sieur de), fils du

surintendant, est envoyé par le Roi auprès de Monsieur, qui s'est re-tire à Blois; ses entretiens avec lui, XXIX, 285. (Mem. de Richelieu.) — Après avoir tout fait pour rendre le parti de la Fronde considérable, il fait tout pour le détruire, XXXIV, 536. Il meurt de douleur et de chagrin, 537. (La duch. de Nemours.)
— Long-temps dupe de Mazarin, il
devient son enuemi le plus acharné; a'unit a Châtrauncuf, cabale dans le parlement, XXXV, 55. Est ap-pele au ministère, 206. (Introd.)— Louis xut veut l'envoyer en Espaçue ; 🜬 femme le detourne d'y aller; il prend part a la declaration que fait le Roi , avant de mourir, en fa-veur de la Reine, XXXVI, \$22. Est blàme par la Reine d'avoir laissé cchapper de Vincennes le duc de Beaufort; comment il s'en excuse, XXXVII. 3-1. Est prisonnier au chiteau de Vincennes par ordre du Roi, XXXVIII. 16. Est remis en liberte: joie qu'il eu cprouve, 96. Obtient la permission de revenir à Paris , 398. Est visité par le prince de Coude, et reçu chez le duc d'Orleans, 300. Ses paroles en apprenant la détention du prince de Conde , (58. Il est rappele au ministère, XXIX, 195. Essaie de s'emparer de la faveur, 23s. Reste comme excla da conseil, sans savoir dans quel ctat il est, 233. Travaille autant qu'il peut a maintenir l'union entre le duc d'Orleans et le pr. de Condé, 300. Conseille à ce dernier de se joindre a l'armee de Paris, et de quitter la Guienne, 317. Va traiter Conde, tombe malade, et meurt de rage, 3 jo. Mad. de Mottoelle.) — Il est arrête par urdre de la

il lui propose une ambassade, XLV, go. Il est rappelé au conseil, 259. Preuve de sa familiarité avec Monsieur, 267. Ses espérances après la retraite de M. le prince, 306. Re-çoit ordre de se retirer en Touraine, 426. Revient à Paris, où il cherche à détruire le condjuteur dans l'esprit de Monsieur, XI.VI, 46. Son emportement contre Monsieur; à quelle occasion, 67. Il essaie de l'effrayer par un mouvement séditieux, 68. Négocie secrètement avec Mazarin, 101. Est traité de perfide par M. le prince; se met au lit, et meurt, 178. (Mém. de Retz.)—Conjecture sur la cause de son emprisonnement, XLVII, 38. (Gur Joly .) — Il est député par Monsieur et par M. le prince, avec MM. de Rohan et Goulas, auprès du Roi, pour proposer un accommode-ment; leur entretien avec Mazarin, XLVIII, 40. Déclare qu'il se desiste de la négociation, 70. Canse de sa mort prématurée, 215. Avarice de sa veuve, 221. Ingratitude de Chavigny envers la cour; sa dé-votion apparente trompe Arnauld d'Andilly, 224. (Mém. de Conrart.)
— Il est nommé chancelier de Monsicur, XLIX, 111. Est envoyé à Turin pour servir de conseil à la Régente, et la faire agir selon les intentions de la cour, 246. Est chargé par le cardinal de porter au Roi le Monsieur, par le due de Bouillon et Cinq-Mars; danger qu'il court dans cette mission, 384. Est chargé par le même de demander au Roi l'éloignement de quatre capit. des gardes, 303. Son pen de succès dans cette mission, 394. Il est maintenu dans le ministère après la mort du cardinal, joo. Se lie intimement avec Mazarin, 402. Est forcé de se démettre de sa charge de secrétaire

d'Etat, et reste dans le conseil sans crédit, 412. Echauffe sous main ses amis du parlement, et leur conseille

de demander l'éloignement du car-

dinal ; reçoit un ordre de la Reine

CHAV

de remettre le château de Vincennes,

dont il est gouverneur; est enferme dans le donjon, L, 134. Reçoit ordre ensuite de se retirer chez son père à Pont-sur-Seine, 135. Est rap-pelé au conseil, 286. Se prononce

contre le retour de Mazarin ; con-seille au pr. de Condé de rompre avec la cour, 288. Le suit dans sa retraite, et ne veut plus entrer au conseil, 291. Conseille au prince de

venir lui-même commander l'armée de la Loire, 330. Le presse, après la victoire de Bleneau, d'aller à Paris, 336. Est envoyé par les princes, avec le duc de Roban et Goulas, secrétaire de Monsieur, pour assurer le Roi qu'ils mettront bas les armes

royaume; le mauvais succès de royaume; le mauvais succès de cette mission fait perdre à Chavigay la confiance de Coudé, 339. Matraité de paroles pur le prince, il tombe unalade de chagrin, et meur, 371. (Montglat.) — Il engage Mazarin attravailler au retour de Monsieur à la cour, LI, 184. Moyen dont il se sert lui et Mazarin pour chamie du Roi la déliveance des me.

dès que le cardinal sera hors du

rech. de Vitry et de Bassompierre, et du comte de Cramail, 184. Cherche à regagner quelque créance auprès de la Reine, en lui faisant de nosvelles protestations de fidélité, 188. (Mém. de La Châtre.) — Causes de son emprisonnement à Vincennes. 446 et suiv. Il recouvre la liber-té, en vertu de la déclaration du Roi du 24 octobre, 449. Est rappelé au conseil : sa conduite avec M. le

obtenir du Roi la délivrance des ma-

quitter la Guienne pour venir à l'armée de la Loire; ses desseins ambitieux, 198. Il va avec le due de Rohan et Goulas à S.-Germain pour négocier de la part de M. le prince et de Monsieur, 148. Traite avec le cardinal, contre les ordres publics qu'il a reçus, ce dont il est repris avec aigreur par M. le prince, 149. Propose une assemblée à l'hôtel-de-

ville, pour y faire desider que Mon-

sieur sera reconnu lieuten. general

prince, LII, 68. Il lui conseille de

Etat, et qu'on s'unira inseparaent pour procurer l'éloignem. ardinal, 170. Veritables causes disgrace aupres de VI. le prina mort : la haine de ses ennemis pursuit au - dela du tombeau, La Rochefoucculd.\ - Il trae secrétement apprès de Mona favoriser les desseins de Rien , use d'une adresse à laquelle

ince se bisse surprendre, LIV, Montresor.\ - Sa capacité . II, 68. Il est arrête an château incennes, dont il ctoit gouver-, pourquoi, 8) Rappele au mi-re, il travaille a faire rompre . le prince son traite avec la e, 205 Comment il cherche à ndre le negociateur de la paix, Propose une assemblée à l'hôle-ville, pour y faire déclarer e prince lieutement général de uronne, etc., 258. Lst traite si par M. le prin e, qu'il meurt saisissement, 265. Mem de le \*\*\* — Est arrête dans le rau de Vincennes; comment cute cet emprisonnement; momi l'ontrause, L'Al, 277 et suiv. et de prison, avec ordre de se or dans sa maison, 354. Sa 172. Omer Talou. 1831. Sur un or-biltoi, remet le chat devincen-

reviews le marq, de lestenvoyé ancfort pour traiter avec l'Em-ur, I XXIII. 346. Il dissipe les entions de ce prince : sa correslance avec le marechal de Nosil-345 Il adount le chagrin de percor. Na Ridige, de concert le marechal, on plan de ligue sostemi ce prince, est charge egocier cette ligue, 350 Com these sperances d'un prompt suce dissipent, 35). Chavigur partariment la regoriation, 354 monce quels wat les projets et lepentions du roi de Pruse, Il visat a besit de concilier les its of conclut la ligue, 355 mainater M de est tue a la

lansles mains de S. M., XLVIII,

bataille de Malplaquet, LNIN, 296. CHÉMPAULT (madem. de), se disant amie de mad. d'Hautefort, trahit tous ses secrets, LIX, 392 et

CHENAILLES, conseiller au parlem , est condamne à perdre sa charge et à être banni, pour cause d'intelligence avec le prince de Condé, I.I. 21.

CHENOISE ( le jeune ) est tué à la bataille d'Avein , XLIX, 81. Grenovnac (le sieur de La Mo-

the-), command, la place de Fronsac, se resout a ne point la ceder aux reformes, et assure par la le pessage du Roi, XVII, 105.

CHEVALIER, avorat de Pordeaux, surpris par le parti des princes, est pendu XI.VIII, (21. CHEVALIER et LAVOCAT

sieurs), grands vicaires de Notre-Dame, gouvernant le diocèse de Paris au nom du cardinal de Reta, ordonnent des prières publiques pour demander a Dieu sa liberte, XLVII, 983. Chevalier est arrêté, et conduit à la Bastille; a quelle occasion, 402. CHEVERNY (le chancel.) fait lacérer tout ce qui se trouve d'injurieux a Henri m et à Henri iv dans les registres du parlement, I, 182.

CHEVERST et DE MOSTIGST (les comtes de ) sont tues dans une af-faire qui a lieu près d'Arras, XLIX, **7**76

Curvier, lieuten, general, contribue principalement au gain de la hataille de Lauterhourg, EXXVII,

Curvice say Antoine ), porteur du troite conclu par le comte d'Auvergue avec l'Espagne, est arrêté ; il dechire le traite, et l'avale, V. 316. Carvarres : le due de : epouse, pour le roi d'Angleterre , mail. Eli-

sabeth de France, NNI, 10. ( Bas-comprere : — Rappele de son am-bassade de Londres, il écrit en Angleterre contre son successeur, M. de Blainville, NNH, 501, Donne aves au Hoj de la totte de sa femme, CHEVELLE Marie de Rohelieu )

veuve du connét. de Luynes, duch. de ), se dévoue entièrement aux intérêts de la Reine mère; son caractère, IX, 409. Elle est exilée de la cour; s'enfuit en Lorraine, 418. (OE conom. royales.) XXI, 57.—
Est éloignée de la cour, XXII, 273.
Ses intrigues auprès de Monsieur coutre le cardinal; elle veut empécher le mariage de ce prince, XXII, 106. Ses liaisons avec Chalais, 107. Conseils violens qu'elle donne Monsieur ; elle est de nouveau éloinée de la cour; ses menaces, 110. Elle se retire en Lorraine, 150. Tombe évanouie en apprenant la mort du duc de Buckingham, XXIV, 163. Interrogée par des envoyés du cardinal sur ses menées et ses desseins, elle n'ose les avouer, et s'en-fuit en Espagne, XXX, 226. Elle sollicite avec toute sa cabale le roi d'Angleterre, pour qu'il demande au roi de France le retour de la Reine mère, 487. ( Mém. de Richelieu.) — Elle revient en France; parolt à la cour, où elle est bien accueillie, XXXIV, 430. Entreprend de rac-commoder la cour avec les frondeurs contre M. le prince, 443. Comment elle travaille à perdre l'abbé de La Rivière dans l'esprit du duc d'Orléans, 444. Elle écoute avec plaisir la proposition qu'on lui fait du mariage du pr. de Conti avec sa fille; entre dans les intérêts de M. le prince, 459. Conseille à la Reine d'aller elle-même trouver le duc d'Orleans, et de faire sortir le car-dinal de Paris, comme moyen de ramener Monsieur à la cour, 469. ( La duch. de Nemours. ) — Entretient pendant 18 ans une correspondance secrète avec la Reine ; conserve à 40 ans la vivacité, les goûts et les grà-ces de la jeunesse, XXXV, 18. Elle arrive à la cour ; comment elle y est reçue par la Reine, 31. Contrarie le ministère ; se lie étroitement avec la maison de Vendôme, 32. Est reléguée dans ses terres ; se rend à Bruxelles,

35. Revient à Paris avec sa fille, 110.

(Introd.) — Sa beaute fait impression sur Richelieu, qui la rap-

de la Reine, XXXVI, 379. Elle est de nouveau éloignée de la cour, et æ retire en Espagne, 380. Elle reparoit à la cour au commencement de tot à la coura d'obmiente ment de la régence; comment elle y est traitée, XXXVII, 29. Changement qu'elle y trouve de la part de la Beine, 30. Elle se plaint du peu de considération que S. M. a pour ses anciens serviteurs, 55. Est reléguée à Tours; veut gagner l'Angleterre; revient en Flandre; son genre d'esprit, 56. Vient voir la Reine à Cou plègne pour l'assurer de sa soumis-sion à ses volontés, XXXVIII, 318. Va s'offrir à mad. la duch, de Lon-gueville, 353. Traite avec le cardis. des moyens d'arrêter le prince de Condé, 427. Proteste au cardinal des bonnes intentions du coadjateur; sollicite pour lui le chapess de cardinal, XXXIX, 8{. Conseille au cardinal de s'éloigner pour quéque temps; promet à la Reine de travailler à raccommoder le ministre avec le duc d'Orléans, 138. Pourquoi elle se tourne du côté de la Reine, et contribue au retour de cardinal, 182. Parle à la Reine mère contre Fouquet, XL, 133. (Mad. de Motteville.)—Son portrait, XLIV. 314 Entrevue avec le cardinal et la Reine; elle reçoit un hillet de ceux princesse pour le condjuteur, XLA, go. Engage ce dernier à aller chez la Reine, 91. Se charge de faire consen-tir M. le duc d'Orleans à l'emprisonnem, de M. le prince, 100. Ecritan cardin. en faveur du coadjuteur, 16§. Sollicite le chapeau de cardin. pour ce dernier; son discours à M. Le Tellier à ce sujet, 173. Fait à la Reine et au cardinal l'eloge du coadjuteur: sollicite pour lui le chapeau, 179. Se sert de son crédit auprès de Monsieur pour le décider à favoriser la liberté des princes, 197. Son entre-tien avec la Reine au sujet du coséjuteur, (1). Elle instruit le condju-teur de la coquetterie de la Reine, (16. ( Mem. de Retz.) — Fait dun-

ner un blane seing à un soi-disant héraut de l'archid., lequel est rempli

## CHEV

és de la Pronde, XLVII, rte le rapprochement des avec le cardinal, pour le prince, 93. Ses demaretenir le coadjuteur dans la cour, 111. Elle obtient n une promesse de chardinal pour lui, 112. Pour r du parti de la cour, on nariage de madem.de Chec le prince de Conti ; démjet, 114. On l'y décide soup de peine, 115. Elle sus main avec le marq. de rès du duc de Noirmonempécher d'agir en faurd de Retz, 271. (Guy le demande un passe-port a S.-Germain ; il lui est NIII, 42. (.Mem. de Cons intrigues deviennent la diagrace de plusieurs per-stamment du garde des ateauneuf, du comman-ira, XLIX, 68. S'enfuit e; pourquoi, 179. Revient y est hiru roçue, mais y se fruideur que par la racontre des obstacles à i, 414. Est cloignée de la Revient en France, L, s la Reine les services des contre le pr. de Condé, remet pour raccommoder eur avec Mazarin, 2/8. caabuser la Reine de l'esle a pour Mazarin, 261. iment contre le prince de r attire toute la cabale de dans ses projets de ven-in Montglat ) — Pro-le duc de Beaufort et la dupthavon de se defaire , I.I. 157 Details sur les everution, 258 et suiv. es Mem. de Campion.)la ducheme, 338. Sun oujours dangereuse, 339. e avec le comte Holland d'interêts et de galante-Reine et le duc de Bucpedir en est la suite, 340.

ne la reine d'Angleterre

va trouver le Rui son

CHIG

mari; revient à Paris; Richelieu es-saie de la gagner pour le servir au-près de la Reine, 342. Méprise qui lui cause de nouvelles disgraces; elle quitte Tours, et gagne avec beaucoup de peine la frontière d'Espagne, 355. Envoie au duc de La Rochefoucauld pour 200,000 écus de pierreries, 356. Elle revient à la cour; néglige les conseils de La Rochefoucauld pretend ruiner Mazarin et retablir Châteauneuf, 380 et 424. Veut faire donner le Havre à La Rochefoucauld, a quoi Mazarin s'oppose, 38: et 425. S'impatiente de ce qu'on anie, 383. Ses plaintes et ses plai-santeries contre le cardinal, 384 et 426. Elle est éluignée de la cour, 390. Parvient à aigrir Monaieur contre La Rivière et contre M. le prince, I.II, 20. (La Rochefoucmild.) — La fait consentir à l'emprisonnement de ce dernier, LIII, 13. (Mem. de Lenet.) - Suit d'abord le conseil de La Rochefoucauld à l'égard de Mazarin ; puis, sagnée par le duc de Beaufort, travaille à le ruiner, LVIII, 18. Se ruine elle-même dans l'esprit de la Reine, 19. Son portrett, son ca-ractère, 65. (*Mém. de M. de.*".)— Moyeu que Richelieu emploie pour la faire sortir de France : la Reine fait ce qu'elle peut pour l'en empê-cher; mad de Chevreuse s'enfuit, 1.1 X., 348. Revient a la cour; comment elle y est reque, [04. Ordre de se retirer a Tours, 505. (La Porte) Curvaress (M. de) se bat en duel avec M. de Montmorency; suites de ce duel, LIX, 317 et suiv. Ses regrets sur la mort de M. de Montmorency, 320.

Curvaruar (madem. de ). Son portrait, XLIV, 315. Elle se rend au palais de Monsieur pour le presser de donner des ordres afin d'es pêcher le Roi de sortir, XLV, 238. CHEVRILLE (le sieur de ). Se con-

duite pendant le siège de Privas; il fait rendre cette place à Riche-lieu, XVIII, 417 et suiv. Chies (le card. ) est porté au con-

clave pour le trône pontifical par le

parti des cardinaux indépendans; son caractère; sa conduite dans les negociations pour la paix, XLVI, 307 et suiv. Trait de sa part qui fait deviner son génie au card, de Retz. 315. Il est du pape, 327. Conduite qu'il tient le lendemain de son élévation, 337. Foiblesse qu'il montre avec M. de Lyonne envers

le card, de Retz, 311. Son petit genie se manifeste de plus en plus, 354. ( *Viem. de Retz.*) — Il empè-che le Pape de faire pour le card, de Retz tout ce qu'il vouloit faire, XLVII, 346. Detourne le Souverain Pontife d'accorder au cardinal la

permission de faire imprimer une lettre adressée à tous les évêques de France sur l'état des affaires, 347. Lettre sur le conclave qui l'étit pape, 353, Opinion que le cardinal donne de lui aussitôt après son election, 371. Accorde au card, de Retz le pallium de l'archeveché de Paris, 377. Lui declare que, ne se sentant pas assez de force pour le sontenir plus long-temps, il lui conseille de s'accommoder, 389. Lui annonce qu'il a nommé un suffragant pour

gouverner le diocèse de Paris, 300. Fait une scène de théâtre de la cé-

rémonie de la conversion de la reine

Christine, 392. Ne veut plus enten-

dre parler des affaires du card, de Retz. 100. (Gur Joly.) Choisful ou Phissis - Prastin (Gilbert de ), évêque de Commin-ges, négocie avec les rébelles de

Bordeaux pour le service du Rol, LVII, 365. Comment il est forcé de sortir de la ville, 306. Cuorse un le comte de ', frère du comte Da Plessis-Praslin , investit

Santia, et defait un regiment de dragons ennemis, LVIII, 201. Est blesse a mort dans la tranchée; regrets que sa mort cause a l'armee,

Choising le comte de , second fils da marechal Du Plessis, est tue an combat de Cremone, L., 100 Cumstrale comte de , fils du

mare hal Da Plessis-Praslin, est tue au combat de Rethel, LVII, 352

colonel, est tue au siege de Santia. XLIX, 45a.

Сновесь (le duc de ), auparavant marq. de Stainville, forme le

plan de perdre le comte de Bernis; comment il y travaille, LXXVII. 167. Il est appelé au départem. des affaires étrangères, 168. Projette avec mad, de Pompadour de faire exiler

le cointe de Bernis, 169. Prolong-la guerre de quatre ans, 170. Tire parti du foible de cette dame, 171 Son portrait, son caractère, 172. CHOIST (François-Timoleon, ab-

bé de). Epoque de sa naissance, caractère de sa mère , LXIII , 133 Comment il se trouve initie aux mys tères de la politique , 125. Il est aimé par sa mère jusqu'à l'idolatrie, est accontume par elle a se travesti: en femme, 126. l'ait ses études ecclésiastiques, et conserve ses bizarres penchans; se presente en habits de femme chez le duc d'Orleans.

127. Joue la comédie à Bordeaux sur le théatre public, sous le même de-guisement; se fait apptier mildame de Saner dans le faubourg S.-Mar-ceau à Paris, 198. Visite le cure de S.-Medard; assiste aux offices de 🛌 paroisse avec ses habits de femme, 129. Y présente le pain bénit, 130. Recoit une sévère reprimande du duc de Montausier, 133. Se rend en Berri, où il se fait passer pour une jeune veuve , 134. Explication donnée par lui-même de sa manie extravagante. 135. Il est oblige de sortir de France : voyage en Italie : sa passion pour le jeu , 136. Devient conclaviste ge-

neral des cardinaux français pendant l'election du pape ; comment il est amene à changer de conduite, et a reparer ses desordres, 137. Il obtient d'être adjoint à l'ambassade de Siam, (3q. Recoit les ordres sacres a Siam. rio Presente an Roi la l'ie de David et la traduction des Psaumer. est recu membre de l'Acade**mie** fr**à**ncaise, forme chez lui au Luxembourg une reunion d'hommes de lettres.

(4). Ses travaux litteraires, ses Memoires , comment il les a cerits, 111

### CHOI

Sa mort, son portrait, 143. Morceaux fort curieux trouvés parmi ses manuscrits, 144. En quoi l'édi-tion présente des Mémoires de Choisy est plus correcte et plus complète que celle de 1727, 145. Pièces faussement attribuces a cet abbe , 1 (6. ¿.Votece. — But de l'auteur en écrivant ses Memoires, 117. A quoi il s'est plus particulièrement attaché. ríg. Lecons que lui donne sa mère pour n'être point glorieux, 152. A l'age de dix ans il cerit sous sa dicter toutes ses lettres qui parlent d'aftaires ou de nouvelles , 153. Sa liaion avec le card, de Bouillon , 155. Il passe plusieurs années de sa vie aupres de M. le prince et de Turenne, et se trouve par hasard ami intime de plusieurs ministres, 158. Sert la messe au Roi au passage du Rhin , 16 j. Ses regrets de la mort de M. de Longueville, 166. Aventure qui amène son grand-père a la cour de Henri m. 171. Son père fait plusicurs traites en Allemagne, 226. Il perd si charge de chanceller de Monieur a la mort de ce prince ; mad. de Cheisy ne cesse de précher a ses enfans qu'il ne fant s'attacher qu'au Roi, 227 Lable de Choisy reprend ars Memoires à l'epoque de la revo-cation de l'edit de Nantes; secons qu'il tire de l'ouvrage de M. Dans-geau, 178 Il solliente étoblient la coadjuturene de l'ambassade de Siam, Son depart, Jan Anecdote sur des disears de bonne aventure, 3/3 Comment l'abbe de Choisy se rend necessire au chevi de Chaumont, ambassadeur a Siam, 326. Projet de baranque de l'abbé pour le roi de Siam, 3 ». Issue de l'ambasside, 331 Retour de l'abbé à Paris, audience du Roi, questions que lui fait le monarque, 332. Seconde audience, quel en est le motif, comment I dibe est accueilli, 333 Regret de Labbe ; 35 j. Il va s'enfermer a i seminare , presente au Roi la Lic de Dacid et les Psaumes; est recu fort agreablement, 335. Sa réponse a Louvois sur les présens des ambas-sadeurs du roi de Siam, 336. Est CHOU

109

soupconne d'avoir travaille à la harangue de conge de ces ambassadents, 33-. Détails sur son enfance et sur son éducation efféminée, 431. Sa familiarité chez les ministres, 433. Il va a Rome comme conclaviste du card. de Rouillon, 486. Devient conclaviste du card. de Retz, 48-. Est installe dans le conseil des cardinaux français; fait leurs dépêches, ba se le premier les pieds du pape elu, 488. (Mas. de Choisy.)

caronnaux rrançais; iait teurs depeches, ba se le premier les pieds du pape elu, [88. (Man. de Choisy.) Cuotsy, maréchal de camp, habile ingénieur, construit Sarre-Louis, LXHI, 346. Force le pr. d'Orange à lever le siège de Maestricht; ast nomme gouverneur de Sarre-Louis, 347.

CHOISY DE CAN (mad. de) engage M. de Bouzy à embrasser l'état ecclésiastique, et contribue à sa grande fortune, XXXIV, 331. CHOISY (mad. de) fait à Made-

Chorse (MAXAIV, 331).
Chorse (Mad. de) fait à Mademoiselle des ouvertures sur le projet de la marier avec le Rot, XLI, 139. Recoit l'ordre de se retirer en Normandie: cause de m disgrèce, XLII, 328. S'intrigue dans toutes les affaires qui peuvent être agréables à Madame; ses empressemens et ses soins pour Mademoiselle, XLIII, 55. Se rend ridicule par la conduite qu'elle tient avec M. le priuce à l'occasion du mariage de son fils avec une fille de la priuc palatine, 68. Sa mort; desagremens qu'elle cause à Mademoiselle, 131.

Chocas (madem ) est chamée de la cour , pourquoi ; elle entretient toujours les hontes que Monseigneur a pour elle; recoit dans as retraite les plus grands personanges de la cour, LNVI, [59. Souven de Caylus .—Son esprit, son caractère; sa conduite simple pendant qu'elle vit avec le Dauphin, LNVI, 74. Comment elle se tient a Meudon envers les princes du saug, trait de désin teressement de sa part, 75. Sa retraite après le mort du Dauphin, 76, Mem de Duclor )

Chot ris le sicur de) arrive au securs du roi de Navarre devant Cahors, et contribue als pulse de cette place, 1, 200 Choverrs (le marq. de) devient licuten, général, et fait plusieurs campagnes en Flandre, en Italie et en Espagne; est blessé grièvement au siège de Bordeaux; s'engage avec le prince de Condé dans la guerre civile; fait son accommodement particulier avec la cour; est envoyé ambassadeur du Roi à Lisbonne; accu-

se Lenet dans ses Mémoires de dilapidations; pourquoi ces Mémoires ne font point partie de cette Collection, LIII, 18. Chaistin, prédicateur célèbre de la Ligue, annonce en chaire aux Pa-

risiens la nouvelle de la perte de la bataille d'Ivry, I, 133. Christine, reine de Suède, vient en France, XXXIX, 375. Lettre du due de Guise sur cette princesse, 3-6. Elle fait son entrée à Paris et

376. Elle fait son entrée à Paris et loge au Louvre, 3-8. Gagne tous les cœurs, 379. Reçoit la visite du Roi à Chantilly, 380, et celle de la Reine mère au Fnyet, 381. Se rend à Compiègne, 385. Détails sur son séjour dans ce lieu et sur sa personne, 386. Son départ de Compiègne, 391. Elle voit la célèbre Ninon, et lui donne des marques d'estime, 392. Fait un second voyage en France; est contrainte de s'arrêter à Fontainebleau;

y fait massacrer Monaldeschi, 418. Détails à ce sujet, 419. Est blamée de tout le monde, 420. Obtient de venir à Paris; y moutre peu de conduite et beaucoup d'emportement pour le plaisir; s'en retourne à Roine, 421. (Mém. de Mottevelle) — Elle est visitée par Mademoiselle;

détails sur sa personne, XIII, 71 et suiv. Son entrée à Paris, 86. Elle communie à Notre-Dame; son séjour à Chantilly, 87; a Compiègne, 88. En quoi elle deplait à la Reime et au cardinal, 89. Madem. de Mont-

penuer) — Fait une visite à l'Académie francaise; details à ce sujet, XLVIII, 181 et suiv. Conrart.)— Elle abdique la conronne par esprit

romanesque; ses voyages en Europe, I., 456. Magnifique reception qu'on bit fait en France, I.I., 12. Retourne a Rome, (3. Revient en France; est visitée à Fontainebleau par le Roi, 38. l'ait tuer de san; froid un de ses gentilshommes; retourne à Rome, 46. (Montglat. — Comment elle est proclamée reine,

LVIII, 275. Elle protège les sciences et les savans, 277. Son portrait, son savoir, 281. Motifs qui lui fout abdiquer la couronne, 284. Elle abdique dans une assemblée des Etats.

286. Va prendre possession de l'île d'OElande, 287. Se rend à Bruxelles, 288, où elle fait abjuration : va a Rome, 289. Etat de la cour de Rome à cette époque, 290. La Reine se défait de tous ses officiers espagnols,

et en prend d'Italiens, 310. Va en France; comment elle est recue à Paris; se rend à Compiègne, où est la cour, 311. Retourne en Italie: comment elle est accueillie et fêtee

pendant sa route, 312. Revient en France; pourquoi; sa sévérité envers Monaldeschi, 315. (Mem. de M. de \*\*\*.)

Chrovologie. Nécessité de suivre l'ordre de la chronologie dans la publication des Mémoires faits sur les ministères de Richelieu et de Mazarin, XXXI, 1.

Churchill, depuis due Marlhorough, capit, des gardes et favori de Jacques ii, abandonne le parti de son maltre pour celui du prince d'Orange, LIX, 195. (Mem. de M. de \*\*\*).) — Se rend auprès du prince d'Orange, auquel il vent livrer le Roi, LXV, 41. (Mem. de la cour de France.) — Son portrait, attribué au duc de Shrewsbury, 393. Accident qui empêche que Churchill ne livre le Roi au prince d'Orange, 330. Conquêtes de Marlhorough en Flandre, (as II prend Hoy et Limbourg, 37. (Berwick, Cinq-Mass (le marq. de) fait de grands progrès dans l'esprit du Roi, il acute de la contra de la contr

grands progrès dans l'esprit du Roi, il pretend au mariage de la princ. Marie de Nevers ; Richelico lui conseille de s'en désister, XXXVI,68. Il s'unit a M. de Bonillon, et s'engage au service de Monsieur contre le cardinal, 75. Sa conspiration est déconverte; il est evecuté, 77. (Mém de Brienne.) Foir, pour d'autres details, même tome, p. 300. — Est pousse à la cour par Richelieu; ses qualites; il est pourvu de la charge de maître de la garde-robe, XLIX, 35. Commeut il est substitué à la faveur dont jouit mad, de Hautefort par le cardinal, 238 et suiv. Sa querelle avec le due de Nemours prouse dans quelle faseur il est auprès du Roi ; il devient grand écuyer, ajo. Sa faveur auprès du Roi; sa lierte, 370. Ses brouilleries avec le Roi ; a quelle occasion, 371. Il dei ient amoureux de la princ. Marie de Mautone, 372. Comment Il devient suspect au cardinal, 373. Cherche les moyens de se venger de lui et de le supplanter, continue sea lisisons wee le doc de Bouillon, 374. Fait u Roi des railleries du cardinal, herchant a le degoûter de lui, 375. La baine entre eux eclate publiquement, 3-8. Ses efforts pour empé-ber qu'on s'apercoive de la manrate mine que lui fait le Roi, 381. Il cherche a se sauver ; est arrêté , et conduit dans la citadelle de Montpellier, 385. Est condamné et exérute a Lyon, Jup. Montglat. \ lowcauld - Il demande au Roi le ommandem des troupes qui doient conduire les consois qu'on ensoie a Arras, et l'obtient malgré le ardinal , LIV , 416. S'en desiste pour prendre celui des volontaires, les gendarmes et chevau-legers de a garde, fait sa paix avec le Roi, t se raccommode avec le cardinal, i : S'engage dans les interêts de M. le comte, §18 Outre du traitenent qu'il a reco do cardinal, il se les ide a ne rien omettre pour le perire, reluse le gouvernement de l'ouraine, (12. Bonne a diner a M. de Bouillon, de qui il reçuit les resurante ca du secret et de non amitie, (23 Sonde les dispositions du Roi de gard de cardinale, (2). Tourne mutes ses vura vers Monsieur; prie M. de Bouillon de venir a Paris, (25. son entretien avec lui sur lea moyens le perdre le cardinal, tous deux se

decident à truiter avec l'Espagne, 427; et y font consentir Monsieur, 428. Lettre de M. de Marca, conseiller d'Etat, à M. de Brienne, sur ce qui s'est passe à l'instruction du procès de MM. de Cinq-Mars et de Thou, 456 et suiv. Journal contenant tor ce qui s'est passé à l'yon durant l'instruction de ce procès, 46: et suiv. (Relation de Fontrailles.)

CLANLEU, gouvern. de Charenton pour les frondeurs, aime mieux mourir que de se rendre su prince de Condé, XXXV, 103. (Introd.) — Il rend Dismude aux ennemis, XXXVII, 204. Est tué su niège de Charenton, XXXVIII, 181. (Mdm. de Motteville.) XLIV, 326; XLVII, 55. I., 158; LXI, 504.

CLAUSTL, agent du duc de Rob est envoyé en Espagne pour faire, de sa part, des propositions qui sont agreces, et reçoit de la cour de Madrid de grandes promesses pour le parti luguenot, XXIV, 448. Se rend en Italic auprès de don Gonrales pour recevoir 150,000 duons qu'il ne peut toucher, 454. Entre-tient le duc de Rohan d'esperances et de promesses, 58. Vient trouver le cardinal, auquel il découvre tous les mauvais deserins du duc de Se-voir contre la France, XXV, 426; et les attentats medités contre la personne même du cardinal, 429. Lat arrête par le duc de Roban, qu'il est venu solliciter de la part de la Reine mere, XXVIII, \$12. Est cond onne a mort et executé. (13. ( **Mé**a de Rabelieu — Envoye par le comte de Cerbellon pour seduire le duc de Rohan, est arrête et pendu, XLIX, 101. ( Montglat.)

Créurer viii , pape , rempli d'estime pour Henri 1v, se prête a une resunciliation qu'il desireit deputs long temps , I . : 8; Introd. ) -Artifice dont il se sert pour decesvrir les intentions des Espagnols sur cette reconciliation qu'il projette, XXXIV, 249 Mem de l'and Arnauld. )

CLÉMENT VI (le pape) public une bulle qui condamne les 5 proposi-

COEU tions qui se trouvent dans le livre de Jansénius ; cette bulle est unanimement reçue par l'assemblée du

clergé, et approuvée par le parlem., XXXIII, 256. Par une autre bulle, il supprime le monastère de Port-Royal des Champs, 259. CLÉMENT (Jacq.) assassine Henri

in. Diverses conjectures sur ses com -

plices; il est tue par La Guesle, I, CLERMONT (le sieur de ) est chargé de l'artillerie à la bataille de Cou-tras, I, 397. Est loue par le roi de

Navarr. pour l'avoir bien servie, 398.

CLERMONT (le comte de), prince du sang, prend Furnes, LXXIII, 368. (Mém. de Noailles.)— Il rem-place le maréchal de Richelieu à l'armée d'Allemagne, LXXVII, 157. Evacue l'électorat d'Hanovre; perd la bataille de Crevelt, gagnée par le prince Ferdinand de Bruns-

wick , 158. Est rappele ; pourquoi , 159. ( *Duclos.* ) CLINCHANT, gentilh, de Champagne, qui, après avoir volé sur les grands chemins, s'est jeté dans le parti enuemi, est chargé si rudement par le marquis de Bourbonne, qu'il est contraint de se retirer dans l'armee du duc Charles, XXVIII, 431. ( Mem. de Richelieu. '-Visite souvent Mademoiselle, lui donne des

nouvelles du siège d'Etampes, l'entretient du projet de mariage avec l'archiduc, XII, 250. (Madem. de Montpensier.) — Il est ldesse à l'at-

tarne

du faubourg S. - Antoine , XLVIII. vvs. Conrart. Corregion, vice-amiral, refuse de payer un brevet de retenue de 120,000 liv. sur sa charge, qu'il n'a point achetée, J.XXVI, 253. Se retire au noviciat des jesuites ; refuse le bâton de marcebal, et une somme d'argent qu'on lui offre s'il veut donner sa demission de la vice-amirante, quatre jours avant sa mort, on bii envoje le bâten de marcebal,

254. Contants Annibal d'Estrees, marq, de l'est charge d'aller a Bruxelles pour ramener la princ, de Condé; pourquoi il échoue dans cette commission VIII , 137. (OF.co-nom. royales.) — Ambassadeur en Suisse, il est nomme lieuten, general dans la Valteline, XXI, 48, Bus-

sompierre.) I'ov. l'art. d'Estrees. Conuvers (le marq. de 'prend et rase les châteaux d'Herbemont et de La Tour, L.I., 38.

Coucyac (le marq. de ) se says-heureusement, à l'attaque de Cas-

renton, sur un glacon qui l'apporte auprès de Paris, XLVII, 55.

Coigny (le marechal de ) est force de se retirer sous Weissembourg devant le prince Charles de Lor-raine, LXXIII, 368; puis d'abar-

donner Haguenau, 369. Malgre les représentations du marce, de Noalles, il se retire sous Strasbourg; 🥶 forcé de quitter son camp de Bischez pour aller defendre la gorge d~

montagnes, 374. Coistis (le marq. de), neven de Richelieu, est pourvu de la chars de colonel general des Suisses, dont

Bassompierre, titulaire, passe 55 compromis en sa faveur, XXI, 357 Coustax ele marq, de 7 et le comte nt Vivonse se signalent dans su

combat livre près de Conde, L. (66 COLALTO, général des troupes de l'Empereur, s'empare de Caneto de Viadana, et marche a Mantone. XXV, 293. A la nouvelle de 1 amvée du cardinal , il commence a pe-

ler d'une suspension d'armes, 340 (Mem. de Richelieu., — Assign Mantone, LVI, 301. Se retire de devant cette place, 302. ¿ Gramon: Convero, major du regim de Palfi, est tue dans une affaire cen-

tre les mécontens de Hongrie , 14X

Contro, colonel de Croates, est tue au combat de Nabal , LIX , 🤝 Correr et colonel de Champagne. et le marquis or S.-Greats. tues au combat de Valcour, LXVIII.

380 Column est nomme prem commis des finances après l'emprison-nem, de l'ouquet, XI., 163. Mesc de Mottevelle - Est vole par d + NIII, 45. (Conrart.) — par le Roi, qui l'entrecret des moyens de rétamces, LI, iai. Est nomseil royal des finances, et d Etat, 123. Conscille au tablir sur la côte de Bar-. (Montglat.) — Va trou-aussităt après la mort de et lui dit que le cardinal rens licux, près de 15 milgent complant, conseils onne a cet égard , com-it de sa fortune . LXIII, portrait et son caractère, omme troisieme intendant es, 214. Prend un ton de conseil, 215. Comment il sa reconnoissance a Brisapot-de-vin de 20,000 fr. nne a mad. Colbert, 229. scheter une charge de pre-comptes; pourquoi il en ne, 230. Persuade à Fouaidre sa charge de procural. 249. Comment il en ut, 250 et suiv . . Vem. de

r, maltre des requêtes, inistre d'Etat, est envoye lenipotentiaire a Aix-la-1.1, 149. n, secretaire de la duch.

at penda comme complice spiration des catholiques ersonne du Roi, Ll X, 163. a Camiral presente au rotestan ann requête pour de leur culte, 1, 31. cassos ration qui a tous les d'un ligue, ij. Public ste dans lequel il se ded'avoir pris part a la mort Guise, 48. Sauve l'armée te après la bataille de Jarl'ait le siege de Poitiers, oblige de lever, perd la r Mouteoutour, r. Serend ou il est appelé, malgre de ceux de son parti, 54. se au Roi sea plans pour sent de l'Autriche; est du Lourre, 59

COLIGNY (le comte de ) est envoyé avec 6,000 hommes au secours de l'Empereur, LI, 130. Se signale contre les Turcs au combat de Kermen et de S.-Gothard ; les mauvais offices de La Feuillade deviennent la cause de sa perte, 131. (Mont-glat.) — Vient a Montrond, où la princ. de Condé le retient à son service, LIII. 221. ( Vem. de Lenet.) - Il rejette fièrement la proposition que lui fait Mazarin, LXIII, 205 et suiv. Sa mort, 296. ( L'abbé de Chois .),

Collent ( Maurice, comte de), sert d'intermediaire entre la Rein et le duc d'Enghien, LI, 370 et 415. Est blesse en ducl par le duc de Guise, 391.

Corigar, fils du comte de Coli-

Colicay, his du comte de Coli-gny, est tué a l'attaque de Charen-ton, LXI, 404.

Collored (le gén.) est fait pri-sonnier par le marq. de La Force, et envoyé à Vincennes, XLIX, 113. Conàx (Jacqueline Le Voyer, femme du sieur), dévoile une con-spiration formée contre la vie du Bei VIII 36.

Roi, VIII, 367.

Consurt (milord), à la tête de trois régimens, feint d'aller enlever un parti ennemi, et va se rendre au pr. d'Orange, LIX, 193. Contat , gouvern du château de Dijon , fait manquer un dessein qui a pour objet d'assurer ce châtean aux partisans du pr. de Condé, et d'arrêter le duc de Vendôme, LIII,

Conninces (le sieur de ), capit. aux gardes, est blesse à mort au siège de Piguerol, XXXII., 143.

Couminus, lieuten, des gardes du corps, est charge d'arrêter Broussel ; son courage et sa fermete dans l'execution de cette commission, XXXV, (ig. Est charge de conduire a Vincennes les pr. de Conde **et d**e Conti, et le duc de l'ongueville, 153 (Introduct.) — VVVIII, 450 Nomme gous, de Saumur, il prend puseration de son gouvernement avant que le duc de La Rochefou-cauld ait pu l'en empécher, XXXIX **c**nt 27. (Mad. de Motteville.) — Conseille de rendre Broussel mort ou vif, XLIV, 215. (Vém. de Retz.)—Arrète chez lui Broussel, XLVII, 19.

XLIV, 215. (*Vém. de Retz.*)—Arrête chez lui Broussel, XLVII, 19. Arrête le pr. de Condé au sortir du conseil, le conduit à Vincennes, 97. (*Gur Joly*.)—Arrête Broussel, et le conduit à S.-Germain; détails à

ce sujet, L, 124. (Montglat.)
Comminges, capit. de cavalerie,
est blessé au siège d'Arras, XLIX,
272.
Compagnie des Indes. Arrèts rendus concernant cette compagnie
après la fuite de Law, LXX, 68. Ses
actions sont réduites à 50,000, et ses

dividendes établis sur les revenus et profits du commerce de ladite compagnie, 110. Perte qu'elle éprouve, 112. CONCINI, seign. florentin, amené en France par Marie de Médicis, parvient à une grande faveur, IV, 67. Son crédit et son faste après la

parvient à une grande.

67. Son crédit et son faste après la mort du Roi, VIII, 389. Son entretien avec Arnaut, secrét. de M. de Sully, (o.5. Comment il devient premier gentilh. de la chambre, (23. Va visiter M. de Sully; leur entretien, (61. Sa haute fortune sons la régence devient la cause des malheurs publics, IX, (85. Il entretient les grands en division, pour qu'ils ne puissent empècher son élévation,

350. Fait décider la Reine à s'assurer de la personne des princes, 3-3. Son hôtel est pillé par le peuple, 3-4. Il est tué par le capit des gardes Vitry, 3-7. (OEconom. royales.)—Il achète le marquisat d'Ancre; recherche M. le prince de Condé; est employé par les ministres pour empêcher l'accommodement du comte

de Soissons et du duc de Bouillon, XVI, 200. Sa faveur et son élévation leur consent de l'inquiétude; moyens dont il se sert pour empécher l'accommodement, 201. Il conteste le rang à M. de Bellegarde au sacre du Boi, niécontentement du comte de Soissons et du duc d'Epernon con-

tre lui, 203. Sa réponse aux ouvertures que lui fait faire le comte de Soissons sur le projet de marier son

fils le duc d'Enghien avec madem. de Montpensier, et du renvoi de Sully du ministère, 206. Son entrevae avec le comte de Soissons; ils vost

ensemble chez le duc d'Epernon, où tout se passe à leur satisfaction commune, 207. Sa brouillerie avec M. de Bellegarde; quel en est le sujet; éclat qu'elle fait à la cour, 210. Il s'en remet au comte de Soissons pour ar-

ranger cette affaire, 212. Comment l'accommodement se fait chez le comte, 213. Le marquis se lie plus étroitement avec le comte, 214 Enpêche sous main la réconciliation de

duc d'Epernon avec le comte, 221.
Sa réponse à une ouverture faite par M. de Bonceil de marier son fils à une des filles du comte de Soissons, 223. Obtient le gouvernement de la ville et citadelle d'Amiens.
225. Presse le marquis de Cœure de sonder les sentimens du comtede

Soissons sur le projet de marier su fils à une des filles de ce prince, 226 Son impatience à cet égard, 226 Prend des arrangemens pour s'asserer de la citadelle d'Anniens, lesquels sont approuvés par la Reine et les ministres, non sus quelque difficulté, 230. Essaie de diviser k comte de Soissons et le pr. de Confé.

247. Est envoyé de la part du la et de la Reine vers le comte de Sois los set le pr. de Condé pour les inviter à revenir à la cour, 250. Il la ramène à Fontainebleau; à quella conditions, 251. Remporte une virtoire contre la cabale de MM de

Guise et d'Epernon, 252. Forme une ligue contre les ministres, 253. Dépèche un courrier au duc du Maine, pour l'exhorter à revenir à la cour, 258. S'oppose sous main sen prétentions du conte de Soissons, 260. Conçoit le dessein de marin M. du Maine avec mad. d'Elboré.

du dame, a62. Paroit avoir encourn la disgrace de la Reine, 264. Exagère pur ses plaintes l'impuissance où il rest auprès d'elle, 265. Fait conscille ler au duc de Bouillon, au pr. de Coudé et autres, de se retirer dans

et sa propre fille avec le fils de cette



leurs gouvernemens, s'engageant à veiller a leurs interets, 200. Comment il reçoit l'ouverture qui lui est faite de marier sa fille avec le marquis de Villeroy, 167. Profite de l'affaire de Mantone pour faire revenir les princes à la cour, 269. Visite le due de Bouillon, 270. S'opour ace que M. de Courtenvaux nit la charge de premier gentille de la chambre: prend la resolution de se retirer dans son gouvernem, d'Amiens, 271. Revient a la cour après la conclusion du mariage de sa tille avec Villeroy, qui est signe à Fon-tainebleau, chagrins des ducs de Guise et d'Epernon a cette or casion, 274. Commencement des aigreges entre le marq, d'Ancre et le duc de Longueville, gouvern, de Picardie; Concini est nommé maréchal de France; fait obtenir la charge de prem. gentilh, de la chambre a Courtenvaux, 253. Se montre oppose aux resolutions de la guerre, 255. Sa mesintelligence avec Villeroy ouvertement declaree , 380. Nouveau sujet de differends avec le duc de Longueville, 282. Il veut rompre le contrat de mariage avec Villeroy, 283. Fait donner le gouvernem, d'Amboise a M. de Luynes, 285. Se retire à Amiens, mecontent du chancelier, de son frère, et du duc d'Eperpon, 201 Averti par M. le prince, part pour Caen, 311. Sa mort change en un instant la face des affaires, 326. Son portrait, 328. (Mon. de d'Estrers) — Il sa hète le marquiant d'Ancre pour 330,000 liv , \$22. Sa querelle avec le grand écuyer apaiser par le comte de Soissons, \$32. Il ac rend a Amiena pour s'opposer aux desseins de M. de Longueville, NVII. 16. Aniege Clermont - en-lieauvisia, et le force a se rendre, 111 Quitte le gouvernement de la ville et citadelle d'Amiens, et prend la lieuten generale de Normandie, ift. Prevenu qu'on vent attenter a sa persunne, il quitte Paris en dili-gence, 158. Y revient avec une auturite plus grande qu'auparavant. 165 Travaille a se remire maitre de

la personne du Roi en éloignant ceux qui lui sont les plus dévoués, pour y mettre des siens ; prend la garde de la Bastille, 193. Moyens qu'il emploie pour maintenir son crédit et son autorité; se fait détester, 199. Fait lever des troupes qu'il dit vou-loir payer à ses frais; aspire à la charge de connétable, 208. Se pré-seute au Roi, à qui il offre de lui fournir de l'argent, 210. Ecrit au Roi qu'il a fait lever des troupes à ses depens pour son service, 211. Est tue au Louvre, 221. Tableau de sa tyrannie, 229. Traitement fait à son cadavre par le peuple de Paris, 230. (Pontchartrain.) — Il fait hat-tre par ses valcts de pied un cordonnier qui lui a refuse la sortie de la porte de Bussy, XX, 107. Sa vi-site hardie chez M. le prince; tous les seigneurs le menscent; M. prince lui declare qu'il ne peut plus le défeudre, et lui conseille de se retirer en Normandie, 109. Curien-se conversation avec Bassompierre après la mort de as fille; ses tristes presentimens, 133. (Bassompierre.) — Il recherche l'amitié du comte de Soissons; à quelle condition elle lui est accordee, XXI bis, 82. Il lui promet de travailler au renvoi du promet de travanier au reason un duc de Sully, 85. Il demande et obtient, par le credit de sa femme et contre l'avis des ministres, le gouvernem, de la citadelle et ville d'Amiens, 116. Il prétrud marier su s'il-amiens des Glanda comte de Sein. fils a une des filles du comte de Sois sons; comment les ministres trayersons; comment les ministres traver-sent ses projets ambiticux, 117, Il va trouver M. le princire et M. le comte de la part de 1.L. MM., et les re-mène à la cour, 135. A la mort de M. le comte, il veut à appuyer de M. le comte, il veut à appuyer de M. le prince: projette le mariage de M. du Maine avec madame d'Elbo-uf, et de M. d'Elbœuf avec se proper fille, 14. Demande le gon-vernement de llordeaux et de chi-teau Trompette pour le pr. dé Con-dé, et ne peut l'obtenir, 156. Il prie as femme de demander à la Reine le gouverneur. de l'éronne pour le prince, ce qu'elle ne peut obtenir, 158. Sa vanitė, 159. Il conseille aux princes de faire éclater leur mécontentement, et de se retirer de la cour; il s'engage à veiller pour cux auprès de la Reine, 162. Les ministres tachent de le gagner, et lui font proposer le mariage du marquis de Villeroy avec sa fille, 163. Comment

il reçoit cette ouverture, 166. Preud occasion de la guerre que fait le duc de Savoie en Italie pour faire revenir les princes à la cour ; il communique au duc de Bouillon le projet de mariage, que le duc approuve, 170. Les ministres loi font donner l'ordre de s'absenter de la cour, 171. Le mariage de sa fille avec le marq. de Villeroy est publié et signé, 175. Jalousie qu'il excite parmi les grands, 176. Froideur entre le marquis et M. de Villeroy, 179. Il fait donner la ville et le château d'Amboise à Luynes, 214. Fait creer des offices de trésoriers des pensions, dont il tire 1,800,000 livres, 217. Motifs qui le rapprochent de M. de Villeroy, ville.)—Concini est maitre de l'Ess 251. Sa vanité devient la cause de sa sans entrer au conseil ; achète le marruine, 264. Il reçoit ordre de se retirer à Amiens, 265. Remet la citadelle

de cette ville ; est nommé lieuten. de

roi en Normandie, gouvern. de Caen, de Pont-de-l'Arche, de Quillebœuf, 296. Fait hattre à outrance le cordonnier Picard, qui l'a empéché de sortir de Paris sans passe-port, 306. Suite de cette affaire, 307. Le ma-réchal et sa femme se livrent aveuglément au prince de Condé, 309. Complot des princes contre le maréchal; propositions diverses, Alarmes et désespoir du maréchal et de sa femme, 330. Il s'eloigne de la

cour, 331. Sa maison est pillée par le peuple, à la nouvelle de la détention de M. le prince, 345. Il revient à la cour, et se mêle de nouveau des affaires, 368. Comment il se fait des ennemis par sa conduite, sa vanite, et par l'abus du crédit dont il jouit, 396. Son caractère, 399. Pourquoi il prend Richelieu en haine, (or. Il sollicite en vain le gouvernem. de Soissons, 402. Son dépit de ne pou-

voir l'obtenir, 403. Il essaie de per-

suader à la Reine mère que Manzot, Barbin et Richelieu la trahissent, et veulent la faire empoisonner, 405 Extrait d'une lettre qu'il écrit à Richelieu dans un moment de colère.

406. Il refuse de se rendre en Italie.

comme la Reine mère le lui conseille; forme le dessein de reprendre le gouvernem. d'Amiens, 108. Il est tue ra entrant au Louvre par le baron de Vitry, 116. Reflexions sur ce meur-tre, 126. Le corps du maréchal est déterré, trainé par la populace des les rues de Paris, et indignement mutilé, (28. Histoire de Concini;

sa naissance, sa jeunesse, son mi sa naissante, sa jeuntose, ma mriage, 452. Moyens par lesquele a s'elève; son caractère, 453. (Mem de Richelieu.) — Détails sur sa mort, XXXV, 326. (Brienne.)— Pour rompre les mesures des grands. il fait arrêter le pr. de Conde, et lever une troisième armée, XXXVI. 332. Sa maison est piller; il est ter au Louvre, 333. ( Mem. de Moue-

quisat d'Ancre ; ose prétendre à madennis, de Soissons pour son fils. XLIX, 20. Par son conseil, il fait arrêter le pr. de Condé, 23. Fait setir de la Bastille le coınte d'Auvegne, pour l'opposer aux princes me contens, 24. Personde à la Reise à la Reise d'éloigner Luynes, 25. Est arrête.s. tué au Louvre, 26. (Montglat.' -Trait de l'histoire de Concini re-

Trait de l'histoire de Concini re-conté par Dangeau, LXIII, 169 et suiv. (Mém. de Chotev.) Conclave pour l'election d'an pape après la mort d'Innocent v Détails sur les diverses factions qui le partagent ; noms de ceux qui son i proposes: leur caractère, leur ge-nie, XLVI, 307 et suiv. Peintere des conclaves, 332 (Mém. de Ren.) - Lettre sur le conclave tenu pour l'élection d'Alexandre vii, XLVII.

353. ( Gur Joly. ) Coxpé (le pr. de), frère du roi de Navarre, est arrête à Orleans. et juge par une commission; la mort du Roi previent sa condamnation. 1, 35. Il est absous par le parlement;

# COND

rue avec le duc de Guise, are d'Orléans par surprise, uit prisonnier à la betaille 46. Contracte des liailes benutés faciles qui en-Reine, 49. Parolt à la tête ée réunie à S.-Valery, 51. nlever le Roi à Moncraux, sit qu'on veut l'arrêter, il La Rochelle avec l'amiral, ié à la betaille de Jaruac esquiou , 56. (le pr. de), fils du précére en France avec des reitre jusque dans le Bourbon-. Obtient le gouvernem. de e, 66. Surprend La Fère; i de se sauver en Anglei. (Introduct.) — Averti it mettre des gardes auprès s'echappe d'Amiens, et lemagne chercher des se-est déclaré chef de tous la religion réformée en 154. Entreprend de former ur lui-même, lequel est ar le vicomte de Turenne, rige Brounge; forme une : sur Angers, 345. Quel succès, 347. Assiste à la le Coutras, où il combat ant, 347. Meurt empoi-15. (Ofconom. royales.) (le pr. de) se retire en rec sa femme, VIII, 134. Roi pour justifier sa sortie; n manifeste contre Sully, tre en France après la mort ion. Fait presser Sully de levant de lui pour l'accumu Louvre, \$10. Comment par la Reine, \$12. Va voir Aracaal, \$13. Son entre-lui, \$14. Comment il est de suivre ses conseils, 417. un parti de mécontens, et m Lurraine, IX, 350. Ecrit e coutre les désordres de 51. Après avoir traité avec , il engage le duc de Venn faire autant, 353. Ecrit il se plaint des abus de stration et de l'autorité ex-

## COND cessive du maréchal d'Ancre, 359. Pait des levées en France et en Alie

137

magne, 361. Lassé de la guerre, il recherche la paix, 365; la signe, 367. Fait un traité secret avec la Reine, 370. Vient à Paris, 371. Annonce au maréchal d'Ancre qu'il ne eut plus le protéger, et se retire en Normandie; est arrêté, 373. (OEconom. royales.) — Rappelé du Bernales. à la cour, il forme de nouvelles cabales; convoite la couronne, X, 23. Se reunit au card. de Retz et au maréch. de Schomberg pour la direction des affaires, 39. (Notice.) -Refuse d'entendre aux proposition du comte de l'uentes; quitte Milan pour aller à Bruxelles, et de la revenir en France, XVI, 189. Résiste de nouveau aux propositions des Espagnols; rentre en France, 194. Comment il est accueilli à la cour, 195. Est fait chevalier des ordres du Roi, 203. Demande la survivance de la charge de connétable; n'ob-tient que l'hôtel de Gondy, 208. Va prendre possession de son gouver-nement de Guienne, contre l'inten-tion de la Reine mère, qui le fait observer par le duc d'Epernon, 222. Résiste aux propositions des minis-tres ; quitte la cour avec le comte de Soissons, 248. Après la mort de ce comte, fait connoître ses prétantions, 262. Est contraint de quitter la cour, 264. Publie un manifeste; se rend à la conférence de Soisson 276. Se retire à Ste.-Menchould; le traité avec les princes y est con-clu, 277. Veut entrer à Poitiers, dont les portes lui sont refusées, 281. Excite le perlement contre le maréchal d'Ancre et le chancelier; remet son gouvernem. d'Amboise, 284. Fait tout ce qu'il peut pour empêcher le voyage de I.L. MM. à Bayonne; se retire avec les autres princes, 285. Prend son readesprinces, 265. Frend son rends-yous général à Crécy-sur-Surre, 294. Marche sur Dummartin, dont il se rend maître, 295. Se rend à la con-férence de Loudun, 299. Ses mo-tifs pour désirer la paix; ses prétentions, 301. Se rend à l'aris de l'ordre 306. Entre dans le complot formé contre le maréchal d'Ancre; assiste

aux assemblées secrètes tennes à cette occasion, 308. Fuit assurer le maréchal qu'il le garantira de toute

entreprise formée contre lui ; sa dé-

claration dans une des assemblées

secrètes; révèle au contrôleur Barbin une grande partie du secret, 309-Refuse de faire violence chez lui au maréchal; lui fait donner le conseil de s'éloigner pour quelques jours, 311. Averti qu'on doit l'arrêter, refase de prendre des précautions, 312. (Mém. de d'Estrées.) — Fait demander à la Reine mère, après la mort d'Henri IV, la permission de venir se jeter aux pieds de I.I. MM., 415. Se rend à Paris, puis au parlement ; veut se rendre mediateur entre le prince de Conti et le comte de Soissons, 418. Se fait adjuger, par décret du parlement, la terre de Nogent-le-Rotrou et celle de Montigny; cause de jalousie entre lui et le comte de Soissons, 419. Est mis d'accord avec lui chez le connétable; ces deux princes font des de-mandes excessives, 427. Fait à la Reine mère, en présence des minis-tres, plusieurs demandes qu'on pro-met de lui accorder quand l'état des affaires en donnera le moyen ; se retire peu satisfait, (2a). Fait de gran-des instances pour l'entretien de sa compagnie; s'en va à sa maison de Vallery, (3o. Obtient la permission de se rendre à son gouvernement de Gnienne, 152. Se plaint de ce qu'on ne l'appelle pas a l'administration des affaires, XVII, 2. Revient à la cour, 5. Se rend à Bordeaux, où il **apaise un d**emèle survenu entre M. de Roquelaure et M. de Barrault, 6. Mécontent des refusqu'il a essayes à la cour, cabale avec MM, de Ne-vers et Mayenne, 25. Tombe malade à S.-Maur; est visite par la Reine; obtient pour M. de Rochefort la char-ge, de lieutenant genéral du Poitou. 30 Adresse à la Reine un ma nifeste : leve des troupes avec les

Suisse pour en obtenir quelques se-cours, 38. Traite avec la cour; écrit à M. de Vendôme, pour l'engager à suivre son exemple, 42. Ne s'oppose point comme il le peut aux mouvemens de Vendôme, 43. Donne à la cour des sujets d'ombrage, 44. Veut se rendre à Poitiers pour ven-ger Latrie, un de ses partisans, 45. Ne peut y entrer, 46. Ravage les environs de la ville ; ramasse des truepes de toutes parts ; essaie d'y catrer par ruse ou par force, 47. Aban-donne les environs de Poitiers, suivant l'ordre de LL. MM., 18. Remet au Roi la ville et le château d'Amhoise, 69. Sa conduite envers la Reine dans l'affaire de Rochefort et de Mursillac, 70. l'omente les di-visions qui s'élèvent entre le parlement et les Etats généraux, 74: et les plaintes qui ont lieu contre l'arret d'abolition du droit annuel leré sur les offices, 76. Se rend très-cos-sidérable dans le parlement, 80. Se plaint du peu de part qu'il a dans les conseils; désire que le conseil soit réformé; part de Paris, 81. Se retire à Clermont, 83. Refuse d'accompagner Ll. MM. en Guienne: motifs de son refus, 87. Envoie faire de tous côtes des levées de gas de guerre; fait prendre les denien du Roi, 91. Publie un manifeste. 92. Donne rendez-vous a MM de Maine et de Bouillon pour assembler leurs levées; envoir en Suisse, a Allemagne, en Angleterre pour le même dessein, 97. Se met en campa-gne ; entre dans le Soissonnais, 102. S'empare de Château-Thierry et d'Epernay, 106. Prend la petite ville de Mery-sur-Seine, 110. Passe la Loire a Bonny, 111. Signe les articles qui lui sont envoyes par l'assemblee des protestans de Nismes; est déclare leur chef, 1 (8). Tombe dangerensment malade aux conferences de Loudan , 140. Conclut la paix avec les députés du Roi , conditions qu'il obtient, (3). Se rend a Paris; est recu a la cour avec honneur, 152 Se declare le chef de tous les conseils

en l'absence de I.L. MM., 153. Se juint aux assemblées secrètes tenues contre le marechal d'Aucre, 158. Est arrêté au sortir du conseil , 160. Let conduit à la Bastille, 169. Est transfere a Vincennes, 2/8. Est rendu à la liberte , 292. Promet sou assistance à l'Empereur, 207. Projette le mariage de Madame avec le courte de Soissons, et de Mousieur avec madem, de Montpensier, 208, Euvoic en ambassade extraordia , vers l'Empereur et les pr. d'Allemagne, MM le due d'Angoulème, de liethune et de Prequa-l'Aubespine, pour essayer de faire la paix entre eux, 2001, Envoir M. de Monthazon vers la Reine mere pour la prier de venir a Paris, va lui-même au devant d'elle jumpi's Orleans; retour-ne à Fontaineblem, 301. ( Pontchartrain.) — Forme un parti de mecontena, XVIII, 115 Ecrit a la Reine mère pour lui remontrer les desorders qui se commettent dans l'Etat, 116. Ecrit aussi au parlem. de Paria, et a tous les grands qui se sont joints a lui, 117. Sea lettres au Roi et a la Reine sur les abus de l'administration, 125 Il fait des levées en France et en Allemagne , 126. Se joint en Poitou au duc de Soubise, 131. Fait secretement son traite avec la Reine ; devient chef du conseil des finances, 138. Son arrivée a Paris, 139. Retire au marechal d'Ancre la parole qu'il lui a don-nce, est arrête au Louvre, 1\$1. At-taque et prend Eunel et Massillar-gues, 220. D'abord oppose au mariage du duc d'Anjou avec la princ. de Montpensier, il change de parti en voyant que le Roi est decide pour ce mariage, 200. Attaque et preud Pamiera, 353. Se rend maltre de Realmont, 354; de Castelnau et Bressac, 355 Va mettre le siège devant Saint-Afrique, 376 Détails sur ce siege, Ves le prince le lève, ce aiege, Mit le prince le leve, Rus Mem de Rohan, — Il fait aun entree a Paris, XX, 107, Jouit d'une grande autorité, 108, Supplie la Reine mere d'envoyer le duc de fauillou caprès de M de Longue-

est arrêté au Louvre, 121. Est gardé par M. de Thémines, qui l'a arrêté, 124. Est amene au Roi à Chantilly par M. de Luynes, 160. Sa conduite après la mort du connétable, 365. après la mort du continuation de la guerre, 368. Est nommé licuten, génér., 3-5. Envoie à d'Epernon le conseil d'assièger Royan, afin de rentrer dans les bomes grèces du Roi , 301. Va reconnoltre la place de Royan , 3,3. Remet dans l'oheissance du Roi que lques châteaux, jot: Se plaint au Roi de ce qu'il fait maréchal de France M. de La Force, qui lui a cté rebelle, tandis qu'il laisse sans recompense M.M. de Schomberg et Bassompierre, 107. Asslège S.-Antonin, 120. Preside au siège de Montpellier, 459. S'obstine à suivre un plan d'attaque qui lui est proposé par Le Maine-Chabaud; portrait de par Le Mainte Inhand portrait de cet homne, \$67. Mauvaier issue de ce plan, \$77. Le prince voyant la paix sur le point d'être conclue, quitte l'armée, \$84. Assiége la ville de l'ôle, XXI, 333. Donne au maré-hal de liassampierre des appérantes que liberte avec le literate produite 2/4. ces sur sa liberte prochaine, 344. Commence le siege de Fontarabie, 384. Prend Salses, 411. (Bassons pierre. ) — Il se refuse aux sollicitations des l'apagnols, et se décide à rentrer en France après la mort d'Henri 1v. NI 61s, 64. Entre à l'aris : ses craintes de la part de la cour, 6. Bon traitement qu'il en recoit, 7. Il demande le gouvernem, de Bordeaux et du château Trompette, qui lui est refusé, 155; pals celui de Perunne, 158. Adresse un manifeste a la Reine **mère an nom** des princes mécontens, 1911. Il veut entrer dans Poitiers, cout les portes lui sont refusees : se plaint à la Reine mère de l'esé par de cette ville, 203. Suite de cette affaire, 204. Pris la Reine de ne pre convoquer les Etats, dont il a hii-même demande l'assemblee, 2013 Sa conduite pendant la tenue de l'assemblée, 210. Il remet dans les mains du Roi la ville et le château d'Ambuise, 211.

tien avec lui ; il sollicite sa liberté ;

son peu de générosité , 3 (8 et suiv. Il est conduit a la Bastille , 37 ( Est

transféré au hois de Vincennes, 477. Est rendu « la liberté, 571. Querelle entre lui et le comte de Soissons, rency et d'Epernon, 24. Va voir le Roi a Bray, et le cardinal a Nogent.

363. Lui fait part des mences du duc

de Montmorency, et du comte et de la comt, de Soissons, contre le service du Roi et contre le cardinal,

Fait ses plaintes au parlement concernant les poursuites faites contre cher promptement contre les prin-ces reunis à la Reine mère, 66. S'em-Rochefort, 234. Se retire à Creil, 250. Refuse de suivre LL. MM. en parc de Sancerre, 141. Il entre dans Guienne, 251. Envoie un maniscste le conseil du Roi , 192. Il s'attache au Roi, 261. Contenu de ce manià mettre du refroidissement entre le feste, 262. Passe la Loire à la tête Roi et sa mère; moyens qu'il emploie , 195. Entreprend de porter le Roi à la guerre , pour empecher que d'une armée, et se joint aux huguenots, 278. Supplie le Roi de donner la Reine mère ne prenne part aux affaires, 198. La fait résoudre, 200. la paix à ses sujets, et demande une conférence qui est fixée à Loudun, Fait proposer à la Reine mère de rester à Paris avec autorité sur les 285. Propositions qu'y font les princes, 287. A quelles conditions ils troupes de deca la Loire, 201. Fait entreprendre le siège de Montpelobtiennent la paix ; avantages qu'en retire le pr. de Condé, 291. Pressé de se rendre à la cour, il y vieut, lier, 220. Ses brigues contre la Reine malgré les conseils des autres prin-ces, 305. Comment il y est recu, 307. Il feint de recevoir le maréchal d'Ancre et sa femnie, et d'agréer mère, 221. Ne pouvant empécher la paix, il quitte l'armée, et se rend en Italic, 223. Revient en France; appelé à la cour, il demande quell-place il aura au conseil, 246. Son leur bonne volonté, 309. Il partage avec la Reine toute l'autorité que le entrevue avec le cardinal : close qu'il fait de son administration. XXIII, 76. Ecrit au Roi pour l'as-surer de son dévouement et de sa f-Roi lui laisse, 311. Entre dans le complot des princes pour perdre le maréchal d'Ancre; assemblées noc-turnes à cet effet, 313. Se retire près délité, 79. Charge contre lui dans l'affaire de Chalais, 140. Il adresse. de Melun à la nouvelle de l'enlèvement de Peronne par M. de Lonen réponse à une lettre du Roi, des gueville; est aussitot rappele par la Reine mère, 317. Il refuse aux pr. de se rendre maître de la personne du maréch. d'Ancre, 323. Il propose conseils sur les affaires genérales, et des demandes concernant les siennes propres; cloge du cardinal, zoi et suiv. Est charge de s'opposer en et suiv. Est charge vic. 1994. Languedoc au duc de Robien. 439. Son sotestien avec Richelien. 440 dans une assemblee d'executer le projet, et d'éloigner aussitôt la Reine mère du Roi, 324. Comment cette Se dispose a faire la guerre à outrance aux protestans; ecrit au Roi poer lui en faire sentir la necessite : {13 Prend Soyons, Beauchatel et S. Auproposition est reque, 325. Son audace croft chaque jour; ses desseins sont trahis, 326. Son irresolution; son entretien avec Barbin, 328. H enban ; fait raser le château de Coilla près de Nismes, 453. Comment il opère la conversion d'un grand nomvoie dire au maréchal qu'il ne veut plus être son ami , 329. Fait dire à Barbin que ce qu'il a mandé au mabre de protestans d'Aubenas, \$74 Assiège et prend Pamiers, XXIV, 22. Contre les avis réitérés de la réchal lui a été suggére par le duc de Bouillon, 332. Le duc de Mayenne lui conseille de ne point aller au Louvre, 337. Il s'y rend; détails sur la manière dont il est arrêté, 338. Il cour, fait le siège de plusieurs villes. en prend quelques-unes; est con-traint de lever le siege de S.-Afrique; se plaint de MM. de Montmodemande à voir Barbin; son entrei. Obtient du Rol la permission iller à Paris auprès de la Reine re, 305. Vient trouver le cardil a l'ezcuas; le loue de la disution des Etats de la province; rend la présennce que les cardi as asojent tonjours rue sur les mees du sang 50 ans auparavant, -. Est charge par le lloi de visiter Provence, et de veiller a la con-ite de M. de Guise, NNVI, 511. t envoye en Lorraine pour la ttre en etat de defense contre conemis, XXVIII, 272. Rend e ordonnance qui enjoint sous peide confiscation , a tous les parens i ont des enfans, nevenvon pules au service des etrangers, de faire revenir pour qu'ils préit un nouveau serment de fidelite Roi, 9-4. Est envoye avec une nee en Franche-Comte. XXIX, 6. S'y rend maître de plusieurs n'es; assiège Dôle, 194. S'oppose ravage des troupes alletaandes nduites par le duc de Lorraine, g. Se plaint au Roi du parlem, de orgogne, de la chambre des impres, et des tresoriers de France, o. Let nomme pour commander rmee de Godenne, XXX, 263-Se id a Condom, 164. Lst traverse as ses preparatifs par le duc d.f. rnon, 365 S avance avec son arpris de SaJean de laz. our la hidasson, april l'at les nenus, se rend matre du fort du salier, 272 Va reconneitre Fouproche au duc de La Valette d'an refuse d'obeir à ses ordres ; 3. Repousse les cunemis qui mient attaquer le quartier du aquis de La Force, 200 Ne peut porter remede au desordre et a la ite qui sont cette victoire, 1911 Luie au Roi la relation de ce qui it passe, accuse La Valette d'air agi avec pen de fidelite, 21/1. Iem de Ruhelsen — Il se retire la cour, mesontent de Mazarin, me, so mort, so. Introd para et circonstancia de a detention, 311 et suiv. Il est rendu a la liberte, 339. Demande et obtient pour M. de Luynes l'epée de con-nétable, 349. Commande l'armée sons les ordres du Roi contre les troupes du duc de Souhise, 359. Est envoye au secours du duc d'El-breuf et de Thémines pour soumettre la ville de Tonn**eins , 360. Mé**content de ce que le Roi veut f ire la paix avec les huguenots, il se rend en Italie, 360. Il se retire de la cour, mécontent de la Reine; motif de son mécontentement, de Braenne.) — Il demande l'ami-raute aqui lui est refusée; se retire chez fiti. VIII, 180. Revient à la cour, 181. Sa mort, 202. Ses défauts et ses vertus, 203. Ses derniers momens; conseils qu'il donne à ses enfans, 205. ( Mad. de Motteville.) - Il entre dans la Franche-Comté a la tête d'une armee, XLIX, 116. Détails sur le siège de Dôle, 117, qu'il est forcé d'abandonner, 119. Reprend Verdun-sur-Saone et Mirebeau, 124. Investit Fontarable, 212. Comment il est force de lever le siege, 213. Investit Salses et s'eu rend maître par composition, 256. Se saisit de Canet et du château de Tautavelle, 257. Tente inutilement de faire lever le siège de Salses aux Lapagnola, 25% Entre dans le Roussillon, y prend plusieurs petites villes, cuvoie ses troupes en Cata-logne, 543 Sa mort, son cloge, L, 58 Montglat. — Son caractère et son portrait. LAV, 166 et suiv. Mem. de Lanet ;

Cosmi Loms II, anparay, duo d'Enghien, dit le grand', gagne la lataille de Rocroy, NNNV, 216; et celle de Lens, 288. Détails aur son emprisonnement, 287. (Mem. de l'ab Arnauld.'—Il vent moins servir la Fronde que l'endormir, pour obtenir de la cour ce qu'il sonhaite, jou II vient rassurer la Reine et le cardinal sur ses intentions, jui Se porte a un accommodement avoc tard de Longueville, la fait outer dans les affaires

Paris; trompe le duc de Beaufort et le coadjuteur, 330. Fait échouer par force tous les desseins du cardinal, la guerre, 510. Ménage madem. de 432. Il lui mande de quitter le royaume, 433. Promet aux fron-

deurs de se joindre à eux pour le chasser; affecte de le tourner en ridicule sur toutes choses; signe un traité avec lui, 434. Rompt avec les frondeurs; pourquoi, 435. L'aver-sion qu'on a eue pour le cardinal se tourne contre M. le prince et toute

an maison, 437. La crainte qu'on a d'eux est aussi grande que l'aversion, 438. Conduite hautaine de M. le prince envers les frondeurs, accusés de l'avoir voulu faire assassincr, 440. Il les poursuit au parlement, et demande leur sortie de Paris, 442. Croyant avoir rendu Mazarin meprisable, il veut rendre

ploie à cet effet, 116. Il veut que la Reine recoive Jarzé, qui a osé, d'après son conseil, lui ecrire une lettre d'amour, 448. Il dédaigne tous les avis qu'on lui donne sur sa prochaine détention; comment il se laisse tromper par le cardinal, [49. Il est arrêté en entrant au conseil, 452. Est transféré à Marcoussis,

la Reine ridicule; moyen qu'il em-

458; puis au Havre, 460. Sa surprise et son embarras en voyant le cardinal, qui vient le délivrer; me-Sures qu'ils prennent ensemble, 474. De relour à Paris, il va voir mad. de Chevreuse; détails sur leur en-trevue, et sur les desseins secrets de M. le prince relativ, à son mariage

avec mademois, de Chevreuse, 482. Il néglige l'occasion de rompre de bonne grace ce mariage, 486. Comment il est trompé par la cour, 497. Il rompt avec les frondeurs, 501. La haine qu'ils ont pour lui les fait traiter avec Mazarin, 500. Il sort de Paris dans la crainte d'être arrêté de nouveau, 503. Etat d'abandon

où il se trouve par le peu de con-fiance qu'il inspire à tous les partis, 506 Son peu de prévoyance, 507. Il va plusieurs fois au parlement, où il fait venir beaucoup de gens armés, 508. Se laisse persuader pe La Rochefoucauld et par madame de Longueville, qui veulent le portera

COND

Longueville, 511. Se met en route pour aller à son gouvernement de Guienne, 513. Son chagrin d'avoir manqué la ville de Cognac, 515. Le retour du cardinal rétablit ses affaires, 516. Il traverse la France en habit déguisé; joint l'armee de MM. de Beaufort et de Nemours; défait le maréch. d'Hocquincourt à

secours à l'archiduc et à M. de Lorraine, 536. Se retire en Flandre avec le dernier, 519. (La duchesse de Nemours.) — Il se distingue aux siéges d'Arras et d'Aire; fait avec Louis xm la campagne de Rousillon ; épouse de force la nièce de Ri-

Gergeau , 526. Envoie demander de

chrlien; son inecontentement contre le ministère; il forme de vasse projets, XXXV, 11. Vole au secons de Rocroy, 29. Remporte une vic-toire complète sur les Espagnols: assiége et prend Thionville, 3o. Ga-gne la bataille de Fribourg , 38; celle de Nordlingen; prend la ville de ce nom, 46. S'empare de Dunkeque, 49. A la mort de son père, il prend le nom de prince de Conde,

mécontent coutre le ministre . 5:. Gagne la bataille de Lens sur l'archiduc Léopold; reprend l'urnes, 67. Flotte entre la cour et le parle ment, 82. Se refroidit pour le cordjuteur; demande une négociation, 83. Pendant les conférences, il se rapproche de Mazarin. 84. Line

et obtient le gouvernem. de Bouogne, 50. Investit Lérida : écho

devant cette place; revient a Paris

entrevoir à la Reine qu'il n'est pas éloigne d'employer la force pour soumettre les mutins, 87. Est admis à un conseil secret; y propose des mesures violentes; 90. Se dispose à bloquer Paris, 95. Emporte Charmton d'assaut, 103. Devenu maitre de la cour, ne montre pas asser de sagesse et de moderation, 194 Ses pretentions exagerees entretiennent les divisions, 129 Il forme une etroit ec Boucha, président du

31. Temoigne son mécont contre Mazarin par des 134. Rejette toujuricux , fres qu'il lui fait, :33. Se r des froudeurs ; prend out le parti du duc de Bouil-à Mazariu une lettre pleireasmes, 134. Donne un ier aux frondeurs, 135. Se r du ministre, suquel il e dures conditions, 136. d se voit ensuite oblige de 137. Aigri contre les fronpresente requête au parleur qu'on poursuive ceux sconne d'avoir voulu l'as-ப்பட Se rend au parlement recorte de plus de 1,000 mmes, 1 (3. Furieux d'être ministre, il ne garde plus nesure ni avec la Reine ni arin ; il échose dans deux i imprudentes et mal con-146. Il exige que la Reino marquis de Jarze qu'elle a 148. Est arrête au Palaisre son frère le pr. de Coni beau-frère le duc de Lon-151. Détails à ce sujet, t conduit à Vincennes, 154 pations dans sa prison ; il t des correspondances avec ase palatine, le president te., :84. Il est transféré intres princes a Marcounis, s au Havre; improvise des tre le comte d'Harcourt, mduit, 180. Est delivré par ; rentre à Paris, 203. Rea madame de Chevreuse la qu'il a faite de marier le l'Conti a sa fille, 104. Apserlem. la proposition d'ex-

cardinaux du ministère.

: le conseil de mad, de Lon-

en rompant le mariage du

onti, ndi l'elaire le prince sur la conduite antérieure moiselle de Chevreuse, et

mpre entièrement avec elle,

reut se rapprocher de Gastes qu'il commet pendant le n'il exerce un pouvoir pres-

que absolu, 200. Pressé de tous cô-tes pour rallumer la guerre, il esvoie à Bruxelles négocier avec les Espagnols, et en Guienne pour rallier ses partisans, 212. Sur de faux avis, il se retire à S.-Maur, 213. Entre a Paris avec un cortege imposant ; demande en vain au parlem. une déclaration qui enlève aux sousministres tout espoir de rentrer dans les affaires , 216. Dénonce plusieurs agens de Mazarin, 217. Part mécon-tent pour Montrond; cède à regret aux instances qu'on lui fait de se porter à la guerre; se rend à Bordeaux; envoie négocier en Espagne, 222. Projette de faire enlever Geston, 223. Lève une petite armée; tient la campagne contre le comte d'Harcourt, 225. Tente vainement de s'emparer de Cognac, 226. En-voie le duc de Nemours commander en Flandre un petit corps de trou-pes, 227. Envoic offrir des secours au parlement contre Mazarin, 232. Part d'Agen: traverse déguisé 120 lienes de pays. 2/2. Arrive devant Orleans; prend le commandem. de l'armee; s'empare de Montargis, 2/3 Enlève les quartiers du maréchal d'Hocquincourt, 245. Se rend à Paris, où îl est reçu aux acclama-tions générales, 256. Son séjour lui devient plus nuisible qu'utile, 257. Il s'empare de S.-Cloud, de Charenton, et du pont de Neuilly, 248. Prend la resolution d'aller ca Charenton; court au faub. S.-Antoine pour y rappeler la victoire, 250. Il veut se rendre maître de la capitale; plan qu'il se propose pour le gouvernem. de l'Etat, 255. Un mot imprudent adressé au pruple devient la cause d'un trouble effroyable à l'hôtel-de-ville, 256. La massacre de l'hôtel-de-ville le rend odicux a tous les hommes paisibles, 260 Il reproche à Chavigny l'infa-mie de sa conduite, 265. Prend le parti de se jeter dans les bras des Fapagnols, 2(6) Est déclaré contumace, et cuadamie par le parle-ment, 271. (Introdust.) — Îl est pourva du goavernement de Chamgen. Mercy et ses vieilles troupes,

122. Il conserve tontes les charges de

son père, 125. Remporte une victoire

rend à l'armée, 222. Est forcé de le-ver le siège de Lérida, 254. Attend

l'ordre de sou retour avec impa-

tience ; retient auprès de lui , con-

tre le sentiment de sa mère , le pre-

sident Peraut, intendant de feu son père, 292. A la nouvelle de la mort complète à Lens, 127. Fait tous ses efforts pour reduire les Parisieus à du Roi , il differe son retour à Paris. rentrer dans le devoir, 141. Il appuie, aux conférences tenues à S.-301. Au commencement des trou-Germain-en-Laye, les demandes injustes de M. de Bouillon, 146. bles de l'aris, se tient uni aux interets de la Reine, 327. Assiége Ypres. Desappronve les honneurs qu'on ac-364. S'en rend maître, 366. Revient corde aux maisons d'Epernon, de Rouillon et de Rohan-Guemené, 153. Comment il est trompé par Mazarin, 158. Détails sur la manière dont il est arrête prisonnier, 160. Poursuivi par le comte d'Harcourt, il se rend dans la Haute-Guienne, 186. Raisons qui le dé-terminent à traverser le royaume, ct a se rendre à l'armée qui s'oppose à celle du Roi , 199. Est attaque dans le faub. S.-Antoine par Turenue, 208. Fait le siège d'Arras avec les Espaguols, 220. Secourt Cambray, 234. Par le traité des Pyrénées, il est rétabli dans toutes ses charges, 244. Se rend en Provence aupres du Roi pour l'assurer de sa fidelité, 2/8. ( Brienne.) - La victoire qu'il remporte à Rocroy affermit le commencement de la régence d'Anne d'Autriche, XXXVII, 13. Il gagne la bataille de Fribourg, 121. Obtient de la Reine que sa femme tienne le même rang que Mademoiselle, 123. Gagne la bataille de Nordlingen, 136. Ecrit a la Reine pour lui temoigner hantement ses pretentions aux charges du duc de Breze, 180. Se lie avec Monsieur, 181. Est blesse au siège de Mardick, 184. Assiège et prend Fornes, 191; et Dunkerque, 194. Revient à la cour; fait des demandes qui sont refusces, 200. Il se voit prem. prince du sang par la mort de son père, et par la nais-sance de la fille de Monsieur, 205. Est recherche de tous ; ctat de sa cour, 212. Est nomme pour aller

. commander l'armée de Catalogne,

316 Son goût jassager pour madem.

da la cour pour y balancer le credit de Monsieur, (21. Retourne austité à l'armée, (23. Gagne la bataille de Lens, (57. Est blesse devant Funes, XXXVIII, (0. Sa reposse ferme au parlement, qui le supplie d'assiste aust dilibienties. d'assister à ses deliberations , 59. Se lettre au parlement, 63. La complaisance qu'il moutre pour les demandes du parlement devient funeste à l'autorité royale, 85. Il travaille à détruire dans l'esprit de L Reine le due d'Orléans, afin de reter seul maître des conscils, 104 Motifs qui le portent à céder a la Rivière le chapeau de cardinal, quil a demande pour son frère le pr. de Conti, 119. Il forme avec cet abb une espèce d'engagement, 120. Repond avec aigreur au discours de pres. Viole, 122. Il offre à la Reise de la seconder fidèlement clans le projet de venger le Roi du mepro que ses sujets font de son autorite. 131. Accompagne la Reine a S. Ger-main, 139. Est au desespoir de l'octrage qu'il croit avoir recu par le p de Conti son frère, et par mad de Longueville sa sour, 161. Ne vest point de paix, et pretend reduire les Parisiens, 179. Attaque Charenton , s'en rend maître , taille en pieces la garnison, 181. Se lie avec mad, de Langueville par de nosvenux liens, 272. L'union du mi-nistre avec le duc de Vendeme le porte às cloigner pour quelque temps de la cour, 278. Il preud conge de la Reine, a laquelle il presente le marechal de La Mothe, 287. Vot Mazarin, auquel il fait peroitre bon

promet de ramener sa bons sentimens, 316. recoit le message de haut le mariage de sa due de Mercaur, 335. aent pour le ministre occasion de ce mariage, ge hautement le duc de urenne ; appuie les deac de Longueville, 3 [1. vec le cardinal à ce suient ce qu'il demande, emercier le duc d'Orrine . 359. Sa conversalleroy, Rio, Il donne a arin, Bir. Refuse d'alsez lui ; donne à souper e de frondeurs, tous ministre. 362. Va voir attaque d'un accès de erché beau**co**up le duc 363. Devient door et rs que le pr. de Mar-L de Pons ont obtenu mandoient ; assure la delite , promet son ami-e, 36 ). Prend la defense . Sapplie **la** Reine de r et de le revoir, 408. ministre plutôt comme comme ami, 411. Est a forme le dessein de jul. En fait ses plaintes i, lui. Reluite le coad-Son embarras, ses into la mariage de mad le duc de Richelieu. sert a le roiner dans Reine, 403. Il fait parleudemain de ses noces avec ordre de s'en emstarréte au conseil avec ti et le duc de Longuesurce sujet, i38 etsuis.

Vincentes, i50, Causan, NXIX, j. Fait lun dietre son ami plus ir jamaia, s'il veut le m liberte, 53. Est transr aver les deux autres uie de m mater. Nh.

evolonté ; et la Reine , Paris avec son frère et son beau-frère ; proteste une reconnoissance infinic au duc d'Orléans; embrasse le cardinal de Retz, 164. Va saluer la cardinal de Retz., 165. Va saluer la Reine, puis remercier le parlement, 165. Cède aux conseils de mad. de Longueville quant au projet de mariage du pr. de Conti avec madem. de Chevreuse; et à ceux de la princesse palatine quant au projet d'en-lever le Roi, et de le mettre dans les mains du duc d'Orleans, 178et suiv S'attire ainsi la haine de madame de Chevreuse et du condjuteur, 182. l'ourquoi il s'aliène le presid. Mole, 185; le duc de Bouillon, Torenne, la princesse pulatine ; raisons qui l'empèchent de se lier à la Reine. 186. Il reste indecis a la vue de tout ce qui se présente à lui, 187. Empéche l'execution des projets furicus du condjuteur, 203. Pour calmer le due d'Orleans, il consent à abandonner Mole, 206. Obtient, par la moyen de Servien et de Lyonne, creatures du cardinal . le gouverne-mont de Guienne, 2003. Refuse de se renuir à la Reine, 210. Sur de faux avis, il se retire à S.-Maur avec sa famille, 216. Répond avec fierte et rudesse au maréchal de Gra-mont, que la Reine lui a envoye pour le rassurer, 218. Adresse au parlement une lettre pour justifier sa retraite, 121 Debats qu'elle y cause. 223. Il demande en vain au parlement que ceux qui viennent d'être eloignes du conseil soient compris dans la declaration qui doit se faire contre le cardinal, 23 §. Se plaint au due d'Orleans des entrevues que la Reine accorde au coadjuteur et a Chatesuneuf; hi déclare qu'il ne peut plus souffrir le premier, 235. N'evoute que les brouillons qui sout autour de lui, et qui ne demandent que la guerre, a.Ki. Crie dans le parlement contre ceux qui ont com-merce avec Mazarin, 137. Se justifie d'avoir rencontre le Roi an Cours : va au Palais-Royal saluer le Roi et La Reine, 238. Approuve le conseil cardinal, qui vient lui Moerté, 163. Revient a que M. de La Rochefoucauld donne

a madame de Longueville d'ailer a

une gloire celatante par les helles setions qu'il fait dans le combat qu'a lieu, 339. Il se laisse engager avec

les Espagnois, 348. Tombe malade:

va voir Chavigny mourant, 3/9. Befuse d'écouter les nouvelles propo-

sitions du cardinal ; fait rendre 🛥

Montrond attendre les événemens; se trouve ponsaé à la guerre civile comme malgré lui, 240. Apporte au parlement un écrit en réponse à la déclaration de la Reine faite contre lui, 254. Déclaration de son innocence, faite par le Roi en son lit de justice, 291. Consulte ceux de son parti sur les propositions qui lui sont faites de la part de la Reine et du duc d'Orléans; se rend à Montrond. où il se déclare contre le Roi, 296. Va à Bordeaux; dépêche Lenet en Espagne; distribue des commis-

sions; essaic en vain d'engager Turenne dans son parti, et de débaucher son armée, 207. Répond avec fierté aux envoyés du duc de Bouillon et de Turenue, et du duc d'Orleans; veut faire enlever le coadju-teur, 301. Se rend maître de tout le pays qui est delà la Charente jusqu'à la Garonne et la Dordogne , 302. Envoie le duc de Nemours en Flandre pour commander les troupes que le roi d'Espagne lui envoie; fomente la révolte de Bordeaux, 309. Sur l'a-vis de Chavigny, il se décide à quitter la Guienne, et à venir à Paris, 318. Traverse toute la France avec de grands périls ; fait marcher son armée à Montargis, dont il s'empare, 321. Va attaquer le maréchal d'Hocquincourt ; lui enlève cinq quartiers, prend son bagage, 322. Scrend à Pa-323. Va au parlem, avec le duc d'Orleans; tous deux protestent de leurs honnes intentions, déclarent qu'ils mettrout bas les armes, pourvu qu'on cloigne Mazarin, 324. Le pr. de Condé mène à S.-Denis 8 ou 10,000 bourgeois armés, s'en empare, ainsi que de l'abbaye, 326. Il consent à laisser aller à S.-Germain, où est la cour, le duc de Rohan , Chavigny et Goulas, pour traiter de la paix; ses prétentions, 327. Etrange action de M. le prince pendant la procession de la chasse de Ste. Geneviève, faite

arrêt contre lui; se retire en Flandre, 351. Y tombe malade; fait sepplier la Reine de lui envoyer son médecin Guenaud, \$21. Est defait avec don Juan à la bataille de Dankerque, \$29. Revient en France par la protection du roi d'Espagne, XL, 38. Se jette aux pieds du Roi, qui le reçoit avec beaucoup de douceur prend un autre espritet de nouvelle résolutions, 39. (Mem. de Moneville.)

Après la bataille de Nordlinges, il tombe dangereusement malade, 4/8. Guerit en même temps de sièvre, et de son violent amour post mademois. Du Vigean, 449. Joist Monsieur devant Courtray, qu'ils assiégent tous deux, et dont ils se rendent maîtres, 459. Demande en vain les charges du duc de Bress, mort au siège d'Orbitello. 4/50. Reprend Mardick, où il a le vime

nes et Dunkerque, 465. A près la mort de son père, va commande l'armée en Catalogne, 475. Les artifices de Mazarin ne peuvent dissince a réputation, que la levée du siège de Lérida ne fait qu'accroître, XLI, 7. Il assiège et prend Chareston avec Monsieur, 47. Est reçu a Paris, à son retour de Bourgogne, avec de grands honneurs; pourque, 67. Détails sur sa détention et celle des princes ses frères, 77. Est remis en liberté par Mazarin, 130. Son

brule, et où heaucoup de gens de qualité sont tués, 462. Assiege Fa-

M. le prince pendant la procession de la chàsse de Ste. Geneviève, faite à Paris pour obtenir l'expulsion de Mazarin et la paix, 333. Il vient lo-que avec mes troupes à S.-Cloud, 336 Les fait passer par le Cours, et par les dehors de Paris, 337. Arrive 137. Revient à Paris, à condition

iervien, Le Tellier et Lyonne t renvoyés, 138. Lettre de dénent a Mademoiselle, 159. Auttre à la même, après son arri-l'armée près d'Orleans, 199. prouve la résolution prise par moiselle de faire marcher l'arvers Montargis, 202. Entre iselle le recit de la hataille de au, 213. Se rend a l'aris, pour pposer au card. de Retz, 215. l S.-Denis, 234, qui est repris es troupes du Roi, 235. Read isites assidues à mad, de Chài; lui donne en propre la terre larlou, 2/1. Reçuit des visites nc de Lucraine, appelé au se-i des princes, 252. Quitte Sd pour aller prendre poste a enton, 252. Est attaque au fau-g S.-Antoine par l'armée de une, 265. Se defend avec autant leur que de prudence, 200. Afavec le comte de Rieux, 292. ute avec Vallon, lieuten. gén., Il tombe malade, 331. Après sa ite en I landre, adresse une let-Mademoiselle pour lui offrir laces et son armée , 35g. Prend rau-Porcien, Rethel, et autres s, assege Ste.-Menchould, Sen rend maltre; temoigne roup d'estime et de regrets aux ses de Mousieur, qui le quittent ordre de ce prince, 371. Se pré-:avec ses troupes devant Montt-Quentin; se porte sur Bucroy, Tombe malade, 116. Sa tris-, 117. Envoie a Mademoiselle entilh, pour s'excuser auprès e d'avoir eu aucune part à l'emunement de M de Lorraine, Cambot vigourrusem, au siege rus; fait une belle retraite, 445. vigne a Mademoiseile son meratement du mariage du pr. de ii avec mademois. Martinouxi, e de Manein, 447. Fait lever ge de Valenciennea, XIII, 44. aire d'Headin vient compre le commence entre M. le prince et ar, 240. Il revient en France; se a Ais suprès du Roi ; comment il

duc à la seronde fille de la princesse pulatine, XLIII, 66. Pètes à cette occasion, 67. Est blessé au passage du Rhin, 352. Meurt à Chantilly, 102. (Mudem. de Montpensier.) — Il gagne la hataille de Lone lors-qu'elle étoit presque perdue, XLIV, 205. Revieut à la cour, 2 (8. Sa con ference avec le condjuteur, 240. Plan formé avec lui contre le cardinal, 250. Refuse d'assister aux sés ces du parlement, 251. Ses paroles au coadjuteur sur l'état des choses entre la cour et le parlement, 253. Il prend avec lui la résolution d'aller à la cour pour s'opposer au pro-jet d'attaquer Paris, 254. Se rend au parlement avec Monsieur pour em-pecher les assemblees, 263. S'attache au parti de la cour ; conféren avec le condjuteur, qui veut l'en détonrner, 265 et suiv. Son portrait, 30g. Il établit ses quartiers aux environs de Paris, 319. Attaque et em-porte Chareutou, 326. Comment il augmente la defiance de Mazarin après le traité fait avec la Fronde, XI.V. 14 Fait un voyage en Bourgo-gne; demande pour lui la surintend. des mers. 15. Son mécontentement à l'égard du cardinal, 55. Sa conduite envers lui; il se rapproche du coadjuteur, 56. Désapprouve les dés-ordres de la Guicane; sollicite le Pont-de-l'Arche pour M. de Losgueville, 57. Sa conférence avec le condjuteur; il s'accommode avec le cardinal; à quelle condition, 5 cardinal; à quelle condition, So. Se plaint au condjuteur des bruits qu'on sème coutre lui à cause de cet accommodement, 60. On cassi l'attacher davantage au cardinal, en l'effrayant d'une tentative faite p les frondrurs contre sa personne, 91. Il demande au parlement qu'on forme sur l'assassinat tente sur an personne, 76. Commence a soi ner Servien de tromperie, et le dinal d'artifice, 93. Est arrêté av MM. de Couti et de Longueville, et conduit à Vincennes, 102. Il s'emporte contre le coadjuteur, qui lui propose le mariage de made

faites de la part de la Reine, et les accepte, 258. Se rend redoutable, 201. Oblige le parlement à s'assembler, et a donner un nouvel arrêt contre ceux qui entretiennent com-merce avec Mazarin, 292. Se voit obligé de quitter Paris; se retire à S .- Maur, 302. En quel ctat il laisse les principaux personnages de son parti, 304. Son éloignement pour la guerre civile, 306. Il vient au parlement, accompagne de 50 à 60 gen-tilsh.; demande que l'éloignement des sous-ministres soit insére par un article dans la déclaration que la Reine a promis d'envoyer au parlement, 309. Sa réponse au premier président à ce sujet; il se rend chez Monsieur, 370. Retourne a S.-Maur, 371. Revient à Paris, et veut inutilement faire assembler le parlement, 371. Oblige par ses plaintes le duc d'Orleans à revenir à Paris, 375. Va loger en grande pompe à l'hôtel de Conde, 3-8. Oblige Monsieur à se rendre au parlement; s'y rend lui-mème, et y déclare qu'il n'a point vu le Roi , parce qu'il n'y a aucune sureté pour lui, 380. Répond aux reproches du prem. présid., 381. Est conduit chez le Roi par Monsieur; comment il est reçu, 384. Demande au parlement qu'on lui fasse justice des impostures dont on l'a noirci dans l'esprit de la Reine ; prie le parlement d'inviter Monsieur à venir prendre sa place, 391. Se justifie au parlement de l'écrit que la Reine a communique aux chambres contre lui ; accuse le coadjuteur d'en être l'auteur, 393. Sa moderation dans

cette circonstance, 395. Sa contes-

tation au parlement avec le coadju-

teur, 397. Fait tous ses efforts pour

obliger le parlement a presser la Rei-ne de le justifier, ou de donner des preuves de l'ecrit qu'elle a envoyé contre lui, 419. S'abstient de paroi-tre a la cerémonie de la déclaration

de la majorite du Roi. 423. Sa let-

tre au Roi pour s'en excuser aigrit

la Reine contre lui ; il écrit à Mon-

ment absolu de la cour, fonde :: le changement du ministère, in Donne a Turenne un ordre signe de sa main, par lequel le commandant de Stenay doit remettre cette place entre ses mains, 427. Prend le chemin de Bourges, 428. Se trouve entralué à la guerre par ses parti-sans, 431. Arrive à Bordeaux, 432 Engage toute la noblesse dans sen parti, 434. Ne peut faire d'autre conquètes que celles d'Agen et de Saintes, 435. Details sur ses operations militaires en Guienne , XLVI. 52. Est appelé à Paris par les gens de son parti, 55. S'y rend en tri-versant le royaume, et en tenant si marche très-couverte, 62. Defit d'Hocquincourt près de Blenez:. 63. Arrive a Paris; se rend au parlement; offre de poser les armes après que les arrêts rendus contrels cardinal auront été exécutés. 71-Se rend à l'assemblée générale tenue à l'hôtel-de-ville , et y fait me declaration pareille a celle quili faite au parlement, 76. Fautes quil commet, et qui l'empéchent de perfiter de l'imprudence de la cour, Er et suiv. Il met garnison dans Sair-Cloud, à Neuilly et à Charenton. 90. Sa générosite envers le card de Retz, 100. Belles paroles de ce proce au sujet d'un livre cerit contre lui, 101. Il fait prendre les armes des bourgeois de Paris, et les mes au bois de Boulogne; se saisit de S.-Denis, 106. Poste son armee ( S.-Cloud, 129. Livre combat a Torenne au faubourg S.-Autoine, :23 Sort de l'aris avec joie, 190. Men de Retz. ) — Il balance long-temps entre le parti de la l'ronde et cela de la cour; fait offrir ses servires à la Reine, XLVII, 19. Se rend a. parlement, où il parle avec hauteur 33. Se rend maître des postes de 🔊 Cloud, de S.-Denis et de Charenton, 51. Attaque ce dernier post.

et y perd beaucoup de monde, 55

Cherche a conserver les nyantages

qu'il a pris dans les conseils, et a tenir le cardinal dans la dependance.



64. S'en va en Bourgogne, 67. Ses vrais sujets de mécontentement contre Mazarin, 71. Il paroit se rupprocher des frondeurs; s'accommode tout-a-coup avec le cardinal, 3. S'attire par la la haine des frondeurs, 74. Comment il est trompé par Mazarin, 95, puis arrêté avec le pr. de Conti et le duc de Longue-tille. ville, et conduit a Vincennes, 66. Est remis en liberté au Havre par Mazarin; est mené chez la lteine avec le pr. de Conti et M. de Longueville par Monsieur; se rend au parlement pour remercier la compaguie de ses bous offices, 138. Ses sentimens et sa conduite a l'égard de Mazarin , 1 jo. Comment on lui persuade d'aller à l'assemblee de la noblesse pour l'inviter à se separer, 1 3 Comment on parvient a le faire renouver au mariage de madem, de Chevreuse avec le prince de Conti, i & et suiv. Son raccommodement avec la cour, 149. Averti qu'on veut l'arrêter une seconde fois, il se retire a 5.-Maur, 154. Refuse de se desister de ses demandes touchant Leloignement de Servien, Le Tellier et Lyonne, 159. Il reparolt a Paris avec une grande escorte; se rend au parlement, refuse d'aller chez le Roi, 164. Sa reponse au pre-mier president, qui lui reproche sa S. M., rencontre au Cours avec qual n'a paseté saluer, 165. Il va enfin rendre ses respects a L.L. M.M., 160. Tache de semaintenir dans Paris, prend des mesures au dedans et au dehors du royaume pour former un parti qui puisse retenir le cardinal dans le respect, 168. Repond any accusations don't il est charge surtout a celle du coadjuteur, qu'il traite de calomniateur, 169. Presente deux ecrits au parlement pour As justification, 170. Se rend au par-fement avec une escorte très-nombreuse, 175. Prend le parti de se re-tirer a Bordeaux, après avoir ecrit une lettre au Roi pour s'excuser; par qui il est déterminé à prendre ce parti, 18§. Il arrive à Bordeaux; quels sont ceux qui se joignent à

lui, 187. Donne des ordres pour lever des gens de guerre de tous cô-tes; public un manifeste, 188. Mau-vais état de ses affaires à Bordeaux et à Paris, 198. Il fait présenter requète au parlement pour demander surséance à la déclaration donnée contre lui jusqu'à l'entière exécution des arrêts rendus contre le cardinal, 204. Ses partisans font plusicurs tentatives pour engager les compagnies souveraines dans une union semblable à celle de 1648, 206. Le prince revient à Paris, après avoir enlevé quelques quartiers de l'armée du Roi sur la Loire, 214. Se rend au parlement; discours qu'il y tient, 215. Va à la chambre des comptes, à la cour des aides et à l hôtel-de-ville réiterer la déclaration qu'il a faite au Palais, 216. En-voie avec le duc d'Orleans des députés à la cour, pour conférer des moyens de parvenir à la paix, 217. Comment ils sont reçus, 218. Essaie de faire prendre les armes aux bourgeois de Paris; se rend maître de S.-Denis, 221. Après s'être avance an secours du duc de Lorraine, il se voit obligé de revealr sur ses pas, 222. Fait rentrer dans Paris un graud nombre d'officiers et de soldats qui se mélent avec le peuple; comment il devient la cause du n sacre et de l'incendie de l'hôtel-deville, 227; ce qui nuit à ses affaires, et lui aliene tous les Parisiens, 230. Accepte la qualité d**e commandant** des armées sous l'autorité de S. A. R , que lui donne le parlement, 255. Depèche des circulaires à tons les gouverneurs de province, 236. Se retire vers la Flandre après avoir inutilement tente de s'accommoder avec la cour, 242. Ses pretentions, 243. Gur Joly . — Il estarrèté au Pa-lais-Royal, et conduit à Vincenaes avec le pr. de Contiet le duc de Longueville. 485 Suites de cette détantion. 487. Il est rendu à la liberté; vient à Paris saluer le Roi, 491. Retrouve à Vincennes, dans inchambre lemes qu'il sent lui et où il a eté detenu, les a plui y a laissées, 191. Com

les deux princes correspondoient au dehors pendant leur prison, 495. (Cl. Joly.) — Il indique, à la populace rassemblée sous les fenètres du

lace rassemblée sous les fenètres du palais d'Orléans, le duc de Damville comme frauc mazarin, XLVIII, 57. Réponse que lui fait Bautru à cette occasion, 58. Il curégimente 15,000.

bourgeois de l'aris; s'empare de S.-Denis, 62. Veut être plénipotentiaire pour le Roi, pour traiter de la paix générale, 70. Sa réponse fière au presid. de Novion et à Camus de l'ontearré, 73. Ses dispositions militaires après le départ du

mus de l'ontearré, 73. Ses dispositions militaires après le départ du duc de Lorraine, 88. Sa question brusque à un homme du peuple qui cris la paix! la paix! 93. Il veut se rendre mattre du pont de Cha-

renton, 107. Vient à la porte S.-Antoine, 108. Combat dans lequel il s'expose plus que dans aucun autre; se fait désarmer et débotter, et va se rouler nu dans un pré pour se délasser, et retourner ensuite au combat, 112. Va à S.-Denis avec 300 cavaliers allemands, pour en ra-

meuer les députés du parlement, ce qu'il n'exécute que quelques jours après, 156. Se trouve mal en sortant du l'alais, 158. Sa colère contre des officiers des troupes de M. d'Orleans

qui sont allés garder le card. de Retz; il presse Monsieur de les casser, 163. Sur les plaintes continuelles des faubourgs S.-Marceau et S.-Victor, il donne des ordres très-rigoureux pour faire cesser les dégâts que font ses soldats, 171. Or-

dégàts que font ses soldats, 171. Ordonne que l'on pourvoie à la sûreté de la sépulture du duc de Nemours, tué en duel, 177. Voyant un changement soudain opére dans le peuple, il remue toutes sortes de machines pour empêcher qu'on abandonne son parti, 316. L'importunité du peuple l'oblige à faire retirer sea

troupes de Sureine et de S.-Cloud, 318. Il recoit 100,000 écus du roi d'Espagne et 20,000 des frondeurs; leve des troupes dans Paris, 322. A la suite d'une conversation pleine d'ai gran au m. N. BOlling.

A la suite d'une conversation pleine d'aigreur avec M. d'Orleans, il tombe malade, 341. Dans son depit, il jure que dans peu de jours il sera tout espagnol ou tout mazarin. 346. Commençant à désesperer de pouvoir empêcher de faire la paix.

il prend la résolution de sortir de Paris, 360. Part en protestant qu'il se vengera contre les hourgeois, 363 (Mém. de Conrart.)

Il fait ses premières armes au siege d'Arras, XLIX, 284. Est nomme général de l'armée de Picardie, 422 Gagne la bataille de Rocroy, 422 et suiv. S'empare de Maubeuge et de Binch. 425. Prend Vireton, assie

Thionville, 427, qu'il force à capituler; se rend maître de Zirc; avance en Allemagne, 428. Porte da

Turenne, il se rend maltre, par trois journées de combats, des bords da Rhin, 410 et suiv. Assiège Philiphourg, 412, qu'il force à capituler, s'empare de Worms; entre dan Mayence, 443. Passe le Rhin; s'empare sur les rives du Danube L.

mayence, 443. Passe le Rhin; \*
porte sur les rives du Danube, L. Prend Rotembourg, 8. Livre la bitaille de Nordlingen, et la gagne.
Prend la ville de ce nom ; investa
Heilbroun; tombe malade, et revient en France, 10. Sa hauteur.

son emportement envers un exempt des gardes de Monsieur, 28. Il repouse l'épée à la main la garnise du fort de Mardick, 34. Est bless à ce siège, 30. Projette d'assieur Dunkerque, 40. Attaque et press Furnes, 41. Prend Dunkerque ps composition, 42. Ses demèlés aux Gassion, 43. Il est envoyé en Cas-

logne en qualité de vice-rui; asiège Lérida, 79. Se décide à lera
le siège, 80. Investit Y pres, 96. S'ex
rend maître par capitulation, 97
Gague la bataille de Lens, 99 et
suiv. Est blesse au siège de Furueprend cette place par composition
102. Écoute d'abord les propositions qui lui sont faites de la pardas femiliars au siège de la par-

ď

102. Ecoute d'abord les propositions qui lui sont faites de la part des frondeurs; puis les rejette pour s'unir a la Reine, 136. Est d'avis se conseil qu'on fasse venir l'armée sur Paris, et qu'on la fasse entrer, pour réduire le parlement et soumetre le peuple, 138. Son retour à S.-Ger



d le courage et l'espérance; ses raillerles sur le prince son frère, 149. Il attaque n avec le duc d'Orléans, ad maître après avoir passé l'épée o regimens parlen sur le mariage qui se re sa nièce et le duc de 184. Le traite avec méd il contrarie ses désirs, presse de donner Pontse au duc de Longueville ; ifus, le quitte pour ne plus scoit à bras ouverts le duc prt et le coadjuteur, 200. ilie avec le cardinal par la a de Gramont et du duc -Chabot, 201. Entreprend le rétablir Jarzé a la cour, ie le jeune duc de Riche-mad, de Pons; dans quel 204. Va se plaindre à la a conspiration faite contre 08. Est arrêté au Palaisic le pr. de Conti et le duc eville, 215. Est conduit au Vincennes, 216. Est transarcoussis avec ses frères, s au Havre, 251. Est mis avec ses frères; est pré-Reine; soupe chez Mon-: le duc de Beaufort et le r; se rend su parlement, e en négociation avec Seryonne pour le retour du 284. A quelles conditions nt, 285. Comment il s'atsentiment de la Fronde, eut obtenir le gouvernem. qu'il demande; cesse la cour, 288. Echappe au être arrêté une seconde suade au duc d'Orléans der l'éloignement de Ser-Tellier et Lyonne, 290. aria, et se retire à S.-Maur; Consieur et au parlement et de m retraite, 291. Ecrit our s'excuser de ne l'avoir mpagné a la cérémonie de ation de sa majorité, 291. nt point mêler ses troupes

Tavannes pour les commander, 296. S'en va en Guienne, 305. Fait dé-clarer Bordeaux pour lui, 308. Traite avec l'Espagne; prend Saintes, investit Cognac, 309. Se retire de devant cette place, 310. Chasse de Bordeaux le prem. président, et une grande partie du parlement; est battu à Tonnay-Charente par le battu à Tonnay-Charente par le comte d'Harcourt, 312. Se décide à tenter une négociation; dans quel but, 313. Attaque et bat S.-Luc, lieuten. du Roi en Guienne, 319. Part d'Agen, traverse inconnu le Gatinais, et arrive à Lorris, 330. Envoie sommer Montargis, qui se renda lui, 332. Enlève les quartiers de d'Hocquincourt, et le défait à Blencau, 333. Se rend à Paris, 336. Parolt au parlement, quoiqu'il y ait eté déclaré criminel de lèse-majesté, 337. Attaque et prend S.-Denis, 341. Loge ses troupes à Charenton, 348. Fait admirer son courage et sa présence d'esprit au comhat de S.-Antoine, 350. Entre dans Paris avec ses troupes, 352. Maltraite Chavi-gny de paroles, 371. Sort de Paris, et va joindre l'armée des ducs de Lorraine et de Wittemberg, 372. Prend Rethel et Ste.-Menchould, 382. Se rend à Bruxelles, 383. Assiège et prend Noyon, 414. Ses reproches au comte de Fuensaldagne; réglement du roi d'Espagne relativem. au mot d'ordre, fort glo-rieux pour le pr. de Condé, \$10. Il est condamné à mort par arrêt du parlement, et déchu de toutes charges, dignités et honneurs, 430. Entreprend le siège d'Arras avec l'ar-chiduc, 441. Est force à la retraite, 147. Est repoussé près de Neuville, 163. Ecrit à ce sujet trois lettres contre Turenne, 461. Renvoie au lieut. génér, de Montpeant des drapeans français pris par les Espagnols, \$65. Sa hauteur avec les Espagnols; comment il en use avec don Juan, LI, 5. Secourt Valenciennes; défait l'infanterie du maréch. de La Ferté, 7. Court au secours de Cambray; en-tre dans la place, 25. Cette action augmente sa reputation dans les

Pays-Bas, 26. Après la signature de la paix, il vient trouver le Roi à Aix, et lui demande pardon de ce qu'il a fait contre son service; revient ensuite à Paris, 97. Est nommé genéral de l'armée rassemblée en Bourgogne, 150. Amuscles Francs-Comtois, 152. Se présente devant Besançon, qui se rend; investit Dôle; va à l'attaque de cette place, tenant par la main leduc d'Enghien son fils, 153. Prend la ville par capitulation, 154. Oblige le marq. d'Yenne à conseiller aux habitans de Gray de se rendre, 155. Regagne les honnes grâces du Roi par la conquête de la Franche-Comté, 156. (Mem. de Montglat.) — Force le poste de Charenton, commandé par Clanleu, 407 et 465. Sa réponse à Monsieur, au sujet des offres que ce prince lui fait faire, 451. Il est recherché par la cour; sur les représentations du maréchal de Gramont et de Le Tellier, il preud parti pour elle, et se déclare contre les frondeurs, 456 et suiv. Sa conduite au parlem. change l'estime publiq. en haine contre lui, 158. Il se décide à assiéger Paris, 459. En fait le blocus, 461. Réconcilié avec mad. de Longueville, il ne garde plus de mesures avec le cardinal, 477. Rallie auprès de lui le pr. de Conti, les ducs de Nemours et de Candale, et Turenne, 480. Va dans son gouvernement de Bourgogne; fait dire à Mazarin qu'il ne peut être de ses amis s'il pense au mariage de sa nièce avec le duc de Mercœur, 481. Précède le Roi à Paris, l'y ramène ensuite, LII, 2. Motifs de sa désunion avec le cardinal, 3. Pourquoi il se rapproche des frondeurs, 4. Prend un prétexte pour éclater contre le cardinal; se raccommode bientôt avec lui, 6. Se voit abandonné de tout ce qui s'est joint à lui contre le cardinal, excepté de sa famille, 7. Prend les intérêts de la cour dans la querelle entre M. de Beaufort et Jarzé, 8. S'oppose ouvertement au mariage du duc de Mercœur avec la

nièce du cardinal, 11. Ferme l'orcil-

le aux justifications des frondeurs,

COND qu'il accuse d'avoir voulu le faire assassiner, 16. Fait sa plainte au Pa-lais dans les formes ordinaires, 17. Il est arrêté au Louvre avec le pr. de Conti et le duc de Longueville, 23. Sort de prison au hout de 13 mois; vient à Paris, 58. Comment il est reçu par le peuple, et par le Roi et la Reine, 59. Il consent à traiter secrètement avec la Reine du retour de cardinal, 62. Contribue avec le duc d'Orleans à faire séparer l'assemble: de la noblesse, 65. Détourne le pr. de Conti d'épouser madem. de Che-vreuse, 69. Par les conseils de Chevigny, il rompt son traité avec la Reio. Envoie le marq. de Siller en Flandre pour prendre des messres avec Fuensaldague, 73. Se recoscilie avec mad. de Longueville « avec La Rochefoucauld; quitte Prris pour se mettre en sureté, 75. Ses incertitudes sur le parti qu'il dois prendre, 76. Il refuse de retourner à la cour, 78. Retourne à Paris; sat partir la princesse et son fils pour Montrond; se prépare à la guerre, essaie inutilement d'engager Tures ne et le duc de Bouillon dans ses intérêts, 83. Se décide à ne plus aller au Palais sans être accompag de tous ses partisans, 85. Prend k parti de se retirer dans ses gouvernemens, 95. Se rend a Montroed, puis à Bordeaux, g6. Prend les revenus du Roi, et fait des levées, g. Refuse les propositions qui lui sont faites par la cour et par le duc de Bouillon, 100. Prend la résolution de faire enlever le coadjuteur dans Paris; charge Gourville de crue commission, 101. Entreprend de # rendre maître de Cognac, 103. Se présente devant cette ville, d'où il est forcé de se retirer, 105. Passe la Charente, et se retire à La Bergerie, 107. S'emporte contre Bouillon et Turenne, qui ne veulent pas s'enga-ger dans son parti, 109. Sa réposse

aux ouvertures que lui fait fière le duc d'Orléans par Fontrailles, 110. Il prend la résolution de se fortifier

dans la Guienne per 15. Entrepres le siège de Miradoux, après aveir

force à la retraite le marq. de S.-Luc, 118 et soiv. Lève le siege, et se retire à Staffort, 122; puis à Agen, 134 Comment il y apaise une sedition, 125. Motifs qui le décident a quitter la Guienne, 127 et suiv. Difficultes de cette entreprise ; départ do prince; details sur son voyag . 134. Il arrive à Lorris, où est son armee, 138. Entre dans Montargis, et va a Château-Renard, 13g. Defait d'Horquincourt à Bleneau, 141. I ivre combat à Turenne, qui se retire a Gien, en sauvant son ormée etla cour, 143 Se rend a Paris, 145. S'empare de S.-Denis, 147. Charge Gourville d'une instruction pour negorier avec la cour; copie de cette instruction, 150. Obstacles qui s'oppasent au succès de la négociation , 153. Sort de Paris pour aller rejoindre son armee : l'amène à S.-Cloud, 161. Morifs qui concourent a l'eloigner de la paix, 162. Il quitte S.-Cloud pour aller prendre poste a Charen-ton, 163 Estattaque au faub. S.-Antoine, 16; Details surce combat, où sa conduite et sa valeur sont admirees des deux partis, 165 et suis . Les desordres arrives à l'hôtel-de-ville lui font perdre tous les avantages que la pourner de S.-Antoine lui a apportes, 1-1. Comment, après la mort da due de Nemoura, il est entralue, par les Espagnols et par les amis de mid de l'ongueville, a rejeter la joix, 17) Mauvais etat de ses affaires, 173 Il perd Montrond, et plusieurs antres villes de la Guienne. 174 Sa maladie, 175 Il prend des mesures pour se retirer en l'orraine. 177. Refuse les propositions que lui tait faire le cardin d'par Langlade. secretaire du cabinet; part pour la Handre, 178. La Rochefoucauld Sabelle retraite de devant Arras la fat ælmirer en France, et traiter de mie av en mieuv en Espagne, 200. Il gago da bataille de Senefa details . . . . . 1. Shift sais Fombe ma-Late de la ctunchten, joi Erritune lettre fort to a hante au Roi en faveur da pr. de Conti, fait dresser son testament, le sigue, et meurt après s'é-

tre confessé, 497. Est enterré à S .-Valery, 498. (Gourville.) — Causes de la rupture de Condé avec Mazarin, I.III, 35 et suiv. Se réconcilie assez froidement avec lui en présence de la Reine; ses paroles en cette occasion . 43. Donne a souper chez lui au cardinal : comment se passe ce repas, 44. Conclut son accommo-dement à de certaines conditions mises par écrit, et dont le cardinal et lui gardent copie, 65. Raisons qui lui font approuver le mariage de mad. de Pous avec le duc de Richelieu , 70. Il attaque au parlement les principaux chefs de la Fronde, comme coupables d'un assassinat tenté sur sa personne, 74. Détails sur la manière dont il est arrêté au Palais-Royal et conduit au donjon de Vincennes, 91. Sa tranquillité, 92. La nouvelle de sa détention fait fuir La Moussaye, Bouillen et Turenne, o3. Enfance du pr. de Condé; son education, son caractère, LIV, 170 et suiv. (Lenet.) — Son portrait, son caractère, LVIII, 59. Il veut accommoder le parti de la cour et celui du parlement, 87. Comment il cchappe au parti des frondeurs, 92. Gagne per Gramont et Le Tellier, il se decide a employer tous les moyens pour dissiper les factions, 66. Se charge de réduire les Parisiene, 97. Se saisit de Lagny, de Corbeil, de S.-Cloud, de S.-Denis et de Charenton , o8. Écrit à Bouillon pour l'exhorter de revenir à 5 Germain : ecrit, conjointement avec la Reine, aux colonels de l'armee d'Allemagne de ne plus obeir a Turenne, et de l'abandonner, 101. Fait attaquer Charenton, qu'il avoit abandonne, tou Causes de sa més-intelligence avec Mazarin après le traite de Ruel, 115, Il refuse le commandement de l'armee des Paya-Bas, s'unit etroitement avec le pr. de Conti. le duc de N**emours, le** duc de Candale et Tu**renne, 116.** Comment il se brosáll**e av ec les fron**deurs, 182. Est arrête avec le pr. de Conti et le duc de Longueville, et conduit à Vincennes, 183. Est delivré de prison par Mazarin; entre en triomphe à Paris, 198. Résiste aux sollicitations que lui fait faire la Reine de se lier étroitement avec le cardinal, et de consentir à son retour, 199. Y consent enfin; à quelles conditions; lenteur dans l'exécu-

tion du traité, 200. Comment M. le prince empêche le mariage du pr. de Conti avec madem. de Chevreuse, 204. Est sollicité par ses amis à recommencer la guerre, 205. Envoie

à Bruxelles le marq. de Sillery pour pressentir Fuensaldagne sur les se-cours qu'il peut espérer de l'Espa-gne, 206. Prévenu qu'on veut s'assurer de sa personne, il ne prend point de précautions pour s'en garantir ; mais, sur de fausses alar-mes, il se retire précipitamment à

S.-Maur, 209. Ses irrésolutions sur le parti qu'il doit prendre, 210. Il re-vient de S.-Maur à Paris; fait ses dispositions pour commencer la guerre, 214. Se fuit accompagner dans Paris ar une foule de gens de toutes professions, 216. Part pour la Guienne; assiége Miradoux; est forcé de s retirer à Agen, 219. Embarras où il s'y trouve; comment il en sort, 220.

Se rend en toute diligence à l'armée

de la Loire, 227. Accidens qui pensent le faire prendre, 228 et suiv. Il bat d'Hocquincourt près de Bleneau, 234. Est battu à son tour par Turenne, 236. Se rend a Paris, où il est reçu au milieu des acclamations, 237. Se rend maltre de S.-Denis, 238. Consent à ce que le duc de Rohan et Chavigny aillent à S.-Germain faire des propositions de paix, 239. Témoigne à Chavigny son mé-

qui lui ont été faites; instruction dont il charge Gourville pour une négociation, 2 (1 et suiv. Difficultés qui s'élèvent contre la conclusion du traité, 244. Comment il perd le penchant qu'il avoit pour la paix,

contentement d'avoir accepté celles

250. Abandonne S.-Denis pour se retirer vers Charenton, 252. Est at-taqué au faub. S.-Antoine, 253. Sa valeur et sa conduite dans le com-bat, 254. Il apaise le désordre susChavigny; pourquoi; prend ses me-sures pour partir avec le duc de Lorraine, 265. ( Mem. de M. de \*\*\*.) Causes de sa mésintelligence avec Mazarin, LXII, 1 et salv. Son rac-

commodement, 4. Pourquoi M. de Beaufort et le coadjuteur deviennent ses ennemis, 5. Sa conduite dans l'affaire des rentiers et dans celle de Joly donne de l'ombrage et de la jalousie à la cour; sa grande con-fiance est cause qu'il est si facile-ment arrêté, 59. Sa défiance perpétuelle depuis qu'il est remis en li-

berté; ses prétentions, 218. Il se retire avec sa famille à S.-Mour. 219. Comment il y reçoit Gramont envoyé par la Reine, 220. Il se rend au parlement ; discours qu'il y ties réponse du prem. président, 236. Le parlement est peu satisfait du precédé de M. le prince, 237. Il re-tourne à S.-Maur sans avoir va k

Roi ni la Reine, 238. Il fait voir

chaque jour de nouvelles défiences, 23g. Sa résolution et sa ferm tiennent en suspens toutes les affaires de la cour, 240. Il se justifie au parlement des accusations por-tées contre lui, 243, 245. Le cha-gement dans le ministère du Roi hi sert de prétexte pour se retirer à Montrond, et de là en Guiesse,

263. S'excuse au duc d'Orléans de n'entrer en aucune conférence, et continue ses actes d'hostilités, 268. Revient de Guienne, et se rend à Châtillon, 35o. Arrive à Paris, 353 Entre au parlement avec le dec d'Orléans; déclaration qu'il y fait, 355. Les deux princes assistent à l'assemblée de la ville, 359. Ils se plaignent au parlement d'une lettre

du Roi qui défend la tenue et cor tinuation de l'assemblée de l'hôtelde-ville, 360. Se rendent à la cour des comptes et à celle des aides; reproche que le prem. président de cette dernière compagnie fait au pr. de Condé, 361. Les deux compa-gnies, de même que l'assemblée de l'hôtel-de-ville, décident de fiire des remontrances au Roi sur l'deianarin, 362. Il se rend Denis, 374. Après la .-Antoine, il se rend 'Orléans à l'assemblée lon-sur-Loing, où elle meurt, 226. ( Montglat. ) — Répond de vive voix au courrier que lui a envoyé ville; les deux princes ssemblée, 413. Détails de M. le prince avec tieux, 437 et suiv. Le e de Paris, puis quitte s troupes, 464. Nacamnistic, et continue t à Bordeaux que sur le Champagne, 472. n.) — Détails sur sa mort, LXIII, 359. èbres qu'on lai rend, de Choisy.) — II ga-z de Senef, LXV, 195 ever le slége d'Oude-est envoyé pour comed'Allemagneaprès la me, 224. Fait lever le nau, 225. (La Fare.) dem. de Montmorendr), répond à l'amour ar vanité et coquette-7. Parole qui prouve vint touchée de la paspar elle, 138. (OEcon. pprenant la détention le va sur le pout Nor partout aux armes! . (Richelieu) – - Dei plus intime d'Anne XXXV, 11. Aidée de e Chatillon, elle s'é-antilly, 168. Présente me requête pour la den fils ; se jette en sup ieds de Gaston et du coit ordre de se retin-sur-Loing, 169. Y grin, 170 (Introd.) la et 92. Ses dernières mans, 95 ( Mon. .) XII, 86; XLV, 103, 104 et 192.—Elle r à la Reine, en pleu-luc de Longueville et ii, ses fils, se sont je-irti da parlement, L. requête au parlement e de ses enfans, 225, , et se retire a Châtil-

Lenet, qu'elle veut vivre en repos, et pleurer à Chantilly l'infortune de son fils, LIII, 90. Caractère des personnes qui composent sa cour, 110 et suiv. Sa timidité, ses irrésolutions, 113. Elle consent enfin au plan proposé par Lenet pour per-venir à la liberté des princes, 114. Jette les yeux sur lui pour en diri-ger l'exécution, 115. Raconte dans ses promenades des particularités fort amumntes de l'amour que Henri IV a eu pour elle; aventure arri-vée chez M. de Trigny, à 2 ou 3 lieues de l'abhaye de Verteuil, 139 et suiv. Soirers de Chantilly; des jeunes dames qui en composent la cour, 142. Sur la nonvelle que des troupes du Roi sont arrivées aux environs de Chantilly, la princrate douairière tient conseil; la résolution y est prise de faire aller les princesses et le duc d'Enghien à Montrond, 145 et suiv. Elle reçoit un ordre du Roi de quitter Chantilly, elle et sa famille, et de se rendre en Berri; sa réponse à cet ordre, 149. Tient de nouveau conseil à ce sujet; noms des personnes qui y as-sistent, 150. Elle se laisse persuader à tout ce que Lenet y propose, 153. Se dérohe à la garde de DuVouldy, et sort de Chantilly, 172. Présente requête au parlement, et demande justice contre la détention des princes; détails à ce sujet, 208. Se retire à Bourg-la-Reine, 200 Refuse de s'éloigner de cet endroit, et dé-clare qu'elle est résolue de faire rapporter sa requête, 226. Conseille à sa belle-fille de ne point se mettre dans les mains des huguenots ni dans celles des Espagnols, ni au pouvoir de M. de Bouillon, 227. Ecrit au commandant de Montrond pour lui témoigner ses inquistudes sur le départ de sa helle-fille de cette ville, 272. (Lenet) — Prévient la Reine mère contre le marq. de Chi-tenmeuf et la duch. de Chevreuse,

LVIII, 16. Son portrait, sun carac-

Est méprisée depuis la mort deson e

tère, 61. (Mém. de M. de \*\*\*.) — Elle présente requête au parlement pour ses enfans et pour elle-même; ses démarches, LXII, 73 et suiv.

COND

ses démarches, LXII, 73 et suiv.
(Omer Talon.)

CONDÉ (la princ. de), née de Brezé, s'échappe furtivement du château de Chantilly, et se rend à Montrond, XXXV, 167. Elle y appelle tous les ennemis de Mazarin, 168. S'échappe de Montrond; se le parti de son mari, 305. (Montrond aux ducs de Bouillon et de La glat.)—Elle arrive à Montrond;

point aux ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld, 170. Est reçue sans obstacle à Bordeaux, 171. Prend aous sa protection le maréchal de camp Alvimar, agent secret de Mazarin, 172. Présente son fils le duc d'Enghien au parlement; se soumet à ne rien entreprendre contre le service du Roi, 173. Fait entrer avec elle dans la ville les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld; distribue à leurs troupes 100,000 liv. du roi d'Espagne; brode les drapeaux glat.)— Elle arrive à Montroud; consulte Lenet sur ce qu'elle deix charge de les exécuter, LIII, 158. Sa couduite à Montroud; mesures qu'elle y prend pour elle-même et pour fortifier son parti, 168. Sa lettre au secrétaire d'Etat Le Tellier, 163; aux présidiaux de Bourges et de Moulina, 167; à la Reine, 176. Elle arrive à Montroud; faire; approuve ses conseils, et le charge de les exécuter, LIII, 158. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud; mesures et pour fortifier son parti, 168. Sa couduite à Montroud et partie et partie et partie et partie et pour fortifier son partie et partie et pour fortifier son partie et pour fortifier son partie et partie et partie et partie et partie

hone à leurs troupes 100,000 liv. du roi d'Espagne; brode les drapeaux des Bordelais, 174. Fait faire une brillante réception à don Osorio, ambassad. d'Espagne; brave tous les périls pour préserver le parlement de la fureur du peuple, 175. Harangue et désarme les plus furieux, 176. Elle travaille avec ses femmes aux fortifications de la ville, 170. respect qu'il a eus pour elle se les

gue et désarme les plus furieux, 176. Elle travaille avec ses femmes aux fortifications de la ville, 179. Elle remercie le parlement des efforts qu'il a faits pour elle, 181. S'embarque pour Coutras; va voir la Reine à Bourg; comment elle en est accueillie, 182. Se sépare des dues de Bouillon et de La Rochefoucauld; se retire à Montrond, 183.

(Introd.) — Se sauve avec le duc d'Enghien son fils; est menée à Montrond par ceux de son parti, XXIX, 31; puis à Bordeaux, 40. Demande au parlement de cette ville sûreté pour elle et le duc d'Enghien, 41. Détermine le parlement à soutenir la cause des princes, 59. Sort de Bordeaux après la paix accordée par le Roi, 79. Demande à aller saluer la Reine, 80. Présente requête au parlement contre le cardinal, et den grande de mest le contenu, 195. Sa réponse dictée par la défiance que lui inspire cet envoyé et ses discours, 198. Sa réponse au frère de Dumont, qui a rendu la ville de Saumur au Roi, 200. Elle recoit des lettres de Blanchefort, qu'elle a enparlement contre le cardinal, et den grande de M. Guénégaud, de mad, de Brienne, 205:

la Reine, 80. Présente requête au voyé auprès du Roi, 202; de M. Guéparlement contre le cardinal, et demande que les princes prisonniers
soient amenés au Louvre, 91. (Mém.
de Motteville.) — A près le traité de féliciter de ce qu'elle a présenté re-

parlement; l'invite a ne

e à toutes les paroles qu'on

si donner; fait donner avis énement à tous ceux de son g. Dépêche La Roussière au arente, pour lui faire part es dispositions des seigneurs u et de la Guienne, et de ce fait elle-même depuis trois ir le parti des princes, 219. :harge en outre de dire au srente qu'il est facile de re-Saumur, 220. Fait venir ntrond des munitions, 221. à Le Tellier, concernant à Montrond des officiers et e la garnison de Bellegarde, reçoit copie de la lettre de aux officiers du présidial de , concernant la demande eur avoit faite d'envoyer ree l'état de la place de Mont-3. Fait ses préparatifs de 227. Ecrit au cardinal de m oncle, pour le prier de lans ses sollicitations, 230. ø qu'elle reçoit de La Rould, elle fuit ses diligences tir, et en instruit tous ceux reasent à elle ; fait prier le . Persan d'accepter le goude Montrond, 233. Ses or-at de partir, 234. Discours dresse a ses officiers la veille depart, 238. Elle quitte id , noms de ceux qui la suin. Route qu'elle tient, 241. contre dans une plaine près les ducs de Bouillon et de efoucauld a la tête de plu-na de qualité, 243. Arrive ne, d'où elle envoir plupeditions; texte de ces exafi et suiv. Au son de e de l'urenne, toute la vie ce nom est sous les arir aller deloger de Brivesurde la compagnie des gen-du prince Thomas, qui se d'enlever la princesse et son Comment ce delogement ., 254 Termes dans lesquels rus les ordres que doit don-nucesse pour faire avancer

les troupes qui lui sont nécessaires pour aller à Bordeaux, 258. Circulaire adressée aux gentilshommes des provinces voisines, 259. Billet jeté dans les villes circonvoisines et dans l'armée pour gagner les soldats, 260. Résolution prise dans un conseil de se rendre à Libourne, 261. Paux avis donnés par des moines, 262. La Roussière, envoyé en Poltou, rapporte à la princesse dens quelles dispositions il a trouvé la duch. de La Trémouille et sa famille, 2/13. Comment la princesse est traitée à Turenne tout le temps qu'elle y séjourne, 264. Elle en part à la tête d'une armée, 267. Entre à Montfort-sur-Dordogne, 268. Fait dire au marq. de La Force qu'elle va se jeter dans Bordeaux, 269. Arrive à Limeuil, 270. La comtesse de Crussol la désabuse sur les bonnes dispositions où elle croit S. Simon, 271. Est désabusée par S.-Simon luimeme, 273. Refuse de voir un de ses gentilshommes, le voit enfin; comment elle le traite ; reçoit la nouvelle d'un avantage remporté par ses trou-pes sur celles du duc d'Epernon, 274. Envoie au marquis de La Force les lettres trouvées contre lui dans la camette du chevalier La Valette . et l'invite de se trouver à Bordeaux pour conferer avec elle, 277. Ne decide d'aucune chose anns l'avis de Bouillon et de La Rochefoucauld, 278. Fait faire de nouvelles insta ces auprès de S.-Simon pour l'engager dans son parti, 290. Moyen dont elle se sert pour le décider; elle part de Limeuil, 280. Va cam-per a Coutras, 281. Sur des avis qu'elle reçoit, elle presse sa marche vers Bordeaux, 282. S'embarque à Lormont; arrive à Bordeaux, 284. Elle y est reçue aux ac lamations du peuple, 285. Sauve de la fureur populaire le sieur d'Alvimar, por-teur de lettres de cachet pour le par-lement et les jurats de la ville, 288. Se rend au parlement avec le jeune duc; attendrissement qu'elle y cause, 290. Son discours à la grand'cham-bre, 291. Texte de sa requête, 293.

Arrêt rendu en sa fayeur, 300. Va remercier ses juges, et les sollicite pour permettre l'entrée dans la ville aux ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld, 301 et suiv. Envoie ordre aux comtes de Bussy, de Tavannes, de Châtelux et autres de se rendre à Montrond; et au premier de faire son possible pour s'emparer de la Charité-sur-Loire, 3:5. Envoie le secrétaire de Lenet à Paris auprès de ses partisans pour leur faire part du succès de son voyage, et prendre leur avis sur la conduite qu'elle a à tenir, et sur les négociations qui pourroient être entamées, 316. Elle le charge de voir la princesse douairière à Angerville, et de la presser de présenter de nouveau sa requête au parlement, 317. Met tout en usage pour empecher le peuple d'égorger Lavie et sa famille, 321. S'oppose de toutes ses forces au pillage de quelques maisons de cons illera et de jurats de la ville, 325. De-pêche à l'archev. de Narbonne, au baron de Leizan, au vicomte d'Ar-pajon, à S.-Aulnais, 327. Envoie au baron de Vatteville le baron de Baas, chargé de pouvoirs pour en-trer en son nom dans le même traité que mad, la duch, de Longueville et Turenne ont fait avec les ministres du roi d'Espagne, 331. Envoie aussi le marq. de Sillery en Espagne, 336, et le marq. de Sauvebœuf, pour s'en défaire, 337. Lettre de la princesse au roi Catholique, 338. Elle reçoit la nouvelle que la ville de Nérac, loin de favoriser des levées d'hommes et d'argent pour elle, a reçu au château garnison du duc d'E-pernon, 341. Expédie un grand nombre de commissions pour la levée de compagnies; noms de ceux auxquels elles sont destinées, 342. Engage pour 100,000 liv. de pierre-ries, 343. Nomme maréch. de camp Coligny, S.-Alvère et Chavagnac, 344 Fait restituer aux habitans du 344 Fait restituer aux manual Médoc tout le bétail qui leur a été culevé; ordonne des contributions sur la taille du Roi dans ce pays, et décharge le peuple d'un tiers, 345.

Reçoit 10,000 écus pris sur le fre commun de la ville de Borde et donne de ses pierreries pour de cette somme, 348. Donne commissions aux barons de Bel de Roquetaillade et de Marsan lever des compagnies, 350. Réj à la maison de La Force qu'ell prête à lui faire compter qu'elle a demandé, et à lui do Offre des secours aux consu Dax, 371. Ecrit au présid. de s ville qu'elle s'emploiers en tem lieu, si la ville se déclare pont pour lui faire rendre la juridie de Tartas, 372. Reçoit don Jo Osorio, envoye d'Espagne: a ponse aux offres qu'il lui fait e part de son maître, 375 et suiv plaintes au parlement sur l' qu'il a rendu contre Joseph Os 391. Elle se rend au parlement est assiégé par une foule de séditi harangue inutilement les uns e autres, 390. Se retire enfin dans logis au milieu des acclamati 392. Renvoie Osorio en Espa avec Sauvebouf et Mazerolles, Ecrit à Louis de Haro, minist. pagne, 394. Recoit des deput parlement, auxquels elle mosti différentes commissions qu'el données pour la levée de con gnies, et leur dit qu'elle a defen ses soldats, sons peine de la 🖦 quitter leurs drapeaux, 395. I hère sur ce qu'on lui mande Montrond, et pourvoit à tout, Présente une requête au parlei pourempecher que Mazarin soit dans Bordeaux, 308. Mande elle les plus accrédités hourges les capitaines des quartiers, et demande la continuation de amitié, 400. Charge le père He des, recteur du noviciat des jesu d'une lettre de creance pour le Paulin, confess. du Roi, fot. Re fort sèchem. le père Comte, mini envoyé par S.-Simon pour offel traitér avec le cardinal pour el

pour les ducs, son. Ecrit au m de Bourdeilles qu'elle est pri

ec lui, et à lui faire touirgent, 403. Fait deman-Louche, commandant de z, s'il la recevra avec toute m reçoit une réponse très-601. Fait de grandes pro-Varannes, commandant Mortes, pour l'entretenir bonnes dispositions où il lle, 406 Avertit sa belleout ce qui se passe à Ror-t la supplie de se rendre ice à Paris pour y présen-sète; cerit à mad, de Lont à Turenne pour les en-faire entrer leurs tronpes e aussi avant qu'on le lui rer, jos. Sa lettre zu Roi, va visiter la mère de Riidu par le parti du Roi; i fils cadet à son service, t conseil chez elle touchant avis proposes au parlement onse a faire à la lettre du iils sur ce conseil , 438 et rincesse envoie à Paris des it, avec un blanc signé ser une requête au parle-aveur des princes; elle lui le voir Turenne, pour lui r la nécessité de faire avansupes, même celles des Esvers Paris, etc., 452. Voit revue des hourgeois en état les armes, 188. Mande à rave qu'elle traitera les priju'elle tient comme il trairème ceux qu'il a faits, §91. au presid-de l'a Traisne de oit entrer au parlem, pour r la negociation de Couintpensier, juz. Réponse ent : sa conduite au parle-3 La princesse travaille e avec les dames de Bori fortifications de la ville ; dames d'une collation fort 515. Refuse, dans un concher elle, d'envoyer aq-utation a la cour ; désire arlement rende contre le un arrêt tel que l'a proposé ler Tarangoe, LIV, 17 Va ailler aux moulins, et voir

cours aux deputés du parlement et de la ville euvoyés à la cour pour nécocier, 36. Autre discours tenu à l'hôtel-de-ville, 39. Elle se rend de nouvesu à l'hôtel-de-ville, où elle déclare qu'elle ne veut point former d'obstacle à la paix, mais qu'elle demande seulement pour elle et son fils sûreté et protection, 89. Envois ordre à Persan, command, de Montrond, de se preparer à une vigoureuse défense, 92. Se rend au par-lement, où elle déclare qu'étant responsable de son fils au Roi majeur, à l'Etat et au prince son mari, elle s'en decharge entre les mains de cette compagnie, qui a soutenu sa cause de tous ses arrêts, etc., 102. Distribue à des officiers pau-vres, blessés ou malades, différentes sommes qu'on lui prête; visite tous ses amis et serviteurs du parlement de Bordeaux, 112. Reçoit les complimens des jurats de la ville, qui lui rapportent ses pierreries, 1 13. Duitte Bordeaux après la public**ation** de la déclaration de la paix; noms de ceux qui l'accompagnent; se décide à aller à Bourg saluer LL. MM., 129. Donne au corps de ville de Bordeaux six galères, dix galiotes et un vaisseau, etc., 131. Son discours à la Reine ; comment elle reçoit le cardinal, le maréch. de Villeroy et cardinar, le marech, de villeroy et le duc de Damville, 133. Se rend à Contras, 160: puis à Milly, 165. Quitte ce lieu pour aller s'établir à Montrond, 213. Est reçue avec ma-gnificence par le marq, de Valencey; arrive à Montrond, 214. (Mém. de Lenet '— Part secrètem. de Mont-rond avec le duc d'Enghien, pour aller joindre à Turenne le duc de La Rochefoucauld , LV III, 185. Prend le chemin de Bordeaux, où elle ar rive saus obstacle, 186. (Mem. de M de \*\*\*. Conditions, Les Etats se compo-sent de huit conditions, nécessires

les unes aux autres pour la prospérite publique, IX, 150 et suiv. Comparaison d'un roi avec l'amequi régit et

gouverne le corps, 160. Explication et developpement à ce sujet, 161. Congnée (le marq. de) est blessé à l'attaque dù faubourg S.-Antoine, XLVIII, 113. CONRART (Valentin). Sa naissance, sa famille, XLVIII, 3. Il prend des airs de gentilhomme; son éducation, 4. Sa maison devient le her-ceau de l'Académie française; élo-ge que lui rend à cet égard l'abbé de La Chambre, 5. Sa liaison avec le seign. de Bezons, 6. Il se distingue par la pureté de son goût et par sa sagacité, 7. Eloge de son esprit par d'Aceilly et par Gilles Boileau, 8. Son mariage, 9. Il est nommé se-crétaire de l'Académie, 10. Travaille aux statuts de cette société, 11. Dresse le protocole des lettres pa-tentes de la fondation de l'Académie franc., 12. Son caractère peint par d'Olivet, 13. Sa vie simple et uniforme; il est regardé de son temps comme un des plus sûrs arbitres du goût, 14; comme l'appui et le protecteur des gens de lettres, 15. Son amitié avec Balzac, 16; avec Pellisson et madem. Scuderi, 18. Ses infirmités lui font résiguer sa char-ge de secrétaire du Roi, 19. Vers où il peint son triste état, 20. Il se plait à recueillir toutes sortes de pièces historiques, littéraires ou théologiques; nombreux manuscrits trouvés chez lui à sa mort; ce qu'ils sont devenus, 21. Il reste toujours très-attaché à sa secte; revoit la traduction des Psaumes de Clem. Marot et de Théod. de Bèze, 23. Sa mort; son portrait conservé par l'Acadé-mie française; ses divers ouvrages,

de quoi elles traitent, 31.

Conseil n'Arragon. Comment il est composé; quelles sont ses attributions, I.VII, 72.

Conseil de Castille. Comment

24. Ses Mémoires sur l'histoire de

son temps, 27. Comment ils ont été

découverts; comment leur authenticité est constatée, 28. Quel en est le style; se divisent en deux parties;

conseil de Castille. Comment il est composé; de quelles affaires il traite, LVII, 69.

gne. Sa formation, ses attributions. LVII, 75. Conseil d'Etat d'Espagne. Comment il est composé; de quoi il tra-

te, LVII, 68.

Conseil des Pinances en Espagne. Sa formation, sa division en troi corps, ses attributions, LVII, 74.

CONSEIL DE GUERRE d'Espagne. Comment il est composé; de quelles affaires il traite, LVII, 71.

les affaires il traite, LVII, 71.

Conseil d'Italie en Espagne.

Comment il est composé; quelles sont ses attributions, LVII, 72.

Conseil des Indes. Comment il est formé; quelles sont ses attributions, LVII, 74.

CONSELL DES ORDRES en Espaga.
Comment il est composé: quelle sont ses attributions, LVII, 74.
CONSTANCE, ministre de Siam.
Son portrait, son caractère; il sotient la religion chretienne, passe qu'elle peut le soutenir, LXIII, 332. (Mém. de Choisy.) — Sa

potique excite contre lui la jalouie et la haine du peuple, I.XXIV, 340. Sa politique lui fait rechercher l'alliance du roi de France, 342. Il gagne le père Tachard, jésuie, et le charge de la négociation, 342. Pourquoi il retient le chev. de Pabin, major de l'ambassade france, 344. Le service essentiel que la rend Forbin devient une des causs

principales de tout le mal qu'il vest

naissance; son gouvernement des-

lui faire ensuite, 357. Il essaie de l'empoisonner; puis de l'éloigner de la cour, 364. Moyens qu'il emploie pour se défaire de lui, 365. Il marche contre les Macassars à la tite de 20,000 hommes, et court le plus grand danger, 387. Il doit la victoire qu'il remporte dans une se-

Bancok pour arrêter la conjuration du mandarin Pitracha; il est arrête et mis aux fers, 438. Est mis a mort, 439. ( Mém. de Forbus.)

CONSTANTINOPLE. Description de

condeuttaque à un stratagème, 388 A recours aux Français qui sont à

cette ville et de ses édifices, LIX,

lonsieur par le comte Du qualité de sous-gouverprossièreté de ses manières

ntot les bonnes impres-: le prince a reçues sous èves, XXXI, 46.

nomme pour prendre l'adion et la conduite du diolant la vacance du siége,

525. Cette nomination inn schisme dans l'Eglise de

(le prince de), oncle du nude, Henri 11 du nom; nieux de ce prince sur son

LVIII , 247 ( le prince de ) obtient le ment de l'Auvergne après a comte de Soissons, XVI,

ém. de d'Estrées.) — Se r ce que le gouvernement audie a été donné à son

ne le comte de Soissons, uillerie avec le comte de , {33. Sa mort, XVII., 54. :rtrium.) ( Armand de Bourbon

n), s'engage dans le parti unde, et n'inspire aucune nux Parisiens, XXXIV, st le generalissime du par Cause de l'aversion qu'il pour la Fronde et le parle-7 Il se rend au parlement declarer que M. le prince

ne peut plus se fier à la i aller au Palais-Royal, et t chasser le cardinal et les nistres ses creatures, 505. ı credit a Bordeaux en s'apsur une assemblée de mu-

1. Se brouille avec madame neville, 552. Traite avec la s elle, 553. (La duch. de v.) — Il est destiné par ses

l ctat reclésiastique; mé-de sou sort, il n'attend que n pour sortir de l'état de

contrainte où sa famille l'a placé,

XXXV, 13. Quitte la cour et vient à Paris, où il est fait généralissime de la Fronde, 97. Est arrêté au Pa-

lais-Royal et conduit à Vincennes, 153. S'attache à madem. de Che-

vreuse, 207. Sur les avis de son frère, rompt avec elle, 208. Se rend au parlement, où il déclame contre

ce qu'il appelle la perfidie de la cour, et déclare que son frère est sorti de

Paris parce que sa liberté s'y trou-voit en danger, 213. Fait insulter mad et madem. de Chevreuse pour

se venger du coadjuteur, 215. Se rend à Bourges avec mad. de Lon-

gueville et quelques troupes levées à la liàte, 222. (Introd.)—Va pren-

dre scance au parlement, où il proteste qu'il est résolu de mourir pour la defense de la cause commune,

XXXVI, 139. (Mém. de Brienne.)

-S'auache à mad. de Longueville,

dont il veut suivre les sentimens et

les conseils, XXXVII, 240. Se dé-robe de S.-Germain et vient à Paris,

où il est reçu avec joie, XXXVIII,

156. Fait entendre au parlement un député de l'archiduc, 190. Après le

traité de Ruel, il vient saluer la Reine; embrasse le cardinal, 269. Pré-

sente le duc de Bouillon, le prince de Marsillac, le comte de Maure, etc., 270. Voit le ministre, dine chez lui avec le Roi, 319. Explique

au parlement les motifs de la retrai-te de son frère le prince de Condé,

XXXIX, 219. Justifie sa condula

et ses intentions, 238. Gagné par le ministre sens s'en douter, il désire la paix, 318. Soutient à Bordeaux le parti des princes, 356. Est exilé;

quitte ses benefices; fait demander

n mariage la nièce du cardinal,

357. Sa conversation avec la Reine peu de temps après son maraige, 358. (Mém. de Motteville.)—Après

la paix de Bordeaux, il sé rend a

In paix de Bordeaux, il se resul an Languedoc; motifs qui l'engagent à se séparer des intérêts de M. le pris-ce, XLI, 409. Il se jette dans une extrême dévotion, XLII, 220. Son exemple est imité par su fomme, 221. (Madem. de Montponsier.) — Il se

CONT rend avec le coadjuteur au parlem.,

XLIV, 299. Est déclaré généralissi-me des armées du Roi, sous les or-dres du parlement, 306. Son portrait, 311. Il propose au parlement d'entendre l'envoyé d'Espagne, 341. Conference tenue dans sa chambre à

l'hôtel-de-ville, pour y prendre une résolution sur les pleins pouvoirs en-voyés par l'archiduc; scène curieuse entre les personnages qui s'y trou-

vent; leurs opinions diverses, 385. Autre conférence tenue chez lui avec M. de Bouillon, le coadjuteur et au-

tres; il se range à l'avis de M. de Bouillon, 401. Propose au parlem. l'expulsion de Mazarin comme condition du traité avec la cour, XLV 27. Rend compte au parlement des motifs qui ont déterminé M. le prin-ce à se retirer à S.-Maur, 308. Vive

altercation entre lui et le prem. président au sujet de la retraite de M. le prince, 331. (Mem. de Retz.) - Il est nomme généralissime du parti de

la Fronde, malgré les oppositions du duc d'Elbœuf, XLVII, 49. Va loger à l'hôtel-de-ville, 50. Est arrêté avec M. le prince, 96. Est delivré au Havre avec lui, 138. Se rend au parlement pour justifier le prince de Condé de s'être retiré à S.-Maur,

154. Vive altercation entre lui et le prem. président, 158. (Gur Joly.)— Il est nommé command. en clief des

troupes de la Fronde; quels sont les licutenans généraux, 484. Pendant qu'il paroît renoncer à ses bénéfices, il passe des actes qui annullent et révoquent cette renonciation, 496. (Cl. Joly.)—Libelles répandus contre lui à Bordeaux sur sa galanterie avec sa sœur, XLVIII, 71. (Mdm. de Conrart.)—Il met la tête du père

Berthod au prix de 700 pistoles; pourquoi, 393. Maltraite de paroles le père Ithier; sa conduite violente envers les serviteurs du Roi, 403 et 415. Comment il est devenu le chef de l'Ormée, 430. Traite avec M. de Candale, et sort de Bordeaux avec mad. de Longueville, Marchin et Lenet, \$31 et \$3\$. ( Berthod.) — Vieut à Paris offrir au parlement son service pour sa liberté et celle de la ville de Paris, L, 147. Est declar généralissime des armées du parti. 151. Fait de fréquentes revues à la place Royale, 156. Est arrête, a conduit à Vincennes, 215. Se rac-

commode avec la cour en épousant madem. Martinozzi, nièce de Marmateur Martinozzi, maere de Maserin, 431. Est nommé général de l'armée de Catalogne, 432. Attaque Villefranche, 452, et s'en rend matere; fait lever le siège de Roses, 453.

Tombe malade; revient à Perpign retourne à son camp; s'empare de Puycerda, 454. Assure au Boi le Conslans et la Cerdagne, 455. Fait le siège de Cap-de-Quiers ; s'en read maitre, 475. Prend Castillon p composition; entreprend le siège de Palamos, 476. Fait le siège de Cos-ti avec le duc de Modène, LI, il

Est sorce de le lever, 43. (Mem. de Montglat.) - Sa lettre au duc de La Rochefoucauld pour le presser & lui envoyer Gourville, LII, 290 !! fait le siège de Castillon, 292. Sa esprit, son caractère, 293. Il retourne à Pésenas, dans son gouve-nem de Languedoc, 294. Obtient

de la province 1,600,000 liv., et la préserve des troupes qui de voiest y venir prendre leurs quartiers, 205 (Gourville.) — Son portrait, see caractère, LVIII, 61. Est nomme

généralissime de la Fronde, 99. Es voie prier l'archiduc Léopold de joindre ses troupes à celles des l'arisiens, pour contraindre les ministres de France à faire la paix genérale, 109. Désire vivement que son mariage avec mademoiselle de Chevreuse s'accomplisse, 202. Sa conduite à ce sujet, 203. Comment conduite a ce sujet, sur linne per il est détourné de cette alliance per l'aire son traite M. le prince, 204. Signe son tre particulier avec la cour; épouse la

nièce de Mazarin, 266. ( Mém. de M. de \*\*\*.)—Son esprit indécis, son caractère changeant, LXIII, 370 Il se met en tête de se battre en doel pour s'acquerir la réputation de bra-voure, 373. Ce projet devient la case du commencement de la fortune de Villars, 374. (Chour.)



CORN

r. de), fils du précéau Roi par sa conduite

LIII, 463. Son por-ctère; il se jette dans rais retourne à ses dé-. Prend la resolution igrie sans permission

amene, 480. Obtient de S. M., 484. Assiste le Gran et au siège de ec son frère le prince ur-Yon, 485. Meurt de r, 486. (Montpensier.)

n et au siège de Neur le Roi, 252. (La

rères assistent à la ba-

or. de ) meurt victime de la jalousie, LXX,

lie en 1755, où les des prodiges de va-l, \$15. princ. de ), fille natu-a xiv. Sa beauté, sa

or. de) ouvre la cam-

ses honnes qualités, Infidelité de tous ses Comment elle épouse

u, 133. vrier 1689, LIK, 257. aveur du prince et de range, qu'elle déclare

ιόų. o (le comte de) in-no, dont il se rend ITAIRES (les). Vorez

und (le cimetière de ). ville de) est prise par , XLIX, 128, et re-rançais, 131. st prise par les Veni-

LIX, 150. Détails r cette ville, 152. le marq. de ), renvoyé

ime le marquis d'Anministres, auxquels diagrace parce qu'il

mi, XX, 27. milord), file aine du endon, mêne an pe

d'Orange quatre régimens de cava-

lerie et de dragons, LXV, 327.
Conweller (Pierre). Inscriptions de ce pocte, dans lesquelles il fait l'éloge de Richelieu, XI, 362.

CORNET (Nicolas), syndic de Sor-boune, reduit à sept propositions courtes et claires toutes les erreurs que Jansénius a rassemblées dans son livre Augustinus; il les dénonce à la Sorbonne, qui les réduit à ciuq ; elles

sont envoyees à Innocent x pour qu'il porte un jugement, XXXIII, 87. Cosnac (l'abhé de ) contribue au

mariage du prince de Conti avec la nièce du cardinal; est fait évêque de Valence, LII, 286. (Gourville.) Par son esprit et son adresse, il s'introduit fort jeune chez le prince

de Conti ; devient nécessaire au maintien de l'union du prince de Condé, du prince de Conti et de mad. de Longueville, LXIII, 369. Se jette dans les affaires; fait à 22

ans la paix de Bordeaux, 370. Source de sa haine pour l'abbé Roquette, évêque d'Autuu, 371. Il entretient un commerce avec Mazarin; est le premier auteur du mariage de la

nièce de ce cardinal avec le prince de Conti, 372. Détails curieux sur la manière dont il s'y prend pour être nommé évêque de Valence, 375 et suiv. Sa visite à l'évêque de Paris, 377. Comment il perd M. de Vardes dans l'esprit du prince de

Conti, 378. Comment et pourquoi il se retire lui-même du service de ce prince, 381. Est nommé prem. aumônier de Monsieur, 383. Il recoit chez lui à Valence le duc de Candale, avec lequel il avoit été long-temps mal; leur réconciliation, 384. Sa conversation avec plu-

sieurs ecclésiastiques mécontens de Mazarin, 385. Est chargé par Monsieur de demander au Roi le gouvernem. de Languedoc, 387. Rend un acrvice signalé à Madame, 392. Conseille à Monsieur de dem au Roi l'honneur et la liberté d'entrer dans son conseil, 394. Console re prince du refus qu'il éprouve, et l'engage à travailler à se faire une

rend avec le coadjuteur au parlem., XLIV, 299. Est déclaré généralissime des armées du Roi, sous les ordres du parlement, 306. Son portrait, 311. Il propose au parlement

CONT

dres du partement, 300. Son portrait, 311. Il propose au parlement d'entendre l'envoyé d'Espagne, 341. Conférence tenue dans sa chambre à l'hôtel-de-ville, pour y prendre une résolution sur les pleins pouvoirs en-

résolution sur les pleins pouvoirs envoyés par l'archiduc; scène curieuse entre les personnages qui s'y trouvent; leurs opinions diverses, 385. Autre conférence tenue chez lui avec M. de Bouillon, le coadjuteur et autres; il se range à l'avis de M. de

tres; il se range à l'avis de M. de Bouillon, 401. Propose au parlem. l'expulsion de Mazarin comme condition du traite avec la cour, XLV, 27. Rend compte au parlement des motifs qui ont déterminé M. le prince à se retirer à S.-Maur, 308. Vive altercation entre lui et le prem. président au sujet de la retraite de M. le

prince, 331. (Mém. de Retz.) — Il est nommé généralissime du parti de la Fronde, malgré les oppositions du duc d'Elhœuf, XLVII, 49. Va loger à l'hôtel-de-ville, 50. Est arrêté avec M. le prince, 96. Est délivré au Havre avec lui, 138. Se rend au parlement pour justifier le prince de Condé de s'être retiré à S.-Maur, 154. Vive altercation entre lui et le

154. Vive altercation entre lui et le prem. président, 158. (Gur Joly.)— Il est nommé command, en chef des troupes de la Fronde; quels sont les lieutenans généraux, 484. Pendant qu'il parolt renoncer à ses bénéfices, il passe des actes qui annullent et révoquent cette renonciation, 496. (Cl. Joly.)—Libelles répandus con-

révoquent cette renonciation, 496. (Cl. Joly.)—Libelles répandus contre lui à Bordeaux sur sa galanterie avec sa sœur, XLVIII, 71. (Móm. de Conrart.)—Il met la tête du père Berthod au prix de 700 pistoles; poufquoi, 393. Maltraite de paroles le père Ithier; sa conduite violente envers les serviteurs du Roi, 403 et 415. Comment il est devenn le chef de l'Ormée, 430. Traite avec M. de Candale, et sort de Bordeaux avec mad. de Longueville, Marchin et Lenet. 431 et 434. (Berthod.)—

ville de Paris, L, 147. Est déclar généralissime des armées du parti 151. Fait de fréquentes revues à la place Royale, 156. Est arrêté, a conduit à Vincennes, 215. Se raccommode avec la cour en époussit

madem. Martinozzi, nièce de Ma

rin, 431. Est nommé général de l'amée de Catalogne, 432. Attaque Villefranche, 452, et s'en rend maitre; fait lever le siège de Roses, 433. Tombe malade; revient à Perpignan, retourne à son camp; s'empare de

retourne à son camp; s'empare de Puycerda, 454. Assure au Roi le Conflans et la Cerdagne, 455. Fait le siège de Cap-de-Quiers; s'en read maître, 475. Prend Castillon par composition; entreprend le siège de Palamos, 476. Fait le siège de Conti avec le duc de Modène. I.I., il Est forcé de le lever, 43. (Mém. de Montglat.) — Sa lettre au duc de La Rochefoucauld pour le presser de

lui envoyer Gourville, LII, 230. Il fait le siége de Castillon, 292. Sen esprit, son caractère, 293. Il retourne à Pésenas, dans son gouvernem. de Languedoc, 294. Obtient de la province 1,600,000 liv., et la préserve des troupes qui devoient y venir prendre leurs quartiers, 295. (Gourville.) — Son portrait, sen caractère, LVIII, 61. Est nomme généralissime de la Froude, 99. Espoie prier l'archiduc Léonvold de

généralissime de la Fronde, 90. En voie prier l'archiduc Léopold de joindre ses troupes à celles des Parisiens, pour contraindre les ministres de France à faire la paix genérale, 109. Desire vivement que son mariage avec mademoiselle de Chevreuse s'accomplisse, 202. Sa conduite à ce sujet, 203. Comment il est détourné de cette alliance par M. le prince, 204. Signe son traité particulier avec la cour; épouse la

le père Ithier; sa conduite violente envers les serviteurs du Roi, 403 et 415. Comment il est devenu le chef de l'Ormée, 430. Traite avec M. de Candale, et sort de Bordeaux avec mad. de Longueville, Marchin et Lenet, 431 et 434, (Berthod.) — Vieut à Paris offrir au parlement son

e pr. de), fils du précé-It au Roi par sa conduite XLIII, 463. Son por-metère; il se jette dans , puis retourne à ses dé-64. Prend la résolution ongrie sans permission t ramené, 480. Obtient gé de S. M., 484. Assiste de Gran et au siège de avec son frère le prince r-sur-Yon, 485. Meurt de ole, \$86. (Montpensier.) : frères assistent à la baran et au siège de Neu-VV, 251. Pourquoi ils par le Roi, 252. (La e pr. de) meurt victime et de la jalousie, LXX, e pr. de) ouvre la cam-Italie en 1754, où les nt des prodiges de va-III, 515. a princ. de ), fille natu-iuis xiv. Sa beaute, sa

ses honnes qualités, 1. Infidelité de tous ses Comment elle épouse zati, ₹33. ION D'ANGESTERRE, reufevrier 1689, LIK, 257. 1 faveur du prince et de Orange, qu'elle déclare , 3.H). ANO le comte de ) inibino, dont il se rend 233 108 VAIAFA (les). Fores derd (le cimetière de). la ville de) est prise par ols, XLIX, 128, et re-s Français, 131. est prise par les Veni-87, LIX, 150. Details sur cette ville, 152. 🖟 le marq. de ), renvoyé anime le marquis d'Anles ministres, auxquels sa disgrèce parce qu'il

ı əmi, XX. 2

r (milord), file aloe du

larendon, mêne au pr.

d'Orange quatre regimens de cavalerie et de dragons, LXV, 327.
Conweller (Pierre). Inscriptions
de ce pocte, dans lesquelles il fait
l'éloge de Richelieu, XI, 362. CORNET (Nicolas), syndic de Sor-honne, réduit à sept propositions courtes et claires toutes les erreurs que Jansénius a rassemblées dans son livre Augustinus; il les dénonce à la Sorbonne, qui les réduit à cinq ; elles sont envoyées à Innocent x pour qu'il porte un jugement, XXXIII, 87. Cossac (l'abbé de) contribue au mariage du prince de Conti avec la

nièce du cardinal; est fait évêque de Valence, LII, 286. (Gourville.) - Par son esprit et son adresse, il s'introduit fort jeune chez le prince de Conti ; devient nécessaire au maintien de l'union du prince de Condé, du prince de Conti et de mad. de Longueville, LXIII, 369. Se jette dans les affaires; fait à 22 ans la paix de Bordeaux, 370. Source de sa haine pour l'abbé Roquette, évêque d'Autun, 371. Il entretient un commerce avec Mazarin; est le premier auteur du mariage de la nièce de ce cardinal avec le prince de Conti, 3-2. Détails curieux sur la manière dont il s'y prend pour être nommé évêque de Valence, 3-5 et suiv. Sa visite à l'évêque de Paris 3-5 comme de la l'évêque de l'acceptant l'ac Paris, 377. Comment il perd M. de Vardes dans l'esprit du prince de Conti, 378. Comment et pourquoi il se retire lui-même du service de ce prince, 381. Est nommé prem.

Mazarin, 385. Est charge par Mon-sieur de demander au Roi le gou-vernem. de Languedoc, 387. Rend un service signalé à Madame, 392. Conseille à Monsieur de demander Conseille à Monsieur de dem au Roi l'honneur et la liberté d'entrer dans son conseil, 394. Console ce prince du refus qu'il éprouve, et l'engage à travailler à se faire une

aumônier de Monsieur, 383. Il recoit chez lui à Valence le duc de Candale, avec lequel il avoit été

long-temps mal ; leur réconcilia-tion, 384. Sa conversation avec plusieurs ecclésiastiques mécontens de rend avec le coadjuteur au parlem., XLIV, 299. Est déclaré généralissime des armées du Roi, sous les ordres du parlement, 306. Son por-

dres du parlement, 306. Son portrait, 311. Il propose au parlement d'entendre l'envoyé d'Espagne, 341. Conférence tenue dans sa chambre à l'hôtel-de-ville, pour y prendre une

résolution sur les pleins pouvoirs envoyés par l'archiduc; scène curicuse entre les personnages qui s'y trouvent; leurs opinions diverses, 385.

Autre conférence tenue chez lui avec M. de Bouillon, le coadjuteur et autres; il se range à l'avis de M. de Bouillon, 401. Propose au parlem.

l'expulsion de Mazarin comme condition du traite avec la cour, XLV, 27. Rend compte au parlement des motifs qui ont déterminé M. le prince à se retirer à S.-Maur, 308. Vive altercation entre lui et le prem. pré-

sident au sujet de la retraite de M. le prince, 331. (Mein. de Retz.) — Il est nomme généralissime du parti de la Fronde, malgré les oppositions du duc d'Elbœuf, XLVII, 49. Va loger à l'hôtel-de-ville, 50. Est arrêté avec M. le prince, 96. Est delivré au Havre avec lui, 138. Se rend au parlement pour justifier le prince de Condé de s'être retiré à S.-Maur,

Condé de s'être retiré à S.-Maur, 154. Vive altercation entre lui et le prem. président, 158. (Gur Jolr.)—Il est nommé command. en chef des troupes de la Fronde; quels sont les licutenans généraux, 484. Pendant qu'il paroit renoncer à ses bénéfices, il pares des actes qui es pénéfices, il pares des actes qui es poullest et

qu'il paroît renoncer à ses bénéfices, il passe des actes qui annullent et révoquent cette renonciation, 496. (Ct. Joly.)—Libelles répandus contre lui à Bordeaux sur sa galanterie avec sa sœur, XLVIII, 71. (Môm. de Conrart.)—Il met la tête du père

Berthod au prix de 700 pistoles; pourquoi, 393. Maltraite de paroles le père Ithier; sa conduite violente envers les serviteurs du Roi, 403 et 415. Comment il est devenu le chef de l'Ormée, 430. Traite avec M. de Candale, et sort de Bordeaux avec mad. de Longueville, Marchin et Lenet, 431 et 434. (Berthod.)

Vieut a l'aris offrir au parlement son

service pour sa liberté et celle deis ville de Paris, L., 147. Est déclar généralissime des armées da parti 151. Fait de fréquentes revues à la place Royale, 156. Est arrête, a conduit à Vincennes, 215. Se rac-

commode avec la cour en épousant madem. Martinozzi, nièce de Massiri, 431. Est nommé général de l'amée de Catalogne, 132. Attage Villefranche, 152, et s'en rend matre; fait lever le siège de Roses, 153.

Tombe malade; revient à Perpigne.

retourne à son camp; s'empare de Puycerda, 454. Assure au Roi le Consigne et la Cerdagne, 455. Fait le siège de Cap-de-Quiers; s'en read maître, 475. Prend Castillon pur composition; entreprend le siège de Palamos, 476. Fait le siège de Costi avec le duc de Modène, I.I., ji Est force de le lever, 43. (Mésa. de

Montglat.) — Sa lettre au duc de La Rochefoucauld pour le presser de lui envoyer Gourville, LII, 230. Il fait le siége de Castillon, 292. San esprit, son caractère, 293. Il retourne à Pésenas, dans son gouvenem. de Languedor, 294. Obtient de la province 1,600,000 liv., et la préserve des troupes qui devoient y venir prendre leurs quartiers, 295.

(Gourville.) — Son portrait, se caractère, LVIII, 61. Est nomme généralissime de la Fronde, 90. Esvoie prier l'archiduc Léopold de joindre ses troupes à celles des prisiens, pour contraindre les ministres de France à faire la paix générale, 109. Désire vivement que son mariage avec mademoiselle de

particulier avec la cour; cpouse la nièce de Mazarin, 266. (Mém. de M. de \*\*\*.)—Son esprit indécia, son caractère changeant, LXIII, 3-o. Il se met en tête de se battre en duel pour s'acquerir la réputation de bravoure, 3-73. Ce projet devient la cause du commencement de la fortune de Villars, 3-74. (Choiry)

Chevreuse s'accomplisse, 202. Sa conduite à ce sujet, 203. Comment il est détourné de cette alliance par

M. le prince, 204. Signe son trai

e pr. de), fils du précé-

It au Roi par sa conduite XLIII, 463. Son porsactère ; il se jette dans , puis retourne à ses dé-64. Prend la résolution ongrie sans permission ramené, 480. Obtient ré de S. M., 484. Assiste de Gran et au siège de avec son frère le prince -sur-Yon, 485. Mourt de ole, 486. (Montpensier.) frères assistent à la baran et au siège de NeuiV, 251. Pourquoi ila par le Roi, 252. (La : pr. de) meurt victime et de la jalousie, LXX, e pr. de) ouvre la camtalie en 1744, où les nt des prodiges de va-III, 415. a princ. de ), fille natu-uis xiv. Sa beaute, sa , ses honnes qualités, . Infidelité de tous ses Comment elle épouse ati, 433. fevrier 1689, LIK, 257. faveur du prince et de Orange, qu'elle déclare . 2.41 iso (le comte de) inbino, dont il se rend

ONTAINES (les). Fores

dard (le cimetière de ). a ville de ) est prise par ds, XLIX, 128, et re-

37, LIX, 150. Details sur cette ville, 152. (le marq. de ), renvoyé mime le marquis d'Anles ministres, auxquels sa disgrère parce qu'il

Français, 131. est prise par les Veni-

ami, XX. 2 r (milord), file alae du arendon, mene au pr.

233.

d'Orange quatre régimens de cavalerie et de dragons, LXV, 327.
Conveille (Pierre). Inscriptions
de ce pocte, dans lesquelles il fait
l'éloge de Richelieu, XI, 362. CORNET (Nicolas), syndic de Sor-honne, réduit à sept propositions courtes et claires toutes les erreurs que Jansénius a rassemblées dans son livre Augustinus; il les dénonce à la Sorbonne, qui les réduit à cinq; elles sont envoyées à Innocent x pour qu'il porte un jugement, XXXIII, 87. Cosnac (l'abhé de) contribue au mariage du prince de Conti avec la nièce du cardinal; est fait évêque de Valence, LII, 286. (Gourville.) - Par son esprit et son adresse, il s'introduit fort jeune chez le prince de Conti ; devient nécessaire au maintien de l'union du prince de Condé, du prince de Conti et de mad. de Longueville, LXIII, 369. Se jette dans les affaires; fait à 22 ans la paix de Bordeaux, 370. Source de sa haine pour l'abbé Roquette, évêque d'Autun , 371. Il entretient un commerce avec Mazarin; est le premier auteur du mariage de la nièce de ce cardinal avec le prince de Conti, 372. Détails curieux sur la manière dont il s'y prend pour être nommé évêque de Valence, 375 et suiv. Sa visite à l'évêque de Paris, 377. Comment il perd M. de Vardes dans l'esprit du prince de Conti, 378. Comment et pourquoi il se retire lui-même du service de ce prince, 381. Est nommé prem. aumônier de Monsieur, 383. Il recoit chez lui à Valence le duc de Candale, avec lequel il avoit été long-temps mal; leur réconciliation, 384. Sa conversation avec plu-sieurs ecclesiastiques mécontens de Mazariu, 385. Est charge par Mon-sieur de demander au Roi le gou-vernem. de Languedoc, 387. Rend un service signalé à Madame, 3gn. Conseille à Monsieur de demander Conseille à Monsieur de dess au Roi l'honneur et la liberté d'en-trer dans son conseil, 394. Console ce prince du refus qu'il éprouve, et l'engage à travailler à se faire une

réputation dont le Roi soit jaloux, 395. Il devient odieux à Monsieur, 398. Se démet de sa charge d'aumonier, et se retire, 399. Recoit le

COTT

remboursement de 10,000 écus qu'il a prêtés au prince, 400. Refuse 14,000 liv. qu'il lui a gagnées au jeu, 401. Refuse de se rendre dans son

diocèse, sur le commandement de Monsieur, 402. Y est force par un ndonseur, 402. I est force par un ordre du Roi, 403. Son commerce de lettresavec Madame, 406. Il obtient la permission du Roi d'aller dans le

Limosin, 407. Sur les instances de Madame, il se rend incognito à Pa-Madame, il se rend incognito a Paris; détails sur son voyage, 408. Il est pris pour un faux monnoyeur, 410. Est conduit au Châtelet, 413; puis à l'Île-en-Jourdain, par un gen-tilhomme ordinaire, 414. Revient

dans son diocèse au bout de 14 ans ; salue ensuite le Roi, et revoit Monsieur, 417. Est transféré à l'archev. d'Aix; sa conversation; ses paroles et ses actions vives et singulières, 418. ( Mem. de Choisy.)

Cospeau, évêque de Lisieux, est renvoyé dans son diocèse par une me-sure générale; pourquoi, XXXVII, sure générale; pourquoi, XXXVII, 57 (Mad. de Motteville.) — Té-moigne beaucoup d'amitié à l'abbé de Gondy; ses sermons l'élèvent à l'épiscopat, XLIV, 131. Ses quali-tés, 132. Rend à l'abbé de Gondy

tous les services imaginables auprés

de Richelieu, 140. (Mém. de Retz.) Cossé-Gonnon (le maréchal de) est cavoyé par le Roi et la Reine mère à La Rochelle, pour attirer à la cour la reine de Navarre et son fils, I, 218. Motifs et raisons qu'il fait valoir pour les déterminer, 219 Cottignon, beau-père de La Por-

te, s'explique librement à la Reine sur sa conduite, LIX, 403. COTTON (P.), jesuite, devient la cause principale du rétablissem. de son ordre, V, 103. Accuse à tort au-

rès du Roi M. de Rosny de retarder près du Roi M. de Hosny de reuaruer l'établissem. d'un collége de jésui-tes à Poitiers, VI, 71. Fait des répa-rations à M. de Rosny, 83. Ques-tions faites à une possédée, attri-buées au père Cotton, VII, 117. Son

indiscrétion prouvée par use de se lettres, VIII, 40. Sa lettre à Sally à ce sujet, 44. (OEconom: royale — Il prouve à la Reine et au consil

COUR

que la société des jésuites n'a jes approuvé la doctrine régicide con-tenue dans le livre de Mariass. XXI bis, 60. (Richelieu.).

COUDRAY (le sieur Du), conseiller au parlement, envoyé par la Reise mère à La Rochelle, est obligé de sortir de cette ville, à cause d'ass émeute dirigée contre lui, XVII, se

Couron (le conseiller) s'oppose au parlement à ce que le coadjutes, le duc de Beaufort et Broussel, ac-

cusés, se retirent de la cour assem-blée, XLVII, 89. Courcelles (le chev. de), à la tête des carabiniers, se signale pla-sicurs fois au passage du Ter, LXXI. 363.

Cour de Vienne (tableau de la), LXVIII, 453 et suiv. Couronne (La), capit. du régin de Créqui, a la cuisse rompue d'est mousquetade au siége de Confiss,

Courrier Burlesque (le) de la guerre de Paris, poeme envoye m pr. de Condé dans sa prison, XLVI, 429 et saiv. Comserac (le chev. de), mandant d'un des vaisseaux de l'es-

XIX , 283.

cadre de Duguay-Trouin, se court caure de Juguay-Trouin, se couvre de gloire par sa bonne managure en forçant l'entrée du port de Ris-Janeiro, LXXV, 409. Il périt dans une tempête, 435.

Cousson, intend. de la prov. de Guienne, est répondé par la course de la prov. de

Guienne, est révoqué pour ses ab d'autorité, LXXVI, 282 et suiv COURTANVAUX (le marq. de ) est tué dans une affaire qui a lieu près

d'Arras, XLIX, 276.
COURTAUMER (le marq. de) est tué au siège d'Avranches, XLIX, 262. Courteit, maréchal de bataille, est tué au siège de Roses, L, 20.

COURTENAY-BLESNAU fait et signe au Roi une déclaration co rnant les desseins de Monsieur. XXVI, 477.

v. à des paroisses qu'il ruces, et demande son VI, 54.

lieuten. géner., est ibat livré près de Lé-

e comte de ) s'attire la helieu, XXVI, 478. t sur le comte de Sois-I, 398. Le Roi recon-399. Il rusaie de deilleraye avec le Roi; ontentement de M. le at envoye a la Bustille,

es.) — Entre dans les se de Gondy, XLIV, et un écrit où sont exens d'exécution contre 21. (Mdm. de Retz.)mis à la Bastille ; pour-

, 97. ( Montglat ) mary, de ), capitaine pr. de Conti, empêque les partis en pré-gorgent, XLV, 102;

maréchal de), gendre es, est défait et pris Savoie, II, 297. Fait jedel hôteldumaréch. 371. (M.conom. ro) )
s Montmelian par une
stala place, XIX, 279. idigulères une troupe éfeudoient une grange lans, 282. Contribue a la prise du Pont-deioutient, avec le duc de ge de Verue contre le XXI, 21. Entre vic-Suse, 196, Andege Va-6, 3.3. Est tur au fort 8. ( Man. de Bassomported'embler le faub. rg, XXII, igi. Comanquer l'expédition du lles, XXIV, 147. In-d'un projet de répupar les liuguenots da ous la protection du c, XXV, 293. Rend-

duc de Savoie, 296 et suiv. Obtient l'agrément du Roi pour entrer en conference avec le marq. de Spinola, et recoit des instructions sur les droits de préséance entre les commissaires, 302. Reçoit ample pouvoir de traiter, pendant la sus-pension d'armes, avec le duc de Savoie, 304. Consulté sur la situa-tion des affaires en Italie, il conseille de rompre avec l'Espagne; indique trois moyens d'attaque; insiste toutefois sur une suspension d'armes comme avantageuse à la France, 325.

Prend, par capitulation, le fort de Pignerol, XXVI, 4. Prend le châ-teau de Levile, investit Charbonnières, 112. Refuse de commander une armée en Italie, et le gouvernem. de Savoic, 255. Est envoyé à Ro-me pour prêter au Pape ôbedience filiale de la part du Roi, XXVII, 505. Son discours en cette occasion, 506. Est chargé de faire instance au Pape d'entrer dans une ligue générale pour la paix d'Italie, 508. Cause qui l'empêche de réussir dans sa mission, 509. Il s'emploie pour terminer un différend entre le Pape et

Venise, 511. Obtient du card. Barberiu qu'une apologie du Roi soit lur et vendue à Rome, 512. Assiége le fort La Vilatte dans le Milanais, et s'en rend maltre; prend Candia et le château de Sartirane; defait plusicurs troupes espagnoles, XXVIII, 433. Amiego Valence, 434. Prend le fort de cette place, 436. Par la défort de cette place, 436. fiance que lui inspire le duc de Savoie, il s'oppose à ce qu'on livre ba-

taille à l'ennemi, 430. Abandonne le siège de Valence, 441. S'avance, avec de la cavalerie, sur le village de Saran, XXIX, 113. Est forcé de se retirer à Brême, 114. Se rend mai-tre d'Olegio, 140. Passe le Tesin, 141. Remporte, avec le duc de Sa-voie, une victoire sur les Allemands et les Espagnols, 149. Défit avec lui un grand corps d'ennemis dens les Langues, XXX, 25. Reprend le

château de Pomer sur le marquis de Légunes, \$6. Va au secours de Brême, chiteau de Pomer sur le me

est tué d'un coup de canon, 371. (Richelieu.)—Il passe les Alpesavec une armée; se joint en Italie aux ducs de Parme et de Savoie; solo en en il I

CRIL

Parme et de Savoie; détails sur leur campagne, XLIX, 105 et suiv. Il va camper devant Valence avec ces princes; s'empare de Novare, 134. Bat le marquis de Léganez, 137. Est tué d'un boulet de canon devant Brême, 207. (Mém. de Mont-

Cazqui (le marq. de) repousse et met en fuite, avec Péguilin, les ememis qui viennent au secours de Lille, XIIII, 118. (Mem. de Montpensier.)—Est insulté à Rome par des Coraca; à quelle occasion, XI.VII,

60. (Guy Joly.) — Emporte Cassel d'assaut, II, 51. Est insulté à Rome par les Corses de la garde du Pape, 128. Donne avis au duc de Beaufort, amiral, du péril où l'exposent les Hollandais, 138. Est rappelé d'exil,

134). Charge l'arrière-garde de Marchin, et la met en désordre; fait prisonniers le chev. de Villeneuve, le Rhingrave et Grobendong, 145. (Mém. de Montglat.)
Carqui (le duc de) est fait maréchal de France, L. Aog. Est envoyé

(Mdm. de Montglat.)
Carqui (le duc de) est fait maréchal de France, L., 402. Est envoyé en ambassade auprès du protecteur d'Angleterre, LI, 55. (Montglat.)—
Est défait devant Trèves par les confédérés: se défand pendant près d'un

d'Angleterre, LI, 55. (Montglat.) — Est défait devant Trèves par les confédérés; se défend pendant près d'un mois, dans cette ville, contre l'armée victoriense, LXIV, 114. Est livré prisonnier aux Allemands par la garnison, qui capitule, 115. Prend Pribourg par feinte, 262. (Mém. de Temple.) — Se jette dans Trèves après la perte de son armée; est li-

vré prisonnier par la garnison, LXV, 222. (La Pare.) — Est attaqué et batta au passage de la Sarre; se jette dans Trèves; est fait prisonnier de guerre, LXVIII, 293. (Villars.) Carspin, doyen de la grand'cham-

Carsein, doyen de la grand'chambre, présente au parlement une requête de madem. de Longueville en faveur de la liberté de son père, XLV, 202.

Caration se mot à la tête de la garde du Roi, et rétablit l'ordre dans le palais du Roi et dans la ville

tingue au siége de Rouen dans uns sortie que fait Villars, II, 34. A quelle occasion il jure une amitir inviolable à M. de Rosny, VI, 140. Se démet de sa charge de mestre decump du régiment des gardes en faveur de

du régiment des gardes en faveur de sieur de Créqui, 165. Caouar, exempt commis à la garde du card. de Retz à Vinceans.

lui vole son linge, ses habits, su souliers, XLVI, 229.
CROISILLE (l'abbé de) est fait prisonnier de l'officialité de Paris, pour un mariage qu'il a contractéen trumpant sur son état celle qu'il a éposée, XXXIV, 200.
CROISSY (M. de) donne au cond-

Caoissy (M. de) donne au conjuteur un conseil tendant à faire approuver par Fuensaldagne son sestiment sur la manière de traiter avec la Fronde, XLIV, 404. Historique sur an conduite pendant les trouble de la Fronde, XLVI, 346. Il voit le card. de Retz à Rome, et lui porte la lettre écrite à son sujet à Man-

la lettre écrite à son sujet à Manrin par Lyonne, 348. (Mésa de Retz.) — Est envoyé à Rome par s famille, dans le dessein de traverse Lyonne et de s'insinner chez le card de Retz; liaison qu'il a cue précedemment eues ce confini

demment avec ce cardinal au diteau de Vincennes, XLVII, 3-3. B visite régulièrement le cardin. teates les nuits; lai mène le petit Faquet, qui divertit S. Em. par le ricit de ses aventures avec mad. de Lyonne, 3-4. S'informe exactement du contenu des dépèches de Lyon-

ne, 375. Se rend à Cologne, où a présence inspire de grandes défiances au éard. de Retz, 419. (Gw Joly.) Caossay (Fouquet de), conseiller au parlement, opine fortement pour empêcher la vérification des lettres de duc et pair en faveur de Roban-Chabot, XLVIII, 152. Encourt pour cela le ressentiment de M le

pour cela le ressentiment de M le prince, 153. Fait ensuite sa paix avec lui, 154. (Mém. de Concurt.)— Est arrêté, et conduit à la Bastille;

## DAGU

, LXII, 486. Quatre com-

sont nommés pour instruiocès, 487. Cette affaire est nvoyée au parlement, 494. 'alon.)
ELL (Olivier), protecteur
arre. L'espoir de mettre le s les Indes occidentales faire un traité d'alliance rance, XXXVI, 227. Conce truité, 228. (Misse. de le duc de Vendôme de secours à Dunkerque, L., clut avec la France une limive et défensive contre :; à quelles conditions, LI, passer a Boulogne 6,000 24. (Montglat.) — Est ieut. génér. par le parlem. rrre, et charge de la direcetes les entreprises, LVIII, nd le commandement de se sert du nom du parlem. uire entièrement l'autorité 58. Bat les Ecosseis, 159. ever le Roi dans l'île de et le fait conduire à West-160. Le fait juger et conmort, 161. Passe en Irlanse rend maître de plusieurs 58. Portreit de Cromwell. n femme et de ses 2 fils lefait les Ecosseis près de , et se rend maître d'Edim-3. Force le château de cotte apituler; tombe malade, ist déclarer protecteur par .,179. (Main. de M. de \*\*.) rext. (Richard, fils d'Oli-proclamé protecteur après de son père; sa fotblesse; DAGU

147

triumvirat qui se forme sous lui, LVIII, 317 et suiv. Est déposé par

le parlement, 321.
Causson (le duc de) tue en duel le comte de Ranssan, LXX, 302.

Cucuiac (le marq. de), petis-fils du maréchal de La Force, voulant se sauver de Charenton, est porté de l'autre côté de l'eau par m giaçon, XII, 47. (Madem. de Monipensier.) — Est envoyé de la part de son grand-père à la princ. de Condé, pour lui offrir les services de la famille; quelles sont ses demandes, LIII, 443. Elles sont toutes accordées; pourquoi, 444. Il fait une sortie par la porte Digenux sur l'armée du Roi; quelle en est l'issue, LIV, 33. Se est envoyer par la princesse de Condé, avec S.-Alvère et le chev. de Rivière, pour al-ler solliciter le maréch. de La Porce de se mettre en marche; dans

quel but, 83. (Mém. de Lenet.)
CULLARD (don Diego), chargé
de porter au duc de Rohan le traisé
fait avec l'Espagne, déchire tous les

papiers qui y ont rapport, et se rend au Roi, XXIV, 457. CUMANT (le sieur de ), marchand d'Amsterdam, fait toucher à M. de Poutie reiconstade membre à An. de Pontis, prisonnier de guerre à Aus-bourg, 8 à 10,000 livres, XXXII, 405.

CUMIATE (le comte de) est envoyé auprès du Roi per Madame, veuve du duc de Savoie, pour prier S. M. d'abandonner l'affaire du père Mannot, XXX, 359.

CUSSAN, gestilh. du Languedoo, est toé ou siège de Montpellier,

XX, 461.

D

menter, intendent du Lenest d'avis qu'on ne peut trop ser a maintenir et même à er le commerce de Nismes, lérant la continuation dans s des religionnaires, LXXI,

DAGUESSEAU, fils du précédent et chancelier, est rappelé à la garde des scenux, LXX, 43. Sa conduite dans l'affaire de la translation du parlement à Pontoise, 44. Il s'autt avec MM. Le Blanc et Dusforts con-tre Law, 45 Refuse de signer lu

translation du parlement à Blois, 50. Les sceaux lui sont retirés; à quelle occasion, 121. (Villars.)— Il écrit à la maréch. de Noailles sur

la déclaration du mariage de la com-tesse de Toulouse, LXXIV, 182. (Mem. de Noailles.) - Procureur

de lumière et de force que de respect contre l'enregistrement de la bulle Unigenitus, LXXVI, 147. Est nommé chancelier par le Ré-

gent; comment son frère reçoit cette nouvelle, 257. Paroles du chancelier qui servent à le caractériser, 258. Il est rappelé au ministère, 417. ( Duclos.)

DAMIERS. Les propos violens echap pes aux jansénistes dans la grand'-salle du Palais egarent sa raison, et lui font concevoir l'horrible projet d'assassiner Louis xv, XXXIII,

DAMPIERRE (le comte), général français au service de l'Empereur, meurt dans une entreprise qu'il tente sur Preshourg, XXII, 184.
DAMVILLE (le duc de) échappe

par la mort aux chaines qu'il s'est mposées en s'attachant à madem, de Menneville, fille d'honneur de la Reine mère, XL, 147. (Mad. de Motteville.) - Est charge en apparence de la négociation entre le Roi et les princes, XLVIII, 69. (Mém. de Conrart.)

DANGEAU (le marq. de) épouse la comtesse de Lowenstein; portrait de cette dame, LXIII, 200. Bruit que fait mad. la Dauphine à l'occa-aion de cemariage, 300 et suiv. Il fait les lettres d'amour de Louis xiv à

crétion sur ce commerce épistolaire, 525. DANTZICE. Description de cette ville, LVIII, 416 et suiv.

madem. de La Vallière, et les ré-ponses de La Vallière au Roi; sa dis-

DARTHOUTH, vice-amiral, fidèle a Jacques II, et meurt à la tour de Londres, où le pr. d'Orange l'a fait enfermer, LXV, 326.

DAUBENTON (le père), jésuite, confesseur de Philippe v, adresse a Louis xiv une lettre dans laqueliil se justifie des accusations portecontre lui, LXXII, 278. Est rappelen France, 348. (Mém. de Noudles.) — Est rappelé en Espagne pr

la nouvelle reine ; son caractère. LXXVI, 114. Il se voit obligé de crire au Pape pour lui exagérer les rares qualités, les vertus même d'Al-

beroni, espérant parvenir lui-mèm-au cardinalat si Alberoni y parvirat, 249. (Duclos.) DAUN (le comte de) hat Frederic i en Bohème, et le force à la rtraite, LXXVII, 145.

DAUPHINE (mad. la). Ses défauts. ses grandes qualités ; sa tendres-pour le Roi et mad. de Maintenos LXVI, 485. Caractères des des lomines pour lesquels on a pre tendu qu'elle eut du goût, 486. Dauphine (la) de Baviers Sbonnes et mauvaises qualités, et 🗪

attachement pour sa semme elechan-bre Bessola, lui donnent pour la r traite un goût peu convenable au personnes de son rang, LXVI, ir Causes de sa mort, 429. DAURAT, conseiller aux enquête soutient avec fermeté la récumbia

présentée par le coadjuteur, le de de Beaufort, etc., contre le press président, XLVII, 92.

DAURIAC (le sieur) se distinge au combat livré aux Espagnols de vant le pont de Carignan, XXVI 23 i . DAVANTON (Duffos-), officier de

le card, de Retz, gagne sa confise : par sa complaisance, et la man honnéte dont il se conduit avec la XLVII, 279. Comment il lui gardle secret et la fidélité qu'il lui a promis, 246. DAVERSE, prem. capit. de Na varre, est couvert de blessures combat livre devant Thionvill-

ardes du corps, charge de gade

XLIX, 233. Deageant (le sieur) s'attache . M. de Luynes, IX, 38n. (Officamoni

royales. ; — Commis sous Barbin il est nomme intendant des finances pour avoir utilement servi W d



s, XVII., 235. Est eloigné du

il et des affaires, 271. ( Pontrun. ) - Est fait intendant des res, pour recompense de son in-Menver Barbin, X XI ber, 430. II. 72. (Mém de Richelieu.) est principalement informé du de la mort projetée du mared'Ancre; quelle part il prend les affaires, XXVIII, 372. Su sce, 300. (Arn. d'Andill).) CORNAN (la) est condamnée à enfermee le reste de ses jours, avoir accuse le duc d'Epernon ir en connoissance de l'attentat iis sur Henri IV, XVI, 221, t 158 , XXI bis, 115. 17 AND mad. Du), damed honde mad de Guisé. Son origine, aractère, XLIII, 198. Est enr en Toscane; rôle qu'elle y devient dame d'atour de Ma-. 130. LAMIA (milord se jette dans ti du pr. d'Orange avec 50 caa hien montes, LIX, 194. 1 vr vr. conseiller au Châtelet, ur d'étre arrête pour avoir écrit ettres a Mazarin ; se retire à rmain ; XI.VII , 56.

tain le sieur est envoyé par ieur auprès du Roi pour l'asque, pour rentrer dans les régraces de S. M., il se déparir toutes sortes d'alliances au as et au debors, XXVII. 467. indi au cardinal une de ses pa-pour l'uylaurena, (68. Est e de nouvelles propositions au ar Monsicur, et renvoye vers ace avec de nouvelles condi-du Roi, XXVIII, 6. Ses efaupres de Puylaurens et de acur pour les poeter à les ace de la part de Monsieur de r de 🕶 rentree en France , 😁 lat an accommodement, quelreat les conditions, 78. corse, gentille corse, aucien ...... du marechal d Ornano.

or their confident a Municus

ne l'avianteus, et lui propose

pour homme de conseil le prés. Le Coigneux, XXXI, 52.

DELILLE, licuten, des gardes du corps, se présente au greffe du parlement avec des lettres de cachet pour chacun des membres, et un paquet contenant une déclaration adressée à la compagnie, XXXV, 94. Dénéralus (le prince). Son ca

ractère ; est fort zelé pour les intérets de Jean Sobieski, LIX, 4.
DEODATI (le sieur), de Genève, envoie à M. de Rosny le Wouveau

Testament que Théod. de Bèze lui a

legue en mourant, VI, 295.
DESCARTES (René), philosophe français, est appele en Suède par la reine Christine; il y meurt en 1650. Son épitaplie, composée par M. Cha-nut, ambassad. de France, LVIII, 278.

DESCRAMPS (le capit ) est fait prisonnier au siège de Montpellier, XX, 465.

DESCHAPELLES (le comte) est condamné à mort pour s'être hattu en duel sur la place Royale, XXIII, 200. Details sur sa fin, 303. Sa lettre a mad. de Bouteville, 304.

DESCHAPELLES (le sieur) rend honteusement le château de Sierck; est arrête par ordre du Rol, jugé,

condamné et exécuté, X X VIII, 225. Dzscav (le haron) est tué au siège de S.-Jean-d'Angely, XXII, 112.

DESTRUCES. Une aventure assex singulière de deserteurs expose et unve un convoi de l'armée du Roi, LXVIII. 404.

DESPORTS (M.), contrôleur géneral, expose su Roi dans le conseil l'impossibilité de la levée du cinquantième, qu'il avoit defendue auravant dans un conseil tenu chez M le duc, LXX, 263. Rend compte du bail des fermes qu'il a fait pou six ans, afin de retablir la circule tion des espèces, 264 Fuit le rapport de l'affaire du comte de Bellelle, decision prise a cet égard, ramplui, jdi

DESMANDS le sieur) est emoye. en Moscovie pour demander liberté aux Français d'y trafiquer à des conditions raisonnables, XXV, 342. Obtient du roi de Danemarck de

réduire à un pour cent les marchandises appartenant aux sujets du Roi qui passeront par le détroit du Sund; obtient, du prince de Moscovie, pleine liberte aux Français

d'aller trafiquer dans ses Etats, et plusieurs autres avantages, 343. Est condamné à avoir la tête tranchée, et exécuté, pour avoir traité en Al-lemagne de la part de Monsieur et

de la Reine mère, XXVII, 219. DESLANDES-PATEN, conseiller de la grand'chambre, présente au parlement une requête de mad. la princesse en faveur de la liberté de son mari, XLV, 201; L, 260.

DESMARES, prêtre janséniste, dé-clame en chaire contre les pompes funèbres des grands; est exilé à Quimper, XXXIII, 83. Revient à Paris; son apostrophe au pr. de Condé dans l'église de S.-Roch,

198. ( Notice. )-- Il attire un grand concours de monde à ses sermons, XXXVII, 224. Réflexions sur les disputes théologiques, 225. ( Mém.

de Motteville.) DESMARETS, de l'Académie française, fait la comédie des Visionnaires contre les jansénistes; peu de suc-cès qu'elle obtient, XXXIII, 163.

DESNOTS, apothicaire, demande, dans une assemblée générale tenué à l'hôtel-de-ville, qu'on écrive à toutes les villes de France où il y a des parlemens ou évêchés ou présidiaux, pour les inviter à faire une pereille assemblée, et des remontrances

contre le cardinal, XLVI, 78. DESPEUILLES (le sieur), ar le roi de Navarre pour défendre la ville de S.-Basile-sur-Garonne, livre cette place à l'armée de Mayenne, I, 359. Reproches que lui adress le Roi en colère ; sa réponse, 360. Il est conduit en prison, d'où il sort huit jours après, 361.

Drsplas (le sieur) s'acquiert un grand honneur dans le passage que les Français font à S.-Martin-

Desrouis, maréchal de betaille des princes, vient leur rendre compte de ce qui s'est passe à Etantpes catre les deux armées, XIVIII, 50.
DESPOULAINS (le sieur) tue trois
Anglais dans l'île de S.-Martin, s la vue de toute l'armée anglaise,

Desaoches, capitaine des gardes ment une lettre par laquelle les princes demandent qu'on leur fasse leur procès, on qu'on leur fasse

XXIII, 321.

leur procès, ou qu'on leur rende la liberté, XLV, 202. DESROCHES-FUME, capit de chevau-legers, est envoyé par le Roi. à Gand, suprès de la Reine mère.

qui y est malade; il est charge, par le cardinal, de lui dire qu'elle n'a point de serviteur au monde qui lui soit plus dévoué, XXVII, 449 Détails sur sa mission, 451. Destulau, sergent-major de re-

giment Mercurin, donne avis d'u trahison qui se trame contre Casal. XXX, 38o. DIANE DE FRANCE, duch. d'As-

poulème, reçoit de la Reine pour 18,000 liv. de pierreries pour la princ. de Condé, VIII, 104.

DILLON (le comte de ). lieutes général, hat les ennemis à La Vachette, près du mont Genève, LXVI, 158 (Mém. de Berwick.)—

Attaque Kayserslautern et s'en rend maître, ainsi que du château de Vé-rastem, LXIX, 401. (Villars.)

DioLET (le capit.) est tué au siè-ge d'Etampes, XLI, 245. Dinac est dépêché par Turense à Bordenux, pour annoucer au duc de Bouillon qu'il a levé le siège de Guise, et qu'il est en état de mar-cher vers Paris, du moment où il

apprendra la marche du Roi vers Bordeaux; effets divers que produit cette nouvelle, LIII, 402. Dосмом (le comte Du), lieuten.

de roi dans le gouvernement de La Rochelle, s'excuse d'aller à la cour. et prétend faire acheter a fidélité. XXXIX, 6: Suit la fortune du pr

.301.(Mad. de Motteville.) ens la Garoone avec l'arde, et hat les vaisseaux horp195. Entraine, dans le par-de Condé, La Rochelle, et les lles de Ré et d'Ole-. Reçoit l'amnistie et le bàaréchal; prend le nom de Foucault, 405. (Montglat.)

e de recevoir les lettres que

se la princ. de Condé, et ne nt s'expliquer, LIII, 344. to Lenet. ) ami du marq. d'Ancre, est e complicite avec Magnas;

prouve qu'il n'a nulle part à igences, XVI, 270. Son mément contre Villeroy, 274. de d'Estrées.) — Il meurt à (VII, 140. (Pontchartrain.) rus (Antonio de), jésuite , abjure publiquement à serreurs, XXII, 237. и (le comte de ) est tué au le Thionville, X X X IV, 178. r (l'abbe Du) recoit la tre-

de la Ste.-Chapelle pour gage le duc de Lorraine à son armée, LIX, 327. (Andre), maltraite par le e de France , public un maet se déclare pour l'Empe-LVI, 478. Sa conduite met lique de Gênes sous la prod'Espagne, 579. Les Fran-t chauses de la ville, 580. Il

lit l'ancienne liberté, 481. les avis qu'on lui donne de ration de Piesque , 503. Se 15 milles de Génes, 513. Est par le sénat ; fait annuler ie qui a eté accordee aux

iesque, Verrina, Calcagno reto, et condamne Ottobon de Génes, 518. Jeannetin ), cousin et fils d'Andre Dorin, révolte les

par sa vanité et son insolen-VI. i8: Augmente l'avere l'impue a pour lui, 485. par les conjures de Fiesque,

un le sieur, est nommé par

le Roi commissire pour régler les limites des empires de Russie, de Terquie et de Perse, LXX, 196.
Doat (le sieur) est blessé au giége de Landrecies, XXIX, 485.
Douglas (le marq. de), écosmis, est tué dans une embuscade, L, 18.
Douglas conseiller de la grand-

DOUJAT, conseiller de la grand'-chambre, échappe difficilement aux séditieux qui ont attaqué l'hôtel-de ville, XLVIII, 127. Repartie qu'il fait à Monsieur sur cette attaque,

Douze (le marq de La) défind d'ouvrir la porte de son château à la princ. de Condé, LIII, 280.

Duscus (l'abbé), ministre, fait le traité de la quadruple alliance, LXX, 9. Est chargé des affaires étrangères, 23. Va avec Le Blanc, ministre de

23. Va avec Le Blanc, ministre de la guerre, jurièter l'ambassad. d'Espagna, et misir ses papiers, 26. Est fait archevèq. de Cambrey, 49. Est déclaré premier ministre, 136. Est reçu à l'Académie, 143. Sa mort, sa fortune, son caractère, 162. (Villars.)—Son élévation, ses opinisme, ses morars, ses talens; il devient premier ministre, LXXIII, 189. Sa mort, 192. (Mém. de Nouilles.)—Son origine, LXXVI, 195. Son caractère; il corrompt le dec d'Orléns, 196. Il est chargé par le Roi de faire consentir ce prince à épouser madem. de Blois, fille naturelle

ser madem. de Blois, fille naturelle du Roi, 197. Sa politique lorsqu'il est à la tête des affaires, 232. Obtient la place de secrétaire du cali net avec la plume; entre su consul

des affaires étrangères, 260. Ap scrittement Law, dont if the b coup d'argent, 298 Se fait nou seul ministre des affaires étrang 355. Comment et per qui il décou

vre les projets du prince Cellamore; m conduite dans cette occasion, 336.

memoniscensis ceue occasion, 339.
Le Regent le laisse maître unique dans cette affaire. 340. Chargé de poursuivre le mariage de madem. de Valois avec le prince de Pismont, il travaille à le faire échouer, 359. travaille à le faire échouer, 367. Comment il se fait nommer arche-

verue de Cambray, 397. Reçuit toe les ordres sacrés un mi ne jour, fos.

Son sacre se fait avec la plus grande pompe, 403. S'unit à Law pour faire rappeler le chancel. Daguesseau, 417. Entretient à Rome plusieurs agens qui travaillent à lui faire avoir le chapeau de cardinal, 425. Com-ment il gagne l'abbé de Gamache, qui lui est contraire, 427. Persuade au Régent de faire enregistrer au grand conseil la déclaration approbative de la constitution Unigenitus; comment se fait cet enregi ment, 428. Le card. de Noailles et Dubois, chacun de son côté, font décider le Régent à présenter sa déclaration à l'enregistrement du parlement, 430 et suivantes. Par quels moyens Dubois obtient le chapeau de cardinal, 446 et suiv. Sa conduite pleine d'esprit et de sagesse à la nouvelle de sa promotion, 451; et dans les visites qu'il fait après avoir reçu la barette, 452. Il termine la négociation relative au mariage du Roi avec l'infante d'Espagne, et à celui de mademois. de Montpensier avec le pr. des Asturles, 460. Malgré les oppositions du cardinal de Noailles, du maréch. de Villeroy et de l'évêque de Fréjus, Dubois fait donner au Roi pour confesseur le jésuite Taschereau de Linières, 472 et suiv. Pour rentrer au conseil comme il convenoit à sa pourpre, il se sert du cardinal de Rohan, qu'il a flatte de lui faire obtenir le prem. ministère, 487. Ses lettres au duc de S.-Simon, qu'il voudroit retenir en Esagne, mais qu'il ne peut tromper, 488. Fait renvoyer une seconde fois le chancelier Daguesseau, exiler le marq. de Nocé, 400; le comte de Broglie; fait transférer le Roi à Versailles, 491. Comment il se read maître de la correspondance de tous les départemens, 492. Aspire à être premier ministre; moyens dont il se sert pour y parvenir. 403. Obsta-cles qu'il rencontre de la part du

Regent, 494. Il craint le marechal

de Villeroy et le duc de S.-Simon; sa conduité envers cux, 495. Se sert de Lasiteau, éveq. de Sisteron, pour gagner le prince; tentative de Lasi-

408. Scène entre Dubois et le marchal de Villeroy, 500. Lascardinal fait sonder le duc de S.-Simon par le comte de Belle-Ile; il est déclaré prem. ministre, 511. A la majorisé du Roi, il fait cesser les grandes et premières entrées, qu'il remplace par d'autres appelées familières ; il y admet l'éveq. de Frejus, LXXVII, 2. Par quel moyen il cherche à vaiscre le dégoût que le Roi a pour lui; es-saie de gagner l'abbé Mongault pour qu'il obtienne du duc de Chartres que ce prince vienne travailler avec lui, 3. Pour plaire à M. le duc, il consent au renvoi de Le Blanc, Le remplace par M. de Breteuil, intendant de Limoges; pourquoi a choix, 7. Histoire peu prouvée du mariage de Dubois, et du service que Breteuil lui rendit en en soes trayant l'acte et le contrat, 8. Le card. est nommé président de l'assemblée du clergé, 9. Monte à cheval pour accompagner le Roi, qui passe la revue de sa maison ; ton malade; sa fureur contre la Faculti des médecins, 10. Il meurt le lesdemain d'une opération; sa forts ne; il vouloit faire revivre pour lui l'ancienne souveraineté de Cambray, 11. Recevoit de l'Angleterre une pession de 40,000 livres sterling; ea quoi il trompe le conseil du Roi, 12. Son faste ; mausolée que lui font elever son frère et son neveu dans l'église S.-Honoré; honneurs que lui rend l'assemblée du clergé, 13. Son genre d'esprit, son caractère, 14. Anecdote plaisante à l'occasion de on souper, 15. Ses incartades, 16. (Duclos.) Duboiste, avocat, se présente an

parlement à la tête du peuple, de mandant les articles de la paix, pour faire brûler par la main du hourreau la signature de Mazaria. XLIV, 431.

DUNOUNG (le comte) but a plate couture le comte de Mercy dans la Haute-Alsace, LXVI, 158.

Dubourg (Anne), conseiller au

e Paris, est condamné à hérésie, 1, 28. ow (le sieur), soldat dans du Roi, se bet en duel lieutenant : à quelle oc-

puni et corrige, XXXI, Il vient exprès d'Italie rvices à Pontis, XXXII, (Charles Pinot). Lieu de è : il commence ses etunes, les achève à Paris, 3. Se laisse facilement en-: débauche ; est rappelé à tourne à Paris; revient à Se lie a Rennes avec La revient à Paris; se trouve ns de lettres qui fréquenle Procope ; discute avec avec Boindin, 5. Il replace lucrative; se lie nte de Caylus, Crebillon 6. Est nomme membre imie des inscriptions et res ; sa conduite chez les il est admis ; ses millies, risif et tranchant, 7. Sa et sa brusquerie contrifortane et à ses succès, nence et sa rudesse dans oas, g. Il publie le ro-Saronne de Luz; puis les s du somte de \*\*\*; quaante de ces deux ouvradonne a l'Opéra les Ca-· la Folie; vice de ceue 1; Duclos renonce à la Il publie le conte d'Arphile; epitre remarquamindr en conte , 12. Il est ire de Dinan : son Hismis xi; eloge et critique age, 14. Question elevée nstoire, 16. Preuses qui qu'elle n'est que l'ex-manuscrit de l'abbe Lert suis . Elle est défendue it du conseil , 22. Duclos a l'Academie francaise; « avec mad de Pompa-Il est numme historio-France, 14. Antipathic

os et Voltaire. Duclos se a place de maire de Di-

rations sur les marum; éloges don-nés à cet ouvrage, 26. Il rompt avec les philosophes, 27. Ses Mémoires sur les mœurs du 18º siècle, 28. Ses Remarques sur la grammaire géné-rale et raisonnée de Port-Royal; Duclos reçoit des lettres de noblesse; est nommé secrétaire perpétuel de l'Academie française, 19. Son zèle pour l'honneur de cette compagnie, 30. Il fait un voyage en Italie, et ne s'y gène pas plus qu'en France, 31. Ses divers ouvrages, 32. Sa maladie, sa mort, 33. Ses Mémoires sur les regnes de Louis xir et de Louis x; comment et sur quels matériaux il les a composés, 31. Qualités qui les distinguent, 37. Diverses éditions qui en ont été faites, 38. Avertissement de l'édition de 1791, 39. Préface de l'auteur, 41. Ducaos, moine français, s'insinue a la cour de Suède, et en obtient une commission pour être une espèce d'agent en Angleterre; se devoue entierement à M. Barillon,

DUGU

nan, 25. Son ouvrage des Considé-

ambassid. de France, LXIV, 282. Obtient une dépêche qui fait changer la face des choses en Europe, 283.

Duzis. Historique sur ces comhats, adressé au Roi par M. de Ros-ny, VI, 123.

DUPRESKOT (mad.), femme d'un des commis de Louvois; est éper-dument simée de ce ministre, LXV, 223. Est nommée dame du lit de la Reine; son insolence, 224.

DEGUAT, capit. des gardes, tue par ordre du Roi le card. de Guise, 1, 105. Vend aux ligueurs l'archev. de Lyon, qu'il tenoit prisonnier, 113. Degeat-Trouin. Sa naissance; à 16 ans, il fait sa première campagne sur un vaisseau armé en course, LXXIV, 247. Ses exploits à sa se conde campagne ; le Roi l'attache à

la marine royale comme capitaine de fregate; il recoit des lettres de noblesse; est fait chef d'escadre, licuteu, genéral, 248. Emploie ses loistes a rediger ses Mémoires, 249. Ils paroissent à son insu en Hollande,

250. La publication des Mémoires de Forbin réveille en lui des souvenirs amers, 251. Témoignage ho-norable que lui rend Louis xIV, 252. Mot flatteur d'une dame à Duguay-Trouin, 253. D'après l'avis du card. de Fleury, il revoit et corrige ses Mémoires, 254. Belle édition

DUGU

qu'en fait en 1740 son neveu M. de Lagarde, 255. Parallèle entre ces Memoires et ceux de Forbin, et entre les deux auteurs, 256. (Notice.)

— Avis du libraire, LXXV, 284.

Lieu de la naissance de Duguay Trouin; sa famille; il obtient la ermission de s'embarquer en qualité de volontaire ; fait une première

campagne rude et orageuse, 285. Il veut s'élancer à bord d'un corsaire

flessinguois; pourquoi il en est empêché; se fait distinguer dans la rencontre de 15 vaisseaux anglais, 287. Saute le premier à bord du commandant; se rend maître du capi-

taine et de son vaisseau; tombe à la mer en voulant sauter à bord du second vaisseau, 288. En est retiré par des matelots; saute à l'abordage, et

contribue à la prise du vaisseau; on lui donne le commandem. d'une frégate de 14 canons; il s'empare d'un château sur les bords de la rivière de Limerick, combat deux frégates de

guerre, et s'en rend maltre, 289. Evite un vaisseau de guerre de 60 canons; fait deux prises anglaises; prend un vaisseau espagnol chargé de sucre, 201. Obtient le commandement d'une frégate de 28 canons;

prend 5 ou 6 vaisseaux tant anglais que hollandais; détails sur cette prise, 292. Prend 2 autres vaisseaux, 293. Commande une frégate de 40

canons, avec laquelle il attaque vaisseaux flessinguois; se rend maitre d'un des plus forts, 294. Tombe au milieu d'une escadre de 6 vaisseaux de guerre anglais, 296. Com-

bat, 207. Est fait prisonnier, et conduit a Plymouth, 300. Par quels moyens il sort de prison, 301. Il arrive à Traguier après beaucoup de fatigue, 305. Se rembarque a La Rochelle; prend 6 vaisseaux sur les

côtes d'Irlande, 306. Attaque de vaisseaux de guerre, 307. S'en re maître ; scène plaisante entre un co pitaine hollandais et un capita

anglais, 308. Il recoit une épés à Roi, 310. Perd l'occasion de s'esparer d'un vaisseau de guerre a glais; pourquoi, 317. Le marquis de Nesmond rend un termoignage poblic de sa conduite dans cette circonstance, 312. Il attaque avec M.d.

Beaubriant trois vaisseaux anglais ii chement charges, 313. Ils s'en resdent maltres, et les conduisent a Port-Louis; Duguay-Trouin est pri-sente au Roi, qui lui témoigne au s-tisfaction, 314. Comment il troupe deux vaisseaux hollandais et in rend maltre, 3:5. Danger où il s

trouve de perdre ses prises; con

à la rencontre de la flotte de Bil

ment il parvient à les conserver 36 et suiv. Prend un vaisseau de Plenis gue, 318. Perd son frère dans us attaque sur terre ; détails sur ceté nement, 319 et suiv. Lui rend le derniers devoirs à Viana, ville par tugaise sur la frontière d'Espaga. 320. Prend un vaisseau hollandis. et le conduit à Brest; accepte k commandement de 3 vaisses

321; l'attaque; combat terrible. 323. Victoire et danger de Dugar-Trouin; il rentre au Port-Los pu témoigner à Wassenaër, capit hollandais, toute l'estime qu'il svelt pour sa vertu, 327. Le Roi le nonme capitaine de frégate légère, a lui donne des marques de houte et

de satisfaction ; Duguay-Trouin sol-licite et obtient de S. M. les vaisseaux le Solide et l'Oiseau pour siler foire la guerre à ses ennes est nommé capitaine en second ; # me en course 2 frégutes, 329. Prend 3 vaisseaux hollandais; attaque un vaisseau de guerre, 330; l'enleve; est assailli par des tempetes conti-nuelles, 331. Rentre à Brest; reçok

le commandement de trois vaisseaux, avec lesquels il va, escorte de deux frégates, sur les côtes du Spitz-berg pour détruire la pêche des Bol-



**DUGU** 

ndais, 332. Rencontre une flotte et inattenducs il perd l'occasion de · 15 vaisseaux de guerre, qu'il parent a criter, 333. Prend, ranconne a brûle aux côtes de Spitzberg plus r jo vaisseaux balciniers, 33 j. Erur singulière causee par les timon-ers du vaisseau, 335. Duguayrouin revient à Brest avec 15 de - prises, 3.66. Construit 2 vaisseaux • 54 canons , et une corvette de 8 ; sursuit on garde-côte anglais; perd i corvette ; s'empare d'un vaisseau guerre anglais, 337. Fait trois rises anglaises a la vue du cap Leard, 338. Est attaque par 2 vaissaux de guerre, et maltraité par ux ; est mal secondé par les vaiscaux qui l'accompagnent, 339. Re-ient a Brest, 341. Va a la renontre de a vaisseaux de guerre anlais, force l'un a se rendre après ne houre et demie de résistance, 3 Poursuit l'autre à coups de caon jusqu'a la vue des côtes d'Anleterre, 344. Attaque a corsaires essinguois, combat long-temps avec on d'eux, et le force a se rendre. iti Perd son autre frère, mortellerent blesse dans un combat, 347. of the session of the vec ses deux valsseaux : rencontre a thate anglaise, extremite on il se rouve, 3 in Comment il se defend cotre un vaisseau ennemi, 352. omment il sechappe du milien de i flotte anglaise, 353 et suiv. S'emare d'un corsière de Flessingue. i il conduit au Port-Louis, 355 'rend un vaisseau hollandais qu'il mene an port de Brest, où il aprend la prise du vaisseau l'Auguste i de la fregate la Valeur, 356 et mis Prend on vaiseeau anglais à cutrer de la rivière de Lisbonne. 15- Autres prises anglaises qu'il con-Litt a Breit, est nomme capitaine I vanceau, et recoit ordre d'aller iver. I varyeaux se jeter dans Cadix, 138 Frond on vaisseau flessinguois; concentre une flutte escorter par 6 atmeant de guerre portugais ; par pulles circonstances maiheureuses

triompher, 359. Il arrive à Cadix; ses dispositions, 367. Ses représentations reiterées déplaisent au gouverneur Valdecanas, 368. Celui-ci se sert du premier prétexte pour le mortifier, 369. Le fait arrêter, et conduire en prison, 371. Il est re-conduit à son bord; M. Valdecanas et le gouvern . d'Andalousie sont remplaces : Duguay-Trouin s'empare de 12 vaisseaux d'une flotte anglaise, 372. Est nommé chev. de S -Louis; reçoit le commandement de 6 vaisscaux, 3-3. Prises faites aux An-glais: il se rend avec le comte de Forbin à l'ouverture de la Manche, 371. Combat sanglant livré par eux à une flotte anglaise de 200 voiles; conduite que tiennent l'un et l'autre, 3-5 et suiv. Action remarquable d'un contre-maître, 382. Les deux commandans reviennent à Brest avec 3 vaiss, de guerre prisonniers, et plu-sieurs vaisseaux de transport; Duguay-Trouin recoit du Roi pour récompense une pension de 1,000 liv., qu'il prie S. M. de faire tomber aur M. de S.-Anhan son capitaine en second, qui a eu une cuisse empor-tre pendant le combat, 384. Se rend auprès du Roi, auquel il rend compte des services des officiers qui ont servi sous ses ordres; lui fait connoltre toute la valeur du chev. de Tourouvre, 385. Se rend avec 10 vaisseaux a la hauteur de Lisbonne, pour attendre une nombreuse flotte venant du Bresil, 387. Rencontre sur les lles Açores 7 valsseaux portugais, 388. Pourquoi il ne peut les attaquer malgre l'envie qu'il en a, 380. S'empare de la capitale de l'île de S.-Georges, 301. La tempête sépare les vaisseaux de son escadre, 302. Il re-vient désarmer à Brest, 303. Attaque 3 vaisseaux de guerre anglais à la vue du cap Lézard : les met hors d'état de combattre , 30%. Les siens sout maltraites par la tempéte, 305. Il ne peut garder ses prises ; rentre a Brest avec beaucoup de peine, 3,6. Eulève un gros vaissean de guerre anglais, qui coule ensuite has, et

il ne peut en empècher le pillage 425. Par quels moyens vigoureus oblige le gouverneur à racheter le ville, 427 et suiv. Il remet la ville

après le dernier paiement du prix d rachat, 429. Temoignage honorabe

rendu aux officiers de Goyon, de

Courserac , de Bauve et de S.-Ga-

des Anglais, 307. Noms des officiers français perdus ou sauvés dans cette occasion, 308. Duguay-Trouin échappe à la flotte ennemie, mais perd son vaisseau la Gloire, qui est obligé de céder; le Roi accorde des lettres de noblesse à Duguay-Trouin et à son frère, 300, 453. Duguay-Trouin, de retour de Versailles à Brest, arme 5 vaisseaux, 400. Enlève un vaisseau anglais de 66 canons, 401. Tombe malade; revient à Brest sans avoir pu réussir dans l'entreprise qu'il projetoit, Forme une entreprise sur la colonie de Rio-Janciro; noms des personnes qui y prennent part, 403. Le Roi approuve; Duguay-Trouin équipe 8 vaisseaux; noms des officiers qui les montent ; il en fait armer d'autres à La Rochelle et à Dunkerque, 405. Sort du port de Brest avant qu'une flotte anglaise qui devoit venir le bloquer soit arrivée, 406. Va mouiller à l'île S.-Vincent, 407. Arrive à l'entrée de la baie de Rio-Janeiro, 408. Ses dispositions pour l'attaquer; il force l'entrée du port, 109. Description de la baie de Rio-Janeiro, de sa ville et de ses for-teresses, 410. Comment Duguay-Trouin opère son déharquement, 413. Il forme un corps de troupes de plus de 3,000 hommes, composé de 3 brigades, 414. Journal de ses opera-tions militaires, 415 et suiv. Stratagème d'un Normand au service des Portugais, 417. Comment la valeur et la fermeté des officiers aux ordres de Doguay-Trouin empéchent qu'il ne reussisse entierement, 418. Lettre de sommation de Duguay-Trouin au gouvern. de Rio-Janeiro, 420. Réponse du gouverneur, 421. Disposition pour l'attaque de la place, 102. Le feu général et continuel des batteries et des vaisseaux, joint aux éclats d'un tonnerre affreux et des

eclairs redoublés, jette pendant la nuit la consternation parmi les habitaus de la ville, 423. Le leudemain, Dugnay Trouin , sur l'avis qui lui

est donné, entre dans la place, 424.

main, 432. L'escadre de Duguay-Trouin est traversée dans son retor par des vents violens, 433. Dangen qu'il court, 434. Il arrive enfa a Brest avec ses vaisseaux, hors den qui périssent dans la tempéte, 🕉 Avantages de cette expedition por les Français ; dommages qu'elle carse aux Portugais , 436. Le Roi 🖘 tifie Duguay-Trouin d'une pensis de 2,000 liv., et l'honore de la cor-nette, 437. Douleur et regrets de Duguay-Trouin à la mort de ce prince, 438. Maximes de conduiz observées par Duguay-Trouin, i): Le Regent le nomme président de conseil de marine, 472. Lettre de Duguay-Trouin au cardinal Duho pour le remercier de cette nomintion, 443. Reponse du cardinal 414. Avis et rellexions de Dugus-Trouin sur l'administration gracrale de la compagnie des Indo. 445. Le duc d'Orléans, devenu premierministre, le consulte souveat. L Roi le nomme command, de l'oede de S.-Louis, et lieut. gener., 44 M. de Maurepas lui procure le commandement d'une escadre que le fat envoie dans le Levant ; Duguay fai rendre par le dey d'Alger plusicat esclaves italiens; affermit la boas intelligence entre le dey de Tripoli de Barbarie, et la cour de France. va a Alexandrette, a Tripoli de Syrie, a Smyrne, 148. Est nomme commandant d'une autre escadre. son activité et sa vigilance, 440 Re-ponse que lui fait le card de Fleur la lettre où il avoit annouce a S. Em. sa fin prochaine, 450 Sou portrait, son caractère, 451. (Mem. de Duguay - Trouu**n**.) Dratti (Joseph), père de 10 tatoire, se laisse entrainer par les stes; va joindre Arnauld a les; rentre en France, résolu rnir éloigué des grands mous; temoigne hautement son our les folies du cimetière Medard, XXXIII, 235. AMRL, curé de S.-Médéric. le grands dangers en voulant mettre pour apaiser le tude l'hôtel-de-ville; il est re-

t chez lui par des gens du Beaufort, XLVIII, 138, iesnit-Cotté, conseiller en d'chambre du parlement de , répond , au nom de sa com-, au discours du duc de Lon-

.e., LVIII., 106. юят (le sieur), attaché au Conde, se declare pour le parti

inces, et rend Loudun à Comuverneur de Saumur, il est

le rendre la ville et le château minges, envoyé par le Roi,

(Montglat.)

(CAN DE CERTRANTES (Marc.),

It de Suède en France, apen combat singulier M. de le ; offre ses services au duc ise, XXXIV, 258.

inér (le vicomte) s'empare ille de Perth en Ecosse pour Jacques II, LIX, 267. Defait

eral Makey; est tue, 268. naunge i, bataille de j, gagnée a Français sur les Espaguols; de ceux qui sont faits pri-rs, I.I. 5]. La ville est prise

Prenov, evêque d'Evreux, est le cardinal, V. §15. Il écrit a Rosny une lettre de complirt de louanges sur son admition , VI., (6. Lui annonce le t de Rome de M. de Béthune,

ite de cette hataille, 55.

I lui fait un grand eloge, ziig. prend avec quel plaisir Paul y la reponse que M. de Roso a la lettre de S. S., 303. Auitre, 306. Il le felicite sur la non de Sedan, VII, 108. Lui ac qu'il travaille a la réfutal'un livre de Duplemis-Mor-

110 Est nomme archev, de

Sens et grand aumônier, 130. Remercie Sully de cette double nomination, 138. (OEconom. royales.)

- Sa mort, son éloge, XXI bis,
- Sa mort, son éloge, XXI bis,
518. (Mém. de Richelieu.)

Durs (journée des.), XXXI, 91
et suiv.; XXXVI, 371 et suiv.

Durs (mad.) exsaie inutilement
d'attirer S.-Simon dans le parti de la princ. de Conde, LIII, 190.

Durenz, historien, convaince de fausseté et de calomnies envers Henri 1v et Sully; dissertation sur son ouvrage, et sor quelques historiens qui ont cherche comme lui à dénigrer ce roi et son ministre, IX, 248 3 \$5.

Du Pressis (le maréchal), due de Choiseul, gagne une grande bataille sur Turenne près de Rethel, XLV, 205.

DUPLESSIS-BESANÇON, inventeur de machines placées devant la digue de La Rochelle, et qui portent son

nom, XXIV, 166.
DUPLESSIS-MORNAY (le sieur) se defend mal dans la conference tenue à l'occasion de son livre de l'Instruction de la sainte Eucharistie, III, 316. Ecrit à M. de Sully pour se justifier des soupcons qu'on inspire au Roi contre lui, VIII, 305. (OEconom. royales. ; — Sa mort ; son caractère, XXII, 282. (Mém. de Richelieu.)

Du Plessis-Phaseix (le comte) repousse le marq. de Leganes au siège de Turin, XLIX, 202. Assiège Monclave, et s'en rend maître par cos position ; fait lever le siège de Fossan, 331. Passe en Catalogne; assiège Roses, L., 19, qu'il prend par capitulation ; est nomme maréchal de France, et envoye en Italie, 21. Est envoye en Guienne pour y accommoder les affaires ; quel est le succès de sa mission, 191. Marche au secours de Guise, 227. Assidge Rethel, qu'il force a capituler, 250. Gagne la bataille de Rethel ser les Espagnols, 25%.

Dequeser, command. de la flotte française , livre deux combats à l'amiral Ruyter, et lui fait lever le siège avec lequel perissent des Français et des Anglais, 397. Noms des officiers français perdus ou sauvés dans cette occasion, 308. Duguay-Trouin echappe à la flotte ennemie, mais perd son vaisseau la Gloire, qui est obligé de céder; le Roi accorde des lettres de noblesse à Duguay-Trouin et a son frère, 399, 453. Duguay-Trouin, de retour de Versailles à Brest, arme 5 vaisseaux, 400. En-lève un vaisseau anglais de 66 canons, 401. Tombe malade; revient a Brest sans avoir pu réussir dans l'entreprise qu'il projetoit, 402. Forme une entreprise sur la colonie de Rio-Janeiro; noms des personnes qui y prennent part, 403. Le Roi l'approuve; Duguay-Trouin équipe 8 vaisscaux; noms des officiers qui les montent ; il en fait armer d'autres à La Rochelle et à Dunkerque, 405. Sort du port de Brest avant qu'une flotte anglaise qui devoit venir le bloquer soit arrivée, 406. Va mouiller à l'île S.-Vincent, Arrive à l'entrée de la baie de Rio-Janeiro, 408. Ses dispositions pour l'attaquer; il force l'entree du port, 400. Description de la baie de Rio-Janeiro, de sa ville et de ses forteresses, ito. Comment Duguay-Trouin opère son déharquement, 413. Il forme un corpe de troupes de plus de 3,000 hommes, compose de 3 brigades, 414. Journal de ses opéra-tions militaires, 415 et suiv. Stratagème d'un Normand au service des Portugais, 417. Comment la valeur et la fermete des officiers aux ordres de Daguay-Trouin empéchent qu'il ne reussisse entierement, 418. Lettre de sommation de Duguay-Trouin au gouvern. de Rio-Janeiro, 420. Réponse du gouverneur, 421. Disposition pour l'attaque de la place, 422. Le feu général et continuel des batteries et des vaisseaux, joint aux éclats d'un tonnerre affreux et des éclairs redoublés, jette pendant la nuit la consternation parmi les habi-tans de la ville, 423. Le lendemain,

Duguay-Trouin, sur l'avis qui lui est donné, entre dans la place, 424.

Malgre ses précautions et ses ordre il ne peut en empécher le pillage. 425. Par quels moyens vigourem i oblige le gouverneur à racheter b 427 et suiv. Il remet la vile après le dernier paiement du prix de rachat, 429. Temoignage honorable reudu aux officiers de Goyon, Courserac, de Bauye et de S.-Gamain, 432. L'escadre de Duguey-Trouin est traversée dans son retor par des vents violens, 433. Dangen qu'il court, 434. Il arrive cafa a Brest avec ses vaisseaux, hors den qui périssent dans la tempête, [35. Avantages de cette expédition por les Français; dommages qu'elle ca-se aux Portugais, 436. Le Roi ga-tific Duguay-Trouin d'une pension de 2,000 liv., et l'honore de la co-nette, 437. Douleur et regrets de Duguay - Trouin à la mort de ce prince, 438. Maximes de conduite observées par Duguay-Trouin, 430 Le Régent le nomme président de conseil de marine, 442. Lettre de Duguay-Trouin au cardinal Dubos pour le remercier de cette nou tion, 443. Réponse du cardinal. 414. Avis et rellexions de Dugasy-Trouin sur l'administration generale de la compagnie des Indes. 445. Le duc d'Orléans, devenu premier ministre, le consulte souvent; k Roi le nomme command. de l'ordre de S.-Louis, et lieut. génér., 🏰 M. de Maurepas lui procure le com-mandement d'une escadre que le Bai envoie dans le Levant ; Duguay fait rendre par le dey d'Alger plusieur esclaves italiens; affermit la bonse intelligence entre le dey de Tripoli. de Barbarie, et la cour de France. va a Alexandrette, a Tripoli de Syrie, a Smyrne, 448. Est nomme commandant d'une autre escadre. son activité et sa vigilance, 440. Re-ponse que lui fait le card. de Flear, la lettre où il avoit annonce S. Em. sa fin prochaine, 450. Sun portrait, son caractère, 451. ( Ven-

de Diguay-Trouin.)
DULUET (Joseph), père de 10ratoire, se laisse entraîner par les

parsenistes; va joindre Arnauld a Bruxelles; rentre en France, résolu de se tenir eloigné des grands mouvemens; témoigne hautement son mepris pour les folies du cimetière de S.-Médard, XXXIII, 235.

DUNANTE, cure de S.-Méderic, court de grands dangers en voulant s'entremettre pour apaiser le tumulte de l'hôtel-de-ville; il est reconduit chez lui par des gens du duc de Beaufort, XLVIII, 138.

Dustissate-Corré, conseiller en la grand-chambre du parlement de Rouen, répond, au nom de sa compagnie, au discours du duc de Longueville, LVIII, 106.

Di voyt : le sieur , attaché au pri de Conde, se déclare pour le parti des princes, et rend I oudan a Commuges, NLV, 111. (Mem. de Retz.) — Gouverneur de Saumur, il est force de rendre la ville et le château a Comminges, envoyé par le Roi, I. 114 : Montglat.)

Descess on Coursesvers (Mare), resident de Sueda en France, appelle en combat singulier M. de Coulde; offre ses services au due de Course, NNAV, 758

de Grise", XXIV, 758.
Di voire de vicomte e vempare de la ville de Perth en Ecose pour le roi Jacques n., LIX., 269. Defait le general Makey, est tue, 268.
Di voirette de bataille de , gagne

Deskerger bataille de gagner per les Francis sur les Espagnols, noms de ceux qui sont faits priconners, FL, 51. La ville est pric per sonte de cette bataille, 55.

The Promos, evéque d'Evreux, est nomme cardinal, V., §15. Il cerit a M de Rosny une lettre de complimens et de louanges sur son administration. VI., [65. Lui annonce le depart de Rome de M. de Bethone, dont il lui fait un grand eloge, atiq l'a apprendave quel plaisir Paul v. 100 els reponse que M. de Rosny et est a le lettre de S. S., 303. Autre lettre, ico. Il le felicite sur la cedaction de Sedan, VII., 108. Lui annonce qu'il travaille à la réfutation d'un livre de Dupleaus-Mornay, et o. Est nomme archev, de

Sens et grand aumônier, 130. Remercie Sully de cette double nomination, 138. (OEconom. royalet.)
— Sa mort, son eloge, XXI bis, 518. (Mém. de Richelieu.)

Dures (journée des), XXXI, 91 et suiv.; XXXII, 3-1 et suiv. Dures (mad.) essaie inutilement

Duris (mad.) essaie inutilement d'attirer S.-Simon dans le parti de la princ. de Conde, LIII, 490.

Durthix, historien, convaince de fausseté et de calomnies envers Henri IV et Sully; dissertation sur son ouvrage, et sur quelques historiens qui ont cherche comme lui à dénigrer ce roi et son ministre, IX, 248 à 345.

Dr Perssis (le maréchal), duc de Choiseul, gagne une grande lataille sur Turenne près de Rethel, XLV, 201

DUPLESSIS-BESANCON, inventeur de machines placées devant la dique de La Rochelle, et qui portent son nom, NNIV, 166.

DUPLESSIS-MORS AT (le sieur) se defend mal dans la conférence tenue à l'occasion de son livre de l'Instruction de la sainte Eucharistie, III, 3[6. Ecrit à M. de Sully pour se justifier des soupcons qu'on inspire au Roicontre loi, VIII, 305. (Oficonom. 101 ales.) — Sa mort; son caractère, XII, 282. (Mém. de Ricchelieu.)

De l'erssis-l'austin (le comte) reponsse le marq, de Leganèn au siège de l'urin, X.I.X., 292. Assiège Mouclave, et s'en rend maître par composition; fait lever le siège de l'onsan, 331. Passe en Catalogne; assiège Roses, 12, 19, qu'il prend par capitulation; est nomme maréchal de France, et envoyé en Italie, 23. Est envoye en Guienne pour y accommoder les affaires; quel est le succès de sa mission, 194. Marche au secours de Guise, 227. Assiège Rethel, qu'il force a capituler, 256. Gagne la lataille de Rethel sur les Espagnols, 258.

Duquesar, command, de la flotte française, livre deux combats à l'amiral Ruyter, et lui fait lever le siege DURAND, se disant sicur de Haute-Fontaine, est envoyé par le duc de

Rohan en Angleterre pour y faire des menées, V, 267. Durand, patron de vaisseau, en fait périr cinq en sautant dans la poudre avec une mèche allumée, XVIII, 269.

Dunas (le duc de) fait sommer Frankendal de se rendre, LIX, 227. Cette place capitule, 228. (Mém. de M. de \*\*\*.) — Marie son fils, âgé de

17 ans, avec madem. de La Marck, àgée de 30, et est fait duc, LXV, 74. Entre dans le Palatinat, veut re-

prendre Heidelberg, mais n'en peut venir à bout, 118. Fait environ 4,000 prisonniers, 119. (Mem. de la cour de France.) Duretête, un des plus séditieux

de l'Ormée, est rompu vif par ar-rêt du parlement de Bordeaux, L, 455. DUTIL, capit. aux gardes, est tué au siège de Stenay, L, 442. Duval et Senelle, médecins du

Roi, sont condamnés aux galères per-

pétuelles comme coupables du crime de lèse-majesté, pour avoir fait des jugemens, pronostics et nativi-tés sur la vie du Roi, et avoir appor-

té de Lorraine des paquets et lettres préjudiciables au service de S. M., XXVI, 515; XXXI, 102. DOVERGIER DE HAURANNE, DÉ à Bayonne, se destine à l'état ecclé-

siastique; va étudier à l'université de Louvain; y connoît le fameux Cornélius Jansénius, XXXIII, 13.

Devient son ami; vient avec lui à Paris; est nommé chanoine à Bayonne, où il emmène Jansénius; leur caractère, 14. Ils adoptent la doc-trine d'Edmond Richer contre l'au-

torité des papes; choisissent pour point dogmatique les questions de la prédestination et de la grace; re-

collège de Ste,-Pulchérie à Louvais. 18. Leur correspondance myserieuse a pour but l'ouvrage qu'il doivent intituler Augustinus; exthousiasme de Jansénius pour en

ouvrage ; admiration du petit sonbre d'amis auxquels il en com nique des parties détachées, 19 Conduite de l'abbé de S.-Cyran pour se faire des prosélytes; il fait des voyages en Flandre, contracte de l'aison que Bishelicans

des liaisons avec Richelieu, 20. Se lie plus particulièrement avec Ar-naud d'Andilly, qui le prône dans tous les cercles, 21. Recherche le père Berulle et Vincent de Paul; et

dernier finit par rompre avec lui lorsqu'il a connu ses intentions gecrètes, 22. S.-Cyran veut alors faire passer Vincent de Paul pour sa homme mediocre et peu instruit; i déclame contre les nouveaux établissemens des missions, 24. Pense se

parti qu'il pourra tirer des com nautés de religieuses, 25. Devirat le directeur et l'oracle de celle de Port-Royal ; est chargé de la direction des religieuses du Calvaire, fosdee par le père Joseph ; cette direction lui est bientot enlevee; so

moyens pour se faire des partisses, 27. Il prend hautement la défenseds prérogatives des évêques ; soutient seul la validité du mariage de Geton, duc d'Orleans, avec Margat-rite de Lorraine, 28. Jansenius jour

un rôle important en Flandre; il propose aux Flamands de seconer le oug de l'Espagne, et de se canton-ner à la manière des Suisses, 29 Ecrit contre les rois de France us diatribe violente qui lui fait obtrair l'évêché d'Ypres; il met la deraise sain à son Augustinus; il y affecte

le plus profond respect pour le Saint-Siege, 30. Sa correspondance mystérieuse avec S.-Cyran dément son langage; S.-Cyran approuve as doctrine; quel en est le fondement principal, 31. Comment Lamotte, Bosdaloue et Bossuet l'ont jugee, 31

nouvellent les idécade Michel Batus, condamnées par deux papes; conviennent tous deux de la conduite qu'ils tiendront pour se faire un parti; Duvergier devient abbé de Préceptes et règles de conduite pres-crits par S.-Cyran à ses partissas ur la propagation de sa doctrine, . La doctrine politique de S.-Cyn et de Jansénius tend a favoriser us les mécontentemens, et à sousir sourdement toutes les opposias, 37. S.-Cyran donne aux reli-uses de Port-Royal des constituna propresa maintenir parmi elles sprit qu'il veut etablir, 38. Il fora Port-Royal une communaute rommes destinée à instruire des fans, et à composer les ouvrages sa doctrine soit developpée et déidue, 44. Comment il parvient à cider le celèbre avocat Le Maltre ltre le chef de cette communauté, . Il y attire Singlin, Cl. Lancelot Tours. Desmares, \$8. Il est arte, et enferme dans le donjon de incennes, 59. Son empire sur ses sciples devient plus absolu pen-int sa detention, 50. Mort de Jannius, succès prodigieux qu'obtient o livre Augustinus, 51. S.-Cyran hit plusieurs interrogatoires, re-and d'abord par des dénégations,

puis explique avec beaucoup d'adresse ce qui est a sa charge; il remet à l'abhé Singlin la conduite de son troupeau, 52. Sa correspondance est recucillic par Arnauld d'Andilly, 61. Elle devient la lecture habituelle des religieuses de Port-Royal; il inspire l'interet le plus vif au gouverneur de Vincennes; ses paroles remarquables en apprenant la mort de Richelieu, 63. Il affecte dans sa prison la constance la plus organilleuse; sa sortie de Vincennes es espèce de triomphe, 63. Il visite Port-Royal; enthousiasme qu'il y excite; conduite qu'il y tient, 64. Ses moyens pour s'emparer de la jeu-nesse et decrier les colleges des jésuites, 65. Il attire dans son parti la princ. Marie de Gonzague, 68. Meurt d'apoplexie, 69. Est enterré à Port-Royal de Paris; premier prétendu miracle operé sur sa tombe, 70. Jan-sénius lève les scrupules d'un homme qui veut assassiner Richelieu, 131.

E

Enstonn (milord), ambasadeur Angleterre, remet au Roi, a Cais, une lettre de la reine Eliabeth, , sto : (Miconom. roy.) — S'emiore pour porter les princes méconns a demander la paix; est enye par le Roi a Loudun; assiste as conferences, XVI, 208. (Mém. ed l'Aurore.)

Innoon le cheval.) est envoye nhacad extraordin en France, our recesoir du ltoi le serment de amtenir la paix qui vient d'être siclue avec l'Auglet., XXIV, \$25. I rour le mariq d'; est envoye i ambassade extraordin, en Anglerre, pour obtenir du Roi que, uns le contrat de mariage de manulles l'art de la liberté de courance y soit stipule, difficultés uil rencontre sur ce sujet. XXII, & II entre dans Privas avec le

sieur de Gordes, XXIV., 435. Défait les troupes du duc de Savole au pout de Veillaue, XXVI, 177. Marche sur Revel, 188. Emporte les fortifications elevées par les Espagnols devant Carignan, 231. Negorie au-près du duc de Savoie par le moyen de l'abbe de La Manthe, pour le rappeler au service du Roi, 243. Rerorhe au duc de Montmorency ses libéralités indiscrètes covers les prisonniers ennemis, 251 Pait prés ter au duc de Savoie un projet d'armistice pour traiter de la paix, 253. Se retire en France pour cause de maladie, 200. Est envoyé en Alle-magne avec des instructions pour amurer la neutralité des élec<mark>teurs de</mark> Treves et de Cologne , XXVII, 129. Prend Coblentz, et la remet entre les mains de l'électeur, 136. Marche pour delivrer Trèves ; tombe malade et meurt, 138 Son cloge, 13g.

EGMONT (le comte d') est envoyé de la part des confédérés à Madrid, pour instruire le Roi de la situation des Pays-Bas; accueil et promesses qui lui sont faits, XI, 408. Il essaie de calmer le peuple révolté, 409. Est condamne à mort, 411. Constance

qu'il montre en mourant, 412. Еликопт он Елиногт (Adolphe), lieut, colonel du comte d'Embden, entreprend de surprendre le fort de Skenk, et y reussit, XLIX, 85. Ce

fort est ensuite rendu au pr. d'O-

range, 86. Ekkunrag (le prince) est envoyé à Rome par Ferdinand in pour l'y faire reconnoître ; sa conduite et ses prétentions excitent le mécontentement du l'apr. XXX, 430. Fait sa pre-mière visite, dans laquelle il rend l'hommage d'obedience, 412. Colère du prince à l'occasion de cette visite, i (3. Difficultés pour la re-vanoissance de l'Empereur, 445. Il fait son entrée solennelle dans Rome, 110 Parolt au consistoire pu-blic à S.-Pierre, 450. Sollicite et obtient du Pape la levée d'une decime sur les ecclésiastiques d'Allemague, 451.

ELBÈNE (le sieur d'), italien, est choisi pour aider à arrêter M. le prince, XXI bis, 336. Reçoit le gou-

vernem. de Chinon, 360. ELBOEUF (le duc d') va trouver la Reine mère en Flandre, XXVI, 506. Est condamné par le parlem. de Dijon à avoir la tête tranchée, comme convaince du crime de lèse-majesté, XXVII, 33o. (Richelieu.)—Ranime par ses discours le courage des soldats, et rétablit les tranchées et les trav. du siège de Tonneins, XXXI, trav. du stege de l'onneins, XXXI, 339. (Mém. de Pontis.)—Pourquoi il s'engage dans le parti de la Fronde, XXXIV, 403. (La duch. de Nemours.)—Il vient offrir ses services au parlement; remplace le marq. de La Boulaye, XXXV, 97. Est remplace lui surieme par la pr. de Conti place lui-meme par le pr. de Conti, 99. (Introd.) XXXVIII, 150, 159.—Va trouver le coadjuteur; se rend

a l'hôtel-de-ville pour offrir ses ser-vices, XLIV, 293. Est recu par le

parlement comme gén. de la F de, 297. Est confirmé dans ce malgré la présence du pr. de C 300. Billet à La Rivière, qui pt son peu de honne foi pour le

de la Fronde, 301. Somme la

tille, 306. Son portrait, 310.

garnison dans Brie-Comte-Rol 325. Conférence tenue chez l'occasion d'un envoyé du com Fuensaldague, 334. Résolutio y est prise, 340 Il recoit 2,000

toles pour signer le traite avec pagne, 407. (*Mem. de Retz.*)-déclaré général des armées de sous l'autorité du parlem., XI 49. (Guy Joly.) — Ecrit au de Guise, qui est à Naples, de se

de Mazarin, L., 103. Est declar néral des armées du parlement, Force le gouverneur de la Bast lui remettre cette place, 152, force de rendre Chauny aux I gnols, 380. (.Montglat.) - Son trait, son caractère, LVIII,

(Mem. de M. de \*\*\*.) Elbour (mad. d') ecrit au our solliciter le pardon de s**on** le chev. de Vendôme , XXIII , ELIONORE DE GONZAGUE, 3º

me de Ferdinand 111. Son carac son genre d'esprit, LVIII, 261 ELISABETH, reine d'Anglesse entretient M. de Rosny à Don

sur ses projets politiques; art arrêtés dans cette entrevne, IV Sa mort, 243. ELISABETH FARNESE, 2º fet

de Philippe v., chasse ignomis sement la princ. des Ursins; se maltresse de l'esprit de son u LXXIII , 143. ELISABETH PETROWNA Se fail

connoître impératrice par ton ordres de l'Etat, LXXVII, 74. exile en Siberie le comte d'O mann et son chirurgien Lesto qui elle devoit la couronne; dant 20 ans de régne, elle n'est

cupée que de ses plaisirs, 75. Емвиех (le comte d') se maître de Trèves, XXVIII, 2 Eury (le comte d'), beau-

de Buckingham, conduit une f

int La Rochelle; son inaction, 447. Il se retire, 449. (OEconsles.) — Conduit une flotte anse devant La Rochelle pour y des provisions, revient à l'île l'ight sans avoir executé sa comion, XVIII, 361. Plaintes des hellois au roi d'Angleterre; reaux ordres donnés par le Rochelle, il fait er aux capitaines rochellois un par lequel ils déclarent qu'il impossible de passer par mer a cette ville; ensuite se retire, IV, 121. (Richelieu.)—Il plaide parlement en faveur de Strafl, XXVII, 99. (Mem. de Motlie.)

uentes a la princesse de Guémecomment elles sont rompues, VIII. 235. Comment il reutre les affaires, 238. Ses arranges avec M. d'Avaux, 243. Sa ière de vivre à sa maison de teanueuf, 244. (Convart.) — Il che tous les moyens possibles rouver de l'argent pour soutela guerre, et pour satisfaire l'ace du cardinal, L., 116. Ses tions font murmurer tout le ide. 117. Il reçoit ordre de se er, 121. Est rappelé a la surislance. 109. Sa mort, 226. (Mont-- Son origine, son caractère, LVIII, 70. (Mém. de M. de \*\*\*.)
EMEUTES à Paris et dans diverses
provinces, causées par la cherté et
la rareté du pain, LXX, 222. Inquietudes de M. le duc à ce sujet;
mesures prises par la cour pour assurer les marchés, 238.

EMMANULI, duc de Savoie, éponse madem. de Valois, XLIII, 56. Sa lettre à cette princesse avant son mariage, 59.

ENKENFUNT, général des Impériaux, est fait prisonnier par le duc de Weimar à la bataille de Rhinfeld, et conduit à Vincennes, XXX, 323. (Mém. de Richelieu.) — Il est tire de Vincennes, et mene ches Arnauld d'Andilly; se lie avec S.-Cyran, XXXIV, 191; est reconduit à Vincennes; pourquoi, 92. (L'ab. Arnauld.) — Est fait prisonnier par Tortenston, 1., §. (Mém. de Montglat.)

ENINAGUES (le comte d') rend an Roi la promesse faite par écrit à la marq de Verneuil, V, 269. Est fait prisonnier et jugé, 500. Est condamné a perdre la vie, VI, 85. Essaie de tirer le comte d'Auvergne de la Bastille, 274.

Extra curs (Cather.-Henriette d') se fait aimer d'Henri iv; son caractère, III, 311. Arrache du Roi une promesse de mariage par écrit, 312. Obtient le titre de marquise de Verneuil, accouche de frayeur d'un enfant mort, 348. Sa colère contre M. de Rosny, a quelle occasion, V, 59. Lettre qu'elle lui écrit lors de sea démèles avec le Roi, 187. Détruit par toutes sortes d'artifices la bonne intelligence rétablie un moment entre le Roi et la Reine, 222. Est arrêtée dans sa maison, et gardée a vue, (so. Est condamnée à être récluse dans un clottre; vers faits peudant son procès, VI, 86, Elle trouve moyen de se justifier, et derentre ren grace auprès du Roi, 87.

ENTRAGUES de sieur d') est exécuté au Pont-Saint-Esprit pour avoir exercé les premiers actes d'houtiles au nom de Monsieur, XXVII, 166. EPERNON ( le duc d'). Quelle est sa conduite en Provence, II, 346. Il perd le gouvernement de cette province, et vient demander gràce à Henri 1v, qui la lui accorde, 353. Querelle M. de Rosny en plein conseil, III, 242. Sa réponse au Roi, qui la soule sur ses dispositions à l'égard

Querelle M. de Rosny en plein conseil, III, 242. Sa réponse au Roi, qui le sonde sur ses dispositions à l'égard de la fermentation excitée dans quelques provinces, IV, 135. Son peu d'affection pour le Roi, 241. Il écrit à M. de Rosay pour le remercier de son souvenir, et lui témoigner tout son dévouement pour lui, V, 232. Sept autres lettres au même pour le prier de s'intéresser à ses affaires, 230. A quelleoccasion il voue un attachement particulier à M. de Rosny, VI, 141. Comment les derniers se-

VI, 141. Comment les derniers secrétaires des OEconomies royales se justificat d'avoir nommé peu souvent le due d'Epernon, VII, 22. Il se joint au parti du Roi, qu'il abandonne ensuite par mécontentement, IX, 381. Se retire à Metz; gagné par les partisans de la Reine, il se détermine à la faire sortir de Blois, 383. (OEconom. royales.) — Fait de grandes plaintes à la Reine mère de ce qu'elle ne lui a pas fait l'honneur de lui donner aucune part du projet de marier le fils du comte de Suissons avec madem. de Montpensier; ne veut point recevoir les excuses du comta, XVI, 215. (Mém. de d'Estrése.) — Sa brouillerie avec Sully, 481. Il enlève un soldat des prisons de l'ablave S. Cormain-des-Prés

de l'abhaye S.-Germain-des-Prés, pour le tradnire devant le prevôt des bandas; grande rument a ce sujet, XVII, 61. Comment le Roi assoupit estte affaire, en obligeant le duc à faire excuse au parlement, envers laquel il s'est comporté avec trop de hauteur, 62. Sa colère en apprenent les mauvaises intentions de son fils, M. de Candale, contre le Roi et la Reine, 107. Son entreprise sur Rochefort; détails à ce sujet, 172. Refuse de licencier ses troupes, 187.

Obcit à de nouveaux ordres, et se reure, 196. Forme, avec Lesdiguiè-

Vient à Paris pour saluer le Roi; k rencontre en pleine campagne, où i lui fait sa révérence, 251. Fait suréter à Metz un gentilhomme envoye par le Roi; lui fait saisir ses lettre et paquets, et le renvoie; demandla permission d'aller dans son governement d'Angoumois, laquelle lui est refusée; son mécontentement.

271. Ils'y rend sans permission, 273. Va recevoir la Reine mère à Locker la conduit à Angoulème, 274. Marche sur Uzerche avec des troupes du canon, puis retourne à Angoulème, 280. (Pontchurtrain.) — Comment il est gagné par les partissed la Reine mère, et se décide à h

délivrer de sa captivité, X VIII, 15 (Mém. de Rohan.) — Fait à la Reirmère des protestations de fidèle se vice, XX, 19. Accueil public et be norable qu'il en reçoit, 21. Sa disput avec le garde des sceaux devant! Roi, 153. Comment il prend cong de S. M., 155. Est forcé de se retrer à Metz, 156. Assiège Roym traite avec le command de S.-Suris.

comment le traité est rompu, 39:

Refuse de retourner assièger Roys
3g3. Arrêt du conseil contre lui sa
des excès commis envers l'archev. de
Bordeaux, XXI, 3o2. Recoit mordre du Roi de ne pas sortir de s
maison de Plassac, 3gq. (Bausspierre.)— Il obtient de la Reine mère que la citadelle de Metz lui san
remise, XXI bis, 66. Violence de
duc contre l'honneur du parlemest
215. Il se ligue avec le due de Belie
garde pour ruiner le maréchal d'Ascre; fait part de son dessein au de

de Guise, 305. Met garnison das Surgères et Tonnay-Charente, per arrêter les mauvais desseins de ceu de La Rochelle, 348. Prend les istérêts de la Reine mère, 502. Se décide à la faire sortir de Blois, et 2 la recevoir à Angoulème, 522. Sa con duite violente à Metz; il part de cette ville, et se rend vers Angouème, 526. Retourne aussitht à Loches; y recoit la Reine, 522. Chase

res. Montmorency, le grand écüyer, lême, 526. Retourne aussitôt à Lod'Aliacourt, et autres seigneurs, un ciers parti, pour assurer la liberté du du Béarn le duc de La Force, XXII.

hargé de bloquer La Ro-3. Se brouille avec le pr. au siège de S.-Afrique; ine entreprise sur Mon-KIV, 25. Insulte et frappe le Bordeaux; est déclaré ommunié, XXVIII, 191. us faites contre lui, 193. c très-humblement parthev., d'après l'ordre du coit de lui absolution, 199. à apaiser une révolte elemux, 504. Il traverse sous . de Condé daus ses pré-guerre, XXX, 265. Plaines contre lui au Roi par nt de la province, 266. Richelieu.) — Il est dénrhateur du repos public lemens de Bordeaux et de a'empare de l'île de S.-XXXV, 174. L'attaque le fois avec le maréch. de raye, et s'en empare après resistance, 179. (Introd.) rmélé avec le garde des as préseance dans le con-Il se rend a Metz, 335. prendre parti pour la Reise rend a Angoulème, 336. au Roi après la paix d'An-( Brienne. ) - Meurt a l'age de 80 ans, XLIX, ttglat. — Traite la Reine cour à Cadillac ; donne des ur que les gens de Richeent point loges, LIX, 321. cardinal, malade à Bors. (Mem. de La Porte.) v / Anne-Louise-Christine lu duc de ce nom, refuse ier au frère du roi de Poe fait carmelite, XI.I, 34. (le pr. d') est compris tre conclue entre l'Espa-Provinces-Unies pour la i des hiens confisqués a son 1, 96. (Voir sur ce sujet remain et Sully dans les ions du pres. Jeannin., le sieur d', est envoyé in a l'armes d'Allemagne, rgent pour retenir les tros vice du Roi, XLVII, 50.

Enusst, archiduc, est nomme gouvern. général des Provinces-Unies; il offre la paix aux Etats-généraux; meurt peu après sa nomination, XI, 432. ERREST, ancien secrétaire d'Arnauld, est nommé, par les protestans hollandais, doyen du chap. de Tournay, et plusieurs jansénistes en sont nommés chanoines, XXXIII, 263. Escans (le comte d'), prisonnier

du duc de Lorraine, est rendu à Monsieur; il fait passer à Etampes un convoi de poudre, XLI, 244. Escay (le marq. d') est tué d'un

coup de canon au siege de Roye, XLIX, 129.

Esquilli et nes Roches sont tués dans un combat naval livré devant Genes, XLIX, 215.

ESPAGNET, conseiller au parlem. de Bordeaux, est le promoteur de l'arrêt de cette compagnie qui or-donne que tous les bourgeois sans distinction prendront les armes; que l'hôtel-de-ville s'assemblera; que les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld occuperont les postes de S.-Surin et de La Bastide, etc. Caractère de ce conseiller, LIII, 348.

Espacnots. Leur politique à l'égard de la France pendant la prison du pr. de Coudé, LIV, 30 et suiv. (Mem. de Lenet.) — Leur caractère, leurs qualites, leurs mœurs, LVII, 76 et suiv. (Gramont.)
Espaont (le jeune d') est fait pri-

ESPAGNY (le jeune d') est fait prisonnier dans un combat livré par le pr. Thomas, X.I.IX, 198.

ESPERAN (le marq. d') s'empare du port du Passage près de Fontarabie, XXX, 272. Repousse vigoureusement les Espagnols qui viennent l'y attaquer, 274. (Mon. de Richelieu.)

— Se erisit du port du Passage, et s'empare, des vaisseaux d'Enname. a'empare des valuseaux d'Espagne, XLIX, 212. Est appelé au secours des Catalans, 298. Est forcé de quitter Tarragone et de retourner d le Languedoc, 338. (Montglat.) Estimat (L') est chasse de chez

Monsieur par ordre du Roi, ainsi que le vicomte d'Auteuil, le chev.

de Beuil, Guillemain et Legrand, tous attachés au service de ce prince, LIV, 286.

ESQUILLY (le capit.) est tué devant Négrepelisse, XX, 416.
Esnapaés et de La Londe (les

marq. d') sont tués au siège d'Arras, XLIX, 272.
Essecs (bataille d'), livrée aux Tures par les Impériaux, LXVIII,

du grand visir, 342.
Esr (le card. d'), protecteur de
Rome, oblige par sa

la France à Rome, oblige par sa fermeté l'amirante de Castille à lui rendre les honneurs qui lui sont dus, XXXIV, 210.

ESTAINVILLE (d') exécute sur la personne du conseiller Joly l'attaque simulee consentie par l'assem-

blée des rentiers; se sauve avec beaucoup de peine, XLVII, 83. ESTAMPES (Louis d'), évêque de Chartres, fait au nom du clergé une

politiques et Admonition. Dispute entre le parlement et le clergé à l'occasion de cette censure, XXIII,

censure des livres intitulés My stères

Esterhazi (le comte d') est agrée par la diète d'Œdenbourg pour pa-latin de Hongrie, LIX, 61. Estissac (le marq. d') entre dans

La Rochelle, et y demeure fidèle au service du Roi, XXXIX, 303. (Mésoir. de Motteville.) — Chasse de Marcanes les gens du comte Du

Dognon, L., 395. (Montglat.) Estrants et Chavigat père. D'a-près un avis donné par le premier, le second gagne 50,000 écus sur une promesse de 400,000 liv. pour

des vaisseaux fournis par des Hol-landais, XLVIII, 213. ESTRADES (le comte d') est envoyé en ambass, en Angléterré, XXXVI,

258. Il lui est recommandé de pren-dre le pas sur l'ambassad, d'Espagne, ce qu'il ne peut obtenir; dés-ordre à Londres à cette occasion, 250. Particularités sur la négocia-tion dont il est chargé, XXXVII,

118. Ambassadeur du Roi à Londres, il est outragé par l'ambassad

d'Espagne; comment le Roi en obtient une réparation publique, XL 148 et suiv. Estafes (Franc.-Annihal, duc d Sa naissance, sa famille; il embras

d'abord l'état ecclésiastique, qu'il quitte pour suivre la carrière desames, XVI, 169. Sert avec distinction en Savoie ; s'attache à Marie de Médicis et au maréchal d'Ancre.

cherche à se venger de Sully, 179 Est envoyé auprès des ducs de Sivoie et de Mantoue; est charge de plusieurs missions auprès du de de Vendôme ; se déclare contre la cour 171. Revient avec les princes: de

tient les bonnes graces de duc de Luynes; contribue à l'élection de Gregoire xv; obtient la confinct de Richelieu, 172. Est envoye a Vanisecta Mantouc; est chargé du sies de Trèves, s'empare de cette place. recoit l'ordre du S.-Esprit; est es voyé ambassad, à Rome; représent le connétable au sacre de Louis xit 173. Sa mort, ses deux mariago. i'

écrit ses Mémoires, à la demande d

Richelieu : caractère de ces Mémores, 174. Epoque où ils ont eté pablics; corrections et additions fats au manuscrit par l'auteur même, 175 (Notice.) — Avertissement de la redition, 177. Lettre du père L. V sur ces Mémoires, 179. Le duc d'Estrées, alors marq. de Caruvres, re-

coit les ouvertures du duc de Bou lou, et en fait part au comte de Soissons, 197. Est pric par le marquis d'Ancre de travailler à son accommodement avec M. le courte. comment il s'y emploie, 201. Pro-pose d'eloigner le duc de Sully des

Soissons de prendre parti contre lmarq. d'Ancre dans an brouillers avec le duc de Bellegarde, 210. Se rend au contraire médiateur entre enx, 212. Accommode le comte de Soissons avec le duc de Bouillon. 219. Est chargé par la Reine de sou-

affaires, 205. Empêche le comte de

der les dispositions de ce duc a l'egard de l'assemblée des protestans : Saumur, 223. S'efforce de detour ner le marq. d'Aucre de faire son-

F= 4=

atimens du comte de Soise projet de marier son fils des filles du comte, 217. effet le comte sur ce pro-Est charge par le marquis pprouver par la Reine et res les arrangemens qu'il. ir s'assurer de la citadelle 23o Son entretien avec l'Ancre sur le projet d'alec le comte de Soissons; i refroidissement du marsujet, 23; Il est attaqué ne par le duc de Guise; cette querelle, comment soupie, 39 Il sollicite en arge de maitre de la garde-Monsieur, 2/3 S'attache int au comte de Soissons; v propositions du marquis qui veut l'en detacher, entrevue avec lui, 216. Estourner le comte de Soisa ligue former contre les , 153. Ohtient avec beaureine de la cour que le comsons changera la garnison heuf, 250. S'oppose a l'enrmer contre le chancelier, du duc d'Angoulème, prila Bastille, sa demission mement d'Auvergne, 261. nort du comte de Soissons, an parti de la Reine et du Ancre, 200 Est charge par is d'Ancre de reprendre la on du mariage du duc du er mad. d'Elberof, et du tte dame avec la fille du 2015 Negocie le mariage lemoiselle avec le marq. de atist. Est envoye en ambasles dues de Savoie et de , 271 Resultat de sa mis-res du duc de Mantouc, la duc de Savoie, 279. Est rus fois en Bretagne auprès r Vendome, a qui il fait sironditions qu'un desire de l'est renvoye une troisième amain du desarmement enar de Vendonie, 281. Emmarq, d'Ancre de rompre ge conclu avec Villeroy, 283. Est envoyé par la Reine a Corbie pour tirer de la garnison sa compagnie de chevau-legers; détails sur ce qui lui arrive dans ce voyage, 287. Ses inquiétudes sur le silence du marcch. d'Ancre, qui refuse de répondre à ses lettres, 289. Il réalste au duc de Bouillon, qui veut l'engager dans le parti des princes mécontens, 204. Représente aux ducs de Bouillon et du Maine qu'il leur est impossible de se rendre maltres de la porte S.-Antoine, 313. Se rend a Milan, et de là à Mantoue auprès du card. duc Ferdinand, 333. Est recu avec toutes sortes d'honneurs par le duc de Savoie, 334. Devenu marech. de France, il est cavoyé à Venise et à Mantoue, 336. Etat dans lequel il trouve cette dernière place, 338. Il assiste à une conference tenne entre le général des Vénitiens et les ministres du duc; résolutions qui y sont prises pour la défense de Mantouc, 339. Il presse le général vénitien de la secourir, 3 jo. Empêche qu'une altercation entre le résident de Venise et le duc de Mantone ne se porte trop loia, 3/2. Devient intermédiaire entre cux, 343. Fait approuver à la répu-blique de Venise le changement de quartiers de son armée, 3/4. Informe lui-même le résident de Venise du danger que courent les quartiers de l'armée venitienne, 346. Conseil qu'il lui donne a ce sujet, 347. Autre conseil qu'il donne su duc pour la defense de Mantoue, 350. Détails aur l'attaque de cette ville par les Imperiaux, 351. Le marcellal presse Imperiant, 501, 12e marvenia prese le duc de pourvoir à sa sûreté, 355. Comment le ducest forcé de capita-ler, 356. Comment le maréchal sort de Mantouc, 357. Travaille a Rome a affoiblir le parti du cardinal Bo-ghise, et a faire olire pour pape le cardinal d'Aquino, 362. Conduite qu'il tient pour y parvenir, 363. Cardinanx dont il recherche l'appui, 364. Il visite le cardinal Ludo-visio, qu'il vent faire elire à la place du card. d'Aquino, mort en entrant au conclave, 368. Parvient à enga-

er les cardinaux de son parti à s'obliger par écrit de ne poiut se sépa-rer de l'exclusion de Campora, 371.

Obstacle qu'il rencontre; comment il travaille à le surmonter, 372. Noms des cardinaux dont il s'assure avant la clôture du conclave, 374. Succès qu'il obtient; sa réponse au

nouveau pape Grégoire xv, 380. Sa lettre au Roi pour lui annoncer l'élection du Pape, 382. (D'Estrees.) - Il travaille à faire renvoyer le duc

de Sully, XXI bis, 84. Est attaqué par le chevalier de Guise, 118. Pourquoi il se détache du marq. d'Ancre pour s'unir étroitement à M. le comte, 123. Revient d'Italie,

où il s'est heureusement acquitté de

sa commission, 199. Est envoyé au-près du duc de Vendôme pour le ramener à son devoir, 200. Confir-me l'alliance des Grisons avec la France, XXII, 410. Se saisit du pas-

sage du Sterch; a'achemine vers la Valteline, 411. Attaque et emporte la ville de Tirano, prend Bormio, Chiavenne; assiège Ripa, 413. Dé-fait l'armée du duc de Rohan près d'Aymargues, XXIV, 433. Rempla-ce le maréchal d'Effiat dans le commandement de l'armée d'Allema-

gne, XXVII, 141. Se rend maître de Trèves, dont il avoit juge la prise impossible, 144. Plaintes qui s'élèvent contre lui de la part des habitans et de l'electeur, 145. Quitte l'armée qu'il commande à la nouvelle de la disgrace de Châteauneuf;

sur des lettres du Roi qui l'assurent de sa boune volonté, il retourne à Trèves prendre sa charge, 328. Sollicite auprès de S. S. son consentement à la protection de France pour le card. Antoine, XXX, 67. (Mem. de Richelieu.) — Est deputé par la

Reine auprès de l'assemblée de la noblesse dans l'affaire des tabourets, XXXVIII, 388. Quitte cette assemblée, transporté de colère de ce qu'on y crie contre les dignités que les rois peuvent, selon leur droit,

accorder aux gentilshommes, 391.

Mad. de Votteville.) - Pait retahlir M. de Châteauneuf dans sa commission de garde des sceaux, XLV. 118. (Mem. de Retz.) — Assiege a prend Trèves, où il rétablit l'electeur, XLIX, 72. (Montglat.) - & mèle avec M. de Senneterre de l'accord entre le duc d'Orléans et la

cour, LI, 451. (La Rochefoucada) Estrages (le comte d') est fait prisonnier au siège de Valencienne. XIII, 45. (Mém. de Montpenne Est blessé au siège de Gravelise.

XLIX, 447. (Montglat.)
Estates (le marq. d') est tue m
siège de Valenciennes, XLII, 45.

Estates (le maréchal d'), viceamiral de France, annonce que le Espagnols ont promis de rendre les 500,000 écus qu'ils ont exigés des marchands français dans le Mesque; détails sur cette affaire, LXIII. 342. ( Chour.)—Il homharde Bar-celone, LXXI, 325 et suiv. ( Men

de Noailles.)

Estatzs (le comte d'), maréchalés France, à la tête d'une armée travese la Westphulie, s'empare d'Enden, soumet la Hesse, LXXVII 133. Pourquoi il se décide à dons la bataille d'Hastenbeck; à qui si doit la victoire, 137. Revient à Ps-sans être rappele; sa modestie, 139 Estages (le card. d') marie ma-

dem. de Nemours au duc de Savoie. et mademois, d'Aumale au roi de Portugal; reproches qu'il a a se faire à cet égard, XLIII, :00. ( Madeu de Montpensier.) — Il est nomme ambassideur en Espagne pour res placer le comte de Marsin , LXXII. 165. Il recoit un memoire pour servir de supplément aux instructions

du comte de Marsin; quel es est l'objet, 180. Conseille de meure Me dina-Sidouia à la tête du nouveau régim. des gardes, 191. Est accuse sar le roi et la reine d'Espagne de les avoir calomniés suprès de Louis xiv, 21/ et suiv. Gouverne le roi d'Espagne, 227. Il réduit en cas de conscience l'affaire des galions, 233. Il excite contre lui des plaintes continuelles, 243. Bonne repunse de sa part au conseil d'Etat du roi d'Espagne, 247 Il écrit a la cour

ne contre Orry, 49, 253 ue au Roi son chagrin du re-Prry en Espagne, 258. De-la permission de quitter la Madrid; propose son neveu emplacer, 261. Prend congé hilippe et de la Reine, 281. at il étoit yu à Madrid, 282.

de Noulles.)

Fs (l'abbe d'), neveu du
l de ce nom, fait sa cour à 's Ursins, et par son credit iommer ambassadeur en Esa la place de son oncle, mad. des Ursins, LXVI, j. pele , recoit le cordon bleu , rwick. — Attache à la lele son oncle le cardin, d'Es-Espagne, il cerit a la cour ne que le marq, de Louville saroit point tel qu'on l'a dé-AXII, (9) Accuse la prin-« Ursins de vouloir se rendre se absolue de l'esprit du Roi Brine, et de se faire chef du · quelques grands contre les es du Roi, 211. Portrait peu u'il fait de Philippe y, 225. usations contre la princesse ins. 200 Il se felicite dans ses littres d'avancer dans les graces de cette princesse, medgae dans une autre son ne pour elle, et paroit désiretour en France, 259. Ecrit Orry, et en faveur de Lou-ris - Augmente les présenla cour de France, sex conous sur le caractère des las-1, 253 Il se felicite de n'avoir rce au conseil du Roi **en ra** e qualite d'ambassad, mais ante to it ce qu'il imagine propre a inspirer no minis-France des resulutions cona celle qui a ețe prise à sou 18a II n'oublie rien p**o**ur ler que la prince des Crains v veolent gonverner seuls, cates ses lettres tendent à dele gouvernement d'Espagne; froit que le roi de France adit maître , 295. . Mein. de ETAMPES (le maréchal d'). Voy . l'art. Ferté-Imbault (La).

ETAMPES (M. d'), conseiller d'Etat, est envoye à Aix pour y accom-moder les affaires; succès de sa mission, L, 194.

ETAT POLITIQUE de l'Europe pendant les ann. 1726 et 1727. Presa-ges d'une grande guerre ; levées de troupes ; unions diverses des princes et des Etats, I.XX, 254 et suiv. La guerre commence entre l'Angleterse et l'Espagne par l'attaque de Gi-braltar, 287. Suite des diverses né-goriations des cabinets, et des traités conclus entre les différens partis, 200 et suiv. Douze articles preliminaires proposes par l'Empereur sont approuvés et signés par les ambas-sideurs d'Autriche, d'Angleterre, de Hollande et de France, 303. Retards apportes à la ratification, 310. L'Empereur continue ses recrues; defiances sur sa bonne foi, 312. Les Anglais exigent de l'Espagne la res-titution du vaisseau le Frédérie, pris par les Espagnols, 321 et suly. La Hollande et l'Angleterre témoigneut un grand désir d'entrer en guerre contre l'Empereur et l'Espagne, 327. Le roi et la reine d'Espa-gne se plaignent de la dureté des Auglais, et demandent la restitu-tion de Gibraltar, 330. A quelles conditions ils consentent enfin à La restitution du vaisseau, 334. Réponse de la cour de France à ces conditions, 335. La cour d'Espagne cède, et la plupart des difficultés paroissent levees, 337. Les Anglais et les Hollandais marquent une égale vivacité contre la paíx ; paix entre la Porte et la Perse, 338. La conduite de l'Espagne et de l'Angleterre renouvelle les craintes de la guerr**e, 340.** Les difficultés sont presque term nees a Madrid, 344. Le roi d'Angleterre et son conseil@pprouvest ce qui y est conclu, 355. Suite de l'etat politique de l'Europe, 346 et suiv. Divisions parmi les puissances du second ordre, 356. Le conseil de Madrid prépare de grandes difficul-tés pour le congrès de Soissons, 367.

et l'Angleterre manquent au traité de la quadruple alliance, et l'Es-

pagne à tous ses engagemens, 422. Mécontentement et inquiétude des Hollandais : le roi de Prusse, l'Es-L'Espagne arme puissamment, 360. Alliances et entrevues des deux rois d'Espagne et de Portugal, 377, 380. pagne et l'Empereur sont pour la guerre, et s'y préparent, 423. Lettre insolente de l'ambassad. d'Espagne Depuis l'arrivée des galions attendus par l'Espagne, la cour de Madrid apporte des lenteurs qui paroissent concertées avec l'Empereur ; l'Anà Florence, 425. L'Empereur degleterre impatiente veut une déciclare qu'il ne souffrira jamais de garnisons espagnoles en Italie, (26. sion prompte sur la paix ou la guerre, et presse la France d'attaquer l'Es-Projets de guerre communiques par pagne, 382 et suiv. L'Espagne offre les ambassadeurs d'Espagne, 431. de satisfaire les négocians par la distribution des galions, à condi-L'Empereur envoie 40,000 hommes sur le Rhin, 436. Le traité avec les électeurs de la maison de Bavière se tion qu'elle mettra des garnisons dans les Etats de Parme et de Floeut réussir, 119. Les amhassadeurs rence, 389. Réponse de la cour de d'Espagne se plaignent hautement France à cette proposition, 392. Irdans Paris, et ceux d'Angleterre ont ritation de la reine d'Espagne, 393. soin de charger la France de la baise de la reine d'Espagne, 451. Le rui de Prusse déclare qu'il soutiendn Mouvement considérable par terre et par mer de la part des Russes, 394. Lettre du card. de Fleury à l'aml'Empereur de toutes ses forces 455. Le roi et la reine d'Espagne bassad, de France en Espagne, sur les prétentions de la cour de Masont très-irrités de ce qu'on a romps leurs desseins sur Naples ; l'Empedrid relativement aux garnisons à mettre à Florence et à Parme, 306. reur réunit tous les cercles, et nos Paix conclue entre les Moscovites et le sophi de Perse, 307. Forces du Czar, 308. La cour de France accorde à la reine d'Espagne ce qu'elle a demande; pourquoi ce changement de résolution, 399. Froide réponse de la cour d'Espagne, 402. Elle présente un projet de ligue offensive et défensive qui tend à rallumer une guerre universelle, 405. Elle fait distribuer l'argent des galions, mais lentement, et avec une retenue exor-bitante, 410. Conditions du traité signé entre l'Espagne et les alliés d'Hanovre, principalem. la France et l'Angleterre, 413. Conditions auxquelles les quatre électeurs de la maison palatine s'unissent à la France et à l'Angleterre, 414. L'Empereur fait entrer 6,000 hommes dans les Etats de Florence, 415. L'An-gleterre diminue le nombre de ses troupes; l'Empereur met les siennes au complet, 416. L'Espagne prépare des armemens pour l'Italie, 417. Les ministres de l'Empereur et du prince de Savole se plaignent que la France

le duc de Wurtemberg maréchal général de l'Empire, 459. Le Roi et l'Espagne, après avoir montre une grande fureur, font voir une modération qui paroît suspecte, 461. Le roi de Prusse déclare à l'Angletene ses liaisons avec l'Empereur, 464. Prétentions de l'Espagne sur Naples et la Sicile, approuvées par l'Angleterre et la Hollande, 476. Touts les forces de l'empire ottoman se mettent en mouvement, 180. Le roi d'Es pagne déclare au marq. de Brancas que si ses alliés ne tiennent pas leur parole, il ne manquera pas d'amis. 481. Le due d'Orléaus propose au conseil d'accepter la pragmatique de l'Emper, pour éviter la guerre, 488. Les Auglais traitent secrètem, avec l'Empereur; la France veut aussi traiter avec lui, LXXI, 3. Trahison des ministres anglais dévoilée, 5. Le roi d'Espagne déclare qu'il se tient dégagé du traité de Séville, va les difficultes que les alliés ont apportées à son exécution, 7. La co de France s'occupe sérieusement de traiter avec l'Empereur, 10 A quelles conditions, 11. Nouvelle perf-



lie des Anglais, 13. La reine d'Esaigne cherche a s'unir avec l'Emsereur et l'Angleterre, et refuse vec opiniatrete la restitution de arcent des galions, 17 Traité en-re l'Empere et la Tollande, 11 Jusolence des Auglais çalı a leur perfidie, 55. Le roi d<sup>®</sup>Lsigne füt distribuer quelque argent , dions aux negocians francais, La prevention de la Reine conre le cardinal de Fleury l'eloigne a toute negociation avec la France. aldgre le desir da Roi et de toute Espagne, 58. Leroid Espagne conau traite de Vienne : a quelles onditions, 35 Fes Anglais avouent parls out trompe le card de Fleury n tout, 38. Hame de la reine d'Esagne contre le cardinal et le garde les secures, 39. Projet de traité en-tre la France et l'Espagne, 40. Vio-lence de la reine d'Espagne contre Le France, a quelle occasion, 48. I Impercur demande à l'Empire plem pouvoir pour terminer ce qui st compris dans le dernier traite de Vienne, jo Les ministres d'Espaune sont appeles a signer le traite concla entre ceux de l'Empereur et de l'Angleterre, trancentre le grand ducet la cour d'Espagne, 52. Les troupes de l'Empereur prenneut pos-sissen des duches de Parme et de Horence a coon de don Carlos, ce pense or read on Italie, precede por les trospes espagnoles, 53. La di te de Ratishonne ratifie la pragunitariac de l'Emper, «l'exception des electeurs de Bayure, de Saxo et politio (ij. Le roi de Danemarck conclut un traite avec l'Empereur et Li Czarnie, 3º La France envoie a l'Espagne un projet de traite pour la guerre | 73 Division entre le pr I generalle ministre Singendorft. -5.1 Emper , par on rewrit du conordership in cased bommage rendu all forence a don Carlos, et declare para e prince ne sera investi qu'après one par les sommes reglées jour les investitures, 80. Le gouvern, de Contractoipe les Maurea, et les détat recours promis par les Anglais

aux Maures, 82. Le roi d'Espagne est d'accord pour le traité, mais ne finit rien, 83. Instructions envoyées a l'ambassadeur de France à Turin sur les moyens de gagner le roi de Sardaigne , 84 Les Maures obtiennent on avantage a Oran sur le marquis de Santa-Cruz, qui les force ensuite a se retirer, 86. Etat des négociations a Séville et à Turin; état des affaires en Allemagne, 88 et suiv 1. Empereur fait marcher des trospes en Silesie pour appuyer l'é-lection d'un roi de Pologne qui lui convienne, 101. Traite de Copenha-gue entre l'Empereur. la Czarine, le Danemarck et le roi de Prusse au sujet de l'election d'un roi de Pologue . 103. Le roi d'Espague déclare enfin l'alliance conclue avec la France, 125. Le roi de Sardaigne consent a entrer en guerre dans l'annce, (3). Le roi Stanislas traverse l'Allemagne déguise : il est élu par la diète, 136.

ETATS GÉNÉRAUX. Dangers, inntilite de ces assemblées. III, 42. Pourquoi ceux de Rouen prirent le nom d'assemblée de notables, 44. A quoi ils servirent, 45. Trats génératx de 1664. Dis-

cussions relatives a la pandette, à la venalite des offices, à l'établis<mark>sement</mark> d une chambre de justice, XXI bis, 2 11 et suiv., au concile de Trente, 227. a un article proposé par la chambre du tiers concernant l'an-torite royale, 228 Demande de la chambre ceclesiastique contre les duels, 232 Sujet de mécontentem. entre la chambre de la noblesse et celle du tiers, a l'occasion de coups de baton donnes par un député de la noblesse a un deputé du tiersetat, 233. Articles principaux des cabiers des trois ordres présentés au Poi , 238. Quelle fut la conclusion de cette assemblee, et le fruit qu'en en tira 🦂 i

Ettets) le prince va en Angloterre pour traverser les négociations de paix, I. VIII. 130 Marthorough luireprot he d'avoir différéson voyage, 133. Il lui conseille de se comporteravec modération; accueil froid que la Reine fait au prince; il remet par écrit aux minist. les ordres dont l'Empereur l'a chargé, 134. Ré; onse qu'ou y fait, 135. Il passe près de deux mois à Londres aussi désagréablement qu'inutilement, 138. Ses projets de révolte échouent, 139. Il quitte l'Angleterre, 143. (Mém. de Torcy.)—Il donne des marques de

distinction au maréch. de Bouffen ses paroles remarquables à un pr sonnier français après la bataild'Oudenarde, LXXVI, 56. Mémoirsigné de sa main pour le démembrment de la France, 63. (*Duclos*.)

ment de la France, 63. (Duclos.)

EURE (rivière d'), detournée d'
son cours pour rendre les fontaise
de Versailles continuelles, LAV.

F

Fabeat, maréchal de France, fait le siège de Stenay, qu'il prend en peu de temps, XLI, 455. Est fait maréchal de France, XLII, 360. (Mém. de Montpensier.) — Investit Stenay, L. 440. Le prend par capitulation, 442. Est fait maréchal de France, LI, 61. (Montglat.) — Est fait prisonnier près de Figuieres par un parti ennemi, I.VII, 210. (Du Plessis-Prasiin.) — Lettre et mémoire du maréchal an sujet du cordon bleu qui lui est destine, I.XXIV, 86 et suiv. (Mém. de Noailles.)

et suiv. (Mém. de Noailles.)

Fabricus, mestre de camp, est
tué au siège de Montpellier, XX,

462.

Facon, médecin d'Anne d'Autriche, commence à avoir beaucoup de crédit auprès du Roi, LXIII, 354.

FAMPAX (le cheval.) gagne la bamille de Nasby sur Charles i, roi a Angleterre, LVIII, 153. Oblige la ville de Bristol à capituler, 154; et celle d'Oxford, 155. Mêne son armée à Londres; se saisit des principaux postes; rétablit dans les deux chambresceux qui sont venus se mettre sous sa protection, et l'ont averti des négociations entamées avec le Roi, 157. Est chargé de garder la tour de Londres, 158. Soutient le parti des independans contre les presbytériens; etablit un tribunal pour faire le procès à la famille royale; but en Ecose le comte de Montrose, et le fait prisonnier, 167. Se démet du genéralat, et le remet a Cromwell, 169. FAISANS (Ile des), choisie pour le lieu des conférences entre Mazzine don Louis de Haro, pour traite de la paix et du mariage du roi de France avec l'Infante. Détails curieas acce sujet, LI, 83 et suiv. Commendes difficultés élevées an sojet de pride Condé sont enfin levées, 8- La paix et le contrat de mariage son signés par les deux ministres; agradissement de la France par cette paix, 92. Nouvelles conférences et les ministres, 101. Arrivée de roi d'Espagne et de sa sœur, et la Rene mère de France, dans l'île; leu cutrevue, 102 et suiv. Entrevue, los et suiv. Entrevue do saints Evangiles, 104. Eloge que fis le roi d'Espagne de Turenne, 105.

saints Evangiles, 104. Eloge que sis le roi d'Espagne de Turenne, 105. FALCOMBRINGE (lord), gendre de Cromwell, est envoyé à Calais pou complimenter le roi de France, Ll 55.

FALKEMBERG, lieut. colonel d'es regim. de cavalerie impériale, tire un coup de pistolet au roi de Sardr à la bataille de Lutzen, et le renver se à terre, XXVII, 259.

FANINE DE PARIS pendant qu'Herri iv le tient bloqué; extremite auxquelles elle force de recourir, l'139. Horreurs qu'elle fait commettre, 1/10.

FANCAN (le sieur), nuteur de plusieurs libelles séditieux, est mis es prison par ordre du Roi, XXIII, 30-

Fangis (le sieur Du) signe à Medrid un traité de paix avec l'Essague, XXIII, 5. Obtient du conte

FAUR rès une partie des corrections loi désire être faites à ce truielache avec trop de légèreté sutres, 27. Mecontentement a cet egard, 28. Il fait part our des propositions du roi me relativem, à une ligue à contre l'Angleterre, 201. Réi ces propositions de la part inal, 20%. Il signe un traité de Sensive avec l'Espagne conngleterre; détails à ce sujet, uiv. Conclut un accord entre x couronnes touchant les saes deux royaumes, 288. Est par le conseil du Roi d'avoir et soutenu les propositions nte d'Olivares relativem, au de Mantouc et au marquisat

les intrigues, et conduit à ines, NAVIII, 216. ais (mad. Du.), favorite de la mère, est condamnée à avoir tranchée pour avoir envoyé idre des lettres préjudiciables raonne du Roi et au repos de 1, XXVI, 515 'Richelieu'— igne la confiance de la Reine,

mtferrat, XXIV, 134. Est

une a être tire à quatre che-

rour crime de lese-majesté, I, 448. Reutre en France avec irens, il est arrêté pour ses

se a la reconcilier avec la Reire, concelle a la Reine de fera yeux sur la passion appadu Roi pour mad de Haute-XXVI, 3. Mem de Brienne.\ disgraciee pour avoir réconcileux Reines, LTX, 3 i 1. (Mém. Parte.

acra, major de la place de 1, prend la resolution de se ver dans cette place, malgré ite de Moret, nommé récengoiverneur; recherche l'appui rechal d'Hocquincourt, I.I., aite avec le pr. de Condé, (8) inclus, celèbre musicien d'Ipenverne avec une sorte d'emla cour d'Espagne, LXXIV,

er la marq de Aventure jère de cette dame, devenue

comtesse de L'Aubespin, LIV, 72 et suiv.

Favas (le seigneur de), du parti protestant, assiège et prend La Réole et S.-Macary, I, 263. Député général des protestans auprès du Roi, fait convoquer leur assemblée à La Rochelle, et travaille aux fortifications de cette ville, IX, 391. (OF conom. royales.) — Ne pouvant obtenir de la cour le gouvernement de Loctoure pour son fils, recommande aux protestans de travailler à leurs fortifications, et de réunir leurassemblée à La Rochelle, XVIII, 183. (Mém. de Rohan.) — Il travaille auprès du parlem. de Pau à empécher la vérification de l'édit du Roien faveur des catholiques, XXII, 108. Fait une descente dans l'île d'Argenton et à Soulec, où il bâtit deux (orts. 206. (Richelien.)

deux forts, 206. (Richelien.)
FAY (M. Du), commissaire général de l'artillerie, travaille à faire rentrer les Parisiens dans le devoir, XI.VIII, 300. Ramène surtout les gens des ports, 305. Fait voir à M. Le Prevôt un dessein qu'il a fait de rendre S. M. maître de la Bastille et de l'Arsenal; ce dessein est approuvé dans le conseil du Roi, 315.

Fave (Emmanuel de La) adresse au Roi une lettre qui l'instsuit des mauvaises dispositions où sont les habitans de La Rochelle pour son service, VIII, 115.

Ffux, premier chirurgien du Roi, fait a Louis xiv l'opération de la fistule, LXIII, 355.

Felton, anglais, tue le duc de Buckingham d'un coup de contenu, IX, 452; XXIV, 158. Péveton, archev, de Cambray,

repousse vivement les propositions qui lui sont faites par les jansénistes concernant la défense du quistisme, XXXIII, 250. Publie une instruction pastorale contre le jansénisme, 255. (Notice.) — Ecrit à la maréchale de Nosilles en censeur sévère, pour l'exciter à une grande perfection. LXXIV, 29. Ses lettres au maréchal de Nosilles sur divers sujets. 89 et suiv.; à la maréchale

porteravec modération; accueil froid que la Reine fait au prince; il remet par écrit aux minist, les ordres dont l'Empereur l'a chargé, 134. Ré; ouse qu'on y fait, 135. Il passe près de deux mois à Londres aussi désagréablement qu'inutilement, 138. Ses projets de révolte échouent, 139. Il quitte l'Angleterre, 143. (Mém. de Torcy.)—Il donne des marques de distinction au maréch, de Bouffes ses paroles remarquables a un p sonnier français après la bassi d'Oudenarde, LXXVI, 56. Memor signé de sa main pour le démembre ment de la France, 63. (Ductos: Eure (rivière d'), détoursée

EURE (rivière d'), detourse son cours pour rendre les fonties de Versailles continuelles, L.M.

F

FABERT, maréchal de France, fait le siège de Stenay, qu'il preud en peu de temps, XLI, 445. Est fait maréchal de France, XLII, 340. (Mém. de Montpensier.) — Investit Stenay, L. 440. Le preud par capitulation, 442. Est fait maréchal de France, LI, 61. (Montglat.) — Est fait prisonnier près de Figuières par un parti ennemi, LVII, 210. (Du Plessis-Praslin.)—Lettre et mémoire du maréchal au sujet du cordon bleu qui lui est destiné, LXXIV, 86 et suiv. (Mém. de Noailles.)

bleu qui lui est destiné, LXXIV, 86 et suiv. (Mém. de Noailles.)

FABRÈGUES, mestre de camp, est tué au siège de Montpellier, XX, 462.

Fagon, médecin d'Anne d'Autriche, commence à avoir beaucoup de crédit auprès du Roi, LXIII, 354.

crédit auprès du Roi, LXIII, 354.

FAIRPAX (le cheval.) gagne la bataille de Nasby sur Charles 1, roi d'Angleterre, LVIII, 153. Oblige la ville de Bristol à capituler, 154; et celle d'Oxford, 155. Mene son armée à Londres; se saisit des principaux postes; rétablit dans les deux chambresceux qui sont venus se mettre sous sa prote tion, et l'ont averti des négociations entamées avec le Roi, 157. Est chargé de garder la tour de Londres, 158. Soutient le parti des independans coutre les presbytériens; etablit un tribunal pour faire le procès à la famille royale; but en Ecosse le comte de Montrose, et le fait prisonnier, 167. Se démet du genéralat, et le remet a Cromwell, 169.

FAISANS (He des), choisie portilieu des conférences entre Massis don Louis de Haro, pour trainé la paix et du mariage du roi de fince avec l'Infante. Détails curiens ce sujet, LI, 83 et suiv. Comes les difficultés élevées au sojet de de Condé sont enfin levées, 8, 16 paix et le contrat de mariage si signés par les deux ministres; 200 dissement de la France par con paix, 92. Nouvelles conférences et les ministres, 101. Arrives à roi d'Espagne et de sa sœur, et ble ne mère de France, dans l'île; les cutrevue, 102 et suiv. Entreve de deux Rois; ils jurent le traité se saints Evangiles, 104. Eloge que se le roi d'Espagne de Turenne, 105. Entreve de le roi d'Espagne de Turenne, 105. Eloge que se le roi d'Espagne de Turenne, 105. Eloge que se le roi d'Espagne de Turenne, 105.

Fatcovaninge (lord), gendré Gromwell, est envoyé à Calais per complimenter le roi de France, II 55

FALKEMBERG, lieut. colonel des régim. de cavalerie impériale, se un coup de pistolet au roi de Said à la bataille de Lutzen, et le reasse se à terre, XXVII, 259.

FAMINE DE PARIS pendant qu'ille ri v le tient bloqué; extremit auxquelles elle force de recourir, l 13.). Horreurs qu'elle faix commet tre, 1 jo.

FANCAN (le sieur), auteur de pla sieurs libelles séditieux, est mis e prison par ordre du Roi, X XIII, 3s L'Anois (le sieur Du) signe a Mi

drid un traité de paix avec l'Espa gne XXIII . 5. Obtient du cont

## FAUR

d'Olivares une partie des corrections que le ltoi désire être faites à ce traišé; se reliche avec trop de légèreté por les autres, 27. Mécontentement du Roi a cet égard, 28. Il fait part à la cour des propositions du roi d'Espagne relativem, à une ligue à former contre l'Angleterre, 201. Réponse à ces propositions de la part du cardinal, 204. Il signe un traité de ligue offensive avec l'Espagne conl'Angleterre : détails à ce sujet , 283 et saiv. Conclut un accord entre les deux couronnes touchaut les salines des deux royaumes, 288. Est blame par le conseil du Roi d'avoir scoute et soutenu les propositions alu comte d'Olivares relativem, au cluche de Mantoue et au marquisat de Montferrat, XXIV, 131. Est condamne a être tire à quatre chevaux pour crime de lèse-majesté, XXVII, 448. Rentre en France avec Puylaurens, il est arrêté pour ses nouvelles intrigues, et conduit à Vincennes, XXVIII, 216.

Fagus (mad. Du.), favorite de la Reine mère, est condamnée à avoir la tôte tranchée pour avoir envoyé de Flandre des lettres préjudiciables à la personne du Roi et au repos de son Ftat, XXVI, 515 'Richelieu'—Elle gagne la confiance de la Reine, et pense a la reconcilier avec la Reine mère, conscille a la Reine de fermer les yeux sur la passion apparente du Roi pour mad de Hautetort, XXVI, 3. Mem deBrienne.— I st diagraciee pour avoir reconciliele de La Porte

Fanctra, major de la place de Hesdin, prend la resolution de se conserver dans cette place, malgre le comte de Moret, nomme récenment gouverneur; recherche l'appui du marechal d'Hocquincourt, LL, §7. Traite avec le pr. de Condé, §8. Fanctres, celèbre musicien d'I-

Fanny etti, celèbre musicien d'Italie, priverne avec une sorte d'empire a la cour d'Espagne, LXXIV, i.a.

Fattag (la marq. de). Aventure singulière de cette dame, devenue FÉNE

171

comtesse de L'Aubespin, LIV, 72 et suiv.

FAVAS (le seigneur de), du parti protestant, assiège et prend La Réole et S.-Macary, 1, 263. Député général des protestans auprès du Roi, fait convoquer leur assemblée à La Rochelle, et travaille aux fortifications de cette ville, IX, 391. (Meswom. royales.) — Ne pouvant obtenir de la cour le gouvernement de Lactoure pour son fils, recommande aux protestans de travailler à leurs fortifications, et de réunir leur assemblée à La Rochelle, XVII, 183. (Mem. de Rohan.) — Il travaille auprès du parlem. de Pau à empècher la vérification de l'édit du Roien faveur des catholiques, XXII, 108. Fait une descente dans l'ête d'Argenton et à Soulse, où il bâtit deux forts, 206. (Richelien.)

d'Argenton et à Souluc, où il bleit deux forts, 206. (Richelien.)

FAY (M. Du), commissire général de l'artillerie, travaille à faire rentrer les Parisiens dans le devoir, XI.VIII, 300. Ramène sartout les gens des ports, 305. Fait voir à M. La Prevôt un dessein qu'il a fait de rendre S. M. maître de la Bastille et de l'Arsenal; ce dessein est approuvé dans le conseil du Roi, 315.

FATE (Emmanuel de La ) adresse au Roi une lettre qui l'instruit des mauvaises dispositions où sont les habitans de La Rochelle pour son service, VIII, 115

Eft.ix, premier chirurgien du Roi, fait a Louis xiv l'opération de la fistule, LXIII, 355.

Friton, anglais, tue le duc de Buckingham d'un coup de coutern, IN, 452; XXIV, 158. Pénrion, archev de Cambray,

Pérrior, archev. de Cambray, reponse vivement les propositions qui lui sont faites par les jonséalstes concernant la defense du quidième, XXXIII, 250. Publie une instruction pastorale contre le jonséalsma, 255. / Notree — Ecrit à la morés hale de Nosilles en consour sévère, pour l'exciter à une grande perfection, LXXIV, 29. Sur lettre su maréchal de Nosilles sur divers sujets, 89 et suiv.; à la maréchal

de Noailles sur l'affaire du quietis-me, 91 et suiv. ( Mem. de Noailles.)

Féneron (le marq de), ambassadeur en Hollande, propose dans un mémoire de faire marcher l'armée de la Meuse au secours de celle du Danube et de Prague, LXXIII, 286.

Ferdinand, archiduc, devenu roi

de Bohème et de Hongrie, fait enlever le cardinal Clezel, chef du conseil de l'empereur Matthias; cause de cet enlèvement, XXI bis, 516. Est élu empereur, 580. Envoie au Roi le comte de Fursteinberg, pour lui demander assistance contre ses cunemis, 581. Casse le couronne-ment de l'electeur palatin; invite les princes électeurs à lui prêter main forte, XXII, 48. Fait publicr des lettres monitoriales contre le prétendu roi de Bohème, 49. Rap-pelle tous les sujets de ce royaume sous son obcissance, 117. Comment il travaille par une suite d'entreprises à se rendre maître de l'Allemagne, et a la reduire en une monar-chie absolue, XXV, 120. Fait entrer ses troupes dans le pays des Grisons, pour les envoyer en Italie, 229. Publie une déclaration sur les causes de cette descente, 231. Ses repouses au sieur de Sabran, envoyé du Roi auprès de lui, 255. Il envoie des troupes sur le Rhin pour donner de l'inquiétude au Roi, 218. Refuse la médiation du Pape, 250. Ses

troupes en Alsace causent de grandes inquietudes à ceux de Strashourg. [15. Il refuse d'apporter des

modifications au traité conclu à Ra-

tisbonne, protestant qu'il veut vivre

en bonne intelligence avec le roi de

France, et temoignant toute son es-

time pour Richelieu, XXVI, 3--.
Fait deux admonitions, par lesquel-

les il declare nulles les resolutions

prises par les protestans dans l'as-

semblee tenue à Leipsick, 550. Menacé de tous côtés par le roi de Suède, il se décide à rester à Vienne,

qu'il fait fortifier, XXVII, 16. Nom-

deses armées, 17. Essaie inutilement

e Walstein pour commander une

Fèri

de faire chasser de Hambour; bassadeur français Saint-Cha XXIX, 11. Fait élire son fils : nand roi des Romains; vice e lité de cette élection, 77. ( tions auxquelles il offre de f

paix, 91. Injustice de ces e tions, 93. (Mem. de Richelie Il fait elire son fils roi des Ros XLIX, 114. ( Montglat.) FERDINAND III, cuipercur d mague, epouse la fille de l'arc Leopold son oncle, L. 114

elire son fils Ferdinand iv, Bohème, pour roi des Romai le désigne comme success, de pire, 427. l'ait couronner : Hongrie et de Bohème son El pold-Ignace, 477. Prétexte d se sert pour rompre avec la F LI, 39.

FERDINAND DE MÉDICIS, duc de Toscane, rend au l château d'If et l'île de Pou près de Marseille, IV, 118. FERDINAND-CHARLES, derai

de Mantone, se retire sur le Harsan pendant la bataille d hatz, ce qui fait donner à ce le nom de Miroir de la valeu touane, LXV, 320.

FERDINAND, card., duc de toue, consent au traite qui l proposé de la part de la Fran le marq. de Cœuvre• , XVI, 3

FERDINAND VI, roi d'Esp embrasse avec chalcur les et mens de son pere, LXXIV, 2 pose une de ses sœurs en m pour le Dauphin; cette offre : fusie, 3.

FERDINASDEZ (le duc de). mand, d'une flotte espagnole, pare, avec le marq. nr Srr.-C des lles Ste.-Marguerite et S norat sur la côte de Provence, 1 107. Part de Carthagène pou au secours de Tarragone; y & trer des vivres après avoir bat cadre française, 341.

l'inta de comte de ) est fa sonnier a la bat. d'Avein, XX 315.

Féria (le duc de), ambasi

d'Espagne auprès de la Ligue, pro-nonce un discours dans l'assemblée des Etats; il propose l'adoption pure et simple du concile de Trente, I, 165. Propose pour roi l'archi-dec Albert, qui deviendroit l'epoux de la fille de Philippe 11, 169. De-clare aux Etats que le Roi son n'altre a choisi le duc de Guise pour l'e-poux de sa fille, 170. (Officonom. royales.) — l'ait de grandes offres à la Reine mère et au Roi de la part de son maître; commence les ouver-tures des mariages qui se sont faits depuis, XVI, 201 et 331 ( Man. de d'Estrées. — Se prépare à faire passer son armée par la Valteline, VIX, 53. Tache de faire naître une pecasion de rester en Italie; est force de faire passer ses troupes, 54. ( Hohan.) — Il propose à la Reine mère le mariage des Enfans de France et d'Espagne, XXI &u. 80. Es-anie de détacher les ducs de Savoie et de Mantoue de la France, XXVI, 524. Envoir le marq. de Spinola se aniste de la Valteline; fait de gran-des levées dans le Milanais, XXVII, 58. Richelieu.

I ranamont (le baron de), general des Imperiaux, entre dans le paya des Grisons, XIX, 91. Arrive a Tirano, passe a Bormio, où il espere envelopper l'armée française, oi. Entre avec son armée dans le Val-de-Fresle, force la passage du Val Petiu, tente de passer dans le

Milanais, 113. Fixov 'Jerôme Le'), prevôt des marchanda, mande chez M. d'Ormartianis, manner d'être tue par la populace comme partissa de Maza-rin, XI-VIII, 43 et suiv. Fraov, gentilhomme, blesse le

Fraov, gentilhomme, blesse le sion de Pontis au siège de Tonnems, est blemé par lui ; tous deux er reconnoissent, et se lient plus etroitement depigis leur rencontre, XXXI, 338 et suiv.

I sasavo, conseiller aux enquêtes, partisan des princes, est tué dans l'émente de l'hôtel-de-ville, XI.VIII,

Linaret ( l'ictru ), seigneur corse,

traite avec indignité le comte de Guiche son prisonnier, LVI, 365. Sa réponse à ceux qui lui représen-tent que c'est violer le droit des gens que de traiter sinsi un homme de distinction, 306. Sa mort subite; paroles du comte de Guiche en cette

occasion, 307.
FERRIER, ministre protestant, obtient un arrêt du conseil qui lui donne la charge d'assesseur criminel à Nismes; suite de cette affaire, XVII, 12, 20. Frances (le chev. de La) fait

entrer quelques vivres dans Barcelone, et se retire sans rien tenter pour cette place, L., 387.

France (le capit.) est tué au siege de Montpellier, XX, 479.

Frant (le sieur de La) est charge par les généraux français de faire sortir les troupes du Roi de Casal; instructions dont il est chargé à cet egard; comment il les exécute, XXVI, 3es Assemble la compa-guie des gendarmes de Monsieur our aller trouver ce prince à Or-

Franti-IMPAULT (le sieur de La), depuis marechal d'Etampes, se rend mattre de la tour de Busigny, XXIX, §M7. ( Mém. de Michelieu.) — Est envoyé par M. d'Orléans an Palais-Bond nour disainer l'assemblée des Royal pour dissiper l'assemblée des royalistes qui s'y tient, XLVIII, 335. Etounement que lui causent les dispositions des bourgeois, 336. ( Vien. de Berthod.)—Il est fait ma-réchal de France, et prend le nom de maréchal d'Etampes, L, 264. ( Montglat.)

Prati-Struggenze (Le), more-chal de France, assiege Montmidy, XXXIX, § 16. S'en rend maltre, § 17. Attaque et prend Genvelines, § 32. Mon. de Motteville. ) — Est fores dans Valenciennes, et fait prisuani VIII, 44. Prend Gravelines, 3 (Madem. de Montpenner.)le château de Chimay, où il requ un coup de canon, XLIX, sin, il fait prisonnier a la hataille de Ro croy, (23 Est ensuite délivré, 424. Prend la ville et le chitem de Longde Nosilles sur l'affaire du quietisme, 94 et suiv. ( Mem. de Noailles.) FENELON (le marq de), ambas-sadeur en Hollande, propose dans

un mémoire de faire marcher l'armée de la Meuse au secours de celle du Danube et de Prague, LXXIII,

286. FERDINAND, archiduc, devenu roi de Bohème et de Hongrie, fait enlever le cardinal Clezel, chef du conseil de l'empereur Matthias; cause

de cet enlèvement, XXI bis, 516. Est élu empereur, 580. Envoie au Roi le comte de Fursteinberg, pour lui demander assistance contre ses ennemis, 581. Casse le couronne-ment de l'electeur palatin; invite

les princes électeurs à lui prêter main forte, XXII, 48. l'ait publier des lettres monitoriales contre le prétendu roi de Bohème, 49. Rappelle tous les sujets de ce royaume sous son obeissance, 117. Comment

il travaille par une suite d'entreprises à se rendre maître de l'Allemagne, et à la reduire en une monar-chie absolue, XXV, 120. Fait entrer ses troupes dans le pays des Grisons, pour les envoyer en Italie, 229. Public une déclaration sur les

causes de cette descente, 231. Ses réponses au sieur de Sabran, envoyé du Roi auprès de lui, 25. Il envoie des troupes sur le Rhin pour donner de l'inquiétude nu Roi, 218. Refuse la médiation du Pape, 250. Ses

troupes en Alsace causent de grandes inquictudes à ceux de Strashourg, 415. Il refuse d'apporter des modifications au traité conclu à Ratisbonne, protestant qu'il veut vivre en bonne intelligence avec le roi de France, et temoignant toute son es-

time pour Richelieu, XXVI, 37 Fuit deux admonitions, par lesquel-les il déclare nulles les résolutions prises par les protestans dans l'assemblee tenue à Leipsick, 550. Me-nace de tous côtes par le roi de

Suède, il se décide à rester à Vienne, qu'il fait fortifier, XXVII, 16. Nomme Walstein pour commander une de ses armées, 17. Essaie inutilement de suire chasser de Hambourg l'anbassadeur français Saint-Chamont. XXIX, 11. Fait élire son fils Ferdinand roi des Romains; vice et nul-

lité de cette élection, 77. Condi-tions auxquelles il offre de faire la paix, 91. Injustice de ces condi-

tions, 93. (Mém. de Richelieu.) -Il fait elire son fils roi des Romains, XLIX, 114. (Montglat.) FERDINAND III, empereur d'Alle-magne, épouse la fille de l'archide

Léopold son oncle, L, 114. Fait élire son fils Ferdinand 1v, roi de Bohème, pour roi des Romains, et le désigne comme success. de l'En-

pire, 427. Fait couronner roi de Hongrie et de Bohème son fils Leopold-Ignace, 477. Prétexte dont il se sert pour rompre avec la France. LI, 39.

FERDINAND DE MÉDICIS, grand duc de Toscane, rend au Roi k chateau d'If et l'île de Pomègue, près de Marseille, IV, 118. FERDINAND-CHARLES, dernier dec de Mantone, se retire sur le mont Harsan pendant la bataille de Nohatz, ce qui fait donner à ce mont

le nom de Miroir de la valeur mustouane, LXV, 320. FERDINAND, card., duc de Man toue, consent au traite qui lui es

roposé de la part de la France per le marq. de Cœuvres, XVI, 333. FERDINAND VI, roi d'Espagae, embrasse avec chalcur les engagemens de son père, LXXIV, 2. Propose une de ses sœurs en mariage

pour le Dauphin; cette offre est refusée, 3. FERDINANDEZ (le duc de), command. d'une flotte espagnole, a cap-pare, avec le marq. ne Sre.-Caois,

des îles Ste.-Marguerite et S.-Ho-norat sur la côte de Provence, XLIN.

107. Part de Carthagene pour aller au secours de Tarragone; y fait en-trer des vivres après avoir battu l'escadre française, 341. Féria (le comte de) est fait pri-sonnier à la bat. d'Avein, XXVIII. 315.

Fénia (le duc de), ambassadeur

d'Espagne auprès de la Ligue, prononce un discours dans l'assemblée des Etats; il propose l'adoption pure et simple du concile de Trente, I, 165. Propose pour roi l'archiduc Albert, qui deviendroit l'epoux de la fille de Philippe n, 169. Declare aux Etats que le Roi son n atre a choisi le duc de Guise pour l'epoux de sa fille, 170. (OEconom. 201 ales.) — Fait de grandes offres a la Reine mère et au Roi de la part de son maltre; commence les ouvertures des mariages qui se sont faits depuis, XVI, 201 et 331. (Mém. de d'Estrees. — Se prépare a faire passer son armée par la Valctine, XIX, 53. Tache de faire nattre une occasion de rester en Italie; est for-

ce de faire passer ses troupes, 54. Rolun. — Il propose a la Reine

mère le mariage des Enfans de France et d'Espagne, XXI bu., 80. Esmie de détacher les dues de Savoie

et de Mantone de la Franc<mark>e, XXVI,</mark>

5aj Envoie le marq, de Spinola se

suisir de la Valteline; fait de grandes levées dans le Milannia, XXVII, 58. Richelieu.

Lins auosir le baron de\, géneral des Imperiaux, entre dans le pays des trisons, XIX, 91. Arrive a Tirano, passe a Bormio, où il espere envelopper l'armée française, 01. Entre avec son armée dans le Val-de-l'resle, force le passage du Val-de-l'resle, force le passage du Val-de-l'resle, tente de passer dans le

Milanais, 113

Frios Jerôme Le presôt des marchands, mande chez M. d'Orlouis, court danger d'être tie par la populae comme partisan de Mazarin, XIVIII, 43 et suiv.

Frox, gentilhomme, blesse le cour de Pontis au siege de Tonnoms, est blesse par lui, tous deux or recommissent, et se hent plus ctroitement depuis leur rencontre, XXI, 338 et mis

Propant, conseiller aux enquêtes, partisan des princes, est tue dans l'émente de l'hôtel-de-ville, XLVIII,

lisaret l'intro', seigneur corse,

traite avec indignite le comte de Guiche son prisounier, LVI, 3o5. Sa réponse à ceux qui lui représentent que c'est violer le droit des gens que de traiter ainsi un homme de distinction, 3o6. Sa mort subite; paroles du comte de Guiche en cette occasion, 3o7.

FFRAITR, ministre protestant, obtient un arrêt du conseil qui lui donne la charge d'assesseur criminel à Nismes; suite de cette affaire, XVII, 12, 20.

YVII. 12, 20.

Franciae (le chev. de La) fait entrer quelques vivres dans Barcelone, et se retire sans rien tenter pour cette place, L., 387.

Franox (le capit.) est tué au siege de Montpellier, XX, 479.
Frané (le sieur de La) est chargé par les généraux français de faire aortir les troupes du Roi de Casai; instructions dont il est chargé à cet egard; comment il les exécute, XVI. 38a Assemble la compagnie des gendarmes de Monsieur pour aller trouver ce prince à Orleans. 167.

Firsti-IMBAULT le sieur de La), depuis marechal d'Etampes, se rend mattre de la tour de Busigny, XXIX, §89. (Mém. de R. chelieu.) — Est envoye par M. d'Orleans au Palais-Royal pour dissiper l'assemblée des royalistes qui s'y tient, XLVIII, 335. Etounement que lui causent les dispositions des hourgeois, 336. Mem de Beethod. —Il est fait marechal de France, et prend le nom de marechal d'Etampes, L., 26§. (Montglat.)

Frati-Strukterer (La), marechal de France, assiege Montmédy, XXXIX, §16 S'en rendmaltre, §17. Attaque et prend Gravelinea, §37. Mem. de Mottes dle.' — Est forcé dans Valencennes, et fait prisonnier, XIII. §§ Prend Gravelinea, ¾60. Modem de Montpenner. — Prend le châtran de Chimay, où il recoit un coup de canon, XLIX, 260. Est fait prisonnier a la bataille de Rocroy, §13 Est ensuite delivré. §28 Prend la ville et le château de Long-

LI, 39.

de Novilles sur l'affaire du quietisme, 94 et suiv. (Mém. de Noailles.) Féneton (le marq. de), ambassadeur en Hollande, propose dans un mémoire de faire marcher l'armée de la Meuse au secours de celle du Danube et de Prague, LXXIII,

FERDINAND, archiduc, devenu roi de Bohème et de Hongrie, fait enlever le cardinal Clezel, chef du con-seil de l'empereur Matthias; cause de cet enlevement, XXI bis, 516. Est élu empereur, 580. Envoie au Roi le comte de Fursteinberg, pour lui demander assistance contre ses

ennemis, 581. Casse le couronne-ment de l'électeur palatin; invite les princes électeurs à lui prêter main forte, XXII, 48. l'ait publier des lettres monitoriales contre le prétendu roi de Bohème, 49. Rap-pelle tous les sujets de ce royaume

sous son obeissance, 117. Comment il travaille par une suite d'entreprises à se rendre maître de l'Allemagne, et à la reduire en une monarchie absolue, XXV, 120. Fait entrer ses troupes dans le pays des

Grisons, pour les envoyer en Italie, 220. Publie une déclaration sur les causes de cette descente, 231. Ses réponses au sieur de Sabran, envoyé

du Roi auprès de lui, 25. Il envoie

en bonne intelligence avec le roi de

des troupes sur le Rhin pour donner de l'inquiétude au Roi, 248. Refuse la médiation du Pape, 250. Ses troupes en Alsace causent de grandes inquiétudes à ceux de Strashourg, 415. Il refuse d'apporter des modifications au traité conclu à Ratisbonne, protestant qu'il veut vivre

France, et témoignant toute son estime pour Richelieu, XXVI, 377. Fait deux admonitions, par lesquelles il déclare nulles les résolutions prises par les protestans dans l'as-

semblec tenue à Leipsick, 550. Me-nacé de tous côtés par le roi de Suède, il se décide à rester à Vienne,

qu'il fait fortifier, XXVII, 16. Nomme Walstein pour commander une de ses armées, 17. Essaie inutilement

des îles Ste.-Marguerite et S.-Ho-norat sur la côte de Provence, XLIN. 107. Part de Carthagene pour aller au secours de Tarragone; y fait en-trer des vivres après avoir battu l'escadre française, 341.

315.

bassadeur français Saint-Chamont. XXIX, 11. Fait élire son fils Ferdinand roi des Romains; vice et nal-

paix, 91. Injustice de ces conditions, 93. (Mém. de Richelieu.) -Il fait elire son fils roi des Romains, XLIX, 114. (Montglat.)

FERDINAND III, empereur d'Allemagne, épouse la fille de l'archide Léopold son oncle, L, 114. Fait élire son fils Ferdinand 1v, roi de

Bohème, pour roi des Romains, et le désigne comme success. de l'Enpire, 427. Fait couronner roi de Hongrie et de Bohème son fils Leo-

pold-Iguace, 477. Prétexte dont d se sert pour rompre avec la France. FERDINAND DE MÉDICIS,

duc de Toscane, rend au Roi k château d'If et l'île de Pomègue, près de Marseille, IV, 118. FERDINAND-CHARLES, dernierde

de Mantone, se retire sur le mont Harsan pendant la bataille de Mohatz, ce qui fait donner à ce most le nom de Miroir de la valeur man touane, LXV, 320.

FERDINAND, card., duc de Mantone, consent au traite qui lui est proposé de la part de la France par le marq. de Cœuvres, XVI, 333.

FERDINAND VI, roi d'Espagar, embrasse avec chalcur les engag-mens de son père, LXXIV, 2. Propose une de ses sœurs en mariage pour le Dauphin; cette offre est refusée, 3. FERDINANDEZ (le duc de), com mand. d'une flotte espagnole, s'empare, avec le marq. ne Str.-Croix,

Fénia (le comte de) est fait pri-sonnier à la bat. d'Avein, XXVIII.

Fénia (le duc de), ambassadeur

lité de cette élection, 77. Condi-tions auxquelles il offre de faire h

gue auprès de la Ligue, pro-un discours dans l'assemblée its; il propose l'adoption pumple du concile de Trente, Propose pour roi l'archi-hert, qui deviendroit l'époux lle de Philippe 11, 169. De-ix Etats que le Roi son maître i le duc de Guise pour l'é-e sa fille, 170. (Oleconom. i.) — Fait de grandes offres ine mère et au Roi de la part multre; commence les ouveres mariages qui se sont faits, XVI, 201 et 331. (Mam. strees. - Se prepare a faire son armee par la Valteline, i3. Tache de faire naître une n de rester en Italie; est forfaire passer ses troupes, 51. Il propose à la Reine mariage des Enfans de Fran-Espagne, XXI bis, 80. Es-détacher les ducs de Savoie lantone de la France, XXVI, nvoie le mary, de Spinola se le la Vulteline; fait de gran-ées dans le Milanais, XXVII,

ichelieu. 14 mont : le liuron de), génes Imperiaux, entre dans le es Grisons, XIX, 91. Arrive 10. passe a Bormio, où il esvelopper l'armée française, itre avec son armee dans le -Fresle, force le passage du tin, tente de passer dans le

iis , 113. inds, mande chez M. d'Orinds, mande ther M. a Or-ourt danger d'être tue par la ce comme partisan de Maza-LVIII, 43 et suiv. ox, gentilhomme, blease le le Pontis au siège de Ton-

est blesse par lui, tous deux munoissent, et se lieut plus ment depuis leur rencontre, . 338 et suis

AND, consciller aux enquêtes, n des princes, est tué dans l'éde l'hôtel de ville, XLVIII,

tret l'ictro ', seigneur corse,

traite avec indignite le comte de Guiche son prisonnier, LVI, 365.
Sa réponse à ceux qui lui représentent que c'est violer le droit des gens que de traiter ainsi un homme de listimation. distinction, 306. Sa mort subite; paroles du comte de Guiche en cette occasion, 307.

FERRIER, ministre protestant, obtient un arrêt du conseil qui lui donne la charge d'assesseur criminel à Nismes ; suite de cette affaire , XVII , 12, 29.

FERRIÈRE (le chev. de La) fait entrer quelques vivres dans Barcelone, et se retire sans rien tenter

pour cette place, L. 387.

France (le capit.) est tué au siège de Montpellier, XX, 479.

Frank (le sieur de La) est chargé

par les généraux français de faire sortir les troupes du Roi de Casal; instructions dont il est charge à cet egard ; comment il les exécute , XXVI, 382 Assemble la compaguie des gendarmes de Monsieur pour aller trouver ce prince à Orleans, jir,

FERTI-ÍMPAULT le sieur de La), depuis marechal d'Etampes, se rend maltre de la tour de Busigny, XXIX, 487. ( Nem. de R. chelieu. ) — Est envoye par M. d'Orleans au Palais-Royal pour dissiper l'assemblée des royalistes qui sy tient, XLVIII, 335 Etounement que lui causent les dispositions des hourgeois, 336. Vem de Berthod. - Il est fait marechaf de France, et prend le nom de marechal d'Etampes, L., 264. ( Wontglat.)

Perte-Sennergar (La), marechal de France, assiege Montmédy, XXXIX, §16. S'en rend maître, §17. Attaque et prend Gravelines, §32. Mem. de Moneville. \ — Est force dans Valenciennes, et fait prisonnier, VIII. 11 Prend Gravelines, 340. Madem de Montpenuer - Prend le château de Chimay, où il regolt nu coup de canon, XLIX, 269. Est fait prisonnier a la lutaille de Rocroy, (23 Est ensuite delivré . (24) Prend la ville et le château de Longwy; enlève un convoi, L, 40. Défait dans un grand combat le comte de Ligneville; reprend Ligny, 232. Est fait maréchal de France, 264. Prend Mirecourt et Chaté-sur-la-

Est fait maréchal de France, 264.
Prend Mirecourt et Chaté-sur-laMoselle, 298. Reprend Chauny et
Coucy, 382. Assiège Béfort, et s'en
rend maître par capitulation, 437.
Contribue à la levée du siège d'Arras, 444 et suiv. Investit Clermont,
qui se rend par capitulation, 449.
Est défait devant Valenciennes et
fait prisonnier, LI, 7. Fait le siège
de Montmédy, 27. Reçoit la place
à composition, 32. Investit Gravelines, 59. Prend la place par composition, 61. (Montglat.) — Bat
Ligneville entre Ste.-Menchould et

Verdun; prend le chateau de Ligny, où il est blessé, LVII, 337. (Du Plessis-Praslin.) FEUILLADE (La) et le prince de Marsillac sont blessés au siège de Mardick, LII, 219. FEUILLADE (La), parent de Puylaurens, fait des levées pour Mon-

FEUILLADE (La), parent de Puylaurens, fait des levées pour Monsieur, frère de Louis XIII, XXVI, 467. Est tué à la bataille de Castelnaudary, XXVII, 184.

FEUILLADE (le maréch. de La) recoit beaucoup de grâces de la libéralité du Roi; son caractère, sa manière de vivre; il fait faire la figure du Roi qui depuis a été à la place

du Roi qui depuis a été à la place des Victoires, LII, 488. (Gourville.) — Anecdote plaisante à son sujet, LXIII, 304. (Mem. de Choisy.) — Son caractère; comment il fait sa fortune, LXV, 185. Statues érigées par lui à Louis xIV, 188. (La Fare.)

FEUILLADE (le duc de La), au siége de Turin, s'oppose à ce que le duc d'Orleans sorte des lignes pour attaquer le pr. Eugène, LXXVI,54.
FEUILLADE (le comte de La) est

FEUILLADE (le comte de La) est tué au siége de Lens; ses paroles en mourant, XXXVII, 291. (Mém. de Motteville.) — S'empare de Merville, I., 16. Est tué au siége de

Lens, 72. (Montglat.)
FEUILLADE (le chevalier de La), le capitaine Salis, suisse, et autres, sont tués au siège du fort de Mardick, I., 38 et suiv.

FEUQUIERES (le sieur de) attaque Thionville; soutient avec fermet divers combats; pourquoi il ne peu obtenir d'avantages, XI, 319. (Sacr Narrat.)—Assiege Thionville, XXI.

Narrat.)—Assiege Thionville, XXI. 408. Est blessé et fait prisonnier. 409. (Mém. de Bassompierre. — Est fait prisonnier dans une embuscade par les Rochellois, XXIV. 59. Se distingue au combat livre aux Espagnols devant le pont de Carignan, XXVI, 231. Est nomme

aux Espagnois devant le pont de Carignan, XXVI, 231. Est nomme licutenant général dans le gouvernement des trois évêchés de Meta. Toul, Verdun, XXVII, 1. Est envoyé ampassad extraordinaise se l

voyé ambassad. extraordinaire ven les princes protestans d'Allemagne et les chefs des Suédois, pour les porter à se réunir afin de remetire l'Empire dans sa première liberté, ses instructions à ce sujet, 278. Il s rend à l'assemblée d'Heilbrons; pro-

pose aux princes et Etats protestas de s'unir étroitement, 336. Park dans l'assemblée, et lui fait sentr la nécessité de choisir promptemen un chef qui ait la direction des séfaires communes, 339. Travaille faire élire le chancelier Oxenstiers et à mettre des modifications a ax pouvoir, 340. Traite avec lui du re-

nouvellement de l'alliance faite entre S. M. et le feu roi de Suède, 3;1 Présente à l'assemblée cette allissee, l'exhortant à vouloir s' y joinde. 343. Se rend à Dresde auprès du de de Saxe; l'invite à entrer dans l'alliance renouvelée entre le Roi et la

couronne de Suede, 341. Fait le mêmes propositions à l'électeur de Brandebourg, 345; au landgrave de Hesse-Cassel; assiste à l'assemble de Francfort; y représente qu'il est de l'interêt commun des princes confédérés de ne pas donner lieu de croire qu'ils font une guerre de re-

ligion, 346. Fait mettre has les armes à 500 Espagnols devant la place de Damvilliers, XXIX, 480. Met en fuite les troupes du duc de Savelly près de Richerourt-le-Château. XXX, 334. Se rend maître de cettr place, 335. Defait de nouveau le duc de Savelly, 339. (Richelian.—

est blesse au siège de Thionville, NII, 277. (Meni de Pontis.) — NIII, 338. Il garantit du feu les cunemis le pont construit sur le Rhin per les Français, XXXIV, 64. Favorise leur retruite par une action reclat, 67. Se distingue dans cette retraite, 69. (Arn. d'Andelly.) — Fravaux qu'il fait faire dev. Thionrille, qu'il est charge d'assieger, 171 il est blesse dans un combat, 180. Fait prisonnier, et conduit a Thiontille, 182. Sa mort; son floge, 191. Lab. Arnauld. VIIV, 23 cet suiv. Ert Qui ars ( de ), fils du precédent, est envoye en Suede, où il

conclut et fait executer le traité d'alliance offensive. XXXIV, 341. Fruquists l'abbe de ). Son caractière; acte de generosité envera son frère, XXIV, 358. Fruquirars le comte de Pas-) se

marie a une riche héritière des Pay-Bas par une aventure extraordinai-re, XXXIV, 360, Exprese Matthieu\, vicaire de

S. - Mery, travaille, sous la direction des chefs du parti janséniste, à un catechisme sur la grace, qui est con-damne a Rome, XXIII, 79. Firwy (mad. de' est chassée de la cour, XIII, 336 Caractère de

cette dame, cause de sa disgrace, 158 Mem de Montpensier.) file est chassee de la cour; pour-

quoi , Ll., 5- Montglat Europer - Jean-Louis de), comte de Lavagne , forme l- dessein d'a fattre la puissance des Doria : son caractere, sa naissance, XLVI, 181 et suis. Il est sollicite a ce dessein par le roi de France et par le card Augustin Trivulce, (83, II hesite quelque temps sur les offres qui lui sont faites. L'insolence du comto de Funque hite sa resolution, 485. Il consulte trois de ses amis, \$86 Persiste dans son deserin: m conduite, ses qualites, for Acte de liberalité qui lui gagne les fileurs de soie, 503. Il cherche a gagner la confiance des gens de guerre, 50 j. Sa dissimula-tion envers les Doris, il achète quatre galeres du duc de Plaisance; fait

Gagne avec ses trois amis plus de 10,000 hommes; rejette deux ou-vertures qui lui sont faites pour l'execution de son dessein, 506. Comment il prépare cette exécu-tion : son discours aux conjurés, 507. Les prières ni les larmes de sa femme ne peuvent ébranler sa résolution, 510. Mesures prises pour l'execution, 511. Comment elle a lien , 5:3. Fiesque tombe dans la mer, 514. Découragemens parmi ses conjures; son corps retrouve reste quelques jours sans sépulture, puis est jeté à la mer, 5:6. Son palais est rase; ses frères sont condamnés à mort avec les principaux de sa faction , 517. Reflexions sur les fautes commises de part et d'autre dans l'execution de l'entreprise du com-

te de Fiesque, 518. Firsorr Hierome), parent du comte Jean-Louis, pretend profiter du succès de sa conju**ration, et de**mande an senat qu'on lui remette le palais, XLVI, 515. Signe un accord avec le sénat par la persuasion de l'ansa, 5:6. Refuse de rendre la forteresse de Montabio, qui est assiégér, et forcer de se rendre à discrétion, 517

bursot r. écuyer de la Reine, donne un gite au fils du marech d'Ancre, agé de 13 ans, dans une méchante chambre du Louvre. et le sauve de la fureur du peuple, XVII,

72). Fu sou (le comte de) est blesse et meurt au siège de Montauban, XX, 281.

Firsqur Charles - Libn , comte de , est deux fois exilé par Mazarin , XXXVII , 261 ( Mém. de Motteville.)—Estenvoyé par Monsieur à Orleans pour assurer cette ville à son parti, XII, 163. (Madem. de Montpensier \

Firsot r' la cointesse de) accom-pagne Mademoiselle a Orléana, et entre dans cette ville avec effe, XI.I, 168 et suiv

Firsorr la comtesse de), fille de la presedente Sa conduite indécente MAY 444

FLÉCHIRE (mad. de) recueille i Blois et cache soigneusement un de fils de la duch. de Bouillon, XXXV.

Www l'art. Mademoiselle.) l'illuot, trésorier de France, et Dessaut, conseiller au parlement, forment le dessein de faire ce que le

père Ithier et le père Berthod ont manqué par la trahison de Villars, XI.VIII, 418. Filhot est découvert,

arrêté, et mis à la question, 419. Dussaut est aussi fait prisonnier, 420. Filhot est remis en liberté, 424. FILLES D'HONNEUR de mad. la Dau-

phine; leur caractère, LXVI, 422. FILSGEAN, domestique du pr. de Condé, est choisi par la princesse son épouse pour aller, avec les dé-

putés du parlem. de Bordeaux, trai-ter de la paix avec la cour, LIV, 89. Est chargé d'une ample instruction à cet égard, 91. Revient de la cour fort mal satisfait des difficultés qu'on lui a faites, 96. Est renvoyé, avec ordre d'insister sur tous les articles

dont il est chargé, 97. Revient en colère contre Villeroy, Servien et La Vrillière, qui ne veulent pas l'admettre aux conférences avec les députés de Paris et de Bordeaux, 101. Est renvoyé avec les députés de Paris et de Bordeaux pour faire redresser les articles de la paix con-

cernant la princesse, le duc, et MM. de Bouillon et de La Rochefoucauld, 106. Ecrit au duc de Bouillon que les choses commencent à s'adoucir à son égard, et qu'il a bonne espérance que ce qui concerne

la princesse s'accommodera, 110. FLAMARINS (le sieur de), du parti de la Fronde, est tué à l'attaque du faub. S.-Antoine, XXXIV, 531.

(Mém. de Nemours.) XXXIX, 341; XII., 273.— Se lie avec La Rochefoucauld pour servir l'abbé de La Rivière, XLIV, 367. (Mém. de Retz.) FLAVIE (la mère) répond au lit de

mort à une lettre que lui a écrite Catherine de S.-Paul, nièce du docteur Arnauld, et religieuse de Port-Royal des Champs, pour la presser de rétracter la soumission qu'elle a renduc à ses supérieures légitimes, XXXIII, 201.

FLEURUS (bataille de ), livrée es 1690. Les Français y sont vainqueun. LIX, 243 et suiv.

PLEU

FLEURY (de), évêque de Frejus, succède dans le ministère à M. k

duc, qu'il est venu à bout de renverser, I.XX, 260. Premier usage qu'il fait de sa puissance, 261. Changemens opérés dans l'adminis-

tration, 263. Il est promu cardinal. 268. Est nommé premier plénipo-tentiaire au congrès de Cambray. 320. Ses efforts secrets pour éloigne la guerre qui est résolue entre l'Espagne. la France, l'Angleterre et

la Hollande, contre l'Allemagne et l'Italie, 444. Il présente un mémoire par lequel la France manque réellement au traité de Séville ; paroles du maréch. de Villars à ce sujet, 445 Le cardinal se plaint du marquis de Spinola, 453. Le désir de la pais. ou du moins d'éloigner la guerre.

lui fait préférer tous les partis foi-bles, 463. Il est très-piqué contre la reine d'Espagne et coutre l'Angle terre; pourquoi, 471. Il vent, à quelque prix que ce soit, éviter la guerre, 479. Avone dans le conseil ce qu'il avoit toujours nié, que le comte de Sinzendorff avoit promis d'acheter l'amitié du Roi, poerre que l'on voulût garantir la succes-

on, 494. Il propose de traiter aver l'Empereur, puisque, selon les ap-parences, l'Angleterre traite avec ce prince, LXXI, 2. Il parolt fort irrité contre la reine d'Espagne, 14. Sa foiblesse augmente les divisions relativement aux affaires de religion. 16. Quoique résolu à la guerre, il ne peut prendre un parti décisi, 126. Son irrésolution sur les moyess

decommencer la guerre, 129. (Men. de Villars.) — Il supplante le dec de Bourbon, et se rend maître de l'autorité; termine la brouillerie avec l'Espagne; idée générale de son administration, LXXIII, 194. Partislité de l'abbé de Montgon à son

egard, 195. Fleury ménage la paix entre les cours de Madrid et de Vienne, 197. Forme une ligne avec les rois d'Espagne et de Sardaigne contre l'Empereur, 201. Resiste in-utilement aux conseils du marechal et du comte de Belle-Ile, qui sont d axis qu'on fasse la guerre pour sontenir l'electeur de Bavière, 281. Sa lettre a la mère du maréchal de Nouilles, pour lui annuncer que son fils est nomme commandant de l'armee destinée à défendre la frontière, 987. Sa mort, 993. Ses lettres au feld-marechal de Konigseck, LNXIV, 183. Mem. de Voulles - Il refuse l'archeveche de Reims , motif de ce refus, INNI, (5) Accepte l'abbaye de Saliticane de Corn, i58 Pense an chapeau de cardinal, ce qui l'impéché de temorgner sa reconnoissance a la maison de Castries, ¿10 Se retire un moment de la cour, a la nouvelle que le marcebal de Villeroy est arreto, 508 Revient aupres du Roi. 564 Motif de sa retraite, 510 Il procure le ministère à M. le duc. l XXVII., 20. Ses raisons secrètes en le faisant : son origine, son elevition, 65 Sa conduite avec M. le du , so il devient maltre de la to alle des benefices, 🦛 Annonce co lon, par un lettre, qu'il sa finir ses poura dans la retraite, est rappele gereine de Roi, 50 Lait renvoyer M. je docet exiler mad de Prie, ٠. Lait supprimer le titre de premmicroter, et change tonte l'administration de M. le due , 83 Supprime l'emplantione etablit l'ordre et l'économie dans les finances, son desinteressement, 87. Il laisse tom-ler la marine, 85. Est nomme cardural, 86 Comment il designe la omparation des Marmousets, 88-11 seconde le grand chancel, de l'Emjure jeun chafter l'aventure de made Probelien Spot mir S'occupe d'a soprade conserver la pais entre reales les plassances de l'Europe,

Ducker
Lery de comte de lest tue les

siege de Mardick, XXXVII, 184. Florès n'Avilla (le marq. de) remet par capitulation la ville et citadelle de Perpignan à Schomberg et a La Meilleraye, XLIX, 366.

Fox Tabbe de, mele dans toutes les intrigues de la cour, est conduit a la Bastille, XXVI, 466.

Forx le chev. de est tue dans un grand combat de cavalerie livré entre le comte de Grandpre et Montal, LL 36

l'osur magst M de prouve, dans sa lettre sur le Testament politique de Richelieu, que l'Histoire de la Mere et du Fili est l'ouvrage du cardinal, et le commencement de ses Memoires, X, 6. Decouvre le manuscrit de ces Memoires, 8.

l'ovivisi de conte de), général des troupes espagnoles, est tué a la bataille de Rocroy, XLIX, 424.

FORTAIN Jacques, dit Laroche, redactour d'une feuille périodique consacree au jansenisme, est poursuis pour son fanatisme, son audace, sa retraite, precautions prises pour imprimer sa feuille, XXXIII, 278. Ses successeurs dans la rédaction; epoque où la feuille cesse entièrement de paroitre, 280.

LONTAIRE-CHANDRÉ, lieuten, aux gardes, est tur a la prise de S.-Deuis, X.I., a30.

FOUTAINS - I RANGAISE / combat de literails aur ce combat, envoyés a M. de Rosny par le sieur Balthazar, attache a son service, II, 380.

FORTARGES [mad. de], maltresse de Louis viv. Sa heaute, son peu desprit, ses idees romanesques, son amour pour le Roi, sa mort, LXVI, 376 et suiv.

FORTERAT , le sieur de defend la ville de Magny contre les Espagnols, XXIX, 219

LONTENAT M de conseille au card, de Retz d'aller a Compiègne, a la tête de son clerge, demander au Hoi son retour dans an capitale, et le remercier de l'eloignement de Mazarin, XIVI, c50

Fourgust cotr-paris. lienten-

colonel de Navarre, est tué au siége

FONTENAY-HOTMAN (le sieur de), intendant de l'Anjou, fait une justice exemplaire des séditieux d'Angers, XXXIV, 313.

FONTENAY-MAREUIL (le marquis de), envoyé en qualité d'ambassad.

extraordin. à Rome, s'y lie étroite-ment avec l'abbé de S.-Nicolas; s'éloigne ensuite de lui par jalousie, et lui rend toutes sortes de mauvais offices, XXXIV, 257. Intercepte les ordres du Roi qui lui sont adresses,

261. FORTENELLES (Guy - Eden de) ouvern. de l'île de Tristan, a l tête tranchée pour avoir voulu livrer cette lle aux Espagnols, IV, 233.

FORTERALLES, gouvern. de Lectoure, ayant quitté le parti des ré-

formés, est tiré de cette place, et reçoit du Roi 50,000 écus, XX, 206. FONTETTE (M. de) découvre au dépôt des affaires étraugères le manuscrit des Mémoires de Richelieu.

X, 9.
FONTRAILLES (le marq. de) fait avec l'Espagne un traité, de la part de Monsieur, du duc de Bouillon

couverte du complot, et se sauve en Espagne, XXXVI, 407. Il évite par la fuite la prison où Mazarin veut le faire enfermer, XXXVIII, 53. S'of-fre de ménager l'union de Monsieur avec le duc de Bouillon et Cinq-Mars, 376. Va en Espagoe pour traiter an nom de ces princes, 378. Revient en France avec un traité conclu au nom du roi d'Espagne, 382.

conseille à Cinq-Mars de quitter la cour, et de se retirer à Sedan; part pour l'Angleterre, 383. (Mém. de Motteville.) — Sa naissance; il suit le parti des princes, et se jette dans les intrigues de la fin du règne de Louis xin, et au milieu des trou-bles de la Fronde, LIV, 505. Le parlement rend un arrêt contre lui;

est excepté de l'ampistie que le Roi accorde à ses peuples, 406. Est en-voye en Espagne par Gaston, pour conclure un traité qui met les troupes et les trésors du roi Catholique à la disposition de ce prince; se refugie en Angleterre; après la mor de Louis xiii, obtient des lettres

d'abolition; époque de sa mort. 407. Il a laissé une relation interessante des choses qui se sont passer

Mars, 408. (Notice.)—Pourquoi à s'attache à ce dernier, 415. Appele par lui, il se rend à Paris; voites passant Monsieur à Blois; lui premet d'employer tous ses soins es-

vers M. le grand pour l'attacher ses intérêts, 418. Arrive à la ceur après la mort du comte de Soissons. 419. Ses conseils à M. le grand; il cherche à l'attacher à Monsieur.

420. Dit à ce prince que s'il vest s donner son consentement, il se trevera des gens qui se déferont de cardinal en sa presence, 423. A sos grand étonnement, il est charge per MM. de Bouillon et le grand d'al-ler traiter en Espagne, 199. Il per

pour ce pays avec un projet de inité, et des blancs signés de Mossieur, 131. Arrive à Madrid: sescoférences avec le comte duc d'Olivarès , \$32. Revient en France avec le traité signé ; se rend à Toulouse, où il trouve M. le grand , 436. Leprir de trouver bon qu'il se retire en An-

gleterre : pourquoi , 137. Se rend a Chambord auprès de Monsieur, pe r Chambord aupres ou saving lui représenter le péril où il est, ist Retourne à Perpignan; exhorte le grand à ne pas hasarder sa vic pour une hienséance, 442. S'embarque pour l'Angleterre, 4/3. Re-vient à Paris après la mort du cardinal et du Roi; conseille a Monsieur de faire condamner la mémoire du cardinal , afin de se tirer hoserablement de la honteuse déck ration que Richelieu avoit fait m واخله

dre dans le parlement et publir contre lui, \$45. Texte de cette de claration, \$45. Articles du train fait entre le comte-due pour le roi d'Espagne, et M. de Fontrailles pour et au nom de Monsieur, \$46 (Fontrailles.)
Forms (le cher.) est blesse lors nion des Espagnols dans le 11 duc de Guise, LVI, 249. z (le chev. ). Sa naissance, e, LXXIV, 213. Il annonce r heure son intrépidité ; à dix ans, il s'enfuit de la paternelle, et se rend sur re a Marseille ; ses Mémoiqui ils ont eté rédiges, 244. te curieuse sur une discuss'éleve entre lui et son ré-245. Reproches qu'on pent sea Memoires; en quoi ils teressans et curioux, 247. - Lieu de sa naissance, a naturel bouillant et impe-63. A l'age de dix ans, il un chien carage, s'echappe nison de sa mere, 264. Y'est , et mis en pension , s'enfuit pension, et se rend a Marsù le commandeur Forbinae, son oncle, le recoit sur re; il se hat contre un cadet, arme, 365. Est fait garde de rd , nouvelles affaires avec arades, 266. Autre demêle chev Gordon ; a quelle oc-267. Il est recu dans les rtaires, se hat en duel avec ra camarades, 270 Assiste es de Conde, de Bouchain re, est souvent mis en pri-r ses vivacites, rentre dans ie comme enveigne de vaisrend en Provence, 271. Se duclavec le chev. Gordon, 7. 272 Suites de cette af-7: Il est condamne par le nt d'Aix, obtient des letgrace, se rend a Brest; déson voyage, 274 Remplace es frères, enseigne de ma-6 Lloges qu'il recoit dans dor; il s'embarque sur l'esca-M le comte el Estrers ; viville de Carthagène avec le vice-amiral, 270. Diverses es sur les côtes de la Nouquegne, 250 et suiv. Il re-I rance , assiste au bomburd'Alger, revolution qui se is cette ville; berberie des se, 284. Denger qu'il court

l'exercice de la grenade, 285. Il retourne à Alger; comment il y ap-prend la guerre, 287. Sa résolution le met hors de danger, lui et ses compagnons, 289. Trait de générosité d'un capitaine de corsaire algé-rien, 290. l'orbin va à la cour, où il est fait lieutenant de vaisseau, 291. Comment il punit l'insolence d'un postillon, 292. Comment il se conduit envers deux autres postillons, 20%. Il reçoit l'hospitalité chez un gentille du Poitou nomme de La Rivière ; transporte à Lisbonne le marq. de Torcy, 2,6. Visite la fa-meuse abbave de Belem, 297. Se livre au trafic, 298. Gagne 200 pistoles en recevant sur la chaloupe du Roi une famille juive, 300. Achète du tabac; perd sa cargaison, 301. Sa reconnoissance envers M. de La Rivière, 302. Il va en Provence; s'associe en chemin avec des marchands de S.-Etienne-en-Forez, 303. Son aventure avec une femme de chambre qu'il soustrait à une condition dure, 304. Quelle en est la fin , 309. Il a cepte d'accompagner à Siam M. de Chaumont, ambassadeur ; est nomme major de l'ambassade, 311 et suiv. Se charge de 2 caisses de très-heau corail , 313. S'embarque à Brest; noms des personnes attachées a l'ambassade, 314. Arrive au cap de Boune-Esperance, va compli-menter le gouverneur, 315 Ses obdans le détroit de Java; phénomène qu'il y observe, 318. Arrive à la vue de Bentam; va pour compli-menter le Roi de la part de l'ambas-sadeur; n'en peut rica obtenir pour l'ambassade. 310. Causes de ce se l'ambasade, 319. Causes de ce re-fus, 320. Va à Batavis; puissance des Hollandais dans cette lle, 323. Il complimente le général de la compagnie des Indes; accueil qu'il en reçoit, 324. Il vend ses 2 caisses de corail, 325. Rencontre d'un navire; arrivée a Siam : Forbin va annonce l'arrivée de l'ambassadeur dans les Etats de Siam , 326. Il visite le gosvern, de la barre ; comment il es

est régalé, 327. Il visite le gouvern. de Bancok; traitement qu'il en reçoit, 328. Envoyés du roi de Siam à bord du vaisseau de l'ambassadeur; rafratchissemens; l'ambassade se rend à Odia, capitale du royaume, 390. Cérémouial observé pour l'au-

rairaichusemens; l'ambassade se rend à Odia, capitale du royaume, 329. Cérémouial observé pour l'audience accordée à l'ambassadeur, 330. Balons ou canots des Siamois, 331. Détails sur l'audience, 332. Le roi de Siam veut retenir Forbin,

335. Refus positif de celui-ci, qui à la fin est obligé de céder aux ordres de l'ambassadeur, 336 et suiv. Il est installé amiral et général des armées du roi de Siam; richesses du trésor des rois de Siam, 338. Magnificence des présens destinés au roi de France et à la cour; quantité de présens envoyés sur les vaisseaux du Roi par les soins de M. Constance, 339. Le regret de Forbin de demeurer à Siam s'accrolt, 345. Son entretien avec M. Constance, 346. Sévérité du roi de Siam; châtimens; on donne à Forbin une maison fort petite, avec 36 esclaves et a éléphaus, 347. Il ose demander grâce pour un des domestiques du Roi, et l'obtient, 348. Amuse le Roi, 349. Gagne sa faveur, 350. Cérémonic annuelle, où

le Roi va commander aux caux de se retirer, 351. Traits d'intelligence des éléphans, 352. Services que les Siamois tirent de ces animaux, 353. Comment il apaise avec M. Constance une sédition de portugais métis, et punit les principaux séditieux, 355. Service essentiel qu'il reud à M. Constance, 357 et suiv. Le Roi l'élève a une haute dignité

militaire; cérémonie pour sa réception, 362. Il évite le poison que M. Constance lui prépare, 364. Est envoyé à Bancok; dangers qu'il y court, 366. Nouveau piége que lui tend M. Constance, et auquel il échappe heureusement, 367 et suiv.

échappe heureusement, 367 et suiv. Cure étonnante qu'il opère sur un jeune Français, 379. Férocité des Macassars; à quoi ils la doivent, 381. Forbin se met à la poursuite

des Macassars, 383. Les extermine tons, 386. Fait la visite de son gou-

digieuse quantité de singes, 39 Serpens venimeux; remède contre leur morsure, 393. Forbin s'occapdes moyens de retourner en France. 391. Nouveau piège que lui tené M. Constance, en lui envoyant es ordre qu'il se décide à exécuter, 396

Comment il fait prisonnier un capitaine de vaisseau anglais, 3,5 n auv. Il donne avis à M. Constace de l'exécution de l'exette qu'il les

de l'exécution de l'ordre qu'il lus envoyé, en se plaignant de l'ordre même, 402. Comment il en estre-compensé; il s'amuse à prendre de crocodiles; manière de les prendre, 403. Forbin recoit 4 missionnaire qui ont fait maufrage, 405. Il ottent la permission de se retirer et il lui plaira, 406. Evite un nouven

piège de M. Constance, et quil-Siam, 407. Il tue un énorme sur sur les côtes du détroit de Malars 409. Danger qu'il court à la chasau renard, 410. Fête annuelle à Podichéry, 412. Il aborde à Masulpatan, qu'il trouve déscrte, à caude la peste qui l'a ravagée, 414. Connient il se guérit de la fièvre pestiletielle, 417. Il rencontre M. Cebert, envoyédeFrance à Siam, qui seplaint

beaucoup de M. Constance, 418
Ses entretiens avec lui sur le rovanme de Siam, 419. Il débarque a Brest
est présenté au Roi, qui lui fait conster ses appointemens, 423. Repost
aux questions que lui fait S. M. ser
le royaume de Siam, 424 et suiv. et
à celles de Seignelay sur le com

merce qu'on peut ctablir dans er pays, 428; puis à celles du P. L. Chaise sur le projet d'y établir les jésuites et un observatoire, 420 Il se présente au grand bureau des fermiers généraux, pour obtenir la levée de la saisie faite à l'ontorson de ses ballots; obtient la main-lever.

ses ballots; obtient la main-lever. 434. Obtient du Roi un ordre pour que toutes ses marchandises luisoient rendues sans payer aucuns droits éloge de Bontemps, à l'amitié diquel Forbin dut toutes sortes de services, 435. Forbin est nommé com-

## FORB

d'une frégate : s'empare de timens ostendois, 112; et sire hollandais, 443. Il ré-Jean Bart à 2 vaisseaux 144. Est blessé, 145. Ils deux menés prisonniers a Plymouth, 446. Secours qu'il recoit, 447. Com-muve avec Jean Bart de ig. Aborde sur les côtes me, 452. Il se rend à Paris ministre; accueil qu'il en i. Est présenté au Roi, et ine de vaisseau, 455. Parle faveur de Jean Bart, 456. e pour son lieutenant; repistoles que lui offre matillet, dont il avoit vendu s de corail à Batavia, \$5-. me pour exemple aux offimarine par M. de Seigne-Il revoit à Brest son lieuorti des prisons d'Angleo. Fait un armement en ttaque un vaisseau anglais l. (60 Temps oragens qu'il dans la Manche de Bristol, nue sur les côtes d'Irlande; ru par 2 frégates du Roi: Brest avec une prise qu'il es Flessinguois, (63 Est sour commander un vaisoi : assiste au combat naval Tourville aux Anglais et is à la hauteur de l'île **d**e XXV, 1 et suiv. Poursuit miral hollandais. 3. Dresse d'armement pour le compte 5 Lettre de Pontchartrain projet, 6. Sur la réponse in fait a cette lettee, le milonne de poursuivre l'exeprojet, - Forbin est ar-conduit a la citadelle de quelle occasion; comment prison , 8. l'ulève un na-lais et 3 vaissenux mar-to Enlève un vaisseau de illandais, et prend la flotte eurs de harengs; descend ôtes d'Exusse, où il brûle villages et un très-benu in Brûle i vaissemus an-Se fait rendre les bâtimens que les Français avoient pris au commencement de le campagne, et que la negligence de Jean Bart avoit laissé enlever par les Danois, 13. Aventure arrivée à Ferghen à denx officiers français; comment Forbin leur fait rendre justice, 15 et suiv. Il revient à Dunkerque, et va à la cour rendre compte de sa conduite, 1". Se justifie auprès du ministre des plaintes portées contre lui et Jean Bart, 18. Son mécontentement contre Jean Burt; il demande et obtient de ne plus servir sous lui , ap. Gagne 2,000 louis au jeu; forte réprimande que lui fait Bontemps à ce sujet, 20. Rejoint l'armée navale commandée par Tourville, 21. Est blessé au combat de La Hogue, 23. Sauve son vaisseau, quoique perce de tous rôtés, 25. Attaque une flotte holla daise venant de Portugal ; aborde le vaisseau commandant, et le prend; obtient de M. d'Estrées la liberté du parent de Jean Bart, qui avoit facilite anterfois son evasion a Plymouth. 26. Ecrit en sa faveur à Pontchartrain; va passer quelque temps en Provence; retourne à Brest, 27. Est envoyé sur les côtes de Portugal à la decouverte des vaisseaux ennemis; brûle 3 vaisseeux marchands et s'empare d'un quatrième, 28. Va prendre les bains de Digne; requit ordre d'aller a Bayonne pour y comman-der la marine, 20. Se met sous les ordres du duc de Gramont : la cour approuse la conduite qu'il a tenue avec ce due, 3o. Retourne à Tonlon; perd son frère aine , mène une flotte marchande dans le Levant : déharque a Malte la hailli de S.-Vian et 12 chevaliers, 31. Combat pendant deux jours un vaissenn hollandais. 3). Dangers qu'il court, 33 Va à l'abordage; se rend maître du vaisseau; refuse de le brûler, comme le vouloit le capit. Pallas, 34. Le redoube, et le mêne à la remorque jusqu'à l'île de Cephalonie, 35. Sa conduite cavers une prisonnière, 36; et envers le frère de M. Consta qu'il ve trouver au village de La Custode, 37. Recoit a Malte sur son

bord le bailli de La Vieuville et 26 chevaliers; charité de ces messieurs envers les prisonniers depouillés, 38. Il remet sur un vaisseau vénitica 120 Flessinguois qu'il avoit pris; touché des prières de 30 matelots hollandais, il cousent à les garder sur son bord, 39. Reçoit ordre d'armer 2 vaisseaux, et d'aller dans la Méditerranée donner la chasse aux corsaires ennemis, 41. Fait à la hauteur de Majorque une prise anglaise; se présente devant Alger, et reçoit sur son bord plusieurs pauvres chré-tiens; moyens dont il se sert pour empêcher de périr plusieurs de ces prisonniers, qui se sont jetes à la sage, 42. Refuse aux Turcs de rendre les prisonniers qui se sont sau-vés, 44. Sa conduite envers un petit corsaire algérien, 45. Il rencontre 2 corsaires majorquins sur les côtes de la Calabre, 47. Se rend maître des deux navires, 48. Fait sauter une barque venant de Mesaine, 49. Va mouiller devant Biserte, où il rend la liberte à huit prisonniers turcs, 51. Ramène à Marseille un grand convoi; reçoit de la chambre du commerce un présent de 2,000 livres; demande et obtient la permission de rester quelque temps à terre, 52. Reçoit ordre de suivre le comte d'Estrées au siège de Barcelone, 53. S'empare d'un bâtiment esnagnol chargé de 300 minimes, 54. Diverses missions dont il est charge, 55. Se justifie auprès du ministre de diverses plaintes qu'il lui a faites, 57. Fait voile pour Alger, où il est reçu en qualité d'ambassad. extraord., 60. A son retour à Versailles, il est at-taqué de la fièvre; manière dont il s'en guérit, 61. Est fait chevalier de S.-Louis, 62. Recoit ordre de se rendre à Toulon pour armer 2 bâtimens de charge qui doivent trans-porter à Civita - Vecchia les cardinaux qui vont à Rome pour l'élection d'un pape, 63. Autres missions dont il est chargé, 66. Aventure qui lui arrive à Toulon avec une demoiselle galante, 70 et suiv. Autre affaire pour laquelle il est décrété de prise

de corps, 77. Suites de cette affaire. 79. Il écrit en cour ; heureux effet que produit sa lettre, 82. Obtient des lettres de grâce, 85. Recoit et dre d'aller croiser dans le golk Adriatique, 86. Est contraint de relacher à Cagliari, 88. Comment il est traité chez l'archevêque, 89. Arrive à Brindes; confere avec le mi quis de Bidache, gouverneur de la province, co. Mouille à Courchoels, comment il est traité dans un covent d'observantins, gr. Preud a brûle une barque appartenant au sujets de l'Empereur, 92. Le muse cre fait par les Impériaux, dans une lle appartenant aux Vénitiens, se les geus de l'équipage d'une frégute française, oblige Forbin à se rendre à Venise pour se plaindre à l'and sadeur de France, 94. Son entrever avec le card. d'Estrees, 96. Il dosse avis à la cour de la conduite des Venitiens, et de son entretien avec le cardinal, 97. Tous les ports de la République lui sont fermes; messes qu'il prend pour se venger, 98. A quoi se réduisent les services qu'il rend au Roi, 99. Il demande en vai que la République donne des pates tes pour la navigation du golfe, 101 La conduite plus qu'equivoq Vénitiens, et le silence que la com de France garde à son égard, l'en-bardissent ; il brûle 9 à 10 bâtimes vénitiens, 103. Bloque le port de Trieste ; brûle tous les bâtime mitiens qu'il peut attraper, 105. Recoit ordre du cardinal d'Estrées de sortir du golfe; reçoit à Ancône us courrier du même qui l'y rappelle. 108; puis un second pour le mis 10g. S sujet ; son sejour à Brindes, conduite dans un couvent de cette ville, 110. Il vend 6,000 livres dest borques capturées, 111. Enlève au Venitiens huit bâtimens charges de ble; leur en brûle plus de vingtcinq, 112. Prend un vaisseau de 50 pièces de canon, et le brûle, 113. Va dans le port même de Venise brûle

un vaisseau anglais, 114 et suiv Lettres du cardinal d'Estrées et de

l'ambassad, franç, à Forbin sur cette



**FORB** 

expedition, 123. Il recoit sur son bord un noble Venitien député par le sénat pour lui exposer les plaintes de la Republique, 125. Sa reponse 13 depute, 136. Lettre du ministre da Roi et du cardinal Janson sur sa conduite, 130. Il fait venir à son bord le provediteur general du golfe, comment il le traite, 131. Se justifin des passe-ports qu'il a donnes nu polete français auquel il a vendu deux barques a Brindes, (33, Bom-barde et brûle la ville de Trieste, 135. Exemple de la terreur qu'il a p tee dans le pays de Venise, 137 🕏 : justific aujorea du card, de Janson et da Pape de la conduite qu'il a tenue au convent de Brindes, lettres obligeautes que lui cirit le ministre do l'or, 13a. Renonce na projet de brider le chateau de Mezzola, situe sur le 19, 170. Brâle et pille le bear, de Loarano, voisin de Liame, (i) et seis. Lait rendre par ses gens les vases sacres qu'ils ont enleves dans l'eglise, 147. Comment sextentatives sur I jume deviennent inntiles, citi lerit an cardinal Janson poor la demander les ordres du l'ape pour la restitution des vases sacres enleves de l'eglise de Lourano, 140 Sa visite a Notre-Damed. For tte, 151, et chez le cardinal everyor d Auctine, ceremonial observe dans cette visite, 15a. Il don-ne un grand repas a la noblesse et and dame of Ancone, 15; Recoit a and lord un fratricide qu'il repouse avec horrour lorsqu'il le connolt, 155 Tombe malade, retourne en France, 15- lecoit du roi d'Espaano une core d'or enrichie de dis-nous, 154 Se rend a la cour, où il est of lige de se defindre contre la colombie et la prevention, 159 Son entre tien avec le ministre Pontcherto un a the El est nomme pour mon-ter de vaisseaux de la flutte commade par le conte de Toulouse. 67 Vice replication de Forbin avec le monste l'itif Il va se plaindre à L'imit d'a cites de cette demarche. 11.7 1 maistre lui donne le commandem d'un autre raisseau, avec

ordre d'aller couvrir le commerce du Levant; le bruit se répand en Provence qu'il est disgracié, 167. Il se rend à Toulon pour plaider con-tre la demoiselle qui l'a accusé de crime de rapt; ses voyages sur les côtes d'Espague et à Malte, 168. Tempète qu'il essuie en sortant de Toulon; il se retire à Roses, revient Toulon, retourne à Barcelone, a 100001, retourne a marcenous, s'y intéresse pour le patron d'une barque française, (63. Le vice-rol lui fait present de la barque, qu'il rend a 1 patron, 172. Il va à Malte, 173. Befuse de recevoir un moine sur son bord ; pourquoi , 17**1. Plaide à Ai**x, et gagne enfin son proces contre la demoiselle qui le poursulvoit, 176. Oblige un navire vénitien à saluer le pavillon du Roi; fait rendre par le capitaine de ce navire quatre-vingtdix Franc. qu'il a sur son bord, 178 et suiv. Force un autre vaisseau à en rendre quarante, 179. Eprouve un tremblement de terre à 15 lieues de Smyrne, 180. Reçoit de l'archevêq. de Cagliari un attelage de six beaux chevaux, 182. Obtient du vice-roi d Espagne qu'il fera cesser sur-lechamp les visites des valseeaux francais, 183. Exemple d'antipathic en-tre certains animaux. 184. Il est nomme commandant de l'escadre de Dankerque, 185. Son entretien avec Pontchartrain sur sa nouvelle mission, 186. Triste état où il trouve les magasins de Dunkerque : soins qu'il se donne pour mettre sa flotte en ctat, 190 Enlève 10 hatimens anglais richement charges, 191. Brûle sur les côtes d'Angleterre une cinquantaine de barques h<mark>ollandaises ,</mark> 192. Enlève un vaisseau de la com pagnie hollandeise, 193. Attaque à la hauteur de Hambourg une flotte bullandaise , détails sur ce c**ombat ,** 191. Il vempare de 3 vaissenux de guerre 198 Se rond a la cour, salvant l'ordre qu'il en a reçu; le Roi lui temoigne qu'il est c**ontent de ses** services, il passe un hiver agréable chez le cardin de Janson, 199. Demande inutilement l**e rang d'officie**r general, 2011 Obtient le grade d'enson sur les gens de cour, 204. Ses dispositions pour attaquer une flotte

anglaise de 80 voiles, 206. Détails sur ce combat, 207. Noms des capi-

taines et lieutenans tués ou blessés, 208. Forbin rentre à Dunkerque avec

ses prises, 209. Il est nommé chef d'escadre, 210. Le Roi le charge de

rend à Dunkerque, prépare tou pour son expedition, 250. Obstacles

qui s'opposent au départ de la flot-

nommer lui-même les officiers de remplacem.; comment Forbin opère ce remplacem., 212. Ses prises dans la mer Blanche, 214. Son séjour à l'île de Kilduin, 215 et suiv. Il mouille dans la rade de l'île de Wardlins; état de ses prises faites sur les Hollandais, 210. Il répand et fait répandre le bruit qu'il retourne à Dunkerque, 222. Arrive à Brest, 224. Se justifie auprès du ministre concernant le pillage que ses équi-pages ont fait, 225. Force le marq. de Coetlogon à lui rendre justice sur la campagne qu'il vient de faire, 226. Danger qu'il court en combattant avec Duguay-Trouin contre 5 vaissenux de guerre anglais, 228 et sniv. Il enlève un navire hollandais, 231. Revient à Brest, puis à Dunkerque, où il désarme, et se rend à la cour; sa reconnoissance pour le cardinal de Janson, 232. Accheil flatteur que lui fait le Roi; il explique à S. M. comment il se conduit dans les abordages, 233. Il demande la place de lieutenant général, va-cante par la mort du marq, de Villette, 235. Ses démarches sont infractuenses, 236 et suiv. Il est chargé nar le ministre d'aller conduire 6,000 hommes en Ecosse, pour faire une revolution en faveur de Jacques III. 239. Ses objections contre cette entreprise, 250. Le roi de Danemarck demande satisfaction de la conduite que Forbia a tenue dans la rade de Wardhus, et sur les côtes de nord de la Norwége, 242. Comment Forbin se justifie dans cette occasion, 244. Il fait voir au ministre l'inconvenance réglement des limites du Bearn et da projet d'armement pour l'Ecosse, de l'Espagne, \$78. Gouverneur du qui a été arrêté dans ses bureaux, Béarn, il mécontente tous les partis 246. Ses efforts pour faire renoncer par sa conduite dans l'affaire de la

te; intrigues employées poor précipiter le départ, 251 et suiv. La flote part; dangers qu'elle court ; Forbia ne veut pas rentrer dans la rade: L flotte va mouiller dans la rivière d'Edimbourg, 255. Comment il echappe à une flotte ennemie qui vient pour l'attaquer, 256. Sa fermete à ne pas vouloir que le roi Jacque déharque, 257 et suiv. Ce qu'il a prévu de la marche de l'ennemi a justifie, 261. La flotte rentre à Donkerque, 262. Sur les menares da maréchal de Matignon, il delivre. avec les deux intendans de la manne, un certificat que Pontchartrais lui a défendu secrètem. de donner. 263 et suiv. Menaces du ministre. 267. Forbin reçoit du Roi une gratification de 1,000 liv.. et une pension de 1,000 écus, 260 Il refuse d'aller croiser pendant l'hiver, 271 Propose au ministre un projet de descente en Angleterre, 273. Se read avec un hataillon de marine à Nieuport, 274. Va à la cour, est presente au Roi: voit le ministre, 275; dischez lui ; leur entretien , 276 Il lui demande en vain d'être mis dans le département de Toulon, 270. L'obtient enfin par l'entremise du card de Janson, 280. Demande un const absolu, l'obtient, avec une pension de 4,000 livres; se retire dans le voisinage de Marseille; vie qu'il v mène, 281. Epoque de sa moet, 281 (Mém. de Forbin.) FORCE (Nompar Caumont, due de La\, écrit à Sully que lorsune l'e tat des affaires du Roi et le bien de son service le permettront, il ann toutes raisons de rompre avec l'Es-pagne, VII, 4/3. Il l'instruit du projet du roi d'Espagne de chaser les Morisques du royanme de Va lence, 414. Lui ecrit concernant le



dans ce pays, IX, 385. (OEconomero ales. — Est fait lieuten neneral - Est fait lieuten géneral des rebelles en Guienne, XVII, 101. · Pontchartrain. —S'oppose a l'arret da conseil qui porte restitution au clerge de Bearn des biens qui lui ont ete enleves par les protestans; veut ensuite le faire executer; mécontente les deux partis, XVIII, 156 Surprend la ville de Caumont, assiège le château , 188. Oblige le Roi a lever le siège de Montauban , 108 Traite avec le Roi movennant la charge de marechal de France et m oon eeus, 11 j - Vem de Rohan XX, 400 — Comment il devient la vanse de la guerre des protestans, XII, 111 Assemble des forces dans le Béarn pour défendre les tours de Montgiscard, 124 Le Roi lui ôte la charge de gouvern, do Bearn, et celle de capitaine des gardes du corps on marq de la Force son fils, donne ordre de se retirer de la cour à son autre fils le sieur de Montpouillan, 125 Il s'empare de Tonneins, 205 Rendau Roi Ste.-Fois et Mont-Hanquin, 212. Investit le château de Villefranche et s'en rend maître, NNI, 123 Est chargé de truiter de la paix avec l'Empire et l'Espagne, conjointement avec le presid. Servien , instructions qu'il recoit a cet card. Jos. Il est charge par le Rord'aller recevoir du due de Bouillon un nouveau serment de fidélité, 516 Prend Wandel, XXVII, 105 Defut le vicointe de L'Estrange près da Pont-Sant-Esprit, 165 Sempared Found dapres les orders du Roi, 36 Arrete le card de l'orraine et les princesses, et les envoie a Nan-ey, NNIII. 5- Reduit toute la Lorraine en l'obeissance du Roi, 6: Contraint le duc Charles a se retirre dans la Franche-Comte, 338 Bat les ennemis a plate conture près

de 5 Omer, XXX, 258

Len : -- Assir :e et prend la ville de

La Mothe, XLIX, 70 Contraint le comte de Salm a demander la pro-

testion du Roi, prend possession de Saverne, soumet l'Alsace; fuit re-

Hiche-

FORC

main-levée des biens reclésiastiques

ser un grand nombre de petits chàteaux dans la Lorraine; y fait exer-cer la justice au nom da Roi, 87. l'ait lever le siège de Heidelberg, et prend Spire, 88. Met le siège devant S.-Mihiel, et le force à se rendre à discretion. 93. Bat les Espagnols près de S.-Omer; noms des Français tues, blesses et faits prisonniers d ce combat, 200. Sa dispute avec le maréchal de Chatillon sur la levée du siege de S.-Omer, 201. (Mont-— Il promet à la princesse de Condé de se mettre en campagne, moyennant 100,000 liv. pour lever des troupes ; ses tergiversations dans l'affaire de la Fronde, LIV, 18. Envoie un gentilh. assurer la princesse et le parlement de la continuation des services de toute sa maison, pro-mettant de secourie Bordenux dans 10 00 12 jours, 101. (Man. de Lenet.)

Force et le marq. de La) surprend Pancalier, et se rend maître du camp des ennemis, XXVI, 219. Se rend a Nismes, qu'il maintient dans la fidelité au Roi contre le parti de Monsieur, XXVII, 160. Défait les Imperiaux en Lorraine, XXIX, 176. Les lat près de Raon; fait prisonnier leur général Colloredo, délivre le colonel Hamilton, 177. (Mém. de Richelieu.) — XLIX, 113. Emporte les travaux faits par les Espagnols en avant de Corbie, 120. Succède au duche de La Force à la mort de son père; est fait maréch, de France, 1., 366. Montglat.)

Force (le duc de La) est accuse devant le parlement d'avoir fait une fortune considérable en favorismit le système de Law, LXX, 6q. Est assigné pour être out, 70. Refuse d'ôtel sou épée devant les commissires chargés de l'interroger, 71. Suite de cette affaire, 72. Déclaration du conseil portant que le procès du duc de La Force sem continué, 78. Premier arrêt rends par le parlement, 87. Le duc présente requête au Roi pour faire casser tout ce qui a été fait au parlement contre lui, qu. Arrêt définité rendu contre lui, qu. Arrêt définité rendu contre lui, qu. Arrêt définité rendu contre le doc, qu. (Mém. de Villars.)—

Il est mis en cause pour monopole, LXXVI, 443. Conduite du Régent dans cette affaire; passions qu'y montrent M. le duc, le comte de Charolois son frère, le pr. de Conti et 19 pairs, 444. Jugement rendu par le

parlement, 445. (Duclos.)
FORESTER, gentillb. du Northumberland, proclame le jeune roi Jacques, LXVI, 248. Repousse devant Preston les troupes du général Wills, puis tout-à-coup demande à capitu-ler, 249.

Fons (le marq. de), mestre de camp de Navarre, est fait prisonnier au combat livré devant Thionville, XLIX, 233. Est tué au siège d'Arras, 281.

FORTIN DE LA HOQUETTE, archev. de Sens, refuse l'ordre du S.-Esprit par les mêmes motifs que Fabert et

Catinat, LXXVI, 221. Fossé (le sieur de) va voir le che-

valier de Vendôme dans su prison, avec la permission du Roi; son en-tretien avec lui, XXIII, 138. Gouverneur de Montpellier, il rejette les offres qui lui sont faites de la part de Monsieur, XXVII, 162. Fossé (Thomas Du) est chargé par MM. de Port-Royal de rédiger les Mémoires de Pontis, XXXI, 184.

Epoque à laquelle ils paroissent; effet qu'ils produisent, 185. Motifs qui determinent Du Fossé à les rédiger, 195. Pourquoi il fait parler Pontis lui-meine, 196. Foullloux (Le), enseigne des

gardes de la Reine, est tué a l'attaque du faub. S.-Antoine, XXXIX, 338, et XLI, 274.

FOUQUEROLLES, mestre de camp, est tué d'un coup de mousquet dans m combat livre par le pr. Thomas, XLIX, 198.

FOUQUEROLLES (mad. de) entretient une intrigue avec le comte de Maulevrier; les hillets qu'on trouve d'elle chez mad, de Montbazon font grand hruit à la cour, XL, 434. Elle détourne Mademoiselle de se faire carmélite, X.I.I., 3. Comment elle est supposée faire la connoissance de cette princesse, 4. Va faire à Mademoiselle des propositions de la part de Mazarin, 123. Fouquer (Nicolas) est arrête pa

ordre du Roi, XL, 140. Causes de sa disgrace; accusations portées contre lui; intrigues politiques et galantes trouvées dans ses papiers, 142 Il est deshonore par ses folies et ses projets, 148. (Mem. de Motteville

· Est arrêté à Nantes, XIIII, 20. (Mudem. de Montpensier.)—Requiert au nom du Roi que M. le pr. dounc au parlem. communication de

toutes les associations et de tous les traités qu'il a faits dedans et debors

le royaume, XLVI, 66. ( Mem. de Retz.) - Il donne au Roi une grande fête à Vaux, I.I, 120. Lui con-seille d'aller en Bretagne, 121; y est lui-même arrête, et conduit à Vincen-

nes; entraîne heaucoup de moude dans sa disgrace, 122. Montglat. - Remis en liberté, il écrit à Gourville pour le remercier des sommes

qu'il a prêtées à sa femme, et le fait prier de vouloir bien faire don à M. de Vaux, son fils, de cent et quelques mille livres qui pourroient lui être dues, L!1, 461. Gourville.

Son portrait et son caractère, LXIII, 211. Querelle entre lai et son frère l'abbe, qui le perd dans l'esprit du Roi, 230. Malgre le conseil de ses plus intimes amis, il pre-sente au Roi des états infidèles de sa

depense et de ses revenus, 235. Ses disfipations, sa négligence, 248. Comment il est amene par Colbert a vendre sa charge de procureur gé-néral, 250 et suiv. Il donne au Roi

une fête magnifique à Vaux, 252. Il commence à soupconner qu'on veut le perdre, 253. Il en est averti par ses amis, 255. Se rend à Nantes avec le Roi; son entretien avec le comte de Brienne, 256. Comment il

est arrêté, 258 et suiv. Les scelles sont mis dans ses maisons de Paris, de S. - Maudé et de Vaux, 203 (Mém. de Choist.) — Noms des personnes qui travaillent à sa perte; details sur son emprisonnem., LXIV.

402 et suiv. (Hist. de mad. Henmette.)

усыт . l'abbe ) devient le mede la paix entre la cour et ices. la lettre qu'il écrit à ce i interceptie, ALI, 319 et fait entourer le logis du pre-.hamplatroux ; a quelle oi ca-.L11, -6. Ses demèles avec - Chatillon: bruits répandus monde a ce sujet, 296. Com-travaille a brouiller le comte the et Marsillac, jo8. Quei'il sussite a ce dernier par rn de Biscarat, 415. ( Ma-le Wontpensier ) — Il pro-· faire assessiner le coadin-.LV, 54. Se sert de M. Praour tromper le cardinal de e de la lles propositions qu'il faire, comme venant de la Mazario, XI.VI, 150.( Mem. : \_ — Prend des mesures pour arreter, MINH, 253 et suiv. e a la Reine de le faire perir issinat, 255 Inspire a la cour azarin des soupeous contre le al de Rete, soupçous qui oblienvoyer de nouveaux ordres es pour observer le cardinal lus d'exactitude, 208 Il se · toujours le promoteur et teur l'plus ardent des resoque la cour prond contre le il. 3-6 Met en compagne s an hers et grisons de Paris arprendre ceux qui afficheut idement du cardinal, 380 John - Recoit ordre de ac dans ses abbayes, après la e du scrintendant son frère. Montglat - Fravaille e Gourville d'une facon ou , III. 319 Fait savoir au ndant son frere une pretenvelation d'un confraseur sur jeta formes contre lui, et auxsourville doit prendre part, Mem de Courvelle aux de vieur de rat tué au le Montaulian, XX, 289 uttres de sieur de opère un

perment dans l'île de Ré, , 303 nuers (le sieur de), lieuten. I du regim des gardes, est

nomme command. d'Angers après la réduction de cette place, XXXIV, 305. Il est le premier à reconnoître les excellentes qualités de Louis xiv; autre exemple de sa pénétration, 310.

FOURNIER, président de l'élection de Paris, grand frondeur, quoique fort maltraité dans l'emeute de l'hôtel-de-ville, n'en approuve pas moins les princes de l'avoir fait faire, XLVIII, 144.

FRANCPORT. Assemblée des élec-

FRANCPORT. Assemblée des électeurs de l'Empire, en 1658, pour le choix d'un empereur; détails sur cette assemblée, LVII, 1 et suiv. Entrée du roi de Hongrie dans la ville, 8. Manière singulière dont il reçoit les électeurs, 9. Comment il leur rend visite, 10. Noms des personnes qui forment son conseil; leur caractère, 11. Amusement du roi de Hongrie pendant son sejour à Francfort, 20. Ses qualités, 21. Texte des articles 4, 13, 14 et 39 de la capitulation que les ambassad. de France font signer à ce roi avant qu'il soit elu empereur, 25 et suiv. Serment qu'il fait d'observer lesdits articles, 30.

François i répand en France le sang des protestains, et fait alliance avec ceux d'Allemagne, I, 22.

Francois de Lors etre, cardinal, devient due par l'abandon que son frère Charles lui fait de ses Etats; il est arrête avec sa femme, XXI,303. Tous deux se sauvent, et se retirent à Besancon, 304 / Bussampierre.) — Il vient trouver le Roi, de la part de son frère, pour excuser ses fautes; son entretien avec le cardin. de Richelieu, XXVII, 302. Il offre des réparations qui sont jugées insuffisantes, 303. Avoue au Roi le mariage de Monsieur avec sa sour, et assure qu'il est consommé; demande à Richelieu sa nièce en mariage, 415. Coutre la parole qu'il a donne au Roi, il fait sortir secrétement de Nancy la princ. Marquerile, 407. Fait avec Richelieu un traite, au nom de son frère, par lequel Nancy doit être mis en dépêt

aux maius du Roi ; autres conditions cu Angleterre pour épouser la fille du Roi, XXI bis, 151. Est elu roi de du traite, 431. Le duc de lorraine ne l'ayant pas ratifie, le traité est rompu, 433. Il donne avis au Roi de Bohême, et couronné à Prague, 581. Est défait dans une bataille près de la cession que le duc son frère lui a faite de ses Etats, XXVIII, 53; et de son mariage avec la princ. Claude, sa cousine germaine, 54. Est ar-

rêté, et conduit à Nancy avec les princesses, 57. Ils se sauvent deguisés en psysans, et se rendent à Flo-rence, 58. Il écrit à mad. de Lorraine une lettre pleine de reproches, et la bandonner, 452. Freneric (don), command. d'une prie de se retirer de France, 59. Reonse de mad. de Lorraine, 60. flotte espagnole, vient se joindre a la (*Mem. de Richelieu.*) — Il épouse la

princ. Claude sans permission du Roi; est arrêté avec elle; se sauvent tons deux, et se retirent à la cour de l'Empereur, XLIX, 69. Il traite avec leroi de France, et se met a son service; vient à Paris, L, 470. ( Mont-

glat.) FRANÇOIS 1, duc de Modène, se déclare hautement pour la France, avec le cardinal d'Est son frère, L, 53. Se saisit de Casal-Maggiore, Rivarole, et autres postes, 108. Chasse les Espagnols de Crémone, inves-

tit cette place, 109. Se décide à en lever le siège, 110. Vient à Paris; comment il y est reçu, LI, 1. Assićge Valence en Italie avec le duc de Mercœur, 14. Prend la place par

setes qu'on lui donne, 19. Fait le siège d'Alexandrie avec le pr. de Conti, 41. Est force de le lever, 43. Pait hiverner son armée dans le duché de Mantoue, 65. Marche sur Milan; assiége Mortare avec le duc

composition, 18. Revient a Paris;

de Savoic, 66. Prend cette place par composition; meurt de maladie, 67. PRANGIPANI, benu-frère du comte de Serin , essale de le perdre pour profiter de ses charges; on instruit le procès de tous deux, LIX, 25. Il

a la tête tranchée à Neustadt , 36. Prénéric, électeur palatin, écrit u Roi en faveur du duc de Bouillon, IV, 222. Réclame auprès de Sully le remboursement d'une somme prétée **an** Roi, 457.

Frenenc, comte palatin, passe

cette ville, XXII, 117. Est force de quitter l'Allemagne, et de se reti-rer à La Haye, 181. Traite avec les Suédois pour la ville de Meppen. qui lui est enlevée un mois après par les Impériaux, XXX, 451. Obtient celle d'Osnabruck; assiére la ville de Lemgow, qu'il est force d'a-

flotte française après la victoire de l'île de Ré, XXIII, 160. Demande qu'on le laisse retourner en Espagne, promettant de revenir au printemp avec 50 vaisseaux, 472. Vient se met-tre à la rade de l'île de Ré, 473. Demande au Roi la permission de rea

Frénéric III, roi de Danemarck. devient roi absolu ; par quelle resolution , LXIII, 269 et suiv. Frénéric i, roi de Prusse, but son fils; à quelle occasion, LXX, 206 Cruantés de ce prince contre son fils.

mener son armée, XXIV, 27. S'ea

retourne, 30.

486. Il ordonne qu'on coupe la tête au lieutenant de gendarmes Kar, devant la fenètre de son tils, 496.

FRÉDÉRIC II, roi de Prusse, fait la conquête de la Silésie : cette conquête devient le signal d'une guerre générale, LXXIII, 283. Ses lettres au maréchal de Noailles sur la campagne du roi de France dans la Fla dre, 365. Il envoie un memoire sur les opérations de la campagne, 36-Il écrit au Roi qu'il est décidé a marcher aur Prague, 369. Sa lettre

373. Se rend devant Prague, qu'il assiège et prend, 381. Comment il recoit le brigadier Dumesnil, voyé par le maréchal de Noulles, 382. Il déclare qu'il va se porter a Budweis et Thabor, et qu'il veut tuer 20,000 hommes au pr. Charles, 384. Il recule devant ce prince, re-

au maréchal de Nouilles, 372. 11 se

rend à Metz; confere avec le marec

de Belle-Ile : nouvelle lettre au Roi.



FRET

passe l'Elbe, et rappelle la garnison de Prague, 390. (Mem. de Nouilles, - Cherche sa surete dans une al-hance avec l'Angleterre; signe un traite avec elle, LXXVII. 110. Sa repuise à l'ambassadeur duc de Nivernois, qui s'est plaint de ce traite. rig. Il fait entrer 60,000 Prusiens en Saxe, et marche vers Dresde; hat le comte de Brown à Lobkowitz ; rejette les propositions de paix du roi Auguste, 125 Lui accorde des passe-ports pour « cloigner, 126. Attaque le pr. Charles de Lorraine, et li bat, i j j. l'ait le siege de Frague; est batto par le comte de Daun, 115. Abandonne la Bohème; ses Etats sont envahis, dans sa detresse, al seduit le marcch, de Bichelieu , et le porte a conclure la convention de Closter-Swern , 136. Gagne la ba-t offe de Boshach , 150. Bat en Silesis le pr. Charles, 151. Rentre dons Brislaw, 155.

Frixii le capit 'est tue au siege de Montpellier, XX, 380

de Soussons, retuse a MM, de Guise et de Chevre se les portes de la ville son la l'arrive de de Mayenne, NT 4 y 3 3

France le sière Du la agent de l'electeur de Mayence à la cour de France, après avoir fait à l'onivate le resit qu'il loi demande, lui conrille de ne pre permettre un trop libre acces à gres de sa personne, NAME, 3jo.

Larsar Cassar le sieur de le crit des de Sullypour le prier de faire est ryeur le Roi dans le différend cleve entre le Pape et le doge de Venaria VII, te l'est envoye en Allenoque poer traiter du projet de la confederation enropeenne, VIII, 219

Larases, marc de fer, est ue dans Lemeute d'Aliotel de-ville, Lissant extensité enfans, NLMII, réo Lareix La et L'Eronavier

Lever La et L'Evotavitre treut dans le complot tramé par le comte d. La Rochepot et Labbele Condy contre Richelieu, XLIV. tirent chez eux, et dévoilent le projet après la mort du cardinal, 112. FRIZELIÈRE (L.), marechal de camp, prend la petite ville de Lilers, XLIX, 226. Est tue au siège de Hesdin, 228.

FREZERINE le sicur de La) opine dans un conseil de guerre pour qu'on livre bataille a l'ennemi, qui assiége verreil. XXX, 502. FROUR la, ou revolte du parle-

ment contre la cour : noms des sei-

gneurs qui entrent dans ce parti; motifsquiles determinent, NXXIV, 416. Origine du mot fronder, employedans cetternole, 420. Moyens qui emploient les frondeurs pour ranimer leur parti et les Parisiens, 438. Ils traitent avec le parti des princes, 461. Ils se raniment plus que jumais contre la coor, sur la nonvelle du retour de Mazarin, 519. Adoptent pour signe de ralliement un homquet de paille, 132, Veulent mettre le feu al hotel-de-ville, 533.

La duch, de Nemours — Nécessite

de faire preceder les Memoires relatife aux troubles de la Fronde d'une introduction historique, XXXV. 3. Avertiss. — Laractère de la Fron-de, apoque de desordre et de lizence, ion. La vieille Fronde paroit dans une desorganisation complète au retour de Mazarin, aus. Introd -Commencement destroubles : Son marchande 🖛 mutinent, et enveient chez le duc d'Orieans pour lui demander justice contre les impôts qu'on veut lever, ils cassemblent de nouveau , menacent le président de There et le premier présid. Mole, XXXVII, 314 Les maltres des requêtes se mutinent, ils vont trouver Mararin, 315. Les hourgeois essaient leurs armes, 3:6. Deux centa femmes suivent la Reine da**ns Notre**-Hame, criant et demandant justire, Bir Les maitre des requêtes s'opposent au parlement à l'enregistrement de l'adit dan les conce 324 Viennent feire au cardinal des excuses de leur resulte, 333 Peu satisfaite de la reponse du ministre

ile dement ut dans feur premiere

nement du prince de Condé; leurs

fanfaronnades ridicules, XXXIX, 2. Conseillent au duc d'Orléans de demander à la Reine qu'elle mette

FRON les princes à la Bastille, 50. Décrient

soient conduits à Marcoussis, 257

Font tant de peur à Monsieur pour lui-même, qu'ils le décident à se

déclarer hautement contre le cardi-

résolution; mesure du conseil prise contre eux, 334. Emeute du peuple à l'occasion de Broussel, XXXVIII, le ministre auprès du duc, 83. ( Mem. de Motteville.)—Origine de la Fron-de, XLI, 31. Verachantés par Baril-lon l'alné contre Mazarin, 32. (Mad. 25. Comment elle s'apaise et se renouvelle presque aussitôt, 28. Les de Montpensier.) — Première cause des troubles; le signal vient du partaverniers et les marchands de vin se querellent, et se jettent sur le prevot des marchands; à quelle occalement, XLIV, 191. Etat de Paris sion, 87. Grand vacarme devant le et de la France pendant le blocus de Paris par l'armée du Roi, 322. Ely-mologie de la Fronde, XLV, 38. Tout devient mode de la Fronde, 39. Palais; pourquoi et par qui il est excité, 89. On public des libelles séditieux, 124. Les cures de Pa-(Mém de Retz.) — XI.VII, 35 a ris s'assemblent chez le coadjuteur pour lui représenter qu'ils ont droit suiv. Les frondeurs recherchent les de s'opposer aux prêts que le Roi demande, 126 Situation de Paris à la nouvelle du départ du Roi, de syndics des rențiers, qui d'après leurs conseils vont demander protection au coadjuteur et au duc de Beaufort, 76. S'assemblent chez M. de Lonla Reine et de toute la cour; trouble qui y règne, 142. Fureur du peuple queil, et prennent la résolution de contre toutes les personnes de qualité donner des requêtes de récusations qui lui paroissent mazarins, 169. Les frondeurs empèchent qu'on ne traite contre le prem. président, au non du condjuteur, du duc de Braufort, de paix avec la cour, 185. Le coadet des sieurs Broussel et Joly, 90. juteur n'est pas un des plus modérés, 186. Ils excitent une sédition Effet que produisent ces requetes, on. (Guy Joly.) — Origine du nom de frondeurs, donné à ceux qui sont contre le prem. présid. Molé, 226. contre la cour, I., 123. Les fron-deurs font ce qu'ils peuvent pour at-tirer dans leur cabale les gens de la cour les plus considérables, 135. Veulent profiter de la foiblesse de l'autorité royale, 137. Les chefs de la Fronde restent à Paris sans voir Ils vendent publiquement les meubles de Mazarin, 230. Les généraux de la Fronde se plaignent haute-ment des députés qui ont signé la paix, 239. Le peuple en brûle les articles, 240. Texte du traité, 241. Demandes et prétentions des généraux, 247 et 254. Défiances et jaloule Roi ni la Reine, 192. Concluent sies des uns et des autres, 261. Le un traite avec la Reine et le cardinal ; quelles en sont les conditions. parlement, les généraux et le peuple 213. Demandent que le gouv<del>ernen</del> acceptent la paix conclue à Ruel, 264. Le duc de Brissac, Matha, Fontrailles et autres frondeurs oude Guienne soit ôté au duc d'Epernon, et veulent être les médiateurs tragent des valets de pied du Roi, de l'accommodement des Bordelais, 305. Suite de cette affaire, 306. Les 236 et suiv. Comment ils sont tros pes par Mazarin, 238. Envoient a frondeurs commencent à espérer d'a-Bordeaux deux deputations à la Rei-ne, pour la supplier de trouver bon qu'ils s'entremettent de l'accommo-dement de cette ville, 2/1. Succès voir le pr. de Condé pour chef, 349. Proposent an cardinal de l'arrêter, lui promettant leur appui, 427. Rendent l'abbé de La Rivière susqu'ils obtiennent cufin; traité con-clu; conditions, 242. Ils veulent qu'on transfère les princes à la Bastille, 245. Consentent qu'ils pect à la Reine, au ministre et au duc d'Orléans, 429. Leurs espéran-ces, 434. Ils vont en foule au Palais-Royal, à la nouvelle de l'emprison-



FUEN

nal, 261. S'accommodent secrètement avec la Reine; promettent de ne point s'opposer au retour du cardinal, et feignent en public d'y être contraires, 288. S'unissent plus que jamais à la Reine, 201. Demandent le rétablissement de Châteauneuf, 20)1. (Mêm. de Montglat.)— Noms des principaux chefs de la Fronde; leur caractère; preparatifs de de-fense, LI, foj et suiv., 461 et suiv. Negociations particulières des frondeurs pour la liberte des princes, 1.11, 51. Ha pressent le mariage du pr. de Conti et de madem, de Chevrense, (iti. La Rochefoueauld.)—Lini-sons secrètes des gener, de la Fronde avec la cour pour ménager leurs interêts. LVIII, 103. (Mém. de M. de \*\*\*. : - Caractère de quelques principaux personnages au commen-cement de la Fronde, LXI, 269 et suis. Mepris des frondeurs pour Mazarin ; leur embarras pour le de-traire ; LAH ; 60. Ecrits artificieux publics par cux , 63 Omer Talon.)

France le duc de est tue nu siege de Montpellier, XX, (61, XXXI, 363 , XLIX , 36

FROSTESA de comte de 'est blesse au siege d'Orbitello, L., 48.

Frozinske mad delaccompa gne Mademoiselle à Orleans, et rentre avec elle dans cette fille . X I.I., itis it suiv. Son aversion pour son mars, 368. Elle accepte avec des larmos de joir la charge de dame d'honneur de Mademoiselle, jub. Comment elle bii temoigne ensuite sa reconnersance I over l'art Madeno velle

Laurra, tecorier de France, aute ir de lettres circulaires ecrites a ses confreres pour les exhorter a ne run parer destases que le Roi leur d'mande, va se plaindre de ce qu'on

in Lapasarrete aver 5 de es collè-gue unis en prison, NXVII, 365, Ettessitosas el ecomte de jui-tique Cateau-Cambresia, qu'il est torce d'absudonner, XIIX, 225 Attaque Chainy, et a en rend maltre , trompe par une lettre de Macerin il retourne en Flandre, L.

380. Revient en Champagne, 382. Essaic de surprendre Valence en Italie; est reponssé, LI, 67. Est nommé ambassad, extraordin, pour assister à l'achèvement de la paix génerale, à laquelle il a contribué; traverse la France, et se rend à S.-Schastien, 101. Reçoit ordre du Roi de sortir de France ; à quelle occasion; tombe malade à Cambray, où il meurt, 118. ( Mém. de Montglat.) Il conscille a don Louis de Haro d'entamer des négociations de paix avec la France, LVII, 40. (Gramont.)

FUERTES (le comte de ), général espagnol, assiège le Catelet et La Capelle, et s'en rend maltre, II, 375. Assiège Dourlens, 377. S'empare de l'Etat de Final et de la côte de Genes, IV, 334. Travaille les Grisons pour empieter sur la Valteline, VII, 203. (OEconom. roy.)—Nom-me gouverneur général des Provinces-Unies, il montre dans cet emploi une grande habileté ; remet le commandement a l'archiduc Albert, VI, 433. Preces de l'Hist. des Par s-Bas. — Il conseille au pr. de Conde de pretendre à la couroune après la mort de Henri IV, et lui promet le secours du **roi d'Espa**gne, XVI, 189. S'oppose au projet de double alliance de l'Espagne avec la France, 331. Mem. de d'Estrées.) L'or : nussi l'art. Fontaine (le c. de). Financia (le comte de) est tue a l'attaque d'Etampes par les troupes du Roi, XLI, 232.

FURSTEMBERG (Guillaume Egon comte de , est employé anégocier le mariage de Mademoiselle avec le ne veu de M. de Lorraine, XLIII, 2. Son état et son caractère, 3. Instruit Mademoiselle des efforts qu'a faits sa serur pour empêcher M. de Lorraine de marier son neveu avecelle, 15. ( *Vadem de Montpenner*.) — Est els coadjuteur de l'archevé. que de Cologne par le credit de Louis viv. LAV. 6. Opposition de l'Empereur et du Pape a cette élection, est ensuite nomme archeva electeur par le chapitre . 10. ( 16 de la our de france :

Gabriez (don) de Savoie hat la cavaleriemantouane commandée par le marq. de Strigio, et le fait luimême prisonnier, LI, 44.

GARRIELLE n'Estrates, dame de Liancourt, empêche que Sancy soit nommé surintendant des finances, II, 355. Elle fait former un conseit de finances, 356. Ménage la paix du duc de Mercœur avec le Roi, III, 149. Aspire à devenir reine; scène avec le Roi et Rosny; à quelle occasion, 237. Détails sur ses derniers jours et sur sa mort, 286; XIX 223

XIX, 273.
Gacé (le comte de ) est fait maréchal de France à la suite de l'expédition méditée en Ecosse, et prend le nom de Matignon, LXVI, 143.

GADAGNE, lieuten, général, travaille à se fortifier à Gigeri sur la côte de Barbarie; comment ce proiet échoue. I.I. 132.

jet échoue, LI, 132.

GAETAN (Henri), envoyé par Sixte-Quint en qualité de legat auprès de la Ligue, est reçu avec solennité dans Paris, 1, 129. Publie un manifeste contre Henri IV; confirme un décret de la Sorbonne qui défend de traiter avec lui, 130.

GALARETTE, secrétaire d'État d'Es-

GALARETTE, secrétaire d'Etat d'Espagne, a de grandes conférences avec Mezarin sur les articles de la paix; pourquot la Régente s'abstient de le voir, XXXVIII, 70.

Galas (Matthias, comte de), général des Impériaux, fait savoir aux chefs des Ingues grises qu'en se retirant par leur pays avec ses troupes il ne peut les faire passer qu'en deux corps, malgré les dispositions du traité de Quiérasque, XIX, 19. Repousse jusqu'à Metz le duc de Weimar et le cardinal de La Valette, XXI, 326. Entre en Bourgogne, prend Mirebeau, et pille Citeaux, 340. (Bassompierre.) — Se rend mattre de Philisbourg per surprise, XXVIII, 219. Contre la ca-

pitulation accordée à la garnison de château, retient prisonniers le gouvern. Arnauld et autres, 220. Assiège Kayserslautern, et la prend d'assaut; assiège Deux-Ponts, 36-Abandonne la place, 368. Presd Meiznem, 381. Se retire vers Sar-Merznem, 301. Se reture vers Sar-rebruck, et prend Saverne, \$21. Passe le Rhin; entre dans la Fran-che-Comté, XXIX, 260. Il n'ow attaquer l'armée française, 261. Vient camper devant Mirebese. qu'il attaque et prend par capita-lation, 262. l'asse la Saone; vient camper près de Dijon, 265. Ataque S. Jean-de-Losne, qu'il somme de se rendre, 265. Est forcé de se rendre, 270. Entre en Allemagne. 273. (Mem. de Richelieu.) - Poursuit les génér. Weimar et La Valeue dans leur retraite de Mayence; est deux fois hattu par eux ; eloge qu'il fait de cette retraite, XLIX, 90 et suiv. Prend la ville de Deux-Poats. 95. Oblige le card. de La Valette et le duc de Weimar à se retirer dans le duche de Bourgogne; attaque et prendle château de Mirebeau; marche sur Difon, puis vers la Satac. 121. Assiège S. Jean-de-Loune, 122. qu'il est forcé d'abandonner; reprend la petite ville de Jouvelle, et se retire en Allemagne, 123. Est defait par le général Tortenston, L. 4. Se retire à Magdehourg, où il tombe malade, 5. (Montglat.) Galas (le comte de), ministre

Galas (le comte de), ministre de l'Empereur à Londres, et reconnu comme amhassadeur de l'archiduc, roi d'Espagne, soutient de tous ses moyens le parti des wighs, LXVIII, 92. Comment il se voit trompé dans toutes ses prédictions et ses espérances, 93. Il écrit à Vienne contre les ministres anglais.
95. S'engage plus étroitement que jamais avec les wighs, 96. Pourquoi il change ensuite de conduite, 90, et désavoue tont ce qu'il a écrit.

1111. Se voyant encore trompé dans paix, et veut que les antres princes dell'Empire suivent son exemple, 📨 Breoit ordre de ne plus se présorter a la cour; pourquoi, 103.

Gario a, femme domarech d'Ancris, est monee a la Conciergerie du Palais après la mort de son mari, et condamnee par le parlement; as mort, XVII, 210. [Pontchartrain.] — XVI bie, 112. 415 et suiv. Sa constance en allant a la mort; regrets et pitie qu'elle excite, \$51. Son origine, son caractère, \$57. Comment elle se conduit envers la Reine et son mari, (50 | Hichelien.) — Sa maissance; elle devient dame d'atour della Reine, la gouverne entièrement aracs ly mort du Roi, XLIX, so. Latarrètee, et condamnée à perdre Li tete, pour crime de magie, 27.

Mem de Montglat.) Garissonaniur (M. de La) dispersola flotte anglaise commandee per l'ameral Bong, LXXVII, 122.

Gerran Auguste), avocat protistant tress clebre, est envoye au symode national de Castres avec des restructions tendantes <mark>a impr</mark>ouv<mark>er</mark> Le d'inière prise d'armes da due de Roban , repond avec adresse et force Normaliste public par ce due, NVIII, 81 Son projet d'es rire une had are de la reforme, 282

Garraso, asocat Details sur lui et sar sa femme, qui , <mark>après la mort</mark> desermet, devient femme du préodent Le Coigneux, XLVIII, 192. Varis details sur les querelles de cort dame avec son second mari,

Course le baron de estenvoyé commissare gener de l'Em-

persar et du duc de Savoie, pour trater ou lecambassad, de France de l'affermissement de la paix, NNI, 500 Conclut un traite avec

Course vas l'abbe de , de Barde la baronne d'Alby, XXXV, 43. s starrete, et condemne a une priperpetaelle. i5.

GAMARRE (don Estevan de ) est fait prisonnier à la bataille de lie-

thel, XLV, 205; L, 258.
GAMORIN (le sieur) est tué au siège de Montpellier, XX, 464.

Gar (le synode général de), tenu par les protestans, donne des inquietudes à llenri 1v ; questions qui y sont traitees, V. 70. Ganasse (le père), jésuite, auteur

d'un ouvrage intitule Somme these logique, est condamné par le Sorbonne, XXIII, 2/3.

GARDIF / le comte de La) est envove en ambassade en France par la reine de Suede, pour travailler à l'union des deux couronnes; se nais-sance, son portrait, XXXVII, 191. En quels termes il parle de la Reine sa maitresse, 192. Comment il pa-rolt a Fontainebleau, 193.

GAIGLAT ( Nicolas) est condamne a mort avec ses c<mark>omplices, pour</mark> ne a nort avec ses computes, pour avoir entrepris de faire mourir par sortilege Richelieu, XXVIII, 49. Ganatt (Henri), jésuite anglais, est condamne a mort comme com-

plice de la conspiration des poudray, VII, 146.

Gasco, marechal de camp, command. la ville d'Alcantara, manque a non devoir et à **son général** ' rendant cette place par capitula-tion, IXVI, 51. Gassi le marq de), envoyé au

secours des Irlandais, descend à Kincele malgre la flotte anglaise,

LIX. zij.

Gassion le sieur defait devant Landrecies or cornettes de cavale-rie ennemie, XXIX, [84. Charge et defait les Creates près du Castelet; est ensuite enveloppé par 1200 cavaliers, puis dégage par les sieurs Praslin et La Ferté, XXX, 31\$, (Mem. de Richelieu.) — Est blessé a mort devant la ville de Lens, XXV, 52 Introd ) — Sauve la ville d Armentieres, XXXVII, 206. Assiège I a Basser, place considérable, et s'en rend maltre par capitulation, 250 Est blesse au aid de Leus, et meurt de ses blessures. ию. Commeut il abandonne la maison paternelle pour aller à 15 ans à la guerre, et de simple soldat devient maréchal de France, 291. Sa mort est un sujet de joie pour les ennemis et pour Mazarin, 295. (Mém. de Motteville.) — Il est en-

voyé en Normandie pour réprimer des séditieux, XLIX, 261. Entre dans Avranches, où il les défait, 262. Renverse l'aile droite des Es-

pagnols à la bataille de Rocroy, 423. Est blessé au siége de Thionville, 427. Est fait maréchal de Prance, 437. S'empare de l'abbayc d'Uvate, des forts d'Hennuin et de Rebus, 450, 451. Investit le fort de

Mardick, et s'en rend maître par composition, L, 14. Prend le fort de Linck, où il est blesse, 15. Prend le fort de La Mothe-aux-Bois, et Armentières, 16. Se joint au prince d'Orange, 17. S'empare du Pont-Avendin, de Lens, Orchies, L'E-cluse et Arleux, 18. Prend La Bas-sée par composition, 69. Assiége Lens, qu'il est forcé d'abandonner,

70. Secourt le château d'Eterre, 71. Est blesse à mort au siège de Lens, 72. Son éloge, 73. ( Mont-glat.) — Il tombe dans une embuscade, et se sauve à Landrecies, LVI, 325. Teute de nouveau l'en-

l'exécute heureusem nt, 326. (Mém. de Gramont.)
GASTON D'ORLÉANS, frère de Louis xm, refuse le mariage de la princ. de Montpensier, IX, 408. Se décide malgré lui à suivre le Roi à Blois; refuse toujours le mariage,

treprise qui lui a si mal réussi, et

414. Ecoute les propositions qu'on lui fait de quitter la cour, 415. Epouse madem. de Montpensier; reçuit son apanage, 417. Se retire en Lorraine; publie un manifeste contre Riche-lieu, X, 68. Se réconcilie avec lui, 86. Se brouille de nouveau par les intrigues de la Reine mère, 87. S'en-

fuit en Lorraine, 94. (Officonom. royales.) - Témoigne son mécon-tentement de l'arrêt du maréchal d'Ornano, son conseiller, XVIII, 291. Persiste dans son refus d'épourer la princ de Montpensier : forme prévenu par lui , 292. Se décide avec peine à suivre la cour en Bretagne. 293. Epouse à petit bruit la princ de Montpensier; reçoit pour apa-nage les duches d'Orléans, de Char-

tres, et le comté de Blois, 296. Il entre en France avec des troupes de l'Emper. et de l'Espagne; elles sont défaites à Castelnaudary, XIX, 41 (Mein. de Rohan.) — Fait de gran-

des plaintes au Roi de ce que le m rechal d'Ornano est arrête, XXI. 50. Se réconcilie en apparence avec Richelieu, 53. Se marie avec made-moiselle de Montpensier, 56. Devient veuf, et est nommé lieutenant général de l'armée du Boi en Po-

tou, 84. Investit La Rochelle, & Quitte l'armée, 116. Refuse de se marier à la princesse de Florence. consent à épouser la fille du duc de Mantoue; fait retenir ce prince ca France par le crédit du cardin., 160 Revient au siège de La Rochelle, 174 Se désiste de son projet de mariage avec la fille du duc de Mantour. est choisi pour commander Parmer

d'Italie, puis révoqué, 185. Se re-tire en Dombes, 187. Se plaint vi-vement à sa mère de ce qu'elle a fait arrêter la princ. Marie, 212. Rentre dans les bonnes graces du Roi; « retire à Orléans, 236. Vient inopinément à Paris, où il voit la princ Marie; retourne à Orleans, 244. Se

raccommode avec le cardinal , 280 Lui déclare ensuite qu'il renonce » son amitié, et quitte la cour. 281 Se retire à Besançon, 290. Va en Lorraine; se lie avec le duc; revient à Besançon avec une armée, 294. Vi en Auvergne, puis en Languedos. 296. Son armée se débande après le combat de Castelnaudary; il traite avec le Roi, et se rend à Tour-

297. Se retire de nouveau en Flandre, 298. Revient en France : se reconcilie avec le Roi, 307. Est nom-mé lieutenant général de l'armée de Picardic; force les ennemis à repas ser la Somme, 330. Revient a Paris. d'ou il se rend a Blois; le Roi en ur après lui pour le ramener, 342 ll revient trouver le Roi à Orléans, 16. (Bassompterre.) -- Il va se plaindre au chancelier d'Aligre et à Richelieu de la détention du maréchal d'Ornano; sa mauvnise volonté contre le cardinal, XXIII. 74. Sa declaration au Roi et à la Reine mère, offerte pour gage de sa fidelité, So Ses entretiens avec le cardinal, dans lesquels il lui fait connoitre ses desire relativem, a son apanage, et ses intentions sur le mariage qui lui est propose, qu. Ses declarations contre ceux qui lui donnent de mauvais conseils, 108 Il remercie le Roi de Lapanage qu'il lui donne : se marie avec madem, de Montpensier, 117. Ses declarations contre Chalais, 120; contre le marechal d'Ornano, 131; contre MM de Vendôme, 133 Aven de ses liaisous avec le comte de Carlude, et de sestentatives dans les provinces : 1 13 : de ses intelligences en Savore, 155, en Espagne, 156. Il devient veut, 305 Est nomme lieuten sat general de l'armee du Roi, 315. se, plaintes contre le Roi et contre le card fomenters par des factieux, XXIX, 181 H voit la princ. Marie, mal are les promesses qu'il a faites penser à i mariage de cette princes-. 153 Intrigues, artifices a ce suprincipi II demande au Roi à aller eccentrir le duc de Mantone, XXV, Frie le cardinal de loi obtenir em reponse precise du Roi a cet egard, a A la sollicitation du cardual, il obtient ce qu'il desire, §. Change de resolution, et ne part que Long temps après le Roi, p. Va jusqua tron lieues de Grenoble, et on retourne bientAt , motifies pret ste de cette retraite, 8. Asone a Marillar, envoye aupres de las par i e Reine mere, la resolution qui il est d'epopuer la princ Marie, 11 h. est au Ren peur se plandre de ce q e la tienne more a fait arreter come princese et mait de l'angueralle. demande le it liberte permetant de ne plus penser a ce marage mas le i Dente conventement d. Ros tor cette affaire, il li er much .

Montargis, où ses conseillers Le Coigneux, Puylaurens et Bellegarde ndent plus ferme dans son projet de mariage, 29. Evite la rencontre du Roi ; passe en Champagne, 47 ; puis en Lorraine, publiant qu'il n'y a pas de sûrete pour lui à rester en France, 18. A quelles conditions il se raccommode avec le Roi, 104. Deux points sur lesquels il ne ven ni s'engager ni s'expliquer, 105. Il refuse le commandement de l'armée d'Italie, 315. Sa conduite au se du depart de la princ. Marie por Avenay, 434. Ses entretiens avec Bullion a cette occasion, 437. Son entrevue avec le Roi, XXVI, 72. Il desapprouve devant le Roi le pr de de la Reine mère envers le ca nal , promet à ce de**rnier de l'ai** et le défendre contre ceux qui voudront l'offenser, 431 et 439. Excité par Le Coigneux et Puylaurens, il va trouver le cardinal, lui témoigne le mecontentem qu'il a de se conduite envers lui, et déclare qu'il se retire de la cour, 432. Il se rend à Or-leans, 433. Fait des amas de blé, des achats d'armes et de munitions de guerre, 167. Refuse de se rendre aux instances que lui fait le cardinal de la Valette de la part du Roi, 473. Se rend en Bourgogne, 476. Ecrit au Roi pour se plaindre de ses ministres, et du pretendu mauvais traitem qu'il éprouve, 478. Lui adresse de Besancio que lettre injurieuss, 481. A l'instigntion de Le Coign et de Paylaurens, adresse une requete au parlement de Paris contre le cardinal , (83. Se retire à Nancy, d'un il envoie au Roi un libelle disfamatoire; quel en est le contenu (A5 Befuse les conditions que le B lui fait offrir. et passe dans les Eta du mi d'Espagne . XXVII . 12. Se rend a Beancon, pais a Brandle on il est rec a ever honneur par Fl fante. S. Traite avec tons in pri ers envoir partent des miles denre se rend a Treves, fis. Ant e Namey aver fee tranges, 107, En-re en Rassigny public des mant-festes contre e ravilant (45 Me passe en Auvergne, 147. Prend Vau-dable, 148 Entre dans le Gévandan; presse M. de Montmorency de se

joindre à lui, 149. Le joint à Lunel,

161. Assiege en vain Beaucaire, et se

retire à Pézenas, 164. Le lendemain de la bataille de Castelnaudary, il

envoie demander bataille à Schom-

berg ; réponse de ce maréchal, 184.

Monsieur veut entrer à Béziers, qui

lui refuse ses portes, 186. Il envoie faire au Roi des propositions derai-

sonnables, 190. Demande une seconde fois à truiter, offrant de don-

ner des etages, qui sont acceptés, et

les ministres d'Etat, 84. Avenz que le cardinal tire de lui, 85. 11 vient de Blois à Paris avec des troupes le-

vées dans son apanage, pour faire tête aux ennemis du côte de la Picardie.

XXIX, 232. Prend le commandem.

de l'armée; assiège Roye, et lui ac-

mis en surcté dans la citadelle de Montpellier, 191. Embarras où il se trouve, étant pressé d'un côté par Schomberg, et de l'autre par Vitry et La Force, 192. Il avoue à M. de Bullion qu'il a été mal conscillé; s'exhale en plaintes contre la Reine mère, le père Chanteloube et Le Coigneux, 107. Après diverses de-mandes qui lui sont refusées, il signe tout ce que le Roi desire, le trouvant juste, 202. Ecrit au Roi pour lui temoigner l'extrème déplai-sir qu'il a de s'être sépare de S. M., et le supplier de lui pardonner; écrit aussi au cardinal, qui l'a toujours estime pour son affection au service du Roi ; désavoue la declaration qui a été publiée sous son nom contre lui, 203. Se rend à Tours; écrit en chemin une lettre très-affectionnée au Roi, demandant la liberté de M. de Montmorency, 206. D'a-près les insinuations de Puylaurens, il sort de nouveau de l'rance, et se retire à Bruxelles, 248. Il envoie au Roi le sieur Delbene, pour l'assurer qu'il renoncera à toute alliance

an dedans et au dehoes, 467. Signe un traité avec l'Espagne, XXVIII,

g. Envoie à la cour de Rome le con-

trôleur de sa maison, charge d'instructions, 24. Ses querelles avec la Reine mère, 30. Il conclut avec le

Roi un traité d'accommodement,

quelles en sont les conditions, 78. Comment il quitte Bruxelles, 82. Il È Suiseons, 83. Voit le Roi à

corde capitulation; sa jalousie contre M. de Soissons est cause que l'armée ne fait rieu d'important. 237. Il se retire mécontent à Blois, 274. En donne avis au Roi, 278. Fait part à M. de Chavigny, qui lai est envoyé par le Roi, des motifs de si retraite, 285. Remet à Chavigny un écrit signé par lequel il demande « : Roi que l'affaire de son mariage » :: terminée, une place de surete, ri un traitem. favorable pour le come de Soissons, 288. Promet de signer les conditions auxquelles le Roi le laisse libre au sujet de son mariar. après qu'il aura consulte le comte de Soissons, 201. Demande au due de Retz qu'il lui envoie un vaisseau pour le porter hors de France, 🚧 Însiste auprès des envoyés da Est our avoir une place de surete, 🥕 Fait faire de nouvelles proposities par le père Gondren, 339. Son incertitude à l'approche du Roi, 352 Sur les lettres du Roi et du cardin . il se décide à retourner auprès de

S. M.; renvoie ses manyais consci-lers, 358. Se rend à Paris, 35

Sa naissance; titres dont il jouit

jusqu'à son mariage avec madem de Montpensier; inconstance de son caractère, XXXI, 5. Ses regrets bers-

qu'ou lui ôte son gouverneur. M de Brives, 9. Il dépose contre M. de

Chalais, qui s'est sacrific pour ses m

( Mem. de Richelieu. )

térêts; épouse madem, de Montpez sier, 15; pleure sa perte, mais tros-ve bientôt des distractions dans un société de jeunes seigneurs qui l'or cupent de plaisirs, d'intrigues, et quelquefois de litterature ; il commande un moment l'armee des m: l'île de Ré ; scandale de ses plaisies 16. Son goût pour Marie de Guna-gne; il fait un voyage en Lorreise,

n amour pour Margnerite, u duc Charles, il revient en ; entre dans les projets de la nère, retourne en Lorraige; secrètement Marguerite, 18. artivement pour Bruxelles; es relations avec le duc de orene y : entre en France à la me armee, 19. Va se refugier rs. obtient sa grâce, et se lilois; sort de nouveau du ie, va retrouver sa mère à es, 20 A la sollicitation de rite, il renouvelle ses servec solennite; traite avec Ri-, rentre en France sans avoir que le sort de son epouse soit 21 Ne fait aucun effort pour la captivité de son confident rens, se voit oblige de prenis l'armee de Picardie le tireuten general, 22. Son ir-on fait manquer le projet inst medite contre Richepres la mort du courte de s, il teint de se reconcilier cardinal, 13 Traite avec m , accuse Ging-Mara et de ses compliers, 24. Après la « Robelica, al revient à la st oblige de renouveler son por l'etroise me fois : après da koi, il est fait licutes. du royanme; prete son ap-Teine, co. Lait en Handre impognes gloricusies, casale r le role de mediateur dans bles de la Fronde, y deve-ne grande facilité d'elocu-Latrepterles meyens viopour par le prode Conde, le a la fansse paix siguee le ing is Ses indecisions ent l'eraise de la mine de d , in li enderasse le parti area a tita, frit devorer a la gente les plus horribles hues sout garder une sorte de te entre les frondeurs et le ander sig Nasant aller dez na si Orleane, il y envole or lentare le prime de mer n bate equivoque, fait and commune arei lui, 31.

Il est relégué pour toujours à Blois; ses occupations dans cette retraite, 33. Sa mort; idee qu'on doit se former sur les Mémoires qui portent son nom; époque où ils parurent, 34. (Not.)—La candeur et la sincérité en font le principal mérite, 36. (Averuss. - Le duché d'Orleans est donne pour apanage à Gaston, après la mort de sou frère ainé, 37. Noms des personnes attachées à sa maison, (o. Il se plaint au Roi du trai-tement fait à d'Ornano, son gouverneur : il foit faire un charivari par les officiers de sa cuisine à Préaux, son nouveau gouverneur, 47. Obtient la liberte du colonel, et le biton de maréchal de France pour lui. 48. Son ressentiment de la détention d'Ornano; il menace de se venger de Richelieu , qu'il en accuse avec raison, 49. Comment il est prevenu dans son dessein par le cardinal; depèche Capestan à la marechale, pour l'assurer qu'il est résolu d'employer tout son crédit pour tirer son mari d'oppression; comment la réponse de la maréchale est conuue du cardinal, 50. Il épouse à Nantes mademois, de Montpensier; apanages qui lui sont donnés par le Roi à cette occasion, 59. Il forme sa maison, 60. Mêne Madame à Chantilly, où il lui fait grande fète, by Rejette les propositions que lui fait un gentilli, normand de se faire chef de parti, 62. Sa passion pour le jeu : ses autres divertissemons, 63. Ses regrets à la mort de sa fimme; ses resolutions généreuses, 65. Il se retire à S.-Cloud dans la maison du president Le Coigneux, 67. Ses vains efforts pour sauver Bouteville, 50. Il reçoit da Roi la terre de Limonrs, appartenant à Rithelien, 73 Son amour pour la ga-lanterie, 75 Son eloignement pour un s cond marige, 76. Il est en-sore asse le tirre de lieuten, genéraf au secours de la citadelle de S.-Martin de Re. 77. Lait au fort de Ponne Greve one reconnoissance pear laquelle il est vivement réprimand par le Loi. 78. Comment il

le feu à l'un des faub. de Dijon; passe en Auvergne, 147. Prend Vau-dable, 148 Entre dans le Gévaudan;

presse M. de Montmorency de se joindre à lui, 149. Le joint à Lunel, 161. Assiége en vain Reaucaire, et se retire à Pézenas, 164. Le lendemain de la bataille de Castelnaudary, il envoie demander bataille à Schomberg ; réponse de ce maréchal, 184. Monsieur veut entrer a Béziers, qui lui refuse ses portes, 186. Il envoie faire au Roi des propositions deraisonnables, 190. Demande une se-

conde fois à traiter, offrant de donner des otages, qui sont acceptés, et mis en surcté dans la citadelle de Montpellier, 191. Embarras où il se trouve, étant pressé d'un côté par Schomberg, et de l'autre par Vitry et La Force, 192. Il avoue à M. de Ballion qu'il a été mal conscillé;

s'exhale en plaintes contre la Reine aère, le père Chanteloube et Le Coigneux, 107. Après diverses de-mandes qui lui sont refusées, il signe tout ce que le Roi desire, le trouvant juste, 202. Ecrit au Roi pour lui temoigner l'extreme deplai-

sir qu'il a de s'être sépare de S. M., et le supplier de lui pardonner; ecrit aussi au cardinal, qui l'a toujours estime pour son affection au ervice du Roi ; désavoue la déclaration qui a été publice sons son nom contre lui, 203. Se rend à Tours;

écrit en chemin une lettre très-affec-

tionnée au Roi, demandant la liberté de M. de Montmorency, 206. D'a-près les insinuations de Puylaurens, il sort de nouveau de France, et se retire à Bruxelles , 248. Il envoie au Roi le sieur Delhène, pour l'assu-rer qu'il renoncera à toute alliance

an dedans et au dehoes, 467. Signe un traité avec l'Espagne, XXVIII, 9. Envoie à la cour de Rome le contrôleur de sa maison, charge d'instructions, 24. Ses querelles avec la Reine mère, 30. Il conclut avec le

Roi un traité d'accommodement; quelles en sont les conditions, 78. Comment il quitte Bruxelles, 82. Il

se rend « Soiscons, 83. Voit le Roi a

S.-Germain ; ses déclarations devan: les ministres d'Etat, 84. Avenz que le cardinal tire de lui, 85. Il vient de Blois à Paris avec des troupes levées dans son apanage, pour faire tête aux ennemis du côté de la Picarde.

XXIX, 232. Prend le commanden. de l'armée; assiége Roye, et lui xcorde capitulation; sa jalousie costre M. de Soissons est cause que

l'armée ne fait rieu d'important, 237. Il se retire mecontent a Blus, 274. En donne avis au Roi, 2-8. Fan

part à M. de Chavigny, qui lui st envoyé par le Roi, des motifs de a retraite, 285. Remet à Chavigny te écrit signé par lequel il demande 22 Roi que l'affaire de son mariage 2011 terminée, une place de surcte, et un traitem. savorable pour le come

de Soissons, 288. Promet de signa les conditions auxquelles le Roile laisse libre au sujet de son manax. après qu'il aura consulte le comte de Soissons, 201. Demande au duc de Retz qu'il lui envoie un vaissem pour le porter hors de France, 20 Insiste auprès des envoyés du Rei

Fait faire de nouvelles propositions par le père Gondren, 339. Son iscertitude à l'approche du Roi, 35: Sur les lettres du Roi et du cardin . il se décide à retourner auprès de S. M.; renvoie ses mauvais consullers, 358. Se rend à Paris, 35.

our avoir une place de sûrete, 🧀

( Mem. de Richelieu. ) Sa naissance; titres dont il josit usqu'à son mariage avec madem de Montpensier; inconstance de son caractère, XXXI, 5. Ses regrets lors-

qu'on lui ôte son gouverneur. M de Brives, 9. Il dépose contre M. de Chaluis, qui s'est sacrifié pour ses intérêts; épouse madem. de Montres sier, 15; pleure sa perte, mais trosve bientot des distractions dans une societé de jeunes seigneurs qui l'or cupent de plaisirs, d'intrigues, et quelquefois de littérature ; il com-

mande un moment l'armee devant l'île de Ré ; scandale de sex plaisirs 16. Son gout pour Marie de tionsgue; il fait un voyage en Lorraine, a amour pour Marguerite, u duc Charles; il revient en ; entre dans les projets de la nere, retourne en Lorraine; secrètement Marguerite, 18. rtivement pour Bruxelles; es relations avec le duc de orency; entre en France à la ne armee, 19. Va se refugier rs; obtient sa grâce, et se Blois; sort de nouveau du e; va retrouver sa mère à rite, il renouvelle ses serec ademnite; traite avec Ri-, rentre en France sans avoir que le sort de son epouse soit 21. Ne fait aucun effort pour la captivite de son confident ens, se voit obligé de pren-· l'armee de Picardie le tiicuten, general, 22. Son iron fait manquer le projet inat medite contre Riche-res la mort du coute de i, il teint de se reconcilier cardinal, 23. Traite avec ic, accuse Cinq-Mara et de ses complices, 15. Après la · Richelieu, il revient a la a oblige de renouveler son pour la troisseme fois, après du Boi, il est fait licutes. da royaume; prête son ap-Bome, 35. Lait en Flandre mpagnes glorieuses; essaie r le rôle de mediateu**r dans** bles de la Fronde; y deve-le grande facilité d'élocu-Lait repeter les moyens vioposes par le prode Conde; ie a la fausse puix signee le 16 ju. 27 Sex indecisions ent la cause de la rume de le, 28 Il embrasse le parti ces capitals , fait devo**rer a la** gente les plus horribles huav, veut garder une sorte de trentre les frondeurs et le a ville d'Orleans, il y envoie la l'unt avec le prince de ur conduite equivoque, fait ause commune avec lui, 31.

33. Sa mort; idée qu'on doit se for-mer sur les Memoires qui portent son nom; époque où ils parurent, 34. (Not.)—La candeur et la sincéritéen font le principal merite, 36. (Aver-uss.)—Le duché d'Orléans est donne pour apanage à Gaston, après la mort de son frère siné, 37. Noms des personnes attachées à sa maison, (o. Il se plaint au Roi du trai-tement fait a d'Ornano, son gouverneur : il foit faire un charivari par les officiers de sa cuisine à Présux, son nouveau gouverneur, {7. Ob-tient la liberte du colouel, et le baton de marechal de France pour lui, 18. Son ressentiment de la détention d'Ornano; il menace de se venger de Richelieu, qu'il en ac-cuse avec raison, 49. Comment il est prévenu dans son dessein par le cardinal; dépèche Capestan à la marechale, pour l'assurer qu'il est résolu d'employer tout son crédit pour tirer son mari d'oppression; comment la réponse de la maréchale est conune du cardinal, 50. Il épouse à Nantes mademois, de Montpensier; apanages qui lui sont donnés par le Roi à cette occasion, 59. Il forme sa maison, 60. Mêne Madame à Chantilly, où il lui fait grande fète, by Rejette les propositions que lui fait un gentilli. normand de se faire chef de parti , 62. Sa passion pour le jeu ; ses autres discrtissemons, 63. Ses regrets a la mort de sa femule : ses resolutions généreuses, (i) Il se retire à S.-Cloud dans la maison du president Le Coigneux, 67. Ses vains efforts pour sauver Bouteville, 70. Il reçoit du Roi la terre de Limours, appartenant a Richelieu, 73 Son amour pour la ga-lanterie, 75 Son eloignement pour un v cond maringe, 76 Il est enun second marige, "6 Il est es-sove avec le titre de lieuten, gené-ral au secours de la citadelle de S.-Martin de Re, 77 Lait au fort de Bonne - Grève une reconnoisance pour laquelle il est vivement réprimande par le boi. 78. Comment il

que le Roi ait donné le commande-

ent des armées à Richelieu, 83. Il entretient le marq. de Spinola des çoit de l'Infante, 131. Il accou plusieurs querelles élevées en

principaux de sa cour, 133. Il es en France par le Bassigny ; march

de son armée, 134. Il arrive à Bé-

siéges et expéditions de guerre faites en Flandre sous sa conduite; fait sa cour aux Reines, 84. Stratagème convenu entre la Reine mère et Monsieur pour faire croire qu'il y a més-intelligence entre cux, 85. Il suit le Roi en Savoie; retourne sur ses pas à la nouvelle de la détention de la princ. Marie; il va à Orléans; envoie faire des plaintes à la Reine mère de cette détention, 87. Va à S.-Dizier; de là à Nancy, 88. Ac-queil et fêtes qu'il y reçoit; il revient en France; voit le Roi à Troyes, 89. Est nommé lieuten. général à Paris pendant le voyage du Roi à Lyon, 90. Sa surprise au sujet de la journée des dupes, 93. Résolution qu'elle lui fait prendre, de l'avis de ses conseillers, 94. Il va avec 15 de ses gentilshommes chez le cardinal rétracter la parole qu'il lui a donnée d'être son ami, 97. Détails sur cette entrevue, 98. Opinions diver-ses dans le public à cette occasion, 00. Précautions prises par Monsieur à Orléans pour sa sûreté, et pour se ménager une retraite en Bourgogne, 104. Sa réponse aux proposi-tions qui lui sont faites de la part du Roi pour l'engager à revenir à la cour, 107. Raisons qui le décident à hater son départ, 109. Comment il est reçu à Besançon, 111. Il se rend à Epinal, où le duc de Lorraine vient le trouver, 114. Sur les in-stances de la Reine mère, retirée à Bruxelles, il traite de son mariage 115. avec la princesse Marguerite, Publie un manifeste contre Riche-Neu, 116. Lève des troupes, 117. Recoit des secours d'argent de la part de Pinfante, 119. Se marie secretement avec la princ. Marguerite, 123. Se rend à Bruxelles; accueil qu'il y recoit, 125. Il engage ses pierreries pour subvenir aux frais de son entreprise, 126. Composition de son

armée: présens et secours qu'il re-

ziers, où M. de Montmorency viest le trouver, 137. Marche aur Bea caire, qu'il veut assiéger; est obligi de se retirer, 138. Sa conduite à la bataille de Castelnaudary, 143. Il se retire à Béziersaprès la bataille, 144 Est force de souscrire aux condition qui lui sont offertes de la part de Roi, 145. Se rend à Tours, Outré de douleur de la mort de M.de Montmorency, il quitte de nouves la France et se retire à Bruxelles. 8. Sur les instances de la princ de Phalsbourg, il renouvelle solesnelement son mariage avec la princest Marguerite entre les mains de l'avchevêque de Malines, 155. Sa brouillerie avec la Reine mère; quelles es sont les causes et les suites, 157 Il se rend à Maestricht au camp des Espagnols, 164. Traite secrètes de son retour en France, 166. Son entrevue à Namur avec le marque d'Aytonne, 168. Il rentre en Fra ce, emmenant avec lui Puylaure et Du Fargis, 169. Vient salner le Boi à S.-Germain-en-Laye, 171. (Mdm. de Gaston.)—Entre dans le traité des frondeurs avec les princes, XXXIV. 63. Sur un propos de Mazaria. il quitte la cour. 468. Refuse d'y retourner, 469. Va au parlement pour faire bannir de France le cardinal, et le faire déclarer pertur-bateur du repos public, 471. En-voie à madem. de Longueville me requête toute dressés pour demender au parlement de Normandie de passer l'arrêt contre le cardinal, 4-6. Il va au devant des princes, et les présente à la Reine, 479. Il tient par son incertitude ordinaire les deux partis en balance, sans conserver beaucoup de crédit pour lui,

508. Instruit par le condjuteur du

retour du cardinal, il en avertit le parlement, et l'anime contre ce re-tour, 518. Il déclare vouloir pren-dre les armes pour empêcher le ca-

Il va faire une visite à Richelieu.

confiner a Blois, 268. (Introduct.) 521. Se fait declarer à Paris lieuten. general do royaume, 525. Il envoie demander do secours aux Espagnols et a M. de Forraine, 531. Il recoit l'ordre du Roi de se retirer à Blois 53q. La duch de Vemours.) — I se soumet, par ordre de son frère nourant, a une nouvelle celebration le son mariage avec Marguerite de Lorraine, XXXV, 10. S'empare de Gravelines en I landre, 38; de Bour-bourg, de Menin, de Bethune, de 5. - Veuant, d'Armentières et de Lens, [6]. Il consent a ce que le pr. de Condo soit arrête, 151. Conseille de faire transferer les princes à Marcoussis, 186. Se reud a la cour a Loutamebleau; revient très-mécontent a Paris, 188. Sa dispute en presence de la Reine avec Mazarin, 193 Il signe le traite d'accord des deux I rondes, autorise le coadjuteur a de larer au parlement qu'il desire que les princes soient mis en liberrefuse toates les propositions de la Reme, 194 Se rend au parle-ment, 195 Il refuse obstinement d aller trouver la Reine , 197. Sa réponse dure au duc d'Elbreuf, 199. Il declare l'ordre signe par Madame de faire armer les bourgeois, 200. Se rend au parlement, où il avoue tout ce qua fait le coadjuteur; de-clare que les princes vont être libres, 202 Cenvoque dans la bibliothey are son palais one assemblee des princes et des frondeurs, n'osc esivre les conseds violens du coad-Liter, suppose au projet de madem de Chevreuse, ing Aune entrevue avec le pr. de Conde; si du-plicate envers la Reine, 215. Mene Conde au parlement, et avoue tout copulatut 🧸 jo Prend la resolution de secourir ouvertement Cond . 233 Vale trouver au faub S -Antone, (4) Nomme par le parle-ment he dea general de l'Etat, il forme on consent auquel les pouyours he pless tender sont confer, e conبراء ، الدين المريد المريد المريد المريد

pour lui declarer qu'il lui retire la parole qu'il lui a donnée d'être son ami, XXXVI, 23. Prend la résolution de se retirer à Blois, 24. commander en Flandre, où il investit Gravelines, qui est prise, 111. Est recherché des factieux; montre de la répugnance à aller à la cour à Fontainebleau, 169. Après la re-traite du cardinal, il dirige les affaires avec brancoup de foiblesse; tient en esclavage le Roi et la Refine, 175. Assiste tons les jours avec les princes aux seances du parlement, 157. Se rend avec peine au lit de justice où le Roi est déclaré majeur, 182. Demande avec le pr. de Condé une assemblée générale, dans le dessein de se défaire de ceux qui paroissent dans les intérêts du Roi 206. Sa deference pour le cardinal augmente le crédit de ce ministre, odieux aux gens de bien, 235. (Mén. de Brienne.) — Quelle part il pread dans la conspiration de Cinq-Mars, jor. Il se retire en Auvergne après sa decouverte : envoie l'abbé de La Rivière auprès du cardinal, 409. Avone avoir traité avec l'Espagne, 413. Motifs qui le font conventir à ce que la Reine soit déclarce régente saus conditions ; il recoit la qualité de généralisaime des armées de France, XXXVII, 8. Commande l'armée de Flandre avec soccis, 191. Attaque Mardick, qu'il ne peut reprendre, 183, et ne se rend qu'après l'arrivée des Hollandais, 186 Est rappelé à Fontainebleau, 190 Trouve mauvais que le pr. de Condé, assistant au conseil, ait comme lui derrière sa chaise son secret, et le lui fait retirer, 212. S'o pose a ce que le duc de Longueville soit colonel des Suisses, 215. Sa ja-lousie contre le sient Jarzé à l'occasion de madem, de S - Maigria, 226. Ses sentimens pour son épouse, 332. Son portrait, 233. Son caractère, 234. Il est rappelé auprès de la Reito Leibquitation que les bourgeois de l'aris envoient au Rot, 30; fiene, 2/8 Au commencement detroubles de Paris, il se tient uni aux

intérêts de la Reine, 326. Se rend au parlement pour le prier de surseoir à l'execution de son arrêt portant suppression des intendans de province, 400. Son mecontentement de voir le pr. de retour à la cour, 422. Il menace le parlement de l'abau-

donner, s'il ne se soumet aux volontés du Roi, 410. Sa réponse ferme au présid de Maisons, qui vient le

supplier de la part de sa compagnie d'assister aux delibérations du par-lement, XXXVIII, 58. Sa lettre au parlem., 62. La complaisance qu'il montre pour les demandes du parlement devient funeste à l'autorité

royale, 85. Il vient se plaindre à la Reine de ce qu'elle n'accorde pas a l'abbé de La Rivière le chapeau de cardinal qui lui a été promis, et de

ce qu'elle vent le donner au prince de Conti, 99. Public hautement son mécontentement, 103. Fait faire par Le Tellier des propositions d'accom-modement, 106. A quelles condi-

tions il se raccommode avec la Reine, 112. Entre dans le projet qu'elle forme de quitter secretement Paris, 134. L'accompagne à S.-Germain , 140. Refese les offres qui lui sont faites par les frondeurs, 1-3. Il trou-

ve un accommodement pour exclare Mazarin des conferences qui ontlieu avec les deputes du parlement, 230. Répondavec hauteur aux deputes du parlement qui dem indent l'eloignement de Mazarin, (6). Reçoit a Paris une deputation du parlement, qui

lui rend graces de ce qu'il a contribue a la paix, 271. l'ait mille caresses a d's frondeurs qui viennent salucr la Reine, 279. Presse les mutins

de se remettre en leur devoir, 30%. Cherche a accommoder le duc de

Beaufort et le duc de Candale, 305,

Comment il y parvient, 313. Fait sortir des Carmelites la demoiselle

Sovon, fille d'honneur de Madame,

dont il est epris. 310. Travalle a accommod r le pr. de Conde avec le munistre, 350. Son entrevue avec

le prince, 350 et our eviter la haine de le noble see, il se decide a alsui-

donner l'affaire des tabourcts. 36-Approuve que le pr. de Coude «« arrèté, 128. Sa conduite dans l'a-faire de la requête de la princ d' Coude, XXXIX, 33 et suiv. Il re-

fuse d'aller en Guienne contre !rehelles, 52. S'oppose au pari-ment ; à ce qu'on éconte les deputes du par-lement de Bordeaux, 55. Prometage !

le duc d'Epernon sera rappele de son gouvernement, 58. Propose parlement la revocation de ce desureté pour la princ. de Conde et 🖘 fils, amnistie pour ceux de Bordeaux. 62. Propose à Le Tellier de transe-

rer les princes prisonniers à la lis-tille, 74. Ecoute les propositions de paix que lui fait faire l'archiduc. Se rend à Fontainebleau aupres 🕹

Roi; son entrevue avec le ministr. 84. Sa facilité à se laisser condorle prive de tous les avantages que. auroit pu prétendre pour lui-mer-108. Son entrevue avec le cani-nal, 110. Il soupe chez lui avec Roi la veille des Rois; prend per

à la gaiete du repas, et aux railleus faites contre les frondeurs, 12. Pourquoi il s'eloigne du ministre. et se laisse conduire par ses enur-mis, 113. Fait dire a la Reine et 21 ministre qu'il est prêt a consentr : la liberté des princes . 121. Fait de

re à la Reine qu'il est mal satisfet du cardinal ; la prie de l'éloigner de ses conseils; mande aux quartemerde Paris de tenir leurs armes, pretepour le service du Roi, 195, Se declare an parlement contre le me :-tre par l'organe du coadjute 🚗 🖫

Refuse de voir la Reine, 198 Se read an parlement, august it expose by sujets qu'il croit avoir de se plainds du cardinal , 130. Mand e le de d'Epernou et Schomberg, pour le ... dire qu'ils ne doivent recevoir q

de lai les ordres qui concernant l 🕝

charge; refus de ces messieurs, et

des autres ducs et marechaux, de l'i obeir, 134. Refuse de se rendre au conseil sur l'invitation que lui ca fait la Reine par e rit, 145. Donne au parlement les raisons de son refus : arrête par sa moderation l'em

ortement de quelques factieux iti Repond avec hauteur aux déoutes des ducs et pairs et maréch. le France qui viennent le prier de evenir au conseil, 147. Fait courir e broit que la Reine veut sortir de aris avec le Roi, 159. Commande » bourgeois de prendre les armes, Arrete les projets hardis et barares do coadjuteur, 156. Comment I persecute la Reine de ses fausses pprehensions, 160. Sachant les rinces en liberté , il va visiter la leine, va au devant des princes, 64. Les presente a la Reine, 165. Jemande en vain a la Reine et au arlement la convocation des Etatseneraux avant la majorite du Roi, Go. Son depit en voyant Chavigny ppele au muistère, 106. Il reproche la Reine de ne l'avoir pas consul-r a cet ejard, 1971, et d'avoir done les sceaux au prem president; veut qu'on les lui ôte, et qu'on hasse du consul Chavigny ; il se adoucit enversee dermer, 205, Obient de la Reine qu'elle retire les coarx as prosident Mole, 207. Deand an parlement la conduite et les itentions du pr. de Conde, 214. es paroles a la reine d'Angleterre rouvent la foiblesse de ses sentiiens en fait de haine et d'amitie, 36. Il parent consentir a la declaraion da Roi et de la Regente, dreso contre le pr. de Conde, nj.j. Enor an parliment one declaration correstiter la conduite de M. le rince, 257 Va voir la Reine, lui ut de nouvelles instances pour convocation des Etats avant la ae crite, og i of ur consaille de teoor, eer ao parlement qu'elle croit e prioce de Conde moins coopable prolle ur l'a peint, lui presente enare le conduteur, 272 Sort de aris au moment ou le Roi y fait on entree, se retire a Blois, 353 on entree, se retire a Blois, rent e l'aris, ou al est recu do Roi ver lante, jul Devient devot lons acretrate de Elois, où il passe rinste di sa vie, foto, 🛰 mort cane peu de regrets aux siens et a la famile male, XI., 36. Mem. de Mot-

teville.) — Il assiège et prend Gravelines, 441. Revient à la cour, où il est recu avec beauconp de joie, 442. Retourne à l'armée; passe la Colme; assiege et prend Mardick et Bourbourg, 147: Bethune et autres pla-ces, 148. Se porte devant Courtray, 459. Son démèlé avec la Reine au sujet du chapeau de cardinal que cette princesse a promis à l'abbé de La Rivière, XLI, 38. Son mécontentement de ce qu'on a transféré les princes à Marcoussis, 117. Il se sé-pare d'avec la Reine, 118. Se lie avec les amis de M. le prince, 119. Ju-gement qu'il porte sur la bataille de Rethel, gagnée sur M. de Turenne par Du Plessis-Praslin, 120. Se rend ux assemblees du parlem**ent ; presse** la Reine de mettre les princes en liberte, 121. S'emporte contre le cardinal, qui compare le parlement à celui d'Angleterre, 122. Réponse dure qu'il fait au duc d'Elbœuf, qui vient lui parler de la part du Roi, 125. Il recoit au Luxembourg le pr. de Conde, 131. Vit dans une grande union avec lui , 134. Est l**a dupe des** changemens qui se font dans le mi-nistère, 135 S'en va a Limours pour quelque mecontentement ; revient à la cour, 138. A la nouvelle de l'entree de Mazarin en France à la tête d'une armee, il envoie ses troupes pour lui disputer le passage, 156 Signe un traite avec M. le prince, ring. Refuse d'aller a Orléans, 163. Sa lettre de felicitation a Mademoiselle sur son entree dans cette ville, 195. Il fait rompre le traité qui est près de « conclure entre le cardinal et les deputes de la Fronde, 238. Envoie plusieurs tois demander des secours au duc de l'orraine, 252 Le recoit a Paris; concoit des inquie-tudes sur ses lenteurs. §3. Blame le roi et la reine d'Angleterre d'avoir travaille a la negociati<mark>on du</mark> duc avec la cour 248 Pefuse d'aller au secours de M. le prince, 255. Envoie Mademors lle a l'iôtel-deville demander les choses qui sont necessaires, 256. Se rend à la porte S -Antoine apres le combat; y voit

M. le princ : 269 Var a l'ichel-de-ville pour y être reconnu lieute-nant général de l'Etat, 277. Refuse à ngacer grad est raccoman de elle, et le prier de faire trouver ic. à LL. MM. qu'elle aille leur re-Mademoiselle de la loger au Luxem-

bourg, 339. Part pour Limours; en-voie dire à Mademoiselle de se retirer à Bois-le-Vicomte, 35. Refuse absolument de l'avoir auprès de lui, 346. Entretient Prefontaine de son

amitié pour elle, 377. Refuse la pro-position qui lui est faite de recevoir la disposition de ses biens, 391. Sa conduite timide avec Mademoiselle au sujet de l'envoi d'un gentilhomme de M. le prince, 431. Ses entre-

tiens avec elle sur mad. de Fiesque, 449; sur l'arrangement de leurs affaires, 452; sur M. le prince, 453. Se mauvaise humeur contre la cour, 455. Son emportement contre Ma-

demoiselle à cause du compte de tutèle, 482. Il se raccommode avec la cour par un mauvais traité; madem.

de Guise, Montrésor et Goulas font cette négociation, XLII, 1. Haban-donne le duc de Beaufort, mad. de

Montbazon, et les exiles qui l'ont conseillé, 2. Refuse de voir Mademoiselle, et la menace de la faire arrêter si elle vient le trouver, 12; et de faire fermer les portes d'Orleans

si elle veut y venir, 14. Sa colère et ses emportemens contre elle en résence de MM, de Beaufort et de Béthune, charges de ses pouvoirs, 17. Il ordonne à son chancelier de s'assembler avec les gens que M. de

Béthune lui amènera pour conclure ses affaires; refuse de voir Made-moiselle, à qui il écrit une lettre fort douce , 18. Ecrit à son chancelier une lettre dans laquelle il eta-

blit contre lui-même le droit du duc de Richelieu, et blame Mademoiselle et ses gens, 24. Son emportement

contre un valet de pied de Mademoiselle, 45. Son accommodement avec la cour produit peu d'effet pour lui et pour ceux qui out pris ses interets, 93. Il se rend à Paris

our y poursuivre son procès contre le duc de Richelieu, 121. Le gagne, 124. Recoit Mademoiselle à Blois, 150. Ecrit à Mazarin pour lui an-

tainebleau, où est la cour; pen di cas qu'on y fait de lui, 337. Visst passer 10 ou 12 jours à Paris; emni

qu'il y éprouve, 417. Son mêres-tentement contre la Reine et le cadinal; madame de Choisy l'entre tient toujours dans l'espoir que k

Roi se mariera avec sa fille du second lit, 418. Il refuse d'aller a le fète donnée à Berny par Lyonne. 420. Reçoit la cour à Chambord. chasse avec le Roi, 422. Lui donne à diner à Blois; lui présente «

filles, 413. Les recommande a Ma demoiselle après sa mort, i ai Détails sur ses dernières annees a sur ses derniers momens, 469. Sos corps est porte à S.-Denis sans best coup de ponipe, 470. (Maden à Montpensier.) — Il se rend plu-

sieurs fois au parlement de la per de la cour, pour y faire versier ses edits, ou pour obtenir des sodifications aux arrêts de la con dineations are a recommended in the pagnie, XLIV, 201 et suiv. Portrait de ce prince, 308. Ses frayeur. XLV, 101. Il se rend au parlement, où il commande à mad. la priscesse de Coude, douairière, de sor-

tir de Paris, selon l'ordre du Ru. 106. Voit M. de Courgues, presid. du parlem, de Bordeaux, 130, Cede aux conseils que la cour lui fut donner par lui, 131. Assemble ches lui le garde des aceaux , Le Tellier. M. de Beaufort et le coadjuteur, but de cette assemblée; ce qui s'y passe.

132. Il propose au parlement ce qu'il a offert aux députés de Bordeaux, 134. Comment il apaise le bruit qui s'elève dans la grand chambre an sujet des plaintes des deputés do parlement de Bordeaux. 13-Ses plaintes au coadjuteur contre le

cardinal, 138. Il envoie a l'archiduc le haron de Verderonne pour traiter de la paix, 144. Lieu convenu post une conference entre Monsieur et l'archidue, 145. Il recoit de la conf plein pouvoir de traiter, 116 5.

200. Objet de cette assemblée: ir-résolution de Monsieur. 262. Son raller trouver la cour a l'onan, 177. Comment il s'y con-78. Demande le chapeau de pour le coadjuteur, 180. a résolution de faire sortir res, 182. Approuve la négo-t le plan de conduite arrête princesse palatine et le co-, 191. Les decouvre au male Gramont, 195. Comment lie à cette indiscrétion, 196. on traité ; quelles en sont litions, 197. Sa reponse aux du parlement, qui le prient rr » ses deliberations sur les a presentees par les princes, fuse de se déclarer au parle-ontre la cour : charge le cor d'y parler en son nom, 216. ive ce qu'il a dit; refuse de rmer les portes de la ville; r à la Reine qu'il n'ira plus is-Royal tant que le cardinal ang Commande au coadiufaire part au parlement de la aimo qu'a faite le cardinal ambre hasse de Landres avec mpagnie, 230. Refuse de rele cardinal et même la Reit defense aux marechaux de de reconnoltre d'autres ore les sienst se rend au parpour l'assurer d'une corresice parfaite avec lui. 221. e qu'il fait faire a la Reine rgane do parlement, 228. se a ce que le coadjuteur. a retraite du cardinal , fasse u patrouilles dans le quartier nis-Royal, 234. Propose au ent de faire expliquer la Reine loignement du cardinal, et man retour, 235. 5 excuse rendre sa place au conseil. efuse de donner aucun ordre rit pour empêcher le Rui de de Paris, 239 se rend avec oup de prine au parlement; requ'il y prononce, 253 Va ant des princes, leur donne er, 255 Tient chez lui une lee des princes et autres, elaberer our le changement de re que vient de faire la Reine,

étonnement de la retraite de M. le prince; il lui envoie donner toutes les assurances possibles, 303 Assure le parlement que la Reine n'a en au-cune pensée de faire arrêter M. le prince, 309. Sa conversation avec le condjuteur, 300. Motifs de sa conduite envers la cour et M prince, 310. Sa conversation avec le condjuteur sur le raccommodement rojeté entre M. le prince et **la cour,** 332 Il lui donne ordre de prier le princesse palatine de presser la Reine de faire cet accommodement, 334. Effet que produit sur lui la reponse que la Reine lui fait faire, 338. Sa joie de l'engagement que le coadjuteur prend pour lui avec la Reine reprime. 347 Se rend cler la Reise, pour lui confirmer par serment ce qu'il a promie par la voie du cosd-puteur, 348. Va au parlement, assenti la serd constant la serie du cosd-puteur, 348. Va au parlement, assenti la serd constant la confirme la la confirme la la confirme la confirm quel il rend compte des efforts invtiles qu'il a faits pour raccommo-der la Reine et M. le prince . 369. Sa conversation avec M. le prince pour lui persuader de ne pas insis-ter a l'égard des sons-ministres, 350. Sa conduite an parlement no satisfait ni la Reine ni M. le prince, 351. 361. Il va donner a la Reine des explications sur la visite qu'il a recue de M. le prince; est recu par elle avec une pitie qui tient du mépris. 391 Répond à M le prince, qui le presse de se trouver au Palais, qu'il est oblige d'aller prendre l'air pour quelques juurs a Limours, 3-4. Re-vienta Paris: se rend chez la Reine, 3-5 Appule au parlement les dé-fiances que M. le prince y manifeste, 342. Refuse d'aller au parlement, 391 Signe un billet par lequel 🛭 desapprouve l'écrit que la Reine a fait lire aux compagnies souvernines contre M. le prince, 340 Fait pro-mettre a M. le prince qu'il a fra au Palais que lui sixieme pourva que le conduteur som age a n'y aller qu'avec un pareil nombre, fall. Va trouver la Reine pour l'engager a

parlement; son discours en cette e-

casion, 74. Se rend à l'assemble générale tenue à l'hôtel-de-ville, s

y fait une déclaration parcille à celk qu'il a faite au parlement, 76. De

clare au parlement que l'armee &

Mazarin s'étant emparée de Mdu et de Corbeil, il est oblige de fire approcher ses troupes de Paris, A.

defendre aux deux partis d'aller au Palais, 409. S'en va à Limours, 419. Revient au parlement, où il appuie la demande de M. le prince pour obtenir un arret en forme en sa faveur, 422. Se range du partide M. le prince, et ne garde plus de mesures avec la Reine, 425. Fait paroître un grand empressement pour que M. le prince ne s'eloigne pas de la cour, 428. Pourquoi il souhaite l'éloigne-

ment de la cour, 436. Se déclare dans Paris et dans le parlement contre le retour de Mazarin, 450. Sa conduite équivoque envers la cour, 452. Il refuse le tiers parti que lui pronose le coadjuteur, 457. Vient propose le coadjuteur, 457. Vient au parlement, et s'oppose a l'enre-gistrement de la déclaration du Roi contre M. le prince, 460. Excite une petite émeute contre le retour du cardinal, 462. Annonce au par-lement que le cardinal est arrivé à Sedan, et propose d'arrêter ses desseins, 160. Ses irresolutions, XLVI. 5. Chagrin qu'il eprouve de l'arrivée de M. de Nemours à Paris, Il justifie au parlement la marche des troupes de ce seigneur, 9. Se determine à joindre ses troupes à celles de M. le prince, 14. Justifie la conduite de M. de Rohan, gouverneur d'Angers, par les arrêts pris par le parlement; relève la contradiction de ces arrêts, 17. Proteste qu'il ne consentira jamais au retablissement du parlement, 18. Pa-roles memorables au coadjuteur; sa reponse a M. de Damville, qui le presse, de la part de la Reine, a ne point joindre ses troupes celles de M. de Nemours, 20. empêche que le parlement ne delibère sur la marche des troupes

de M. de Nemours, 44. Se moque de toat ce qu'on lui dit contre le coadjuteur, 47. Sa colère coutre Goulas et Chavigny, 57. Il consent avec beaucoup de peine à envoyer

Mademoiselle au secours d'Orleans,

58 Son embarras a la nouvelle de

l'arrivee de M. le prince à Paris ; il commande au coadjuteur de mettre

les choses en etat d'obliger M. le

Fautes qu'il commet, et qui l'empe-chent de profiter de l'imprudesce de la cour, 82. Il négocie servite-ment avec elle ; paroles à cette oc-casion, 102. Il demande au pariement qu'il lui donne plein pouvoi. mauvais effet que produit cette de-mande, 107. Envoie demander se parlement quelle place il donnen au duc de Lorraine, 117. S'emporte avec beaucoup d'emotion contre les conditions proposées au parlement par la cour, 120. Son agitation per-dant le combat du faubourg S.-Astoine, 124. Son dessein d'enlever k coadjuteur, et de le mettre hors de Paris, 136. Pourquoi il échoue, 127. Un propos inconsidere qu'il tient avec M. le prince en sortant de l'as-semblee de l'hôtel-de-ville deviest la cause d'une sedition sanglante. 128. Il fait établir M. de Beaufort pour gouverneur de Paris, et Bros sel pour prevôt des marchands, 133 Sort de Paris avec 1,200 chevaux pour ramener les députés, 134. Pre le parlement de nommer deux de ses membres pour entrer dans le conseil qu'il se voit oblige de former en qualité de lieutenant gene-ral, 136. Noms des membres de ce conseil, 137. Motif principal et unique de la conduite de Monaieur, 138. Ses agitations; ce qui les caur. 148. Son irresolution le fait agir a contre-temps, 180 et suiv. Il envoie à la cour M. de Joyeuse-S -Lambert pour négocier ; peu de succès de

cette negociation, 126. Il jette de la defiance dans le parle**ment, en y** 

montrant une lettre qu'il a reçue de

la Reine, 187. Sa conduite moste-

bève ce que les négociations meucé, 188. Il promet à mpaguie de tirer de M. de t la demission du gouverne-Paris, 189. Recoit une letoi qui lui annonce qu'il fera ée a Paris ; son etonnement ie la cour n'a pas goulo névec lui, 191. Sa conversae Madame et le card, de sue ridicule de son empor-191 Il refuse d'aller nu de-Rui, 195. Recoit ordre de Paris, et de se retirer a Li-198. Obcit a cetordre, 205. de Retz 🖰 — Il se laisse perar les emissaires de la Reine, nge du parti de la cour, [3. La Brine et mad. de se obtiennent de lui qu'il · a l'emprisonnement de M. , 94 Ses paroles a la noul'emprisonnement des prin-Il les fait transferer a Mar-100. Negovie avec l'archid. · I mvitation du parlem., il lre sa place dans cette commalgre les efforts que fait la air I en detourner, 120. Son an parlement en reponse stes do cardinal contre lui. demande que le Roi et la i ut tres launblement supmettre les princes en li-t d'eloigner le cardinal de t du copseil, 180 Se plaint ment des defenses que la envoye fore, an prevôt des da et a tionales officiers, de , 13). Porte aŭ parle**ment** le de l'eloignement du cardestaro quil nura chexila l'aptre que les princes se-laberte, 133. Sa reponse x deputes que loi envoir la ponse dure qu'il fait a M. le bent. Bet was Conferie chez l'al avec les comode la l'eme, ou il est cons movens de rendre la liv princes, 136 Il donne es poor prevenir l'enfevees sur le chemin de S -De-

la noblesse pour l'exhorter à se sé-parer, 1/3. Son embarras en voyant le changement opéré dans le conseil, 1/7. Il refuse d'envoyer enlever de force les sceaux d'entre les mains du prem. présid , 1 [8. Justifie la Reine au parlement de l'intention qu'on lui suppose d'avoir voulu arrêter M. le prince une seconde fois, 155, Accepte de s'entremettre pour ramener l'esprit de M. le prince, 158; ce qu'il fait, 150. Se retire des assemblees du parlement, a cause du tomolte qui se fait tonjours dans la salle du Palais; donne avec beaucoup de peine une declaration en faveur de M. le prince, 170. Empêche pen-dant 15 jours que la declaration du Roi contre M. le prince ne soit enregistree au parlem.; commence a serefroidir un peu pour lui , 192. La rentrée du cardinal le rapproche de M. le prince : il se tient a son parti avec plus de fermete qu'on ne ponvoit l'esperer, 200. Assemble un corps de troupes contre Mazarin, 201. Temoigne au coadjuteur une véritable joie de sa nouvelle dignité de cardinal, 211. Va au devant de M. le prince, qui revient a Paris: le conduit an parlement, 215. Lait nne tentative pour se rendre maître de la ville de Paris, 2011. Accepte la qualite de lieuten, genér, du royaume, que lui donne le parlement, 235. I tablit un conseil au Luxemlourg, 136. Gur John 1 - Il est precede, entoure et suivi d'une infinite de coquins qui crient sans cesse Point de Mazarin! XLVIII. 19. Est supplie par les présidens à mortier de reprimer l'insolence de la populace; sa reponse au parlement a ce sujet etonne tout le monde, 66. Le bruit se repand parmi le peuple qu'il a eté declare heuten, genéral par tout le roy nune, 67 Il va voir l'armée des princes à Montrouge; ses terreurs, 80 Il assiste au parlement, où la reponse du Roi aux députes de la compagnie est lue; se retire en disant qu'il se trouve mal, qu. Va rendre visite au card, de Retz,

qui s'est plaint de lui, 97. Ne peut être amené par M. le prince à consentir à la paix sans que Mazarin s'éloigne, 101. Ouvre l'avis au parlement d'envoyer les gens du Roi assurer S. M. que lui et M. le prince sont prêts à poser les armes, pourvu que Mazarin soit eloigné, 102. Ne veut jamais, malgré les instances de ceux de son parti, se résoudre à aller aux portes de la ville pour faire donner passage à l'armée de M. le prince, 109. Son ordre écrit à Broussel de Louvières, gouvern. de la Bastille, pour favoriser l'entrée des troupes de M. le prince dans Paris, 111. Il consent avec beaucoup de peine à envoyer quelques-uns de ses gens à l'hôtel-de-ville pour faire cesser l'émeute, 145. Sa réponse aux six corps des marchands qui viennent lui demander des passe-ports pour aller à la cour assurer le Roi de leur fidélité, 325. Sa frayeur des assemblées qui se tiennent au Palais-Royal; mesures qu'il prend pour la garde de sa personne, 344. Envoie dire au duc de Bournonville qu'il est dans l'intention de le faire arrêter, sur ce qu'on lui a assuré qu'il est envoyé ar la cour pour travailler au retour du Roi, 349. Lui envoie un passeport pour s'en retourner en cour, 350. Sachant que le maréchal de L'Hôpital, le prevôt des marchands et autres magistrats sont envoyés à Paris par le Roi, il leur fait écrire qu'ils ne seront pas reçus; que toute la ville s'est mise en marche contre 366. Envoie en cour le sieur d'Aligre pour traiter de son accommodement; ordre que lui donne le Roi de se retirer, 368. Il s'engage par écrit à quitter Paris, 370. Part, avec MM. de Rohan et de Brissac, pourallerà Limours, 371. (Conrart.)

Il se rend chez Richelieu pour lui faire des reproches, et lui déclarer qu'il ne sera jamais son ami ; s'en va en Lorraine, puis en Flandre; noms de ceux qui le suivent, XLIX, 63. Il entre en France avec des troupes étrangères pour se joindre au duc de Montmorency, 66. Envoie decencie ses troupes; va à Tours, 6 Sort de France, et va retrouver la Reine mère à Bruxelles, 68. Fait su traité de paix avec le Roi; revieu en France; raisons qui de part a d'autre accélèrent la conclusion de traité, 70. Est nommé genéralisi-me de l'armée qui est dirigée coute

les Espagnols, maitres de la Pierdie; reprend Roye par composities. 129. Nose exécuter le complot qu'il a formé avec le comte de Sois contre la vic de Richelieu, 145. 52 retire à Blois, 146. Revient trouve le Roi à Orleans, et se raccommele avec lui, 149. Se lie avec le dac à Bouillon et Cinq - Mars coatre le cardinal; accord fait entre eux. 3

Il écrit au cardinal une lettre ples

de soumission et d'excuses, le cor ırant d'obtenir du Roi son pard

387. Est interrogé par le chancilier, se retire à Annecy d'après l'ordre de Roi, 389. Obtient par le moyen de cardinal de revenir à Blois, 392. Re vient à la cour après la mort du cardinal, 401. Résiste au conseil qu'es lui donne de se faire déclarer régus après la mort du Roi, 407. Se real en Flandre à la tête d'une armée, 444. Assiège Gravelines, 445 La prend par capitulation, 449. Asprend par capitulation, 430. A siège Bethune, qui se rend par co position, L, 16. Commande les ge de Courtray, 34. Entre dans cette ville après la capitulation, 35. Presi le chateau d'Ingelmunster, 37. Assiege Bergues S. Vinox, qui serend; assiege le fort de Mardick, 38. Le

reprend par composition , 39. Tom-be dangereusement malade, 84. Son mecontentement envers la Reine. qui refuse de ceder aux pretentie de l'abbé de La Rivière, 86. Il s'ab sente du conseil, et n'y revient que lorsqu'il a obtenu ce qu'il des doit, 87. Sur l'invitation de Ma rin, il assiste aux assemblees de chambres du parlement, et rappor-te à la Reine les résolutions qui y ont été prises, 120. Obtient du parlement qu'il nommera des depu pour conferer avec la Reine des qu'il ait été consulté ; refuse de repa

moder les disséı d'accon inutilité de ces conférences, : rend tous les jours au Paar contenir par sa presence monde dans le respect, 211. contentement contre l'abbé Rivière, 212, est augmenté d. de Chevreuse et de Mont- Sa réponse à l'archidue, a fait proposer de traiter de issue de cette negociation, uiv. Il propose Marcoussis lieu ou les princes prisonvivent être transferes, 256. h. de Chevreuse et le garde aux le décident à aller saluer a Fontainebleau; reproches fait la Reine, 269. Elle lui de qu'il consente que les soient transferes au Havre, y consent avec quelque pei-. S'en repent d'après les reations du coadjuteur, et veut a ter, 252. Se declare liauteontre le cardinal, 259. Sa e au cardinal, qui compare ndeura a Cromwell, 265, Il aux envoyes de la Reine rent plus se trouver au cont que le cardinal y sera, 267. Lau parlement, discours qu'il intre le cardinal, 268. Autre a sur la retraite du cardinal berte des princes, 272 et sui-l refuse d'aller chez la Reine que les princes soient hors de , 2-1. Consent a une confé-ner le garde des scenux; rén qui y est prise pour la li-es princes, 275 Precautions rnd Monsieur pour empécher ie du Roi de Paris, 276 et l va au devant des princes, ente a la Reine, leur donne er, on se trouvent le duc de rt et le condjuteur, 281. S'acnec la Reine pour dimoudre ibler de la nobleme, 182. Son tentement au sujet de la noon de deux nouveaux mini retuse d'aller au conseil, 286. it que les secaux soient reni chancelier, 257. Se trouve · de la nomination des nou-

rultre au conneil, 303. A la nouvelle du retour de Mazarin, se déclare hautement contre le Roi; fait marcher des troupes, dont il donne le commandement au duc de Beaufort, 317. Demande des secours au duc de Lorraine; loge ce prince dans son palais a Paris, 3{5. Est nommé lieuten, gener, de l'Etat par le par-lement; forme un conseil composé des gens du parlement, de la cham-bre des comptes, de la cour des ai-des et de la ville, 356. Appelle de nouveau le duc de Lorraine, 361. Veut en vain s'opposer aux as blées des royalistes, 369. Reçoit or-dre du Roi de sortir de Paris; hé-site à obeir, 373. Sur un nouvel ordre, il quitte **Paris le lendemain de** l'entree du Roi dans sa capitale, 374. Accepte l'amnistie du Roi, pro-mettant de se soumettre à ses volontes, 3-6. Vient saluer le Roi à La Fere : est traite par Mazarin avec de grands respects; retourne à Blois, LI, 11. Récoit le Roi et la Reine mère à Chambord; les conduit à Blois, où il les traite avec magnifience, 82. Sa mort, 98. (*Mon. de* Montglat. )—Causes apparentes de Cause véritable, 236. Le comte de Sallazar vient le complimenter à Namur : Gaston descend chez lei à Bruxelles; va au palais de l'Infante; comment il est reçu, 237. Est cor duit a l'appartement de l'archidue ; va voir la Reine sa mère à Malines ; retourne à Bruxelles sans avoir p obtenir qu'elle y revienne avec lui, 238. Sujets de mécontentement que la Reine a contre son fils, d'après ce que publient les minist, de S.M., 239. Il fait part à l'Empereur, à S. M. Catholique et au roi d'Angleterre des raisons qui l'ont obligé chercher sa sûrete en Flande 242. Envoie tous les jours myoir de nouvelles de la sante de sa mère, et va toutes les semaines la voir; renouvelle inutilement ses ins pour l'engager à revenir à Bruselles;

217

communique à l'Infante et au marquis d'Aytonne les propositions qui lui sont faites de la part du cardinal, 244. D'après leurs conseils et

celui de sa mère, il entretient des négociations avec lui; prend parti dans l'armée espagnole contre les Hollandais, 245. Y donne des preuves de son jugement et de sa genérosité, 246. Retourne à Bruvelles;

va recevoir sa mère à Termonde,

. Envoie au devant de Madame,

qui s'est réfugiee à Thionville; va hui-même la trouver à Marche, et revient avec elle à Namur, 248. Les intelligences de Richelieu en Allemagne, et la mort de l'Infante, ruinent les espérances que le prince a concues de sa négociation, 250. Raisons qui l'obligent a conclure

Raisons qui l'obligent a conclure un traité avec l'Espagne; l'assassinat tenté sur Puylaurens en retarde l'execution, 256. Le prince envoie chercher le marq. d'Aytonne pour aviser aux moyens de découvrir l'assassin, 257. Le traité conclu avec l'Espagne fait cesser celui qui etoit menage en France par l'entremise de Delhène; le prince est trompé par les longueurs et les remises des Espagnols, et contrarié par les sourdes mences de la Reine sa mère, qui

vent ruiner Poylaurens, 261. Il consent à reprendre le premier projet proposé par Delbine; ce projet, restreint à deux points essentiels, est adopte par le Roi et par S. A., 262. Sûrete promise aux serviteurs de Monsieur, notamment a Phylaurens, 264. Monsieur parvient atromper le marq, d'Aytonne sur ce traite, 265. Comment il sort de Bruxelles et arrive a La Capelle, 267. Est recu dans cette place, d'où ils envoie dire au marq, d'Aytonne les raisons qui l'ont oblige a sortir de raisons qui l'ont oblige a sortir de

Flandre, 268. Arrive a S.-Germain apprès du Roi, 270. Vif ressentiment que lui cause la detention de Puylontens, 275. Il chasse avec ignomune Delicene de sa presence; pourquoi, 280 et suiv. Est nomme pour commander l'armee qui doit faire le siège de Corbie; convoque l'arr.-ban, 201.

agens secrets de Richelieu qui se auprès de lui, 3:5 et suiv. Commez il est amené à conclure son tracavec la cour après sa retraite à Elæ 323; et se détermine à aller trons le Roi à Orléans, 5:7. Commest:

y est recu par le Roi et par le sedinal; il envoie au comte de Sessons le comte de Brion et Duza pour l'informer de son traite ne la cour, et l'engager à y entre la

même; ce que M. de Soissons re fuse hautement, 338. / Montrere — Portrait et caractère de Gasta LVIII, 57. Envoyé de la partarb Reine au parlement, il represata cette compagnie l'avantage que la ennemis de l'Etat tireront de sace duite, 73. Consent, contre sa pepre inclination, à réduire les las-

siens par la force, 97. Recoit coirde sortir de Paris le jour quele L.
y entre, 266. (Mem. de M. de ...
H demande le chapean de corinal pour l'abbe de l'a Riviere, LV.
356. Temoigne a la Reine son mcontentement de ce que le pr. de
Couti est nommé cardinal au predice de cet abbé, 358. par les minuations duquel il s'cloigne de Mazorin et de la Reine, 361. Preposi-

par la Reine, 364. Son meconiente ment éclate en menaces, 365. Il ra un traité avec la cour, 368. Fefix d'accorder à la princ, douairière d Condé de rester a Paris, I All et et suiv. Se rend au parlement et motiver son refus, 78. Ses par es aux deputés du parlement de les

tions faites pour le sati faire restes

deaux, transmises par les gens it Roi a la grand'chambre, que et repetres par lui-même aux chambre assemblees, que Conference treus agalerie du Luvembourg per aviser aux moyens les plus premit de pourvoir à la subsistance autronpes, qu' Le duc d'Orleans fat voir au parlement des lettres atterceptres du marquis de Suller lequel traite a Madrid pour le parlequel traite a Madrid pour le parle

lequel traite a Madrid pour le part de Bordeaux, 101. Ses propositions a cette occasion, 102. Sa repone aux propositions de l'archiduc, 108. Il refuse d'aller à la rencontre du Roi a Fontainebleau ; pourquoi , 112. S'y rend quelques jours après ; accueil qu'il y recoit, 113. Echauffe par les discours du coadjuteur, il declare hautement a Fontainebleau qu'il ne veut pas consentir à la translation des princes au Havre, 115. Comment il est ramené par Le Telher a d'autres sentimens, 116. Son mecontentement contre le cardinal, 138. 1 fr et suiv. Il refuse d'assister au conseil tant que le cardinal y sera present, 144. Fait le même refus jusqu'à ce que la liberte des princes soit assurce, 15g. D'après les conseils du coadjuteur, il insiste aupres de la Reine pour la prochaîne demander par une assemblee de la noblesse (M) Son discours au par-lement sur ce sujet, 191. Reponse do prem prés : 192; du marechal de Gramont, 193. Le duc se voit force d'approuver les conclusions do dernier, 194. Comment il tra-valle avec M. le prince à accommoder l'affaire concernant la tenne des Etats-generaux, 105. Sa reponse au prem presid touchant la demande que lui fait le parlement de s'unir a los pour obtenir du Roi la declaration de l'exclusion des cardinaux francais des conseils de S. M., 195 Il temorgne au garde des sceaux son aversion pour Le Tellier et Servien, declarant qu'il ne peut se trouver au conseil avec le premier ; reponse ferme de la Reme a ce sujet, 198. Son mes ontentement contre la Reine a l'occasion du rappel de Chasigny a i ministère, a ri Conseil tenu chez lar, 113. Breslution qui y est prise, et que le duc execute avec assez de fermete, 313 et 314 Son esprit est empetsonne par ses consultans se-crets, quel est leur but, 325. M. le dat dit en perlement qu'il a fait trat son possible pour obtenir quelque los sur l'esprit de M le prince, et que la a pu y reussir, 226. Son entrevue user M le prince ne pro-duit aucun offet, 228. Il conseille

a la Reine d'éloigner de ses conseils Servien, Le Tellier et Lyonne, 233. Presse en vain M. le prince de s'accommodér avec le Roi et la Reine, 238. Il n'ose lui résister en face, 2 jo. Il envoie au parlement un écrit qui desavoue les plaintes de la Reine contre M. le prince, et justifie ce dernier; las des affaires publiques, il ne sait à qui se livrer, 243. Il s'oppose au changement du ministère, dia. l'avorise par son consentement les desordres executés par les amis de M. le prince ; dans quelle vue, 282 et suiv. Signe l'union avec M. le prince, se reservant la liberté de conferer avec le condjuteur quand bon lui semblera , 317. **Demande au** parlem, qu'afin de s'opposer à l'en-tree et au sejour de Mazarin, toutes les affaires publiq. e**t ce qui les con**cerne ne soient deliberées que toutes les chambres assemblées, 323. In-terrompt Oner Falon dans ses conclusions; a quelle occasion, 326. Envoie a Orleans Mademoiselle, sa fille, pour debaucher les esprits, 348. Sort de l'aris avec ses gardes pour aller au devant de M. le prince, 3 io. Il reroit ordre de sortir de Pa ris le jour ou le Roi y rentre, 167. Se retire a Blois, 172. Omer Talon.)

retire a Blois, (72. \*\*Omer Telon.)
GAUCOURT M. de travaille avec
Chavigny et Rohan à détruire le
coadjuteur dans l'esprit de Monsieur, XLVI, (6.
GAUWIN ou GOMIN, maître des re-

CALMIN OU GOMIN, maître des requetes, parle au nom de ses confrères à Mazarin, avec une hardiene etonuante, contre l'augmentation de 12 nouvelles charges projetees, NAVII, 315. Fait au Roi une harangue hardie contre les pretentions du parlement, NXXIX, 354.

CALMONT le sieure de les contractes.

Carnour le sieur de jest envoyé par la cour a Rome pour solliciter l'agrement de la demission du card, de Ret. XLVII, 207. Garries l'able obtient la con-

Gattien I able obtient la confiance du comte d'Oxford, premier ministred Augleterre; manistance, as fortune, il est employé dans les negociations, LXVI, 178. Sas conferences avec le duc de Berwick sur les affaires du roidneques, 219. (Ber-wich.) — Il est cholei per les mi-nistres d'Angleterre pour entamer de nouvelles négociations de paix; vient à Peris, LXVIII, 17. Rend compte au minist. de France de l'état du goovernem, présent de l'Angleterre, et des moyens d'entamer une néguciat., :8. Est renvoyé à Londres avec une lettre et des instructions, 21. Revient à Versailles et repart pour l'Angleterre, chargé d'un mémoire tel que les ministres anglais le demandent, 22. Il appuie les de-mandes de l'Angleterre, 23. Le roi de France répond aux ouvertures que font les Hollandais dans le sens et selon les termes que l'abbé Gautier a proposés, 25. L'abbé Gautier porte a Versailles un mémoire dressé par le secrétaire d'Etat S.-Jean, 52. Le Roi en dresse un autre en réponse; et, par égard pour les ministres en-glais, se relàche de ce qu'il pouvoit pretendre équitablement, 53. L'ab-bé Gautier, et nou le maréchal de Tallard, out l'honnour de porter les premières paroles de paix au Roi, 79. Il est chargé de dissiper les inquiétudes des ministres anglais sur les bruits répendus à Londres par les ennemis de la paix, 83. Porte à Versailles un mémoire de ces ministres contenant les éclaircissemens que le Roi avoit demandés à la Reine, 87. Reporte à Londres la réponse du Roi aux questions faites par les ministres anglais; en quoi consiste cette réponse, 105. Récompense ac-cordée par le Roi à l'abbe Gautier, 111. Comment la réponse du Roi est reçue par les ministres anglais et par la Reine, 112. L'abbé Gautier informe de la part da Roi les ministres anglais des différens complots fors par les ennemis de la paix, 117. n. de Torcy.)

Gava, italien, découvre au sergent-major Destulau le complot formé de livrer Casal à l'armée espagnole, XXX, 380.

gnole, XXX, 380.
GERHARO ANVERE, général artisan, cherche à soulever la populace de Raples contre le duc de Guise,

XXXV avec IT N. tr ďO de la m clamé gé troupes, d'abando qu'il saura Vient dom Guise, et lai £ son autorité de quantité de : demander au d guel de Santis. au baron de N prendre des lis donnera à co armes du roya des correspondent don Juan d'Autric endre l'abati G penare i au frères Giord les intelligences me le chef, 37. C au piége que l a voulu conde Vinc soulèvement qu 88. Cherche 91. ( **Mán. 👍 G** Groscus (le p

un autre relà tionnés pour dens les ma Reine et louant M. le

il.VIII, 319. 25. electeur d'Hanovre, armdres, où il est reconnu nduite lui suscite des en-XVI, 226. \ Mem. de Ber-Sa haine pour son fils le Galles; sur quoi elle est XXVI, 289. Il se réconson fils, do moins en appur l'entremise de la prin-balles. 436. Exige du rérance qu'il revoque l'am-olennelle que ce prince ni envoyer, 437. (Du-

TE PRÉDÉRIG DE NASSAU EST. anier au siège de Gueldre,

 Balthazar : assassine le inge; son supplice; com-supporte, \$1, 427. aucien benedictin , a Malmes avec Quesnel; msfere en France; après e captivite, il signe pure-amplement le formulaire.

jie le marquis de 'assiège so le marquis ne assirge , XLIX, [26, 1st ecrase ànes d'un bastion , [27, B. le marq de , frère du

, est tur au siege de Lé-• j.

🖚 le marq de , frère dea a capit des gardes, reçoit minettre si charge, pour muse de sang repandu en la Lor. XXXVII. 445. Motteville. - Est in-

 charge de capitaine des sirquot, sa disgrace aus->up d'ennemis au cardi-\* Montgiac.;

\* le marq de , maréch.,

\* Aeras.

\*assumer devant Arras, XIIX, 271

or Voisies, conseiller au , maltraite et depouillé rute de I hotel-de-ville, as moins que l'aris etoit ja princes neus**sent pris** Itares, XLVIII, 151. conwiller au parlement, remet à Sully un mémoire du père Cotton, renfermant des questions

faites à une possédée, VII, 117.
GISORS (le comte de), fils du ma-réchal de Belle-Ile, est tué à la ha-taille de Crevelt, LXXVII, 158.
GLARDÈVES (l'évêque de), après avoir goûté la proposition de M. Le Prevot de faire rentrer Paris dans le devoir par la voie de la douceur, jette les yeux sur le père Berthod our l'envoyer auprès de la Reine, XI.VIII, 208. Ne pouvant faire sortir le père Berthod de Paris, il valuimême a la cour avec un passe-port de M. d'Orleans, et charge le père Berthod de negocier avec M. Le Pro-vôt dans la ville, 299. Communique à la Reine et au cardinal le dessein

pour lequel il est venu, et le leur fait goûter, 306.
GUEEN (le général) est fait prisonnier a la bausille de Nordlingen, puis echange avec le maréchal de Gramont, fait prisonnier à la méma lestaille.

Gonzpor (Edmond), juge de paix, entend Titus Oates sur la conspiration des catholiques contre la per-sonne du roi d'Angleterre, LIX, 163. Est assassiné peu de jours après,

164. Gozunz, général des armées de fuis entrer des secours l'Empereur, fait entrer des secours dans Brisach, XXX, 329. Entreprend de forcer les retranchemens des Français, 332. Est repousse avec perte, 333. Est arrêté prisonnier par ordre de l'Empereur, qui lui fait faire son proces pour n'avoir pu empé-cher la prise de Brisach, 335. (Mén. de Richelieu.)— Est arrêté par ordre de l'Empereur, et conduit à Vienne pour n'avoir pu empécher la reddition de Brissell, XLIX, 196. Lat tue à la hataille de Tabor aves le comte de Brusy, L., 5. ( Montglat.)

GOEDRAH (mad. de ,. Sa naissan ce, sa heauté, son caractère, son m riage avec le fils de l'avocat Galland. XLVIII, 188 et suiv.

GONDARN (le père), général de la congrégation des pères de l'Oratoire,

les affaires du roi Jacques, 219. (Ber-wick.) — Il est choisi par les mi-

GENN

nistres d'Angleterre pour entamer de nouvelles négociations de paix; vient à Paris, LXVIII, 17. Rend compte au minist. de France de l'état du gouvernem. présent de l'Angleterre, et des moyens d'entamer une

négociat., 18. Est renvoyé à Londres avec une lettre et des instructions, 21. Revient à Versailles et repart pour l'Angleterre, chargé d'un mémoire tel que les ministres anglais le demandent, 22. Il appuie les de-

mandes de l'Angleterre, 23. Le roi de France répondaux ouvertures que font les Hollandais dans le sens et selon les termes que l'abbé Gautier a proposés, 25. L'abbé Gautier porte à Versailles un mémoire dressé par le secrétaire d'Etat S.-Jean, 52. Le Roi en dresse un autre en réponse;

et, par égard pour les ministres an-glais, se relàche de ce qu'il pouvoit pretendre équitablement, 53. L'abbe Gautier, et nou le maréchal de Tallard, eut l'honneur de porter les premières paroles de paix au Roi, 79. Il est chargé de dissiper les inquiétudes des ministres anglais sur les bruits répandus à Londres par

les ennemis de la paix, 83. Porte à Versailles un mémoire de ces ministres contenant les éclaircissemens que le Roi avoit demandés à la Reine, 87. Reporte à Londres la réponse du Roi aux questions faites par les ministres anglais; en quoi consiste cette réponse, 105. Récompense ac-cordée par le Roi à l'abbé Gautier, 111. Comment la réponse du Roi est reçue par les ministres anglais et par

me de la part du Roi les ministres anglais des différens complots formés par les enneusis de la paix, 117. ( Mém. de Torcy. ) GAYA, italien, découvre au sergent-major Destulau le complot for-mé de livrer Casal à l'armée espa-gnole, XXX, 380.

la Reine, 112. L'abbe Gautier infor-

GENNARO ANNERE, général arti-n, cherche à soulever la populace de Naples contre le duc de Guise,

XXXVII, 337. Traite crèt avec l'Espagne pour faire rentre

Naples sous son obdissance, et de tient sa grâce, 343. Comment a trahison s'exécute, 344. Il est arrês prisonnier, 401. (Mém. de Motaville.)—Devient chef des sédities de Naples après la mort de da Francisco Toralto; leur conseils de demandes du secours an sei de de demander du sécours au roi 🛦 France, L, 77. Entretient des car-

respondances avec les Espagads;

persuade au duc de Guise de sorts de Naples, 106. Ouvre les portes à la ville à don Juan et au come d'Ognate, 107. Est arrêté, et ese-cuté quelques mois après, sel. (Montglat.)—Gennaro se fait somer capitaine général; envoie se agent chargé de negocier avec k

agent charge de liegotier avec a Pape, ou avec les ministres de Fra-ce, 1.V, 31. (Notice) — Est cause de la mort du pr. de Massa, et pre-clamé général, 120. Refuse de dosner de l'argent pour la levée des troupes, 202. Refuse avec insolence d'abandonner l'autorité , et déclar qu'il saura bien la maintenir, 315 Vient demander pardon au duc de Guise, et lui fait renonciation de

son autorité, 322. Vient, à la tête de quantité de gens de la popular. demander au duc la grace de Mi-guel de Santis, 331. Fait propose au baron de Modène que s'il vest prendre des liaisons avec lui , il lai donnera à commander toutes le

armes du royaume, \$18. Entreties des correspondances secrètes avec don Juan d'Autriche, I.VI, 17. Fait endre l'abati Gennaro et les deux pendre I aunu Gunne de la impete frères Giordano, auxquels il impete les intelligences dont il est lui-me me le chef, 37. Comment il echappe au piege que lui tend le duc, qu'il a voulu assassiner, 62 et suiv. Se-conde Vincenzo d'Andrea dans se

91. (Mem. de Guire.) Georges (le père), capucie, et un autre religieux, très ma inten-tionnés pour le service de étoi, vont dans les maisons de Paris criant

soulèvement qu'il fait contre le duc.

88. Cherche son salut dans la fuite

contre la Reine et louant M. le prince, XLVIII, 319.

Gronors, electeur d'Hanovre, arrive à Londres, où il est reconnu roi; sa conduite lui suscite des ennemis, LXVI, 226. (Mém. de Berwick.) — Sa haine pour son fils le prince de Galles; sur quoi elle est fondee. LXXVI, 289. Il se reconcilie avec son fils, du moins en apparence, par l'eutremise de la princease de Galles, 436. Exige du regent de France qu'il révoque l'ambassade solennelle que ce prince rouloit loi envoyer, 437. (Dulor.)

Grand Self af ni are ne Nassau est lait prisonnier au siège de Gueldre, NN 100

Greater Balthazar' assassine le or d'Orange, son supplice; comment il le supporte, NI, 427. Carratrox, ancien benedictin, st arrete a Malines avec Quesnel;

corractor, ancien benedictin, st arrete a Malines avec Quesnel; I est transfere en France, après une longue captivite, il signe purement et simplement le formulaire, XXVIII, 254

Cristals, le marquis de l'assiège Thionville, VLIX, (26, Est ecrase sors les rounes d'un bastion, (27)

Gravers ; le marq, de , frère du precedent, est tué au siège de Lérida ; L. 74.

tersyns de marq des, frère des precedens, capit des gardes, recoit lordre de remettre sa charge, pour avoir etc cause du sang repandu en presence du Roi, XXXVII, 445. Mem de Mottes dle.) — Est in-

Mem de Motteselle.) — Est intrelit de sa charge de capitaine des gardes, pourquoi, sa disgrace susrite beaucoup d'ennemis au cardinal, 1, 122; Montglat.)

nal, 1., 122.; Montglat.)

tersyars: lemarq.de', maréch.,
est fait prisonnier devant Arras,
NI., 426, NIIN, 201

Generat or Voisses, conseiller an parlement, maltraite et deposille dans l'eme de l'hôtel-de-ville, n'en de pas moins que Paris etoit perde et les princes n'eussent pris son des affaires, XLVIII, 151.

CHLEUT, conwiller au parlement,

remet à Sully un mémoire du père Cotton, renfermant des questions faites à une possédée VII 112

Gaites à une possèdée, VII, 117.
Gisons (le comte de), fils du maréchal de Belle-Ile, est tué à la hataille de Crevelt, LXXVII, 58.

taille de Crevelt, LXXVII, 158.
GLANDEVES (l'évêque de), après avoir goûte la proposition de M. Le Prevôt de faire rentrer Paris dans le devoir par la voie de la douceur, jette les yeux sur le père Berthod pour l'envoyer auprès de la Reine, XLVIII, 298. Ne pouvant faire sortir le père Berthod de Paris, il valuis même a la cour avec un passe-port de M. d'Orleans, et charge le père Berthod de negocier avec M. Le Prevôt daus la ville, 299. Communique a la Reine et au cardinal le dessein pour lequel il est venu, et le leur fait goûter, 306.

fait goûter, 306.
GUER (le général) est fait prisonnier a la bauaille de Nordlingen, puis échange avec le maréchal de Gramont, fait prisonnier à la même bataille, L, 10; LVI, 371.

hataille, L, 10; LVI, 371.

Gonersor (Edmond), juge de paix, entend Titus Oates sur la conspiration des catholiques contre la personne du roi d'Angleterre, LIX, 163. Est assassiné peu de jours après, 164.

164.
GORTTE, général des armées de l'Empereur, fait entrer des secours dans Brisach, XXX, 329. Entreprend de forcer les retranchemens des Français, 332. Est repoussé avec perte, 333. Est arrête prisonnier par ordre de l'Empereur, qui lui fait faire son proces pour n'avoir pu empêcher la prise de Brisach, 335. (Mém. de Richelieu.)— Est arrêté par ordre de l'Empereur, et conduit à Vienne pour n'avoir pu empêcher la reiddition de Brisach, XLIX, 196. Lat tue à la Isatille de Tabor aves le comte de Bruay, L., 5. (Monaglat.)

GORDEAN (mad. de). Sa nalesance, sa heauté, son caractère; son mariage avec le fils de l'avocat Galland, XLVIII, 188 et suiv.

GONDARN (le père), général de la congrégation des pères de l'Oratoire,

GOUR

une entrevue entre ce prince et le Roi, XXVI, 71. Son avis sur le ma-riage de Monsieur, XXVIII, 474. Est envoyé à Blois de la part du Roi

pour ramener Monsieur au point qu'on désire, XXIX, 339. Gondaix (M. de) est nommé lieu-ten. de roi dans les sénéchaussées

d'Armagnac, Bigorre, Bazadois, Albret, Comminges; jalousie que cette nomination cause parmi les princi-paux seigneurs de Gascogne, XVII,

GONDRIN, archev. de Sens, est lié avec mad. de S.-Loup; son carac-

tère, LII, 309.
GONDT (le cardin. de), archev de Paris, pendant le blocus de cette ville permet qu'on destine l'argenterie des églises pour secourir les habitans, I, 137. (Introd.) —Meurt à 84 ans; son origine, son élévation, son ca-

ractère, XXI bis, 380. (Mem. de Rioholien.) Gondy (Philippe-Emmanuel), gé-néral des galères, destine son fils ainé à l'état ecclésiastique; sa piété; il se fait oratorien, XLIV, 88. (Mé-

moir. de Retz.) — Approuve toutes les résolutions vigoureuses qu'on propose pour la delivrance du cardinal de Retz, XLVII, 273. (Guy Joly.)
GONTIER (le père), jésuite, apostrophe plusieurs fois le Roi dans ses

sermons, VIII, 129. Gonzalès (don), général espa-

gnol, signe le traité conclu avec le duc de Savoie et le roi de France, XXIV, 367. Sa lettre au cardin. sur les intentions du roi d'Espagne re-

lativement à la ratification de ce traité, 410. Il est blessé au visage en partant de Milan, XXV, 265. De-mande à l'électeur de Trèves quar-

tier pour ses troupes dans Coblents, XXVII, 105. Casse le biton de gé-néral du comte d'Embden à la face de toute l'armée, et lui ôte le gouvernem. de Luxembourg pour n'a-voir pas secouru le duc de Lorraine, qu'il n'assiste pas lui-même davantage , 106.

niers dans un combat livré prè d'Aubenton, L, 231.
Gondon (le duc de ) demeure s dèle au roi Jacques 11, et se forus dans le château d'Edimbourg, LIX.

253. Refuse de le rendre au pari du pr. d'Orange; est déclare traite au Roi, 265. Fait une longue dess se; demeure enfin prisonnier and son lieutenant, 267. Fait son accom-

modement avec le prince d'Orase 268. Gonnon, licuten. colonel, trek général Walstein, XXVIII, 99 GORREIN (lord) decouvre au p

lement le dessein qu'il a forme le même, en nième temps que lord Hailmot, pour sauver Strafford a servir le Roi, XXXVII, 99. Il re-çoit du parlement un ordre pour a-rêter milord Germain, qu'il fait saver ; se déclare hautement contre k Roi, 103. Goulas (le sieur) est condemne à mort par le parlement de Dijon.

comme convaince du crime de lesmajesté, XXVII, 330. ( Mem. de Richelieu.)—Il détourne Mademo-selle du mariage qui lui est propose avec le roi d'Angleterre, XLI, 151 Moyen dont il se sert pour rentre dans les bonnes graces de Mademos-selle, XLII, 142. (Mademos. de Montpensier.) — Richelieu charge

Goulas, Delhène et La Rivière de lui regagner l'esprit de Monsieur. comment ils s'y prennent, LIV. 78. Leur caractère particulier, 274 Ils font de vains efforts pour disposer Monsieur à souffrir la ruptur de son mariage, 280. Ils ramenest S. A. de Blois à Paris, 281. Del-

trésor.) GOURNAT (le comte de) est tue a: commencement de la lintaille & Fleurus, LIX, 244.

bène et La Rivière se divisent, et es viennent à des injures, 384. (Mos-

Gourville, autrefois donestique du duc de La Rochefoucasid, et de puis son ami, facilite aux princesso de Coude les moyens de s'échapper

de Chantilly, XXXV, 166. Il forme le projet de delivrer le prince ; ce projet echoue, 185. Il projette d'en-lever le coadjuteur, pourquoi son dessein echoue, 223. Introduct — Estenvoye par La Rochefoucauld à mad de Longueville, pour l'avertir des favorables succès de sa nego-ciation avec l'Espagne, XXXIX, 44 Est pris par les troupes du Roi. et delivre par mad, de Longueville, son caractère, \$5. Il fait au cardinal dinutiles propositions pour la liberte de M. le prince, 78. Travail-le inattlement à calever le condpiteur, 301. Est envoye de la part du prince a la cola pour traiter de la poix, instructions dont il est por-teur, im Pourquoi il echoue, 330.

Mad de Mottevelle — Il est arrête a Montile ey après avoir tenté d'enlever le conductour, XLV, 440.

Mem de Ret: — XLVII, 193-11

est arrete a Poitiers, et clargi aussithe par les soms de la Reine, il fait un voyege aupres de Mazarin, 106 1 st. implove aupres de lui par madome de Longoeville et La Rochefrom a ld poor negorier avec M. le prince, sop. Gos Joly. —Sa nais-sance, sa famille, il est place chez in procureur, devient valet de chambre de l'abbe de La Rochefo... ca Ad pour mattre d'hôtel du dra de l'a l'ochelo au Ad III, 181 In descrit le secretaire, pais le principil igent, tente de delivrer le pr de Conde, 182. Let arrête, se sauve par son adresser est presente au pr. de Conde, par le met dans la confi-dence de se saffaires, propose d'ar-reter le coadjuteur, se charge de Lentreprise 183 Comment elle e-cholo 184 H trompe la vigilance des emissires da conduteir, qui ve it befaire arrêter, 185. Accompagno lope de Conde, qui se roud secrétement de la conne var les lords de la Loure, est envoye à Paris pour onne coor a adoc d Orleans l'arrivee disprimer est charge d'entamer parly as negociations avec becard. Mazarin 186 Met a rancon un ri-. he directe ur des postes, est charge duc de La Rochefoucauld, 187. S'attache au service e'u card. Mazarin, est envoye par lui a Bordeaux, r fait un traite avec la duchesse de Longueville et le pr. de Conti: re-cuit une pension de deux mille ecus. INN Est envoye en Catalogne au-pres du pr. de Conti, dont il gagne la confiance, revient avec une commission d'intendant des vivres de l'armee, obtient des Etats de La guedoc 1,600,000 francs, 189. Fait connoissance avec Fouquet; est #rête, et mis a la Rastille : obtient la recette genérale des tailles de la Guienne; achète 1, 00,000 fr. la charge de secretaire du conseil, 190 Est admis aux plus fortes parties c jen : fatt plusie :rs fois la partie du Roi : gagne des sommes enormes ; obtient des lettres de conseiller d'Etat; ses precautions pour n'être pas enveloppe dans la disgrace de Fouquet, il donne a celui-ci des avis fort importans dans sa prison, et fournit a sa femme tout l'argent dontelle a besoin, 191. La chă hre de justice instruit son procès, et le condamne a mort, 192. Motifs de sa condamnation, 193. Il visite pla-sie av villes des Pays-Bas; va en Angleterre, est presenté au Boi; revient a Bravelles, où sa maison est le rendez-vous de la noblesse ; ga gue la confiance du pr. d'Orange, se concilie l'amitie du dac de Zell et de lavéque d'Osnabeuck i 195 Bereit de France de pleins pouvoirs our traiter avec eu**v. demande des** lettres d'abolition , vient a Paris , sar le refus de donner 600,000 liv an Roi, il a ordre de sortir du royaume , 1991. Est charge de retablir les affaires de la maison du pr. de Conde, est envoye en l'apagne, 197 Comment il vit a Madrid; entame des negociations pour faire appeler au trône d'Espagne un des als de Louis xiv , obtient des lettres d'abolition , est presenté au Boia Chantilly, 108 Retablit les affaires du pr de Londe, assiste a la bataille de Senet, va en purser les détails au grands égards par le pr. d'Orange, 199. Se convertit à l'àge de 56 ans;

comment il vit à la cour, 200. Est

lié avec Boileau et plusieurs écri-

vains distingués, 202. Obtient de

nouvelles lettres patentes qui assu-rent sa tranquillité, 203. Assiste le pr. de Condé dans ses derniers monens ; se blesse à la jambe ; suites de cette blessure, 204. Ecrit ses Mémolres à l'àge de 78 ans; sa mort, 206. Son caractère, ses talens, 207. Emploi de ses richesses, 208. Idée da ses Memoires, 200. Editions qu'ils ont enes, 211. (*Notice.*)— Entretien de Gourville à Versailles avec le Roi; paroles obligeantes que lui adresse S. M., 214. Lieu de 🗪 naissance; sa mère lui fait appreudre à cerire, et le place ensuite ches un procureur; il entre chez l'abbe de La Rochefoucauld comme valet de chambre, 215. Suit le pr. de Marsillac en Flandre, 216. Lui fait une barque en bois, 217. Frappe d'un coup de biton le comte de Chaumont; lui en demande pardon à genoux, 218. Assiste au siège de Mardick; est couvert de terre par un coup de canon, 219. Gagne la confiance et les bonnes grâces du pr. de Marsillac; devient son secrétaire; se fait connoître de M. d'Emery, contrôleur général; obtient de lui un passe-port pour faire sortir du Poitou 1,000 tonneaux de blé, 220. Trouve moyen de sortir de Paris pour aller annoncer au pr. de Marsillac que le pr. de Conti est designé par la Fronde pour généralissime, 221. Comment il rentre à Paris avec le pr. de Marsillac, 222. Est fait prisonnier avec MM. de Sillery, de Marsillac et de Bercenay, et mene au château de Lissy; court avertir le pr. de Marsillac que les pr. de Condé et de Conti et le duc de Longueville sont arrêtes, 224. Accom-pagne mad de Longueville et le pr. de Marsillac en Normandie; suit le dernier dans l'Angoumois; est enqu'il court, 2/4. Est conduit a Poivoyé a Chantilly auprès de la printiers chez Châteauneuf; comment il seue douairière, pour la disposer en est reen ; son entretion avec ini.

evertir le pr. de Marsillac, desen duc de La Rochefoucauld, que i gouverneur de Saumur a traité ave la cour, et fait entrer dans la plac des troupes du Roi, 225. Enter à Mazarin, il ménage une entres de La Rochefoucauld et de M & Bouillon avec le ministre ; propur avec un nommé Francœur, caperà d'une compagnie des gardes 🔊 🖈 y sont prisonniers, 226. Details ce sujet; il reçoit de la princese douairière de grandes promeses e des encouragemens, 227 et suit Comment le projet échoue, 23e l' s'enfuit en diligence à La Roclesse cauld, 231. Fait un voyage à Steay où il éprouve beaucoup de peix 252. Revient à Paris, retourne a Ste nay; est envoyé en prison à Sedan comment il y est traité, 233. Comment il obtient sa liberte, il accom pagne le duc de La Rochefoucaald. qui va au Havre au devant des prisces, 231. Se fait connoître du pr d Condé; en reçoit des marque de bienveillance, soupe à sa table, es visité par lui dans une maladie; i va le tronver à Bordeaux, et lui fait part du projet de Chavigny d'estver le coadjuteur; est charge par le prince de l'exécution de ce projet mesures prises à cet égard, 236 li enlève à des collecteurs l'argent de la recette d'Angoulème. 238 🌣 rend à Paris, après avoir prepare le petite troupe qui doit le seconder 230. Details sur les moyens et l'heur de l'execution, 240. Pourquoi le projet manque, 241. Il retourne à Bor deaux un peu confus; est loue de si conduite par M. le prince, 24 2 L' coadjuteur lui fait faire son procès 2/3. Gourville se charge d'un ordre de M. le prince au gouverneur de Stenay pour remettre la place entre les mains de Turenne; se rend es poste à Paris, malgre les dangers



## **GOUR**

246. Il continue son chemin; arrive a Paris, où il apprend que le coadjuteur prend des mesures pour le faire ar-rêter, 258. Voit le duc de Bouillon; en recoit des propositions d'accommodement pour M. le prince, 249. Se rend a une assemblee chez M. le pres. de Maisona, 250. La precaution qu'il prendenen sortant le sauve du Paris a la fascur de Flamarins; se rend a Bordeaux, 252. M. le prince s'etant mis en campagne, Gourville le suit : empéche le desordre qui 🗷 fait a l'embarquement de ses trou-pes au port de l'oue, 153. Est un de ceux qui accompagnent M. le prince dans son voyage secret de Guienne nux bords de la Loire, 254. Details curious surce voyage, 255. Gourville en est le principal guide, par les soins qu'il prendet les peines qu'il se donne, 250 Il se rend a l'aris pour annoncer a Chavigny l'arriver de M le prime a son armee, son en tretien avec lui, ibi Se rend chez Monsieur au Luxembourg; y rencontre le condjuteur, qu'il salue; retourne aupres de M. le prince, dis 1 e suit de prés au combat de Bleneau. 263 Entre avec lui dans S - Denis, assure les filles du couvent de Ste -Marie, 165. Est charge par M. le prince d'aller ne godier aupres du cardinal , pendant le combat de 5 - Antoine est covers an Inventous pour apprendre la verite de l'état des chosses stat In revenant il rencontre La Rochefoucauld pres des Jeantes tout convert de sang, et soutenu par deux hommes, 267. M. le prince lui offre de le ramener a Bordeaux , propose au gouverneur et au hent de roi de Danis illiers de faire enlever M. Barin, directeur des postes, et fort rulie, 268. L'entreprise a execute, Goorvalle traite de sa liherte moyennant 40,000 livres. 🕬 Degage La Rochefoucauld du parti de M le prince et de celui des Lapagnols, va lui-même a Paris annoncer cette pouvelle aux amis du du , 270 Apprend en y arrivant que le cardinal est fort irrite contre lui ; pourquoi ; obtient par le moyen de M. de Liancourt d'être présenté au cardinal, et de se justifi au cardinal, et de se justifier, 271. Obtient de lui le retour de La Bochefoucauld, la liberté des perso nes mises en prison a cause de lui, et promet de s'attacher au service du Roi et a celui du cardinal , 272. Est chargé par lui de lettres de crémot pour M. de Candale, et se met en route pour Bordeaux, 275 Est recu avec beaucoup de joie par M. de Candele : s'entretient avec lui et avec M. d Estrados de l'etat de Bordesex, 975. Se rend dans cette ville: entre en ne ociation avec Lenet et Marsi fait un traite . 276. Se presente a pr. de Conti, 277. S'ouvre avec lai sur l'objet de sa mission, 278. Va voir mad, de Longveville, 279. Fait avec Lenet et Marsin un projet de traite dont ils lui dactent les conditions, 281. Forte ce traite a M. de Candale, qui le signe, se rend à Lonmont, ou les deputes de Burdencs traitent avec Vendome, 282. Y appreud de M. d'Estrades que la pr est signée : en porte en diligence la nouvelle a Paris, 245. Fait approxver le traite au cardinal : prop amnistics. I une conforme au traite, l'autre pour en exclure quelques se dittrut . 284. Retrurse a Kordraus, les reditieux pauss, rerost du cardinal according de pressure sur des les uch co. Mr. Va an nege d'Arras. loge ther to more d'Humières, ch il est etempe de veir as table servie en verseile d'argent, 285. Va soir Torenne . dine a sa table, qui n'est servir qu'en vainelle de fer-blane, 200. Revient aujores du c<del>ardinal, su</del> il rend compte de trut ce qu'il a fi restalement peur se foure prendre pur les l'opagnols, A, Est demande en Catalisair par le jer de Co**nti, 290**. S'y rend comment il y est reçu. 2 Krayent a Faria retuurne en Cata gar, 2/3, ou il des pat intendi vivres, somichit dans cour d propose an cardinal un cap pour faire een entir les Etite de La gueduc a vister 1, Joo, coo liv., eet es-

mis de Fouquet, auquel ce Delorme

deplaisoit beaucoup, 317. Il profite

dn désordre des finances pour s'en-

richir, 319. S'applique à rendre istiles les efforts de l'abbé Fouquet

**GOUR** 

faire donner un medecin à l'ouquet.

352. Donne a ce medecin un me-

moire de tout ce qui s'est passé, et des bruits qui courent sur la déten-

pour le perdre, 320. Achète une charge de secrétaire du conseil les affaires de la cour; Gourville tient à Paris un grand état de maison, 296. Obtient de la reine de Suède qu'elle sasse le même honneur 1,100,000 fr., 322. Copie avec Foequet un grand projet envoye au car-dinal par M. Colbert pour le retachez elle à la princ. de Conti qu'à Mademoiselle, 207. Fait la connoisblissement des finances, et la cresance de Fouquet, auquel il indique tion d'une chambre de justice, 333 Alarmes que ce projet leur causes tous deux, 324. Gourville va trosles moyens de rendre les conseillers du parlement plus dociles pour ver le cardinal, et plaide la cause de Fouquet, 325. Y retourne use seconde fois pour le même sujet: l'enregistrement de certains édits; ces moyens réussissent à l'avantage de tous deux, 298. Il est mis à la Bastille par ordre du cardinal; pourson discours au cardinal, 327. Effet que produit ce discours , 329. Il # raccommode avec l'abbé Fouquet. quoi; comment il y est traité; il se lie avec le gouverneur, 299. Imagine un moyen de savoir combien il fait de pas dans sa chambre en 330. Va rendre visite à M. le prince au village de Thein en Dauphine. se promenant; cherche comment 331. Rend compte au cardinal de il pourra sortir de prison; tourne ses vues du côté de l'abbé Fouquet, cette visite, et cherche à fomenter la bonne intelligence entre M. le 300. Obtient sa liberte; va en reprince et le cardinal, 332. Gagne mercier le cardinal, 301. Son en-tretien avec lui; il le remercie de de grosses sommes au jeu. 333 et suiv. Désapprouve un projet dresse par le surintendant, dans le cas où le cardinal voudroit le perdre : col'avoir gueri de la maladie de l'intrigue; le prie de l'employer, 302. pie de ce projet, 337. Ses autresgains au jeu, 341. Il obtient des lettres de Est chargé d'aller à Paris annoncer au chancelier et au prem, président la défaite du maréchal de La Ferconseiller d'Etat ; fait sa partie evec té devant Valenciennes; ses relale Roi chez la comtesse de Soissons, tions avec Langlade et mad. de S.-3 (3. Parle au cardinal quel ques jours Loup, 304 et suiv. Il refuse d'épou-ser la dernière, 309. Est employé avant sa mort, 3/1. Rétablit les affaires de La Rochefoncauld; prète par Fouquet, puis chargé par le cardinal de procurer la délivrance de M. Girardin, et d'aller sonder les dispositions de M. le prince, au pr. de Marsillac plusicurs som mes dont M. de Liancourt se rend caution, 345. Est charge par Fou-quet de vendre sa charge de procuafin de l'engager à se raccommoder renr général ; détails à ce sujet, 3in. avec la cour, 310. Le cardinal lui Prevoit la disgrace du surintendant; offre la commission de reconvrer les son entretien avec lui a cet egard, 3(q. Il met en sûreté ses papiers et son argent; à la nouvelle de l'emtailles de la Guienne, 313. Il ohtient cette commission à l'aide du surintendant, qui lui avoit temoigné prisonnement de l'ouquet, il se rend d'abord beaucoup de répuguance; un traité est passe à cet égard, 315. chez lui; console mad. Fouquet, 35). Lui donne un gentilhomme Il fait payer tous les mois les somnies pour l'accompagner jusqu'a Limoges, et de l'argent pour l'y conduire, 352. Se rend chez Le Tellier, qui le convenues; s'acquiert une grande réputation parmi les gens d'affaires, 316. Comment il parvient à faire disgracier M. Delorme, prem. comrassure pour lui-même; le prie de

an du surintendant ; retourne à ontainebleau avec Lyoune, 353. btient la permission de Colbert emporter chez lui ses coffres, on avoit scelles, 354. Demande Angoumois: promet de donner o.000 liv. de billets qui pourront recus par le trésorier de l'epar-e, et qu'il fera son compte de reer de la Guienne, 355. Obtient M. le prince ce que Le Tellier charge de lui demander; se rend La Rochefoucauld; quelle est\_ma ite; va voir mad. Fouquet a Liages, et lui porte de l'argent, 356. imment il passe sa vie à La Rochescauld : recoit 100,000 liv. des ettes de la Guienne, mais n'en nt toucher davantage; pourquoi, ... En reçoit autant du Dauphiné; prend de l'aris des nouvelles desreables, comment il les supporte, 8. Fait un voyage a Paris, à la llicitation de Vardes; objet de ce yage : le marquis le met sous la rde d'un vieux philosophe qui nore qui il est, 359. Entretiens aisms de ce philosophe avec Gourlle, celui-ci retourne en Angou-ois, achete de La Bochefoucauld, rar 300,000 liv., sa terre de Ca-isac, 360. Retire un billet de 0.000 fr. des mains de Langlade, payant une terre que celui-ci hete en Poitou : envoie 15,000 liv. nad Fouquet, 361. Prevenu qu'on ut l'arrêter, il quitte La Rocheucauld, et se rend en Francheomte, 365. Va a Dijon voir M. le iner en recoit mille témoignages honte, va a Paris, 363. Se rend er M. et mad. Du Plessis ; leur reet une obligation de 150,000 liv. el tenoit d'eux; part pour la Fran-e-Comte, 365. Fait la connoisnce do pr. d'Aremberg ; passe en live, arrive a Strasbourg, son seir est prolonge dans cette ville r le desir d'y manger de belles pes, 365 Va a Amsterdam, à La ive, puis a Bruxelles, 366. Y reit le pr. d'Aremberg, qui le con-it chez le duc d'Arichot, 367. Se

de S.-Evremond, 368. Est conduit chez milord Germain, qui le présente au Roi ; voit d'autres pers nages de marque; comment il en est accueilli, 369. Il s'informe du gouvernement d'Angleterre, da par-lement, et de tout ce qu'il croit lui pouvoir être utile : retourne à Bre xelles, malgre les instances de Roi et de plusieurs seigneurs pour rester à Londres, 370. Ecrit de Bruselles a mad. Du Plessis, pour la prier de dire a ses amis de Paris qu'il priot. Dieu de le garder d'eux, **parce qu'à** l'égard de ses ennemis il s'en gara tira bien , 371. Est présenté au marquis de Caracène, qui le questionne sur l'Angleterre : maisons qu'il fréquente plus particulièrement à Broarlles ; parle volontiers de la mé-diocrite de sa condition , 372. Va à Anvers, y voitce qu'il y a de plosdistingue : gagne l'amitie et la conf du duc d'Hanorre : est présenté par lemarq de Cararène au marq. de Cas-tel-Bodrigo, 3-3. Se rend a La Haye auprès du duc d'Hanorre ; donne à ce prince des conseils salotaires qu lui font changer de conduite; con vient avec lui des mesures qu'il faut prendre pour que le duc se res naître des États de son frère ainé decede, 3, 4. Tient maison à Bruzelles ; est présente au pr. d'Orange par M. de Monbas, est admis a ses parties, 3-5. Mene le marq. de Sil-lery chez le hanquier Palaviciae; singulière avarice de ce parsonnage, 3-6. Detruit les mauvaises impressions qu'un nomme La Salcède a voulu donner contre lui au marquis de Castel-Rodrigo ; est consulte per le dur de Veraguas, 377. Ber toutes wetes de politeurs de diffé rens amhavadeurs, donne à diacr au pr. d'Orange dans une mai de campagne, ou les convives depouillent de leur caractère et leurs qualites, ses longues on rencesaves le marquis de Castel-Ro drigo, raillerie de M. de Bours ville a ce sujet, conseil de Ge ville au marquis, au sujet de la ville

son de M. le prince et de

de Charleroy, 379. Il reçoit M. Courtin à Bruxelles; caractère de cet ambassadeur; il l'accompagne à l'assemblée de Breda, 380. Quel est le sujet de cette assemblée; Gourville donne à milord Hollis, chef de l'ambassade d'Angleterre, le moyen de détacher le pensionnaire de Witt d'avec la cour de France, et de venger le roi d'Angleterre de l'orgueil de ce pensionnaire, 381 et suiv. Va à Lunebourg auprès du duc de Zell et de l'évêque d'Osnabruck; parvient par ses conseils à faire conclure un traité d'alliance entre ces princes et les Etats-généraux, 384. M. le prince lui écrit de la part du Roi pour lui représenter l'intérêt qu'il a de rendre quelque service à S. M. qui puisse lui pro-curer son retour, 385. Il répond à M. le prince d'après les conseils des ducs de Zell et d'Osnabruck ; lettre de Lyonne à ce sujet, 386. Gourville est revetu du caractère d'envoyé du Roi, et reçoit plein pouvoir de traiter avec messieurs de la mai-non de Brunswick, 389. Est chargé de traiter des conditions de mariage entre le duc d'Hanovre Jean-Frédéric, et la troisième fille de la princesse palatine, 300. Se rend a La Haye avec la duch. d'Osnabruck; pourquoi, 391. Sur l'invitation de M. le prince, il va à Hambourg, où il voit la reine de Suède; reçoit à Lunebourg une lettre de Lyonne, 393. Quel en est l'objet, 394. Se rend à La Haye, où il est agreablementrecu dupr.d Orange, 395. Part pour Paris; arrive chez M. le prince Chantilly; son entretien avec lui, 397. Va voir Colbert; peu de satisfaction qu'il retire de sa visite, 398. Assiste à un souper chez M. le duc, 300. Ne pouvant donner les 600,000 liv. que Colbert lui demande, il se dispose aquitter Paris, 300. Obtient la permission d'y revenir pour quelque temps; règle avec le ministre du duc d'Hanovre les cadeaux que ce prince doit faire pour son ma-riage avec la princ. Benedicte, §01. Obtient de Colbert la permission

duc, 403. Son entretien avec l ne sur la Hollande, joj. Pari l'Espagne avec des instruct 407. Arrive à Madrid; son é maison, 108. Ses visites che grands d'Espagne, 100. Il e souvent à diner à quelques d'eux , 410. S'applique a com la manière dont s'imposent les pour le Roi, 111. Le caractère mœurs des habitans, 412. N du terrain en Espagne, 413. nus du Roj; Gourville envoi mémoire fort étendu à Lyonne Ses entretiens politiques av marquis d'Aytonne, 415. Sa fiance en l'archev. de Toulous bassadeur de France, 416. Com il se venge de M. Salcède, 417. ment il traite quatre ou cinq g d Espagne qui dinent souvent lui, 418. Il propose aux grands pagne de prendre pour roi le d'Anjou, si le roi d'Espagne a mourir ; cette proposition es bien reçue, 419; et son zele est à la cour de France: moyen emploie pour faire avancer le faires de M. le prince, 120, passe-temps à Madrid, 122. M dont il se sert pour rendre Pi randa favorable a M. le pri 424. Il presente un memoire cernant les pretentions de 1 prince, 427. Obtient à peu pe qu'il demande pour lui, 42 quitte l'Espagne, rend com Louvois de ce qu'il y a observe, Propose a ce ministre, comme le sur moyen de faire la paix , de ner a M. le prince une arme 18,000 hommes de pied et t chevaux pour faire le siege de pelune, 31. Recoit de M. le pr et M. le due beaucoup de temoi ges de satisfaction de sa condude sessuccès; est fort loue des 📺 tres, 432. Se rend a Bruxelles ac du comte de Monteray, qu'il tr peu dispose a faire pour M. le pr ce qu'on a promis à Madrid. Penetre le fond des affaires de 1

prince, et parvient à y remettre l'ordre, 134. Obtient des lettres d'abolition; est presenté au Roi, 435. Est charge par M. le duc de pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour recevoir à Chantilly le Roi et toute sa suite, 436 l'ait po ter a la paroisse voisine le corps de Vatel, contrôleur chez M. le prince; est charge de présenter un memoire concernant la guerre de Hollande, §3=. Il est desservi anprès de Colhert par un nommé Rose; pourquoi, §38 et suiv. Louvois lui donne sa con-Sance et son amitie: Lyonne s'interesse a lui, 440. Gourville supplique a mettre de l'ordre dans les affaires de M. le prince, ffr. En vient a bont, et recoit de M. le prince des temoignages de remerdment et de bonte, 113. L'eveque d'Auton travaille inutilement a diminuer la confiance de M. le prince et de M. le due pour Gourville, les depenses que ces princes font tous les aux pour le canal de Chan-tilly, 115. Malgré l'antipathie de Collect et Louvois, Il vit toujours avec eux dans une familiarité parfaite, 116. Propuse en faveur de M. le duc la appression des trois bailliages du Clermontois, avantages qu'en retire M. le duc. 447. Courville obtient de Colbert la demande que mad. Du Plessis-Guenegand ataite are minister, 148 Charge de l'execution du testament de Du Plessis, il abtent da Roi la remise d'ancrente de l'accolis en faveur de M Da Planes wonfile, sadelicatesse en cette occasion , manque de recoupoissone de M. Do Planev. (49. Courville se rend a Arnheim aupres de M. le prince, qui a ete blesse a follows, son entretion avec milord Arlington, 450 Il apprend de lui quel est le genre d'esprit de Charles it, rencontre le Roi a Bostel. non entretien avec loi, \$5). Com-ment il est recu de M. le prince a Arnheim, sex conferences avec Marsin. 152 Il raccommode ce demier avec Castel-Rodrigo, et obtient pour

lui 20,000 florins, \$53. Obtient du Roi la rentrée en France de Marsin aux conditions qu'il propose à S. M., 454. Demande a M. le prince la capitainerie de S.-Maur, qui lui est accordée; il y loge madame de La Fayette, 455. Embellit ce séjour, 456. Eprouve un manfais tour de mad, de La Fayette 📢 de Langlade ; pourquoi, \(\)\(\)\(\)\(\) et suiv. Passe un acte par lequel il fait don à M. de Vaux, fils de Fouquet, de cent et quelques mille livres qu<mark>i pourroient</mark> lui être dues ; donne à Louvois son avis sur ce que le Roi doit faire de toutes les places qu'il tient en Hollande : est envoyé a Tournay auprès de M. le prince et de M. le duc, 162. Est charge, a la bataille de Senef, de la conduite et de la garde des prisonniers, \$65 et suiv. ; <mark>et de pré</mark>senter au Roi les drapeaux pris sur l'ennemi, 46°, Rassure M. le prince sur les craintes que S. A. lui témoi-gue que les dues de Zell et d'Hanovre n'aillent joindre en Allemague Montecuculli, 168. Obtient des dues de Zell et d'Hanovre qu'ils se contentent de 50,000 livres pour la rancon du maréch, de Créqui, 469. Fait un voyage en Angoumois avec La Rochefone auld : y fait les honneurs d'une belle péche de carpes prises dans la Charente, 4-0. Avance a M. de Basville (0,000 **livres pour** bătir une maison , a quelles conditions, a la prière de Colhert, il propose a l'yonne d'unir la marine a la charge de secrétaire d'Etat de la maison du Roi, moyennant 200,000 livr. je: Est envoyé par le Roi auprès des ducs de Zell et d'Hanovre pour Geher de rompre une assemblee qui doit se faire an pays de Munster; voit M. le pr. d'Aremberg à Mons : se rend a Bruxelles, y est recu avec des temoignages de joie, igo Se rend à l'a Haye; voit le pr. d'Orange, dine avec lui, 173. Let-tre de Gourville au Roi, dans laquelle il raconte ce qui n'est passé dans son entrevue avec ce prince, 171 Son entretien avec le pr. d'Orange a la comedie, 481

GRAM **GOUR** 2 20 avec lui chez M. Dodick, 483. Loge au château du duc de Zell; contriterie du royaume, 507. Présente n Roi un nouveau mémoire pour de bue au mariage de sa fille avec le fils mander un nouvel arrêt, et des laainé du duc d'Hanovre, 484. Il suit tres patentes qui le mettenten sûrek. ce dernier à Wishaden; reçoit la vi-site du pr. de Waldeck, 485. Re-vient à Paris; cède à mad. de Mon-508. Les obtient et les fait verifie. 510. Etat où il se trouve, sans pouver se servir de ses jambes, 511. Il reçus tespan pour 9,000 liv. une machine une visite de lord Portland, ambas du roi d'Angleterre, qui vient savor de ses nouvelles de la part de S.M d'or propre a rafratchir le vin à la glace, 486. Reçoit du Roi des mar-Britannique, 512. Il revient a su état naturel, 513. Etablit à La le ques de bienveillance, et une ordonnance de 10,000 livres pour son voyage, 487. Sa liaison avec La Feuillade, 488. Il obtient du Roi un arrêt et des lettres patentes qui chefoucauld une maison de charite. 514 et suiv. Fait des disposition testamentaires; s'est accoutume a ses incommodités sans rien perda le mettent en sûreté pour l'avenir, de sa gaieté; fait part de ses biens une partie de sa famille, 516. Vos quelques anciens amis; s amuse ave 489. Est mis sur les rangs pour être contrôleur général; se trouve fort soulagé de ne l'être pas, 400. Eprouve des difficultés pour la vérification ses domestiques; leurs noms. 5... Son avidité pour les nouvelles, 5.14 des lettres patentes; d'où viennent Il fait le portrait des ministres au lesquels il a eu commerce, et racus ces difficultés, 492. Recoit par ordre du Roi le remboursement d'une quittance de 18,000 livres, 494. Sou te quelques anecdotes sur cux : parlibre accès chez le contrôleur géné-ral Le Pelletier, 495. Comment le Roi termine le procès de Gourville avec trait de Mazarin, 520; de Fouquet. 521 ; de Le Tellier, 524 ; de Le Pel letier, 527; de Lyonne, de Colbert 528; de Pontchartrain, 530; de M. Bouin ; Gourville va à Fontainebleau auprès de M. le prince, qui y Pomponne, 531; de Louvois, de M. de Croissy, 536; du marquis de Torcy, 537. (Mém. de Gourville. tombe malade, 496. Fait dresser son testam.; reçoit ses derniers soupirs, - Envoyé par La Rochefoucauld a Paris et à Stenay, il revient à Bo-deaux faire au due un rapport de 497. Sa réponse à mad. Hamilton sur les projets du roi d'Angleterre pour le rétablissem. de la religion cathol.; il se rend à Aix-la-Chapelle auprès dispositions où il a trouvé les partisans des princes et les principaus chefs de la Fronde, LHI, 576 et du duc d'Hanovre; quel est le sucpeer cès de sa négociation auprès de ce prince, 499. Il conçoit le projet de suiv. Est envoyé auprès du duc de proposer au duc d'Hanovre de se fai-Candale, qu'il entretient longuemest sur les moyens de rendre la liberte aux princes, LIV, 67. Lenet. Goron (M. de), officier de ma-rine sous les ordres de Duguasre catholique; raisons politiques sur lesquelles il s'appuie, 500. Comment le duc recoit cette proposition, 501. Il refuse un dismant de prix que la duch, lui fait offrir ; accepte du duc Trouin, se distingue dans l'entreliuit beaux chevaux que le Roi veut rise formée contre Rio-Janeiro LXXV, 423 et suiv. bien recevoir de sa main, 502. Esaie inutilement de détourner Louvois de faire la guerre au duc de Savoie, 503. Est consulte par Le à l'attaque de Solre, XLIX, 156. Pelletier et Louvois sur le projet de marquer les espèces comme on avoit marque les sous ; ses objections contre ce projet, 504. Il presente un memoire estimatif de toute l'argen-

Grainville et Atticiii sont tuo GRAMONT (le comte de , gouvern de Béarn, défend ce pays contre les Espagnols; les defait en plusieurs rencontres, XXIX, 322. Prend ser eux un fort qu'ils ont construit, 323 Est envoyé avec Lyonne en All-

magne, pour empécher que les electrurs ne concourent a elever a la dignite imperiale le fils del Empereur, decede depuis peu; details sur l'objet de cette anibassade, 336. - Mem. de Richelieu. \ - Il est fait prison-nier a la bataille de Nordlingen, XXXVII., 138. List envoye en Espagne pour demander l'Infante en mariage, relation de son ambassade par le frère de mad de Motteville, XI., 2'j et suiv. Mad de Motteville —Hattaque dans la plaine de Ville-juif un convoi dont MM, de Baufort et de La Mothe favorisent i entree a Paris, XLIV, 346. Estenvove au. Havre auprès des princes, réle ridicale qu'on lui fait jouer en cette Retz — Il est envoye a la diete de Trancfort-sur-le-Mein, y signe la figue du Rhin, LJ, 64, 1 st nomme ambassadeur extraordin, peur all r demander an roi d'Espagne l'Infante sa fille en mariage pour le rea Tres-Chretien, 80 Son entree a Madrid, go Recort du roi d'Espaçar un cordon de diamana, q: Montglat ;- Si reponse a la prinde Conde, qui essue de l'engager dans son parti , LIII , 335 Mem de Lenet. — I poque de sa nais-sance ses parens, IVI, 217 Com-

mental posse supernesse, il parvient - menter one mason sans le secours de sa famille, 246 Se distin-💂 🧽 dans la guerre contre les protestime par son and ice et son sang froid. ofitient la permission d'aller servir à Letranger, se but en duel a Paris. wet de France, va offer viv services as general Tilly, 247. Se rendapres la mort de ce general a Mantone, o provida due de Nevers, 248 Dio rice avec socies placients expeditions est fait prisonnier, recherche la fa cur de Rubelieu, comment il l'obtient, 210, bert comme mare-chal de camp dans l'armee du cardin de la Valette, a empare de Privas, defend Pignerol, est blesse au siege d'Arras, rend d'important e rener an siège d'Aire, obtient le lutin de marechal de France; soutient l'attaque de Melos et du l'arca de Bec ; effectue sa retraite sar 5 -Quentin , 250. Pepare l'echec qu'il a eprouve : assiste aux dereiers m meus de Richelsen, 251. Farvient a s'insinuer dans les boases gières de Mazarin . sert so ... le doc d' En mises 271 Aprile la mort de son pere, il surcide a tous es generae est fait princier à la bataille de Nordingro , est est age avec le 22neral Gleen : 253. Transfere le duc d Englien a Philistourg, malgre les difficultes de reutreprise, est estore aupres du pri d'Oracze, avec lequil il est orige de disser une courante, 2 4 Va serur sons le pre-de Conde et Catalogne, pais en Flandre, 25 Le comte de Conside est en le ra se far le ra duche pai-ne, sous le roma de Gramont, 206. Il commande l'a troupes destinees a latorier la sorte de la cons. qui se rend a Neterman reste teapours fidel a la Britis et au cardinal . reeletrique procesitione du prince de Luade, i'r etad dies min gensir les interets de la princ de Conde : 254 Let chieze de margine pe or Marana area leder & Orleans de L'armie de est de poset sa polica ver je et deix et le pe de Conde vie, het character le Penne et le du d'Orleane d'eller à S. - Mour engager le pri de l'occde a revessir a la contrata de la composição de la contrata del contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la con le cette ambarede, von Refine les uffreid: pr de Coade, et se read en Beard jezer y servir le **Roi exe**tre ce prime, danger qu'il court en route persiens qu'il rend na Ren. en est re conjecto par le cardinal. Mir Estennier e le dieux de Francfort, objet de u mousen. 23 Detells am water or in 1979A qui liguières to la dicte, 264. Le marreful est et au pren allera Ma-drid demai de Marre - Therese en mariage atr. I betails sor see entres. maria; a Malrid ses il revoit le dernor soupe de Matana, sin Gagne les hunnes graces de Louis save en

**GOUR** avec lui chez M. Dodick, 183. Loge au château du duc de Zell; contri bue au mariage de sa fille avec le fils ainé du duc d'Hanovre, 484. Il suit ce dernier à Wishaden; reçoit la vi-site du pr. de Waldeck, 485. Re-vient à Paris; cède à mad. de Montespan pour 9,000 liv. une machine d'or propre à rafraichir le vin à la glace, 186. Reçoit du Roi des marques de bienveillance, et une or-donnance de 10,000 livres pour son voyage, 487. Sa liaison avec La Feuillade, 488. Il obtient du Roi un arrêt et des lettres patentes qui le mettent en sûreté pour l'avenir, 489. Est mis sur les rangs pour être contrôleur général; se trouve fort soulagé de ne l'être pas, 400. Eprouve des difficultés pour la vérification des lettres patentes ; d'où viennent ces difficultés, 492. Reçoit par ordre du Roi le remboursement d'une quittance de 18,000 livres, 494. Son libre accès chez le contrôleur géné-ral Le Pelletier, 497. Comment le Roi termine le procès de Gourville avec M. Bouin; Gourville va à Fontainebleau auprès de M. le prince, qui y tombe malade, 496. Fait dresser son testam.; recoit ses derniers soupirs, 497. Sa réponse à mad. Hamilton sur les projets du roi d'Angleterre pour le rétablissem, de la religion cathol.; il se rend à Aix-la-Chapelle auprès du duc d'Hanovre; quel est le succès de sa négociation auprès de ce prince, 499. Il concoit le projet de proposer au duc d'Hanovre de se faire catholique ; raisons politiques sur lesquelles il s'appuie, 500. Comment le duc recoit cette proposition, 501. Il refuse un diamant de prix que la duch, lui fait offrir ; accepte du duc huit beaux chevaux que le Roi veut bien recevoir de sa main , 502. Essaie inutilement de détourner Louvois de faire la guerre au duc de Savoie, 503. Est consulte par Le Pelletier et Louvois sur le projet de marquer les espèces comme on avoit marque les sous; ses objections con-

tre ce projet, 504. Il présente un

memoire estimatif de toute l'argen-

terie du royaume, 507. Présente n Roi un nouveau mémoire pour demander un nouvel arrêt , et des la tres patentes qui le mettenten sire 508. Les obtient et les fait véri 510. Etat où il se trouve, sans pouvei se servir de ses jambes, 511. Îl rec une visite de lord Portland, amb du roi d'Angleterre, qui vient aver de ses nouvelles de la part de S. II Britannique, 512. Il revient à metat naturel, 513. Etablit à La le chefoucauld une maison de charit, 514 et suiv. Fait des dispositi testamentaires; s'est accoutume a ses incommodités sans rien part de sa gaieté; fait part de ses hiess une partie de sa famille, 516. Vet quelques anciens amis; s'amuse ave ses domestiques; leurs noms, 517 Son avidité pour les nouvelles, 518 Il fait le portrait des ministres are lesquels il a eu commerce, et moste quelques anecdotes sur eux ; portrait de Mazarin, 520 ; de Fouquet, 521 ; de Le Tellier, 524 ; de Le Pelletier, 527; de Lyonne, de Colbert. 528; de Pontchartrain, 530; de Pomponne, 531; de Louvois, de M. de Croissy, 536; du marquis de Torcy, 537. (Mém. de Gourville.

— Envoyé par La Rochefoucauld a Paris et a Stenay, il revient à Bordeaux faire au duc un rapport des dispositions où il a tronvé les particulants. sans des princes et les principan chefs de la Fronde, L.III. 5-6 et suiv. Est envoyé auprès du duc de Candale, qu'il entretient longueme sur les moyens de rendre la liberte aux princes, LIV, 67. / Lonet
Govon (M. de), officier de marinc sous les ordres de Duguay-Trouin, se distingue dans l'entreprise formée contre Rio-Janeiro. LXXV, 423 et suiv. GPAINVILLE et ATTICHI sont tues à l'attaque de Solre, XLIX, 156. GRAMONT (le comte de , gouvern de Béarn, defend ce pays contre les Espagnols; les defait en plusieurs rencoutres, XXIX, 322. Prend sur eux un fort qu'ils ont construit, 323. Est envoyé avec Lyonne en Alle-

GRAM ur empêcher que les élecmcourent à élever à la diriale le fils del Empereur, e ambassade, 326. (Mem. en. ) - Il est fait prisonbataille de Nordlingen, . 138. Est envoyé en Esur demander l'Infante en relation de son ambassade e de mad. de Motteville, saiv. (Mad. de Motteville.) ue dans la plaine de Ville-uvoi dont MM. de Beau-La Mothe favorisent l'enis, XLIV, 326. Est envoyé auprès des princes; rôle u on lai fait jouer en cette XLV, 229. (Mán. de - Il est envoyé à la diète fort-sur-le-Mein; y signe la Bhin, LI, 64. Est nomandeur extraordin, pour nander au roi d'Espagne sa fille en mariage pour la Chretien, 89. Son entrée I, 90. Recoit du roi d'Es-i cordon de diamans, 91. st.)—Sa réponse à la princ, é, qui essaie de l'engager parti, LHI, 335. ( Môn. ; )— Epoque de sa naiss parens, LVI, 2/5. Comnase sa jeunesse; il parvient iter une maison sons le sesa famille, 246. Se distin-la guerre contre les protesson andace et son sang froid; n permission d'aller servir à r; se bat en duel à Paris; mce; va offrir ses services al Tilly, 247. Se rend après de ce général à Mantoue,

a duc de Nevers, 218. Di-

: succès plusieurs expédit fait prisonnier; recherche

r de Richelieu; comment il , 160. Sert comme marétamp dans l'armée du cara Valette; s'empare de Pri-

nd Pignerol; est blesse au Arras; rend d'importans au siège d'Aire; obtient le marechal de France; soutient l'attaque de Melos et du baron de Bec; effectue sa retraite sur S. Quentin, 250. Répare l'échec qu'il a éprouvé; assiste aux derniers momens de Richelieu, 251. Parvient à s'insinuer dans les bonnes grâces de Mazarin; sert sous le duc d'Enghien 252. Après la mort de son père, il succède à tous ses gouvernemens; est fait prisonnier à la bataille de Nordlingen; est échangé avec le général Gleen, 253. Transfere le duc d'Enghien à Philisbourg, malgré les difficultés de l'entreprise; est en-voyé auprès du pr. d'Orange, avec lequel il est obligé de danser une courante, 254. Va servir sous le pr. de Couclé en Catalogne, puis en Flandre, 255. Le comté de Guiche est érige en sa faveur en duché pairie, sous le nom de Gramont, 256. Il commande les troupes destinées à favoriser la sortie de la cour, qui se rend a S.-Germain; reste toujours fidèle à la Reine et au cardinal; re siste aux propositions du prince de Conde, 257. Se rend dans son gou-vernem. de Béarn, et refuse de ser-vir les intérèts de la princ. de Condé, 258. Est chargé de négocier pour Mazarin avec le duc d'Orléans; pourquoi il sert de jouet au palais du Luxembourg; est envoyé au Havre pour delivrer le pr. de Conde, 250. Est chargé par la Reine et le duc d'Orléans d'aller à S. - Maur engager le pr. de Conde à revenir à la cour; tourne lui-même en ridicule cette ambassade, 261. Refuse les offres du pr. de Condé, et se rend en Bearn pour y servir le Roi contre ce prince; danger qu'il court en route; services qu'il rend au Roi; en est récompense par le cardinal, 262. Est envoye à la diète de Franc-fort; objet de sa mission, 263. Détails amusans sur les personnages qui figurèrent à la diète, 264. Le maréchal est choisi pour aller à Mamarcetal est choist pour anter a ma-drid demander Marie - Thérèse en mariage, 267. Détails sur son entrée a Madrid, 268. Il reçoit le dernier soupir de Mazarin, 263. Gagne les hunnes grâces de Louis xiv; est

GRAM



qui lui offre dans l'armée de l'Es-

pereur un des plus honorables es-plois, 298. Quitte à regret ce gén-

qui se font pendant la ca

ses; fait la campagne de Flandre;

Douay; se défait de sa charge de co-lonel des gardes ; se rend à Bayonne, d'où il chasse les Hollandais; prend la résolution d'aller finir ses ours dans son gouvernement de Béarn, 27: Sa mort; ses qualités, 274. Mesaventure piquante qui lui arrive, 275. Traits plaisans de sa part, 276. Tournure d'esprit originale de son frère Philibert, 277. Vers de Boileau en l'honneur du comte de Gramont; enfans du ma-réchal, 278 et suiv. Les Mémoires du maréchal ont été rédigés par son fils le duc de Gramont; quel en est le style, 289. Quel en est l'objet, 290. (Notice.) Naissance du maréchal; il est envoyé à Paris par son père à l'âge de 14 ans pour apprendre à monter à cheval et faire ses autres exercices; mince équipage dans lequel il y vient, 202. Indigence où il s y voit réduit; cependant il ne tarde pas à se faire connoitre; il se fait desamis; les dames le prennent sous leur pro-tection, quelques-unes l'habillent, d'autres lui donnent de l'argent; il joue, et est heureux; se compose une maison, 203. A 17 ans, il se trouve aux sieges de S. - Antonin et de Montpellier, où il se fait remarquer du Roi et des principaux de l'armée; demande au Roi la permission d'aller servir en pays etranger; passe en Hollande; entre dans Breda pendant que cette ville est assiègée par les Espagnols, 204. Fait concevoir aux Hollandais une haute estime

pour lui, 205. Revient en France; va joindre le maréchal de Créqui à

Verua en Piemont; retourne à la cour; se bat en duel contre Hoc-

quincourt; va en Allemague auprès

du comte de Tilly; son étonnement en le voyant pour la première fois; portrait du courte de Tilly, 296. Paroles que lui adresse ce général;

le comte de Guiche se trouve au passage de la rivière d'Elbe, 297. Assiste à toutes les grandes actions

ral pour aller à Mantoue servir le duc de Nevers; est nomme lieut-nant general de ce prince dans le Montferrat, au-delà du Tanaro. 299. Est attaqué dans Nice-de-la-Paille par le comte de Cerbellone: est contraint de se rendre faute de poudre, après une vigoureus defesse, 300. Est nomme capitaine de la compagnie de gendarmes du doc de Mantoue; obtient toute la confi ce de ce prince; soutient avec s compagnie les efforts des Espagnos au siège de Mantoue, et les repos-se avec vigneur, 301. Est blesse de deux coups mortels, 303; et fais prisonnier; comment il est traise par le pr. de Bozzolo, 304. Est esvoyé au château de Gaete, où il es fort maltraité par Pietro Ferrari. 305. Ses paroles à la mort de Ferrri ; il retourne en France, et est recu du Roi avec distinction, 307. Gegne l'amitié de Richelieu, epous une de ses nières, 308. Est charge de desendre Calais, commission dont il s'acquitte avec honneur. est nommé maréchal de camp post - - - lival de La Vaservir sous le cardinal de La lette, 300. Previent une sedition dans l'armée par son adresse et in persuasion; est légèrement blesse si siège de Bingen, 311. Fait échoor deux entreprises du comte de Galas; fait une glorieuse retraite à Mayence, 312. Assiste au siege de Dieuze; retourne à la cour, d'où il est renvoye avec one mission auprès du cardin, de La Valette, 313. Est chargé de faire entrer des bles, des poudres et de l'argent à Haguenau: comment il y parvient. 3:4. Est blesse et renversé au siège du fort de Saverne, 316. Défait le régiment des Croates; prend tous les bagages, et le singe favori de la colonelle, 318. Conseille au duc de Weymar

de faire chatrer ce singe, et de le renvoyer a cette dame; ce qui est executé, 319. Commande l'avant-garde de la cavalerie charges de côloyer l'armée imperiale qui veut entrer en Bourgogne; fait passer la ri-vière de Til à toute l'armée française, pour arrêter l'armée imperiale, 320. Charge deux regimens enne-Est charge de faciliter la jonction des deux armérs françaises, 325; ce qu'il exécute, 326. Est nommé lieutemant général en Normandie, et gouverneur particulier du château de Rouen, 328. Lat envoyé en Italie un qualité de maréchal de camp; empéche le marq. de Léganès d'atinquer Pondesture ; est nomme gouremeur de Lorraine, puis mestre de camp du regiment des gardes françaises, 329. Est envoyé avec la patente de géneral pour commander on Italie; assiege et prend Chivas, 330 Commande un corps d'armee sous le marechal de La Meilleraye; s'empare des châteaux de Gierges et l'Agimont; se rend auprès de Ri-helmu pour concerter le plan du siege d'Arras, 331. En quoi il se distingue a ce siege, où il manque d'ètre fait prisonnier, 332. Comment il secourt le fort de Ramsau, 333. Est nomme lieutenant general dans l'armee de l'landre, avec les appointemens et honneurs accordés a un gener en chef, 334. Commande au sie-ge d'Aire avec La Meilleraye , 335. Investit La Bassee, qu'il force a ca pituler, 336. Attaque et prend Bapaume, est nomme marech, de France, et commandant de toutes les armers de France, fortifie La Basace, 37 Perd la bataille de Hounecourt, et se retire à S. Quentin après une charge aussi valeureuse que surpremante, 341 et auiv. Son activité et les ordres qu'il donne empéchent que entre defaite soit desavantageu-« au service du Roi, 3/3. Il va a la cour rendre compte de ses actions, et detroire par des faits toutes les faussetes qu'ons debitées contre lui, 345. Amiste aux derniers momens de Richelieu, conseils qu'il es recoit. 316 Est console par le Roi, anquel il témoigne la reconneia ce respectueuse qu'il doit à ses b tes; est choisi pour aller défendee Arras, 34°. Reçoit les dernières pa-roles du Roi, 348. S'attache à Mazarin , et gagne son amitie ; est es voye aupres du duc d'Eng lie d'amitie mec lui, 350. Emporte avec lui un retranchement où les ennemis perdent plus de 3,000 hom mes, 352. A son cheval tue sous lui dans la vigne de l'ribourg, 354. Con-seille au duc d'Enghien de faire retirer ses troupes, 356. Assiège Phi-lishourgaver l'urenue; s'en rend maitre par capitulation ; auccède à tous les gouvernem, de son père ; revi a la cour preter serment, 360. Est nvoye en diligence po**ur soutenir** en oye en dilgrare jour soutenr Turenne en Allemague; est char-ge de faire le siege de Wimpfon, 361. Prend cette place par capitula-tion, 362. Est blesse a la hutaille de Nordlingen, 368. Danger qu'il y court, 369. Est fait prisonnier, 370. Est conduit a Donawert, 371; pu a Ingolstadt : comment il y est recu, 3-2. Traitement honorable qui lui est fait par ordre de l'électe Baviere, présens que lui envole l'é-lectrice, 3-3. Il est colungé avec le courte de Glern . se rend à Munich sur les instances de l'electeur, 3/4. Y est splendidement traité par le comte de Curts, est reçu par l'elac-teur avec une pompe royale; m configerace avec ce prince, 3-5. Il ecrit à Mazario pour l'assurer des bounes intentions de l'electeur; est reconduit honorablement à Doi reconduit nonovantement à pons-wert, où il est echangé, 377. Est recu per le dor d'Enghien à Dun-kespield, 378. Conduit ce prince me-lade a Philisbourg, malgre le danger qu'il court pendant le trajet, 379. Va prendre des quartiers avec Turenne a Rosengarten, 380. S'oppo a ce que l'armer prenne le chemi de Mayence pour se retirer à Philishourg, 381 Passe le Necker à Wimplen a la tête des troupes, 362. Consent a la proposition que lui fuit Turenne de prendre ensemble le poste de Groben , 383. Il recolt

GRAM

224

ordre du Roi de ramener l'armée en France, 385. Assiste au siége de Courtray; va au secours du quartier

Courtray; va au secours du quartier du maréchal de Gassion, 387. Commande le corps d'armée qui doit se joindre au pr. d'Orange; comment se fait cette jonction, 300. Il va trou-

ver le prince dans son camp, danse une courante avec lui, et le quitte pour aller dire au prince Guillaume que son père est devenu fou, 392. Se lie d'une étroite amitié avec ce

prince; le détermine à aller attaquer les forts de Calo et de Str.-Marie, 303. Retourne auprès du prince d'Orange, qui lui propose encore de danser une courante, 304. Vient à bout, avec le pr. Guillaume, d'empècher le pr. d'Orange de sortir de

que entrepris par le duc d'Enghien, 395. Détermine les députés des États de Hollande à faire quelque entreprise dans le Brabant ou dans la Gueldre; fait résoudre le siége de Lierre, 396. Revient en France pur

quelque temps du pays de Vaas, pour favoriser le siège de Dunker-

terre avec sa cavalerie; comment il exécute ce retour, 397. Il est envoyé en Catalogne avec le pr. de Condé, 399. Tient conseil avec ce prince pour résoudre si l'on assiègera Tarragone ou Lérida; prend son quartier devant cette dernière place, 400. Opérations du siège, 401. Ap-

prouve la résolution prise par le pr. de Condé de lever le siège, 403. Est envoyé au secours de la ville de Constantin; revient en diligence au secours du pr. de Condé, 405. Est rencontré par le marquis d'Aytonne, 407. Le prince de Condé vient pour combattre à ses côtes; pourquoi le marquis d'Aytonne ne livre

pas combat, quoique supérieur en forces, 408. Le prince de Condé, le maréchal de Gramont et Marsin sont couverts de terre par un boulet de canon qui passe près d'eux, 409. Le maréchal est envoyé en Flandre pour visiter et approvisionner les places frontieres, 411. Il va camper a une lieue de Peronne avec le pr.

de Conde, 412. Marche vers Ypres,

GRAM
qui est investie par l'armée
caire 513 Opérations du s

qui est invesue par l'aimet caise, 413. Opérations du s 414. La place est rendue par position, 415. Le marech. de mont et le prince de Condé con gnent l'archiduc et le general

abandonner les postes qu'ils on à Gorgue et à Estrain, 110, mont commande l'aile gauche bataille de Lens; ordre de cet taille, 421. Détails, 123 et sai

marechal va au secours de du prince de Conde, 4.5. D qu'il courtaprès le gain de la ba 4.28. Il recoit ordre de reveni cour, 429. Mazariu le charged re sortir le jour des Rois, a mi

le Roi, la Reine et Monsieur, les conduire à S.-Germain, 43 maréchal refuse toutes les pre tions qui lui sont faites de la pr pr. de Condé et de ceux de sa

le; se rend dans ses gouverse pour y maintenir l'autorité de 431. Prévenu du projet formé défaire de lui à Bordeaux, il é danger, et se rend à Bayonne sure toute la frontière, et co toute la province; reste fid Mazarin, qui l'en récompesa guiliquement, 133. Est choisi aller à la diète de Francfort et

lité d'ambasadeur; refuse d' cette mission, qu'il est obligé cepter, 436. Ses préparatifs, 4! marche depuis Paris jusqu'à I fort, 440. Son entrée à Stras se fait comme il l'a demandé Description de cette ville, 4 arrive à Rastadt, 44. Reçoi lettres de l'electeur de May qui l'assure qu'il sera admis diète malgré les cabales de Wa

diete margre les cabates de Wa 445. Il est recu à deux licues delberg par des envoy es de l'elpalatin, 446. Surprise du ma en voyant le pays cultive, les ges rebàtis, etc., 447. Il conc traite avec ett electeur; conc de ce traité; caractère du 448 et suiv. Il arrive a Fran ses dépêches au Roi sont int tées et connues; il en avoue l tenu, 450. Va visiter l'elect

tyence, dont il consect service vrais sentiment. \$50 Incasto sur electeurs presents a la care. tres personnages qui y factioni Bet suiv. Le marechai et pe sier lecteur de Saxe chez le comiton de Furstemberg detació il-ux sur ce din el job. Il se emos s mich, pourquor, gén bie me ire à l'elector de basses i se miere andience, fre, ba n'este-ne avec le comte de l'urie e see a prendre conce de l'ese l'es-Caractère de le perce marrehal retourne . Frairder to quel etat il trocce les affaires it depolitique de Maranz process rel clostourels Maranz process rechalding aver cetelerarie .... mine beautiousped argent out and said de l'elect de l'embecone; y league estele to a gree C nt il ferme la beseite a l'esmes se neranda , qui air lo de Soletoro Marin , LVII : 3 li entretorat la sintelligence d'accente avec . .. teur de Mavence services du irectul et de l'abelon à monde rasjon, ab l'ou deux grema a electricis espar du reme super les ambasse du rus à hacages et Cromin II - Lifet 2. 20 et l'esprit des electes et l'esprit des electes et l'esprit int le marce hal tracte are exerce in princes de l'Empire pendint un our a franctiet, un magnificence sa adanterie de les sertanes: I camer agment a Mayene 2. in entre les electeurs et pois ode l'Empire et les Societas 3 religios articles decette lazar 33 marechal regions on France nne ere que l'a rend l'electeur de avenue et l'en au que l'a feit le manifert de l'entre renne or aller a Madrid demander . m de Ros l'Infente en meruge Se preparatife a cet effet . in entrer a Madrid, ib Joe d. ople i son arriver au palaus se and s grands qui le recoisent. 🙀 🛰 annean Round Haadberlakes etl Infante, 55 Details vor wie w er a Madrid, 54. Riefer present que in her e los les I auto l'impone et arminer deservietres e tenne et e france le rescriters au lin de la lance, le la l'arminle pair le l'ente a l'impressere pair le l'internale de l'enternare pair le l'internale de l'entertement à III d'A. Le le equitame le maitre à l'internale destruit en termine de mirre le restre maite comment de misser process des gardes francesses l'arminers de l'arminers francesses l'arminers de l'arminers enternales de l'enternales de l'arminers de la misse de le conserve de les comments que les comments de les comments que les comments de les comments que les comments de

Marie or arismost of the fire man temes : Jean ja The street of th partir da em mante de la **centr**a de la Son is somen -1 of som THE HELLOW CONTROL OF THE STATE auto font Letonory 12 • Communication of the Communica atmire en espei el remme 😉 . Soldier Committe the ether to the The second of the contraction of to a plant of the part of the part of orrespondente de Bore de la 1º es a traversion time es 🐗 S S Charles on Marine to pe to erminate a more for the first HOUSE MANY ........ the later and entire to the top a matter to a hormone took our som of the and the same of To the contract of a prince a supplement for colors to easy.

13. East, and a december to the colors. wat w piece : . . 

qu'il avoit jugé auparavant si nécessire, 332. Écrit à Louis xiv que Philippe n'approuve point la conduite de la Reine, 333. Réponse pleine de sagesse et de prudence que lui fait le Roi, 334. Le duc répond à M. de Torcy, qui l'a consulté sur le retour de la princ. des Ursins, 337. Sa politique fausse et dangereuse, 330. Il se plaint vivement au ministre de la résolution que le Roi a prise de renyover la princesse des

a prise de renvoyer la princesse des Ursins, 342. Il demande avec instance son rappel; pourquoi, 345. On le lui accorde de lu manière la

plus honorable, 348. Son désintéresmarquis de Torey n'est pleine que de plaintes, 351. (Noailles.)
GRAMONT (la comtesse de) se lie

avec mad. de Maintenon; son caractère, LXVI, 441.
GRANA (le général), allemand, prend à composition la ville de Saverne, XLIX, 95. (Mém. de Montglat.) — Commande les troupes im-

périales à la bataille de Trèves, où periales a la Datallie de Liver, les Français sont défaits, LXIV, 115. (Temple.)

GRANCÉ (le comte de) ravitaille Héricourt, Montbelliard, et les places volsines; prend Ste.-Ursanne par escalade, XXIX, 420.

GRANCEY (le comte de) remet

avec 6,000 hommes toute la Lor-raine sous l'obeissance du Roi, XLIX, 399. Va au secours du chàteau de Ray-sur-Saone; défait les Bourguignons commandés par le baron de Cé, 351. Noms des pri-souniers faits dans cette affaire, 352.

Il attaque près de Cervon les marq. de Noirmoutier et de Vitry; met leurs troupes en désordre; prend le chiteau de Lésigny; se rend maître de la ville et du chiteau de Brie-Comte-Robert, L, 150. Est fait ma-réchal de France, 261. Bat les Es-

pagnols à La Roquette; prend le château de Carpignano, 423. GRANDIER (Urbain), curé de Lou-

dun, est accusé de magie, et con-damné à être brûlé vif, XXVIII,

GRAHDPRÉ (le comte de) est fuis prisonnier au siège de Valencies-nes, XLII, 45. (Métre. de Moss-pensier.) — Est blessé au slège d'E-tampes, XLVIII, 74. (Conrart.)— Il emporte Virton pur escalade, L.

440. Est fait prisonnier, et mene a Luxembourg, 449. Remporte l'a-vantage dans un grand combat de

(Montglat.) GRANDS JOURS, tenus à Poiliers en 1634. Détails donnés par Ouer Talon, LX, 102 et suiv. En que cette commission est peu utile; conment on pourroit la rendre plus se-

cavalerie livré au sieur Montal, de arti du prince de Condé, L1, 35

lutaire, 117. GRANGE-AUX-ORMES (de La), n-vant dans l'art de deviner, en dosse plusieurs preuves remarquables. XXXIV, 171. GRANVELLE (Antoine Perrenot,

cardinal de), est adjoint comme principal conseiller de Marguerie, gouvernante des Pays-Baa, XI, 401 Il conseille à Philippe 11 de faire exécuter avec rigueur les édits contre les protestans, 403. S'oppose avec violence à la convocation des

avec violence a la convocation ors Etats-généraux, 405. Demande as roi d'Espagne la liberté de se reti-rer, et l'obtient avec peine, 406. Gras (Le), maître des requêtes, est tué dans la sédition qui a lieu a VI-land Jamille. XIVI 198 l'hôtel-de-ville, XLVI, 128.

GRAVAL, lieutenant, est blesse mortellement à l'assaut du fort S.-

Martin, XXIII, 399. GRAVELINES (le siège de ). Details sur les opérations de ce siège, commande par Gaston, frère de Louis x111; noms des générans qui s'y distinguent, XLIX, \$15 et sair

La place capitule, 449.
GRAVELLE (la dame) est condamnée à une prison perpétuelle, et a la question ordinaire et extraordimaire, pour être d'intelligence avec Tonnelier, accusé de negoriations avec le père Chantelouhe, XXVIII.

GRÉGOIRE XV, pape, meurt en 1623. Son caractère; sa complai-



sance pour son neveu; il résiste une scule fois a sa volonté, XXII., 281. GREMORVILLE, gentilhomme, est tue a la bataille de Nordlingen , XXXVII , 137.

GRILLY (Gioun), gentille gene-vois, demande au duc de Guise et obtient une commission de commander dans le Piano de Sorrento, comment il remplit cette commission, LVI, 28.

GRIMALIO, à la chute d'Alberoni, est charge par Philippe v du rapport des affaires; ses talens, sa malestie; sa reconnoissance pour la princ des Ursins et pour M. Orry. LXXVI. 406.

Gausserun, general de l'electeur de Bavière, assiège et prend Memmingen, que l'electeur, par son traite de neutralité, avoit donne ma Suedois . L . 63.

GROSSAMBRI, capit, de cavalerie, est defait dans une rencontre par un parti du Roi , LIV, 65.

Corossition In depute rochellois envoye au roi d'Angleterre, pour le supplier de hâter de nouveaux secours , est fait prisonnier à um retour , et ensuite mis à mort , IX. Fo.

Courtes Pierre) est ensoyé à trecht de la part des États de Hollande, pour traiter de la paix ose la France, LNV, 171

GELBRIANT le comte de) entre dans la Franche-Camte avec une

ormer, et empéche le duc Charles de se joundre aux autres genéraux de l'Empereur, XXX, 239 (Mem. de Richelieu.) - Fait le siège de Bothweil en Allemagne , y est blesse augue la capitulation de la pla-n diligence au secours de Banier, NTV, 366 Gagne la bataille de Armpen sur le gen Lamboi, cat fait marechil de France; s'empare de Surs et de plusieurs petites villes, . ... La blesse an siege de Rothweil, meurt dans cette place, 430 Su mort cause la perte de son armee, in Vem de Wontglat

GUÉBRIANT (la maréchale de) se sert d'un moyen extraordinaire pour conserver au Roi la place de Bri-sach, et se rendre maîtresse du gou-verneur, XXXIV, 524.

GUENADEU (le sieur de) tue en duel le baron de Nevet; se retire au château de Fougères; reçoit or-dre de le remettre dans les mains du Roi, XVII, 181. Est amené à

Paris, où il est condamné à avoir la tête tranchée, 2\$\$. Guémené (le pr. de) n'évite la mort, en sortant de l'hôtel-de-ville, qu'en promettant à quelques soldats quarante pistoles, qu'il leur paie le lendemain, XLVIII, 117. Guémesé (la princ. de) engage

le duc de Lorraine à ne point aller secourir Etampes, et à s'en retour-ner, M.I., 210. (Mom. de Mont-pensier.) — Sa querelle avec le coadjuteur ; son raccommodement,

ALV, 60. Quel moyen elle propose a la Reine pour se défaire du coadjuteur, 185. Man. de Retz.)
GUERAUD, médecin, assure la Reine qu'on ne peut pas douter que Guy Joly n'ait eté assassiné; Molière et Roileau ont parlé de ce medicine de la constant decin dans leurs ouvrages, XLVII.

GUERCHTVILLE (Antoinette de Pons, marq. de), résiste à toutes les poursuites de Henri IV, obtient son estime, et devient dame d'hon-

son estine, et devient dame d'hon-neur de la Reine, L'VIII, 515 et suiv Gurars (madem) gagne un grand nombre de femmes, sous la pro-messe qu'on leur fait de payer les rentes de l'hôtel-de-ville, et les en-traîne à crier partout qu'il faut fair-revenir le Roi dans Paris. XLVIII revenir le Roi dans Paris, XLVIII. 307. Le parlement décrète contre elle, elle se retire au Palais-Royal. dans un logement que lui fait donner la Reine , 355

Guranuriu, soldat de fortune et Allemand, devenu gouverneur de Benfeld, maintient pendent de anla plus belle garnison dans cette place, sans avoir reçu un mu de chancelier Oxenstiern, qui l'y a eta bli, LVI, 445

Guerre de 1756. Tableau raccourci de l'origine, du cours et de la fin de cette guerre, LXXVII, 182. Portrait des ministres de cette époque, et de ceux qui y out joué

quelque rôle, 183 et suiv. GUICHE (le comte de), TURENRE et NETTANCOURT, sont blessés au siège de Saverne, XLIX, 112. Le

comte de Guiche est nommé maré-chal de France; il entre à la tête de deux armées dans le Boulonais, 328. Est défait par sa faute par don Francisco de Melos, 354. ( Mém. de Montglat.) — Paroles tenues à la table de Monsieur, lesquelles lui

**co**ncili**ent l'ami**tié de Richelieu , LIV, 310. (Montresor.)
Guicine (le comte de) fait entrer un convoi dans Haguenau, après

avoir défait un corps d'ennemis, XXIX, 183. (Mein. de Richelieu.) - Entre dans Arras par composi-tion, XXXIV, 198. (L'abbe Ar-nauld.) - Excite le mécontentement de Monsieur; est envoye à

Nancy pour y commander les trou-pes, XLIII, 41. Est envoyé en Pologne, à cause d'une lettre écrite à la Reine, 43. ( Mem. de Montpensier.) Guicue (le comte de), fils du

maréchal de Gramont, est cloigué de la cour pour avoir osé regarder Madame un peu trop tendrement, XL, 136. Il est rappelé, 226. Exilé une seconde et une troisième fois;

détails sur les causes de cet exil. 227. (Mem. de Motteville.) -- Il avoue au Roi tout ce que Madame lui a cache; s'excuse ensuite inutilement auprès d'elle; son désespoir

en recevant une lettre de rupture de la part de Madame, LXIV, 130. Son voyage et ses actions en Mos-covie, 431. Son retour en France; il rend au Roi toutes les lettres que Madame lui a écrites, et le portrait qu'il a d'elle, 439. Comment il se justific et se raccommode avec Ma-

dame, 142 et suiv. Est envoyé en Hollande, et fait son dernier adieu a Madame, 115 et suiv. (Hist. de

sièges de Landrecies et de Valerciennes, et à la prise de Dunkerqr. LVI, 278. Epouse malgré lui maden de Béthune; ose se déclarer l'ament d'Henriette d'Angleterre; est deut

fois exilé; se fixe en Hollande, 279 Public des Memoires sur l'histoir des Provinces-Unies; y traite seménagement Jean de With, 25 Trait plaisant sur Ruyter; le cout de Guiche se trouve au combat que est livré aux Anglais le 11 juin 1000.

y court de grands dangers, o Exerce la charge de vice-roi de N varre; ses discussions avec le porlement de Pau ; il revient a la · c · après la mort de Madame; ses no.veaux ridicules, 285. Sa pontar embarrassée à la cour, 286. Il pasle Rhin à la nage à la tête des cu-

rassiers, et culbute l'ennemi. ~ comblé d'éloges par le Roi, quilrend ses honnes graces; se voit agrand credit à la cour; ne tarde pe a gater ses affaires; fait la camp gne de 1674; y éprouve un cha-meurt à 35 aus, 287. ( Votice. -Il passe le Rhin à la nage à Tholus est embrassé publiquement par l'Roi. LVII, 94. Revient a la co-comblé de gloire et de distinction

GUIGNARD (Jean), jésuite, est pendu pour des libelles écrits contre la vie et l'autorité des rois; ple sieurs jésuites sont condamnes a bannissement perpetuel, II, 36m GUILLARD, évêque de Chartre.

embrasse le parti protestant, 1. 30 Guillaume 1, pr. d'Orange, de mande à la gouvernante des Pays-Bas la convocation des Etata-generaux pour apporter un remede au désordres, XI, 405. Demande ai roi d'Espagne le rappel du cardinal Granvelle, 406. S'unit au com-

meurt de chagrin, 95. ( Mem. &

Gramont.)

te d'Egmont pour faire rentrer dans le devoir les provinces révoltees. 100. Est force de licencier sou armee, et de se retirer en France, 413. Rentre en Flandre avec une armer, retablit les Etats-généraux. 414. Met en usage tous les moyess

mad. Henriette. ; -Il se trouve aux

augmenter parmi le peuple la ainte de retomber sons le jong esignol, 415. Forme un traité d'uon entre toutes les provinces, \$16, st nommé president d'un conseil Etat qu'il fait établir, \$18; et outenant de l'archidue Matthias, o. Fourquoi ses plans de campanerestent sans effet, \$21. Il est sassine par un fanatique espagnol, 13. Fait échouer les projets du se d'Aujou, \$24. Est de nouveau

wente, et meurt. \$27 Gilleat will, pr. d'Orange, est forme par les mecontenad Anglerre de toutes les demarches du roi regnes, LIX, 180 Travaille à un and armement, dont il cache le it avec sonn, 186. D& lare enfin son rssein aux. I tats-generaux ; les enige a publice un manifeste tendant postitier le secours qu'ils lui doniient pour cuvaliir le royaume de au beau-pare, les vents contrarient alord es projets, 188 Il aborde 12 Fatre dans Exester, ou il exige un les honneurs et les deniers maus, and he reponse aus truis annaissaires envoyes par le Roi our negocier avec loi, 199. Il fait rêter le conite d. Feversham, que Roi lui a depéche pour lui faire ert de son arriver à Londres, cuan des tro que dans cette ville, et etablit des corps - de - garde . fait ire au Bei qu'il la t qu'il 🕶 retire Hornes ou a limbeater, entre a oudres aux acclamations du peule, favorise la sortie du Boi de Angleterre, pob Accepte les ofes des seigneurs et des communes, rend provession de la tresceerse. infirme les juges de tous les tribu-... v. 255 Let prie lame rot, et al mme reine, 2h, Accepte la cosmue au mejeis des jeotestatums u il avoit faires e tablit un nonveau inseil, ser Conveque a Eduadourg ne Camvention semblable a celle de Angleterer, 267 Cette Campention celare le troue varant, et recesoit le prince et la prince d'Orange a et reine d'Angleterre de Tous

deux sont couronnes, le nouveau roi crée de nouveaux pairs, 268. Obtient de la Convention anglaise qu'il declare la guerre a la France; contenu de sa declaration. 269. Il passe en Irlande, est blesse près de la rivière de Boyne, 21. Va andage I. La companie en Angleterre, 274. Mem. de M. de sengleterre, 274. Mem. de M. de sengleterre, 274. Mem. de M. de sengleterre aviv. Il se declare le protecteur des Francais refugies en Hollande pour la religion; comment il langue et les attache a son service, 310. Negocie la ligne d'Anahourg, entretient a Rome des agens secrets pour derrier la cond-ite du roi de France, 340. Chois

Guillour, intendant de madem de Montpensier, va retirer de chen le notaire la donation faite par cette princesse à l'auren le per où il apprend que leur mariage est romps par le Roi: sa conduite déplait a Mademoisetle, VLIII. se la ll'rerait son conge, 300

Ott er Franc, die de . Sa puisance a la coer de Heeri ii est lustance par le connetable de Massimorency, il est envoye a la conquete de Naples, l. 23 Rappele d'Italie, il est oppose aux etsusgers et aux protestana sea matem, ai marie en mere en Tamphin. 26 Defie l'ambral Cologry dans l'assembleministere a'a moet de Francola n, l'es paroles au parlement, a l'occasion de l'arret qui promone le homissement des processon. 35 l'esse au massacre de Vassy, il reatre en triumphe a Paris, qui Apren la bataille de Desux, devent lemalite de la cour, fait le cogge d'Orlean, fo Fott e par Fraton, desure a sea file des conserus par dispura.

Control Henri de da la Malafiet, est mus en personner, de la change de grande mantre de la maison da Rou qua e e e e a pere I, ig. Na aposte un account et historial anno Cologna. Le roi de la forma la marco per allemandes en respecta un genera a

cuse envers le comte de Soisson 436. Comment la Reine mère terr

du roi de Navarre, 87. Se rend a Nancy, où se rassemble toutela maison de Lorraine, qui décide de détrôner Henri m; présente au Roi une requête au nom du cardinal de Bourbon et de la Ligue, 88. Vient à Paris, malgré la défense du Roi; comment il y est reçu, 89. Parolt devant le Roi, 90. Etablit au faub. S.-Antoine le conseil des Seize, qu'il dirige; se rend au Louvre; demande le renvoi du duc d'Eperuon, et que le Roi change de système, 91. Excite la populace contre les troupes suisses que le Roi a fait entrer dans Paris, 92. Renvoie au Roi ses soldats désarmés; excès de ses prétentions, 93. Il s'empare de la Bastille; forme un conseil d'Etat composé des plus fougneux des Seize; confie le gouvernement de Pa-ris au duc d'Aumale, 95. Méprise les avis qu'on lui donne sur les dangers qu'il court, 102. Est assassiné par ordre du Roi, 104. Son caractère, 106. (OEconom. royales.)-Anecdote concernant sa femme; su conduite envers elle, LXIII, 287. (Mem. de Choisy.)
Guisr (Ch. de), fils du précédent, prisonnier à Tours, s'échappe de sa prison par le moyen d'une dame de la reine Louise, veuve de Henri III, II, 16. Conclut un traité avec le Roi, 121. Vient le saluer, et lui faire sa soumission, 322. Reduit toute la Provence à l'obeissance du Roi, 352. Prend les places occupées par le duc de Nevers; se prépare au sié-ge de Mézières, IX, 375. (OEcono-mies royales.)—Ne se trouve point au sacre du Roi, XVI, 203. Tue en duel le fils du baron de Luz, 264. Se rend à Soissons avec les princes ; va faire des levées à Guise, 315. Revient à Soissons, 317. Conduite & quivoque qu'il y tient; ses propositions, 318. Il temoigne de l'inclination pour un accommodement; se rend auprès du Roi, 321. Retourne à Soissons, puis à Paris, pour faire

signer le traité au Roi, 322. Reçoit

le commandem de l'armée de Champagne , 325 / Mém de d'Estrées )

ne cette affaire, 440. Il conduit Madame, sœur du Roi, XVII, 112. B mène la princ, d'Espagne en Fra-ce, 113. Commande l'armée du Bai dirigée contre M. le prince; est d'entreprendre sur lui, 120. Teste une entreprise sur la ville de S-Maixent qui réussit mal, 135. A la nouvelle de la détention de M. k prince, et sur de faux avis qu'os la donne, se retire avec le prince de Joinville vers Soissons, 162. Erri au Roi pour lui proposer de travail-ler à ramener à leur devoir les pris-ces qui s'y sont retirés 165. ces qui s'y sont retires, 165. As en Champagne le château de Riche court; s'en rend maître, 205. Am ge Château-Porcien, qui se rend : composition, 212. Investit et attage Rethel, qui capitule ; se dispose : attaquer Mézières, 216. (Pontchetrain. ) — Il vient faire de prompte soumissions à la Reine mère à l'occasion de la mort du b**aron de L**a. tué par le chevalier de Guise, XX 2. Se range du côté du pr. de Coude. pour obtenir par son moyen le rap-pel de La Rochefoucauld, 3. Saconversation avec Bassompierre à ce sejet, 7. Il fait des protestations d'une entière fidélité à la Reine, 18. Ren place Bois-Dauphin dans le com-mandement de l'armée du Roi contre les princes, 90. Fait prisonni 3 régimens ennemis à un bourg par mé Nanteuil , 94. Est chargé de mettre 1500 Suisses en garnison à Poitiers, ce qu'il exécute, 95. Est bles par la chute du plancher de la chas par la chur de pieneure de la Come bre de la Reine à Tours, 97. Donne au chanceller un avis qu'est mai recu, et pour lequel la Reine le jus-tific, 98. Refuse à plusieurs seigneurs de les accompagner, pour porter des plaintes à la Reine de ce qu'elle se les consulte pas sur les négociations relatives à la paix ; ouvre à ce si un avis qui est suivi, 100. A= et prend Château-Porcien , 141. En

tre par capitulation dans Rethel. 144. Rend a Richelieu tous les mas-

vais offices qu'il peut, XXI, 268. Meurt à Florence, 431. ( Bassompierre ) - Il entre dans le dessein forme par d'Epernon et Bellegarde your reiner le marechal d'Ancre, XXI bes, 306. Se détache du parti des princes ; fait à la Reine mère mille protestations de fidelité, 32%. Ses craintes; son irrésolution en apprenant la détention de M. le prince, 311. Il sort de Paris, et se rend à Soissons, 3(6, Il y parolt fort triste dans l'assemblée des princes, 353, Manque le premier à ce qu'il leur a promis; cherche a se raccommoder avec la cour, 351. Fait diverses propositious aux princes, 356. Secharge de porter leurs demandes à la cour, Vin Est nomme commandant d'une armee destinée à agir contre eux, 350 Rase le château de Richecourt; force les princes a se retirer a Laon, 4)3 Frend Rethel par composition; va supposer a l'entree des reitres leves en Allemagne pour les princes, 104. Defait les Rochellois dans un combat naval, XXII, 227. Vient avec la flotte du Roi mouiller à l'emhouchure du canal devant La Rochelle, XXIII, §53. Manque de faire passer en Italie l'armée qui lui est confice, XXIV, 355. Vient trouver la Reine mère a Lyon , et lui fait des plaintes du cardinal, XXVI, 202 Essuie d'attirer les protestans de Midi dans les intérêts de Monsieur, et de soulever le Languedoc, 568. Se plaint au cardinal de ce que le pr de Conde ne lui fait aucune part de ses instructions, 511. S'exuse de se rendre auprès du Roi ; demande a voyager pour quelque temps en Italie, ce qui lui est accorde, 515 Donne avis au Roi des sollicitations que loi font les Espagnobi de prendre le commandement de leur armee navale, XXVIII, Men de Richelieu.

Octor: Henri ii, due de \ Sur Lavis que lui donne une dame de la coer, il tente et execute une des entreprises les plus hardies, XXIV, 550 Est demande par les Napolitains pour être leur chef,

part pour Naples, 258. Comment il y est reçu ; il ne tarde pas à faire connoltre ses projets, 261. Se brouille avec Gennaro Annèse, qui soulève les Napolitains contre lui, 262. Est envoye prisonnier en Espagne, 263. (L'abbé Arnauld.) — Son duel avec le comte de Coligny; à quelle occasion, XXXVII, 59. Son caractère, sa légèreté ; il va en Plandre, où il épouse la comtesse de Bossu, Go. Va à Rome pour demander la dissolution de son mariage, qu'il ne pent obtenir, 202. Est appelé par les Napolitains pour **être leur chef** , 306. Son portrait, 307. Il traverse la flotte espagnole; debarque à Naples, vest reen aux acclamations du peuple, 308. Se met en campague ovec une mauvaise armée; prend Averse; fait quelques prisonniers de marque, 3cg. Il est clu due de la Republique, mais il est obligé de rechercher Gennaro Annèse, 325. Se montre au peuple, le caresse, ramène beaucoup de gens qui veulent le perdre, 337. Sa lettre à la Beine pour se plaindre du traitement qu'elle a fait à madem. de Pons. 33q. Sa lettre à Mazarin, 34o. Son palais à Naples est pillé; lui-même est fait prisonnier, et envoyé en Es-pagne, 346 Il est envoyé par le Roi pour recevoir la reine de Suède à l'entree de ses Etats, XXXIX, 375. Sa lettre sur cette princesse, 37 (Mém. de Motteville.) — Ses broui leries avec mad, de Rossu, sa feu me, avec sa mère et sa smur, XLII. 58 et suiv. ( Madem. de Montpen-ner ) — Il se rend à Naples, appele par les séditieux, qui veule faire leur chef; y est proclame pro-tecteur de la liberte du peuple, L. 74. Conduite qu'il y tient, 79. Il se suisit d'Averse et de Salerne ; veut se faire roi de Naples , de<mark>mands da</mark> accours a la France, non comme u sujet, mais comme un allié es ani opprime, 103 Se minit de plusieurs petites villes : met le siège devant Capane : qu'il est obligé de lever, 105 Fait arrêter et passer par les armes Antonio Mazella, commis-

pondance avec les Espagnols, 106. Sort de Naples avec 5,000 hom-

mes; attaque Nisistra; se voyant

abandonné par ses troupes, veut se

sauver; est arrêté, conduit au chatrau de Gacte, puis mené en Espatourné pour suivre d'autres projets.

riniers de Naples; accepte leur of-

fre, 15. Origine des progrès de la révolution de Naples, dont il espère profiter, 16. Le duc fait offrir ses

14. Il recoit une députation des m

gne, 107. Revient en France par le services aux Napolitains; pourque crédit du pr. de Condé; s'attache il dissimule ses veritables in tentions. au service du Roi, 370. Fait une 28. Lettres que lui écrit Mazarin se nouvelle expédition à Naples, 451; son entreprise, 33. Il s'abuse volo tairement, et reste sourd à toutes les observations qu'on lui fait, 35 d'où il est repoussé; revient en Provence, 452. (Mém. de Montglat.) Se dispose à partir pour Naples: délibérations des cardinaux et pre-– II blesse Coligny en duel ; à quelle occasion, LI, 391. Obtient sa lilats de la faction d'Espagne, les berté des Espagnols par le crédit du pr. de Condé ; s'attache au service du quelles devienment funestes au dor Roi, I.II, 177. (*La Rochefoucauld.*) —Date de sa naissance; de qui il desde Guise, 36 et suivantes. Sa con-duite à Naples; il y tombe entre les mains des Espagnols, 42. Ses lettres à la Reine mère et à Mazarin en facendoit; actions de ses afeux, LV. 3 et suiv. Il est destiné à l'Eglise, veur de madem. de Pons, 44. Il fait et pourvu de quatre abbayes; est agir le Pape en sa faveur; est transnommé à l'archeveché de Reims; son degoût pour l'état ecclésiastifere en Espagne; est renvoyé libre due; il suit son père en Italie; prend du service dans les armées impéan pr. de Condé; texte de sa decladu service dans les armées ration, faite à Bordeaux sur la joucriales ; fait plusieurs actions d'éclat, tion de ses intérêts avec ceux des 6. Devient duc de Guise après la princes, avec toutes les particularimort de son père : revient à la cour de France ; adresse ses vœux à la fille tés de sa sortie, 48. Se rend a Paris; fait son accommodement avec le cour, 56. Intente un proces a macadette du duc de Nevers, 7. Va re-joindre à Sedan le comte de Soissons demoiselle de Pons, qu'il achève de déshonorer en se donnant lui-même et le duc de Bouillon; se rend en un nouveau ridicule; ac rembarque Flandre, où il obtient un commandement dans les armées de l'Empepour Naples, prend la ville et château de Castel-a-Mare; est oblireur; épouse à Bruxelles la veuve du comte de Bossu, 8. Est condamge de revenir, 57. Est nomme grand ne à mort par arrêt du parlement; chambellan, et envoyé à la obtient des lettres d'abolition; re-vient à la conr de France; est retière pour recevoir la reine Christicherché par les femmes les plus séduisantes, o. Se jette dans le parti des importans; blesse dans un duel le comte de Coligny; devient amoureux de madem. de Pons, qu'il vent eponser, 10. Pousse la bravonre jusqu'à la temérité; se pourvoit a Rome pour faire casser son maringe; part lui-même pour cette ville : comment il y est recu, 11. de S.-Aignan, 65. Obstacles qu'il y rencontre dans son projet; lettres pressantes que lui écrit madem, de Pons, 12, 11

ne: portrait de cette princesse, fait par lui, 58. Il figure dans un des quadrilles du fameux carrousel de 1662; sa mort; style de ses Mémoires : en quoi ils intéressent, Go. Sonvent les faits y sont dénaturés, 61. Par qui ces Mémoires ont ete pablies, 6a. Ils ont été traduits en plusieurs langues, 63. ( Notice. Eloge du duc de Guise par le doc Le duc de Guise demande à la Reine mère la permission d'aller à Rome ; il essaie de se rendre média-

rgum at Player et la li Tallich Inestertient ave. Innocent v. 1 et de la le chapea, de cardi-pote arther d'Aix fren d arm of I assure the creditions the minimum mensure in care. Pure materials described and d Am in sear a home to cutter of a episode noor later er per is lair to nomination no he Lineau te in decise and the emission by the deare test reparates tal in care Frequestions and the confident and the restained design the on frems point all president of meteria ir de ten it di francis et e Santa meid. Cauters termientere pur time einer Bei begete dem beget the trerest of a de Martel we a persuade de retourner a Napour y menager la nobleur. are more de cette entrance. l'envoir de nouveau deux jeunes me a Cieno d'Arpaya, elo do le de Naples, pour lui donner irance d'être secouru de la ce en le recevant lui-même otage et pour chef, et lui conr de se mettre en republique. omment ses propositions sout es, co. Il charge son frère le cher d'instructions sur les chieses dort traiter pour loi a la cour rance, texte deces instructions es ministres du Roi approusa resolution, qu' Digression aquelle le duc de Guise essaie station see intentions of sa con-: dany son entroprise, 96. Il se e d'abord a demander de l'ar-, roo Envoie un memoire a erm sur la situation de Naples, de ce memoire, 101 ll envoie er les dispositions du general ditain Turalto, reponse de ce ral au duc, 105. Conférences cultures avec les Napolitains se frouvent a Rome, 105. D'ale rapport du capit. Augustin icto, et les reponses de Mazail ar decide a tenter son entrei, ili Une conversation du

cardina: Alnomos, qui lui est rarporter i le contirme dans se rambetion its I return to proposition eine für tatt ur Sicilier de tenter une cutronia sir in di Lumi, 115 formi un tette ac neunte de Natites a qui ir donne fe litte de ratetia. au rin atr. de concert avec l Install it: I rance at the conditions. di parti francais i envide un courverein Claim written mavair, sur b nuclis i. in smitsiegum torige elle arte. Livia-Languar - benvoi . . amitmenterer de France des de territie de Variation de la part de Biotioners : de la ficeutibate, 188 Est apprae com a matematicar, ou in the life assumed the second less sewhite quive serial percentes las par les deputes papolitains. Accepte, d'apres le conce qu'il recott de la part du Rot, l'honneur que lui fait la Republique, 126. Lettres qui lui sont adressers de la part de cette republique et de Gen-naro Annèse, 127. Malgre le récit peu rassurant que lui fout les dépu-tes de la situation de Naples, il se decide a se sacrifier pour les intérêts de la couronne de l'rance, et reçoit la promesse de secours prompts et ellicaces, 13r. Comment il se procore 1,000 pistoles pour partir, avec les ministres de France, 136. Quel en est le resultat, 138. Lettres de creance adressees a mad. de Guier sa mèrr, et au cheval. de Guise son frère, 140 et suiv. Sur les lettres qu'il recoit du peuple de Naples, et les nouvelles de l'état de la ville, il presse son depart, 1 1/4 et suiv. Instructions curiouses qu'il se fait donner par Lorenzo Fonti, 153. Comment son ser retaire l'illy, envoyé en France, y est recu, 155. Instructions et conseils que lui donne le Papa sue la conduite qu'il a a tenir a Naples, 157 Sa Saintete refuse l'offre que lui fait le duc , 159. M. de Guise reçuit des ministres de France un Grimaldi, 162. Sort de Rome à che-

val, accompagne de 22 personnes,

167. Met à la voile pour Naples,

168. Détails sur son passage, 169. Débarque dans le faub. de Lorette; fait son entrée dans la ville, 171. Des divers partis qui luttoient alors les uns contre les autres; de leurs projets et du caractère de leurs chefs, d'après les Mémoires du comte de Modène, 172 et suiv. Comment le duc de Guise est reçu par le peuple, 173. Il se rend au tourjon des Carmes pour voir Gennaro Annèse, 175. Portrait de ce personnage, 177. Conférence du duc avec lui, et avec Louigi del Ferro, ambassadeur, 178. Diner qu'il fait chez Gennaro, 179. Il se fait rendre compte de l'état de la ville, 180. Embarras où il se trouve, 183. Il couche avec Gennaro: détails sur ce sujet, 185. Se rend à la messe dans l'église des Carmes avec lui, 187. Visite les quartiers de la ville; raccommode Gennaro avec Pepe Palombe, 189. Fait ouvrir les prisons; assure la noblesse de sa protection, 100. Son entrevue avec le cardinal Filomarini . 191, qu'il contraint à bénir une épée que le peuple de Naples lui donne pour sa défense, 193. Il obtient avec peine de Gennaro la grace de Louigi del Ferro; à quelle condition, 194. Se rend à l'église en grande pompe, 146. Y prète serment de servir les Napolitains envers et contre tous; est proclamé généralissime des armes du peuple, et défenseur de sa liberté , 197. Va rendre graces à l'ilomarini de la peine qu'il s'est donnee; visite les postes et les magasius, 198. Donne au-dience au corps de ville; lui fait compter 2,000 pistoles pour acheter du ble, 199. Fait distribuer de la pondre à tous les postes de la ville ; 200. Fait régler dans le conseil qu'il disposera souverainement de tout ce qui regarde la guerre; que Gennaro

se mèlera da gouvernement politi-

que de l'avis du conseil ; que toutes

dine

sans cependant ponvoir agir

se publicront que sous le nom de & 201. Il est supplié de lever le pla grand corps de **troupes possibl**e p**a** reprendre les faubourgs occupes se les ennemis, et se rendre maître de . campagne, 202. Autre résolutiope se concernant la noblesse ; le duc v charge d'essayer de la ramener a a M. de Foutenay, ambass, a loss la nécessité où il se trouve den promptement et puissamment e coura, 207. Comment il est deserpar M. de Fontenay , 20%. Se in rendre compte par les gens de ger re de tout ce qu'il lui est importe. de savoir pour la conduite de s guerre, 210. Se rend au conseil w il gourmande le sieur de Ceruma d'avoir osé prendre le titre d'auto-sadeur du Roi; refuse de le sco-mer mestre de camp général. sa la revue des troupes, dont il pe re vient pas fort satisfait, 214. Viste les postes fortifies ou retranches & la ville : son étonnement à cetegad 215. Ajoute à ces bizarres fortific tions tout ce qu'il peut imagine lève une compagnie de 300 chas seurs, 216. Delivre des commissies pour 5 régimens; noms de ceux ausquels il les donne, 217. Il apaire ar emeute, et fait jeter dans un cul d basse fosse Louigi del Ferro, qui a est le chef; casse le régiment de lazares, à l'exception d'une compegnie; fait fouetter par les carrefost deux soldats qui déchiroient a carre de croc le portrait du roi Catholi que, 218. Sa conduite ferme mvers un boucher insolent et sektieux , 219; et envers un apothica re capitaine d'une compagnie, 220 Il suspend pour un temps, de lese gages et de leurs droits, les officien de la monnoie, pour abus commis dans leurs fonctions, 221. S'asser d'un fonds pour le paiement de troupes qu'il a dans la ville ; forme

nne entreprise contre deux posts considérables occupés par les Espa-

et devient funeste à une partie de

guols, 221. Pourquoi elle echo

oupes, 224. Il repure cette duper un avantage qu'il oblieut les ennemis . est legerement r. 220. Fait publier une deplus sa carer une maison bourr, et une autre portant que ceus qui auront quelque avis shisons ou d'entre prises secreailress ront a lui, leur proint recompense si leur avis est ou punition du dernier sups'il est faux. 227 Il prend des respour avoir de la poudre, e la maison de Gennaro, et va an Chimis, 2.8. Laita Genune grande reprimande sur son n e , et l'oblige à réporter le buparl a fait dans une eglise, 229. menaces au sieur de Cerisantes, vest prendre le titre d'ambassa-, also Comment il se voit force lonner celui de mestre de camp ral au baron de Modene, 211. it Cerisont s, qui lui a manque espect, 131. Il s'attache par sa Late generous Pepe Palombe. se d'avoir voidu le faire emporser, 235 ct one Comental fat ner a son avantage on artifice sor que ses caronas emploiear r le pardre dans l'espectalia acca a 18. Sarpotte de la comerce e respect et la comerce مين مدال دارد ما Adres وها وارد and all so it pure the service of th la finitiva de la colonia. La dimensión entre colonial State of the state of .... entpot in the conmid et e e mut des grand de la cin-munt de la companya de la cinnottes as no remarkantus saman Baragan nu Baran Basana saman ........... trans or More to a performance of the first e age to be to take grave in 1 pts a

de qualité de faire a tous leurs proches toutes sortes d'offres et de complimens de sa part, 248. Prend un soin particulier de la veuve de Ma-zaniel ; se dispose a tenter une entreprise sur Averse, 249. Accident qui retarde son depart, 250. Le duc chase les Espagnols de la douane, de l'île de S.-Barthelemy, et de Visita-Pauveri, apres une action fort chaude où il ne perd que 2 ou 3 lommes, 271 et suiv. Dispositions prises pour la súrete et la defense de la ville avant son depart, 255. Sa conversation avec Cerisantes, depuis ual rapporter ou mal interpreter, 258. Il fait expedier des commissions a quantite de landits, pour operer des soulevemens dans le royanme. 2 g. Force tonte la nollesse a recourir a lui pour avoir des sauvegardes, 26a. Arrive a Juliani, on il ctablit son quartier general; donne one sauve-garde cla marq. d'Ataviane, et la trate ivec toures sortes de civilités, atir Employe Vincenzo Caratta pent attio r clas la noblesse; protrigues d'un tire pas de son entreans tout l'effer de l'in attendair. Or il et dandonne vær les siens et encusse tans in combat diverthe enterest of the terrorise expenses of the control of the contr And the second of the second o . . . j....... 195 والمها والمالية d . .

secrétaire italien nommé Fabrani, 160. Ecrit à son départ au cardinal Grimaldi, 162. Sort de Rome à che-

val, accompagné de 22 personnes, 167. Met à la voile pour Naples, 168. Détails sur son passage, 169. Déharque dans le faub. de Lorette; fait son entrée dans la ville, 171.

fait son entrée dans la ville, 171.

Des divers partis qui luttoient alors les uns contre les autres; de leurs projets et du caractère de leurs chefs, d'après les Mémoires du comte de Modène, 172 et suiv. Comment le duc de Guise est recu par le peuple, 183.

173. Il se rend au tourjon des Carmes pour voir Geunaro Annèse, 175. Portrait de ce personnage, 177. Conférence du duc avec lui, et avec Louigi del Ferro, ambassadeur, 178. Diner qu'il fait chez Gennaro, 179. Il se fait rendre compte de l'état de la ville, 180. Embarras où il se trouve, 183. Il couche avec Gennaro; details

sur ce sujet, 185. Se rend à la messe

dans l'église des Carmes avec lui, 187. Visite les quartiers de la ville;

raccommode Gennaro avec Pepe Palombe, 189. Fait ouvrir les prisons; assure la noblesse de sa protection, 190. Son entrevue avec le cardinal Filomarini, 191, qu'il contraint à bénir une épéc que le peuple de Naples lui donne pour sa défense,

bénir une épée que le peuple de Naples lui donne pour sa défense, 193. Il obtient avec peine de Gennaro la grace de Louigi del Ferro; à quelle condition, 194. Se rend à l'eglise en grande pompe, 146. Y prète serment de servir les Napolitains

te serment de servir les Napolitains envers et contre tous; est proclamé généralissime des armes du peuple, et défenseur de sa liberté, 197. Va rendre grâces à Filomarini de la peine qu'il s'est donnée; visite les postes et les magasins, 198. Donne audience au corps de ville; lui fait

tes et les magasius, 198. Donné audience au corps de ville; lui fait compter 2,000 pistoles pour acheter du blé, 199. Fait distribuer de la poudre à tous les postes de la ville, 200. Fait régler dans le conseil qu'il dispostra conveniences de tout et

disposera souverainement de tout ce qui regarde la guerre; que Gennaro se mèlera du gouvernement politique, sans cependant ponvoir agir que de l'avis du conseil; que toutes GUIS déclarations, manifestes et bass s se publieront que sous le nom da da

201. Il est supplié de lever le pa grand corps de troupes possible par reprendre les fauhourgs occupes pr les ennemis, et se rendre maître de le campagne, 202. A utre résolutios pose concernant la noblesse ; le doc r charge d'essayer de la ramener a

a M. de Fontenay, ambass. a Rose.
la necessité où il se trouve den
promptement et puissamment acouru, 207. Comment il est desser
par M. de Fontenay, 208. Se sa
rendre compte par les gens de gare de tout ce qu'il lui est importa-

de savoir pour la conduite de b guerre, 210. Se rend au conseil a il gourmande le sieur de Cerissan d'avoir osé prendre le titre d'auste sadeur du Roi; refuse de le surmer mestre de camp général; si la revue des troupes, dont il se revient pas fort satisfait, 214. Visit les postes fortissés on retranches à la ville; son étonnement à cetégat

215. Ajoute à ces hizarres fordinations tout ce qu'il peut imagine. lève une compagnie de 300 ches seurs, 216. Délivre des commission pour 5 régimens; noms de cesa anquels il les donne, 217. Il apaise un émeute, et fait jeter dans un cal de hasse fosse Louigi del Perro, qui nest le chef; casse le régiment de lazares, à l'exception d'une comp

gnie; fait fouetter par les carrefon gnie; fait fouetter par les carrefon deux soldats qui déchirolent a comde croc le portrait du roi Catbaique, 218. Sa conduite ferme envers un boucher insolent et seltieux, 219; et envers un apothion re capitaine d'une compagnie, 220

Il suspend pour un temps, de less

gages et de leurs droits, les officies de la mounoie, pour abus comme dans leurs fonctions, 221. S'asser d'un fonds pour le paiement de troupes qu'il a dans la ville; forus une entreprise contre deux posts considérables occupés par les Espeguols, 221. Pourquoi elle echose, et devient funeste à une partie de

sis troupes, 224. Il répare cette disgrace par un avantage qu'il obtieut sur les ennemis; est legerement our les ennemis; est blesse, 236. Fait publier une de-teuse, sons peine de perdre la vic, d. ne plus saccager une maison bourgooder, et une autre portant que tous cous qui auront quelque avis de trabisons on d'entreprises secrètes sudresseront à lui, leur prom that recompense at leur avis est vrai, ou punition du dernier supplice sal est faux, 227. Il prend des movere pour avoir de la poudre; quitte la maison de Gennaro, et va loger and Carmes, 228. Paita Gennaro une grande réprimande sur sou avarice, et l'oblige a reporter le butra qual a fait dans une eglise, 229. Ses menares au sieur de Cerisantes, qui vost prondre le titre d'ambassa-dour, ain Comment il se voit force de demor celui de mestre de camp \_eneral au haron de Modène, 231. I., it Cersant's, qui lui a manque de 15 spert, 214. Il s'attache par sa and are generouse Pepe Palombe. a case d'avoir voulu le faire empoianer, 25 et sais . Comment il fait Commercia son avantage im artifice gressor que ses enneñas emploient para la pardre dans l'esprit du pen-le 138 Su patien acvere au men-1. r. part et l'annière qu'on lui orni, aki, Adresse dont il se sert and if year pardicater a quele la bratalite de Gennaro, 241, a La demande pardon les larmes t ment poblic . 245 Far un exemple implet overce previently siciaconnt des masons de la ville, et v a mucht l'ordre, 444. Reunit tous 1 - a Heads la ville essaie par ses e de le creet acce aresses de les attirer La afretius Historixelfet qu'ils , was as at all coron complimenter la trito de Massa sur la perte de in ri et bis offre pour ses en-. Charactle to des qui peut deprinter de son credit et de son autoa read date les couvers de in the could privile be personnes

de qualité de faire à tous leurs proches toutes sortes d'offres et de complimens de sa part, 248. Prend un soin particulier de la veuve de Ma-zaniel ; se dispose à tenter une entreprise sur Averse, 249. Accident qui retarde son depart, 250. Le duc chasse les Espagnols de la donane, de l'île de S.-Barthelemy, et de Visita-Pauveri, après une action fort chaude où il ne perd que 2 ou 3 honimes, 251 et suiv. Dispositions prises pour la sûrete et la défense de la ville avant son depart, 255. Sa conversation avec Cerisantes, depuis mal rapportée ou mal interprétée, 258. Il fait expédier des commissions à quantité de bandits, pour opérer des soulèvemens dans le royaume, 259. Force toute la nollesse à recourir a loi pour avoir des sauve-gardes, 260. Arrive à Juliani, où il etablit son quartier général; donne une sauve-garde a la marq. d'Ataviane, et la traite avec toutes sortes de civilités , 261. Emploie Vincenzo Caraffa pour attirer à lui la noblesse ; pourquoi il ne tire pas de son entremise tout l'effet qu'il en attendoit, 763. Il est abandonne par les siens, et reponssé dans un combat livre devant Averse, 267. Repousse à son tour trois fois les ennemis, 268. Danger qu'il court dans cette affaire; son courage et sa resolution, 70 H se rend aux Capucius d'Averse, pour convenir avec le duc d'Andrea du réglement du quartier entre ses troupes et celles de la noblesse, 279 Rend la liberté a deux officiers faits prisonniers dans une carmouche, 280. Sa conférence avec le duc d'Andrea, 282. Il appreud avec joie l'arrivée de l'armée navale de France, 305. Etat des secours qu'elle lui amène, 306 Il rend compte a l'abbe Busqui de tout ce qui s'est passé à Naples depuis son arrivec, 308. Retourne à Naples, où il est recu avec des applandissemens extraordinaires, 310. Se fait presser fort long-temps par Vincenzo d'An-drea de prendre la conduite de tou-

tes choses, feint de se laiss riper

abbe ne veut que chercher des

GUIS

tion, 311. Declare dans le conseil qu'il est décide à se charger seul du faix du gouvernement, comme l'unique moyen de soustraire le royaume a la tyrannie d'Espagne, 313. Le conseil approuve cette résolution; le duc fait assembler le peuple; envoie remercier Gennaro des soins qu'il a pris pour conserver la ville, et l'invite au nom du peuple à se reposer, lui offrant la recompense de ses services, 314. Se rend au marché, et demande au peuple assemblé qui il désire d'avoir pour chef ou de Gennaro ou de lui ; il est salué par un cri universel de vive le duc de Guise notre roi! nous n'en voulons point d'autre que lui! 316. Refuse ce titre de roi; pourquoi; il parcourt tous les quartiers de la ville, où il est recu de même; se rend au couvent de S.-Laurent, où tous les corps de ville, les capitaines et le conseil sont réunis : y déclare qu'ayant accepté le commandement que le peuple lui a déféré, il défend a tous les particuliers, sons peine de la vie, de recevoir ni reconnoître désormais d'autres ordres que les siens, 317. Menace Gennaro de lui faire couper la tête, s'il ne se dépouille de son autorité entre ses mains, 318. Tient auprès de lui Marco-Antonio Brancacio, dont il suit les conseils dans toutes les occasions importantes, 319. Est dé-clare par le conseil duc de la République pour cinq ans, avec un ponyoir absolu et souverain; cette delibération est approuvée par les cris de tout le peuple, 321. Il reçoit de Gennaro renonciation de son pouvoir ; assiste avec lui a un Te Deum ; fait expédier à Mazillo Caraciolo les provisions de grand écover, 322. Fait ecrire par tout le royaume et dresser des manifestes par toutes les provinces; fait préparer un grand régal, et

rendre compte a cenx qui composent

l'armee du Roi de l'état et des dispo-

sitions où se trouve la ville de Naples,

33. Dans une conference qu'il a avec

l'abbe Basqui, il reconnoit que cet

textes de se plaindre de lui, etc n'a point intention de lui dons secours, 326; que Basqui est t pion et pensionnaire d'Espa 329. Preuve de la malice de ce be, 330. Il fait executer Migu Santis, et par cette action in silence aux mutins, à la tête des est Gennaro, 332. Reproche à be Basqui sa conduite fausse e fide, 334. Sa réponse au con ville et au conseil, qui lui de dent l'établissement d'un a 338 et suiv. Comment elle es cueillie par tout le peuple, 3 se rend dans tous les quartie la ville, où il est accueilli ave transports d'amour et de res 310. Ses discours au corps de et au conseil sur la conspiratio mée contre lui, 353 et suiv. ment et par qui il apprend le tails de la conspiration . 354. Il donne à ceux qui les lui ont fait noître, 355. Fait exécuter trois 357. Dépèche le sieur de Tailla France pour rendre compte de ce qui s'est passe, de la situati Naples, de la trahison de l Basqui, de l'eloignement de la française, qui auroit pu de celle d'Espagne, etc., 358 et celle d'Espagne, etc., Succès que son parti obtient e versendroits du royaume de Ni 361. Il envoie attaquee la to-Gree, qui est prise ; fait assie tour de l'Annonciate, que les mis abandonnent, 363. Comi apaise la révolte d'un corps de pes, 364. Apaise une autre ét dans le faub. des Vierges, 366 entendre raison aux capes ac 370. Venge la mort du frère demoiselle qui lui demande jat 372. Sauve la vie au sergent-t Gennaro Griffo, 373. Le prend sa protection, etoblige ceux qui loient le tuer à lui demander p

3-5. Etablit l'ordre et la police

la ville par sa manière de vivre,

et par les réglemens qu'il fait et

ter , 382. Fait prendre prisonn

due de Tursi, qui s'est engage

/ = == .

els à tenter quelque en-stre lui, 386. Le fait amelui; conférence qu'ils ont , 388. Le fait garder à vuc avec civilité, 398. Reçoit gnation la proposition que Gennaro de faire couper duc de Tursi, 401. Comraite un trompette des en-o2. Parvient à faire abanı ville d'Averse à la noblesitaine, et procure par ce u blé à Naples, 405. Dissi-rps d'armés canemi, 406. avec pompe à la grande our assister à un Te Deum, à Averse, où il fait punir out commis du désordre, schète du blé, 411. Répri-ivement le baron de Modèavoir pes exécuté ses ordres, énomène céleste qui donne à discourir; le duc ordon-tablissement de 35 familles pue le baron de Modène a d'Averse, 415. Ecrit à ce-ne lettre fulminante, 416. e gouvernement de Nole au ntonio Tonti, gentilb. ro-7. Fait jeter des billets per-19. Fait jeter des billets par-anemis pour déhander leurs (19. Comment il reçoit les ions que lui fait Carlo Gon-12. Comment il ménage les uns qui divisent la ville de quelles sont ces factions, iv. Résiste à toutes les aran-lui font les dances. An Se lui font les demes, 428. Se as un des plus beaux palais las; aventure qui lui arrive, ent il fuit rendre le ress Suisses, 43o. Fait pendre du peuple qui a contrevenu dres et lui a répondu insot, 432. Soumet des mutins int parlé arrogamment, 433. e le duc de Tursi des emporte auc de Lerm des empor-de la populace, 434. Se jus-égard de la conduite qu'il a rec lui , 435. Sauve le cardi-tai de la fureur du peuple, a entretien avec ce cardinal négociations entamées avec m d'Autriche, 441. Il lai

fait promettre qu'il ne s'en mélors plus, 445. Fait attaquer la tour de Pied-de-Grotte, qui est contrainte de se rendre à discrétion, 447. Se rend maître du faub. de Chiaia, et enlève par la aux Espagnols toute communication par terre avec le royaume de Naples, 448. Confirme le prince de Cellamare dans la charge de grand maître des postes du royaume; à quelle condition, 450. Traite avec un sergent et trois soldats espagnols our se faire livrer un poste, 451. Pour se mure nivier an processent comment le projet échoue, 452. Manque aussi de surprendre le couvent de Ste.-Ma-rie-la-Nove, 453. Fait inutilement tenter l'attaque du château de Baya; recourt en vain à l'adresse et aux ne gociations, 454. Se rend maltre de la terre de Labour et des confins de l'Etat ecclésiastique, 455. Rede l'Etat ecclesiasique, 4.55. ne-fuse foiblement les propositions qui lai sont faites par un parent de Fi-lomarini, LVI, 3. Sa réponse à l'élu du peuple et à Gennaro, qui viennent lui proposer une trève, et de traiter avec don Juan d'Autriche, 5. Il rend compte aux chefs du pen-ple de la conférence qu'il a rue avec cux; fait observer soigneusement toates les personnes qui peavent lui être suspectes; y decouvre une conspiration en faveur des Espagnols, 8. Sur un avis de Gennaro, il va faire une visite au couvent de Santa-Maria-de-la-Sanita, 11. Fait mettre en liberté des personnes injustement accusées, et pendre deux calomnisteurs, 13. Est instruit des correspondances secrètes que Gennaro entretient avec don Juan d'Autriche, 17 et suiv. Evite, par sa présence d'esprit et par une adresse singuillèse singulière, un piége dangereux qui lui est tendu, 21. Donne plusieurs commissions pour soulever l'Abruz se; nome des plus femeux chefs de bande qui s'y déclarent, 30. Sa con-férence avec le baron de Modène sur la dissipation des blés d'Averse, 32. Il forme une compagnie de 150 Turcs, de laquelle il tire de grands services, 36. Apaise un desordre qui

0 . . . . . . . . . . . . . . .

ತ

baron de Modène, 39. Forme le

deux Cavanigle, et les enfant e duc de Salse, 102. Fait indirect-ment panir l'éla du peuple Antoni Mazella, pour conspirations co-tre lui 105 Peuple peuple services. dessein de faire une attaque génétre lui, 105. Pardonne à ceux que l'ont tué, 108. Veut se défaire de tre lui, rale de tous les postes des ennemis, 40. Plan d'attaque, 41. Nombre des troupes du duc; leur tenue, leur Gennaro, 100). Sur plusieurs is-stances des dames de la ville, se armement, 43. Mauvais succès de grace a un médecin français co-vaincu de pilleries, 111. S'attacie l'attaque; noms des chefs qui y sont blesses ou tués du côté du duc, 45 de plus en plus le peuple en faisset diminuer le prix du blé, 112 Fai et suiv. Le duc rentre dans Naples, malgre les craintes qu'on veut lui sur la douanc de l'huile une testinspirer, 50. Comment et pourquoi il fait arrêter Paul de Naples, 52 et tive qui est decouverte, 115. Decesuiv.; et lui fait trancher la tête, vre une conjuration ourdie cour vre une conjuration ourone cour-lui par Vincenzo d'Andrea et Car-de Regina, 117. Fait arrèter ce de-nier, 119. Pardonne généreusmes: au marq. de Monte-Silvano, qua trempé dans cette conjuration. 12. 57. Fait également arrêter le baron de Modène et nutres, 58. Accroissement de son autorité ; il éloigne de Naples Pepe Palombe, qui lui est suspect, et fait des dispositions pour .e : s'assurer de la ville, 60. Comment il S'en fait un ami, 124. Sa convers échappe au piège que lui tend Gen-naro, et celui-ci au piège que lui tend le duc, 62 et suiv. Sa sévérité tion avec Filomarini, qui vientla proposer la couronne de Sardier de la part du Pape et des pr. d'Itai 127 et sniv. Un astrologue lui peenvers les bouchers qui ont contredit qu'il sera prisonnier avant ; jours, 132. Sur la nouvelle qu'il » venu à ses ordonnances, (6). Il fait un réglement concernant le pain, et pare ainsi un artifice de Vincenzo çuit des intentions des Espagnob d'Andrea, 70. Fait publier un édit portant défense, sous peine de la vie, de refuser la monnoie qu'il a il se met en mesure pour prese-Nisita, 138; l'attaque, 150; 17 rend maltre par capitulation, iii Tire lui-même sur deux galères efait battre, 73. Rétablit la justice de manière que tontes les sentences et pagnoles qu'il oblige à se reure 146. Apprend que les Espagnols su-maîtres de Naplés; essaie de far arrèts rendus durant son gouvernement ont été observés régulièrement depuis, 74. Juge souverainement dans deux ou trois rencontres, 75. reprendre le courage et les arme aux sieus , 151. Veut en vain rente Permet au sieur Malet de s'aboudans la ville; obstacles qu'il rescontre, 153 et suiv. Arrête un offcher avec don Louis Poderico; peu cier envoyé par Pepe Palombe a da de succès de cette conférence, 81. Il est recherche par plusieurs princes d'Italie, 84. Le Pape l'excite à se Louis Poderico pour lui indiquer moyen de le faire arrêter lui-men-157. Rencontre un escadron de cavaleric, avec lequel il se hat londéclarer roi, lui promettant de lui donner l'investiture du royaume, et temps pour éviter d'être arrête, 15. lui offrant 300,000 écus, 85. Il dis-Refuse la proposition que lui fonte marq, de Chabon et le chevalier de La Visseelette de faire ferme tres sipe une emeute suscitée contre lui par Vincenzo d'Andrea et Genna-ro, 80 et suiv. Leur pardonne, ainsi qu'a l'elu du peuple, dans une as-sembler de l'hôtel-de-ville, 95 et deux à l'ennemi, pour lui dome

le temps de se sauver, 162. Se rend suiv. Se rend maître de la ville d'Aprisonnier des Espagnols, 164 Es riane, 101. Pourquoi il ne peut res-sentir de la joie d'une si importante conduit à Capoue avec 17 Français leurs noms, 166. Y retrouse avec :2" conquête; il remet en liberté les joie extrême le sieur de Malet :

es comment il e écheppé à r des payans, 167. Com-duc est traité dans Capoue Louis Poderies n qu'il a avec lui et plusieurs n de la noblesse aspolitaine, iv. Il refuse à son secrétaire d'écrire à don Juan d'Au-sur lui faire rendre 200,000 173. Aventure divertiscependant digne de pitie; mure concernant Fabrani, uit le conseil que lui don-rico, 177. Reçoit les remer-du pr. d'Aveline; à quelle 1, 178. Feit assurer Marco de sa recomnoissance, et et qu'il sent de n'avoir pu Napolitains d'oppression, lexions du comte de Modèn révolution de Napler, 190 Le duc reçoit la visite de d'Averse, qui lui est en-r don Juan d'Autriche et le pour écouter ses proposi-n conférence avec lui, 191 Il offre de châtier le duc de et de travailler à la paci-du rovaume de Maria du royaume de Naples, 198. de Rome et le duc de Lortercèdent pour le duc de uprès du roi d'Espagne, duc est transféré à Castel-a sous la conduite d'un le camp bourguignon, so3. de se souver; por qual mo-i. Est conduit à Gotte sur ère; se conversation avec vero de Las-Torrès, 207. retien avec deux capacins, i avec le capit, de la ga-10. Ses discours lui attirent lleur truitement des Espani le gardent, 211. Il arrive t, où il est enfermé dans r; description de m prison; st il y est traité, 212. Sa lite, 213. Son entretien avec de Las-Torrès, 215. Il écrit e d'Ognate toutes les propa-pu'il a à faire, et en charge 217. Il descend dans le plus sriement du château, après é 15 jours dans la tour, 21g.

ses domestiques, 221. Envoie au comte d'Ognate un mémoire de tout le blé qu'il a fait amasser à Naples, et les noms de 35 à 40 séditieux dont il doit se défaire; se rend caution pour trois autres qui l'ont fidèlem. servi, 222. Mésintelligence entre le duc de Guise et Alvaro de Las-Torrès au sujet de sa dépense en prison, 223. Aventure assez plaisante qui augmente le dépit d'Alvaro, 225. Autre cause de démèlé, 227. Le duc met ses hardes en gage pour se nourrir pendant 3 mois, 230. La femme du lieutenant du chèteau lui rête du blé, et lui envoie quelquesois du chocolat; il s'assure de 18 personnes pour exécuter le desseis qu'il a formé de se rendre maître du château, 231. Pourquoi l'entree échoue, 232. Comment il traite Alvaro, en présence du gouver-neur de la ville de Gaete et autres personnes, 233. Pardonne audit Alvaro son emportem et son insolence; lui donne un conseil qui le perd, 235. Reçoit la visite du pr. de Cellamare et de don Edouard de Francalmont, envoyés pour donner les ordres nécessaires à sa translation en Espagne, 236. Comment il recolt les civilités qu'ils lui font de la part du comte d'Ognate, 237. Rassure le pr. de Cellamare sur les inquiétudes où il a pris plaisir un moment de le touir, 239. Il s'embarque à Gatte pour aller on Espagne, 251. ( Man. du duc de Guise.)
Guise (mad. de), mère du jeune duc, vient trouver Henri Iv pour le prier de nommer M. de Rosny né-gociateur du traité entre le floi et

gociateur du traité entre le ftoi et son file, II, 312. Comment elle té-moigne devant le Roi sa joir de la soumission du joune duc, 32 f. Grusz (le cardinal de) est mis à la Bastille à cause de sa querelle avec le duc de Nevers; quelle en est la cause, XXII, 133. Il fait ré-paration, en mourant, au duc de Nevers, 206. Se conduite généreuse envers le sieur de Pontis, XXXI, 220. 279.

rie secrètement avec Anne de Man-

yaise reception qui lui est faite, 😹 Il se rend à Metz, d'où il mand. Roi ce qu'il a observé en Larre-381; et la mauvaise conduive duc, 384. (Richelieu.)

GUSTAVE-ADOLPHE, roi de Sort

toue; s'en repent; se retire à Be-sançon, puis à Sedan, où il se lie avec le comte de Soissons et le duc de Bouillon, XLIX, 316. Quitte Sedan, et se retire en Flandre, 320. Guse (madem. de) est fort irritée contre Mademoiselle, sans que

celle-ci y ait donné juste sujet, XLII, 50. Son ascendant sur M. de Guise, son frère, rend celui-ci ridi-cule dans le monde, XLIII, 127. Guise (le chevalier de) attaque dans la rue S.-Honore le baron de

de d'Estrées.) XVII, 263. (Mem. de d'Estrées.) XVII, 19, 23.— Sa mort, {2; XXI bis, 154, 157, 202. (Richelieu.) Guise (Roger, chevalier de), se brouille avec Mazarin pour une ab-

have que ce ministre lui refuse, XXXVIII, 357. Chante, à un sou-per chez le cardinal, des chansons faites contre le duc de Beaufort, XXXIX, 100.

GUITAUT (le comte de) est blessé à l'affaire du Murais, près de Bordeaux, LIII, 353. GUITAUT, capit. des gardes, ar-

rête, par ordre de la Reine, les pr. de Condé et de Conti, et le duc de Longueville, XXXV, 152; XLVII, 97; L, 215.
GUITAUT et LA ROUSSIÈRE, du parti des princes, sont tués dans

une escarmouche contre le duc d'Epernon, LH, 37. Guiros, maire de La Rochelle, déplois une constant e herorque dans

la defense de cette ville ; sa noble réponse à Richelieu , XXIV, 172. GUITAY M. de est tué au passage du Rhin , XLIII , 352.

Crunon le sieur de) fait accepter les conditions offertes à la ville

de Montauban de la part du Roi. NAI . 229. ( Mem. de Bassom-pierre. — Est envoye par le Roi an duc de Lorraine, pour lui re-

procher sa conduite envers lui et

GUST

paroit en Allemagne : états des pas sances de l'Europe lors de cette = vasion, XIX, 11. Il temoizze actreize cantons le désir où il est d vivre en neutralité avec eux. 3-Est tué à la hataille de Lutzen. (Mém. de Rohan.) — Il batir-mée du maréchal de Tilly. \\

292. Gagne la hataille de Inter-où il est tué, 295. ( Bassompure -Il contraint le roi de Daneme à rechercher la paix, XXI bis. :
Conclut une trève avec le roi:
Suède, XXV, 141. Sollicite :
les princes d'Allemagne, il estr prend de defendre la liberte gere

nique, 141. Fait consentir le se de Suède à ce qu'il porte la garen Allemagne, 148. Par quelle co il consent à traiter d'une allier avec la France, 15ti. Ses confer-ces avec le haron de Charace XXVI, joo. Il passe dans l'il à Rugen à la tête de 15 000 homm-

va mettre le siège devant Sutta 418. Est recu dans la ville à la ent d'un traité fuit avec le duc de l' meranie, 119. Fait à l'Empereur de demandes que ce prince ne vestes accorder ; entre dans le Veste bourg, prend Damgarten et Rel presse les elect, de Saxe et de l'adebourg de se déclarer pour ou :tre lui, \$20. Assiege et prend lu zick, 528. S'empare du fort de V-

vita, 529. Consent a une amila neutralité réciproque avec la la catholique et l'électeur de liave 532. Rend public le traite d'allar fait avec le roi de France. " Somme l'electeur de Brandele."

de se déclarer pour lui, 540, et comte de Schwartzemberg, pens pal conseiller de l'electeur, d'yée cider son maître, 511. Ses prope dans la Pomeranic, 550. Il aure et prend Demmin, 551. Se prime aux Etats de Poméranie, et de

envers les princes ses alliés, XXVII. 3-8 Ses instructions, 379. Mau-

uz qu'ils lèveront 10,000 , qui lui prêtent serment, age et prend Anclam; s'emports de Colherg et de de Francfort-sur-l'Oder ındsberg, 554. Obtient de r de Brandebourg la ville dau; demande passage à r de Saxe, 555. Le contraint ettre Custrin, et à lui laisassage libre par ses Etats; as la nouvelle Marche, 556. s villes de Tangermund et ien; marche au devant de mase au fil de l'épée trois de mens, 557. Force l'électeur a lui remettre Wittemberg, unt de le secourir à cette a, 558. Défait l'armée de ès de Leipsick, 560. Pour-victoires jusqu'au Rhin; se ltre de tout l'archevêché de e, 561. Approuve le traité atre le roi de France et le corraine : consent à la neu-vec les électeurs et la ligne ue à des conditions autres les qui lui sont proposées, , 3o. Ecrit souvent au Roi laindre de la conduite des tholiques envers lui, 32. Ne endre a une paix générale conditions que la maison he ne peut consentir, 45. l Bamberg, s'assure de Nu-;; emporte d'assut Dons-ourseit Tilly jusqu'au-delà

du Danube, 5a. Passe le Lech, 53. Bat l'armée de Tilly, 55. S'empare de la Bavière, soumet la Souabe, 58. Prend Sulabach, 253; Nuremberg, 255. Marche à Lutsen contre Walstein, 257. Se prépare à lui livrer combat, 258. Est blessé, 259; foulé aux pieds des chevaux, tud et dépouillé, 260. Son caractère, son éloge, 264. (Mom. de Richelieu.)—Il entre en Allemagne avec une puissante armée, s'empare de la Poméranie; gagne la hataille de Leipsick, XLIX, 64. (Montglat.)—Il parvient à la couronne à l'âge de 18 ans; ses conquêtes, sa mort, L.VIII, 274. (Mom. de M. de \*\*\*\*)

ans; ses conquêtes, sa mort, LVIII, 274. (Mem. de M. de \*\*\*.)
GUSTAVE WASA, échappé au massacre des seigneurs suédois, se sauve dans la province de Dalécarlie, d'où il sort pour faire révolter les Saédois contre les Danois; il est proclamé roi, et introduit le luthéranisme en Suède, LVIII, 273.

GUYONNET, conseiller au parlem. de Bordeaux, s'accommode lui et sa compagnie avec la cour, XXXIV, 5\(\frac{1}{2}\). (La duchesse de Nemours.)—Vient de Paris répandre dans cette ville des nouvelles propres à la détacher du parti des princes; par qui il est envoyé, LIV. \(\frac{1}{2}\). Il se présente à la princesse de Condé; réponse que lui fait cette princesse sur les nouvelles qu'il a répandues, \(\frac{3}{2}\). (Mém. de Lenet.)

H

exville (M. d') travaille e pour le card. de Rets prià Vinceunes, XLVI, 230. 1Ax (le marq. d') et les comristol et de Shaftsbury detemenis du duc d'Yorek; à, LIX, 162. Halifax est par Jacques 11 avec Nottinmilord Godolfin pour conu le pr. d'Orange, 196. sa (le sieur Du) se read maiimposition du chèteau d'Ha-

rouel, XXI, 410. (Bassompierre.)
—Est fait capitaine des gardes après le mort du maréch. d'Ancre, à la place de son frère le baron de Vitry.

XXI bis., 425. Reçoit ordre du Roi de faire le siège du Catelet, XXX,
313. Se rend maître de la place par assant, 315. (Moin. de Richelion.)
—Il s'empare de l'abhaye d'Ouste,
XLIX, 198. Nommé pour commander l'armée que le maréch. de Brezaé a quittée, il va investir le Cate-



après avoir défait avec 7,000 hommes les Espagnols qui en avoient 18,000, 286. Reprend Quiers, 287. Fait le siége de Turin, 288. Tuille en pièces un corps d'infanterie espagnole, 289. Entre dans Turin, après avoir fait un accommodement avec le pr. Thomas, 296. Est reoussé avec perte de devant Yvrée, 331. Assiége Coni, 332, qui capi-tule, et est rendu à la duchesse de Savoie, 333. Il est nommé grand ecuyer, 436. Est nommé vice-roi en Catalogne; y est reçu avec joie; entreprend le siege de Roses, L. 19. Reprend Agramont, 21. Gagne la hataille de Llorens, 22. Se rend maître de Balaguer par capitulation, 24. Etouffe une conspiration des habitans de Barcelone ; investit Lérida, 54. Sa compassion pour les habitans de cette place, que le gouverneur en a chasse, 56. Il est force de s'éloigner de Lérida après avoir été battu, 57. Est envoyé en Normandie en qualité de gouver-neur, 154. Nomme général de l'ar-mée d'Allemagne, il investit Cambray, 176. En leve le siège; se sai-sit de Condé, pille tout le pays entre l'Escant et le Dender, 178. Revient en France pour secourir La Mothe-au-Bois, 170. Va en Nor-mandie; investit Pont-de-l'Arche, qui se rend, 219. Conduit les princes prisonniers au Havre, 251. Fait lever le siège de Cognac au prince de Conde; se rend maître de la tour de S.-Nicolas de La Rochelle, 310. Bat le pr. de Condé à Tonnay-Charente, 3:2. Prend Ba-hezieux; contraint le pr. de Condé à se retirer en désor-dre de devant Miradoux, 319. Entre dans la ville d'Agen; met le siege devant Villeneuve - d'Agenois; est force de le lever; met ses meubles et en voisselle d'argent en gage, 393. Quitte secrètement son armée, et a'en va à Brisach en Alsace; détails à ce sujet, 394. Il fait un traite avec l'Empereur pour lui livrer Bri-meh et Philisbourg. 435. Rentre dans le devoir par un autre traite avec le Boi, 437. (Mem. de Montglat.) - Il secourt la ville de Cognac, menacée par M. le prince, LII, 105. Se rend mattre de La Rochelle et de ses tours, 106. Fait achever de tuer en sa présence le command. des Suisses, 107. Manque l'occasion de défaire entièrement l'armée

de M. le prince, 124. (La Roche-foucauld.) — Force M. le prince à lever le siège de Miradoux, LVIII, 219. (Mém. de M. de \*\*\*\*.) HARCOURT (le duc d') attaque à Saverne le général Nadasti, et le met en fuite, LXXIII, 376.

HARCOURT (la princ. d') s'attache à la faveur, et peu aux personnes; son caractère, XLIII, 461. HARLAY, prem. président, meurt

à 80 ams; son caractère; traits de fermeté, XXI bis, 378. HARLAY (Franç. de), archev. de Rouen, remplace Perenxe sur le siége de Paris; il devient en butte aux jansénistes, et prend des mesu-

res convenables pour réprimer leurs tentatives séditieuses, XXXIII, 205. Visite le monastère de Port-Royal des Champs; contient les religieuses dans le respect per sa fermeté; les traite avec une espèce d'indulgence pour une requête

qu'elles dressent à J.-C., 222. HARLAY, commissaire de la trésorerie, s'insinue dans la confiance de la reine Anne; fait disgracier la duchesse de Marlborough, LXVIII, o. Travaille à perdre, par le moyen de la favorite Meshan, ceux dont il

veut se venger, 10. Obtient la char-ge de grand trésorier, et le titre de comte d'Oxford, 25. HARO (don Louis de) traite avec Mazarin de la paix avec l'Espagne, et du mariage du roi de France avec l'Infante, XXXVI, 243. Conditions

du traité, 244. (Mém. de Brienne.) —Il fait exhorter le card. de Retz à ne point aller à Rome, mais plutôt

à aller trouver le duc de Noirmoutier; offres avantageuses qu'il lui fait faire, XI.VII, 333. (Guy Joly.) — Il ravitaille Sabionetta, puis se retire à Génes, L, 108. Secourt Ba-

berg, 275. Traitement sévère qu'elk

lieu des conférences, pour traiter de la paix, et du mariage de l'Infante avec le roi de France, 84. ( Mont-- Sa naissance, son carac-

glat.) — Sa naissance, son caractère, LVII, 86. (Gramont.)

HARRISSON (Thomas), un des juges du roi d'Angleterre, est condamné à mort avec plusieurs autres de ses complices; leurs noms, leur

supplice, LVIII, 343 et suiv. Hasrelle (le général) est fait pri-sonnicr à la bataille de Tabor, L. 5. HAUSTEIN, amiral holland., combat courageusement à la hataille s

447.

HAUTE-FORTAINE (le sieur), commandant à S.-Jean-d'Angely, maitraite à coups de bâton et d'eper l'huissier que lui envoie la chambre de justice de Nérac, XVII. 14 (Pontchartrain.) — Il est l'ame des conseils du duc de Soubise; est tre

vale livrée au duc de Soubise, XXII.

ausiège de S.-Jean-d'Angely, XXII, 142. (Mem. de Richelieu. HAUTEFORT (madem. de) peroit.

la cour; sa heauté fait impression ser l'esprit du Roi, XXXVI, 3-0. Elle devient dame d'atour de la Reise. 378. Gagne son amitié; est disgraciée, et renvoyée par le Roi, 3-9. Est rappelée par la Reine, XXXVII.

31. Blàme hautement le choix qu'a fait la Reine de Mazarin pour tre, 33. Commence à déplaire, 34 Se plaint à la Reine d'une couver ation qu'elle a tenue contre elle, 35 Promet de suivre ses volontés en #

faisont amie du cardinal, 36. Ne peut vaincre sa haine, 62. Est resvoyée de la cour ; à quelle occasion. 63. Douleur qu'elle en rement, 65 Aventure qui lui arrive lorsqu'elle est devenue duchesse de Schun-

Elle se retire avec son mari dans son gouvernement, 277. (Mém. de Metteville.) — Est remarque par le Boi. déplatt d'ahord à la Reine, dont

eprouve de la part de la Reine, 🕶 6

clle gagne ensuite les bonnes graces et la confiance, XLIX, 63. Est resdajoz; est battu devant Elvas, LI, voyée par le Roi, pour être rempla-

HELY Cinq-Mars; détails curieux st, 251. (Montglet.) — Elle les honnes grices du Roi stachera la Reine, LIX, 33a. e tous les moyens de la serlgre les difficultés qui se pré-, 368. Comment elle vient à : faire savoir à La Porte, prià la Bastille, ce que la Reine touchant se correspondance Espagne, 369. Est reléguée ns, 301. Congédie plusieurs esionee pour virmoutier, passionné pour ya. Reçoit ordre de se retirer our, 107. (La Porte.)
reasve (M. d'), frère de Chi uf, en se sauvant lors de la n de son frère, est arrêté à ont ; comment il est remis en LIX, 326. (milord), ambassad. d'An-, vient feliciter le Roi-sur la tablic dens le royaume, XVII, lemande les raisons qui ont e Boi a faire arrêter le pr. de , 166. Reçoit son congé, 167. . de Postchartrain.) — XX, lemande à la Reine soère que

lemande à la Reine mère que non seretire du pays d'Aunis, it entré, lui déclarant que le la Grande-Bretagne prêtre nours aux Rochellois a'lls lui sandent, 115. (Bassompierre.) zaon (le colunel) défait un le mille Crustenavec le secours ur Basilles, XXIX, 180. Est usiège de Saverne, 182; 1, 112; LVI, 317. nour (le colonel), écousis, du precédent, est tué au siège mvilliers, XLIX, 161. 1882 a., vice-amiral hollan-

livre un combat naval aux Esla, dans lequel il a la cuisse ter d'un boulet de canon, et victorieux, VII, 235. naux, pensionnaire de Holéponse la baine du rôi Guilcoutre Louis xIV, LXXVI, erd toute son autorité dans an me, et meurt accablé de re-

es et de degoûts, \$39. Vitus, medocia, souve les du jeune roi Louis xv, en

s'obstinant, contre l'avis de ses confrères, à vouloir qu'on saigne ce prince dans sa maladie, LXXVI, 453. Fètes et réjouissances publiques pour la convalescence du Roi, 454.

HEMERY (le sieur d'), ambassai.
du Roi en Savoie, remontre à Madame, veuve du duc, qu'elle se perdra si elle change la face des affaires; conseils qu'il lui donne, XXX, 39. Combat ceux du père Monnot, 41. S'oppose vivement, auprès du nonce du Pape, au retour du cardinal de Savoie dans le Piémont, 52. Ses remontrances à Madame à ce sujet, 54. Il détruit les impressions que le père Monnot essaie de faire sur l'esprit de Madame concernant les titres qu'on refuse en France au duc de Savoie, 87. Fait sentir au conseil de Madame les avantages qu'elle doit tirer d'une guerre offensive contre l'Espagne avec le Roi, 365. Instruit qu'il se trame une surprise contre Casal, il en informe le Roi, et prend des mesures pour assurer cetta place, 3-6.

HERRUTER (Jean), évêque de Lizieux, obtient un sursis au massacre des protestans ordonné par le Roi, et les sauve, I, 246, note.

HERRI II partage sa confiance entre les Guiss et les Montmorency, I, 22. Il envoie le duc en Italie, 25. Le rappelle; penit avec sévéritéceux qui ont assisté à une assemblée de protestans tenue dans la rue S.-Jacques, 26. Condamne à mort tous ceux qui persisteront dans l'hérésie; somme d'Andelot de s'expliquer sur ses sentimens religieux, 25. Se transporte au parlement, où il fait arrèter 5 conseillers soupconnés d'être partisses de la réforme, 26. Est blessé à mort dans un toursoi, 27.

HERRI III, duc d'Anjou, remporte une victoire complète sur les protetans à Jarnec, I, 56. Commande le siège de Le Rochelle; est appelé su trône de Pologne; quitte la France avec regret, 61. Y revient après la mort de Charles IX, 62. Remet au duc de Savole Pignerol, Savilian et la vallés de Perouse; fait remettre en où se traitent les questions de haute politique; flatte les diverses factions;

epouse la princ. Louise, nièce du duc de Lorraine, 63. Sa vie molle

et voluptueuse, 64. Il confie le commandement des troupes aux dues de

Allemands: fait une entrée solennelle à Paris, 87. Averti par Poulain des projets des Seize, il envoie dé-

fendre au duc de Guise d'approcher

de Paris, 89. Comment il le recoit au

Louvre, 90. Donne ordre d'arrêter

fait entrer les troupes suisses, 92. En-

voie negorier sa mère avec le duc de

Guise, et sort de la capitale, 93. Fait

dans Paris tous les etrangers, 91.

nouveau chef de la Ligue; approuve la journée des Barricades; convoque

les Etats, 96. Change tout-a-cou son ministère; ouvre les Etats de Blois, 97. Foiblesse qu'il montre en-

vers le duc de Guise, 98. Il l'ac-

cuse d'être en relation avec le duc de

Savoie, 99. Dispositions qu'il prezd Guise et de Mayenne, 65. Ouvre les pour le faire assassiner, 102. Sa joir Etats généraux à Blois, 69. S'y déen annonçant sa mort à la Reine mè-re, 104. Ses vaines tentatives pour clare chef de la Ligue; demande 2 millions de ducats pour faire la guerre aux protestans, 70. Il échoue dans ses négociations; fait attaquer faire condamner les Guise par les Etats, 111. Il fait enfermer le card les provinces qu'ils occupent; pade Bourbon à Chinon, le duc d'Elbœuf à Loches, et le jeune duc de Guise à Tours; se réunit au roi de rott leur dicter des lois; s'efforce de se rendre indépendant des deux partis, 71. Prodigue les trésors de la Navarre, et conclut avec lui une tr-France à ses favoris, 72. A la nou-velle de l'alliance des Guise avec ve indéfinie, 113. Etablit à Tours un parlement et une chambre des Philippe n, il consulte ses favoris et comptes; déclare rebelle le duc de ses ministres; se flatte de pouvoir combattre la Ligue sans le secours Mayenne; envoie faire une levee en Suisse, 114. Rassemble une armee des protestans, 77. Répond au ma-nifeste des Guise; s'assure de Lyon; danger et embarras où il se trouve dans Paris, 78. Il traite malgré lui avec la Ligue, 79. Négocie avec le roi de Navarre, pendant qu'il s'en-

nombreuse; s'empare de plusieun places; déploie partout une grande sévérité, 115. Sa frayeur en appre-nant que le Pape l'a excommunié; il s'établit à S.-Cloud; ses paroles de proscription contre Paris, 116. Est assassiné par Jacq. Clément; sa fa gage publiquement à faire la guerre courageuse et chrétienne, 118 /contre lui ; veut maintenir les deux partis, espérant les détruire l'un par trod.) — Il est élu roi de Pelogre. malgré les grandes difficultés qui se l'autre, 80. Son discours au card. de Bourbon, au sujet d'un édit confirrencontrent à cette élection, 25matif du traité de la Ligue; il de-S'enfuit de Pologne, et revient es mande de l'orgent et des troupes, France, résolu de donner la paix s ses sujets, 255. Sur les instances de 81. Fait vendre pour près de 2 mil-lions de biens du clergé; forme le sa mère, il fait la gu<del>erre aux protes</del> tans et aux catholiques, rennis a. marechal d'Amville; est contraint projet de s'unir au roi de Navarre, et de lui faire épouser Christine de Lorraine, 83. Ses dispositions pour de lever le siège de Livron, au mila guerre; il fait venir un corps de lieu des reproches et des injures de Suisses; ses espérances, 85. Il se réufemmes et des enfans de cette ville. nit au duc de Guise pour chasser les s'abandonne aurepos et aux plaisirs.

> Etats à Blois, 409. Perd Orleans et d'autres villes ; se retire à Blois, şie Négocie avec le roi de Navarre, l 11 Son entrevue avec lui au Pleasir-les Tours, 115. Est assassiné à S.-Cloud 123. (OF.conom. royales.) HENRI IV. prince de Béarn, presd le titre de roi de Navarre à la mort

se fait sucrer à Reims; éponse Lori-se de Lorraine, 256. Convoque le

qui viennent traiter avec lul; il

de sa mère; épouse Marguerite de Valois, I., 59. Se retire dans son ouvernement de Guienne ; rentre dans la religion protestante, rallie tous les protestans, 65. S'empare de toute la Guienne, est reconnu géneralissime de tout le parti, 69. Sa reponse à l'archeveque de Vienne envoye avec l'ordre d'essayer de le convertir, 70 Il s'empare de Cahors ou il se defend pendant 3 jours et 3 noit. 3 Public one declaration contre le manifeste des Guise; defie le due a un combat singulier, 80. Demande des secours aux princes protestans d'Allemagne, 83. Offre a la Peine mère des secours contre Let ig 12, 84. Il attire les princes de sa maison dans son parti, 85. Ga-gne la bataille de Coutras, 86. Publice ne protestation solennelle contr. la declaration des Etats de Blois, 68 Se remnit a Henri m., et vient la trouver a Fours, 115. Situation dithade dans laquelle il se trouve à Le mort de Henri nu ; son caractère bit rimone les esprits et augmente rot par les seigneurs catholiques; rolde reponse qu'il leur fait, 123. Il projette d'abattre les chefs de la Table, et de se mettre à la tête des cathologies, 195. Forme des liaisons vo Villeroy et Jeannin; cearte a par les protestans reles, lila con la plus brande partie de son a ma , a 6 Envoie le due de L. vembourg ou Paper, triomphe a Arques : surprend les faubourgs de Peris se retire vers Tours, 127. Li at un lit de justice au parlement ; r cont l'aul assadour de Venise, qui le reconnoît pour roi, 128 Bat le des de Mayeune dans les plaines d lyry 132 Paroles du Boi avant de plusiones places aux environs de Ports, dont il resserre le blucus, 1) Surregional a Villeroy, qui le research a consertir, 135. Son res-1 to see to per pour la religion, 136. Il bat le d. d. Mayagae prés de Laon, 138. Lan att oper les faubonegs de Paris, et con empare, vio Sa reponse aux

refuse d'accepter la ville de Paris pour médiatrice, 141. Cherche vai-nement à livrer bataille à l'armée espagnole ; la harcelle jusqu'à la frontière : reprend Corbie, 113. Essaie de surprendre la capitale, 145. Assiège la ville de Chartres ; la recoit a composition, 136. Propose dans un conseil de publier un édit propre à cassurer les protestans ; sa réponse à ceux qui s'opposent à ce projet, 147. Détruit un tiers parti qui veut le forcer à se faire catholique, 1/8. S'empare de Sedan; marie le vicomte de Turenne à Charlotte de I a Marck, et lui donne le titre de duc de Bouillon, 153. Entreprend le siège de Rouen, 159. Est blesse au combat d'Aumale; recouvre Châlons-sur-Marne, 160. Sou-tient les évêques dans leur opposition au désir du parlement de créer un patriarche, 163. Publie un manifeste sur l'intention où il est de se faire instruire dans la religion ca-tholique, 164. Propose une confé rence aux chefs de la Ligue, 165 Accorde un armistice, qu'il prolonge ensuite, 168. Entretient des relations secrètes avec le parlement de Paris; sonnet Dreux, 170. Fait abjuration à S.-Denis, 171. Envoie le due de Nevers en ambassade a Rome, assiste aux conférences tenues au château de Fleury; y ga-gne par ses manières les ligneurs les plus faurtiques, 173. Fait caregis-trer un edit par lequel il enjoint à tout le monde de le recounditre, promettant le pardon à tous ceux qui rentreront dans le devoir, 174. Succès qu'il obtient dans les provinces par ses genéraux , il se fait sacrer à Chartres : gagne le nouveau gouverneur de Paris, Brissac, 175. Fait son entrée dans cette ville ; joie et transports des Parisiens, 179. Il va chez la duch, de Montpensier, son ennemie acharnee, et fait une collation avec elle, 180. Petablit la justice, annulle les nominations faites par le due de Mayeune, feit enregistrer on

HENR edit d'annistie, 181, Recompense crux qui ont contribue a la socmision de Paris, 183. Son caractere seul opère la revolution qu'il a faite en sa faveur, 184. Reflexions sur la composition de son ministère, comment le Roi y tient constamment la balance d'une main ferme, 186. Son discours aux deputes des chambres da parlement sur l'edit de Nantes en favour des protestous, (8g. Sa politique fait evanouir le projet de republique federative concu par quelques protestans, 161. Motifs qui le determinent a rappeler les jestites, 191. Reflexions sur le projet attribue au Roi de partager l'Europe en quinze Ltats , 11,5. Intred. — Le jour du massière de la S.-Barthelemy, il recoit ordre, avec le pr. de Conde , de passer dans la chambre du Roi, qui leur commande de quitter leur religion, 242. Ils se soumet-tent a cet ordre, 243. Il est contraint d'envoyer dans ses terres souveraines un edit par lequel il defend tout exercice de religion autre que celui de la catholique romaine, 547. Est gardi a vue dans une chambre da Louvre, vii Après le sacre de Hen-ri ar, il jouit d'une plus grande liberte, 65. Averti qu'on vent l'arreto a dise souve, etc retire a Alencon. y forme avec le duc d'Alencon et le jar de Conde une armos de Jogodo herames, et obtient and paix aventagense pour tons trois, vio Decla-Thouars qu'il vest vivre dans la rch ion reformer, quon loi a fuit quitter de force, 201. Est force de recourir aux armes, a cause de l'inexception de traite de parx, etc. Finbarras du prince pour concilier les esprits des seigneurs protestais et catholiques qui sont e sa cour, sa Pendat une trève il se rend en beirn offere par son omeer peer bei en Transmille, sta, Danger at court en outrant dans la ville d From 200 Attaque por les balifaces de Beremontede La magne.

if I is there is control datas lour ville are mortially by both in a fig. Assiste to do d. S. Nicello, and Lapadle

les cruantes qu'ils ont exercers a des femmes, 2-8. Le Roi recoit des deputes des États de Blois, qui viennent le prier de se faire instrure dans la religion catholique, 279. Il livre combat a l'amiral de Villas devant Nerac : charge lui-mem- ... corps de cavalerie, et le forma i « retirer, 280. Fourquoi il ne pe a ecourir Brotage, qui se rend a d. de Mayenne, 281. Comment de reprend la ville de Florence, per d'Auch. 83. Mot de la Beine zer-a ce sejet, 284. Il entreprend le seg-de Cahors. 86. Y rompt de x halebardes, et receit plusieurs et la d'arquebuse, 1891. Refuse de la c le siège, 1991. Se rend maître d'ia mit. Dresse une embinente près de Marmande, 2,3. Portira elle ne reussit pas au gré de l'i 206 Il fait surprendre la ville de S -Milion, 3oti. Sa conversation and Rosny, dans laquelle il explique la cause de la laine du duc d'Alescon potr l.i. 310. Fait lever le sa-ge de Castes, 353 % retire à La Rochelle, 36: Fait investir Tal-mont, 36: Se read lui-même à sage de cette place, qui lui ouvre se portes, 365. Attaque le chotea, de Chise, 366. Singuliers accidens qui arrivent a co siego. Beg. Il recont ie d Atan a composition. prend clas de Sassy , assign la ville et le cha tean de S.-Maivent, Ban Y fait sen entre , fait le siege de Fortenas. Jee Accorde une capital and a q e la demandent la ceruison et les habitan : 375 Aventure planette d'une temme de cette ville : 186 E Sassare de Maillezais et de Ma leon 177 l'esiste aux promesses et aux ne naces de Cathe de Medicas dont il apprend les dispositions par m of different de Sauve, 38; The fart l'ascurs companies de l'arme de da de Joyeuse, 388, et les trappes de doc de Mercuar, 38, 5

pos de dor de mercerare, son el logo dans Contras, son Lais socidos psode as pere livrer lataille, 355 Hore are les princes qui Loccor-

. . . . . .

196. Mot l'armée canemie 397. Son entretien avec il envoie auprès du pr. 399. Son amour pour la duiche le porte à aller et lui fait perdre le fruit tille de Coutras, 403. Il une assemblée des églises elle, 109. Prend la ville après un grand combat, hitellerault, où il reçoit du roi de France; accepet de réconciliation qu e prince, 412. Secourt la genton, 413. Se rend à rès du roi de France, 415. u'il court sur la route de ier, 416. Fait retirer, par z seule, le duc de Mayenubourgs de la ville, 418. 'eria, 422. Se rend à 8.-près du Roi, qu'ou vient er, 423. Est salué roi de er, 423. Est salué roi de ir la garde écossise et per seigneurs, 424. Se rend Meulan, de Clermont, et sces, 425; de Gournay, el, Eu, Le Trépot; se rend , vient loger à Arques, prépare au combat, 428. memis en fuite, 431. Tente ne sur Paris, 432. Prend villes de Toursine, Anine et Basse-Normandie, discours à son escadron ntaille d'Ivry ; comment il honneur de Théodorie de rg ; sa prière avant de comig. Il passe la rivière d'Eure sivant se'victoire; va cou-my, 445. Attaque les finb. II, 3. Lève le siége pour evant du duc de Parme, 5. t prend Clermont; se met ses du duc, 7. Assiége et ville de Chartres, 10. Se -Quentin pour voir Ge-Estrées; s'empare de Cor-rend la ville de Noyon pur on, 16. Vienta Mantes, où inquer une catreprise de uviers, 23. Projette d'atta-ra , 25. Reçoit des secours

landais, et des princes d'Allemagne, 27. S'empare lui-même d'une tranchée, 31. S'en rend maître une seconde fois, 33. Sa conversation avec Rosny au sujet de Villars et du duc de Parme, 34. Sa bravoure éclate dans une sortie que fait Villars, 38. Il marche au devant du duc de Parme, 39. Dégage au combat de Fol-leville plusieurs de ses capitaines, en danger d'être tués on faits prisonniers, 41. Attaque le duc de Guise an bourg de Bures, 43. Danger qu'il court à Aumale , où il est bleseé, 47. Il poursuit le duc de Parme jusqu'à Pont-Dormy, 52. Sa constance au milieu des brouilleries des catholiques et des huguenots, 53. Il présente en vain la bataille au duc de Parme, 55. Sépare son armée, 56. Attaque M. de Guise à Yvetot, 59. Ses projets déconcertés, 61. Négociations de l'Espagne et des ligueurs, 65. Le Roi se rend mattre d'Epernay, 68. Ses conférences avec Rosny, 81. Précautions qu'il prend pour sa sureté, 93. Suite des conférences, 94. Il consulte plusieurs seigueurs protestans sur les projets qui se méditent de faire déclarer roi le cardia. de Bourbon, 101. Avis divers de ces seigneurs, 102. Il prend la ville de Dreux, et en fait miner le château et la tour, 116. S'excuse à Rosny de n'avoir pu lui donner le gouvernement de cette place, 119. Tout se réunit pour le porter à changer de religion, 120. Il fait abjun-tion à S.-Denis, 127. Sa confession de foi, 129. Négociation inutile avec l'Espagne, 135. Il accorde une trè-ve générale de 6 mois aux liqueurs, ve generale de 0 mois aux itqueurs, 137. Rappelle Rosny auprès de lui; an lettre à cette occasion, 140. Discours qu'il lui tient, 141. Il contraint les troupes de Villars à se retirer de devant le fort de Fécamp, 153. Reçoit la soumission de la ville de Messagne prisonne de la ville de l de Meaux; entreprend le siège de La Perió-Milon, 154. Ses lettres à M. de Rossy sur sa négociation avec M. de Villars, 177. Dernière lettre M. de Villars, 177. Dernière lettre par laquelle il le remercie d'avoir

107. Ecrit à M. de Rosny une lettremarquable sur l'état de ses finas ces, 412. Veut le faire entrer au cu seil des finances, III, 2. Intrige-

HENR

entrée à Paris, 199. Sa bonté, sa clemence, 200. Son entretien avec M. de Rosny sur le traité conclu avec M. de Villars, 202. Il réunit son armée pour marcher au devant

du comte de Mansfeld, 219. Assiege la ville de Laon, 225. Envoie des ordres à Paris concernant les demandes que le card. de Bourbon lui a fait faire par M. de Rosny, 2/1. Par ses sages dispositions, il force le

comte de Mansfeld et le duc du Maine à se retirer de devant Laon, 257. Recoit cette ville à composition, 26a. Son entretien avec M. de Rosny sur le maréchal de Biron et sur le duc de Bouillon, 263. Sa ré-ponse à la lettre du dernier, 271. Sa lettre à M. de Rosny sur la mort

du cardinal de Bourbon, et sur la disposition de ses bénéfices, 298. Il consent à traiter avec le duc de Guise, 30a. Approuve le traité conclu par M. de Rosny, 321. Gracieux accueil qu'il fait au due, qui vient lui faire sa soumission, 322. Il déclare la guerre à l'Espagne contre

son propre sentiment; par qui il est porté à cette résolution, 358. Est blessé par Jean Chastel, 350. Sur les instances du connétable de Montmorency, du marechal de Biron, de Sancy et du chancelier de Chiverny, il se décide à porter la guerre en Franche-Comté, 363. Pré-cautions qu'il prend pour la sûreté

des provinces frontières, 365. Il établit le prince de Conti chef du conseil des affaires de finances, 366. Il part de Paris, 367. Sa lettre à M. de Rosny au sujet de la brouillerie du comte de Soissons, 369. Comment il triomphe a Fontaine-

inutilement de reprendre Calais, 391. Avec quel courage il en supporte la perte, 393. Lecon qu'il don-ue au duc de Montpensier, 396. Il se prepare au siege de La Fi e, jos. rend maitre de cette place, (06. Manque une entreprise sur Arras,

Française, 385. Son entrevue avec

employées pour empêcher cette re-solution, 6. Circonstances qui determinent le Roi à l'y faire enter notables tenue à Rouen, 29. Se vues pour la restauration du n.v.c. me, 3o. Ses dix souhaits commun:-

ques a M. de Rosny, G2. Ses pre-paratifs pour le siège d'Arras. 16 Il adopte et fait exécuter les moyens proposés par Rosny pour parvaira la reprise d'Amiens, 8-. Se rend a siège de cette ville, 8-. La reprind 101. Sa correspondance avec Rosy pendant ce siège, 105; et pendar celui de Dourlens, 136. Il lever dernier siege, 146. Part pour la Re-tagne, 148. Truite à Angers are le duc de Mercœur, 149. Sa com-

sation avec Rosny à ce sujet, re Se rend à Nantes, où il publie l'es: en faveur des protestans , 155. le fuse les offres des amhassad d'Ar-gleterre et de Hollande; concluth paix avec l'Espagne, 156. Se mit à Rennes; plaisirs auxquels il : livre, 157. Su conversation and Rosny; il lui parle des dispositions

de certains protestans, des raison qui lui ont fait refuser les offres de ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande, 150; du pardon qu'il accorde à M. de Bouillon, et de se entretien avec lui, 167; du pro -t de faire annuler son mariage, 170 li passe en revue toutes les princes : et daines qu'il pourroit épouser, i-Sa correspondance avec M. de Po-

ny sur la politique, la guerre, la

finances, et sur les affaires de P-

tagne, 181. Il revient à Paris aren le traite de Vervins ; applaudis-M. de Rosny a Moret, 387. Son dismens qu'il y recoit, 196. Diverne lettres relatives aux finances, qu'il cours aux Parisiens, 389, 11 tente ecrit à Rosny, 203. Son entresse avec Gabrielle d'Estrera en press ce de Rosny : sa fermeté dans cete circonstance, 37. Il raccommodel: due d'Epernon et M. de Rosny, 24. Lettres a ce dernier, 273. Il fait se

idit de Nantes, malgré les tés qui s'y rencontrent, 280. l à Blois pour observer de is les menées du duc de Bi-3. Prohibe les marchandises res, 304. Son mouvel amont adem. d'Entragues, 311. Il par écrit une promesse de , 312. Se décide à épouser le Médicis, 333. Ses lettres à M. de Rosay, 335. Ses pré-de guerre contre le duc de 347. Il appelle Rosny à Lyon, rnd Montmelian et Ch 58. Se rend maitre d'antres le la Savoie, 359. Assiste au Charbonnières; détails sur et la prise de cette ville, read à Lyon pour y rece-arie de Médicia, 3g6. Pait le fort de Ste.-Catherine, n mariage; il se rend à Pa-Lettres adressées à M. de 407. Deux vœux du Roi iant l'éint politique de l'Eu-20. Ses dix maximes royales IV, I. Sna eloge, 8. Ses t ses desseins politiques, q. nison de Roi avec David, onsulte Rosny sur le projet faurice de Nassau, 38. Pose tière pierre de l'église de oix d'Orléans, 30. Déclare l'intention où il est de veninjures faites par les Espa la. Recoit une ambassade de et da Grand-Seigneur, 34. i a Calais, où il reçoit une e la reine Elimbeth, 35. Enritement Rosny à Douvres, don de 30,000 écus au duc de §A. Defend de transporter de bors du royaume, 59. Etar chambre de justice contre sciers, 62. Joie qu'il ressent sissance d'un fils, 71. Il fait a horoscope, 72. Réduit les na denier seize, 73. Lettres du Roi à M. de Romy, 80. let part de la conspiration m, gp. Résolution prise à d, ton Ses lettres à Romy, samencement de ses broulsrec la Reine, 129. Il sonde

et du cluc de Bouillon sur la fermentation excitée dans quelques provinces, 132. Pardonne aux complices de Biron, 157. Supprime la chambre des requêtes de Toulouse, 200. Permet aux Provinces - Unies de faire en France la recrue des compagnies françaises qui sont à leur service, 202. Suite de ses lettres à Rosny, 204. Il réduit sous son au-torité absolue le pays de Metz, 221. Promesse qu'il donne par écrit à Rosny concernant la sûreté de M. de Bouillon; cinq lettres qu'il lui adresse sur le même sujet, 229. Il relève les manufactures de soie, fait planter partout des mûriers, 234. Compose le différend entre le card. de Lorraine et le pr. de Brande-bourg, 235. Rétablit les jésuites; approuve la formation d'ordres re-ligieux, 236. Long entretien avec Rosny à l'Arsenal, 237. Lettre qu'il lui écrit à l'occasion de la mort de la reine d'Angleterre, 244. Il le charge d'aller complimenter le nouvenu roi, 245. Instructions qu'il lui donne sur son ambassade, 248. Il tombe rérieusement malade; appelle auprès de lui M. de Rosny, 256. Ses lettres an nouveau roi d'Angleterre, 291; et à la Reine, 203. Autres lettres sur la mission confiée à M. de Rosny, et sur des bruits concernant nne alliance du roi d'Espagne avec l'Angleterre, 318. Nouvelles lettres sur la négociation, et sur des arme-mens de l'Espagne, 393. Autres let-tres sur le même sujet, 452. Le Rot felicite Rosny sur l'issue de la négociation, 450. Présens qu'il fait au roi et à la reine d'Angleterre, et aux seigneurs de leur cour, V. 31. veille à la sûreté de M. de Rossy 31. II 62. Approuve le mariage de sa fille avec M. de Laval, 64. S'entretient avec lui sur les manufactures de soie et sur le luxe, 65. Lettre à l'occasion de la mort de la duch. de Bar, sa acour, 97. Il donne à la Reine la maison de S.-Germain, et à ma-dame de Verneuil celle de Fontal-nebless, qu'il avoit donnée à la

HENR

princesse défunte, 98. Retablit la princesse definites, 104 Sa lettre à M. de Rosay sur sa bonne sante, 117. Longue conversation sur les affaires de l'Europe, et sur les intrigues du comte d'Auvergne et de la marq. de Verneuil, 120. Il raconte a Rosny les sujets de plaintes que lui donne cette dame, 141; et le mecontentement qu'il reçoit de l'homeur de la Reine ; il le charge de parler sur ce sujet à la princesse, 142. Ses let-tres à M. de Rosny sur l'établissement d'un seul receveur et payeur des rentes de la ville de Paris, 141; sur d'autres objets, 145. Autre let-tre sur la trahison du jeune L'Hos-te, secrétaire de Villeroy, 159. Il pardonne à ce ministre, 166. Ecrit à M. de Rosny, pour qu'il lui adresse une lettre de consolation et d'assurance de son amitié, 167. Sa lettre au même sur la recherche des rentes, 191. Il forme trois desseins principaux pour l'intérieur de ses Etats, 198. Projette un voyage en Provence; quel en est le but, 210. Entretient Rosny de ses chagrins domestiques, 213. Il lui écrit au sujet d's offres faites par les entrepreneurs des manufactures de la ville de Paris, 227; sur l'état de sa santé, 232. Ecrit à M. d'Epernon sur la dispute entre M. Du Perron et Du Plessis-Mornay, 234. Reflexions sur cette lettre, et sur l'attache-ment de M. d'Epernon pour le Roi, 237. Trois lettres à M. de Rosny à l'occasion de ce seigneur, 239. Raisons qui font suspendre son voyage en Provence, 251. Il écrit à M. de Rosny sur la necessité d'assister les Provinces-Unies, 275; sur les contraventions aux ordonnances concernant les douanes, 289. Lettre à son conseil sur la necessité de diminuer les tailles, 294. Il entretient Rosny sur la conjuration de la famille d'Entragues, 301. Lui écrit de faire remplacer les non-valeurs sur les assignations des Suisses, 312. Lui envoie la commission et les let**de cachet** en blane pour faire te courte d'Auvergne, 313.

Lui mande de différer la conclusion d'un accord avec les financiers, 311 Le prie d'accorder sa lieutenance de grand voyer en Guienne au sieur de Bicose, 321. Lui ordonne de fair: compter 3,000 écus au cardinal de Sourdis pour son voyage a Rom-322. Lettre au sujet des malverations commises en Normandie, 324 Il mande à M. de Rosny de faire passer le Dauphin par Paris, 325 Lui envoie les provisions pour 2a don demandé par la Reine, 336 Lui cerit qu'il ne veut pas qu'ou aquiète le sieur Beaufort pour aux retire des quittances de la chambe des comptes, 337. Le charge de per-ler à mad. de Verneuil sur les sur s de plaintes qu'il a contre elle, 31 Lui donne son avis sur la condeit à tenir à l'égard des defenses d. commerce d'Espagne, 356. Le feircite du traité de commerce qu'il conclu avec cette puissance, 35, Lui demande la charge de presiden de la cour des aides de Montpeller pour l'avocat Boncaut, et se plant des menées de quelques protestant 361. Lui écrit deux nouvelles lettes sur le traite de commerce, 362 Entretient Rosny des propositiosque lui a faites le connetable de la tille, 370. Accorde aux jesuites le collège de La Flèche, 3-6. Lent plusieurs lettres à M. de Rosuy sar les mences de MM. de Bouillon, la Tremouille, Lesdiguières, Du Plesis et autres, 355. Se maintient dars la propriete du pont d'Aviance 100. Lettre des tresoriers de l'oc louse, qui conteste cette propriete 101. Le Roi tient un grand conseil. dans lequel il pronouce un disco-sur l'amelioration qu'il veut operdans ses finances, 109. Etablit un maison de retraite pour les militaires estropies ou vieux, fra, et une caisse de réserve à la Bastille, (13 Comment le Roi eut besoin de 😽 talens et du secours de Dieu pour sarmonter toates les difficultes qu'il rencontra, VI, 3. Scene domestique; gaieté du Roi, 6. Conversation avec Rosuy, 9. Récapitulation d.





tous les chagrins qu'il a éprouvés dès son enfance, 19. Il fait rompre le mariage projeté de la fille de M. de Rosny avec M. de Laval, en faveur de M. de Rohan, 50. Divers billets ecrits à M. de Rosny, relatifs à des sommes à faire payer à diverses personnes qui ont servi le Roi, et à d'autres objets, 52. Ses entretiens avec le père Cotton et Rosny sur de pretendues lettres écrites par ce der-nier contre l'établissement d'un collège de jésuites à Poitiers, : 1. M. de Romy est pleinement justifié, 82. Conversation au sujet du jugement rendu contre le comte d'Auvergue et mad. de Verneuil, 86. Le Roi commue la peine de mort prononcée contre le comte d'Auvergne et M. d'Entragues; se réconcilie aver mad. de Verneuil, 87. Fait payer tous les ans de 3 à ( millions pour récompenser ceux qui l'ont servi, 93. Embellit la capitale; fait réparer les grandles sontes of Tenaguillité. grandes routes, 94. Tranquillité et prospérité de son règne, 95. Il écrit a M. de Rossy sur le mariage du marq. de Cœuvres avec sa nièce madem. de Melun, 100; sur la mort de Clement viii, 101 ; et sur sa bonne sante, 102. Lui répond, en termes plus retenus que de coutume, sor la lettre de justification qu'il a reçue de lui, 116. Ses entretiens avec lui et MM. de Villeroy et de Sillery sur différentes affaires politiques, 117. Il écrit à M. de Romy touchant le passage des Espagnois per la Suisse, 119; la tour de Bouc, 120; les lettres de provision, pour M. de Mairargues, de l'état de gouverneur de Montpellier; la place du Marché aux chevaux, le passage de Spinola, 121; l'élection de Léon x, et celle de Paul v, qui lui socsante, 102. Lui répond, en termes rt celle de Paul v, qui lui suc-cele, 136. A la sollicitation des jesuites, la Roi fait ruser la pyra-mide elevée sur la place de la mai-son de Jean Chètel, 139. Pourquoi il se laisse prévenir contre Rosny, 167. Regret qu'il en témolpue, 169. Long entretion qu'il a avec lui, 151. Il l'empéche de se jeter à see pieds, l'embrasse, et se déclare devant ses

courtisans son ami à la vie, a la mort, 165. Lui écrit à l'occasion des discours tenus dans les assemblées secrètes des protestans de Guienne, Languedoc et Poiton, 169. Le nomme commissaire à l'assemblée générale des protestans de Châtellerault, 174. Lui envoie un mémoire contenant des avis conformes à ceux donnés par la reine Marguerite, 201. Le consulte sur la démolition du chàteau d'Usson, 206. Le félicite sur la conduite qu'il tient à l'assemblée de Châtellerault, et lui fait connoltre ses intentions à l'égard des protestans, 221. Lui envoie les brevets de nomination pour les députés élus, 256. Le presse de faire séparer l'assemblée le plus tôt qu'il pour-ra, et lui recommande d'empêcher qu'aucun corps ou particulier entre en communication avec le duc de en communication avec le due de Bouillon, 248. L'instruit qu'il envoie un exempt de ses gardes protestant, pour recevoir des mains du sieur de Blaccons la place d'Orange, et des mesures qu'il a prises à cet égard, 255. Lui écrit qu'il recevra volontiers les députés de Châtellerault, 259. L'informe qu'il est venu d'Espagne de l'argent, qui a été dis-tribué sous le nom et par l'ordon-nance du duc de Bouillon, 264; et que les habitans de Turenne se for-tifient et se munissent, faisant mine de vouloir m défendre, 265 La charge de faire avancer le choix et le départ des officiers qui doivent composer la chambre des grands jours du Limosin; envoie à d'Eper-non des commissions pour lever 3,000 hommes, 273. Part de Paris; écrit à M. de Rosny pour l'informer d'une souvelle trahison du comte d'Entragues, et de la continuation de celle du duc de Bouillon, 274. Lui indique la route qu'il prend, et lui recommande de donner des or-dres pour assurer les vivres, 275. nnouce une lettre de soumis sion du duc de Bouillon, et la dé-position d'un nomme Blanchard, initié dans les projets de ce dur, 261. Recoit des mains des gens de



M. de Bouillon les places appartenant à ce seigneur, 284. Entretient M. de Rosny des nouvelles menées de quelques Espaguols, 203. Par quels moyens il se prépare à l'exe-cution des grands desseins qu'il médite, VII, 6. Injustice de quelques écrivains envers Henri 1v, 15. Le Roi entreticat Rosny sur ses projets, auxquels il trouve la Reine opposée, 33. Veut mettre le duc de Bouillon à la raison, 34. Erige la terre de Sully en duché-pairie, 35. Va diner chez le duc de Sully le jour où il est recu duc et pair, 36. L'entretient plu-sieurs fois sur le siège le Sedan, qu'il se propose de faire, 37. Se décide à marcher pour ce siège, 54. Billets au duc de Sully concernant le duc de Louillon, 59. Il le presse de venir le joindre pour le siège de Sedan, 73; et de lui envoyer pies, pelles, hoyanx, chevaux et officiers, 75. Lui annonce que le duc a fuit son traité de soumission, 79. Revient à Paris; faillit à se nover avec la Reine, 83. Mot de mad. de Verneuil à cette occasion, 84. Le Roi refuse au clergé de recevoir le concile de Trente, 86. Mande au duc de Sully de lui envoyer un diamant en bague de la valeur de 1,000 ou 1200 ceus, 104; de payer au sieur Zamet deux sommes qu'il lui doit, 107; d'acheter une enseigne ou an-tre bijou pour la somme de 1500 écus, 108. Lui écrit pour lui déclarer qu'il s'oppose à ce que les protestans tienneut un synode general, 114. Lui demande a quoi ont été detournés les deniers destinés au paiement des portes de S.-Bernard et du Temple, et des fontaines du Palais et de la Croix du Tirouer, 1211. L'engage à accommoder les brouilleries de M. de Roquelaure et les siens, 127. Billet du Roi a M. de Sully sur l'abolition accordee au sieur de La

de Sully, 130; sur le siège de Rhinberg, 134; sur la distribution a faire

de certaines sommes; sur la mort du lieut de roi a S.-Jenn-d'Angely,

135; sur la prise de Rhinberg, 136 Imploi de 100.000 ecus qu'il fir distribuer aux jesuites, 137. Ecra-Sully à l'occasion de l'arrivee de ducs de Rohan et de Soubise, 142 et pour lui demander 2.000 pisteles pour lui, 144; et 85, 54 lum pour la comtesse de Moret, 145 l recoit de toutes parts des avis ... les secrètes mences des Espagnol. et leur projet d'exciter de nouver a troubles en France et en Europe. 148. Fait connoître a M. de Sally la résolution où il est de se prepare à la guerre contre l'Espagne. L'entretient sur les affaires de l'Esrope, 158; et sur celle du père 🔀 guirand, 165. Lui écrit pour laite moigner son inquietude sur l'acrident arrive à son fils le marque F Rosny, 170 Lui ordonne de farpayer 100,000 livres a des tapissies flamands, 171. Autres ordres es-voyes par le Roi pour le paiement de diverses sommes , 172. Il adreu à Sully un homme qui doit decevrir les laceins faits en Guiennee. a Bordeaux, 193. Accorde 2,000 F vres pour le collége de La Rochelle 191. Ecrit à M. de Sully au seit de l'office vacant d'avocat du fioi se parlement de Bordeaux, 195. La fait part de ses deliances à l'egad des princes de Lorraine, 156. Lei écrit sur un ameublement qu'il la recommande de faire payer, 190, le presse de venir a Fontainebleac, 202. Lui anuonce la naissance d'a fils, 203. Lui ordonne de pouroir au paiement des appointement de M. de Buzenval, ambassad, en E4lande, 205. Se plaint du grand nes bre de personnes qui entrent das son conseil des finances, et den de à Sully de pourvoir a cet abes 208. Désapprouve en partie le pro-jet de reglement que M. de Selly lui propose à ce sujet, 211. I d Saminière, 127; sur le haptème des Enfans de France, (28; sur la santé mande son avis sur la construction de la place Royale ; lui recommand de terminer le différend entre la

ville de Lyon et Federau, 212, et de prendre garde a l'affaire de la

gabelle, dont le duc de Neres

sursuit la suppression dans le Re-elois, 214. Le consulte sur les ofna faites par un nommé La l'osse our le rachatde ses greffes et rentes, Lui recommande de nouveau affaire de la gabelle du Rethe-its, 216. Lui parle des plaintes a comte de Gurson, 217. Lui re-mmande de faire chercher l'inentaire des lagues engagées par ucelay, lui donne 20,000 ecus sur -s deniers extraordinaires, 218. Lui anonce la ratification d'une susension d'armes entre les troupes e l'archiduc et celles des Provines Unies , 219. Le rassure sur les laintes pretendues de la chambre e justice, 224. S'en remet a sa de-ision sur l'affaire de la reprise du hâteau de l'ierrefort, dans la Hautetuvergne, 237. Lui recommande 'envoyer au plus tôt des litières et arrosses a madame de Montglat, our qu'elle mêne a Noisy le Dauhin et ses autres enfans, 228 : et de sire expedier l'acquit pour les enrepreneurs des manufactures de ale a la facon de Hollande, 229. romesse faite au prolit du Roi par » receveurs des consignations des arlemens de Paris et de Bordeaux, 30 Le Roi charge M. de Sully de onner a l'eveque de Carcassonne ne a signation de 18,060 liv., pour tirer son epec de pierreries et les apares que l'evêque a pour cette minis, et de faire payer 60,000 sas a M de Santeni, 234, Lui re-ommande le comte de S.-Paul, a soment accuse d'avoir en part ans la querelle de M. de Rambuv. 137. Se fache coutre Sully, et vient aussitot a lui, 238. Partiencrites a ce sujet, 240. Il l'appelle apres de lai pour qu'il le soulage ans on chagrin domestique, 243. i aunoure la mort de quelques lle da roi d'Angleterre, 255. Lui relemme de a entremettre dans deux ffaires domestiques, 216 Lui de-ind de faire expedier la commison qu'il a donnée pour la recher-ha du mare d'or en Languedoc,

250. Répond à trois lettres de M. de Sully concernant diverses affaires, 253. Lui exprime son chagrin des bruits malins qui courent sur lui, fait l'aven de ses foiblesses, que plusieurs circonstances peuvent excuser, 257. Lui envoie M. de Ro-han, pour l'instruire de quelques affaires importantes, 261. Répond à la lettre que Sully lui adresse sur ce sujet, 263. Lui mande qu'il trouve bon que ses enfans ne quittent pas encore Noisy, 267. Lui fait passer co-pie de la ratification de la suspension d'armes entre les archidaes et les Pays-Bas, 268. Approuve qu'il avance la demi-année de sa pension au pr. de Conde, pour sou voyage en Italie, 273. Sur des dépèches reçues du presid. Jeannin, il appelle M. de Sully auprès de lui a Fontainebleau; lui temoigne le plus vif intérêt pour la santé de son fils , 274. Le prie de faire preparer ce qui est nécessaire pour le retour des Enfans de France à S-Germain, 275. Lui donne 6,000 écus pour aider a sa construc-tion à La Chapelle, 276. Remet Sedan au duc de Bouillon, 288. Entretient M. de Sully du mariage de son fils, auquel il destine madem, de Créqui, 333. Lui propose la charge de connetable , a condition qu'il se fera catholique, 337. Le prie de lui rendre deux services signales, l'un anprès de mad, de Verneuil, l'autre auprès de la Reine; conversation a ce sujet, 344. Il lai ecrit plusieurs lettres concernant l'affaire du comte de Sommarive, et la grossesse de la Reine, 369. Lui annonce qu'il a vu le duc d'Aiguillon , frère du comte de Sommarive; quelles sout ses in-tentions à l'égard de ce dernier, et que la Reine est accorchee d'un fil«, 376. Sa colère contre le prince de Joinville et mad, de Verneuil, 379. Comment elle s'apaise; sa colere contre le duc d'Aiguillon, coupable de lachete envers le sieur de Balagny, 381. Conversation avec Sully sur quelques mouvemens en Poiton, 384. Il lui annonce que le Pape

consent a faire appeler le marq de

ton com pane Dauphine, 392. Lat annouve que sont la nais-malades, 303. Le felicite sur la naismanares, and state annonce que ses

enfans se portent mieux , 394. Lui demands des nouvelles au sujet du nariased madem, de Mercenar avec mariacen man and acceptance bedar de Vendôme, 395. Lui ango are ar year and years and an-

gerer qualitative tons les comptes car on the soin pour son service, Kar a instruit de son indisposition . ed dannonce qu'il a refuse de pourvir de la charge de prem, présid. de la chambre des comptes de Pro-

de la commande des compres de l'éconce quelqu'un qui lui ctoit re-omnande par M. de Goise et la cont, de Sault, 3/9. L'informe du peu de succès des demarches du père cotton asprès de la famille Mer-

cent. (oc. Le prie de lui envoyer 3,000 pistoles : le felicite d'avoir tait retablir le pout de Rouen : lui parle de l'indisposition qu'il epronve, 408. Lui dit qu'il a eté bien aise de voir son fils; lui fait connoître

ses intentions au sujet de la vente que M. du Maine et ceux d'Antibes veulent faire de leur terre, (10. Lui envoie les lettres du sieur de La Force, concernant une vicille que-

relle renouvelce in Navarre per les

Espagnols: lui demande son avis, (15, Le presse de terminer l'assemblee de Jargeau, et de revenir auprès de lui. 190, I ui marque sa satistaction de ce qu'il a mis fin a cette assemble e, 130 I ui cerit qu'il

ne choisita les deputes protestans qui doivent resider agares de lui quaprès son retora de l'assemblee, 142. I nvoie l'ordo accids de M. de Sally de faire payer 600 live aux co-

accorde une broudberie entre les pr

mediens italiens. 43. Frie Sully de travailler a regler les limites du pays Messin, Li annonce qu'il a

qu'il veut que ses enfans reterr a S.-Germain, [61, 1 til account retour à Paris : Itil paris

HENR

ses affaires. 550. Le Roi lai me

(63. Refuse de porter sant de Maures d'Espagne, (64. H.) lets du Roi concernant de 🚎 . penses pour ses maîtress set :

timens, 173. Arrêt du cons... tant reglement de la taïi. l'année (609, VIII. (1. 1. 1. 1. mande a Sully 22,000 past la payer la dette qu'il a 100 a 11. Lui cerit qu'il ira diner d 93. Lui declare qu'il xess y

deux ou trois jours par ne Son amour pour la princ. d. C. 4). Il confie à Sally ses chaga crets, et ses inquietudes , telligences dont il sorge Reine avec l'Espagne, p. F de renoncer a toutes sis aixipourvu que la Reine chasse de

d'elle les Concini , 58, 1 art 🦠

trait de ses trois ministres : Villeroy et Sillery, Gg. Son d'Etat, forme par M. d. S. (y. II lai cuvoie une denemara la contre le pr. de Conde, G- 1 de faire passer Bun,000 liver. It lander 98, de payer = 100 cc

duc de Lanchourg, 🙌 , 1900. a madem, de Montrie : a y 100.000 liv. au sieur Edo. 🚉 tugais, 101 : 19,000 lev a Zamet, 103. Il rend on edit

les banqueroutiers , 165, Pr. M Sally d'accommoder les 1 qui sont dans la maison 👍 📳 laure, bi defend de payer f tier d'avril de la pension d<sub>e la</sub>

respondance avec le dice de sa bii ordonne de faire tec ir predie a Mezières, 165 To pre es die a Mezières, 165 To pre es porter quelque adomissomer: prison du comte d'Auver<sub>a</sub>.

de Conde et de Joinville, 448 Ginq mnonce l'arrivee de Larchad a

full to otherwise at meno sor diver-

Conde, dequi il est tresamere 107. Le prie de l'al cuvoy 🕝 🙃

ns Etats de Clèves, 110. qu'il éprouve des moyens d'exécuune lettre qui l'instruit ses dispositions des ha-a Rochelle, 115. Le prie emptant 51,000 liv. au ird, portugais, et 9,000 rs du sieur Marguerit, versation avec Sully sur de faire la guerre à l'Au-Motifs de cette guerre, i soutient Sully contre 128. Défend au préditier de se livrer contre rtier violentes, 129. Ses our entretenir en parti-ncesse de Condé, 130. itails sur ses amours avec discretion fait manquer du marq. de Cœuvres, ie une lettre dans toutes s, à l'occasion de la fuite Condé, 147. Annonce à y que le grand duc de ait reparation de la faute vers lui à Rome dans le , 152. Eclaircissement à 54. Il écrit à l'archiduc pour faire reutrer le pr. dans une partie de ses Causes qui empêchent le ter ses grands desseins, are une armée pour al-rs des héritiers du duché demande passage à l'ar-'sys-Bas, 232. Réflexions e et sur ses projets, 287. our après sa mort, 29 : prince, 296. Munifi-n envers le sieur de Laes secrétaires de Sally, t à M. de Sully de reeur Puget une promesse su profit de son ancien 3. On jette des soupçons rit contre Sully, a l'ocwrché fait avec des 30g. Il envoie comadiguières de lever une sée à agir en Italie con-

tion que Sully lui présente pour faire la guerre à l'Autriche, 360. Il lui indique le point de réunion des troupes dont il a ordonné la levée, 361. Lui mande de faire compter 12,000 liv. à M. de Soubise pour la levée d'une compagnie de chevau-legers, 362. Lui recommande de pourvoir aux vivres nécessaires à l'armée, 363; et de tenir la main à ce que les soldats enrôlés se rendent à la file au rendez-vous qu'il a indiqué, 364. Témoigne sa repugnance au sacre de la Reine; ses funestes pressentimens, 365. Fait partir MM. de Rohan et de Rosny pour l'armée; écrital'archid., 370. Fait dire à Sully malade qu'il ira le visiter a l'Arsenal, 372. Il est assassiné, 374. Consterna-tion dans Paris, 376. Pensée d'Henri 17 pendant le sacre de la Reine, 377. Etat de la cour après sa mort, 386. Son portrait physique et moral, IX, 1. Ses projets d'administration interieure, et de réglement pour les affaires du dehors, 3. Six articles approuvés par lui concernant la justice, les finances, la discipline militaire, le commerce, les rangs de la societé, les ecclésiastiques, 4. Conduite qu'il devoit tenir envers les princes d'Allemagne pour la succession de Clèves, et envers le roi d'Espagne pour le duc de Sa-voie, 7. Ses projets à l'égard du Pape, des Venitiens, des Suisses, 15. Ses moyens d'exécution pour arriver à l'établissement d'une république générale d'Etats chrétiens, 18. Huit points principaux a obtenir; quels ils sont; développemens à ce sujet, 35. Six conditions requi-ses pour l'entreprise de ce grand desecin, 52. Projet de réglement pour l'administration de la justice, 108; des arbitres, 110; des prud'homme 113; des censeurs, 115. Portrait du Boi, 209. Sou eloge, 210. Eloge de ses ministres, 214. Billets d'Henri 1v à Sully relatifs à des ponsions ou gratifications, et autres objets de finances, 217, 222, 225. Comment il est justific des malignes accusa-

agnols, 312. Raccom-vendôme avec Sully, sarger ce dernier de l'of-

tendant des vivres; con-e sujet, 315. Sotisfaction

HENR

in Prophets, et quelques autres 19, 289, 302, 306, 310. il se livroit dans ses moar loist, 326. Causes et fonde ses grands desseins; wess qu'il prend pour les exécu-er, 343. (Occasion. royales.) Raisons qui portent le Roi à se-coaris les Pays-Bas, XI, 446. Il source trois commissaires pour traiter de la paix entre l'Espague et les Provinces-Unies, 447. Essaie d'abrair le libre exercice du culte catholique pour certaines parties du Brahant hollandais, 457. Pouvoir donné à Jeannin, Buzenval et Rusour la negociation des affaires pour in negociation des affaires provinces-Unies, 458. Pouvoir donné aux sieurs Jeannin et de Russy pour continuer la négociation après la mort de Buzenval, 461. Autre pouvoir qui leur est donné pour traiter et conclure une ligue défensive avec les Etats-généraux des Provinces-Usies, 463. Instruction qui leur est délivrée pour le service du Roi sax Bays - Bas, 466. Conditions qu'ils doivent exiger pour rendre la ix sûre et utile aux Etats et à leurs alliés, 484. Le Roi déclare sa vo-lonté sur des articles proposés pour le renvoi en Hollande de Jeannin; instruction à cet égard , 495. Il écrit aux sieurs Jeannin et de Busenval qu'il leur adjoint le sieur de Russy, XII, 6. Les engage à déconvrir la vérité tonchant certaines entreprises formées sur des places frontières des côtes de Bretagne, 10. Les loue de ce qu'ils ont fait pour reunir le pr. Maurice et Barneveldt, 92 Les instruit des rassemblemens de troupes faits en Italie par le comte de Fuentes, 96. Promet de fournir aux Etats 2 millions en cas de guerre, à condition que le roi d'Angleterre en fournira un, 90. Pourquoi il ne peut approuver que les Etats s'attachent à une trève, et non à une paix finale, 111. Se plaint de ce que les Etats vont toujours augmentant la somme d'argent qu'ils

demandent; approuve la conduite

des négociateurs envers le pr. Marice; les invite à se mettre en para contre les propositions du sieur Ba-neveldt, 139. Promet de supporte les charges de la guerre, pour que les États et le roi d'Angleum apportent la même ardeur que lui, i 13. Consent à ce que ce se gociateurs traitent d'une trère l' longues années, s'ils ne peuvent d' tenir la paix, 180. Déclare qu'il s' peut supporter tout seul les frais 🕏 la guerre, si elle se continue te moigne sa défiance de la cond is de l'Angleterre et des Etats, 1892 Desire qu'outre une ligue offensie et desensive suite entre la France. l'Angleterre et les Etats, il en se conclu une particulière entre la France et les Etats, 185. Annece l'envoi de 355,000 livres per eux ; recommande le sieur de 🜤 cieux au pr. Maurice, 186. Approve la conduite des négociates. leur recommande d'insister pos avoir le commerce des Indes occdentales; leur envoie un pours pour montrer aux députés angles. si cela est nécessaire, 256. Ses cristes à l'égard des Etats, 261. Il po-met de gratifier le pr. Maurice, 63 Temoigne son contentement aut se gociateurs sur leur conduite pri dente ; se plaint de ce que le pris Maurice est trop porté à la guere 309. Comment il prétend inter-nir dans le traité de paix, 311 so instructions a ce sujet . 3:4. Acce instructions sur le projet de les défensive, et sur le secours d'hormes et de vaisseaux que les Edevront fournir au Roi; il expre-tour à tour ses motifs de coalisse et de deliance envers les Etats et roi d'Angleterre , 331. Esprime nouveau ses intentions sur les con ditions d'une ligue defensive, 3% Explique a Jeannin pourquoi i e roit bon de truiter de cette he avec les Etats, 124. Se plaint des conduite de ceux-ci a son esseipromet néanmoins de leur enves

la somme qu'ils ont demander, in

Ses conjectures sur la destisance

. 200, ram livres par an que font les

Etats, qui aiment mieux être secourus en argent qu'en gens de guerre, 130. Consent à remettre le traité de ligue après l'année, pour ne point se sé-parer des Anglais; déclare qu'il s'accommodera a tout, pourvu qu'il ne soit point oblige à <mark>mettre la main</mark> a la bourse pendant les irrésolutions des Etats et des Anglais , 132. Annonce qu'il va envoyer le dern quart. des deniers, 133. Témoigne à Jeannin toute sa satisfaction du traité de ligue qu'il a conclu ; l'engage à faciliter l'entrée des Anglais audit traite, s'ils temoignent le désirer; lui annonce qu'il a refusé deux proposi tions que lui a faites le sieur Aersens relative<mark>ment a</mark>n p**remier quartier de** secours de la presente année, et à l'augmentation des troupes qu'il a promises; raisons de son refus; il insiste sur la taxe qui a été réglée pour les douanes; s'oppose à l'échange des places qui **a été propos**é aux Etats; donne ses instructions relativement a la liberté de religion en faveur des catholiques; recommande les intérêts du pr. Maurice , 218 et suiv. Lui recommande aussi le prince don Emmanuel, qui se rend en Hollande, 238. Lui écrit qu'il ne suit quel conseil lui donner relativem, a la discussion qui existe entre les États et les dépu**tés des ar**chidues sur la liberté du commerce des Indes, 297. Est d'avis qu'une longue trève est plus utile que la paix; desire rependant que celle-i se fasse partout; ne refuse point d'entrer dans un nouveau traite d'ailiance avec l'Angleterre , 301. Ecrit a Jeannin qu'en examinant bien leaffaires d'Espagne et de Flandre, il est convaincu que la paix leur est nécessaire, mais qu'ils cherchent » lasser et a diviser les Etats; qu'il se defie toujours de l'Angleterre ; qu'il désire que les États fassent la paix en Europe, et se contentent d'une trève aux Indes, 331. Il engage Jeannin a venir a l'aris, et a voir en pas annt les archiducs, pour les assurer u'il veut vivre en paix avec eux, 335. Lui exprime ses défiances du

260 HENR

chté de l'Espagne, 336. Ecrit à Jeannin que le roi de Suède demande à renouveler l'ancienne alliance

avec la France; lui donne ses instructions à cet égard, lui recommandant d'examiner quels avantages il peut retirer de la proposition que lui fait ce prince, 365. Lui an-

nonce qu'il a vu le cordelier, qui doute fort que le roi d'Espagne consente à l'article du commerce de

l'Inde; lui fait part de ses réflexions sur cet article; lui recommande de rester à La Haye, à moins qu'il ne voic possibilite à veuir auprès de lui sans exposer le bien de son service,

378. Lui témoigne son regret de n'a-

voir pu le voir, 465. Lui dit qu'il a examiné sou mémoire contenant les raisons pour et contre la guerre; qu'il a toujours voulu être l'auteur de la paix, et n'a point changé d'intention; qu'il se défie toujours des

de la paix, et n'a point change d'intention; qu'il se défie toujours des Anglais; qu'il a accordé 300,000 liv. aux Etats, 466. Son avis sur le procédé violent des archiducs contre l'Empereur, 471. Il adresse à Jean-

cédé violent des archiducs contre l'Empereur, 471. Il adresse à Jeannin ses instructions sur la conduite qu'il doit tenir dans sa négociation de la trève à longues années; persiste dans sa première intention de

seconder les États, mais pense qu'ils peuvent se relàcher sur quelques points, pour ne pas rompre entièrement, XIV, 17 (et suiv. Ecrit à Jeannin que, sur les instances de don Pedro, il a consenti à une prolon-

Pedro, il a consenti a une prolongation de délai pour attendre la réponse d'Espagne, et l'engage à retenir à La Haye les députés des Etats, s'il en est encore temps; et, dans le cas contraire, à garder le si-

dans le cas contraire, à garder le silence sur sa lettre, 195. Lui déclare qu'il persiste en son premier avis sur l'article qui concerne la liberte des Provinces-Unies, 200. Désire que la trève soit de 12 0u 15 ans, et non de sept; l'engage à tenir la main à ce que les Etats ne se dés-

unissent pas dans la résolution qu'ils prendront sur la trève ou sur la rupture, 202. Lui euvoie copie de sa réponse a une lettre du pr. Maurice, pour qu'il en fasse l'usage le plus HENR utile au bien de la paix,

doit tenir, 323. Adresse aux une lettre pour les engager à l ve, comme préférable pour er renouvellement de la guerre.

Ecrit au pr. Maurice pour les objet, 333. Ecrit au presid. Je que la trève est le seul part convienne aux Etats, ne fût-el pour dix ans; le presse de fai tendre raison au pr. Maurice, affectionne et qu'il estime, et

représenter que c'est le seul m pour lui de s'assurer de ses su 35g. Se plaint amèrem, de la cu te du roi d'Espagne de faire so au roi d'Espagne de faire so aux Etsts une trève pure et si sans reconnoissance de leur lil

déclare au président qu'il as point consentir à d'autre très celle qui a été proposée, mes d'abandonner les Etats s'ils a ceptent, et promettant de les nir si elle est rejetée par la fas Espagnols, XV, 19. Appre

Espagnols, XV, 10. Approconduite du président et ce sieur de Preaux, 22. Ecrit a nin qu'il est content de la tor qu'ont prise les affaires, pars l'intention connue dn roi d'a terre de faire accepter une trè re et simple; l'engage à érit donner de sa part une décis relative à la liberté des Essa

relative a la liberté des Etats
la conclusion de la trève; app
qu'il aille à Breda ou à Anven
achever cette conclusion; le
clare qu'il ne peut donner cet
née au-del à de 200,000 fram
Etats, 79. Lui fait part de ses
tes sur les intentions du roi d
gne relativement au traite de
ve; lui donne ses instructia
la conduite qu'il doit tenir p
conclusion du traité, et des ce

conclusion du traité, et des ci aux Etats sur l'acceptation doivent en faire, 107. Mass présid. Jeannin que le roi d'I terre lui a écrit qu'il n'a jamai posé la trève pure et simple; entretenu l'ambassadeur angli sujet; ses réflexions à cet éss is que le président évite une ation de la cessation d'arcorde aux Etats 300,000 li-7. Notific au presid. Jeannin intention est qu'il continue r conseil aux Etats de ne se en rien des termes du projet, surtout concern. leur libera'il est résola, quoi qu'il arles seconder puissamment rent ce conseil, 221. Lui anpu'il approuve le projet du dans l'Inde par le nord, et voie à cet effet une lettre de cus, 232. Applaudit à la s rédection de l'article conmmerce de l'Inde ; enrésident à demander que la it pour 13 ens; ne vent pas maente à ce que les députés ont proposé sur l'article des ni à un délai de plus de 4 sur obtenir la ratification du per le roi d'Espagne, 233. article concernant le comle l'Inde ; l'autorise à faire les tions qu'il prévoit accessi-r la garantie de cet article; que le roi d'Angleterre soit s dans ces déclarations, 240. Jeannin qu'il approuve toute luite, et qu'il n'a point chan-rolonté à l'égard de l'article amerce de l'Inde; l'autorise les traités, actes et déclarapu'il jugera accessires pour vation de la trève, 284. Téu'il a obtenu des députés de nes pour les affaires générades Etats pour le pr. Mou-ense que l'affaire des contri-s doit être décidés avant la sion du traité, et que l'aroncernant la garantie doit mis sprès, 317. Lui annonce mis après , 317. Lui annonce ccorde 2,000 liv. de plus au and d'Amsterdem, et 25,000 recomprase ou capitaine du , s'il découvre le passan an , s'il découvre le passage au approuve qu'il arbore se ban-t donne sou nom su détreit, ui fait part des prétentions

qui vont s'élever à l'occasion de la succession du duché de Clèves; lui annouce qu'il est résolu à soutenir ceux qui y ont un droit légitime, et à s'opposer à ce que les archiducs y prétendent rien, ce qui suffirait pour rompre la trève; lui recomma d'engager les Etats et le pr. Maurice à s'unir avec lui pour le même sujet, leurs interetas'y trouvant mêles, 325. Lui témoigne sa satisfaction de la conclusion de la trève; pense que les Etats doivent prendre une prompte résolution sur la forme de leurs contributions et celle de leur gou-vernement ; invite le président à lour remontrer à ce double égard ce qu'A jugera le plus convenable;n'approuve pas que le pr. Maurice envoie des trospes dans le duché deClèves, mais bi qu'il emploie son crédit pour y main-tenir l'ordre jusqu'à ce que les droits du légitime héritier soient reconnus; promet de défendre la justice de sa cause, 394. Ecrit au président pour l'exhorter à affermir une bonne intelligence entre le pr. Maurice et Barneveldt, et à travailler à l'établissement du conseil tel qu'il l'a pre posé, 433 ; à faire régler la forme du paiement des gens de guerro que S. M. doit payer, 435. Lui masque ses intentions au sujet du duché de Clèves; la réponse qu'il a faite à cos égard à l'ambass. de l'archiduc, 437. Trouve bon qu'il accepte les présens que l'archiduc et les États voudront lui faire; l'engage a faire auprès des Etats une recommandation honnête en faveur des catholiques , 439 ( Negociat. de Jeunnin. ) — La Roi rend un édit par lequel il adopte la concile de Trente, sans préjudice des droits, priviléges et prérogatives appartenant a sa personne et à sa o ronne, sinsi que des libertés de l'E-glise gallicane et de l'édit de Nantes, XVI, 13. (OEnv. mél. de Joannin.) —Il assemble une forte armée pour secourir les pr. de Brandebou de Neubourg; prépare les cárdino-nies du sacre et du couronnement de la Reine, 399. Détails sur ces cá-rémonies, 400. Il est assassiné en se

guenots et des Espagnols.

opinion sur le caractère de la

🛶 , capire au Louera at la cour à la noudispositions pri-..... .tur icurs provinces, 403. . Pentchartrain.) -34 . is ville de Chambéry de se Fut le siège de Charbonnières, a rend, 284. Se rend à Chamand a il trouve le légat du Pape; respec et prend le fort de Ste.-Cacommune son mariage avec Marie d. Medicis; conclut la paix avec le dos de Savoie; se rend à Paris; va m devant de la Reine ; lui présente mad. de Verneuil, 287. Presse Biron d. lui faire l'aveu de ses menées ; le tait arrêter ainsi que le comte d'Auvergne, et conduire à la Bastille, 290. l'ardonne au dernier, 292. Le fait arrêter de nouveau; commue sa peine en une prison perpétuelle, 341. Remet au duc de Bouillon des let-tres d'abolition, 354. Trouble du de Conde avec sa femme, 420. Ses resolutions diverses, 421. Il consulte tour à tour ses ministres, 122. Avis de M. de Sully: le Roi s'en tient à celui du présid. Jeannin, et depêche M. de Prasliu vers le prince et l'archiduc, 493. Irrité de la prote tion que ce dernier accorde à M. le prince, il se décide à entre-prendre son grand dessein contre l'Espagne ; details sur cette entrepri-: comment elle a été formée, 124. Il fait ses preparatifs, 430. Ses presseatimens sur sa mort, 431. Détails sur ses derniers momens, 435; et sar les honneurs funèbres qu'on lui read. (11. Bassompierre.) — Hen-ii fait demander en mariage Marie de Médicis, XXI *bis*, r. Il la voit a Lyon, et l'epouse, 3. l'oiblesse du Loi pour ses maîtresses ; cause de ses que elles domestiques avec la Reine, 6. Il lui refuse plusieurs grâces qu'elle lui demande, en lui donnant de justes raisons de ses refus, 9. Il l'a-vertit qu'elle doit se défier des lus-

dans deux momens differen d'affection, l'autre de colère elle, 13. Il lui prédit qu'elle : jour à souffrir de son fils, 1 projet sur les Etats d'Italie, les troubles arrivés à Clèves ( liers, 16. Son amour pour la de Conde lui fait hâter l'ess de ses desseins, 17. Notable: gemens qu'il médite dans l'ac tration de ses affaires , 19. C qu'il donne a la Reine, qu' laisser régente pendant son a 20. Raisons qui le portent à son fils à une princ, de Lorra lui font rejeter l'alliance de gne, 21. Ses desseins a l'ég l'établissement de tous ses ( 21. Il se propose de suppri charge de connétable, et celle lonel de l'infanterie . 33. 11 crer la Reine; préparatifs pe entrée à Paris, 34. Il est as 35. Présages, prédictions, vi traordinaires sur sa mort. 49 ( Mem. de Richelieu.) mad. de Montglat, XI.IX donne la paix à ses sujets par l de Vervius; force le duc à lui donner la Bresse, en é du marquisat de Saluces, 1 déclarer nul sou mariage avec ne Margnerite ; epouse Marie dicis ; s'interesse des premie succession du duc de Clève Juliers, 14. Lève une paism mée; est assassiné; ses enfac times, ses enfaus naturels, 15. elat.) — Anecdotes sur ce p

LXIII., 244 et suiv. (Chouse Hexri - Casimin de Nass conte) entreprend le siège de dre, qu'il est obligé de lever, 310. Hexri di Nassau, pr. d'O

HESBI IN NASSAU, pr. d'O gagné par sa femme, fait la pai le roi d'Espagne, XXXVII Sa mort; il est regrette de l'Europe, 203.

HENRIFTTE (madame ), sc Louis xIII, épouse le roi d') terre Charles I, XXII, {21

HRNR 469. Etrange accueil qui lui en Angleterre; persécution envers les catholiques à son 495. ( Mem. de Richelieu.) ills sur les cérémonies de ses les à Paris , XXXV, 400 ; et départ pour l'Angleter., (02. ivée en Angleterre, (66. Son Cantorhery, (09. Détails sur ication de son muriage, fait re du Roi , \$10. ( Brienne. ) est conduite à Oxford par le mari, XXXVII, 84. Se ree precipitation à Exeter, où ouche; passe en France pour er aux malheurs qui la me-; comment elle est reçue par inte , 85. Raconte a mad. de ille le commencement et la e ses disgràces, 86. Moyens prend pour souver Strafford, uleur qu'elle éprouve de sa 05. Elle refuse de remettre ses au parlement, 106. Mesures prend contre l'ordre du parqui veut la faire enlever, lle ramène au parti du Roi ra serviteurs, 108. Sa légère-Ache l'exécution d'un des-Roi, 109. Elle s'embarque à a pour passer en Hollande, mment elle y est reçue; elle au Roi de l'argent et des ar-12. Se met en mer avec 11 13. pour aller le joindre en , tempète affreuse qu'elle esadant neuf jours; elle est e a un petit port de Hollan-1 Se remet en mer; aborde gleterre; dangers qu'elle y i i ( Son courage ; elle joint qu'elle est forcée de quitter t d'un an, 115. Accouche à , passe en France a travers gers dout sea conemia la me-, aborde en Bretagne, 116, iduite a Bourhon, 117 Vient accord qu'elle y recoit a la changement opere dans sa ne. 136. Son caractère, 127.

denuement où elle se troa

Sa doudeur en apprenant la ragique du Roi son mari.

' 200 Conseils qu'elle

charge mad, de Motteville de don-ner de sa part à la Reine régente, 207. Elle fuit demander par le Roi à Cromwell, protecteur d'Angleterre, la jouissance de son bien et de son douaire, XXXIX, 414. Réponse insolente qu'elle en recoit, 415. Sa lettre à mad. de Motteville, en réponse à celle que lui a écrite cette dame pour la feliciter sur la mort de Cromwell, 433. Après le réta-blissement de son fils Charles u, elle passe en Angleterre; motifs de ce voyage, XL, 83. Elle approuve le mariage du duc d'Yorck avec la fille du chancelier d'Angleterre, 84. Revient en France après avoir perdu une de ses filles, et manqué de perdre l'autre , 87. ( Mém. de Motteville. ) - Elle vient en France; est logée au Louvre, XLIX, 457. (Montglat.)
HENRIETTE-ANNE D'ANGLETERRE, epouse de Philippe, frère de Louis xv. Ses démèles avec son mari, XLIII, 156. Elle passe en Angleterre, 177, pour les affaires du Roi, 178. Revienten France; récit qu'elle fait à madem, de Montpensier sur la cour de Londres, 184. Tombe ma-lade à S.-Cloud, 189. Détails sur m maladie, 190. Sa mort, 192. (Madem. de Montpensier.) — Son portrait, son caractère, LXIII, 386. Elle se plaint au Roi du chev. de Lorraine, favori de Monsieur, 387. Est cruellement traitée dans un livre intitulé les Amours du Palais-Royal; ressentiment qu'elle en a, 391. Service signale que lui rend l'eveque de Valence en cette occasion, 30a. Elle sert le Roi dans son dessein de faire la guerre en Hollande ; am aversion pour Louvois, 404 et suiv. Entretient un commerce d lettres fort regulier avec l'évêq. de Valence, exile dans son diocèse, 100. Elle l'oblige a venir incognito a Paris, 107. l'asse en Angleterre; reus-it auprès du Roi son frère de une partie de la mission dont elle est chargée, 11- (Mem. de Choi-

) - Education de mad. Henriet-

te ; ses qualites , ses graces , LXIV , 38g. Elle inspire une violente pas-

54: Son mariage avec Monsicur. trère du Roi ; toute la cour se presse auprès d'elle : 394. Dames auxquel-les elle s'attache, 395. Le Roi lui temoigne une complaisance extrême, 306. Elle pense a lui plaire comme belle sieur; jalousie de Monsieur, 397. Pour faire cesser le bruit que cause leur liaison, le Roi et Madame conviennent que le Roi sera amouteux de quelque personne de la cour, 308. Madame voitavec chagrin l'attachement du Roi pour mad, de La Valliere, 300. Elle ecoute avec complaisance le comte de Guiche, 400. Aigreur entre Madame, la Reine et Monsieur, 401. Madame se décide à prier le Roi d'ordonner au comte de Guiche de ne point le suivre à Nantes, 405. Elle lit les lettres de ce comte, et avone à madem, de Montalais qu'elle les a lues, 408. l'ait entrer chez elle le comte de Guiche; quoi se passent ces entrevues périlleuses, 410. Elle consent avec peine à reprendre chez elle mad, de La Vallière, 4/3. Se trouve fort of-fensée que le comte de Guiche ait pris sans sa participation le dessein de s'éloigner d'elle, (17. Eclaireis-sement de Monsieur avec Madame au sujet du comte de Guiche, (20. Elle promet de rompre avec le comte, et ne tient pas parole, 421. Cau-se de brouillerie entre le Boi et elle, 424. Ils se raccommodent; Madame ne répond point a la passion du prince de Marsillac; elle est

tout occupée de l'amitié que Vardes

a pour elle, 425. Elle va voir le Roi pendant qu'il est malade de la rou-

geole; comment elle recoit la déclaration de Vardes, 426. Son entre-vue avec lui a Chaillot, 428. Elle est quelque temps brouillée avec

lui : pourquoi : (20. Elle écrit au comte de Guiche une lettre pleine d'aigreur, et compt avec lui, 430. Se brouille aussi avec le marquis de

Vardes : pourquoi : 433. Defend a mesd, de Montespan et d'Armagnac

de se presenter devant elle; pour-

quoi, 435. Elle decouvre a la contesse de Soissons et apprend dels en même temps toutes les trahis.c. du marq. de Vardes, (38 et suis >

HIER

fermeté à lui refuser ce qu'il lui d mande au sujet du comite de G 🕞 che, ¡¡o et suiv. Son éclaircissemr avec le Roi, ¡¡¡ı. Sa declaration a la comtesse de Gramont au sujet d

comte de Guiche, 442. Commercelle se raccommode avec lui. 44 Se venge de Vardes, 414. Elle La chasser la comtesse de Soisses emprisonner Vardes, et saure

comte de Guiche, qui passe en Hellande, 115. Voyage de Madan- es Angleterre; son retour, 440. De-tails sur sa maladie et ses derne: momens, if; et suiv. Diverses lestres sur cette mort, átia et suiva: ( Hist. de mad. Henriette ... — I :-

tails sur son caractère, et sur les 😅 jets de jalousie qu'elle donne a Masieur, LXV, 176. Son voyage a Flandre et en Angleterre, où chi conclut un traité avec son frère, :-. Sa mort; regrets qu'elle cause, :> (Mem. de La Fure.) HENRIETTE-MARIE, fille de Clar-

les 1, roi d'Angleterre, princes douairière d'Orange. Exemple d. bou ordre et de l'économie de ente princesse, LXIV, 118. HERANS (le capit.) est tué au sice de Montpellier, XX. 480. HERBERSTEIN (le comite d'), colnel d'infanterie allemande, est t.:

au combat de Nabal, LIN, ao. Héros (M. Du), brigadier o dragons. (Vo). l'art. Legal. HEUDICOURT (mad. d'), aupare HEUDICOURT (mad. d' ), aupare vant madem, de Pons, Sa beaute ses agremens ; elle devient l'amie 🗈 mad. de Maintenon , qui contrib. a son mariage, LXVI , 113. Sa de-grace a la cour, 111. Elle y revez toute changée; son imagination vo

et singulière, 445.
Hess (Pierre), amiral de Hollade, prend la flotte espagnole accomp ferir au port de Matanas XXIV, 419. HIPROVINES, astrologue,

au sieur de Pontis ce qu**i do**it lei e

silande, XXXI, 230. duc d'), accuse d'être la conspiration formée i d'Espagne, souffre la naire et extraordinaimai, XXXVIII, 69.

AUSEN (le pr. d') conmee de Soubise de livrer oi de Prusse à Rosbach, 150. u. Qualités qu'il doit ne maximes qui doivent des à ceux qui veulent pire, I, 199 et suiv. cowaτ (le marách. d') ille de Dambach, et s'en XXIX, 175. (Mem. de Assisse et prend la ville respitulation, XXXIV, ont-de-Ce, 304. (L'ab. — XXXVI, 199. Il est léfait par M. le prince, de Brienne.)—Se déga-de la France, et s'acvec Masarin, XXXVIII, tte et poemé jusque dans (XXIX, 74. Attaque le m-Chahot dans Angers, i demander une suspens ; soumet le Pont-dem; soumet le Pont-de-il perd son gouverne-avoir voulu livrer pas-nea de Condé par Pe-jette dans Hesdin pour révolte de Le Fargue et re; passe en Flandre, où dignité de grand bailli (26. Est blessé à mort à le Dunkerque; regrette hors du service du Boi, de Motteville.)—Il est de Motteville.)—Il est et se siége de Dunker-estament, XLII, 314. de Montpaneier.)—Il upe secret à Brulh auprès , XLV, 441. (Mán. de Attaque Tubingen, et attre, L, Go. Est feit maeltre, L., to. zos sor rence, 264. Investit An-pui se rend, 324. Appuis de Passuca de sa main-

n de l'argues de sa main-Hesdin malgré le courte LI, 47. Rompt les négo-

Pargues et La Rivière

avec Mazarin, 48. Va trouver le pr-de Condé à Bruxelles, 40. Est tué au siége de Dunkerque, 53. (Mont-HOEF et WALKERIER, bourge tres d'Amsterdam. Leur caractère particulier, LXIV, 260. Les Francais les unissent tous deux dans le dessein de faire la paix aux condi-tions que la France propose, 261. HOMENLOUE (le comte de) reçoit des Etats-généraux le commandem. des armées, XI, 429. HOLACH, capitaine allemand, est hlessé à l'attaque du faub. S.-An-toine, XLVIII, 113. HOLLANDE. Forme du gouverne-ment des Etats-généraux depuis la traité de 1605, I.VIII, 333. Hongaiz. Soulèvement des seigneurs de ce pays en 1670 contre l'empereur d'Allemagne; comment il est apaisé, LIX, 13, 37. Le feu de la révolte éclate de nouveau; noms des chefs, 38 et suiv. Diète convoquée par l'Empereur à Œdenbourg, pour régler les affaires de ce psys; détails sur les propositions qui y furent faites de part et d'au-tre, 60, 62, 63, 68, 69, Clôture de la diète, 70. Amnistie publice par l'Empereur en faveur des mécontens de Hongrie ; conditions de cette amnistie, 100 Hononz II, prince de Monaco, abandonne le parti d'Espagne pour se mettre sous la protection de la France, XLIX, 335 et suiv. Hoan (le comte d'), fils du comte de Saligny, est tue à l'attaque de Charenton, L, 158. Hoan (le général) chasse les Es-pagnols du Bas-Palatinet, s'empare de la ville et de l'évêché de Bamberg, XXVII, 51. Est fait prison-nier à la bataille de Nordlingen, XXVIII, 177.

Hoan (le comte de) est condamné

- - - - ihunal établi par le

à mort par le tribunal établi par le duc d'Albe, XI, 411. Sa constance

Hoan (le comte de ) et Laurent na Milla, piémontais, coupables d'assessinat sur la personne d'un

en mourant, \$12.

contract condam-

" Paris T, decase i a desordre af-. . . n not imprudent . . rince de Condé, - Inund -Desordres mari-de-ville après le ... See to tain. S. - Antoine; . a out les causes et les sui-VANA 116. Men. de Mot-'as princes y remercient e au passage qui a cté donné s coupes , XLVIII, 114. At-cocondie de l'hôtel-de-vil-. . . jut, 119. Danger que court and des marchands; Made-... it et le due de Beaufort parament a le sauver avec plusieurs .... Opinions diverses sur le S. a sprinces en excitant l'émeute 4 % of de-ville, 176. Assemblée cables laurgeois pour aviser as assens de tronver un fonds sandales levees de soldats, et is les passages des vivres libres, ( squart) - Autres details sur ammblee de l'hôtel-de-ville, et . . b s desorbres qui la suivirent, 1 Velet suiv (Montglat.) LH, sombler tenne a l'hôtel-de-ville le par affet délibère, en présence des princes, de lever une tave sur les port a et sar les boutiques, 135. W. . . to Palon. )

May amiral auglais. Son expeducted vant Cherbourg, LXXVII,

100

Hencer Isaac), évêque de Vahace pronouce dans l'église des terands Augustins Foraison funébre de la princ de Gondé, née Montmacany, AVII, 193.

the seconar, gouvern, de Landretea tend cette place avant qu'elle mat entance; se sauve chez les maures de l'abbaye de Marolles; y not puts et mis à rançon par les Espagnels, 1., 70.

Magnete, L., 70.

Magnete, Le, 70.

Magnete, Jacquesd'), gouvern.

Magnete, devient pour quelque

manne le chef apparent de la Ligue,

I, 66. (Introduct.) prise de la ville de II. (OEconom, royales.)

HUMERES (le sieur gentilhomme de la cha est tué au siège de Roya (Bassompierre.) — Il de se retirer, pour avoi Reine daus la chambre lade, LIX, 303. A Porte.)

HUMILIAES (le mare siège et prend Courti 47]. ( Mad. de Mon Prend Aire, LXV. 226 Valcourt, 263. ( Mem.

HUMILES (la marec liaisons avec Lauzun XLIII, 425. Recit qu lui chez Louvois, 426. HUSELER, lieuten, co

matre de toutes les pluants de toutes les pluants au comte d'Othec de Petrozzi et de Bars 30. Il va combattre le co Tekely; s'empare de sa Kul, 31.

Hessaux, bacha de B fois batta par Monte comte de Coligny, LA

HUNELLES (le marqgereusement blesse au ; velines, Ll., 59. Meur n'avoir pas recu le hà chal, 61.

HUNTLES (le marq Neustadt en Alsace, pu de Philisbourg, LNV blesse, 22. Est oblig Mayence, faute de pou HUNLLES (le mars

l'abbé de Poliskas a plénipotentiaires pour paix à Gertruydember 360. Leurs instruction recoivent les députés he Moerdick, dans un Première conférence : of députés hollandais pour de l'art. 37 des prelimit Le lieu des conférence féré à Gertruydemberg velles prétentions des Les plénipotentielses.



mandent que les conférences se tiennent à La Haye, ce qui leur est refuse, 372. Ils proposent de composer au roi d'Espagne une monarchie des deux royaumes de Naples et de Sicile, 373. Cette proposit., reduite au royaume de Naples, est rejetee, . Les députés exigent que le roi de France agisse hostilement contre son petit-fils, s'il refuse le partage qui sera fixe, 376. Les plenipotentizires demandent au Roi de nouvelles instructions sur les questions elevers par les députés, 377 Réponses du Roi , 379. Les députés hollandais en demandent avec instance la communication, 381. Ils rejettent la proresition de choisir des médiateurs, postion de crouser des accessos de 383. Le Roi avertit ses plenipoten-tiarres qu'il a permis au duc de Vendôme d'aller commander l'armee du roi d'Espagne, les conferences lan-guissent, 387. Dure condition que les allies veulent imposer au Roi, 888 Les plenipotentiaires exigent une lettre du pensionnaire de Hollande qui declare la rupture des néconstions que les députés leur ont annoncee, 359. Le Roi approuve leur conduite, et leur adresse des instructions a cet egard, 300. Les plenipotentiaires refusent d'obtemparer a une lettre que leur fait ecrire le Pensionnaire pour leur annoncer la rupture des negociations ; ils venleut, avant de partir, en recevoir une cerite de sa main, 395. Les confe-

contestations, 300. Nouvelles de-mandes des allies, 400. Nouvelles concessions du Roi, 403, également refusées, 405. Dernière tentative du Roi relative aux paiemens à faire aux allies, 410, et à la cession de l'Alsace, 411, encore inutile, 413. Nouvelle conférence à Gertruy demberg; explication dure et hautaine des députes hollandais, 418. Résumé de toutes les prétentions des alliés, 420. Instruction du Roi aux plénipotentiaires concernant la rupture des négociations, 422. Lettre des plenipotentiaires au pensionnaire de Hollande, répandue dans les Provinces-Unies ; résolution des Etatsgénéraux sur cette lettre, 424. Espèce de manifeste des Etats-généraux, 45. Réponse à ce manifeste; les plenipotentinires reviennent en 16. Eint des affaires en I rance, France et en Espagne au mois d'août 1710, 127. Le maréch. d'Huxelles, l'abbé de Polignac et Ménager sont nommés plénipotentiaires au congres d'Utrecht, LXVIII, 124. In-structions dont ils sont charges, 125. Honneurs qu'ils recoivent dans les villes de leur passage où la république de Hollande tient des garnisons,

Hypr (le chancel.), chassé d'Angleterre, vient en France, où il finit le reste de ses jours; ses talens et ses vertus, XLII, 535.

languer (d'), concierge du Pa-lais-Royal. Son attachement pour le Regent; liberté avec laquelle il lui parle; sa druiture, sa vertu; l'A V I, 33-.

laraville (d') est envoye en Es pagne ; objet de m minion ; se

Celi, LXXIII, s.
Important (le parti des), formé
contre la feveur de Manerin, fait
grand heult sons effet, XL, 497. Il

est detroit par la détention de M. de Beaufort, §35. 'Foir anssi sur ce parti ce qu'en dit le cardinal de Retz dans ses Memoires, XLIV, 152 ct suiv.)

le sieur d'), contrô-INCARVILLE leur général des finances, succombe dans une dispute qu'il a devant le Roi au sujet d'argent, 111, 33.

Incur (le sieur d'), gouvern. de Cambray, perd ce titre par une perfidie du duc d'Alencon, qu'il a loya-

ı

lement servi, I, 320. Est tue peu après d'un coup d'arquebuse, 323.

INDUT (le droit d') accordé à messieurs du parlement. Son origine, LX, 217. Qui connoît des indults; quels en sont les executeurs, 240.

INNOCENT X (le pape) déclare hérétiques, par une bulle, les cinq propositions extraites du livre de Jansénius, XXXIII, 88.

INNOENT XI, pape, conteste au roi de France le droit de régale, et refuse des bulles aux evêques de France; pourquoi, LIX, 219. (Mem. de M. de \*\*\*.)—Il refuse les bulles au prince de Furstemberg, elu coadjuteur de l'archevèque de Cologne; pourquoi, LXV, 7. Refuse opiniatrement de le reconnottre pour archevèque électeur, 12. (Mém. de lu cour de France.)
INOUSTION (le tribunal de l').

INQUISITION (le tribunal de l').
Comment il est composé, tribunaux inférieurs, LVIII, 67.
INTERDIT lancé sur la Sicile par

INTERDIT lancé sur la Sicile par la cour de Rome pour des pois chiches; comment il est levé, LXXVI, 227 et suiv.

18ABELLE DE FRANCE, reine d'Espagne, meurt regrettée de tous ses stés; SXXVII, 121. Ses qualités; sujets de jalonsie que loi donne son mari, 122.

Isabelle-Claire-Eugenne, file de Philippe 11, gouvernante de Pays-Bas, meurt regrettée de tout le peuple, XXVII, 369. (Mem. de Richelieu.) — Eloge de cette princesse, XII, 95. (Madem. de Monpensier.)

pensier.)
ITHER (le père), gardien des Cordeliers à Bordeaux, essaie de faire prendre le change au pr. de Cont sur le but du voyage du père Berthod à Bordeaux, XLVIII, 3-6 Est arrèté chez mad. de Longoville; est forcé d'avouer au pr de Conti qu'il a agi pour le bien de la paix, d'après les ordres de la Reise. 403. Est conduit dans la prison de l'hôtel-de-ville et dans le conseil de l'Ormée, 407. Est condamné par un prétendu conseil de guerre, traise par les rues de Bordeaux, et pir dans un cachot, 408 et \$15. On lu rend son habit de religieux, \$44 Il est délivré de prison par les jeuses gens, \$46. Prêche dans l'eglise de S.-André le jour de l'entrée de M de Vendôme à Bordeaux, \$35.

ITHIER, bourgeois de Bordeau, parent du père Ithier, est fait prisonnier avec le président d'Affis et le conseiller Bordes par la factus de l'Ormée; cruel traitement qu'il éprouve, XLVIII, 507.

J

JACQUES 1, roi d'Angleterre, Son portrait par M. de Rosny, V. 6. Lettres de ce prince au roi de France, sur le traité qu'il vient de conclure avec lui, 12. Lettre à la Reine, 14. Texte du traite, 21.

Jacours, due d'Yorck, depuis roid Angleterre, s'atrire la haine des comtes de Bristol et de Shaftsbury, et du marq, d'Halifax; pourquoi, LIX, (to). Son attachement secret a la relizion catholique lui aliène le parlement, qui demande son exclusion de la couronne, (65-Le Roi Loblige a se retirer a La Have avec la duchesse sa femme, 166 Son nom est impliqué dans la conspiration prétendue des catholiques contre la personne du Roi, 168. Bappelé par son frère, il revient a Loudres; danger qu'il court sur mer en allant en Ecosse; il retourne a Loudres; accueil que lui fait le Roi 172. Il est proclame roi sans obsucle après la mort de son frère; unvaille pied à pied à donner la liberte de conscience aux catholiques, envoie des troupes en Ecosse a, devant du comte d'Argyle, 175, Songe à ctablir puissamment «s.

torité; remplit ses armées d'offirs catholiques; reçoit a Londres nonce du Pape; établit un col-ge de jesuites, 180. Veut abolir le rment du test; éprouve une forte position à la déclaration qu'il a it publier pour la liberté de conience ; fait arrêter et conduire prinniers à la Tour l'archeveque de intorbery et six de ses suffragans, ir. Sa conduite ferme dans l'afire de leur procès , 182. Il ordonne i'on disc la messe sur les vaisseaux; rend sur la flotte; son discours x officiers de marine, 185. Il est lige de se relicher de ses prétenms, 186. Reçoit avis du roi de rance du grand armement qui se it en Hollande, mais ne croit pas voir s'en alarmer, 187. Rappelle n resident auprès de S. M. Trèsbrétienne, et le fait mettre à la our de Londres pour avoir deman-è du secours au Roi de son propre ouvement, 188. A la nouvelle du epart du prince d'Orange, il fait ublier des déclarations qui détruint en un jour tout ce qu'il a fait our l'avancement de la religion stholique, 189. Travaille à deuire la calomnie de ses ennemis incernant la naissance de son fils pr de Galles; envoie sa flotte au evant du prince d'Orange, 192. ait marcher son armée vers Salisury; part de Londres, et s'y rend il-même, 193. Danger où il se ouve par la défection de ses trou-es; trahison de l'évêque d'Exester, 91. Un mignement de nez, qui tarde m marche, lui donne le mps de voir que la plupart de ceux ui l'ont accumpagne viennent de quitter; il retourne à Londres en oute hâte, s'enferme à Whitehall, onvoque le parlement; sa proclaunvoque le parlement; as procla-ation à cet égard, 195. Il entre n negociation avec le pr. d'Oran-r. 196. Songe a mettre en sûreté Reine et le pr. de Galles son fils; les confie à M. de Lausun; coment cette evasion s'exécute, 197 et niv Le Roi révoque sa proclamaun concernant la convocation du

parlement ; sort de Londres pendent la nuit, 201. Ce qui se passe dans la ville après son départ , 202 et 203. Il est arrêté à l'eversham et ramené à Londres, où il entre aux acclamations du peuple, 201. Se rend à Rochester: sort de cette ville, 205. Aborde à Ambleteuse , 206. Se rend à S.-Germain, 207. Passe en Irlande pour y soutenir son parti; descend a la forteresse de Kinsale, 261. Fait duc le comte de Tirconel; se rend a Dublin; convoque le parlement, 262. Actes du parlement d'Irlande, 263. Le Roi repasse en France, 272. (Mdm. de M. de \*\*\*.) — Il es-saie d'abolir les lois pénales portées contre les catholiques, le serment de suprématie et celui du test, LXIII, 291. (Choisy.) - Comment il est force de quitter l'Angleterre, LXV, 57. Il vient à S.-Germain; accueil qu'il y reçoit de Louis xiv, 60. Chasse avec Monseigneur, 63. Visite Paris; recherche les jésuites; assiste aux fêtes que donne le Roi n Marly et a Trianon, 64. Se préare à aller en Irlande; se rend à Brest; accidens qui lui arrivent sur sa route, 70 et auiv. S'embarque; est force de rentrer dans le port, 81. Caractère de ce prince ; son arrivée en Irlande, conduite qu'il y tient, 82. Il assiège Londonderry, 99. (Mém. de la cour de France.) — Pourquoi sa famille et sa nation conspirent contre lui; par qui il est trahi, 26. Comment il est force de quitter l'Angleterre, 258 et suiv. Est battu à la bataille de la Boyne, 261. (La Fare.) - Refuse de renoncer à l'alliance du roi de France, au risque de perdre sa c<mark>ouronne,</mark> 325. A la nouvelle du deb<mark>arquement</mark> du pr. d'Orange, il donne un ren-dez-vous général à son armée à Salisbury , 327. S'y rend lui-même, et, se voyant abandonné, retourne à Londres; noms des princes et seign. qui passent du côte du pr. d'Orange, passent du core un primer de 1328. Le Roi casaie de négocier avec ce prince, 331. Est arrêté auprès de la ronnilace : revient Feversham par la populace; revient à Londres, où il est reçu avec des

..... .. opacs in reponse du pr. ...... 22. > mirarque, et abor-

Talestane, 33 j. Ecrit à la anguer de asseus qu'il a cues de ville.) - Sa querelle avec le due de ..... at Pacce, 335. Passe en rianne mon me flotte; crée duc le ا مست المحدد (Cseconel; convoque un

matum i Dublin, 338. Sa malake, actuals sur su mort, 406 et ા ત્રપુષક્ક, pr. de Galles, fils du ... laques ii, se rend en Ecosse,

🗻 🕽 reave les affaires de son parti son sevient en France, 258. Son tourse envers lord Bolingbroke, งจัก - ก็เพระพรราธร. Forez l'art. Port-

Hr al. Jansévius. Porez l'art. Duverger de Hauranne. Jana, le commandeur de) trouve

le moyro, pour servir la Reine, d'entretenie 🐗 syrrespondance dans la Rastille avec le prisonnier La Porte, LIX . See et suiv.

Jans de chevalier de), confident du gande des sceaux Châteauneuf, est condest à la Bastille, puis mené a Troyes, où il est condamné a avoir

la tète trancher; sa peine est commune. NI, 191) (Mem. de Bassom-puer) NVII, 328. — XXXVI,

Bi 1' est rappele par la Reine; de sot Ucunemi de Mazarin, VVVII, 32. Se plaint de l'eloi-- - b Chateauncuf, XXXVIII,

🏡 Sourait de la Reine qu'elle en-🐃 🤛 prince de Conti, enfermé à Versunes, son valet de chambre, 111, 9 ( Mém. de Motteville.) 🌤 🌬 ection envers le duc de Beau-🏎 🕹 vient la cause de desordres

🕶 modiu de Renard, NXXV, 126. ti ... it a la Reine une lettre d'a-🕶 - est cliassé de sa presence, 4 ( twod.) — Il inspire de la ja-1 . . . Monsieur, duc d'Orleans,

de sa galanterie pour ma-lemate de S. Maigrin , XXVII , 

blesse dans l'affaire des tabourets. pour suivre celui du pr. de Conde. XXXVIII, 377. Ses seutimens pour la Reine le font renvoyer de la coar. 399 et suiv. Il est soutenu par le pr. de Condé, 407. ( Mém. de Motte-

est apaisee, XLI, 64. Il est classed la cour pour une lettre d'amortécrite à la Reine, 76. (Madem. de Montpensier.) Voir aussi, sur la cause de sa querelle avec M. de Beaufort, XLV, {7 et suiv.: et L. 187 et suiv. — Il est chasse de la

cour pour une lettre d'amour ecrite à la Reine; détails à ce sujet . 20: Sa querelle avec le duc de Beafort, LNI, 473. 'Mein. de Talon Jazzí (le cheval. de) est fait prisonnier à la bataille de Rethel.

XLV, 205. JEAN IV, duc de Bragance, ~ proclame roi de Portugal par le per-ple et la noblesse, XLIX, 345. Re-cherche l'amitié des princes chret surtout celle du roi de France. 3iº

JEAN-ANTOINE (le père), jesuite. fait proposer à Mademoiselle le meriage du duc de Neubourg, et re-mettre une lettre de ce prince, MI.

395. Il est admis auprès de la princesse; résultat de sa mission. 397 JEAN-CASIMIR, frère d'Uladis-

las IV, roi de Pologne, est elu roi, à quelle condition, LVIII, 434 ll contraint les Cosaques à rentrer seu-

son obcissance, les oblige a signer un second traite; fait la pais avec eux; à quelles conditions, 437

Epouse sa belle-sœur, 436. Après l'abelication de la reine Christine de Suide, prétend au trône de ce pays 137. Est defait par les troupes de Charles-Adolphe, 438. A seemble une nouvelle armée : remet plusieurs provinces sous son obeissance, ijo Sollicite l'Empereur de se liguer avec lui; conclut un traite avec

Léopold-Ignace, roi de Hongris. 441. Clauses de ce traite, 442. Reprend la plupart des places que Charles-Adolphe a conquises, 43 Fait la paix avec la reine de Suede n prétentions qu'il a s, 446. Reprend Wil-covites; oblige le chànation et son attachement pour la France, LXIII, 491. Il demande et reçoit le collier de l'ordre du S.-Esprit, 492. Fait semblant d'ignorer les levées d'hommes que fait le mare; fait trancher la tête mt; pourquoi, 449. quis de Béthune dans se starostie de Strick, 493. Comment il se voit obligé de donner ordre su licenciepour contenter ses sées, faute de paie, les Moscovites près de ment de ces troupes, 497 et suiv. Evénemens qui lui donnent lieu de i6. Prend Kiew; coniète à Varsovie pour yens de misfaire ses secourir Vienne, assiégée par les Turcs, 500 et suiv. Comment il met sées, 457. Il remet nanie sous son obéisen fuite l'armée de Kara-Mustapha, itre en conférence avec 504. Comment il est reçu dans Conclut une lique of-maire avec la Suède, lier le décret de conononcé contre le pr. 662. Pait marcher des blui; se met a sa pouracorde un traité aux Conclut une trève pour c les Moscovites, 471. ourquoi, 473. Débats à cette occasion, 475. · l'Action d'un roi, prette élection, 481. ese en France après Michel, et reçoit du de S.-Germain-desirre, archevêque élec-. Son raractère, LVII, 36. sau est élu roi de Poaboapoint, son carac Appelé au secours de e pr. Charles de Lornd au camp de ce prinlan pour attaquer les loigner, go. Comment nom. royales.) it avec succès, gi et ipes da Roi sont ensuiant le fort de Barken, harles vient à son seous deux mettent les ote, et s'emperent du or. Amiegent Gran, et meltres, 102. Le Roi ite de Cracovie, 103.

Vienne, 506. Il poursuit les Turcs qu'il attaque, et est obligé de se re-tirer précipitamment, 509. Livre une seconde bataille avec les princes de l'Allemagne à l'armée turque; reste vainqueur, 511. Son entrevué avec l'Empereur; ingratitude de ce prince envers son libérateur, 5:3. Jean retourne dans son royaume, d'où il donne avis de son meconten Turcs, LXV, 250. (La Fare.)

JEANNE D'ALBRET, reine de Navarre, embrasse ouvertement le culte protestant ; elle y fait elever Hen-ri son fils , I , 42. Vient se réunir à l'armée protestante à La Rochelle, 55. Lui rend le courage après la ba taille de Jarnac , 56. Est appelée à la cour avec le jeune prince son fils, 58. Sa mort, attribuée au poison par les protestans, 59. (Introd.) - Mo-tifs de confiance qui déterminent la Reine et tous les princes de son par-ti à se rendre à la cour, 225. (NE JEANNIN (le présid.) détermine les Etats des Provinces-Unies à don ser quelque consolation aux catholiques, et à recevoir la ratification de la trève conclue entre les archi-ducs et les Etats, VII, 272. Envoie à M. de Sully l'acte d'intervention des rois de France et d'Angleterre pour la garantie de la trève conclue entre l'Espagne et les Provinces-Fres avantageuses que l'urca, et se laisse leur-s de l'Empereur, 217. de \*\*\*.)—Son incli-Unies, VIII, 111. (OE conom. roy.)
— Sa naimance, son education; il étudie à l'université de Bourges.

demonstrations de joie; se retire à Bochester d'après la répouse du pr. d'Orange, 332. S'embarque, et aborde à Ambleteuse, 334. Ecrit à la Convention d'Angleterre, pour lui expliquer les raisons qu'il a eues de se retirer en France, 335. Passe en Irlande avec une flotte; crée duc le comte de Tirconel; convoque un parlement à Dublin, 338. Sa maladie; details sur sa mort, 406 et suiv. Mem. de Berwick.

JACQUES, pr. de Galles, fils du roi Jacques II, se rend en Ecosse, où il trouve les affaires de son parti dans un etat deplorable, LXVI, 256. Revient en France, 258. Son injustice envers lord Bolingbroke,

259. Jansénistes. Forez l'art. Port-Boval.

JANSENIUS. L'oyez l'art Duvergier de Hauranne.

Jass (le commandeur de) trouve le moyen, pour servir la Reine, d'entretenir une correspondance dans la Bastille avec le prisonnier La Porte, LIX, 369 et suiv.

Jans le chevalier de', confident du garde des sceaux Châteauneuf, est conduit à la Bastille, puis mené à Troyes, où il est condamné à avoir la tête tranchée; sa peine est commuce, XXI, 100. Mem. de Bassompierre.) XXVII, 328. — XXXVI, 381. Il est rappelé par la Reine; devient l'ennemi de Mazarin, XXXVII, 32. Se plaint de l'eloiguem. de Châteauneuf, XXXVII, 50. Obtient de la Reine qu'elle envoie au prince de Conti, enformé à Vincennes, son valet de chambre.

XXXIX, 9. (Mem. de Motteville.)
JARZAY OU JARZE - marq. de l. Son
indiscretion envers le duc de Beaufort devient la cause de desordres
au jardin de Renard, XXXV, 116.
Il cerit a la Reine une lettre d'amour; est chasse de sa presence,
(47. Introd.) — Il inspire de la jalouise a Monsienr, duc d'Orléans,
a cause de sa galanterie pour mademois, de S.-Maigrin, XXXVII,
120. Il abandonne le parti de la no-

pour suivre celui du pr. de Conde XXXVIII, 377. Ses seutimens pour la Reine le font renvoyer de la cour, 399 et suiv. Il est soutenu par le pr de Condé, 507. (Mém. de Visiteville.) — Sa querelle avec le duc de Beaufort; comment et par qui elle est apaisée, XLI, 65. Il est chase de la cour pour une lettre d'assocrécrite à la Reine, 76. (Madem. de Montpensier.) Voir aussi, sur la cause de sa querelle avec M de Beaufort, XLV, 47 et suiv. et L. 187 et suiv. — Il est chasse de la cour pour une lettre d'assour ecrite à la Reine; détails à ce sujet. 2015 a querelle avec le duc de Bearfort, IXI, 473. (Vien. de Talm.

Sa querelle avec le duc de Bearfort, LNI, 473. ' Viem. de Talon Janzé (le cheval. de) est fait prisonnier à la bataille de Rethel. XLV, 205.

JEAN IV. due de Bragance, et proclame roi de Portugal par le prople et la noblesse, XLIX, 345 Recherche l'amitie des princes chret surtout celle du roi de France, 346

JEAN-ANTOINE (le père), jesuite, fait proposer à Mademoiselle le meriage du duc de Neubourg, et remetre une lettre de ce prince, MJ. 395. Il est admis auprès de la princesse; résultat de sa mission. 30 JEAN-CASIMIR, frère d'Uladis-

las IV, roi de Pologne, est elu roi, à quelle condition, LVIII, 434, il contraint les Cosaques à rentrer sus son obcissance, les oblige a signer un second traité; fait la paix aver eux; à quelles conditions. 435. Epouse sa belle-seur, 536, Après l'abdication de la reine Christine de Suide, prétend au trône de ce pays. 137. Est defait par les troupes de Charles-Adolphe, 538. Assemble une nouvelle armée; remet plusieurs pruvinces sous son obcissance, 446. Sollicite l'Empereur de se liguer avec lui; conclut un traité avec Leopold-Ignace, roi de Hongrie, 541. Clauses de ce traité, 542. Reprend la plupart des places que Charles-Adolphe a conquisso, 543. Pait la paix avec la reine de facilité.



a aux prétentions qu'il a e pays , 416. Reprend Wil-Moscovites; oblige le châendre ; fait trancher la tête andant; pourquoi, 449. arras pour contenter ses nutinées, faute de paie, fait les Moscovites près de n, 456. Prend Kiew; conie diète à Varsovie pour a moyens de satisfaire ses nutinees, \$57. Il remet Lithuanie sous son obeisj. Entre en conference avec 60. Conclut une lique ofdefensive avec la Suède, publier le décret de conn prononce contre le pr. ski, 162. Fait marcher des ontre lui; se met a sa pour-6. Accorde un traite aux 168. Concluture trève pour vavec les Moscovites, \$71 se; pourquoi, \$73. Debats hete a cette occasion , 175. pour l'election d'un roi, ills sur cette cleetion, \$81. imir passe en France après e de Michel, et reçoit du save de S. Germain - des-

Partiere, archeveque elec-Mayence Son caractère, les, LVII, 36

sono sa est ela roi de Pon embagaint, an carac- Appele au accoura de sar le pr. Charles de Lorse rend au camp de ce prineur plan pour attaquer les les clorguer, qu. Comment iutent avec succes, gr. et troupes du Roi sont ensuia devant le fort de Barkan, r Charles vient a son se-Tous deux mettent les deroute, et s'emperent du rt 101. Amiegeni Grun, et dent maltres, 102. Le Roi i route de Gracovie, 103. es offres aventageuses que les Turca, et se laine leur-celles de l'Empereur, 217. le M. de \*\*\*.)—Sen ineli-

nation et son attachement pour le France, LXIII, 491. Il demande et reçoit le collier de l'ordre du S.-Esprit, 492. Fait semblant d'ignorer les levées d'hommes que fait le marquis de Bethune dans sa starostie de Strick, (q3. Comment il se volt obligé de donner ordre au liceuciement de ces troupes, 197 et suiv. Evenemens qui lui donnent lieu de secourir Vienne, assiégee par les Turcs, 500 et suiv. Comment il met en fuite l'armee de Kara-Mustapha, 504. Comment il est reçu dans Vienne, 506. Il pouranit les Tures qu'il attaque, et est oblige de se re-tirer precipitamment, 509. Livre une seconde bataille avec les princes de l'Allemagne à l'armée turque; reste vainqueur, 311. Son entrevue avec l'Empereur; ingratitude de ce prince envers son liberateur, 513. Jean retourne dans son royaume, d où il donne avis de son méconten temeut en France, 514., Chosy.)

— l'ait lever le siège de Vienne aux Tures, LXV, 250. (La Fare.)

Tura, LXV. 250. La Fare.)

JIANNE D'ALBRET, reine de Navarre, embrasse ouvertement le culte protestant; elle y fait elever Henri son fils. I. 42. Vient se reunir à l'armée protestante à La Rochelle, 55. Lui rend le courage après la bataille de Jarnac, 56. Est appelee à la cour avec le jeune prince son fils, 58. Sa mort, attribuée au poison par les protestans, 59. [Introd.] — Motifs de confiance qui determinent la Reine et tous les princes de son parties se rendre a la cour, 225. (Miconom. roy ales.)

Jrannin le presid. determine les Etats des Provinces-Unies aclon ner quelque consolation aux catholiques, et a recesoir la ratification de la trève conclue entre les archiducs et les Etats, VII, 272 Envole a M. de Sully l'acte d'intervention des rois de France et d'Angleterre pour la garantie de la trève conclue entre l'Espagne et les Provinces-Unies, VIII, 111 (OEconom 1977) — So naisance, son éducation ; il etudie a l'université de Hourges.



est reçu avocat au parlem. de Bour-

gogne; ses succès; est nomme avo-

cat de la province et membre des Etats, 370. Empêche le massacre des protestans en Bourgogne lors de la S.-Barthelemy, 371. Est député du tiers-état aux Etats généraux de Blois en 1576, 372. Emploie toute son éloquence pour faire modifier la déclaration des Etats concernant le maintien de l'unité de la religion catholique en France, 373. S'attacattorque en riche au duc de Mayenne, gouver-neur de la Bourgogne; lui donne des conseils judicieux, 374. Essaie des conseils judicieux, de le détourner de la résolution de faire la guerre au Roi, 375. Est nommé president au parlement de Bourgogne, 376. Pourquoi il prend une part active à la Ligue; est envoye en Espagne par le duc de Mayenne our demander des secours au roi Philippe, 377. Par ses sages avis, il empèche les habitans de Marseille de recevoir les troupes du duc de Savoie, 378. Obtient du roi d'Es-pagne la promesse d'un secours d'hommes et d'argent; rejette avec indignation les offres brillantes qui lui sont faites pour l'attirer dans les interets de ce roi, 379. Est envoye par le duc de Mayenne pour assister aux conférences de La Fère; conduite qu'il y tient, 381. Son hor-reur pour toute domination etrangère, 383. Il s'oppose avec constance dans l'assemblee des Etats de la Ligue a ce qu'on porte aucune atteinte a la loi salique; est charge de négocier la reconciliation du due de Mayenne avec Henri Iv, 384. Est admis dans le conseil du Roi, et nomme prem. president du parlem. de Dijon; bienfaits qu'il recoit de Henri iv. dont il obtient la confiance et l'amitie ; il est justifie du reproche d'avoir manque de bonne foi et de loyauté, 385. Travaille a la re-daction de l'edit de Nantes; est nomme commissaire au congrès de Boulogne, 386. Est un des négociateurs du traite de paix avec le duc

de Savoie, 387; et le principal agest des négociations entre les Pays-la et le roi d'Espagne, 388. Reçoit pi ordre du Roi les marques honorable de la reconnoissance des Etati-genéraux, qui le regardent comme le fondateur de leur république, 351 Reçoit du Roi lui-même une marque eclatante et publique de sa satisfation, 300. Est choisi pour l'ambiesade d'Angleterre, au moment og k Roi se prépart à se rendre en All-magne, 301. Après la mort de co prince, il s'empresse d'offrir ses services à Marie de Medicis; il est nomme controleur géner. des finaces, 392. Rend compte de sonadesnistration dans l'assemblée des Eutgénéraux de 1614; tombe dans disgrace, par suite des intrigues d. marcehal d'Ancre, 393. Reprend » fonctions après la mort de ce marechal; expose le mauvais etat des :-nances dans l'assemblee des soubles; contribue au traite de pacitcation d'Ulm, 304. Recoit la visit de la Reine à l'occasion de la mor. de son fils : protége les gens de let tres, 395. Sa mort : sa modique fer tres, 395. Su nort: sa modique le tune, 396. Sun épitaphe, 397. Ne tice.)—Il est nomme principal plenipotentiaire pour traiter de la payentre le roi d'Espagne et les Payellas, 439. Il est l'ame des negociations, 341. Demande au nom d'Henri iv le libre exercice de la religion catholique dans certaines par gion catholique dans certaines par ties du Brahant hollandais, 🙀 (Precis de l'hist. des Pays-Bes -Sa première lettre à M. de Villero par laquelle il l'informe de son am vér à Flessingue, et des disposition-où paroissent être les Etats po-faire la paix avec les archidos afin d'obtenir du roi de France as plus grand secours, XII, 1; 1 annonce au Roi son arrivee et s réception à La Haye ; fait consolules dispositions du pr. Maurice et celles du sieur Barneveldt ; les es-

tretiens qu'il a eus avec tous deus. 25, et avec l'agent d'Angleterre

pour traiter de la paix conjointemest

difficultés qui se présentent pour paix du côte de l'Espagne, 39. rit a M. de Villeroy sur le même et, 43. Première proposition faide la part du Roi a l'assemblée nerale des Etats, 47. Il ecrit a Aerseus, pour le rassurer sur les a bruits qu'on a fait courir sur . ວັກ, l'ait connoltre au Roi les dissitions où sout les esprits pour la ix; les raisons qui doivent y por-, l'intention du roi d'Angleterre s'unir avec le roi de l'rance; le sir qu'a temoigne ce prince que Etats lui envoient des deputes, 56. it part a M. de Villeroy de l'opim du pr. Maurice sur les disposius peu favorables du roi d'Austerre, et sur l'inclination des Alandais pour la France, 72. Ecrit d' de La Boderi :, ambassadeur en releterre, pour l'engager a sonder dispositions du roi d'Angleterre, a l'entraluer dans l'alliance du roi France pour faire la guerre ou la 1x avec l'Espagne, relativement x Pays-Pas, 📬 Lait sentir au Roi necessite d'un secours d'argentaux y s-Pas, annonce que le pr. Maurice intre moins deloignement pour paix, No Seplaint a M. de by detre trop borne dans l'offre secours qu'il peut faire aux États, Informe le Roi de l'état des necatione, des dispositions du pr. a rice, de la reconciliation operer tre ce prince et le neur Barneveldt, des moyens d'assurer une bonne ve 128 Raconte a M. de Villey les bruits qui courent dans les pagnols, et l'instruit de la bonne boute du prince Maurice ensers le a 13- Expose au Roi les raisons it doiseut faire preferer une treve iongues annees plusés qu'une paix, fo 1 e rassure sur les intentions du our Barnevelds, et sur la bonne foi Lagent d'Angleteere, 156. Lui anmer que l'ampliation de la très e n'a e taite aut mer que pour les vaisdispositions des Etats à l'égard du roi d'Angleterre, et sur la préférence qu'ils donnent à la protection du roi de France, 162. L'informe de l'entrevue qu'il a eue avec le pr. de Joinville, qui lui a promis de faire oublier au Roi sa conduite passée, 166. Lui fait saustrer que le roi d'Es. 167. Lui fait esperer que le roi d'Espagne se laissera aller à la paix , ou accordera une trève à longues années, 160. Le rassure encore sur la bonne foi de l'agent d'Angleterre, 170; et sur les intentions du si Barneveldt, 171. Lui fait sentir la necessité de conclure le traité de paix avant celui d'une ligne offen-sive et desensive pour les Etats, 172. Lui annonce que la ville d'Embde a manque d'étre surprise p**ar le parti** espagnol ; le depart de deux députés des Liats pour l'Angleterre, 176; les soins du prince Maurice pour la continuation de la guerre, 178; les honnes dispositions des principales villes de la Basse-Hollande pour le Roi , 196; les bruits divers sur la ratification d'Espagne, 197. Pait part au Roi des raisons qu'il fait vapart au not des rauous que loir aupres du sieur Barneveldt pour engager les Etats à ne traiter avec l Lapagne et les archidues qu'avec l'intervention de S. M., 202; des efforts qu'il fait pour attirer en France le commerce des Indes occidentales, 204; de la resolution où sont les Etats de conserver la ville d'**Emb**den, 206; et de leur disposition à se contenter, s'ils ne peuvent obtenir la paix ou une trève, des secours la paix ou une treve, use excession qu'ils pourront obtenir, 207. An-nonce a M de Villeroy que les peu-ules des Pays-Bas sont tous résolus a avoir une paix honne et aure, an-trement qu'ils la rejetteront, 209 ; que le prince Maurice n'oublie rien pour les mettre en defiance des Espagnols et de l'archiduc , 210. Fait art au Roi des emharras et **des dif**ficultes qui s'elèvent dans sos négo-ciations : des motifs qui arrêtent le ciations : des motifs qui **arrête**s roi d'Angleterre, des efforts du pr. Maurice pour porter a la gut Groningue. Prise et Zelande, 212; le prie d'envoyer a ces provinces

aux marchands, tho Errit a M.

Villeroy peur le rassurer sur les

quelque somme notable, 218. Ecrit a M. de Villeroy que le roi d'Espagne a rompu la cessation d'armes; que le roi d'Angleterre a fait dire aux archidues qu'il ne veut point empècher la paix qu'ils recherchent;

que le parti du prince Maurice pour la guerre est plus puissant que jamais, 220. Il annonce au Roi la ratification du roi d'Espagne et l'envoi de l'audiencier Verreiken, char-

voi de l'audiencier Verreiken, chargé de négocier avec les Etats, 221. Conjectures sur cet envoi, 223. Il écrit à M. de Villeroy qu'il seroit bon, pour le bien des affaires et le

service de S. M., de gratifier le pr. Maurice de quelque état et pension, afin de le détourner davantage de l'Espagnol et de l'archiduc, 226. Donne au Roi de longs détails sur l'audience de M. Verreiken à l'assemblée des Etats, et sur les diffi-

la ratification du roi d'Espagne, 234. Rend compte des negociations qui ont en lieu à ce sujet entre les commissaires français. l'assemblée des Etats, le prince Maurice et le sieur Barneveldt, 242. Autres negociations relatives à la révocation de la flotte de Hollande, demandée par

cultes élevées au sujet des termes de

le sieur Verreiken, et aux conditions d'après les quelles on peut traiter de la paix, 273. Il rassure le Roi sur l'intention des Etats de ne traiter avec l'Espagne qu'avec l'intervention de S. M.; détails à ce anjet, 288. Projet d'une ligue entre le Roi et les Etats; raisons pour ne la faire qu'après le traité de paix, 206. Il

rend compts des l'ispositions du rei d'Angleterre d'après le rapport des députés envoyés par les Etats, 200. Fait counoître à M. de Villeroy le besoin d'argent des Etats pour la solde deleurs troupes, 303. Le consulte sur le droit de préséance entre les commissaires français et anglais lors des négociations qui auront lieu, 305. Insiste auprès du Roi pour l'ar-

dont les Etats ont un grand a: indique le nombre d'homle --luceux qu'ils pourront , d'après le projet de ligue défensive; présente des cosidérations sur cet objet, 323. E. r.; à M. de Villeroy sur le même surt. 329. Témoigne à M. de La Boden l'impatience où il est de voir arriles députés anglais, et le desir q.

le roi d'Angleterre entre de hone-

foi dans la negociation , 347. From M. de Berny de lui donner des notre velles de la ratification d'Espagn , 348. Annonce au Roi l'arrive de députés anglais, et leurs disposition

députés anglais, et leurs disposition pour la paix, 363; l'entres ue qu'in ont eue avec les commissaires francais, la déclaration qu'ils ont fair à l'assemblée des États; rend comte des funérailles de M. de Pu-

val, 376; d'une seconde entres des députés anglais, de leur opines sur la ratification d'Espagne, de leurs dispositions pour traiter du paix, 380; de la proposition fair se l'assemblée des États, 388; de la cu-

férence tenue par les commisses français et anglais sur cette prosition, 390; et de la réponse qu'ev ont faite, 392. Raisons qui fost deferer les commissaires français de traiter d'une ligue particulière, loi Hécrit à M. de Villeroy sur le mes

Il écrit à M. de Villeroy sur le monsujet, lui dit que les Etats nevelles de traité avec l'Espagne qu'avec les tervention des deux rois, 406. Ilmande un nouveau pouvoir, a caer de la mort de M. de Buzenval, 100 Lui apprend que le prince Manna

Lui apprend que le prince Macra s'est fort moderé dans sa conduir. caractère de ce prince , \$10. Carattère du duc de Savoie ; ses disportions envers l'Espagne, \$11. Dessitions des archidues , \$12. Il demande une pension du Roi pour V de L'Escale, exilé à Leyden, 4. Annonce que les États sont decidats se faire reconnoître pour souverne.

et à ne plus retourner sous la setion d'Espagne, 416; qu'il prese M. de Barneveldt de faire tout per parer pour la guerre, 41°. Se la des discours des députés anglais et de leurs apparentes dispositates 418. Rend compte de divers best concernant l'armée de mer, et le projets du roi d'Espagne, 420 A.

u Roi l'arrivée de la ratifil'Espagne, expose les rai-Barneveldt pour differer er les Etats de prendre une m concernant la continuala guerre, 435. Exprime son sur la conduite des deputés qui craignent autant d'of-Roi que les archidues, (37, le Roi d'envoyer aux États dont ils out un extrême be-8. Fait comoître à M. de les soupeons des deputes ontre M. Aersens, surquoi ent, 44). Hannonce que cur doit envoyer des dépu-Assister au traite ; exprime tes a l'egard des archidues oi d'Angleterre, 440 Les anglais persistent a refuser an traite de ligne avant des deputes des archidues, dution des Etats soit pour sut pour la guerre, 450. I de Villeroy pour l'envoi nt, į5). Envoie l'avis des leurs de France et d'Anvir l'acceptation de la ratijós Rend com, te au Roi remes qui ont en lieu enputes des latats et les comfrancais et auglais au aute ratification, de la resose d'entrer en traite avec les e, joë, et dane entrevue mité Callaurie, pour l'en-iers ader au pr. Maurice a · a cette resolution , (50) ous de ce prince, 🙀 î. H de la Roderie sur le même fait part de «« craintes sur dies qui se presentent au with par rapport a l'article (2000) catholique, dont les realent payretablir l'exer-Exprime les mêmes crainde Berny, 176 Se loue de ut regue entre les depuns et anglais, 155 Rend n Roi des difficultes eleles I tats sur les termes de tion et comment elles ant , ivi de l'opinion da pr. sir les intentions du roi

d'Espagne, et de la résolution où il est de se conformer à l'avis des Provinces et des Etats, 491 ; de la force que l'autorité du roi de France prend chaque jour dans les Pays-Bas, 193; des retards apportes par les deputés auglais pour entrer en traite d'une ligue, 191; des visites faites et rendues entre les députés français et les députés des archiducs, 195; du refus de la part de ces derniers de laisser aux Etats l'original de la ratification, 497; de la difficulte de juger si la poix se fera ou non, 1991. Expose a M. de Villeroy les raisons qui peuvent ren-dre la conclusion de la paix difficile de la part du roi d'Espagne et des Etats, au sujet de la religion, 501. Lui parle des motifs qui doivent porter l'Espagne à la paix, 502; de l'utilité pour ce prince de l'in-tervention de l'Empereur, 503; des raisons qu'ont les fitats de s'en pusser, Joj; de la resolution subite des deputes anglais d'entrer au traité d'une ligue, 505; de la necessité pour la France de la faire, 506; des causes qui feront trainer en longueur la conclusion de la paix, 509 ; des raisons qui doivent y porter l'Espagne, tirces de l'etat de ses affaires dans les Indes d'orient et d'occident, Tro Rend compte au Roi da commencement de la negociation pour la ligne et alliance; les Litats demandent 3 millions par an, 7.131 Repunse des deputes français et anglais a cette demande derai-sonnable, 539. Entrevue des depu-tes avec Barneveldt sur ce sujet, 542. Le sieur Jeannin envoie au Roi un projet de ligue que les deputés français et anglais l'ont charge de dresser, 714. Soupçons des deputés sur les allees et venues du cordelier, qui out pour pretexte la remise aux Etats de l'acte de ratification, 555. Les deputes anglais parvissent plus inclines a la guerre qu'auparavant, defiance des deputes français sur ce changement, 550. Le aleur Jeannin fait part a M. de Villeroy des soupçons que lui a fait naître la

demande de 3 millions faite par les l'eus, XIII, 1. S'est assuré que Union motif de cette demande n'est is d'éloigner de la ligue, quoique

positions des Etats, 24. Essie 4 dissiper les défiances du Roi sur la la facon de proceder des Etats et da conduite des députes anglais. 2 pr Maurice soit très-mauvaise, 2; Annonce le bon accueil que les de putés des États ont recui du rei de Danemarck : l'arrivée à Amsterder que les Etats et le prince ne trouvent pour eux d'appui solide que d'uns les rois de l'rance et d'Anglede deux députés de ce prince. l' terre, 3. Besoin qu'ont les Etats d'avoi d'un député du roi de S.-! voir à leur tête un prince qui les mette toujours en defiance du côté auprès du Roi pour rechercher 🖘 alliance et son amitié. 29: et es

de l'Espagne, 4. Craintes du sieur Jeannin que l'Espagne ne rechertermes où sont entre eux le re 🕏 Suède et le roi de Danemarci. : che l'alliance du pr. Maurice; raice dernier avec le roi d'Augleter sons qui peuvent l'y porter, et y 30. Annonce une nouvelle victor des Hollandais près de Malaca, 1 eugager le prince lui-même, aiusi que le sieur Barneveldt, 5. Raisons qui doivent les en cloigner les uns et les autres, 8. Besoin qu'ont les Etats d'un secours de 1,500,000 liv. pour les deux premières années après la paix, 10. Assurance donnée

par les députés anglais que leur maître fournira des secours pour la guerre si elle continue ; incertitude de Jeannin sur les veritables intentions du roi d'Angleterre et de ses députés, un Il demande des instructions et un pouvoir du Roi pour faire la ligue, 12. Difficultés de traiter avec les États provenant de la mobilite de leurs intentions,

14. Autres difficultés pour faire la paix, a l'égard de la souveraineté des Etats, que le roi d'Espagne ne vondra reconnoître qu'avec des modifications, 16. Nécessité pour la France et l'Angleterre de faire un traité de ligne défensive, 15. Le sieur Jeannin pri M. de La Poderie, ambassadeur a Londres, de s'assurer

des intentions du roi d'Angleterre sur le projet de traite de ligue entre les Etats et les deux rois, 19. Annonce au Roi que les députés des archidaes ont remis aux Etats l'original de la ratification, et ont demande qu'un ou deux etrangers assistass ut aux conferences pour la

paix, et qu'on traitat le roi d'Espagne avec respect, 93. Fait part d'une conference tenue entre lei français et anglais , en prele départ de 14 navires de la con pagnie des Judes d'orient. Ecrit à M. de Villeroy que le codelier publie, partout où il paque la paix est comme faite, : que les députés anglais velt:

qu'elle soit entière et absolve. uon une trève à longues anners. 35. que Spinola doit être un des des tes pour en traiter, 34; que l'es Maurice dit qu'on doit empere qu'il ne vienne; demande le d +:: 1 mot du Roi sur ce qu'il veut donn aux Etats en faisant la Lizze, et - r le se cours qu'il peut accorder es ce de guerre, 35. Deniande asse de

nouvelles instructions, vu les cha-gemens survenus d'ura les affaires 36. Annonce au Roi que la demastexcessive faite par les Etats est é l'invention de Barneveldt, et des quel hat elle à été inspiree, tiu Lisure S. M. sur les dispositions :.. pr. Maurice a l'egard de la paix. Craint que les États ne conscatas: la prolongation de la trève pour m annee; raisons qui peuvent les porter, 62. Inconveniens de cerprolongation, 63. Il annonce que

roi d'Angleterre ne veut point se e parer da Roi, et qu'il fera sole tiers la ligue proposee, 65 Diffen tes qui se presentent pour la les avant la paix, (6. Si la rupture ale la somme de a millions est insairsante aux. États pour continuer a guerro, 68. Necessité et avantage r le Roi de les secourir efficacet. 69. Le sieur Jeannin écrit s le même seus à M. de Ville-71. Annonce que les États sont oses à tout consentir pour avoir aix, pourva que leur souveraisoit reconnue, 73, qu'ils sont ment disposes à faire une ligue le Roi, - j; que le pr. Maurice ne rien qui prejudicie a la paix, et tre en toute occasion son affecpour le Roi , +3. Conjectures sur rojets du roi d'Espagne en rent l'argent de la flotte, 76. Arde deux ambassadeurs du roi anemari k a l'a Haye, 77. Il fait a M. de La l'oderie de ses craina sujet des dispositions du roi igleterre et de son conseil . l'ena faire sentir au comte de Sary Lavantage pour le Roi son re de seconder de bonne toi les 79. Fait part au Roi des soupde Barneveldt sur le projet de age de l'infante d'Espagne avec s du roi d'Angleterre, et sur la on secrete des rois de ces deux a. 85. Le supplie de porter jos-un million de livres par un le ars qual yout donner any Litats, 'occignocles Etats annest micus cours en argent qu'en hommes, Language une conference avec contes anglais, leaguels out asquits par ident sincerement averten, ent, co. Loit part d'une conference tenue entre les deedes Etats et cour de l'rance et igleterre, dans laquelle les preso, t demande a traiter d'une defensive avant de traiter de ox, 42 Delar demande par les are anglare, 60 Soops one qual naitre, cij. Il demande a M. de roy on mailion par an pour les , it layent or be souprous ario veldt concernant le projet aria, de l'Intante avec le priado - or 1 v) se les ramons qui cuttain a sider commechance al ad our equion supportant a topo and and Angleterre, (p) mat pome que le Pape et les Voto the strings of a strike, too

ponse du roi d'Angleterre ; ses craiutes relativement à la prolongation de la trève, 101. Il fait part au Roi de la deliberation prise par les Etats de n'entrer en aucun traité avec les archiducs que leur souveraineté ne soit auperavant reconnue, 112; et des conferences tennes sur cette déliberation, 113. Demande pour M. de La Borde la permission d'aller en Suède ; annonce que les priu**ces pro**testans d'Allemagne ont resolu de se joindre aux fitats, soit pour la paix, soit pour la guerre, 115. Se justifie, par l'expose de sa conduite, des tausses imputations des archidues, 116. Explique les motifs que eut avoir l'Angleterre de p**referer** la guerre a la paix, 191; en m**ontre la** vanite, 122. Raisons qu'ont le**s Etat**s de menager les Auglais, pour ne point troubler la paix qu'ils desirent, 123. Il fait part a M. de Villeroy du projet suppose au roi d'Espague de temettre les Pays-l as aux archidues; ses reflexions sur ce projet **, 125. Il** lui annonce que les electeu**rs pala**tiu et de Brandebourg sont resolus d'entrer en alliance pour sec**ourir les** Ltats, 126. Envoie au Roi le traite de ligue conclu avec les l'tats, 148. Donne des details sur la manière dont il a ete conclui dit pon**rquoi** les deputes auglais out refuse de le signer, quelle joic les Pays-Bas out manifester, 157 et surv. Ecrit a M de Villeroy ser le même sujet; lar parle de l'influence de l'arne-veldt sur les I tats, de la joie des l'ays-Bos, des ayantages de la ligue pour le lioi, 175. I or fait ouverture d'un projet de mariage de l'infante d'Espaigne avec un des fils du Roi, ci mme avantageux aux deux paya, 179 Demande le million de livres pour les litats (180 de la fait part des inquietudes da Boi relativem**ent** any villes cantionnaires, 181. Le prie de demander a 🔊 M. la p**ermis**sion pour un gentille name **nommé** Schamberg dentre a son service. tha. Annone lattive prochaine du marq. Spinela et du presid. Ri-

positions des Etats, 24. Emie de

dissiper les défiances du Roi sur le

termes où sont entre eux le rei le Suède et le roi de Danemarch.

ce dernier avec le roi d'Anglete-

demande de 3 millions faite par les Etats, XIII, 1. S'est assuré que le vrai motif de cette demande n'est pas d'éloigner de la lique, quoique la facon de procéder des Etats et du pr. Maurice soit très-mauvaise, 2; que les Etats et le prince ne trou-

pr. Maurice soit très-mauvaise, 2; que les Etats et le prince ne trouvent pour cux d'appui solide que d'uns les rois de France et d'Angleterre, 3. Besoin qu'ont les Etats d'avoir à leur tête un prince qui les mette tonjours en defiance du côté de l'Espagne, 4. Craintes du sieur Jeannin que l'Espagne ne recherche l'alliance du pr. Maurice; rai-sons qui peuvent l'y porter, et y engager le prince lui-même, aiusi que le sieur Barneveldt, 5. Raisons qui doivent les en cloigner les uns et les autres, 8. Besein qu'ont les Etats d'un secours de 1,500,000 liv. pour les deux premières années après la paix, 10. Assurance donnée par les députés anglais que leur maître fournira des secours pour la guerre si elle continue : incertitude de Jeannin sur les véritables inten-tions du roi-d'Angleterre-et de ses

députés, 11. Il demande des instructions et un pouvoir da Roi pour faire la ligne, 12. Difficultés de traiter avec les Etats provenant de la mobilite de leurs intentions, 14. Autres difficultés pour faire la paix, à l'égard de la souveraineté des Etats, que le roi d'Espagne ne vondra reconnoître qu'avec des modifications, 16. Nécessité pour la France et l'Angleterre de faire un traité de lique défensive, 17. Le sieur-Jeannin pri M. de La Boderie, ambassadeur à Londres, de s'assurer des intentions du roi d'Angleterre sur le projet de traite de ligue entre les Etats et les deux rois, 19. Aunonce au Roi que les députés des archiducs ont remis aux Etats l'original de la ratification, et out demande qu'un on deux etrangers assistassent aux conferences pour la

priv. et qu'on traitat le roi d'Es-

pagne avec respect, 23. Pait part

d'une conference tenue entre les des des français et anglais en pre-

conduite des députés anglais, and Annonce le bon accueil que les deputés des États ont reçu du roi de Danemarch; l'arrivée à Amsterdarde deux députés de ce prince. Il avoi d'un député du roi de Soi auprès du Roi pour rechercher et alliance et son amitié, 29; et le

30. Annonce une nouvelle victie des Hollandais près de Malaca, et le départ de 14 navires de la cas pagnic des Indes d'orient.
Ecrit à M. de Villeroy que le cedelier public, partout où il passe que la paix est comme faite, et que les députés anglais velle qu'elle soit entière et absolar.

non une trève à longues années, 3; que Spiuola doit être un des devites pour en traiter, 3 \(\frac{1}{2}\); que l' \(\text{g}\) Maurice dit qu'on doit empere qu'il ne vienne; demande le d'\(\text{er}\) mot du Roi sur ce qu'il veut donce aux États en faisant la Ligue, et et le se ours qu'il peut accorder en se de guerre, 35. Demande aux in nouvelles instructions, vu les chae gemens survenus d'uns les affaires 30. Annonce au Roi que la demante

excessive faite par les Etats est l'invention de Barneveldt, et dequel but elle a été inspirée, éu Lassure S. M. sur les dispositions :: pr. Maurice à l'égard de la pair. 6 Craint que les États ne consentant la prolongation de la trève pour a aunée; raisons qui peuvent les porter, 62. Inconvéniens de cet prolongation, 63. Il annonce que roi d'Angleterre ne veut point se

tiers la lique proposee, 65. Diffs et tés qui se presentent pour la faravant la paix, 66. Si la rupture a les la somme de 2 millions est insufsante aux Etats pour continuer a querre, 68. Necessité et avanta-

parer da Roi, et qu'il fera vois

ponse du roi d'Angleterre; ses craiutes relativement à la prolongation

pour le Roi de les secourir efficacement, 69. Le sieur Jeannin écrit dans le même sens à M. de Villeroy, 71. Annonce que les États sont disposes a tout consentir pour avoir la paix, pourvu que leur souversinete soit reconnue, 73; qu'ils sont egalement disposés à faire une ligue avec le Roi, 7 ; que le pr. Maurice ne fait rien qui prejudicie à la paix, et montre en toute occasion son affection pour le Roi, 75. Conjectures sur les projets du roi d'Espagne eu retenant l'argent de la flotte, 76. Arrivre de deux ambassadeurs du roi de Danemarck a La Haye, 77. Il fait part a M. de La Poderie de ses crainrs au sujet des dispositions du roi d'Angleterre et de son conseil : l'enage a faire sentir au comte de Salabory l'avantage pour le Roi son maître de seconder de bonne foi les Etats, 70. Fait part au Roi des soup-cons de Barneveldt sur le projet de mariage de l'infante d'Espague avec le fils du roi d'Angleterre, et sur la listem secrète des rois de ces deux pays, 85. Le supplie de porter jus-qu's un million de livres par an le secours qu'il veut donner aux litats, 87. Pourquoi les Etats aiment micus ce secours en argent qu'en bommes, 5c, Il annonce une conference avec les deputes anglais, lesquels ont assure qu'ils procedent sincèrement et ouvertement, oo. Fait part d'une autre conference tenus entre les deportes des Etats et cem de l'rance et d Angleterre, dans laquelle les premiers ont demande a traiter d'une lique defensive avant de traiter de la pare, que Delai demande par les deputes anglais, q3. Soupeous qu'il t at naitre, of 11 demande a M. de Villeroy un million par an pour les I tate, ch Revient sur les soupcous de liameveldt concernant le projet du mariage de l'Infante avec le pride Codles, og. Lapone les raisons qui don ent faire regarder comme chinerique el a di serina qu'un suppose une rois di Figui, de et d'Angleterre, qu Ne crost point que le Pape et les Vomilicularia areginal aux armes, 100

de la trève, 101. Il fait part au Roi de la delibération prise par les Etats de n'entrer en aucun traité avec les archiducs que leur souveraineté ne soit auparavant reconnue, 112; et des conférences tenues sur cette deliberation, 113. Demande pour M. de La Borde la permission d'aller en Sui de ; aunonce que les princes protestans d'Allemagne ont resolu de se joindre aux litats, soit pour la paix, soit pour la guerre, 115. Se justifie, par l'expose de sa conduite, des lausses imputations des archidues, 116. Explique les motifs que seut avoir l'Angleterre de preferer peut avoir i Angiereire de prontre la la guerre a la paix, 121; en montre la la Fiata vanite, 122. Raisons qu'ont les États de menager les Anglais, pour ne point troubler la paix qu'ils desirent, 123. Il fait part a M. de Villeroy du projet suppose au roi d'Espague de remettre les Pays-l as aux archidues; ses reflexions sur ce projet , 125. Il lui annonce que les electeurs palatin et de Brandebourg sont resolus d'entrer en alliance po**ur secourir les** Etats, 126. I nvoie au Roi le truite de ligue conclu avic les Etats, 148. Donne des détails sur la manière dout il a etc conclu**; dit pourguoi** les deputes au lais ont-**refuse de le** signer, quelle joie les Pays-Bas ont manifestee, 157 et suiv. Ecrit a M. de Villeroy ser le même sujet; La parle de l'influence de l'arne-veldt sur les Ltats, de la joie des l'ays-Ros, des avantages de la ligue pour le Loi, 175. Lui fait onverture d'un projet de mariage de l'infante d I spagne avec en des fils du Roi, comme avantagent aux deux pays, 179. Demande le million de livres our les Litats, 180. I ui fait part des inquietudes du Roi relativement aux villes cautionnaires, 181. Le prie de demander a S. M. la permission pour un gentallemme nommé Scheinberg dentier a son service, 184 Annone Lattivee prochaine du marq Spinola et du presid Ri

chardot, 183. Envoie à M. de La Boderie copie du traite de la ligue : lui dit quelle joie il a cause dans les Pays-Bas, et le mécontentement qu'on y pessent contre les Auglais, 187. L'informe de l'arrivée des deputés des archidues, et de leur première entrevue avec les députes français, 188. Exprime ses defiances à l'égard du marq. Spinola, 189. Annonce au Roi l'arrivée des députes des archiducs, leur première entrevue avec les députés français. Jeur première conférence avec les deputes des Etats; l'ouverture des négociations; les points de contestation au sujet de la souveraincie des Pays-Bas et du commerce dans l'Inde, 191 et suiv. Fait part à M. de Villeroy d'une conférence qu'il a eue avec le présid. Richardot, qui l'a assuré de la volonté du roi d'Espagne de faire la paix, 198. Difficultés qui se presentent au sojet do commerce de l'Inde, et de la remise des places de Brabant et de Flandre, 203. Il er rit a M. de Villeroy que les archiducs refusent obstinement la liberté du commerce de l'Inde : leurs raisons : négociations a ce sujet, auxquelles preument part les deputes d'Augle-terre, du Dauemarck, des princes d'Allemagne : difficultés qu'elles présentent, 234. Il ne pense pas que le Roi doive rappeler son ambassadeur d'Angleterre pour l'offense que la Reine Ini a faite, 237. l'ait part au Roi des discussions prolongres entre les députes des archidues et les l'ats sur le sujet de la liberté du commerce de l'Inde : des raisons opposees de part et d'autre : des efforts des deputes français pour amener une conciliation, de l'axis propose et accepté de remettre cet article après la discussion et conclusion des autres : d'une conference tenue sur ce sujet entre loi et le presid Ru bardot: des dispositions de l'Analeterre et du pr. Maurice, 93q et suiv. Il informe M. de Villeroy de la continuation des discussions relatives au trafic des Indes , pense que cet article sera cause qu'on ne

pourra obtenir qu'une gues années ; parle d'un tenue avec le presid. I sujet du projet d'alliane gne et de la France, e qui doivent la faire amener plus aisement 257. Mande au Roi q sont disposes a traiter d nerale, les députés an tant à y entrer; difficu Etats et l'Angleterre po particulière ; discussion du traité entre les Etats tés des archiducs; les l dent au Roi la coutinu secours : réponse des de a cette demande, 263 e nonce au Roi que les Et putés des archidues ne corder sur l'article d Indes : qu'il faut que mediateurs trouvent u les concilier ; que la tri années sera probabler possible ; que persone ne peut mieux aider rompre la paix; qu'il e que les archidues ne s treindre la sonverainet la durée de la trève ; que gleterre, dans la crain l'Espagne et les archido tra pas qu'aucun princ sa ligue particulière av 268 et suiv. Ecrit à M que la trève à longue plus utile à tous que l a vu le nomme Lemai développé son projet re blissement d'une comp des en France; que e être tenu secret; que s des archiducs ne peus e avec les Etats, ils romp ticle de la religion; il e vivdu Roi sur ce qu'il s faire pour prevenir la 1 et suiv. Annonce au Re ment survenu dans les des deputes des archide d'une trève de peuf ans ses conjectures sur ce e que les mêmes députés

sutres articles, quoiqu'il choses assez rudes, 287. se à M. de Sully sur la de l'Espagne dans l'Inde, motifs qu'elle a de la con-secrifiant en Europe des oinsprécieux; il lui expose raisons qui doivent faire se trève a longues années 28¢, et suiv. Il instruit e les Etats ont remis aux les archiducs un projet ur la trève et cessation aux Indes pour neuf ans, t pour les impositions ou s sur les denrées et trafic res la paix; débats à ce . Avis donné par les dé-cais, 314. Les deputés des font prolonger la trève, reponse d'Espagne sur le mmerce des Indes; leur sire la paix, 317. Il fait de Villeroy d'une conféil a eue avec M. Richare plaint de la dureté des a leurs négoriations, et tre obligé de les rompre , quoiqu'il desire fort la Lui expose l'état de la n , les dispositions de tous ix, malgre les difficultés nt ; l'espoir qu'elle se fera ns et l'entremise des dérais ; les intentions du roi rre, 322 et suiv. Annonce depart du cordelier pour , afin d'en rapporter la u roi Catholique sur le mmerce des Indes, et la on des difficultes re convol, et aux droits r les merchandises, 343 jue l'article de l'echange et des limites sera rela paix; conçoit l'espe-elle se fera, 3 / Ecrit a illeroy que la confinnce présid Richardot et lui aus das jamaja; concojt a esperances de la paix , sirer des deux côtes, 366. el autorite du Roi est trèsa Pays-Bas, et que son

avis y aura beaucoup d'influence, 347. Fait part au Roi des conférences tenues sur l'article des échanges et des limites, 3/8. Aunonce que les députés des archiducs ne veulent quitter que tout ne soit rompu ou conclu , 350. Pense qu'une trè à longues années sera préférée à la paix, 351, tous désirant qu'elle se fasse, 352. Mande à M. de Villeroy qu'il doute que le roi d'Espagne approuve l'article du commerce des Indes tel qu'il a eté dresse, parce que la rédaction en est équivoque, 353; que le président l'ichardot continue à se plaindre de la dureté et de la rudesse des Etats dans leurs négociations, 355. Annouce qu'il pourra se rendre auprès du Roi pendant le voyage du cordelier; attend i ce sujet les ordres du Roi, 356. Croit que le roi d'Angleterre veut faire un traité de ligue avec les Etats, 357. Ecrit à M. de Sully sur le même sujet , lui représente la nécessite d'un secours pour les Etats, lui annonce qu'il a compris le fait du prince d'Espinoy dans l'article géperal des confiscations, 358. Mande à M. La Boderie en quel état sont les negociations; se plaint du peu de conhance des députés anglais, et de l'inconstance de leurs discours, 372. L'engage à ne rien dire sur l'alliance qu'ils ont proposée, avant que le roi d'Angliterre n'ait commence a en parler, 377. Fait part au Roi des conferences tenues ou sujet de la remise de la ratifica tion du traite de la ligue, 387; du traite de ligue qui se negocie entre les Lints et les deputes anglais; de ses observations sur ce truite, 389; de quelques détails sur le combat livre cutre Malaca et l'île de Suma-tra , 393 ; de la conduite des dépu-tés anglais à l'égard du traité qu'ils ont arrête, 395; d'une conference entre les députes des archidues et les Etats au sujet de l'echange des places, 3gti; d'une nutre conference generale sur le même sujet, et de la réponse des deputes français aux Etate, dont l'artifice cat document,

397. Il dévoile à M. de Villeroy la conduite artificiense de l'Angleterre dans la négociation; ses discours apparens et ses intentions secrètes. qui sont pour la paix; assure que les Etats sont plus disposes a la tenir du roi de France que du roi d'Angleterre, parce que son crédit est micus ctabli dans les Pays-Bas, 300 Pense que si la rupture a lieu, ce sera pour le fait de la re-ligion, plutôt que pour celui du commerce des ludes, (06, Parle des bruits qu'on fait courir sur les intentions du Roi : demande une explication à cet egard, afin qu'il se conduise en consequence, fix. Informe M. de Sully de l'état des négociations, et de l'affaire du prince d'Espinoy; demande pour les Etats un secours jusqu'au traite, 412 Mande au Roi que les vents et la tempète l'ont empèché de se rendre auprès de lui; que les Etats l'ont retenu, à cause de la prochaine arrivée du cordelier, 417; qu'il est moins dangereux pour les États que la rupture ait lieu pour le fait de la religion que pour l'article du commerce des Indes; pourquoi, 419. Il annonce qu'on travaille a accommoder le différend de l'Empereur avec l'archiduc Matthias; que l'Empereur paroît vouloir approuver la trève avec le Turc; que le duc de Savoie est en bonne intelligence avec l'Espagne, 400. Fait part a M. de Villeroy des bruits et des discours qui ont pour but de porter les esprits à la guerre; croit neanmoins que le plus grand nombre veut la paix, 424. Dement le bruit qu'on fait courir que Barneveldt a perdu son credit, 196. Est d'avis d'une double alliance avec l'Angleterre . 427. Croit que, malgré brouilleries qu'on a essayé de faire. on aura la paix, ou une trève à lonques années : 458. Prie M. de Sully de lui donner son avis sur un écrit qu'il envoie au Roi , pour répondre a une lettre du pr. Maurice qui blanc S. M. de la ponrsuite qu'elle fait d'induire les Etats a la paix ou

à la trève, 430. Adresse cet ecrit a M. de Villeroy, 455. Lui dit que le plus grand nombre desire la par dans les l'ays-Bas; qu'il est de l'interet du Roi d'en paroitre et d'a ètre l'auteur ; combat les raisons de pr. Maurice, qui voudroit la guerre, craint que le Roi n'ait change d'atention a cet égard; prie M 🧓 Villeroy de s'expliquer sur ce chiegement, 156. Expose à M. La Folrie les mi sons qui doivent engage le roi d'Angleterre à faire case commune avec le roi de France plotôt qu'avec celui d'Espagae, qu ne peut être son ami , 162 Leage a les faire valoir avec toute a prudence qui est nécessaire. 🏳 Donne au Roi des détails sur les coférences tenues entre les Etats et les députés des puissances sur la probagation de la trève; avis des det de français; résolution prise par le États; à quelle condition la tre est prolongée, XIV, 6. Il lui par-des mouvemens de l'Irlande, 1°. des plaintes du pr. Maurice au sajet de plusieurs soldats français 💤 se retirent sans conge, 18. Il con a M. de Villeroy sur la prolonge tion de la trève ; lui mande l'obtietion de Barneveldt à vouloir quell fût prolongée pour un an , 14 L 74 sur le même sujet à M. de Sally, 3 Demande quelque secours de pie que les 100,000 écus accordes pr le Roi. 25. Rend compte a W. de Villeroy d'une entrevue avec le president Richardot, 26, Pait part a. Roi des dispositions du pr. Mans our la paix, et de ses craintes que les Espagnols ne la venillent jode honne toi, ou n'usent d'artifice pour en obtenir une qui ue soit avantageuse que pour eux. 31. 1 is struit des efforts qu'il fait pour per suader aux Etats que toute remie ou longueur ne peut être que p judiciable à leurs intérêts. 33. Drmontre l'injustice d'un article coscernant les terres et seigneuries qu ctoient du domaine souverais. 🥉 Donne des nouvelles concernant les différends de l'Empereur et de l'ar-





thins, 37. Ecrit à M. de n'Il regarde la paix faits, lier revient avec quelque relation sur le commerce s, sutrement que les pro-e Hollande et de Zélande t tout-à-fait; qu'il fera tout ter les remises et les lone l'alliance avec l'Anglele Roi veut se bien conduie sincère, seroit plus utile d'Espagne, 40. Il anuonce nvement de l'archiduc Matra en le faisant roi des Ropue le counte d'Embden et nos de la ville s'aigrissent n plus, 43. Fait part au Roi lérences tenues entre les les députés des archiducs nt le convoi des marchenle domaine ancien et noui. Mande que les députés idacs ont plus temoigné de ir la paix qu'auparavent, 58; amoins le retard du cordeornindre qu'il n'y soit nuisi-les Etats espéroient obtenir ent obtenir lus de 300,000 liv., 59; que se Matthias sera élu roi des , 60. Rend compte à M. de de deux conférences qu'il rvec le président Richar-a cause du retard du corde-Annonce qu'il a pressé le t de faire avancer son retour, a proposi une trève à lon-nées, 65. Pourquoi le roi ne recherche l'alliance du Il demande la la conduite qu'il a à tenir r on alonger les nego-67. Rend compte au Roi es tenuesentre les Etats s des archiducs sur 2 poés per les Etats, l'un a sortie des Espagnols -Unico , l'autre sur le oe à prêter per les ceabelent des terfrançais sur ces lettre de corde-jdent Richardot

stentement des Etats à cet égard-72 ; des plaintes des députés anglais sur le refus des Etats de confir les priviléges de leurs marchands. 73; de la cause du retard de leur ligue, 74. Il annonce au Roi qu'il se met en route pour se rendre auprès de lui, 75. Instruit M. de Ville-roy qu'il a été lu en l'assemblée des Etats des lettres de M. Aersens, qui n'ont servi qu'à brouiller; qu'il va se mettre en route pour se rendre auprès du Roi, 76. L'informe de son retour à La Haye, et des dis-positions où il a trouve les esprits, 80. Donne au Roi des details sur les conférences tenues touchant le con merce de l'Inde et le rétablissement de la religion; impossibilité d'accorder les Etats et les députés des archiducs sur ces deux articles; dispositions à la rupture des négociations; efforts des députés français et anglais pour l'empècher, 85 et suiv. Il écrit à M. de Villeroy sur le même sujet, lui fait part des difficultés qui se présentent pour la trève à longues années; la conduite des archiducs aigrit l'esprit des peuples, oo. Il ecrit sur le même sujet a M. de Sully, lui fait part de ses craintes pour une rupture, 102. Pro-positions faites par les députés aux Etats et aux députés des archidaes d'une trève à longues années, 105. Il rend compte à M. de Villeroy 105. des difficultés qui se rencontrent a sujet de cette trève; examine les re sons de l'Espagne et des Etats; fait part des négociations qui ont lieu; donne sou avis sur les alliances pro-posees avec l'Espagne et avec l'Angleterre; pense que celle d'Angleterre seroit la plus sûre, 114 et suiv Annonce que tous les Etats, hors la Zélande, cousentent à une trève à longues années, pourvu que leur la dependance soit reconnue, 129. Pré voit des obstacles de la part des députés des archiducs, 130. Essit à M. La Boderie que la paix est rompue; qu'une trève à longues annees a été proposée, qu'il a'y rencontre bien des difficultes; l'engage

à le seconder pour éteindre la guer-re, 131. Annonce a M. de Villeroy que les députés des archiducs cond'abord ; et que ces deputes se son retires d'après les raisons dont s sentent à une trève de sept ans, et rend compte à S. M., 204. Anno-ce les mêmes choses à M. de Villedemandent à rester à La Haye jusqu'au retour du courrier qu'ils ont envoye en Espagne, 139. Donne son roy, et de plus qu'il a repondu pr avis sur les mariages proposés, 141. un ecrit à celui que le pr. Ma ret Pense qu'une ligue defensive avec l'Angleterre seroit utile, 143. Ecrit a M. de Sully que les Etats ne veulent traiter d'une trève que sous la condition que leur indépendance sera reconnue; et qu'à cette condition ils pourront s'accommoder sur les autres articles, 147. Il pres-se M. de La Boderie de travailler à la ligue défensive avec l'Angleterre, 148. Adresse au Roi de longs détails sur les conférences tenues à l'occasion de la trève proposée, et des difficultés elevées sur la reconnoissance expresse de l'independance des Etats; annonce qu'un nouveau delai a été accordé avec beaucoup de peine aux députés des archidues; que le duc de Mantone a éte honorablement accueilli à La Haye, 150 et suiv. Mande à M. de Villeroy que le pr. Maurice fait tous ses efforts pour porter à la guerre; que lui , an contraire , fait tout pour faire consentir a la trève; rend compte des dispositions des deputés des diverses provinces a cet egard, 164 et suiv. Ecrit a M. de Sully dans le même sens ; lui fait part de ses craintes et de ses espérances, 171. Expose au Roi les raisons qui portent le pr. Maurice à rejeter la trève, 188. Les répète a M. de Ville-roy: peuse qu'il y a plus de gens disposés a la trève qu'a la guerre; que le Roi doit combattre les raisons

du pr. Maurice , tout en approuvant son zèle , 190. Annonce que le roi

d'Angleterre approuve la trève à longues années, telle que lui-même l'a proposee, 192. Expose les mo-

tife qui lui font esperer qu'elle sera

acceptee, 193 Mande au Roi que

les députés des archiducs ont con-

senti anccepter la trève telle qu'elle

a eté proposée, mais sans vouloir

a fait repandre dans toutes les villes contre la trève; envoie un perd'articles pour cette trève, 210. Et d'avis qu'on ne prontette ries jour les derniers 100,000 ecus que la treve ne soit conclue, 212. Ecrit 4 V de Sully sur le même sujet, et la fait part de l'opposition du pra-Maurice, et de la proposition de archiducs d'une trève de 20 62 35 ans, sans y faire mention de ladépendance des États, 213. Est compte à M. de Villeroy d'une coférence de tous les deputés ave > pr. Maurice, dans laquelle ce perce a montré une violente opposible à la trève, 219. Sa haine contre la neveldt, 220. Incident qui feat le prince dans son parti , 221. Walgre les difficultés qui se present: pour la trève . le président Jesses n espère pas moins qu'elle aun les 222. Explique comment les instretions du présid. Richardot out ete trouvées et publices par le pr. Marrice, 227. Ecrit à M. de Berry, anbussadeur du Roi près les archides s sur ce sujet, et le prie d'en averé le présid. Richardot, 228. Massi à M. de Villeroy que le presiden-été prie de demander aux archides que la trève fut pour dix ans, 2 vi Rend compte des efforts qu'il is pour combattre ceux qui y sont reposes, 231. Aunonce que l'unit des princes protestans d'Allemace et des villes est fort avancee, 25 Repond an presid. Richardot. 4: lui a ecrit pour le prier de lai re-voyer, si elles lui tomboient de les mains, les instructions qu'il laissées dans sa chambre en quime La Haye; le rassure sur l'effet qu'i produit la publication deces in tions, 235. Ecrit au même, de cert avec tous les députés des pa ne, de a

s'es phindre de ce que les s'possistent à se rien faire oe qui est contenu en la trève, 237. Lui exprime le que tons les députes ont de nerre; le prie d'envoyer la résolution des archiclucs, it en particulier au même, plaindre de ce que les arse veulent traiter qu'en leur ontre le danger de trainer m longueur; le presse d'en-e dernière résolution, 240. it du refus des archidues dens la trève les assuran ises pour le point de la li-(». Ecrit au Roi comment duos, par des instructions ères et sucrètes, veulent s'adgociations en longueur, sonce qu'il a démandé au Richardot une réponse dé-na huit jours; qu'autrement rompu, 253. Sollicite l'a-loi sur ce qu'il devra faire, se les archiducs continuent er ce que les députés ont f, 254. Mande à M. de qu'ils ont déclare vouloir mplement ce qui est conte-la trève, sons dire s'ils traireux et pour le rot d'Espamettant de donner la ratim certain temps, 256. Dem ordres du Roi à ce sujet, it sur le même sujet à M. de et pruse comme lui que, es difficultés et pointific-trève pourra se faire, 258. ours aux Eists pour les en-recevoir la trève dans les sà elle est proposée, 260. sundits Eints un écrit en à celui que le pr. Maurice à celui que le pr. Maurice ipandre dans les provinces i trève, 267. Rend compte l. Richardot des démarches tés des princes auprès des ur les engager à accepter 267. Pait part au Roi d'une ce tenue dans l'assemblée a, où de nouvenus articles ve out été présentés, 300 ; un réponses des archidnes ,

qui ont été communiquées auxélits Etats, 306. Instruit M. de Villeroy des oppositions du pr. Maurice; d'une lettre écrite contre Barneveldt, qui a voulu se retirer des affaires, mais qui a été lionorablement rappelé par les Etats, 308. Pense qu'il faut travailler à rapprocher le pr. Maurice et Barneveldt, 309. Comment il a répondu aux craintes des Etats sur l'article des alliances proposées entre la France et l'Esagne, 310. Ecrit a M. de Sully que l'intérêt du pr. Maurice est de réunir au parti de la trève, 313. Justifie sa conduite auprès de M. de Villeroy, laquelle est calomniée par les partisans de la guerre; prouve que les provinces des Pays Bas veulent la paix en général ; que le pr. Maurice ne peut espérer ni désirer la guerre, 315 et suiv. Autre lettre au même, dans laquelle il lui expose les raisons qui le portent à croire que les Etats et le prince Maurice lui-même se rangeront à l'avis d'ao-cepter la trève, 341. Il lui fait part d'une nouvelle lettre écrite par le prince Maurice et le comte Guillaume aux villes de Hollande, pour les engager à rejeter la trève, si l'indépendance et la souveraineté des provinces n'y sont formellement exprimees; l'informe aussi que le roi d'Angleterre est d'avis que la trève soit acceptée telle qu'elle est proposée, 347. Instruit le président Richardot des menées et pratiques qui se font contre l'acceptation de la trève ; lui demande que le term en soit fixé à quinze ans, 350. Son discours aux Etats pour les engaget de la part du Roi à accepter la trève, et à éviter des divisions qu**i leus** rroient funestes, 355. Il prie M. de Berny de recevoir les communications du président Richardot, et de l'engager à s'adresser directement à lui comme il fait avec l'ambassade d'Angleterre, 36°. Fait part au Bol des dispositions générales des pro-vinces à l'acceptation de la trivé, excepté la Zélande ; pense toutefoi que celle-ci se rangera à l'avis com-



trève, à moins que le

ne refuse de faire ce i

mon, mu. . les efforts du pr. Manar. coor que les députés an-. . . a secours de leur maître N. .. Villeroy des difficultes qui vient at la trève tant de la part des Lats que de la part des deputes des are taslacs, lai fait part d'un petit inalcut qui a manque faire rompre les negeciations, 372. Ecrit à M. de Sally qu'il espère voir bientôt la fin de l'attaire, malgre l'opposition de la Zelande et du pr. Maurice , 379. Mande à M. de Villeroy que les affaires vont de bien en mieux; que toutes les provinces, hors la Zelande, sont d'avis d'accepter la trève ; que le pr. Maurice , malgre les bruits qu'il fait repandre et les artifices dont il use, sera force d'y consentir, 381. Lui annonce que ce prince devient plus modere dans ses discours : qu'il vent ecrire an Roi une nouvelle lettre pour justifier sa conduite, pretendant qu'il a eté trompe lors de la première ouverture, il annome que le roi d'Espague ne vent accorder la trève qua condition que l'exercice de la religion catholique soit retabli, 38 j. Ecrit a M. de Sully que la trève avance tonjours : craint cependant que le roi d'Espagne ne venille faire ce que les archidas promettent en son nom; parle des efforts du prince Maurice pour fai-re rompre la trève, 389, Mande a M. de La Boderie que les provinces, hors la Zelande, sont d'avis d'accepter la trèse, que le pr. Manrice paroit plus dispuse a suivre le torrent; a raint neamnoins que l'Espagnene rende tout inotile, box Son discours a l'assembler des Ltats, prononce au nom de tous les priners, pour personaler aux deputes de la Zelande et au pr. Maurier d'ac-repter l'etreve, "igij. Il lait part au Boi des conferences tennes avec les deputes de la Zelande et avec le pr. Maurice, et d'une catrevue de ce prince avec Laineveldt, concoît de fortes esperances du succès de la

ducs ont promis, 403. a M. de Villeroy les font esperer que la tri tot conclue : lui anno Maurice est bien rador reconcilie avec Barne voie le discours qu'il semblee des Etats po province de Zelande. mêmes choses à M. c Mande à M. de Bern tes que la trève éprodu menu peuple, se cerits et les discours rice, et de la part des Zelande, 415. Lettre . agent du Roi près de dans laquelle il lui fait ditions de la trève, et qu'elle eprouve, 120.1 a.r Roi des conference aplanir quelques diffi sur les articles de la plications demander dues: des disposition rées du pr. Maurice : sions de ce prince ; d' pres de Ehinberg en sons, 426, Ecrit a sur le même sujet ; 1 les deputes français envoye M. de Preaux chidae, peur savoir pa, ne veut être nomm te, 435. Lui fait pe qu'ourepand de l'arri des Indes avec 12 mi de la resolution du roi continuer la guerre : bruits sont repandua ne doivent point emp snite de la treve, i 17. 1 Sully de semblables e tot de la negociation, consideration da pria il a charge le sieur i traiter en particulier a de l'acticle des confir Lettre des ambassader et d'Augleterre a Larc 443. Autre lettre au pr dot, 444. Lettre partie

mis au même , 445. Répon-me sur la demande qu'il lui : d'une prolongation de la cosdannes; à quelle condition eut être accordée, 459. Il écrit de Berny pour le prier de ha-retour de M. de Preaux, avec onne réponse de l'archiduc, tend compte à M. de Villeroy uses de la longueur et de l'inude de l'affaire de la negociacombat l'opinion du sieur Acrur le non succès de la trève : ses i de contiance; pourquoi il faut r la trève de 20ans, 164 et suiv. sonce à M. de Villeroy que les es de Zelande sont de retour, : la province paroit disposée à r de la trève, ainsi que les vil-r Delft et d'Amsterdam, XV, e l'archiduc a confirmé ce que is. Richardot a cerit touchant gation du roi d'Espagne, 9; les députés d'Angleterre déent l'assurance donnée par leur le au roi d'Espagne de faire rére la trève suns la liberté ; qu'ils suivent plus que jamais cette , telle qu'elle a ete proposee es deputes des deux rois, 10. mee a M. de Sully les mêmes , 11. Son discours a l'assemdes Liata, pour les presser, és la reponse de l'archiduc, de iller tous ensemble a la conan de la trèse, 15. Il annonce res. Richardot que les deputes provinces ont delibere d'entrer inference sur la trève a longues rs, et non a autre terme, et cona la prolongation de la cessit. nes, 28. Envoie a M. de Berny · de la continuation de la trevé, or les Lints-generaux, 30. Fait me envoi a M. de Villeroy, et mouce que tout le monde conque la trèse proposée est la dont on puisse traiter, 31. mees a Roi que les deputes des nees sont demeures d'accord niferer sur les articles de la , et prirat le Roi de leur conr son se ours, et de leur en-200,000 ecus, (2 Mande a

provinces exigent un article où soient nommés les allies de part et d'autre, pour montrer qu'ils traitent comme souverains; que la plus grande difficulté de la part des archidaes viendra de la restitution demandée des biens que la comtesse de Ligne retient à M.d'Espinoy; que les députés des provinces demandent un acte des deux rois concernant la liberté des Etats, 45. Ecrit à M. de Sully que la trève s'avance; lui fait part des difficultés relatives à la restitution des biens de M. d'Espinov ; demande 200,000 écus pour les Etats, 19. Ecrit au Roi sur les plaintes que S. M. lui a faites de la conduite du roi d'Angleterre, qui s'est engagé à faire accepter aux L'ats une trève pure et simple, sans reconnoissance de leur liberté; pense que le Roi n'a pas pris cet engage-ment avec le roi d'Espagne, ou que s'il l'a pris il n'y reussira pas ; croit aussi que le roi d'Espagne sera force d'accepter la trève proposée; que les Etats l'accepteront de même, avec peu de chan gemens ; il annonce que les deputes anglais s'efforcent, par leurs discours journaliers, d'effacer les sonpeons qu'on a pris con-tre eux, 59 et suiv. Annonce au Roi que les Etats prendront une résolution definitive sur la trève dans cinq ou six jours : que les deputes anglais ont recu de leur maltre un ordre de proposer la trève pure et simple, mus qu'ils n'ont osc le faire, les choses etant trop avancées et l'intention do roi de France trop con-nac, 6/1 l'ait part a M. de Villeroy des conferences qu'il a eues avec Barneveldt au sojet de la trève pure et simple, et comment celui-ci s'est range a son avis ; le prie d'assurer le Roi que rien ne sera omis pour faire reassir toutes choses a son contentement , lui dit qu'il a traite avec le pr. Maurice et Barneveldt ; qu'il ne falloit prendre ni licu ni jour avec les députes des archidu<mark>es pour</mark>

s'assembler, qu'on ne sût s'ils de-nœuroient d'accord des articles prin-

licenciement de leurs p

cipaux de la trève ; que les députés anglais veulent se rendre avec les députes français au lieu qui sera choisi pour traiter; que le présid. Richardot, en publiant si librement l'intention du roi d'Angleterre sur le fait d'une trève pure et simple, a agi à dessein et par artifice ; que la declaration du roi de France de ne point approuver d'autre trèse que celle qui a été proposée a changé tous les avis, 67 et suiv. Il écrit à M. de Sully sur le même sujet, et lui fait espérer que le roi d'Angle-terre ne voudra pas s'alièner le roi de France, et que la trève sera bien-tôt conclue, 76. Euvoie au Roi le décret rendu par l'assemblée des Etats sur les principaux articles de la trève à longues annees, 89. Annonce que ce décret a été porté par un courrier aux archiducs; que les députes anglais font tout ce qu'ils peuvent pour effacer la mauvaise opinion concue contre leur maltre de la proposition faite de sa part en Espagne, 90. Expose les raisons qui doivent engager S. M. à donner quelque secours d'argent aux États, 95. Ecrit a M. de Villeroy sur le même sujet ; lui rend compte en outre des reproches qu'il a faits aux députés anglais sur la proposition d'une trève pure et simple ; des motifs de jalousie de ces députés ; de la conduite qu'il tient avec eux ; il lui expose les raisons qui l'ont decidé a consentir a la prolongation de la cessation d'armes, 96. Annonce à M. de Sully la resolution prise par les Etats sur les principaux articles de la trève à longues années, 100. Prie le présid. Richardot de presser l'archiduc de nommer ses députés pour traiter de la trève, et lui parle de l'impossibilité de faire consentir les Etats a une trèse pure et simple, 103. Ecrit sur le meme sujet a M. de Berny, et le prie de faire instance aupres du présid. Richardot pour qu'il obtienne de l'archidac qu'il envoic au plus tôt ses députes a Auvers : 105. Prie le Roi d'accorder un ser ours aux États, pour empécher le

de M. de Villeroy, a evposé les raisons qu se rendre à Anvers conclusion de la trève M. de Sully les raise gent le Roi à accord aux Etats pour empé ciement de 8,000 Mande à M. de La Box et ponrquoi les lettr Richardot, qui annon position d'une trève p faite par le roi d'Ar été ouvertes par le sie l'informe de l'état des tivement à la trève, nouveau au Roi por le secours demandé compte à M. de Vill audiences accordées p gleterre a don Ferna L'occasion de la proj trève pure et simple le roi d'Angleterre n noltre les Etats souver jours; que Fernando te des lettres de char voir en Angleterre Sc lings : que lui Jeann avec le pr. Maurice , Barneveldt, 137. Fai Sully des instances el pour obtenir du Roi a gent pour les Etats, au Roi de la proposi faite un marchand e nomme Le Maire, d' avec le secours du R de la mer au pôle ar hilite de ce passage; h reviendroit au Roi, au Roi copie des lett due et du presid. R noncant en même t ambassadeurs vont se vers; conduite qu'ils de tenir pour hiter la la trève; il insiste di un secours d'orgent. M. de Villeroy que le tinuent d'être en bon de la conduite du p

de Barneveldt, sinci que de la prin-cesse d'Orange, 152. Presse de nou-vena M. de Sully de faire accorder un secours aux États, 155. Ecrit à M. de Bellegarde que si le Roi est content de sa conduite et de sa fidélite, ce lui est deja une récompense qui satisfait un homme de bien; lui 7 1. 2 4 7 L . F 1. 1. annonce qu'il part avec les députés d'Angleterre pour Anvers, 156. Expose au Roi les raisons qui ont déide les deputés à aller à Anvers, et la conduite qu'il tient et se propo-se de tenir pour éviter de nouvelles longueurs, et accelérer la fin du traite; insiste de nouveau pour un secours d'argent aux Etats, 165. Informe M. de Villeroy que les Etats ne veulent pas envoyer leurs députés a Anvers avant d'être surs que l'archiduc acceptera la trève proposée, et qu'ils s'en remettent aux ai mbes andeurs de l'rance et d'Angleterre; fait part des defiances du pr. Mau-rice a l'égard du roi d'Angleterre; rend compte d'une vive altercation entre ce prince et M. Winood, amhassadeur anglais; de la lettre d'excuse ecrite par lui au roi d'Angleterre, et des propos qu'il tient sur la conduite de ce roi, 174. Ecrit à M. de Sully que les Etats ne veu-lest envoyer de députés à Anvers s'ils ne sont assurés que l'archiduc accepters les articles du traité, et qu'ils remettent la conclusion des offaires aux ambassadeurs de Franer et d'Angleterre; fait de nouvelles instances pour le secours qu'il a de-ja demande, 180. Envoie au presi-deut copie de la déclaration des Etats, qui consentent sux articles de la trève proposée, afin que les archiducs en fassent une semblable par ecrit; annuace son depart pour nor certt; annonce son depart pour Anvers, lui temoigne le peu de sou-ci qu'il a du pouvoir du roi d'An-gleterre pour empâcher la conclu-sion des affaires, 187. Ecrit a Par-meveldt qu'il conçoit honne espe-rance des députés des archidocs; l'emgage a faire cesser la levée des contributions sur les villages et ha-meaux, 197. Annonce su Boi l'arri-

vée des ambassadeurs de France et d'Angleterre à Anvers, comment ils y ont été reçus, leur conférence avec les députés des archiducs, la pro-longation de la cessation d'armes, les raisons qui l'ont fait conclure ; se loue de la conduite des députés anglais, 190). Ecrit dans le même sens à M. de Villeroy, 203, Mande à M. de Sully qu'il conçoit de bonnes espérances des députés des archidues, 20 j. Annonce à M. de Villeroy que les choses sont en tel état qu'on ne peut plus prendre d'autre conseil que de montrer qu'on ne craint point une rupture; espère toujours un bon succès, 208. Ecrit au gendre de Barneveldt que les députes des archiducs consentent au projet, à l'exception de deux articles, l'un sur la durée de la trève, l'autre sur la cessation entière des contributions, 209. Il rend compte au Roi des conferences tenues entre les députés des archidues et les ambassadeurs sur les articles du traite; difficultés élevées, principalement sur l'article du commerce aux Indes; reduction nouvelle proposée par les ambassadeurs; réponse des archidues, 210 et suiv. Il fait part à M. de Sully du nouvel article proosé relativément au commerce de Inde, et de la reponse des archiducs, 230. Ecrit à la princesse douairière d'Orange que les deputes des archiducs ont donné boune reponse aux articles du projet de trève; lui promet de faire tout ce qui dépendra de lui pour assurer les interets du pr. Maurice; espère la voir à Berg-op-Zoom avec ca prince et les députés des Etats, 250. Ecrit sur le même sujet à Barneveldt, et le prie de se rendre incontinent a Berg-op-Zoom, 241. Fait part au Roi des debats élevés sur l'article nouveau du commerce de l'Inde, consenti avec beaucoup de prine par les archiducs; lui den de son agrement sur une déclaration qu'il prevoit néressaire de la part des ambassad, de France et d'An-

gleterre pour faire recevoir cet ar-

pressentir les difficultés qui s'élèveront sur l'article des confiscations, surtout de la part de la comtesse de Ligne, 247. Expose au Roi les difficultés qu'il prévoit de la part des

Etats sur l'article de la navigation, et les lenteurs de la part de l'Espagne pour la ratification du traité; conduite qu'il se propose de tenir; il insiste sur un secours d'argent.

devenu nécessaire pour hâter la fin des affaires, 253 et suiv. Se justifie auprès du Roi d'avoir été forcé de consentir à l'article du commerce de l'Inde; expose la nécessité de pourvoir aux intérêts de la maison de Nassau; annonce le départ des députés des Etats pour se rendre à Berg-op-Zoom, 260. Ferit au Roi qu'il a mandé à La Haye le mar-

qu'il a mande a La Haye le marchand d'Amsterdam, pour convenir de privavec lui, et passer traité sous sa signature, 264. Se plaint à M. de Villeroy de ce que S. M. paroit moins contente des termes du traité qu'elle ne l'étoit d'abord; ne sait à

quoi attribuer ce changement; le prie de lui faire connoltre les vraies intentions du Roi, promettant de se conformer en tout à ses volontes; se loue heaucoup de la conduite et de l'intelligence de M. de Preaux, 265. Ecrit sur le même sujet à M. de

265. Ecrit sur le même sujet à M. de Sully; lui mande que les Etats ont promis de ne rien accorder sans pourvoir aux intérêts du pr. d'Espinoy, 273. Euvoic à l'arneveldt copie du traité, avec les changemens qui y ont eté faits; l'exhorte

copie du traite, avec les changemens qui y ont eté faits; l'exhorte à les faire consentir par les Etats, 2-5. Mande à M. La Boderie dans quels termes en est la negociation; se lone de la conduite des deputés anglais, 2-6. Annouce à M. de Villervy qu'il a obtenu du présid. Richardot d'ajouter sur l'article du commerce quelques mots qui ont

ete approuves des archidues, et qui doivent contenter les Etats, 281. de l'assemblée des Étatsdes conférences tenues eneurs de France et

d'Angleterre et les députes des archidues sur la trère à longues anées, 292. Le président demande au marq. de Spinola un passe-pur pour les députés des Etsts, pour « rendre à Anvers, 303. Prie le pre-

sid. Richardot d'en obtenir un por

M. de Béthune, 30 f. Rend comptau Roi de la manière favorable ave laquelle les Etats ont entendu le :: cit des conférences tenues à Aurer son le projet de trève, et de leurs dapositions pour l'accepter; fait part de

quelq, légères difficultés elecres sa certainsarticles; annonce le procisis départ des députés des États pos Anvers, afin de conclure, 3.5. Evil à M. de Villeroy que les États ort bien traité le pr. Maurice et sa mason; qu'ils lui assurent tous es etret appointemens ordinaires et en traordinaires; qu'ils paroissent les

disposés pour contenter le pr. d l-

Annonce à M. de Sully que la com-

ne souffriroient pas que le roi d'E pagne et les archidues se remuseus

pinoy; il demande le titre de caseiller pour M. de Russy, 310 Fas part à M. de Sully de ces bears dispositions, 313. Mande a M. 5 Villeroy que les députés des Esso sont arrivés à Anvers, et que le traté sera conclu en peu de jours, salgré quelques difficultés sur l'obst des limites et des confiscations, 3.

tesse de Ligne doit se rendre a Anvers, et qu'il seroit hon de traiters part avec elle pour obtenir saisfertion en faveur de M. d'Espisov. le Aunonce à M. de Villeroy que la archiducs ont consenti à l'articl-de limites tel qu'il a été propose: w de grands débats se sont elors: l'occasion des hiens de M. d'Est noy, et d'une demande faite es à veur du pr. Maurice; que les Esse

pour empieter sur le duche de Leves, 33°. Il fait part à M. de Salv des difficultés et débats eleves as sujet des biens de M. d'Espinov, de sa défense vigoureuse contre les pretentions de la comtesse de Ligne, qui est soutenue par les députes de archiducs, 33°. Annonce au Rei la solution prise per le conseil d'E-t de Clèves de ne souffrir qu'aume puissance entre à main armée uns le doche avant que les légitimes iritiers de la succession soient remnus; que les archiducs n'ont aune intention d'y faire entrer des supes, non plus que les Etats; que pinion des princes de Nassau est le le droit de l'electeur de Branbourg est le plus juste; que les ints ne souffriront point que les chiducs entrent dans le duche; ie la trève ne peut être rompue à use de cet incident; que le prince aurice a obtenu plus qu'il ne de-it espèrer ; que le pr. d'Espinoy t remis dans tous ses biens, pour i jouir durant la trève, 350. Anonce a M. de Sully comment s'est eminee l'affaire de M. d'Espinoy, ii n'a puetre traite plus favorableent que tous les autres ne l'ont e, 355. Fait part au Roi des in-ructions du pr. Maurice sur l'état a duche de Clèves, et de l'opinion r ce prince sur ce qu'il convienrait de faire a cet égard, 358. Anmee a M. de Villeroy la concluan des articles generaux du traite; i dit que Barneveldt lui a repeté le si S. M. veut soutenir l'electeur Brandebourg, qui a le droit le 10 apparent au duché de Clèves, a Etate se joindront à elle pour ire la guerre a qui que ce soit ; lui it part de con opinion sur les inntions qu'il suppose a l'Empereur au roi d'Espagne concernant la s ambassad, de France et d'Aueterre concernant les limites et commerce des Indes, 381. Autre rtificat ou promesse des mêmes abant, 385 Le president annonau Roi le conclusion du traité , les putes des archidoc sont assuré que roi d'fapagne ni cux n'entreprenunt rien dans le duché de Guelr, non plus que l'Empereur et les pares de sa maison , la noblesse et villes de Clèves reconnuiment ler seur de Brandebourg; ceux de

Juliers, le duc de Neubourg; les Etats favoriseront le premier ; le pr. Maurice et le sieur Barneveldt sont aussi pour lui, 384. Il aunonce éga-lement à M. de Villeroy la conclusion du traité ; lui mande comment l'article relatif à M. d'Espinoy a été terminé, et pourquoi l'archiduc a rejeté celui qu'il avoit proposé; oppose aux traites et déclarations de Charles v et Maximilien 11, concernant le duché de Clèves, d'autres traités et déclarations de l'Empereur régnant, et du duc Guillaume, père du duc de Clèves nouvellement décéde, 386. Ecrità M. de Sully comment l'affaire de M. d'Espinoy s'est termince, 389. Mande au Roi qu'il lui envoie M. de La Borde, qui l'instruira de tout ce qu'il a vu et appris en son voyage en Suède, et de la charge honorable que le roi de ce pays veut lui confier, (02. Informe le Roi des raisons qui retardent de quelques jours son départ ; des dispositions des Etats relativement à la forme des contributions et du gouvernement ; des difficulté**s qui pour**ront s'elever à l'occasion de Barne-veldt, dont l'influence est toute puissante dans les États; du caractère du pr. Maurice, dont la réconciliation avec Barneveld**t** est co**mmencée,** mais non cimentée ; des affaires qui concernent le duche de Clèves; il lui envoie un memoire qu'il a dresse sur les droits des princes prétendans a ce duche, 303 et suiv. Ecrit a M. de Villeroy sur les mêmes matières; lui fait part du refus que les ambassadeurs de l'rance et d'Angleterre out fait de recevoir des archiducs des presens en argent; de l'intention où sont les Etats de lui en faire aussi ; il demande les ordres du Roi a cet egard, 111. Désire que S.M. gratific M de La Force de quelques hommes de plus dans la co gnie qu'il a au regim de M. de Chi tillon, (21 Annonce que le capit. du sieur Le Maire est parti pour son soyage au Nord; qu'il lui a fait don-ner 300 florins, comme présent de S.M., que les catholiques sont trais... also sessent depuis trois mois

, ... ... aut , qu'il a fait perdre es-Land Chair d'obtenir du Roi in who écus qu'il avoit deman-Astroira avant son départ à ce que a coursance du bien qui appartient au comte de Ligne en Hollande demeure au pr. d'Espinoy; le prie d'obtenir du Roi un conge pour retourner en France, 424. Fait à l'assemblee des Etats, au nom des ambassadeurs de France et d'Angleterre, une dermère proposition par laquelle il les calorte à l'union, leur recommande de pourvoir à la forme de leur gouvernement et à celle des contributions; les prie de dedommager le pr. Maurice de la terre de Linghen, dont il est privé. 426 et suiv. Ecrit au président Richardot au sujet de quelque trouble cause par les offi-ciers des Espagnols à Oldensel et à Over-Yssel, et au sujet de la suc-cession de Clèves, 444. Fait part à M. de Villeroy des delibérations des Etats sur le licenciement des gens de guerre, et des demandes faites a cet égard par les ambassadeurs, \( \frac{7}{48}. \)
Annonce que les États delibèrent sur les contributions, article qui sur les continuations, a little du rencontrera de grandes difficultes, 455. Donne avis de ce qu'il a ap-pris touchant le duche de Clèves, 456. Lui mande que le credit du Roi a beaucoup influe sur la conclusion du traite, et qu'on lui en rend tout l'honneur: qu'on travaille toujours a l'article des contributions; que ce qui regarde le pr. Maurice et le partage de ses frères est remis après cette affaire; que les catholiques sont maltraites, et que le pr. Maurice et ses

nomines scront employées comme il

JEAN

est annonce au Roi; qu'il s'es struit des droits de l'electe Brandebourg et du duc de Neu sur le duché de Clèves, et qu fera son rapport au Roi ; que li tesse de Ligne n'est point ve mettre en possession de ce qu partient à son mari, comme e voitannonce, 460. Il reponda Puisicux que la declaration demande des Etats n'est pas saire d'après le traite conclu, lui de garantie qui le doit : 471. S'excuse auprès de M Boderie de ce que la lettre annoncoit la conclusion de l a eté oubliée par celui qui de porter; lui rend compte de qu'on ressent de cette conc et de la bonne intelligence gue entre lui et les deputes a lui mande où en sont mais les choses, 472. Fait au nome à l'assemblee des Etats-ger une remontrance en faveurtholiques des Provinces-Unix Annonce son depart au pre chardot, en le priant de fair les plaintes qui s'elevent a l'o des contraventions faites au 490. Mande à M. de Villerm eté conclu un traité d'apres les Etats de Clèves-doiv**ent à** vernés au nom commun de pr. de Brandebourg et de Ne jusqu'a ce que le differend s cutre cux ; lui donne des m d'Allemagne, et lui annoi prochain depart, 492. Ecrit sident Richardot pour se les contraventions faites à et le prier de les faire cesse Annonce son depart a M. de en lui faisant part des plais s'elèvent à l'occasion des amis pensent que cette rigueur est utile à leurs vues : que l'affaire du duche de Clèves n'à pris encore auventions faites à la trève ; lui cuire marche decisive : que les dece que l'Empereur a mis au de Juliers une garnison a 1 putes des Etats différent de venir tion, 512. Ecrit à M. de Vivern. de Calais, qu'il se t France: lui represente que remercier le Roi jusqu'après la ratification du traite par le roi d'Espagne, 461 et suiv. Il écrit à M. de Sully que les 600,000 liv. accordees par le Roi pour l'entretien de 4,000 d'Espagne ne peut, sans ce nir a la trève, faire aucun

aux Hollandais qui, s'etant

rence, iront commercer dans pays; pense que le roi d'Angle-n'a pu comprendre ni les Ilol-ais ni les Français dans la pution qu'il a faite à l'égard de orts de mer, 5:5. Ecrit de Paris resid. Richardot que le bruit de elles levees de gens de guerre ux ; que le Roi a envoyé aupres rinces de Brandehourg et de yourg pour les exhorter à trai-l'amiable de la succession de s, 518. (Negociat.de Jeannin.) president, dans un avis adres-Roi, expose en détail les raiqui doivent le porter à faire l'Espagne la paix qui est con-ensuite a Vervins en 1505, , 1 et suiv. Dans un autre avis, it sentir au Roi pourquoi il doit ire sous son obcissance le marat de Saluces, et forcer le duc avoir a reprendre les ouvertures avoit faites precedemment, 16. ente aux Etats-generaux de 1614 tot de l'administration des fi res pendant la régence de la ir, et prouve que la Reine n'a fait et ordonne qu'avec prue et mile jugement, 21. Répond plaintes que lui a faites le maal de Bouillon, et justifie la luite du gouvernem, de la régent du Roi des calounies repani contre lui, 36. Rend compte à embler des notables de Rouen ctat des finances, 52. Répond a eine mere pour l'exhorter à faireser les mouvemens qui se fout sion nom, et a ne prendre conque de sa conscience et de son naturel, 57. Fait une réponse toi a la Reine mère dans le meens, 59. Fait un projet de lettre Roi aux gouverneurs des provinsor la liberte rendue a M. le ne, 61. Examine dans un cerit onduite que le Roi doit tenir a ard des troubles d'Allemagne. Examine dans un autre estit a il micus continuer la guerre que sire la paix avec les protestans, sus qui le font pencher pour la eti Il donne son musur les

moyens de rendre durable la paix faite avec eux, 88. Son discours sur les affaires de Hollande ; quelle conduite le Roi doit tenir, 96. Il conseille de nouveau au Roi de faire la paix avec les protestans, 109. Pré-face pour l'histoire de la vie de Henri 1v, que ce prince avoit prié le président d'écrire, 120. Discours apologétique par lequel il montre comment il s'est trouvé engage com me malgre lui dans le parti du duc de Mayenne; comment il a servi ensuite Henri IV, qui l'a employé dans plusieurs affaires; quels services il a rendus sous la regence ; quelles faveurs il a recues de la cour; usage qu'il en fait, 128 et suiv. Ecrit au Roi pour lui conseiller de faire une paix durable avec les protest**ans , en** conservant l'alliance de l'Espagne et de l'Angleterre, 148. Supplie la Reine mère de prendre la defense de M. de Castille son gendre auprès du Roi, l'assurant qu'il a été calomnie, et qu'il ne redoute point d'être juge, 151. Ecrit an cardinal Du Perron pour le prier de faire obtenir la resignation de l'abbaye S .-Andoche d'Ostim 🕳 la fille du feu comte de Montrevel, 154. Discours du president au parle**ment de Bre**tagne, pour lui demander au nom du Roi la verification de ses lettres patentes concernant Joanno écus à imposer sur la province pour les garnisons, 80,000 et us pour le paiement da colonel Hard et de son regiment suisse, et l'alienation de 30,000 écus poor les impôts et billots, 156. OF w. mel de Jeannin. - Il est nomme directeur des finances, 220. Se rend à la conference de Soissons, 276. Est envoye à une conference à Coucy, et rappele presque aussitôt, 186. Mem. de d'Estrees - Il re-186. Hem. de a riverco fuse la garde des se eaux, XVII, 142. Dontchartrain — Sa mort; son eloge, XXII, 558. (Mem. de Richelieu.

JEFF REES : milord : chanceller d'Angleterre : du parti du Roi ; est arrèté dans sa foite et ramené à Londres ; où il est mis a la Tour, LIX. lien.) –

203. Y meurt de chagrin ou de poison, 268. JENAISCH (Georges) soulève les

JENATSCH (Georges) soulève les r Grisons contre les Français; sa naissance; comment il parvient au grade de colonel; moyens dont il se sert pour entraîner les Grisons, l XIX, 152.

ATA, 152. JÉSUTES (les), à l'occasion de l'assassinat commis sur le Roi par Jean

Chastel, sont bannis de France par arrêt du parlement, II, 36o. Ils sont rétablis par un édit du Roi, V, 99 (OF.conom rov.) — Ils demandent la permission pure et simple d'en-

seigner publiquement dans leur collége de Clermont, XXI bis, 61. Il leur est défendu par arrêt d'enseiguer publiquement à Paris, 126. Ils recoivent de toutes paris des sujets d'affliction, 150. (Mem. de Riche-

Comment ils sont chassés

de la ville de Troyes sur un mot du père Joseph , XXXIV, 2:1. (Arnauld d'Andilly:) Jeross distribués par Henri iv au commencement de chaque an-

née, depuis 1589 jusqu'en 1601; quelles en sont les devises, IV, 21. Autres distribués au commencement de 1602, 120; autres au commencement de 1603; en quoi ceux de 1605 sont remarquables. V 63

de 1604 sont remarquables, V, 93. Devise de ceux de 1605, VI, 45. Devise de ceux de 1606, VII, 24; de 1607, 153; de 1608, 309; de 1609, VIII, 3; de 1610, 324. JORINEAU (Tabbé), avec quelques janscuistes de Paris, effraye de l'im-

jansenistes de Paris, elfraye de l'impulsion donnée à la revolution de 1789, se separe du parti, et entreprend un journal contre la constitution civile du clerge, XXXIII, 280.

Joryville (le pr. de), quatrième fila du duc Henri de Guise, est arrèté pour cause d'intelligences avec les Espagnols, IV, 171. Il en fait l'aven devant le Roi, qui lui par-

les Espagnols, IV, 171. Il en fait l'aven devant le Roi, qui lui pardonne, 172. Ses intrigues avec mesdames de Verneuil et de Villars, VII, 379. Jouv. Guy., conseiller au Châ-

telet, etroitement attache au condpiteur, convoque, d'après ses avis, une assemblée générale des rentiers | et leur fait partager ses reseaumens, XXXV, 138. S'offre de pare

le principal rôle dans une intrigque les frondeurs projettent conla cour, 139. (Introd.) — Va au l'ilais demander justice d'un assassat médité contre lui, XXXVIII.

nédité contre lui, XXXVIII, 4: Le parlement ordonne qu'il serviformé sur cet assassinat, 416. V e de Mottevélle.) XLV, 68 et sais

conseiller au Châtelet; s'atta han conseiller au Châtelet; s'atta han coadjuteur, obtient sa contier fait imprimer secrètement les parphlets des froudeurs, en compelui-même, XI.VII, 3. Devient in des syndies des rentiers; se fante

rer un coup de pistolet par un de samis; conjure le cardin, de Ren; ne pas aller au Louvre, 4 \(\lambda\) trouver a Nantes; lui propos : plan d'ésasion; le suit à Rome, de les Pays-Bas et eu Angleterre charge de défendre ses interets

près du gouvernement; quitte ac service, et s'attache à la cour Compose un mémoire pour souire les droits de Marie-Therèse suive Pays-Bas; écrit une histoire de troubles où il a joue un rôle : l'esque de sa mort est ignorec; se Ve moires sont publiés en 1-18 6 3 - téce.) — Il entreprend la défine

de l'avocat Beauton, accose derre l'auteur d'une brochure offensair pour M. le prince, 68. Sur sa proposition, les rentiers réunis à l'amaison de ville choisissent par eux des syndies pour veiller a la coservation de leurs rentes; il est di

lui-même un des syndics, propose aux frondeurs de demaniau parlem. la confirmation du cuadicat, 76. La requête est presentà la grand chambre, 77. Il est intuduit avec deux autres rentiers des l'assemblee des députés des chambres, teuer chez le premier presdent, 78. Ce qui s'y passe, 70. Il propose dans une assemblee des remen

de se faire attaquer par des inocnus ou des gens maiques, pour et-, citer un soulèvement général

Cette proposition est approuvés, et s'exécute, 82. Il se fait une espèce de plais au bras gauche, pour faire croire qu'il a été blessé, 84. Refuse de retirer sa requête de recusation contre le premier président, 91. Est décharge d'accusation; obtient permission de continuer ses informations, 100. Promet dene pas les poursuivre, 101. Propose au coadjuteur un pretexte honnète pour se dispenser d'aller au Palais, 180. Exhorte le cardinal de Retz à rester à Paris, et à se mettre en état de résister à une insulte, 232. Conseille au même de se mettre à la tête de la députation du clergé de Paris, pour aller supplier le Roi de revenir dans su capitale, 238. Est envoyé secrètement a la cour, et arrête en chemin par des cavaliers de M. le prince; comment il est relàché, et échap pe ensuite à la rencontre de M. le prince, 2/1. Appuie auprès du car-din. de Retz le sentiment de la princease palatine, 250. Lui représente en vain les inconvéniens de ses lisisons avec le duc de Brissac, et autres personnes dont il est continuellement obsedé, 253. Lui propose d'al-ler a Mezières ou à Charleville pour traiter directement avec Mazarin, 257. Court risque d'être arrêté après le card. de Retz; écrit aux amis de ce cardinal, 261. Il part pour le pays de Retz ; s'aperçoit du peu de fond qu'il y a à faire sur le duc de Brissac pour servir le cardinal, Va voir le cardinal au château Nantes, 295. Convient avec lui des moyens de le faire sauver, 296. Imagine un moyen, et le fait ap-prouver par le cardinal, 303. Est en-voye inutilement à Machecoul, pour fuire agréer aux deux ducs de Retz le rojet d'évacion du cardinal, 307. Comment il contribue à cette évation, 308 et suiv. Passe neuf heures ivec le cardinal dans une espèce de me hot humide, 318. Reste cache sendant un jour dans un tas de foin, lig. Appuie fortement l'avis d'une etractation de la démission du carlin.; en dresse lui-même l'acte, 301.

Est d'avis que le meilleur parti pour le cardinal est de se rendre à Charleville; s'emberque avec lui poor l'Espagne, 328. Est envoyé au ba-ron de Vatteville, gouverneur de S.-Sébastien; comment il en est accueilli, 330. Il fait son possible pour engager le cardinal à aller à Charleville ou à Mézières, 334. L'engage à accepter les 4,000 pistoles qui lui sont offertes par don Louis de Haro, 335. Essaie inutilement d'ouvrir les yeux du cardinal de Rets et de l'abbé Charrier sur la conduite du cardin. Chigi, 347. Sa lettre sur ce qui s'est passe dans le conclave pour l'election d'Alexandre vu, 353. Il essaie de dégoûter le cardinal de sa liaison avec Croissy-Fouquet, 375. Conseille au cardinal des approcher de Paris pour appuyer le curé de la Madeleine, et fulminer un interdit, 386. Essaic de souteni<mark>r son courage,</mark> 389. Tàche de le rassurer sur la nos nation du suffragant que le Pape lui a donné, 300. Essaie en vain de la déterminer a envoyer à l'évêque de Chalons la nomination du curé du Saussay à la place de grand vicaire, afin qu'il déclare à l'assemblée du clerge qu'il ne la remettra qu'après qu'on aura rendu justice au cardinal sur son temporel, 395. Propose de faire mettre dans les églises des troncs pour pourvoir à la subsistance du cardinal, 410. Quitte fort à propos la ville de Besançon, et va rejoindre le cardinal à Constance, 413. Est chargé de tout le com ce de lettres du cardinal, 415. Ploi-de inutilement auprès du cardinal en faveur de ses deux domestion Imbert et Noel, 422. Conduite qu'il tient dans l'affaire de la démis du cardinal, 4/3 et suiv. Il se sépa-re du cardinal, avec quelques autres qui ont servi S. Em., 472. Est fina-sement accuse par le cardinal de l'avoir engagé contre son gré à faire de nouveau le voyage d'Italia, 474. ( Mém. de Guy Joly.)

Jour (Claude), chanoine de Notre-Dame. Sa naissance; il est d'abord destine au barreau; entre daua duc de Longueville au congrès de

Munster; fait un voyage à Rome; revient au moment des troubles de

Jorevse (Henri , duc de ). fa: sa soumission au Roi, II, 409. De-

vient maréchal de France; rentr

lieu.)

la Fronde, y prend part; publie un cerit contre Mazarin, lequel est brûle par la main du hourreau, XLVII. 177. Est un des plus ardens à s'opposer à l'execution des ordres de la cour; est exilé; est nommé official et grand chantre par le card. de Retz; compose une Histoire de l'Eglise de Paris; en quoi elle offre de l'intérêt; sa mort, 478. Јонсиèне (le sieur de l.a), tré-sorier général de l'extraordinaire des guerres, est mis à la Bastille, et interrogé par M. d'Argenson, LXX, 157. Il découvre plusieurs mystères d'iniquités, 159. Jugement rendu contre lui, 187. Joseph (le père), capucin, du nom de François Leclerc Du Tremblay, est élevé aux dignités de son ordre; s'acquiert une grande reputation parses predications, X, 19.Consulte l'évêque de Luçon, s'attache à lui, le peint à la Reine comme un homme d'un mérite superieur, 20. Il est envoyé en négociation a Madrid; dans quel but, 25. ( Votice. ` — Estenvoyé avec Léon Brulart auprès de la diète de Ratisbonne , XXVI , 275. ( Mem. de Riche-lieu ) — Est ennemi des jest ites : sa réponse, pendant qu'il dit la messe, is un officier qui est venu prendre ses ordres, XXXIV, 2011. (Am. d'Andilly.)—Il forme une lique

du roi de Suède et de tous les pro-

testans contre l'Empereur , XLIX , 64. Sa mort , 200. (Montglat.) JOYEUSE (le card de ) termine le différend elevé entre le Pape et les

Venitiens, VII, 213. Officement.

ouvertures du duc de Bouillon,

dont le comte de Soissons lui fait faire part, XVI, 198. Refuse d'être

fait chevalier des ordres du Roi

après le pr. de Condé, 203. (Mém. de d'Estrees. - Se retire à Rome;

motifs de cette retraite, 112. (Pontchartrain. - Il meurt a Avignore:

dans le clottre, 410; III, 248.

JOYEUSE (le duc de ), favori de Roi et commandant d'une arme roll et Commandant û une assection contre Henri de Navarre, est buil près de la Loire, et tué a la bataille de Coutras, I, 86. [Introd—Il prend S.-Maixent, Mailleas et autres places; défait quelque compagnies du roi de Navarre, 24 Retourne à la cour , 388. Reunit 🕶 nouvelle armée, 390. Arrive a l'e-tiers, 391. Se met à la rechercle c. roi de Navarre pour lui livrer cobat, 392. Son armée est mise en 🚈 route à la hataille de Coutras. 🚉 Il y est tué, 398. (DE conom re Joreusz (le duc de) est bles. mort à l'attaque des lignes d'Are-XXXIX, 362; XLI, 446, L., LH , 289. JUAN D'AUTRICHE (don' es 15 voyé pour gouverner les Payela confirme la paix de Gand, et ce gédie l'armée espagnole, XI. ;: Inspire des défiances ; quitte Brasles : demande des troupes -s:gnoles, 418. Proteste contre le retes des Etats-généraux, 410. pare de plusieurs villes importete 121. Sa mort, 4-2. - Јеан в Астисни ( don . h-tr: du roi d'Espagne, est envoye > > ples pour y punir les relele XXXVII, 295. Sa severite fut volter le royaume , 296. Il ver 🦠 France incognitie; voit et entre!
la Reine, XL, 5. (Men. de Viville.) — Est envoyé contre la belles de Naples; leur propositraite; sur leur refus, fait hattraville, L. 77. Fait de grandes et aux habitaus, 106. Entre dans Ve ples, dont il se rend paisible pesesseur, tor. Va au secours de feronne, dont il fait lever le me aux Français, \$15. Assiege Solene, et la force de se rendre, 1

Investit S.-Guislain avec le pro

Conde, I.I. 21. S'en rend mi'"

n, a3. Vient à Peris t logé au palais Mass-rètement la Reine mère 76. (Montglat.) — Il ion de la vice-royau-, en remplacement du , LVI, 1. Public un promettant au peuple énéral de sa rebellion, ı s'en retourner en Es rès l'avis du général 5. Fait fondre sa vaisit pour payer ses trou-placé par le comte d'O-Opine généreusement seil des Espagnols pour la vic et qu'on rende u duc de Guise, 184. duc de Guise.)—Il est ortugal ; ses succès dans VIII, 404. Il est battu nal d'Aronches, 405. M. de \*\*\*.) c de Bragance, est re-le Portugal; détails sur ma qui le met sur le II, 382 et suiv. Comrvoit à la sûreté du deerche à se rendre favonissances voisines, 389-ec les Provinces-Unies r lequel il convient de Brésil avec elles ; découle une conspiration for-lui, 391. Succès de ses sociations en Catalogne, ie, 393; en Angleterre; cette puissance, 395. est reconnu dans les In-les, au Brésil, 396 et

sulv. Est heureusement secoura en Europe par les forces maritimes de France et de Hollande; fait plussieurs conquêtes sur les Espagnols en Catalogne et aux Pays-Bas, 397. Envoie une flotte au Brésil contre les Hollandais; succès divers qu'il y obtient, 398. Il envoie des missionnaires aux Indes; donne asyle au pr. Robert d'Angleterre, 400.

Sa mort, 401.

JUAN DE GARAY (don) attaque
Monthlanc, Constantine et Salo ea
Catalogne; se rend maître de ces
places, L, 181. S'empare du port
de Siges, qu'il abandonne ensuite
pour aller au secours de Valence,
182.

JULIA, religieuse de Naples, se lie d'une étroite amitié avec un moine de l'ordre de la Charité; abus de cette liaison, funeste à tous deux, XXI bis, 259.

JUMONVILLE, officier français, allant porter des paroles de paix aux Anglais au milieu des Sauvages du Canada, est assassiné par les Anglais, LXXVII, 131. JUMIUS BRUTUS, titre d'un livre

JUNIUS BRUTUS, titre d'un livre attribué à M. Duplessis-Mornay; réponse de M. Daillé à ce sujet, XLVIII, 283.

JUSAC, gouverneur du duc du Maine, est tué à la bataille de Fleurus, LXV, 265.

JUVIGHY (le sieur de), un des ennemis de M. de Rosny, publie un libelle diffamatoire contre lui; il est poursuivi comme criminel de lèse-majesté, VI, 155.

K

(le comte de), ambasiche en France, cherche ger la marq. de Pompait fait adopter ses vues, 104. Dissipe les préjuapératrice, et en obtient itteur pour mad. de Pom-3.

, (Josias) révèle toute la

conjuration formée contre le roi d'Angleterre et le duc d'Yorok, LIX, 176 et 178. Les plus coupables sont condamnés à mort; le comte d'Easex se coupe la gorge dans la Tour de Londres, 179.

KESSELRING, sergent-major de Turgau, est mis en prisch à Schwita, comme coupable d'avoir favorisé les Suédois, XXVIII, 265. Le roi de France s'intéresse à sa mise en liberté, 266. Kmit (le sieur) est député par

les Etats de Hollande pour traiter en France du retour de la Reine mère, et de sa réconciliation avec

le Roi, XXX, 480.

KNIPAUSEN (le baron de), ministre du roi de Prusse en France, offre au Roi les secours de son maltre contre les Anglais et la reine de Hongrie, qu'il pretend liée avec eux, LXXVII, 107. Le conseil de France est partagé sur cette offre, et sur celle qui a été faite par la reise à Hongrie, 108.

(le général) sa KONIGSMARK

prend la ville de Prague, e ses du château nomme le Rasschu s'enrichit de pillage lui et ses tro-

pes, L, 89 et suiv. (Mem. de Mou-

glat.) — Abandonne les Francis d'une manière aussi brusque que desobligeante, LVI, 363. Gramont.)

Kors (le general) fait less le blocus de Cassovie, et oblige et mécontens de Hongrie à repassis

Teiss, LIX, 39.

L

LABADE, ecuyer du duc de Bris-anc, se rend à Nantes avec un cheval, pour faire sauver le cardin. de

Retz de prison, XI.VII, 307 et suiv. LA BARRE (le sieur de) est tué en

allant secourir le Bac près de S.-Omer, XXX, 257. Lanous, aumônier du cardin. de

Retz, prend possession pour lui de l'archeveché de Paris, après la mort de l'archeveque, XLVII, 281.

LADISLAS-SIGISMOND, roi de Pologne, demande en mariage et ob-

tient la princ. Marie, fille du duc de Nevers, XXXVII, 148. La Fare (Charles-Auguste, marquis de). Sa naissance; son extérieur et ses manières douces lui pro-

curent une réception agréable à la cour ; il est envoyé avec le comte de Coligny au secours de l'Empereur; est blesse dans un combat singulier, LXV, 193. Est nommé guidon, puis

sous-lieutenant, des gendarmes de M. le Dauphin; se distingue en plusieurs combats ; contribue à la vic-toire de Senef ; s'attire la persecution

de Louvois, à cause de ses galanteries auprès de la marechale de Ro-125.

chefort, 124 Quitte le service. Sa liaison avec mad, de La Sablière ; il Sadonne au jeu ; insouciance de

son caractèré, est nommé capitaine des gardes de Monsieur, 196. Son

mariage, sa mort; son fils lui " cède dans sa charge; maison de la Fare, ses differentes branch's r Le marq, de La Fare devient per sur la fin de sa vie; caractire de o

poesies; style de ses Memoires. ;-doivent être lus avec precaute 128. Diverses éditions qui en ortes

faites; comment le texte en a cres-

ve des ameliorations importante pe le nouvel éditeur, 129. ( Voice – Avertissement de l'éditeur de 1 131. Le marquis est presente a f e

à l'age de 18 ans; pourquoi il co-tient à la cour beaucoup de peuts

distinctions, 153. Suit comme :-lontaire M. de Coligny en Allem-gne, 154. Est arrête à Vienne, por deux blessures reçues dans un ce-hat singulier, 155. Obtient la p-

mission de revenir à la cour. 🛰 nomme guidon dans la compage

des gendarmes de M. le Dauphe 156. Fait connoissance a Color du marq. de G**rana et du non**ce 🏖

Pape Buonvisi , 169. Assiste a la betaille de Senef, 196. Détails & cette bataille; conduite qu'il y ties.

200. Il est pressé par M. de Turesse de lui dire son sentiment sur l'use de la campagne actuelle, 201 Asiste au combat de Mulhausen, 201

l a persecution de Louvois le fort à quitter le service ; cause de cenmad, de La Fayette; elle ne néglige

persecution, 223. Il vend sa charge au marq.de Sévigné, 231. (Mém. de

La Fare.) La FATETTE (Louise-Motier de) inspire a Louis xm un vif attache ment; se fait religieuse malgré le confesseur du Boi, XXX, 16, note. (Mém. de Richelieu.) XXXVI, 387 et suiv. - Se fait religiouse, après avoir joui pendant deux ans de la faveur du Boi ; sa retraite fait rentrer madem, de Hautefort en plus grand crédit qu'asparavant, XLIX, 175 et suiv. (Montglat.) - Soute-nue par une cabale, elle remplace

madem de Hautefort; comment elle se maintient en faveur; aventure plaisante qui lui arrive à S.-Germain,

plaisante qui lui arrive à S.-Germain, I.IX, 333. (Mdm. de La Porte.)

I.A FAYETTE (la comtesse de). Epoque de sa naissance; sa famille, ses ancètres, I.XIV, 329. Second mariage de sa mère, 330. Celle-ci aert le card. de Rets toutes les fois au l'employer, 331. Liaisons qu'il veut l'employer, 331. Liaisons de madem. de La Vergne avec ma-

dem. d'Angennes; elle est présentée de honne heure à l'hôtel de Ramhouillet, 332. Elle épouse à 22 ans le comte de La Fayette; caractère de ce seigneur, 341. Elle le perd de honne heure; sa liaison avec le duc

de La Rochefoucauld, 342. Elle se livre à l'étude, apprend le latin avec une merveilleuse facilité, 343. Elle Lait imprimer la Princesse de Montpensier; son amitié pour Segrais, 346. Elle publie Zaide et la Prin-ceise de Clèves, 347. Jugement de divers auteurs sur ces deux romans, 348. Mad. de La Fayette a ses en-

trèra particulières chez la princese Henriette d'Angleterre, épouse de Monsieur; elle écrit son histoire sur les Mémoires que lui fournit cette princene, 356. Division de cet ouvrage, 357; de quoi il traite plus particulièrement, 358. Morceaux rédigés par la princene elle-même, 359. Epoque où cette histoire a cic

publice pour la première sois; Memoires sur la cour de France pen-dant les années 1688 et 1680, 360. En quoi ils different de l'Histoired Henrien pour attirer sur eux les faveurs de la cour, 363. Ses dernières aunées; sa mort, 364. Traits qui font connoltre son esprit et son caractère, 365. Préface de mad. de La Fayette, dans laquelle elle fait connoître comment elle a été portée à écrire l'histoire de la princ. Hen-

La Ferre (le sieur de) est tué au

riette d'Angleterre, 369.

siège de Montauban, XX, 284. Lappemas (Isaac) est donné pour juge au chevalier de Jars; comment il le traite, et comment il en est traité, XXXVI, 382. (Mém. de Motteville.) — Pressé par la Reine d'aller a Pontoise porter le petit sceau de la chancellerie du parlement, il consulte M. Le Prevot, et feint d'être malade pour n'y pas al-ler; dans quel dessein, XLVIII, 310. Est mandé au parlement pour représenter le secau, 312. (Bersiod.)
La Fix (Jacques de), seign. hours guignon, et son frère le vidame pa

CHARTRES, découvrent au Roi la conspiration du duc de Biron, IV, 99; XIX, 289.

La Fonn (le sieur de), un des secrétaires de M. de Rosny, est en

VOyé en Poitou pour empécher le commerce avec l'Espagne, V, 106. La Fontaine, écuyer du duc d'Enghien, arrive de Paris en poste à Bordeaux, apportant des dépéches pour persuader à la princ. de Condé et à son conseil de n'entendre à aucun accomm**odement mas** la liberté des princes, et des nouvelles de l'armée du vicomte de Turenne, LIV, 65.

LA Font't, gentilhomme de la maison de Richelieu, est toé dans une embuscade au siège de La Rochelle, XXIV, 50.

LAGE (le sieur) est tué au siège de Montpellier, XX, 467.

LAGRANGE (le sieur), bu ssure la ville de Nimaes a faisant rejeter les propositis lui fait l'eveque de cette ville de la part de Monsieur, XXVII, 159. La Grange, poète, est arrêté, et envoyé aux îles Ste. - Marguerite

envoyé aux îles Ste. - Marguerite pour ses *Philippiques*, LXXVI, 347. La Houssave (M. de), nommé contrôleur général des finances, dé-

fend aux directeurs de la compagnie des Indes d'avoir aucun commerce avec Law, LXX, 57. Fait connoître à M. le duc les crimes de Law, et demande qu'on le fasse arrêter , 58. Sa fermeté dans les commencemens de son administration, 66. Il demande la permission de se retirer, 126. LAIGUES (le marq. de) propose le premier à Mazorin d'arrêter le pr. de Condé, XXXIX, 3. Son entretien avec la Reine le jour de l'emprisonnement de ce prince, 6. Il travaille le plus fortement auprès du duc d'Orleans pour faire sortir le prince de prison; pourquoi, 113. Faitagir mad. de Chevreuse contre Fouquet, XL, 133. Vem. de Mot-teville.) — Est dangereusement teville.) — Est dangereusement blessé à l'attaque du faub. S.-Antoine, XII, a69. Madem. de Montpensier. \ — Se met en tête de negocier en Flandre pour le parti de la Fronde, XLIV, 408. Sa lettre au coadjuteur: sa sottise, 409. Nonvelle lettre au coadjuteur sur les dispositions favorables de l'Espagne, XLV, 1. Il presse l'exécution de l'emprisonnement de M. le prince, 102. Mein. de Retz.) — Pourquoi il se jette dans le parti de la Fronde, NLVII, jo. Devient avec le marq, de Noirmoutier un des premiers auteurs de la prison de M. le prince, 93. Promesses qui lui sont faites, 94. Guy Joly . — Il sert

faire le coadjuteur cardinal, 254.

Montglat

LALANDI, ingenieur, est tue au

d'intermédiaire entre les frondeurs et Monsieur pour convenir du lieu où les princes prisonniers seront transféres, L. 246. Rend compte a

la duch, de Chevreuse du peu de

succès de sa negociation, auprès de Mazarin pour en tirer la promesse de siège de Philisbourg, LXV, 15 LALEU (le sieur) est envoye par la Reine mère au Roi et au cardina pour travailler à un raccommodement, XXVIII, 36.

LALLEMAND, conseiller aus re-

LAMO

quètes, soutient au parlement que le Roi ayant déclare sa majorité. on ne peut plus faire de regent XLVIII, 157. LAMBERT, ancien maréchal de camp, et le présid. Tunours refa-

camp, et le presid. Tubour refisent d'entrer au conseil forme pr le duc d'Orléans, L. 357. Lambot, général allemand. vier:

au secours du comte de Soissons de du duc de Bouillon; défait l'armer commandée par le marichal de Chatillon, XLIX, 318. In secondery, qu'il prend par compsition, 319. Va au secours d'Air 320. Est battu à Kempen, et la prisonnier avec le général-mas Mercy, et conduit à Vincenne 350. Reprend Cassel, dont il in raser le château, L, 18.

LAMBET (le colonel) est tue des

un combat livré entre les Allemme et les Français, XXVIII, 3-9. LAME (le docteur), confident aduc de Buckingham, est maleme par le peuple de Londres, et etcer prison, XXIV, 15. LAMETH (le vicomte de lest ban-

dans un combat que lui livre Accour, du parti des princes, L. 5: (Mém. de Montglat.) — Mestre « camp de cavalerie chargé de jeur a secours dans Mouzon, il exc. « cette entreprise après un comba fort opiniatre, et avec perte d'un honne partie de ses gens, LVII 351. (Du Plesus-Praslin.)

JA MOTHE (le marechal de estagage dans le parti de la Tronde pourquoi, XXXIV, 403. (Mem. se la duch. de Nemours.)— Il laise prendre Lerida en Catalogne, et arrèté, et enfermé à Pierre-Encue XXXV, 38. [Introd.]— Il se delure du parti de la Fronde, XXXVIII. 161. Va au devant des troupes da Roi pour commencer la guerre, 165. Après le traité de Ruel, va saluer le

; reçoit heaucoup d'argent Mad. de Motteville.) - 11 offrir ses services au parlem., V, 3o4. Son portrait, 311. Avec chevaux, il enlève tout ce trouve dans Gonesse et dans le et rentre dans Paris sans avoir vé aucune perte, 367. (Mém. Mothe (le comte de), lieuten. Fautes énormes qu'il comu laissant passer un convoi ensorti d'Ostende, LXVI, 130.

d la ville de Gand aux enne-141. Ant. de) MOTHE-ARRAULD d'Arnauld d'Andilly, assiégé lui par le peuple dans la jour-le la S.-Barthelemy, se défend mment; la Reine mère l'endégager du péril où il est, JII, 303. Sa sermeté envers igneur de la cour, 304. Il vend rie de Médicis sa maison du

S.-Germain, 305. MOTHE-ARRAULD (Jean de), iné du précédent, défend la d'Issoire contre M. de Ren, chef de ligueurs; blesse M. endant, et le fait prisonnier, III, 306. Se défend dans une

de Lezoux; capitule pour saueux qui sont avec lui; se fait

rus qui sont avec tut, se lait rusuite en se jetant au milieu nnemis l'épéc à la main, 307.

MOTHE-DELAS attaque l'île S.ges, occupée par des troupes luc d'Epernon, s'en empare, end à discrétion tous les solennemis, LIII, 357. Les menuemble à Reuleure de ils courses. iomphe à Bordeaux, où ils courisque d'être massacrés par le le, 358.

MOTRE-HOUDANCOURT rompt soulins qui servoient aux assic-le Turin, malgré la résistance éprouve, XLIX, 290. Force fois les Espagnols à sortir des s des Français, 201. Oblige le bomes à rentrer dans Turin, ainsi que don Carlos de La 1, 201. Repousse encore le pr. sas dans la place, 295. Est enen Catalogne; est reçu a Barcelone avec grande acclamation ; at-taque avec l'archevéq, de Bordeaux Salo et la tour des Alfaques ; s'en rend maître; assiége Constantin, qu'il prend en peu de jours; fait construire des forts autour de Tarragone, 340. Lève le siège de cette place; entre dans l'Arragon, où il prend et pille Tamarit ; secourt Almenas, 342. Fait lever le siège de Constantine, 36o. Met en déroute les troupes du marq. de Pouar, et le fait prisonnier, 363. Assiége Moncon, qu'il prend avec le château; va au devant du marq. de Léganes, 367. Bat son armée ; est nommé vi-ce-roi de Catalogne ; fait son entrée à Barcelone, 368. Fait lever le siéà Barcelone, 300. Fait iever le me de Flix et du château de Miravel, 434. Entre dans l'Arragon, où il prend plusieurs villes; sauve la ville de Flix par sa diligence; va au secours de Monçon, 435. Ne peut empêcher la reddition de cette place au roi d'Espagne, 436. Jette du se-cours dans Lérida, mais en se retirant son armée est mise en déroute par les Espagnols, 453 et suiv. Fait investir Turragone; est forcé d'en lever le siège, 455. Est arrêté à Lyon, et mis au château de Pierre-Encise; pourquoi, 456. Prouve son

la perte entraîne pour la France celle de toute la Catalogne, 389. LA MOTHE-VEDEL, lieut. colonel de Champagne, opère une bella re-traite sur Miradoux, L., 319.

Est force de rendre cette place, dont

innocence; est mis en liberté par

ordre de la Reine, L., 115. Est reçu au parlement conseiller d'honneur, sans lettres du Roi, 161. Est renvoyé en qualité de vice-roi en Catalogne, 303. Chasse les Espagnols de Terrace, 386. Entre dans B lone, qui est assiegée par cux, 387.

LARRING (Jean-Maximilien, te de ), grand chambellan de l'Es pereur, a beaucoup de part aux affaires; son esprit et son jugement, LVIII, 269.

LANCELOT, l'un des solitaires de Port-Royal , aide par A**rnauld et pe**s Nicole, public les méthodes grecque,

princes de Conti ; est evilé à Quimperlé, où il meurt, 211. LANDÉ (Joab de Sequeville, sieur

Du), marc'hal de camp, entre dans la Valteline, XIX, 77. Envoyé a Bormio pour empecher le passage des Imperiaux, il fait sa retraite, et se rend dans l'Engadine haute, 91.

LANDES (le capit, des conserve trois jours au pr. de Conde l'église de S.-Denis, XII, 235.

Laxin Sebastien de , mestre de camp, promet aux Espagnols de leur livrer la porte d'Albe de Naples, moyennant 5,000 ccus, LVI, 133. Favorise leur entree dans la ville,

1 17. Landanaso Marsillo, prelat milanais, envoyé par Gregoire xiy en qualite de legat en Trance, publie un monitoire contre Henri IV. I, (19) Mandement que les evé pres reunis

à Chartres opposent a cette bulle. LANDA-FAA de sieur l'est tué au siège de Landrecies, XXIX, 485.

LANGUON le comte de dissipe une sedition dans le Rouergue, et delivre le comte de Noailles, XLIX. į36i

LANGERON (madame de ), par sa complais mee pour madem, de Valois, altere la suite de cette princesse, et la rend loss e en voulant la deliver d'une petite incommodite, XLIII, 65

I evot en la veretaire du duc de Bouillon, est envoye a Pordeaux par les dias de Bolillea et de La Rochefoaradd poar y tementer la re-bellion, XXXIX, jo.

Levot voi , secretaire du cabinet, se he avec mod de S. Loup; singularite de lear commerce, L.H., 104 et suiv. Il epouse made**m**, de Campa nac, 308,

L'Abortors de sieur ; maître d's requetes, est choisi pour traiter de la dissidution da mariage du Roi et d. Margacrite de Valois, 111, 3eg.

## LA PO

LANIER (le sieur), maître d quêtes de l'hôtel du Roi, est ei en Suisse pour interroger Clas pour le juger, XXVIII, in nommé ambassadeur auprès de sons pour aider le duc de Rob ses conseils : ses instructions. La Nove, quoique protesta

charge du commandement c Rochelle; il devient le pris

Rochelle; il devient le pris mediateur de la paix, I. 61. Laxouertor, gentillomme tue à la bataille de Nordh XXXVII, 137. Laxac mad. de , gouve du Roi, est chassée comme depla à la Reine par ses mar XXXVII, 27. La Poise (le sieur de , g lomme, cache chez lui le ce

homme, cache chez lui le ca Retz, et lui rend plusieurs ser XLVII, 317 et suiv.

La Porte, un des plus ce avocats de son temps, wrt l de Malte avec une grande s XLIV, 21. Donne sa fill- e riage à un gentifhomme du l nomme Richelieu, qui devient

Prevot de France, 22.

LA PORTE (Pierre de , 1 manteau de la Reine, charge partide messages secrets, oild vert et arrêté, XXX, 195 la ge, il n'ose compromettre la f et ne fait que de demi-aveus Sur les instances de la Reine, l'aven de tout ce qu'il sit.

demande pardon , 204 . Me Richelien XXXVI , 304 et -Est fait premier valet de i bre du Roi. L., 127. Recoit de se defaire de sa charge, Montglat. — Sa naissance; tre au service d'Anne d'Autri qualité de porte-mante or, e mis dans sa compagnie de 👷 mes; lui donne des preuves d' se et de fidelite, LIX, 285 Est ge de chiffrer les lettres que

prince se ecrit au roi d I spage frère: est arrèté, et conduit Bastille; sa présence d'esprit les interrogatoires qu'il salat . Il est exile à Saumur, est u-

A : . Z.

mbre du jeune Roi ; est nté à Mazarin; est jaloux de la mee que la Reine témoigne à mistre, 287. Se lie avec ses eni; s'applique à le desservir au-le la Reine et auprès du jeune 388. Reçoit ordre de se défaire charge; le Roi lui accorde de illes lettres de noblesse, 289. e la cour pour n'y plus reve-a mort; dans quelles disposi-d'esprit il a cerit ses Memoi-190. Erreurs dans lesquelles il mbé, 201. Dans quel but on ire ces Mémoires; quel en est le, 202. L'edition de 1755 est ritable texte de l'auteur, 293. ice.) - Il est envoyé en poste logne pour porter les lettres de ne Anne à mad. de Chevreuse, rapporter les réponses, 297. it ordre de se retirer d'aupres Reine, 300. Recoit de sa part jue argent; se rend à Bar-suroù il entre dans sa compade gendarmes; fait le voyage iantes incognito pour mad, de reuse, 301. Est chargé par la e d'essayer de parler à milord taigu pendant qu'on le conduit Bastille, 305. Comment il exécette commission, 306. Il va ndre compte à la Reine, 307. tharge par elle de lettres pour it de Lorraine, 309. Accompa-a Montreuil M. de Lavau-Irdiagracié, 312. Suit incognito. de Chevreuse à S.-Germain Fontainebleau, 315. Feint de e à ses promesses; rentre en ge ches la Reine par le moyen on frère, 316. Est chargé par la le d'aller à Bordeaux savoir des relles de la santé du cardinal; ment il répond à ses questions, Va voir le maréch, de Schommelade; recoit les réponses ardinal pour la Reine, mad. de rreuse et M. de Chateauncuf, Voit ces personnages à Sur-s, 324. Est envoyé à Saujon ès de S. Em., 325; et de la part toi auprès du duc de Vaudet. père du duc de Lorraine, 327.

Lorraine une lettre de la part de la Reine, avec un bonnet à l'anglaise appelé tababare, 328. Est chargé des correspondances de la Reine avec l'Espagne; moyens secrets employes pour cette correspondance, 335. Refuse une confidente que la Reine veut lui donner pour faire tonir ses correspondances, 336. Pis-ges qui lui sont tendus, 337. Il se rend à l'armée qui est destinée à reorendre Corbie, 339. Revient malade à Paris; reprend la charge auprès de la Reine, 340. Est envoyé chez madem. de Fruges; pourquoi; details sur cette mission, 341. Il est desservi auprès du Roi; comment il se justifie, 343. Comment il est arrète, et conduit à la Bastille, 344 et suivan. Est mis au cachot, 347. Aventure de MM. de Tenance, de Lenoncourt de Serre, de Herce, prisonniers à la Bastille, 350. La de Herce, Porte subit un premier interroga-toire, 352; un second, 355; un rolsième, 356. Est mené chez le cardinal, 359, où il subit de sa part un nouvel interrogatoire; sa constance à ne point accuser la Reine, 361. Il est reconduit à la Bastille, 363. Ecrit à la Reine d'après l'ordre du Roi, 364. Est mené chez le chance-lier, 365. Persiste à ne vouloir point accuser la Reine, 366. Ecrit de nouveau a la Reine, 367. Par quels moyens il est instruit de ce que la Reine a avoue dans ses interrogatoires, 370. Est interrogé de nou-veau par M. de Laffemas, 373. Est menacé de la question ordinaire et extraordin., 375. Est conduit ches le chancelier; ecoute M. La Rivière, controleur general de la Reine; fait une déposition, 378. Est reconduit à la Bastille, 379. Est tire de son cachot, 380. Recoit de la Reine un témoignage de sa satisfaction, 381. Nome des personnes qui sont en même temps que lui a la Bastille, 383. Rend un service signale su m rech. de Vitry, 384. Est délivré de prison, et envoyé en exil **a Sanmur,** 387. Va remercier mad, d'Hautafort

de tous ses bons offices; refuse d'entrer au service du cardinal, 388. Se rend à Saumur, s'y lie d'amitie avec M. de La Berchère, premier présid-du parlement de Dijon, 389. Va voir au Mans mad. d'Hautefort, qui y est releguée, 391. Vient incognito a Paris avec elle pendant la maladie du Roi , 394. Y retourue après la mort du Roi , d'après l'ordre de la Reine ; paroles de cette princesse en le voyant, 395. Il est nommé premier valet de chambre du Roi, 390. Est présenté par la Reine à Mazarin; devient son familier, 397. Rend service à ses amis, 398. Commencement de l'aversion du card. pour lui, 399. Ses avis à la Reine sur les bruits qui courent dans le monde concernant ellememe; comment ils sont reque, jo2. Autre conférence avec la Reine, au sujet de madem. d'Hautefort, 408 et suiv. Il lit tous les soirs l'Histoire de France au jeune Roi, 412; lui enseigue à être secret, 416. L'entretient dans l'aversion qu'il montre pour Mazarin, 417. Sages lecons qu'il lui donne, 422. Il voit Mademoiselle a Orleans ; rend compte à la Reine de ce qu'elle lui a dit, 125. Se rend a Gien : ctat de la cour et de l'armée des princes près de cette ville, 426. Ce qui lui arrive pendant le voyage de la cour de Gien à S.-Germain,

427 et suiv. Il va au siège d'Etampes avec le Roi, 431. Misère des soldats

et du peuple, 432. La Porte dénon-

ce a la Reine un crime honteux du

cardinal, 433. Revient a Paris, 434. Se rend a l'assemblee du Palais-Royal, 435. Tombe malade; le Roi

l'envoie visiter, 436. Il va voir le car-

dinal a son retour de Bouillon, 437. Recoitordre de ne pas faire son quar-

tier, 438. Se retire en Brie, 439. Recoit ordre de donner sa demission,

440. La donne : cerit une lettre a la

Reine, 141. Après la mort du cardinal, il essaie en vain de rentrer en

grace, 443. Ecrit une seconde lettre a la Reine, 444. Lettre au Roi, 447. Ses lettres restent sans effet, 449. Il sollicite le maintien de sa rehabili-

tation dans la noblesse, l'obtient

du Roi; lui est présenté, 450 aussi à la jeune Reine, 451. de La Porte.) LARGHER et TARDIF, CODS au parlement, sont pendus au telet par les Seize. I., 156. LA RIVIERE (Labbe de), fav Gaston, duc d'Orleans, est n grand monacal d'un royaum ginaire que le prince s'est l XXXI,64. (Mem. de Gaston, conduite généreuse envers l'al S.-Nicolas, XXXIV, 28. La nauld.)—Son rare talent po: trigue; il trahit son maitre, e ses secrets aux ministres, XX! Pendant la maladie du jeune : donne un grand souper où l'o à la santé de Gaston, nouveau futur, 55. Obtient de faire par conseil, 86. Comment il tomb la disgrace de Gaston, 151. D évêque de Langres, où il ne joui cane consideration, 155. Intr. Il estenvoyé par Gaston, après converte de la conspiration de Mars, auprès de Richelieu, po vailler à la réconciliation de ce ce avec le ministre , XXXVI Ses conferences avec le carde avec le Roi, (10 et suiv. ll 🕿 abuser pendant plusicurs and l'espoir d'être cardinal . XXI 363. Sa colère en apprenant ne peut le devenir, XXXVII Il refuse l'archeveche de Reis l argent qu'on lui offre, 105. C dant il garde dans son ceur # sein particulier de s'accomm 106. Voit le ministre, et trait lui pour le duc d'Orleans, c tions du traité, 112. Il entre a seil, 114. Engage le duc d'O a ne pas souffrir que le pr. det devienne chef d'un parti, 351 fuse la proposition qui lui est de travailler au renverse**ment** nistre, 35 a Ambiguite de sa co te, 355. Il va, de la part de la l annoncer a M. le prince qu'e accorde le Pont-de-l'Arche M. de l'ongoeville, 358 Ses li

avec M. le prince et sa maison l

dent suspect au ministre et a

e, 366. Il s'excuse auiques membres de la noir servi le pr. de Marsil-le Pons dans l'affaire des 76. Engage le duc d'Or-le médiateur de la paix ille de Condé et le mi-Se perd en voulant soude Condé, et en cherporiser, 430. Sa conver-le ministre et avec la l'emprisonnement du 16, 452. Il reproche au ns la défiance qu'il a eue . Lui demande un conon même temps sa fa-espérances, XXXIX, le Motteville.)—Son in-ers Mazarin, XLV, 100. nement de M. le prince ause de sa perte, 103. Il é, 108. (Mém. de Retz.) à la Bastille; pourquoi, Est remis en liberté par Richelieu; à quelle an, in lui fait avoir le charge er de l'ordre, L, 1. Il Konsieur de quitter l'ar-st lui-même fort effrayé, le à entrer dans le cone ministre d'Etat et carcomment il obtient l'un i. Devient suspect à Monquoi, 212. Recoit ordre , 216. (Montglat.)—Re-our; y traite avec Mazaigny du rappel de Mon-182. Cherche à gagner ort; se fait fort suprès du Estrées d'empêcher que reste dans les affaires, Are.)-Comment Mazapromesse qu'il lui a faite de cardinal, 450. (La Ro-

— Apprend du cardi-

detention du prince de ses frères, LIII, 92. De-

conge à M. le duc d'Or-

retire dans ses abbayes,

de Lenet. ) - Il se fait

m. aumônier de Monis à la Bastille pour s'ésesurer avec Chavigny, Bort de prison, en promettant au card. de Richelieu de le servir dans la maison de Monsieur, 320. (Montresor.) — Naissance, caractère, ambition de l'abbé de La Rivière, LVIII, 58. Il excite le duc d'Orléans contre Mazarin; pourquoi, 88. (Mém. de M. de \*\*\*.) — Autres détails sur sa naissance, son caractère et sa conduite, LXI, 354 et suiv. Comment il est déchu du cardinalat qui lui a été promis, 356 et suiv. Son mécontentement devient la cause de nouveaux troubles; il aliène l'esprit du duc d'Orléans, de la cour, et surtout de Mazarin, 360. Est obligé de se retirer de chez M. le duc; pourquoi, LXII, 53. (Omer Talon.)

LARMONT (le sicur de) est tué au siége de Courtray, LVI, 380.

LAROCHE, valet du père Chanteloube, est décrète de prise de corps comme complice d'Affeston, dans le projet d'assassiner Richelieu, XXVII, 448. Est condamné à être rompu, XXVIII, 48.

LA ROCHECOURDON (le sieur de), pouverné de Donnillies est inicialise.

LA ROCHECOURRON (le sieur de), gouvern. de Damvilliers, se joint à Gouveille pour enlever le coadjuteur, XXXV, 223. Est arrêté à Chartres, puis relàché, 224. (Introd.) XLVII, 193.— Il essaie d'enlever le coadjuteur; est arrêté, interrogé, et conduit à la Bastille, XLV, 446 et

suiv. (Mem. de Retz.)

La Rochefoucauln (le sieur de),
maître de la garde-robe du Roi, est
chasse de la cour; à quelle occasion,
XX, 2.

LA ROCHEPOUCAULD (le card. de), sous-doyen du sacré-collège, meurt en reputation de saintelé, L., 1. LA ROCHEPOUCAULD (le sieur de), gouverneur de Damvilliers pour le

gouverneur de Damvilliers pour le pr. de Conti, est lié par ses officiers, et mis en ect état au pouvoir du Roi, XXXIX, 21. La Rochegroucaule (le duc de) se sert de l'ascendant qu'il a sur

se sert de l'ascendant qu'il a sur mad. de Longueville pour la faire entrer dans toutes les intrigues où il croit pouvoir faire ses affaires, XXXIV, (20). Il l'éloigne du coadjuteur, (22). Lorsqu'il a obtenu de la cour ce qu'il demandoit, il ne

LA RO 301 pense plus aux intérêts des autres, 26. Negocie a son grand regret avec les frondeurs, 162. Essaie inutilement de rapprocher mad, de Longueville de sa belle-fille, 489. Est blessé à l'attaque du faub. S.-Antoine, 531. (Mém. de Nemours.)

Defend avec un grand courage le faubourg de S.-Surin de Bordeaux, XXXV, 179. Manque étouffer le coadjuteur au parlement, 219. Sa dispute avec lui, 220. (Introd.) -

Murmure hautement contre la Reine, qui lui a refuse le gouvernement du Havre , XXXVII , 10. Va supplier le pr. de Conde de ne plus penser à l'affaire des tabourets; mais, sur l'ordre du prince, il va trouver le duc d'Orleans pour le prier de con-

tinuer ses sollicitations dans cette affaire, XXXVIII, 382. Est declaré criminel de lese-majeste; pourquoi, XXXIX, 30. Fait enlever la princ. de Conde a Montrond, 40. Fait declarer les Lordelais en faveur des princes, [3, Defend vaillanment la ville de Bordeaux, 77. Veut per-suader au ministre de mettre les

princes en liberté; ses entretiens secrets avec lui sur ce sujet, 114. Il tient le coadjuteur à demi cerasé dans une porte du Palais, ±68. Quitte Bordeaux pour le pr. de Condé; son ressentiment contre mad, de Longueville, 319. Il fait des actions de valeur au combat livré près d'Au-xerre, 322. Est blessé à l'attaque du

faub. S.-Antoine, 350. (Mad. de Motteville.) XLL, 260. — Sou por-Motteville. ) XLI, 260. — Son por-trait, XLIV, 312. Hest blesse en vonlant proteger l'arrivée d'un convoi, 351. Ses regrets d'être entre dans le parti de la l'ronde, 368. Se signale au siège de Bordeaux, XIA, 127. ( Mem. de Retz. ) - Est dangereu-

sement blesse en favorisant l'entrée d'un convoi, XI VII, 51. Détermine par ses sollicitations M. le prince a se retirer a Bordeaux, 184. (Gur Job . - Est blesse a l'attaque du fanh. S.-Antoine, XLVIII,

combat de Gervon , L , 159. Fait des levees dans son gouvernement de

Poitou, 236. (Montglat.) naissance, son éducation ; il estre de bonne heure dans la carrière de armes; fait à 16 ans la campax. d'Italie en qualité de mestre de camp, LI, 277. S'attache partire lièrement à Anne d'Autriche:

comme volontaire dans l'arme de maréchaux de Châtillon et de Beev. 278. Reguit ordre de quitter la co.r va retrouver son père a Blois, epose madem, de Vivonne; contracte 32 liaison intime avec la duch. de ( bevreuse, 279. Conçoit le projet d'a-lever la Reine et madem. de Hac-

tefort du palais du Roi, 280. 🛠 charge de la commission perilleze de faire part à mad. de Chevrdes réponses de la Reine aux interogatoires qu'on lui a faits. 🖈 Donne à cette dame des chevant : des guides pour gagner la frontd'Espagne : reçoit ordre de vers : Paris; est interrogé par Richeles et envoyé à la Bastille, 282. En se

au bout de 8 jours ; va servir soal-marechal de La Meillerave ; reise les fonctions de maréchal de camp 283. Favorise la fuite de Montrao. revient a Paris après la mort de l'ichelicu, 284. Est charge d'une negociation importante aupres du doc d Enghien, 285. Plaide aupres de la Reine la cause de mad, de Che-vreuse, 286. Va au devant de cent

dame, à laquelle il donne des coseils qu'elle ne suit pas ; se troce forcement engage dans le parti de importans, 287. Garde une sorte de neutralité entre les dames de lasgueville et de Monthazon ; refuse & renomier a ses relations avec us dame de Chevreuse, 288. Est res qué par la duchesse de Longuerille. Sert dans l'armée de Flands. est blesse au siège de Mardich, s sert de l'empire qu'il a sur la de chesse de Longueville pour aigne le pr. de Condé contre Mazaria, :

Maintient la tranquillite dans k Poitou, 201. Se rend auprès de la duchesse de Longueville, 202 Vat S.-Germain pour en ramener a Peris le duc de Langueville et le se

, **293**. Prend un co l'armée de la Pronde; é en voulant protéger un après la paix, reste très-at-mad. de Longueville et au nti, 294. S'efforce inutilefaire prendre des précau-pr. de Coudé et à ses frè-Conduit mad. de Longue-uen, puis à Dieppe; revient gouvernement de Poitou; c le duc de Bouillon ; alluui le feu de la guerre civile sidi de la France, 296. Enrville à Chantilly, pour ra-princ. de Condé et le duc m à Bordenux, 207. Entre-se rendre maître de Saumur; retire en Limosin, 298. Va t de la princ. de Conde ; la à Bordeaux; ouvre des néis avec l'envoye d'Espagne, cite une révolte dans Bor-00. Fait perir sur l'échafaud lier de Canole ; défend pen sieurs jours le faubourg de ; retourne en Poitou après 301. Se rend mystént à Paris ches la princesse ; ses entrevues nocturnes aria, 302. Se rapproche des s malgré sa répugnance ; est ar la Reine d'aller delivrer es de leur prison du Havre, daé par son amour pour la Longueville, il appuie au-pr. de Condé les conseils de cette dame; est charge tier avec le duc de Bouillon omte de Turenne, qu'il ne s entrer dans la faction; son ne contre le condjuteur se, 305. Elle éclate au parle-à le condjuteur court risque , 306. Suit le pr. de Condé ond; partage en Guienne langers, et s'y distingue par ; éprouve tous les tourmens onsie, à cause des soins du c de Nemours auprès de la Longueville, 307. Emplque temps avec cette da mt entre le prince de Condé et la Fronde ; accompagne le prince dans son voyage d'Agen à la capitale, 309. Combat à ses côtés à la journée de Bleneau ; le suit à Paris; refuse d'ouvrir des négociations avec les bourgeois de cette ville, 310. Est blessé au combat de S.-Antoine; entre dans Paris à cheval, conduit par son fils, 311. Harangue le peuple, et l'exhorte à se déclarer pour le prince; il se décide, après de mûres réflexions, à rompre les liens qui l'attachoient à la duch. de Longueville; conserve toutefois la plus vive tendresse pour le jeune duc son fils; compris dans l'amnistie, il adopte une façon de vivre tout op re à celle qu'il a eue jusque la , 313. Se lie avec mad. de La Fayet te; se forme le goût dans sa société; vit dans l'intimité avec la marq. de Sablé, 314. Désavoue formellement deux éditions de ses Memoires, 315. Motif de ce desaveu ; il publie son livre des Maximes, sur lequel il consulte souvent la marq. de Sablé, 317. Eloge d'un petit traité sur l'é ducation des princes, que lui envoie cette dame, 318. Eloge du livre des Maximes par le Journal des Savans, 319. Le duc, avant l'àge de la vieillesse, est en proie aux plus doulon-reuses infirmités; il cède son duché à son fils ainé, 322. Sa douleur de la perte de sa mère; sa douleur sans mesure de la mort du jeune duc de Longueville, 323. Il recoit du Roi un accueil aimable ; revoit le cardinal de Retz; fait un voyage à Ver-teuil, 324. Ses attaques de goutte alarment tous ses amis; son courage inalterable au milieu des plus **bor**ribles souffrances; sa mort, 325. Ses Memoires l'occupèrent jusqu'à la fin de sa vie, 327. Différence entre les éditions qui en ont été publiées, le manuscrit provenant de la biblio-thèque de Louis de Bouthillier de Pont-Chavigny, 328. Portrait de duc, fait par lui-même, 330. Por-trait du même, fait par le card. de Retz., 335. Jugement sur le livre des Maximes, per Voltaire, 336 (Notice.) - Epoque où le duc entre

LA BO cardinal beaucoup de promes

dans le monde, 337. Il sert à l'armée d'Italie, en qualité de mestre de camp; revient à la cour, 341. S'atdont aucune ne se réalise, 382 ( seille a mad. de Montbazou de l tache à la Reine; se lie avec madem. ler les lettres trouvées dans 🛥 ch d'Hautefort et madem. de Chemerault, 348. S'attire l'aversion du Roi bre, et que cette dame attribuoit lignement à mad. de Longsen et du cardinal; sert en qualité de 386. Fait connoître à la Reine volontaire à l'armée de Flandre ; astoute la cour la vérité sur cette siste à la bataille d'Avein, 349. Est éloigné de la cour, 350. Se lie avec faire, 387. Sa réponse à la Bei madame de Chevreuse; est chargé par elle de commissions périlleuses; revient auprès du Roi, 352. Forme le projet d'enlever la Reine et madem. d'Hautefort, et de les mener à Bruxelles; est charge d'aller instruire mad. de Chevreuse de ce qui s'est passé à l'égard de la Reine, et de la rassurer, 353. Comment il s'ac-354. quitte de cette commission, 354. Envoie à cette dame des gens sidèles et des chevaux pour la conduire en Espagne, 356. Est soupçonné de l'avoir enlevée, et interrogé à cet égard ; est mandé à Paris , interrogé ar Richelieu lui-même, et conduit à ia Bastille, 358. Personnages qu'il y trouve; en sort au hout de 8 jours; va remercier le cardinal; retourne à Verteuil, 350. Les marques d'estime et d'amitié qu'il reçoit le consolent de sa disgrace ; il va à l'armée ; assiste à la prise de Hesdin, 360. Refuse les offres que le cardinal lui fait faire, 361. Facilite les moyens à M. de Montrésor de passer en Angleterre, 364. Revient à la cour après la mort de Richelieu; état où après la mort de Richelleu; cus ou il la trouve, 365. Il est chargé par la Reine de rechercher l'appui du duc d'Enghien, 370 et 415. Reçoit de cette princesse beaucoup de marques d'amitic et de confiance, 376. Plaide auprès d'elle la cause de madame de Chevreuse; en obtient le rappel; est chargé d'aller la recevoir, 377. Se trouve lie avec les im-portans sans approuver leur conduite ; pour éviter leur critique, il s'abstient de voir souvent Mazarin, 378. Informe mad. de Chevreuse de l'état de la cour, et des dispositions de la Reine à l'égard de Mazarin, 379 et 422. Recoit de la Reine et du

qui le presse de ne plus conse de relations avec mad, de Chen se, 300. Il perd les bonnes grace la Reine, 391. Est sollicite par M sieur de rendre le salut a l'abbi La Rivière, 392. Sa liaison 1 mad. de Longueville, 303. Il m duc d'Enghien à l'armée, 394. blessé au siège de Mardick, où sieurs gens de qualité sont à 395. Pacifie le Poitou, 398. Inst par mad. de Longueville de ce se passe à Paris, il s'y rend ples ressentiment contre la coar; des partis dans la capitale, 399 rend à S.-Germain, pour en 22 ner à Paris le pr. de Conti et le de Longueville, 502. Est blessed un combet livre au comte de Gr cey, 408. Rentre à Paris, jog. prouve qu'on traite de la pais, i Est chargé par le prince de Con par mad. de Longueville de tra pour eux avec M. le prince. L 5. Il opère leur rapprochement quelles conditions 6. Donne 1 au prince de Conti des projets qu médite contre lui et cuntre s mille, 21. Conseille à mad. de L gueville de se retirer en Nors die, l'y accompagne; va a Diq avec elle; se retire dans son se vernement de Poiton, 2i Est Gourville aux princesses de Cost Saumur, 27. Entreprend de 18 parer de cette ville, 28. Asemi toute la noblesse de la provisi marche sur Saumur; se retire s ! renne chez le duc de Bouillon. I Mande ses amis, qui viena joindre au nombre de 300 g hommes; va au devant des pris de Coadé, 31. Défait le gésa La Valette, 32. Entre dans Bord

elemouvement du peuplé, er entre lui et le par-35. Fait la revue des bour-Bordesux; se rend maître man, 36. Fait pendre par re le chevalier Canole, 38. au cardinal de rendre la ix princes, 45. Se rend à liligence suprès de la prin-tine, 50. Négocie pour la s princes, 51. Empeche la latine de faire ratifier à nce le traité des frondeurs; secret avec le cardinal, 52. é par la Reine de porter l'ordre de faire sortir les le prison, 57. Conseille à Longueville de se retirer à d, et de prier M. le prince yer mad. la princesse et le. Détourne le duc de Nela guerre, et prend avec coures pour l'empécher, 81. pe par M. le prince de faire eitions au duc de Bouillon igager dens ses intérêts; ont ces propositions, 93. le prince à Bordeaux, 95. duc de Bouillon ce qui fan parlement de cette vilccompagne M. le prince royage périlleux de Guien-porde de la Loire, 134. le prince à s'engager avec Chatillon, et à lui donner e Merlou ; conduit et règle stion que cette dame en--Antoine, 167. Traverse exhortant le peuple à se-le prince, 169. (Mén. de fenesald.)—Quitte à Confouesald.)—Quitte à Cou-inc. de Condé, et se retire 1; se conduite et ses maest la révolte de Boront concilié l'estime de onde, LIV, 161. (Lenet.) le premier les armes pour Condé; prétend surpren-sur; se retire à Turenne; unt de la princ. de Condé, 16. La conduit à Bordeaux, e de porter M. le prince des propositions d'accommodement, 211. Succès de ses efforts auprès de mad. de Longueville et du duc de Nemours pour le même objet, 212. Il porte M. le prince à s'engager avec la duchers de Chàtillon, et à lui donner Merlou en propre, 247. Sa conduite au combat du faubourg S.-Antoine, 257. (Mém. de M. de \*\*\*.)

LA ROCHEPOUCAULD (M. de), fils du duc de ce nom, obtient la faveur du Roi par son mérite et ses assiduités, LXV, 187. LA ROCHE-GIPPARD (le sieur de),

LA ROCHE-GIFFARD (le sieur de), du parti de la Fronde, est tué à l'attaguedu faub. S.-Antoine, XXXIV, 531; XLVIII, 111. LA ROCHELLE (siége de). Com-

ment cette ville, mal secondée par les Anglais, et réduite à l'extrémité, est forcée de se rendre au Roi, XVIII, 388 et suiv. (Mon. de Rohan.) — Journal des opérations de ce siège, XXI, 108 et suiv. Combat contre la flotte anglaise, 171. La ville obtient capitulation, 180 (Bassompierre.) — Autres détails

(Bassompierre.) — Autres détails sur le siège de cette ville, sur les travaux exécutés par les ordres de Richelieu, XXIV, 44,55 et suiv. Combats et escarmouches, 68. La prise de deux barques venant d'Angleterre chargées de vivres fait connoître au

Roi les dispositions et les desseins des ennemis, 71. Ordre et composition de la flotte royale; noms des commandans des vaisseaux des trois premières escadres, 112. Pamine des Rochellois, causée par l'opiniàtreté des chefs de la révolte, 123. Bun ordre et abondance dans le camp du Roi, 124. Extrémité à laquelle les Rochellois sont réduits, 156. Des-

cription de la digue construite par ordre du cardinal, 165. Retraite d'une nouvelle flotte anglaise, 167. La ville demande à capituler; elle obtient son pardon, 170. (Richelieu.) La Rocurrost (le sieur de) est blessé à la prise de Veillane, XXVI,

La Rocurror (le sieur de), amhessed. en Espagne, se plaint en Roi des injures que son neveu a re-

caes des Espagnols, IV, 31.

LA ROCHEPOT (M. de) conçoit avec l'abbé de Gondy le dessein de se servir de Gaston pour renverser Richelieu, XLIV, 109. Le projet étant manqué, il se retire à Com-

mercy, 112. LA ROQUETTE (le sieur de) est tué au siège de Montpellier, XX, 462. LARROQUE, auteur d'une Vie de

Mezeray, se contredit dans ses conjectures sur le véritable auteur de l'Histoire de la Mère et du Fils,

X. 2. L'Arrigue (le capit.) est blessé au siège de Montauban, et meurt,

XX, 277. Las-Fuentès (le marq. de) est envoyé à l'aris pour y desavouer publiquement, au nom du roi d'Espagne, la conduite de l'ambassadeur

Vatteville à Londres, LI, 119 LAS-ENCENADAS, ministre d'Espagne, est arrèté et disgracié; effet

que produit cette disgrace en Espa-gne, LXXIV, 48. LA Tour (le sieur de) avertit le duc de Mantoue de l'acte de protes-

tation fait par la princesse sa belle-fille, XXVII, 496. Jette du secours dans la ville de Sabionette, XXIV, LA Torn, lieut. colonel, est tué

au combat de Bleneau, XLI, 21 (... La Toua, un des officiers de Ma-

demoiselle, obtient de cette princesse une rente qui lui est ensuite retirée moyennant un dedommage-

ment, et a condition qu'il en ren-dra le brevet, ce qu'il diffère long-temps de faire, XLII, 216. Com-

ment il est obligé à le rendre, 227. LATRIE (le sieur), partisan du pr. de Condé, menace l'évêque de Poi-tiers; est attaqué et blessé par un particulier; tumulte dans la ville à

cette occasion, XVII, 45. LAUBARDEMONT, conseillerd Etat, est charge d'informer dans l'affaire des religiouses de Loudun, XXVIII,

LAUDES, marechal des logis du duc de Rohan, met en fuite MontMontmorency, XVIII. 213.

LAUNAT (madem. de ), mad. de Staal, est enferm Bastille, comme attachee a la du Maine, LXXVI, 342. L'on

Staal (mad. de ). LAUNAY-RAZILLY, prisonni cais, est renvoyé d'Angleu France; il découvre au Roi

trigue de l'abbé Scaglia, et : bale formée en France contre dinal de Richelieu , XXIV.

LAUZUN (Antoine - Nom Caumont, marq. de Peguili puis duc de), command. de l

pagnic des gentilshommes au corbin, a une dispute avec le des gardes du corps, et empo faire avec beaucoup de la XLII, 515. Est envoye à la

par ordre exprès du Roi; s rite auprès des femmes, XL Il rend les dragons plus rede qu'ils n'ont jamais été; sa o ferme envers le command. c

ment de la Marine, 102. Il colonel général des dragos Sa belle conduite à la p Courtray, 113. Il emporte i mi-lune à Lille, l'epér à h 117. De concert avec M. de il repousse et enfonce les es

qui viennent au s rours de cet ce, 118. Refuse la charge de maltre de l'artillerie : devies taine des gardes du corps, conduite respectueuse et soat vers Mademoiselle, 132. Ce

il recoit les ouvertures qu'i fait, 148. Conseils qu'il lui sur son projet de se marie 153. Il évite de lui parler, i nommé lieuten, géneral de l'de l'landre, 157, Conversation

Mademoiselle, 158. Autre sation sur le mariage, 166 l seille à Mademoiselle d'épo roi d'Angleterre, 481. Lui de quel est celui dont elle a fait

et feint de ne pas vouloir l'a dre, 182. Son entretien ave il lui conscille d'epouser Mot 199. La prie de ne plus lui

t un pertain temps, et prend gé d'elle, 201. Sa rencoutre avec , 210. Il met une grande affectaà ne point lui parler, 212. En iens avec elle, 214. Comment il rend que c'est lui que Mademoi-e a choisi pour époux, 217. Son arras auprès d'elle; sa réponse déclaration, 218. Longues con-ations entre lui et Mademoiselle, i lesquelles il paroit douter de la ié de la déclaration, 221. Il aj rve la letter qu'elle écrit au Roi lui demander son agrément à mariage, 232. Ce qu'il pense de iponse du Roi, 233. Il conseille ademoiselle de melecules. ademoiselle de parler elle-même toi, 236. Lui fait demander par œur, mad. de Nogent, qu'elle ive hon qu'après le mariage il le sa chambre au Louvre, 240. Il pse à Mademoiselle les raisons lui font préférer de charger quelpersonnes de supplier le Roi leur part d'achever l'affaire de mariage, 252. Refuse madem. de 1, 255. Donne des audiences chez demoiselle, 247. Refuse de terer le mariage sussi vite que Ma-piselle le lui conseille, 252. S'exà cet égard en présence de M. Montausier, 266. Comment il porte la revocation de la parole Noi donnée à son mariage, 280. sorte Mademoiselle à vouloir iorte Mademoiselle a vouloir ndre quelque quiétude, 201. Lui lare qu'il ne la viendra plus voir lle continue à s'affliger, 292. Il nommé gouvern. du Berri, 305. pose à Mademoiselle de prier le de l'envoyer en Angleterre négo-· son mariage avec le duc d'Yorck, . Scène attendrissante à la suite rette proposition, 314. Leur sude conversation pendant les trois re qui précèdent le moment où ils oirnt s'epouser, 316. Il est arrête, . Est conduit à Pignerol, 336. Ses retiens sur Mademoiselle avec M. rtagnan pendant la route, 341-conduite généreuse envers M. rtagnan, 347. Sa charge de ca-ine des gardes est donnée à M. Luxembourg, 358. Il refuse le

309 bâton de maréchal avant sa prison, bâton de marcenat avant su prison, 377. Pense à s'évader de prison; voit Fouquet, et mange seuvent avec lui, 388. Est transferé à Bourbon, 424. Conduite qu'il y tient, malgré les conseils de Mademoiselle, 425. Il est envoyé à la citadelle de Châlons-sur-Saône; s'y conduit aussi mal «u'à Rourbon. conduit aussi mal qu'à Bourbon, 428. Obtient de Mademoiselle le duché de S.-Fargeau, et témoigne n'en être pas content, 429. Sa con-duite à Amboise est trouvée ridicule, 432. Il revient à Paris; voit le Roi et la famille royale; vient remercier Mademoiselle de ce qu'elle a fait pour lui, 434. Détails sur an conduite peu sincère avec elle, 436 et suiv. Il obtient par son crédit 180,000 liv. pour le prix de sa charge et les arrerages de ses appointemens, 443. San mécontentement à ce sujet; son emportement en présence de Mademoiselle, 444. Il sollicite, à l'insu de Mademoiselle, le commandement des troupes de Savoie, 4/8 et suiv. Scène avec Ma-demoiselle à cette occasion, 452. Querelles et reproches avec Mademoiselle et quelques personnes de sa maison, 454. Preuves de son caractère intéressé, 455. Ses menson-ges à Mademoiselle; son peu d'em-pressement pour elle, 456. Il va la voir à Eu; comment il s'y conduit, 458. Son empressement pour ma-demois. Fouquet retarde son voya-ge auprès de la comtesse de Lau-zun, 459. Il revient presque sussitot a Paris, sans avoir fait ce qu'il devoit auprès de sa mère ; aventure qui lui arrive à l'Abbaye-aux-Bois , 460. Conversations singulières avec Mademoiselle sur ce qu'elle devroit faire pour lui, 465. Il lui conseille de donner tout son bien a madame de Montespan, moyennant une pension, 407. Va à l'armée, 474. Revient, et s'abandonne à un grand jeu, 475. Ecrit à Mademoiselle pour la prier de demander au Roi qu'il le

serve en qualité d'aide-de-camp, 76. Prend congé d'elle en l'occa-

blant de reproches; se met à décrier

le maréchal de Créqui, auquel il a beaucoup d'obligations, 479. Joue gros jeu, fait le dévot, 491. Va chercher la guerre en Angleterre; en revient mécontent, 493. (Mad. de Montpensier.) — Comment il empêche un rendez-vous de nuit de Louis xiv chez mad. de Monaco, LXIII, 389. (Mem. de Choisy.)

-Sa passion pour mad. de Valen-tinois, LXIV, 406. (Hist. de mad. Henriette.) —Il amène à Calais la reine d'Angleterre et son fils le pr. de Galles, LNV, 48 et suiv. Ecrit au Roi à ce sujet, 53. Reçoit une ré-ponse de S. M., qui le rappelle à la

cour, 54. Vient se jeter aux pieds du Roi, 56. Reçoit l'ordre de la Jarre-tière des mains de Jacques 11, 78. Cherche à gagner les bonnes graces de mad.de Maintenon en faisant ôter la conduite des affaires de l'Irlande des mains de M. de Louvois, 101. (.Méin. de la cour de France.) - Son caractère; détails sur son maringe projeté avec madem. de Montpen-

projeté avec madem. de Moutpensier, 181. Son indignation contre mad. de Montespan, 183. Il est enfermé dans un cachot à Pignerol, 184. (La Fare.) — Son caractère, 357. (Berwick.) — Vie et caractère de Lauzun, LXVIII, 271 et suiv. (Mém. de Villare.)

LAVAL (le sieur de), fils de la marquise de Sablé, meurt au siège de Dunkerque, XXXVII, 196.

LAVAL-BOIS-DAUPHIN (le marq. de) est tué au siège de Dunkerque,

de ) est tue au siège de Dunkerque, L, 1/2.
LA VALETTE (le card de), atta-

qué sur le Tesin , se défend vaillam-

ment, XXI, 336. Assiége en Lorraine deux châteaux appartenant au neveu du maréchal de Bassompierre, qu'il preud et brûle, 3 (3. Est nom-mé pour remplacer le maréchal de Créqui en Italie, 370. Sujets de plaintes coutre lui et sa maison, 371. Il assiege Chivas et s'en rend maître, 410. ( Mem. de Bassompierre.) — Recoit la Reine mère à Montrichard, et la conduit à Loches, XXI bis, 527. Est envoye de la part du Roi auprès de Monsieur

à la tête d'une armée; pres et Worms, XXVIII, 358. troupes suédoises à Sarrebri Assiège et prend Bingen, refus du landgrave de E

pour essayer de le ramen devoir, XXVI, 468. Passe

venir le joindre le force à 1 avec le duc de Wrimar du Metz, 378. Sa marche p jusqu'à Vaudrevange, 381. à Metz après avoir fait leve de Deux-Ponts et de Maye ennemis, et fait fuir Gala: Worms, 386. Prend Dieus

demont, et autres petites 422. Fait lever le siège de

et ravitaille toutes les plac lemagne, XXIX, 1-3. En de faire lever le siege d'Ha y réussit; entre dans cett 179. Enlève et brûle le d'Ysolani, et jette l'effroi camp de Galas, 262. Assie Avold, qu'il prend par con attaque Créange, dont il maître, 273. Investit La 483. Prend la place par

tion, après un siège de jours, 486. Investit Maube se rend par capitulation, fortifier cette place, 193. place d'Avesnes, qu'il a se taquer, et renonce au siere place pour entreprendre La Capelle, 502. Après la r de cette place, il abandon beuge sans attendre les or Roi; essaie de justilier cet a 519. Bat les ennemis, et

a se retirer vera Barlemon. meries, 520. Prend Chima Nommé au commandemen mée d'Italie, il veut secon ceil, XXX, 102. Son ines et la lenteur de M. de Case cause de la reddition de cet 409. Il essaie inutilement d rir le chateau de Pomar Monferrat, 114. Sa repons dinal de Richelieu sur ce a ecrit concernant la cond duc de La Valette au siege tarabie, 196 ( Hichelieu )

## LA VA

ver Richelieu pour le détourd'aller à Pontoise, et lui conle de suivre le Roi à Versailles, IX, 59. Joint le duc de Weiprend avec lui Bingen, et lever le siége de Deux-Ponts au fral Galas, 89. Investit Lanjes, 155. Se saisit des châteaux lerlaimout, d'Aymeries; prend ibeuge, 156. Fait le siége de La elle, qui se rend par composi-, 157. Entre dans le Hainaut, Va au secours de Verceil, Attaque et prend Chivas, Meart à Rivoles, 253. (Mont-

A VALETTE (le marq. de) désarles habitans de Metz, en maltraiplusieurs, en chasse d'autres, II, 280. A VALETTE (le duc de), fils du

A VALETTE (16 auc oc), model d'Eperson, refuse de recevoir ton et les mécontens, XVIII, . (Mém. de Rohan.) — Est blesu siège de S.-Julien, XX, 272. moé de la déroute de Fontara, il s'enfait en Angletorre, XXI, . Son affaire est mise en délibéon dans un grand conseil tenu à Germain, 402. Il est condamné vir la tête traschée, 408. (Baspiere.) — Est chargé par le Roi compagner le dec de Rohan à ise, XXIV, 473. Il dissipe un emblement de paymas du Péri-d, et reprend Sauvetat et Berge, XXX, 186. Est nommé lieuant génér. de l'armée de Guienne, a les ordres de M. le prince, 263. veut et trouver à aucun conseil, peur de céder à l'archevêq, de dessux, présent as siège de Fonshie, 276. Fomente les divisions re tous les officiers, 277. Refuse prendre le soin et de donner des susiasions en son nom pour rasnière la noblesse de Guienne, . Fait publiquement tout ce qu'il it pour empêcher l'avancement ne mise, 261. S'obstine à ne pas e donner l'asseut qui lui est consséé, 282. Combien sa mauvaise

omté et ses irrésolutions devicait nuisibles au siége, 285. Il

s'emporte contre l'ordre qui lui est signifié de secourir les autres quastiers, 290. Refuse de renforcer le quartier du sieur de Gramont, 291. Devient la cause de la retraite de l'armée, et de la levée du siége, 203. Il passe en Angleter-re, 488. Sa conduite envers la Roi et le cardin. de Richelieu avant d'y passer, 494. Comment il est rece Angleterre, 498. (Mém. de Rie Lieu.) — Sa dureté envers ses fe lieu.) mes, XXXIX, 71. (Mad. de M teville.)—Il trouble la Guienne p sa conduite, XLV, 112. ( Mán. de Rets.) - Marche contre les croque du Périgord et de la Saintonge, et les extermine, XLIX, 170. Accusé du désordre arrivé devant Fontarable, il s'enfuit en Angleterre ; est cos damné à perdre la tête, ses charge et ses biens, 214. Est déclaré inne cent par le parlement; revient à le

cour sous le nom de duc d'Ep 4:0. Soulève la Guienne con par sa hauteur; est chassé de Bordeaux, L, 192. Bat Chamberet de vant Libourne, 193. Demande à to-nir le rang de prince à la coar, 195. Cette demande soulève toute la 1 blesse du royaume, 196. Nos gouvern. de Bourgogne, il ass et prend le château de Dijon, ctoit entre les mains du pr. de Co de, 316. Investit Seurre, 402. 8'e rend maitre par capitulation, 403. Investit Bourg, 406, qui se rene assiège Libourne avec le duc de Ve dôme, et le prend, 407. Tous de signent le traité d'accommodess de Bordenax, 410, et font leur e trée dans cette ville ; le doc **de C**i dale est reçu dans Périgueux, 411. ( Montglat. ) —Amour du duc Epernon pour Nanon de Lartigu qu'il fait pour elle ; comment ell domine, LIII, 251. Il s'avanos vera Bordeaux à la tête de ses troupes; s'empare de l'île S.-Georges, 348.

Se rend maître du poste du Mi près de Blanquefort, 352. Refu orgueil d'aller au rendes-vou lui demandent le doc de S.-C

et le maréch. de La Meillesaya, 45

411. Pourquoi elle se retire à Chab

l'aleve

(Mém. de Lenet.)-Refuse de céder aux propositions que lui envoient faire Monsieur et le comte de Soissons, LIV, 314. (Montrésor.) — Il

LA VA

est condamné par contumace à avoir la tête tranchée, etc., par un arrêt du conseil, le Roi present et opi-nant; détails sur la tenue du couseil, et sur la procedure, LX, 187

et suiv. (()mer Talon.)

LA VALETTE (le cheval. de ), bàtard de la maison d'Epernon, est arrête semant des billets contre le parlement et le coadjuteur, et envoyé prisonnier a la Conciergerie, XLIV, 318. Son dessein de tuer

M. de Beaufort et le condjuteur, 331. Il est blesse à mort au siège de Bordeaux, VI.V. 127. (Mén. de Retz. Est arrête par les frondeurs jetant la nuit des billets par la ville pour ramener le peuple, XLVII, 5- Mem de Gay Joh.) L. 161. Il est defait a Monelar par les daes de Boudlon et de La Roche-

toucauld, et perd tout son bagage, 111, 5. Est blesse a l'attaque de l de de S-Georges; meurt de ses blessures, 37 (La Rochefoucauld.) LIII, § 18. — Est arrêté semant des billets par la ville, LXI, 406. (Omer

L. Villine (madem. de), une des tilles de Madame, platt au Roi; son portrait, XL, 134. Elle l'em-porte dans le cœur du Roi sur mademois, de La Mothe-Houdancourt, Mem. de Motteville.)--Se re tue dans un couvent d'où le Roi la XLIII, 21, 23. Accouche ramene . dane fille qui est publiquement recoanne, details sur cette couche, et

sar la conduite de madem, de La Vallière envers la Reine ; elle est déclace duchesse, 107 et suiv. Accouche d'un fils qui est legitime au parlement, 119. Se retire au couvent des Filles Ste.-Marie à Chaillot; Colbert la ramène, 200. Elle mèné um vie plus retiree qu'à l'ordinaises qualités, 382. Elle prend I habit de carmelite, 383. ( Madem. de Montpensier - Son portrait,

son caractere, LXIII, 140. (Choi-

sy.)—Sa haîne pour la coustesse de Soissons, LXIV, 407. Elle gardes mademois, Montalais, sa confidete, la fidélité qu'elle lui a promie

lot; comment le Roi l'en fait ennir, 412. Elle ne peut supperer d'être moins bien avec le Roi. Ne songe point à profiter du creat qu'elle a sur son esprit. 11. Ha de mad. Henriette.) - Sa cond. it

379. Ses paroles à Bossuct à l'ora-sion de la mort du comte de lemandois son fils , 380. ( Souren 🛦 Caylus.)
LA VALLIÈRF (le cheval. d. &

avec mad. de Montespan, I.VVI.

tué au siège de Lérida, L, 80. LAVARDIR (le marq. de) est tien siège de Gravelines, XLIV, 11-LAVARDIR (M. de), ambassele à Rome, mécontente par ses mar-res tous ceux qui l'accompagne: ne réussit à aucune de ses ne les tions; pourquoi, LXV, 114.
LA VARENNE (le sieur de cet evoyé auprès du duc de Savoir per le détourner de son entrepris se

Genève, XXI bis, 101. LA VARENNE (Guillaume-Fouget de est choisi par le Roi pour saure une negociation avec l'Espage. qu'il fait manquer par sa vante. 11, 135. Instruit Sully des dispostions où se trouve le duc de Boullon, menacé et serré de près par le Roi, VII, 75. Lui annonce que M de Villeroy a conclu un trances soumission avec ce due . 78, et 12

le Roi lui fait don de 20,000 a.a. 145. LAVENARD (Gabriel), moint & Fabbaye d'Escurey en Barrois, condamné à être roue et beûle s' pour plusieurs crimes, et notamm:si pour s'être offert a attenter a la 12 de Richelieu, XXVII, 330. LAVERDIX de baron de) assies

et prend Villefranche en Perig el pour le parti protestant, I, 263 (OEconom. roy.) - Est envoye is Angleterre pour confirmer les trates d'alliance, XVI, 148. Mem de Pontchartrain.) - Est tue au seç-

d'Angely, XXII, 142. uz (le comte de ) assiége

s'en rend maître, LIX, ivocat général au parlerdeaux, porte au présiparlem. deux lettres de tendant des finances, XXI, 2. Ca-bale contre ses bienfaiteurs, 3. Come adressée au parlement, jurats de la ville, et por-

de fermer les portes à la ondé, ou de s'assurer de si elle est entrée; grandans la ville à cette oc-11, 282 et suiv., note. s ses efforts pour faire résolution du parlement 1 l'entrée des ducs de t de La Rochefoucauld mux, 304, 311. Veut ex-sédition contre la prin-Son entretien avec Leil est force par une sedi-iple, qui pille sa maison,

de l'outrage qu'il a reçu; i du parlement à cet é-Ecrit une seconde lettre lucs de Bouillon et de La suld, et renouvelle ses r le traitement qu'il a étte lettre produit un ef-

re a celui qu'il en attend.

rer de Bordeaux, 325.

rlement pour lui deman-

ville (le cheval. de), du cour, est tué à l'attaque -Antoine, XXXIV, 530. PVILLE ( le chev. de ) est iege d'Etampes, et meurt sures, XLI, 240; XLVI, IVILLE ( le marq. de ) suc-

iveur de Laynes; fait rensieux; changemens qu'il s le gouvernement, IX, olitique ; il est deservi Roi, arrêté, et envoyé à Amboise, 403. Il se m prison, et reste libre as. (Of conom. royales.) de séduire Marie de Méi proposant de se defaire eu, X, io. Est disgracié

et arrêté, 42. ( Notice. ) - Il fait renvoyer le chancelier, change tous les ambassadeurs, reste scul en faveur, XVIII, 249. (Mem. de Ro-han.) — Se joint à M. de Puisieux pour faire ôter la place de surin-tendant à Schomberg, XX, 498. Il demande au Roi la charge de surin-

ment il perd sa charge, et est envoyé prisonnier au château d'Amboise, produiter au cintende;

9. (Bassompierre.) — Il est envoyé
à Aix-la-Chapelle pour apaiser le
tumulte qui s'y est élevé entre les
catholiques et les protestans, XXI
bis, 124. Travaille à la ruine de M.

de Schomberg, XXII, 241. Obtient la direction des finances, 2/2. Fait chasser de la cour la duch, de Che-vreuse, 273. Entreprend de faire éloigner M. de Puisieux, 270. Il fait

entrer Richelieu au conseil du Roi, 284. Détails sur ses menées et extravagances, qui prouvent à la fois son ambition et son incapacité, 321 et suiv. Ses craintes de la part du Roi, 335. Il prie S. M. de ne lui donner son congé que de bouche, 336. Il le

teau d'Amboise, 338. Charges por-tees contre lui devant la chambre de justice ; le Roi lui fait grace, 357. Mem. de Richelieu. ) - Il engage le Roi a écouter les propositions de mariage du pr. de Galles avec madem. Henriette, XXXV, 379. Pro-

pose à la Reine mère et au Roi d'ap-

reçoit, est arrêté, et conduit au châ-

peler au conseil Richelieu, 380. Propose au cardinal de réformer le conseil, 381. Pourquoi il est éloi-gne de la cour, 386. (Mém. de Brienne.)—Il est retabli dans la sur-intendance des finances, XXXIX. 295. ( Mad. de Motteville ) tient chez lui une assemblée de la

noblesse qui donne une grande terreur à la cour, XLV, 230. (Mém. de Retz.) — Fait donner congé à Pulsieux son biensaiteur, XLIX, 37. Voulant maintenir la ville de Reims dans le devoir, il est traité comme criminel par le peuple, et

court danger d'être pendu, L, 167.

l'ient chez lui une assemblée de la noblesse, 196. Est appelé à la direc-tion des finances, 303. (Montglat.)

LAVOCAT, lieutenant colonel de quartier, et conseiller de ville, supplie l'assemblee des bourgeois de surseoir leur députation au Roi, promettant que le corps de ville se

joindra a eux, XLVIII, 338. Law (Jean), ecossais. Son por-trait; il prend credit auprès du duc

de Noailles et sur l'esprit du Régent; cherche à gagner la confiance du maréchal de Villars, LXIX,

478. Ses opérations de finances causent des fortunes plus inconcevables que la misère d'une foule de familles qu'elles ruinent, LXX, 34. Il fait rendre un arrêt qui fait perdre tout d'un coup la moitié aux billets

de banque; est arrêté; il se démet de sa charge de controleur général, 42. Lui et sa cabale font transférer le parlement à Pontoise, 44. Il s'engage à fournir 10 millions par mois, 46. Par qui il est soutenu, 47. Ses

gains énormes dans la refonte des monnoies, 48. Il sort du royaume avec le consentement du Regent, 59. ( Mém. de Villars. ) — Il fait adopter au Régent sa banque générale; bon effet qu'elle produit,

LXXIII, 139. Les finances passent dans ses mains ; il fabrique des billets saus nombre et saus mesure, 187. Il s'enfuit avec très-peu de for-tune, 188. ( Mem. de Noulles. ) —

Sa meilleure opération est celle de la banque génerale, LXXVI, 2/1. Appuyé de l'abbé Dubois et du duc La Force, il concoit le projet d'ancantir le parlement, 370. Lait abjuration à Melan entre les mains

de l'abbe de Tencin, qui reçoit pour sa complaisance beaucoup d'actions et de billets de banque, 3-5. Est nomme contrôleur genéral ; il a une cour dans toutes les formes, 392. Il demande et obtient que son fils soit admis parmi les jeunes seigneurs

qui doivent danser avec le Roi dans un ballet, 393. Il se lasse à la fin de prodiguer les actions et les billets an prade Conti, qui lui joue un tour qui excite l'indignation du publi 394. Hypothèque toutes ses action sur les prétendnes richesses du Mosissipi; persecution odieuse exerc pour envoyer des hommes dans

LE CO

pays, 415. Dangers que court Les il se réfugie au Palais-Royal, Ne conserve que la banque et compagnie des Indes , 418. Son 🛎 France deux jours avant la restr du parlement, 434. Son portrait.

meurt à Venise; son système de nances, 435. (Duclos.)
Le Beure (Pierre), porteur de s procuration du card. de Retz. prot possession en son nom de l'arte-

veche de Paris, XLVII, 502 Le Blanc, secrétaire d'Etal 🗪 tre sa présence d'esprit dans une ronstance très-périlleuse, LVVI 419. LEBOULT, conseiller aux enquite

LESOULT, conseiller aux enquin parle avec une grande liberte et se grande fermeté à M. le prince « l'incendie et le massacre de l'bis-de-ville, XLVIII, 136. Sours-au parlement que ni la régence la licutenance générale ne pressi être données à personne par le pr lement seul, 160. L'Eculus (l'abbé de), traductes des Oléconomies revales, minima des OE conomies roy ales, politice et militaires, on Memoires de Su

LE COIGNEUX (le pres.) est miqué à Monsieur pour homme conseil, sur lequel le prince per s reposer du soin de ses affar-XXXI, 53. Comment il s'insudans l'esprit et le secret du prise 54; et obtient le consentement : LL. MM. pour la direction prispale de ses affaires, 56. Est poen

(I'or. l'art. Of conom. royales.

d'une charge de président a moro après la journée des dupes, of Inpose Monsieur à s'eloigner de cour, 95. Veut ensuite le retenir. s Ses soins à ramasser de l'arre pour faciliter la retraite de Ma sieur en pays étranger, 106. Il mes congé de ce prince, 135. Tente # rentrer en faveur, 16io. ( Mem e Gaston.) - Confident de Monses:

frère de Louis xm, il vient à la cor

et obtient du Boi qu'on retarde le départ de mademois. de Nevers , à condition que Monsieur ne pensera plus an mariage sans le consente-ment de LL. MM., XXIV, 182. Il se rend à Montargis auprès de Monse resu a monungus aupres de Mon-sieur, sous prétexte de le distraire du chagrin qu'il éprouve du départ de la princ. Marie, et le fortifie au contraire dans le dessein de l'épou-ser, XXV, 10. Annonce à la Reine mère que Monsieur doit se rendre à Montainell dessette l'actions Montmirail dans cette intention, 11. Détails qui expliquent sa conduite et celle de Puylaurens dans cette affaire, 15. Tous deux rendent Monsicur plus ferme dans la résolution de son mariage, et demandent pour lui un des grands gouvernemens des frontières de l'Etat, 29. Annoncent qu'il est dans l'intention de sortir du royaume, 31. Comment ils dérobent a leur maltre 40,000 ecus, 44. Le Coigneux est reçu avec bonte par le Roi; son entretien avec Bullion, XXVI, 72. Il est nommé président au parlement de Paris, et promet d'entretenir Monsieur en bonne intelligence avec le cardinal, 438. La jalousie et l'ambition liguent de mouveau Le Coigneux et Puylaurens contre le cardinal ; ils décident Monsieur à se retirer de la cour, dans l'esperance d'obtenir de meilleures conditions, \$40 et suiv. Empéchent Monsieur de se rendre aux instances du Roi, \$73. Le Colgneux fait offrir au Roi de se retirer du service de Monsieur, et n'en fait rien, \$74. Decide Monsieur à épouser la princ. Marguerite, sœur du duc de Lorraine, XXVII, 15. (Richelieu.)— S'oppose, au parlement, à ce qu'on envoie à la cour la feuille de l'arrêt rendu au sujet de l'audience accorder à l'envoyé d'Espagne, et demande qu'on en délivre seulement la copie, XLIV, 3{8. (Main. de Retz.)
LE COIGREUX, fils du président de ce nom, propose au parlement de faire le procès aux princes arrêtes, XXXIX, 27.

LE COUDANT - MONTPENSIER est coodemné par le parlement de Dijon à avoir la tôte tranchée, cos convaincu du crime de lèse-majesté, XXVII, 330.

LEFEBVAR (Jean), doyen\_de la Sorbonne, soutient avec Robert Vauvarin et Denis Sorbin, docteurs

célèbres, que l'autorité royale est inviolable, I, 109. LEGAL (M. de), maréch. de camp, et le sieur Du Hénon, hrigadier de dragons, empéchent l'armée du pr. de Bade de se mettre au-delà du Danube, LXIX, 98. Du Héron meurt 18 jours après cette victoire, des suites de ses blessures, 99.

LEGANEZOU LEGANES (le marq. de) assiège Nice-de-la-Paille, ets'en rend maltre, ainsi que du château d'All-lant, XXX, 19. Va au secours de La Roque, 23. Assiége et prend le château de Pomar, 46. Investit Brème, 369. Le prend par composition, 3,5. Public un manifeste, 398. Attaque Verceil, 401. (Mon. de Richelieu.) — Fait lever le siège de Lérida XXXVII, au comte d'Harcourt, 201. (Mad. de Motteville.)—Entre dans le Montferrat, où il prend Nice-de-la-Paille et le château d'Aillant, XLIX, 166. Investit Brême, qui lui est rendu par composition , 207 Investit Verceil, 208. Force cette place à capituler, 210. Se rend maître de Trino; marche sur Turin avec le prince Thomas, 247. Est défait au combat de La Route, 254 et suiv. Est forcé d'abandonner le siége de Casal, 287. Se prépare à secourir Turin, 288. Est vigourcuse-ment repoussé des lignes des Français, 202. Ses efforts pour jeter des vivres et des provisions dans Turin, 295. Il est battu par les Français auprès de Lérida en Catalogne, 368. Extensové au secours de cette place, L., 55. Prend Agramont, Pous, et le fort de Rebé, 56. (Montglat.) — Assiège et prend Verceil, LVI, 3-39. (Men. de Gramont.) — Soupconne de trahison, il est are , et conduit à l'ampelune, LXXII. 353. (Noailles.)

Le Gras, maître des requêtes, est blessé à mort en sortant de l'assem-

LENE toutes conventions faites on a fair: contre la loi salique, I, 170.

ville; détails à ce sujet, XLVIII, LE MARCHAND, cordelier apostat Le Houx, principal d'un collège, soupçonné d'avoir de mauvais d+ seins contre le roi d'Espagne. ~ arrête, interrogé, puis enferme de la tour de Ségovie, LXXVI, ~ « contrefait la signature du cardin. de Retz, et signe pour lui une procu-ration, XLVII, 283.

Le Jat (le présid.), refusant d'accompagner le Roi et la Reine dans leur voyage en Guienne, est mené à Amboise, où il est laissé prison-

nier, XVII, 98. (Pontchartrain.)—XXI bis, 267. Est remis en liberté, 295. (Mém. de Richelieu.) Lelé (le comte de ) s'empare de

Wirewitza, ville d'Esclavonie, ct fait introduire les ducs de Boath. par cette conquête oblige les Turcs à abandonner Sopia, Fatina et Werazin, LIX, 115. Prend Eperies à composition; bat le pachad Esseck;

pille cette ville, 127. Le Maire, greffier de l'hôtel-deville, reçoit plusieurs coups de baionnette dans l'émente qui a lieu

à cet hôtel; pertes qu'il y fait, XLVIII, 137. Le Maitre, célèbre avocat, se décide à quitter le monde, et à devenir le chef de la communauté d'hommes établie à Port-Royal par

l'abbé de S.-Cyran , XXXIII , Il s'y soumet aux penitences les plus rigourcuses, qui ne diminuent rien de son orgueil, 55. Il reçoit, ainsi que son frère Scricourt, l'ordre de quitter Port-Royal; tous deux se retirent à La Ferte-Milon, où leur extérieur de piété et leur conduite austère leur attirent des partisans, 57. Ils sont autorisés à retourner à Port-Royal : desolation dans La Ferte-Milon à leur depart, 58. Il

public un long memoire dans lequel

il soutient que la communante de

Port Royal n'a besoin ni de lett-es

patentes du Roi , ni de bref du Pape, 113. Il publie une edition de ses plaidoyers, 139. Meurt presque subitement, 140. Il public un traité contenant les règles de la traduction française. francaise, 151. Li Mairer (le présid. \ presente

au duc de Mayenne un arrêt rendu par le parlement qui declare unlles suiv. Lexer (le sieur) se rend a Clartilly auprès des princesses de Coch

pour les exciter à travailler a lidlivrance de M. le prince, XXXV. 165. Il procure à la jeune pris 😪 les moyens de s'échapper, 16- 1tique des intrigues dans Bordes a. r

et de La Rochefoucauld , 173 J 🗷 dont il se sert pour extorquerala. de Condé sa signature pour dema-der des secours à l'Espagne. (Introd.) — Il travaille fort me:

Bordeaux pour la princ. de Cara XXXIX, 42. (Mém. de More) i--Estenvoyé en Espagne, où il co clut le traité de M. le prince as : roi Catholique et l'archidue, XIV 434. (Mem. de Retz.) — Proposi-père Berthod, de la part du re

Conti, de contribuer à la paix re rale, XLVIII, 381. Ses conference avec lui sur ce sujet, 384. Sec aduite fausse et artificieuse, in (Berthod.) - Sa naissance a tr mille, depuis long-temps attachà la maison de Conde , 1.111 , 3.1 se produit dans le grand monde, i Son épitre en vers , adressee par le t par le comte de Bussy-Rabitir :

le brevet de conseiller d'htat. > employé utilement dans les negere tions , 6. Est charge des fonctie d'intendant pendant le siège de l'aris; fait ce qu'il peut pour empe la rupture du prince avec Mazar: s'eloigne pendant quelque temps :-centre des affaires , . . Essaie in::-lement de soulever le parlement «

M. et à mad. de Sévigne, 5. Il &

tient, par le credit du pr. de Cose

Bourgogne en faveur du pr. de t 👁 de ; se trouve jete malgre lui dan les factions , 8. Se rend aupres de la princesse douairière de Conde se charge de diriger les plans acre-

reste sans effet, 90. Il prend des mosures avec les capit. Bass, d'Alè-

gre et S.-Agoulin, pour s'assurer de

tilly, 9. Projette de faire arin au milieu de l'artios.) - Lenet fait un voyage en Bourgogne pour mettre ordre à ses énage la fuite de la princ. affaires domestiques, et dans le desju'il conduit à Montrond sein d'accepter une ambassade en Italie, 31. Protection et bienveilc d'Enghien, 11. Il foreaux, avec les ducs de de La Rochefoucauld, le lance que lui accorde le pr. de Conde Henri 11, 32. Le duc d'Enghien la princesse; sentiment son fils lui continue ses bonnes gràwe en recevant chez lui ces, et lui fait un traitement honoh Osorio, envoyé esparable, 33. Lenet obtient par son cré-I fait pendre le baron de dit une place de consciller d'Etat ordinaire; devient un des intendans risonnier de guerre, 13. de justice, police et finance au siège de Paris, 34. Sa conversation avec le duc de Rohan sur la rupture du de se soumeitre comme fait signer a la princesse pouvoirs pour conclure u traité avec l'Espagne, pr. de Condé avec Mazarin, 37. Il ésenté à la Reine et au est envoyé par M. le prince auprès du comte de \*\*\*, 39. Son entretien ntame une double négoavec ce personnage, 40. Il retourne en rendre compte à M. le prince, 41. x Mademoiselle et avec accompagne la princ. de Assiste au souper que M. le prince donne au cardinal, 44. Son entre-tien avec le duc de Navailles sur lontrond, et y reste avec evient à Paris lorsque les sont rentrés ; retourne à va à Madrid, où il signe ce souper, et sur la réconciliation 16. Est chargé par le pr. de la direction des afiniqui y a donné lieu, 45. Il en va ren-dre compte à M. le prince, 46. Cherche à excuser M. le prince et Perraut Guienne, conjointement n; pousse la populace de son intendant auprès du cardinal 40 et suiv. Se rend à Melun, où il fait part à M. le prince de la conaux plus effroyables ex-ise le parti de l'Ormée, versation qu'il a eue avec le cardiondamner les plus riches nal, et des propositions de ce der-nier; conseille au duc de Navailles pour avoir leurs meubles mt, 18. Est accuse de dide ne plus se meler, non plus que lui, d'accorder le prince et le cardinal, 60. Ecrit de Dijon à M. le prince pour lui donner des conseils relativei, 19. Ne sait maintenir itelligence entre le pr. de a duchesse de Longueapt avec cette dernière, re en Flandre auprès du ment a la manière dont il doit procéde, 21. Est envoye plu-par lui à Madrid; le fait der contre les auteurs de l'assassinat tente sur sa personne, 75. Se dis-pose a retourner a Paris; apprend au re dans le traité de paix entre avec lui en France; chateau de Dijon l'emprisonnement de M. le prince et de ses frères, 76. de son dévoûment à ce abandonne Bussy-Rabu-Fait des efforts inutiles pour soulen disgrèce, 22. Epoque ver le parlement en leur faveur, 81. Conscilleau comte de Tavannes d'alposs ses Mémoires; dans it ils sont rédiges, 25. set le style; en quoi ils ax et précieux, 25. Copie noires déposé à la hiblioler surprendre le château d'Auxonne, 84. Propose au capitaine Bass un moyen de se rendre maltre du château de Dijon, et d'arrêter le duc de Vendôme, 88. Pourquoi ce moyen Roi, provenant d'Imbert

valet de chambre du Rét sur cette copie que l'ésente a été faite, 27. (No-

LENE

317

Bellegarde, Stenay et autres places, 98. Se decide à aller à Chantilly voir les princesses de Conde, 99. Blame le comte de Tavannes d'avoir attaqué le marq. de Tavannes son parent, et de ne pas se rendre à Stenay; donne, avant departir pour Paris, des conseils au capit. Baas, 102. Dans quelle disposition il trouve les esprits à Paris, 103. Il voit la duchesse de Chatillon, 104. Son en-tretien avec elle, 106. Il se rend avec elle à Chantilly auprès des princesses, 108. Son entretien particulier avec la jeune princ, de Conde, qui lui découvre ses sentimens, 109. Il apprend de mad. de Tourville beaucoup de choses nécessaires à sa conduite envers les deux princesses; ses conférences avec la princ, douairiere, 110. Plan arrête à Chantilly pour parvenir à la liberté des princes, 114. Lenet est chargé d'en diriger l'exécution, et n'y consent que d'après les instances et les larmes de la princesse; va à Paris, où il fait les premières demarches auprès des ducs de Nemours et de Rohan, etc., 116. Recoit l'ordre de la cont de quitter Paris par le duc de Navailles, qu'il a chargé d'y sonder les dispositions à son egard, 117. Retourne a Chantilly, d'où il va secrètement et continuellement à Paris, pour travailler à l'execution du plan : dépêche au duc de Bouillon l'aine Baas, avec des instructions pour ce prince, 119. En recoit une reponse satisfaisante, (21. Forme le projet de faire arrêter Mazarin, occupe au siège de Bellegarde; details a ce sujet, 123. Pour-quoi ce projet echoue, 126. Il depeche a Bellegarde le commissaire des guerres Desloges avec 2,000 pistoles, et l'ordre d'encourager la garnison a se bien defendre, 199. Manque d'être reconnu par Servien chez le marq. de S.-Simon , 130. Confere avec Gourville sur les moyens de former et d'augmenter le parti des princes, 131 et suiv. Apprend au retour de Gourville ce que le due de La Rochefoucauld a fait pour eux, 133. Lui fait delivrer 2,000 pis-

toles pour entreprend siège de Saumur, 136 duch. de Chatillon, p la princesse douairière la jeune princ. de Con à Montrond, et de p même requête au par Mazarin pour l'empris ses enfans; ces propos cueillies, 137. Commu Du Vouldy, chargé de pour les princesses de Opine fortement, dan nu par la princesse c faire aller secrètement cesse et son fils à Mon suiv. Préparatifs du Comment il s'execute; qui accompagnent o princesse, 155. Lene elle à Montrond, lui d seils sur ce qu'elle de Les fait exécuter, 159 dépêches, 162 et suiv rassurer le marq. de les entreprises que le tenter sur Montrond ordres reçus de la prin on tient conseil, et Le cider que la jeune pr fils s'en iront a Blaye, du duc de S.-Simon, du duc de La Roche nouvelles de ce qu'il ment pour s'assurer d de ce qu'il se propose le parti du prince, 17 la princesse de refuse blanes signés qu'il de d'ecrire a Chapierauxel pour lexengager à prov semblée des États gen passion pour madem. ll recoit une lettre de qui a été envoyé aup la part de la princesse avis au duc de La B que le maire de Bour d'aller en l'oitou faire tons crux qui l'ont ai tretien avec Baas sur le pr. de Condé, 210. De la princesse, il envoie

princesse douairière D

eaux, pour lui faire part des et de la Guienne, 216; et ui demander de l'argent, 218. gine deux machines propres à en croupe la princesse et son ns le voyage projeté de Bor-, 224. Propose à la princesse e a cinq ou six de ses officiers, u l'un de l'autre, une fausse ence sur son voyage, afin de er Mazarin; ce qui réussit en 40. Comment il vit avec ma-Serbier , 266. Il écrit par orla princesse au marq. de La pour l'engager à ne pas se x promesses de Mazarin, 277. sie tout son crédit auprès de la sse à faire tourner les choses e le souhaitent les ducs de on et de La Rochefoucauld, onseille à la princesse de ne laisser a la fureur du people ir d'Alvimar, porteur de let-e cachet pour le parlement et ats de la ville, 288. Son entrevec d'Alvimar, 3e6. Il assiste assemblées de conseillers du sent, pour résondre ce qu'il y re pour contenter la princesse on entretien avec Lavie, 314 ane conférence qu'il a avec le . Charen, il découvre par quel le maréchal et le marq. de La offrent d'entrer dans le parti le prince; quelle réponse à leurs propositions, 319. Il ert à la princesse et aux ducs uillou et de La Rochefoucauld propositions, et s'y montre isse tout contraîre, 322, Prête rincoue 20,000 liv. provenant vents de sa vaisselle d'ardu maréchal de La Force ce e peut faire pour eux, 323. rte avec le parlement de Borse grande lettre pour celui dans laquelle ils demandent n entre eux , 345. Par ordre de sceme, il fait essembler les pay-our défendre l'île de S.-Geor-

n entretien avec le préle et le conseiller Pomiers-Françon sur l'arrêt d'union résolu dans l'hôtel-de-ville, 351. Il propose et obtient que le parleme rendra un arrêt contre le duc d'Epernon, ses troupes, fauteurs et adhérens, sans que le mot d'union y soit inseré, 352. Refuse d'être chef du conseil et surintendant des finances ; prête sa maison pour les séances du conseil, 355. Recoit d'Espagne une lettre de change de 100,000 fr., 357. Reçoit la visite du présid. Cheron , qu'il renvoie aux ducs de Boulllon et de La Rochefoucauld, pour leur faire part de ses propositions, 358. Reçoit l'envoyé d'Espagne don Joseph Osorio; sentiment qu'il éprouve à l'arrivée de cet Espagnol, 375. Il est envoyé par la princess au parlement pour y apaiser le trouhle que des mutins y out excité, 388. N'en peut venir à bout, 389. Ecrit de la part de la princesse à don Louis de Haro, ministre d'Espagne, sur le but du voyage de Mazerolles, 304. Rédige une requête pour la princesse, tendant à demander au parlement qu'il s'oppose à l'entrée de Mazarin dans Bordeaux, 398. Propose au conseil d'appeler tous les commandans des corps, les 36 ca-pitaines de la ville, les lieutenans et les enseignes, pour leur demander leur avis sur l'exécution du baron de Canole, 432. Emprunte 18,000 fr. à un banquier pour payer les troupes du parti, prêtes à se revolter, 434. Fait accorder au marq. de Cugnac tout ce qu'il demande pour la maison de La Forer ; pourquoi, 443. Envoie prisonnier au château de Habi un garde du duc d'Enghien qui a découvert l'entreprice sur Dax, 445. Se reponse aux propositions que mad, de Virelade lui fait de la part de sou mari, 449. Il est charge par le parlement de donner ses ordres et des instructio au commis du greffe Suau pour le députés du parlement de Paris qu sout à la cour, 451. Dicte su pire Bruno la réponse qu'il lui fait à des ouvertures de négociations de la part de la cour, 556. La fait approuver

par la princesse, et par les ducs de Bonillon et de La Rochefoucauld, deaux , lesquell 474. Il cherche a rassurer les amis des princes sur l'arrêt rendo par le parlement de l'aris, d'après la parole donnée par le duc d'Orleans que les ducs d'Epernon et de Candale seront pour toujours prives du gouvernement de Guienne, 484. Donne à un banquier sa promesse de 34,000 liv., pour faire un petit paiement à l'armee, 486. Donne a diner aux jurats de la ville et à plusieurs serviteurs de la princesse; les ducs de Bouillon et de La Rochefoncauld assistent à ce diner ; le premier paroit à la fenêtre un verre à la main, et porte la sante des princes : acclamations du peuple, 489. Lenet rend compte à la princesse et aux ducs de la réponse que le père Bruno lui a rapportée de la part de Mazarin, et de ce que lui-meme a repondu à ce religieux. 197. Son entretien avec le presid. La Traisne, 501. Le duc de Bouillon et lui intimident tellement ce président, qu'ils le font changer tout-à-fait de sentiment, 502. Sou entretien avec Mirat, 5o3. Par ordre de la princesse, il envoie le père Bruno a Mazarin, 506. Ecrit au duc de Nemours, au présid. Viole, a la duch, de Longue ville, a la princesse donaitière, pour les instruire de l'état des choses; les presse d'agir chacun en cousequence pour obtenir la liberte des princes , 513. Va visiter plusieurs conscillers du parlement portes a la pacification, pour les engager a ne plus faire dans le parlement de propositions que de concert, afin que positions que de concert, aun que les choses y passent desormais tout d'une voix, 518. Charge le père Bruno d'un memoire pour entrer en negociation avec la cour, LIV, 1. Presse a l'hôtel-de-ville le prét de 50,000 écas qu'on doit faire à la princessistrates pierreries, visite les mon-

lius de la ville, 11. Se rend au par-

lem, pour le même objet, 12. Recoit

des prats de la ville des lettres de

Lougeoisie: fait diverses proposi-

tio le peur a surer la detense de l'or-

Raisons qui le conseiller Pom à la cour propo ciation pour la 26. Son cutret envoyé par le c de l'affaire des p le comte de Pa voye par la pri ville pour faire geois l'extremi trouvent son p Est employe 1 ras la comtesse tails sur cette a et suiv. Il fait c par compagnie envoyé au parl la princesse, pe positions relati paix, 85. Vien la princesse, 1 avec Le Condi le tort que se 🕧 en souffrant q en prison des j Il s'ouvre à Mir a conçu si la p berte des princ tisfaisante que l Il reçoit la viville, 113. Que a conçu**, 12**5. I cesse un billet marq. de Lusi gne, 128. Se re jurats de Borde princesse, qui s'est passe dépu deanx, 135. 🏹 a entretien avec tien avec la Re main da Roi et c faire sa reveren comment il en diue chez le car chez lui, 144. 1 ont ensemble. avec Mademojs de au cardinal Perraut, Jaque celle d'autres s lai est promise



le Villeroy sur l'affaire de 1, 157. Il est charge d'alrtte ville pour y négocier les courtisans le recher-8 Il remercie le comte de e l'avis qu'il lui donne sur curs, 159. Va rejoindre la à Coutras , 160. Lui rend insi qu'aux dues de Bouil-La Rochefoucauld, de ce passe à Bourg depuis leur ii. Ecrit par ordre du duc on a Villeroy et La Vrilir se plaindre, de la part icesse, de la rigueur avec na la traite; recoit une ré-vorable, 162. Se rend à 165. Fait des dépêches à Longueville, au vicomte me, et an commandant de d, 193. Va à Châtillon auprincesse dominière; comn est recu, 174. Caractère mars qui sont auprès de la , 175. Leurs coundences rres a Lenet, 176. Il rend dans un conseil de la prin-· toutes les raisons des derpérhes de la jaune princesse quitter Bordeaux, et de e lui-même a faites étant à 177. Resolution prise dans 181. Lenet se rend a d, y traite des articles de ation de Berri, Bourbonautres lieux circonvoisins, ommandant de Persan, et sismires du Roi S.-Aoust et ar, 182 et suiv. Texte de ces 180 et suiv. Lenet se rend livimar a Amboise, où est 192. Son entretien avec le , 193. Ce qu'il obtient de Conference avec le duc de qui lui fait confidence du 30. Son entretien avec Malle, 201, laquelle manque étion a son egard, 208. Il er la princesse a Milly; pre-ille en recoit, 210. Va viuc de Rohan a Angers, 211. re de Lenet.)

scandalise le barrenu par ses plajdoiries pour les religieuses de l'ort-Royal des Champs; menacé d'être arreté, il se retire a Port-Royal; il y est pris, et mené à la Bastille, XXXIII, 259.

LENONCOURT (le sieur de) enlève un convoi ennemi du côté de Valenciennes, XXIX, 515.

LENONCOURT DE SERRUS, lorrain, est recu dans la ville de S.-Mihiel, revoltee contre le Roi; est forcé de se rendre à discretion au maréchal de La Force; est envoyé à la Bastille, XLIX, 93. Est tue au siège de Thionville, 426.

Lexs (bataille de), gagnée par le pr. de Conde sur l'archiduc Léopold; noms de ceux qui y sont tués, blesses ou prisonniers, L, 99 et suiv.

Léorond, archiduc d'Autriche, rassemble des troupes sur la frontière des Grisons; avertit les Suisses des raisons qu'il a de tenir ses frontières garnies, XIX, 31. Repond aux plaintes que le roi de France lui fait à ce sujet, 32

L'oronn l'archiduc), frère de l'empereur Ferdinand m, fait lever le siège d'Hailbronn aux Français, I., 1). Est nomme gouverneur des Pays-Bas par le roi d'Espagne, 64. Investit Armentières, 66; la prend par composition, 67. Fait investir le château de Comiues, qui se rend par capitulation; assiege Landrecies, 68, la prend par composition, 70. Attaque Courtray, d'où il est torce de se retirer, 9. Revient l'attaquer, et s'en rend maltre, 97. Assiege Furnes, qu'il prend par com-position, 99. Perd la bataille de Lens, et se sauve a Donay, 100 et sniv. Se rend aux instancés que lui font faire les generaux du parle-ment; marche du côte de Guise, vient camper a Crespy, 165 Repasse la Lys après la conclusion du traite de Ruel, 175. Se rend maltre d'Y-pres et de S.-Venant, 176. Prend le Catelet: ossiège Guise, 227. Est force de l'abandonner, investit La Capelle, et s'en rend maitre; marche vers la Champague, 238 Se pre-

B DE S. - CLAUDE, AVOCAL,

sente devant Fismes; fait proposer an duc d'Orléans de traiter de la

paix, 229. Issue de la négociation, 230. Il fait investir Mouzon, 231, qui capitule après une vigoureuse defense, 232. Investit Gravelines, 377. Prend cette place par composition; bloque Dunkerque, 379. Attaque

cette ville et s'en rend maître, 381. LEOPOLD, roi de Hongrie et de

Bohème, est élu empereur d'Alle-magne, LI, 64. L'eorold-Ignace, fils de l'emper. Ferdinand, est elu empereur après sa mort, I.VIII, 445. Donne des se-cours à la princ, de Ragotzki, 446.

Envoie 20,000 hommes en Hongrie; à quelle occasion, 447. Convoque la diète à Presbourg; obtient que les Hongrols logeront ses troupes; re-tire ensuite ses Allemands dans ses pays héréditaires, 450. Sa condes-cendance pour les Turcs l'oblige à une guerre qu'il vouloit éviter, 151. Il demande du secours à toutes les puissances de l'Europe contre les Infidèles; obtient sur eux deux victoires, 454, après lesquelles il signe un traité honteux, 455. Comment il apaise le soulèvement des seigneurs

hongrois, LIX, 13, 37. Convoque une diete à OEdenbourg pour régler les affaires de Hongrie, 60. Détails sur les propositions qui y sont faites de part et d'autre, 62, 63, 68, 69. Clôture de la diète, 70. L'Empereur public une amulstie en faveur des mécontens de Hongrie; conditions de cette amnistie , 109. Motifs qui portent ce prince à faire la paix 

de ce prince et de sa cour contre la France après l'elévation de Philippe v an tròne d'Espagne, LXIX, 1 et suiv. 'V dlars') Lérante (golfe et ville de). Détails topographiques sur l'un et sur l'autre, les Venitiens s'en rendent maltres en 1687, LIX, 151.

Lirre (le sieur) s'introduit dans Rouen, pour empêcher le traité de M de Villars avec le Roi, II, 184. Est pendu par ordre de M

lars, 192. Le Paevôt de S.-Geanai seiller de la grand'chambre

LÈOU

ris, et chanoine de Notrefait à l'évêq. de Glandèves position de faire revenir Par

son devoir par la voir de le ceur, XLVIII, 297. Gaga sieurs hourgeois, et travail les assemblées de son corp rentrer le peuple dans son 299. Gagne un grand nombr

teliers et de femmes qui vo les jours au Luxembourg. de Condé et au Palais, crier. la paix / 306. Reste a Paris

dre de la Reine, et continu vailler avec plus de zele a de son dessein, 300). Empérine donne de l'argent aux 1 313. Fait assembler les con siastiques comme il a fait k geois; les excite à ne pas qu'on leur fasse donner de pour faire la guerre contre 317. A sa sollicitation et a ses amis, les six corps des ma s'assemblent pour demander

le mécontentement du peup que le Roi et la Reine ne rei point à Paris, 324. Harage quemment les bourgeois au an Palais-Royal, qu'il fait une grande partie de l'asse 333. Reçoit un ordre du Roi

321. Il fait savoir à M. de Gl

tablit prevôt des marchands M. Le Fèvre. 344. Sa con avec le card. de Retz. 348. de Berthod.) — Il consoroyalistes au Palais - Roya donne un nouveau signe de ment, L, 366. ( Montglat Leques (le sieur de ), li Leouss (le sieur de ), lien duc de Rohan dans la Valtel

fuse de croire au traité con lui avec les Grisons : n'obei ordres que parce qu'il est sur les intentions du Roi, I 128. Propose au duc de se maltre de Coire, et de se defi chess de la révolte des Gi

requei es projet échous , 442. Luanu (le duc de ) favories le pro-de deble alliance de la France de l'Espagna, XVI, 330. (Mein. Estrete.) — Sa disgrèce, XX, l. (Bassampierre.) l. (Benompierre.) Le mont est tué au siège de Courr, L, 34. esaccesous, lieuten. colonel de rmandie, tue,5 à 600 ennemis 18 un poste avéncé, LXVIII, 406. m en poste avenos, LXVIII, 406.

sensis viànas (le sieur de), poun. do Dauphiné, remercis M. dony d'avoir fait obtenir pour son
dra M. de Créqui la charge de
tre de camp du régim. des gar, VI, 166. Traite avec le duc de a per ordre da Roi, IX, 30f. Econom. royale.) — Est fait métable, X, 39. (Notice.) — pelé à la cour sous espérance de a vérifier les lettres de dochéie qu'il a obtenues du Roi, il peut y pervenir, XVI, 244. ane des secours en duc de Sevole ure les Espagnols, 335. (Mén. d'Estrée.) — Reste fidèle en ice de Roi; belle conduite qu'il 8 auvers l'assemblés des protes-de Grenoble, XVII, 106. Tient Pont-S.-Esprit, avec plusieurs neurs, une assemblés dans la-Be on evise sux moyens de mainen paix et sous l'autorité du les provinces circonvolsines, Cade l'administration du Deu-né au comte de Seissons, 181. te des secours en duc de Savoic, Va en Dauphiné mettre des . Vn en Dauphiné mettre des spes sur pied pour le service du 1, 306. (Pentehertrain.) — Sa rt., son caractère, XVIII, 260. Iém. de Rehan.) — Il flumme la ce de Mielans, qui se rend, X, 261. Bet le chitesu de Conse, se grand donnement dét se grande cantinle. is, as grand étonnement dés as-pis, at3. La garnison capitule, j. (Bassanpierre,) — Applelé à in par les ministres, il prète l'o-le à bassang de cabales et de prins, XXI sir, 130. Peser les prins, XXI sir, 130. Peser les ats evec des troupes pour aller accours du due de Savoie, 376. rend matere de plantours villes

da côté de Mentferret, 482. Force don Pedro à s'éloigner d'Ast, 484. Ecrit à l'assemblée de La Rochelle pour condamner sa conduite envers le Roi, XXII, 119. Prie le duc de Montmorency de ne pas pouseer plus loin les choses contre les protestans de Privas, 121. Assiége et prend Pouzin et Baye-sur-Baye, 207. Embrasse la religion catholique; est nommé connetable de France, 215. Négocie la paix du duc de Rohan evec le Roi, 222. Prend pla-sieurs places en Italie, de concert avec le duc de Savoie, 448. Fait le-ver le siège de Verue, 450. (Méss. de Richelieu.) — Il décide la cour à secourir le duc de Savoie contre le roi d'Espagne; entre dans l'Etat de Milan, et réduit ce roi à traiter avec le duc, XXXV, 331. Fait le siège de Clérac, qui capitule, 351; et celui de Montauban, 353. Em brase la religion catholique, 365. Recoit l'ordre du S.-Esprit et l'épée

de connétable, 366. (Brisans.)
LESDIGUIÈRES (la duchesse de)
donne au marq. de Villequier, qui
a arrêté le card. de Rets., deux petites bottes de contrepoison pour les lui faire tenir, XLVII, 264. LESIGNAN (le sieur de) est chargé par le roi de Navarre d'attirer la

garnison de Marmande dans une em-buscade, I, 293. Pourquoi il ne peut réussir, 206.

LESPINAY, capitaine de quartier, est maltraité au Palais comme un mazerin, XLVIII, 48.

LESTRADE, colonel, est envoyé auprès du Roi par Richelien; dans quel but; comment il s'acquitte de quel but; comment it a sequence sa commission, XLIX, 383.

L'Estange (le vicomte dell par-

tisan de Monsieur, est battu près : Pont-S.-Esprit par le chev. d'Al court, fait prisonnier et exécuté, XXVII, 165.

L'Estric (le sieur), prem. consul de la ville de Nismes, résiste sux sollicitations du duc de Montresreacy, XXVII, 153.
Latourneux brille quelques

a Paris dans la chaire; s'estu

ensuite d'ouvrages de théologie, XXXIII, 211. Devient le confesseur des religieuses de Port-Royal des

Champs, 223. Leuze (hataille de), livrée par le maréch. de Luxembourg; noms des officiers qui y sont tues, LXVIII,

307.
LEYCESTER (ie comte de), envoye en Hollande avec des troupes auxiliaires, est nomme gouverneur et capit. génér. des Provinces-Unics;

abuse de son autorité; retourne en Angleterre, XI, 430. Levoe (le marq. de), gouverneur de Dunkerque, remet cette place

au duc d'Enghien par capitulation, L, 42. Est tué d'un coup de canon au siège de Dunkerque, LI, 55. L'Hôpital (le chancelier) est o posé aux Guise par Cath. de Médi-cis; comment il écarte l'établisse-

ment de l'inquisition en France; essaie de concilier les catholiques et les protestans, I, 30. Obtient la convocation des Etats généraux a Orléans, 31. Y fait adopter la cé-lèbre ordonnance sur les matières

ecclesiastiques et sur l'administrarecienastiques et sur l'attimistra-tion de la justice, 34. Fait rendre l'édit du 17 janvier 1502 en faveur du culte protestant, 40. Sa réponse au parlement, qui refuse d'enregis-trer cet édit, 41. Il propose dans le conscil des movens de consiliation

conseil des moyens de conciliation, qu'il veut soutenir d'une force im-

posante, 43. Fait rendre la célèbre ordonnance de Moulins, 50. Se retire de la cour ; sa loyanté, sa franchise; defauts de sa politique, 55. L'Hôritat (le marech. de), gou-

verneur de Paris, échappe avec pei-ne aux désordres de l'hôtel-de-ville, XXXIV, 534. (La duch. de Ne-mours.) — Il présente, au nom de la noblesse, un mémoire à la Reine contre les nouveaux tabourets accordés à la princesse de Marsillac et à mad, de Pons, XXXVIII, 385.

( Mad. de Motteville. ) - Offre au parlement, au nom du Roi, de faire cloigner les troupes de S. M., pour-

vu que celles de Monsieur et du duc de Nemours fassent de même, son

LIET

caractère, XLVII, 207. Il qu'il court pendant l'incead l'hôtel-de-ville, 229. Me Guy Joly.)— Il donne tous dres qu'il peut pour la defe l'hôtel-de-ville; songe à sa rener qui il est sauvé, XLVIII

par qui il est sauvé, XI.VIII S'en va a Besne, où la cour l donne de se tenir, 122. Ret

Paris par ordre du Roi avec le

des marchands et autres magi 366. Comment ils y sont 367. Il envoie les archers da

d'autres au Port-i-l'Anglais pont de Charenton, pour ches gens des princes, 368. M Conract. Est blesse à la bas

Conract.)—Est blesse a la bat Rocroy, XLIX. (23. Mont L'HOPITAL (la marech. première condition; elle es

trésorier de France, puis le t de L'Hopital ; sa bonte, son : point; son gout pour la cour,

L'Hôpital (mad.), mair poste a Nonancourt, par so se et sa résolution sauve le : dant du danger qu'il court

assassiné par des agens set lord Stairs, LXXVI, 218 et L'Hoste (Nicolas), secret Villeroy, trahit les secrets d

vernement, V, 156. Il prend te, 160. Se noie dans la Man L'HUILLIER Jérôme), général du Roi en la ch comptes, fait une protestati tre le titre de souverain de

pris par le duc de Bouillos 94. LIANCOURT (le sieur de) charge pour avoir appelé ( le duc d'Halluin, \\III, 2

chelieu ) - Se distingue as Stc.-Foy, XXXI, 346. 1 Pontis.

Liero (Augustin de , ca heau-frère de Laurenzo To envoyé à Naples pour en ce l'état, LV, 108. Son rapport de Guise, 109. Il purte de une lettre au peuple de Napi ger qu'il court dans cette a 1/8 Revient rapporter au (

ias Pa a sr, 131. Est envoyé à Rome sporter une somme d'areur qu'il met à revenir perte du duc, LVI, 87. (le prince de), bettu par les Humières et de Gadagne,

sion d -7. la vaiteline, 129. li ies sapagnols jettent le tro dons ce pays par la construc d'un fort, 131. Les Grisons dens dans Ypres, LI, 62. Defait nes commendés per Mondent du secours au roi de France et aux Suisses contre les Espagnols, rille (le comte de) prend 133. Ils établissent une chambre cri gny, puis est défait per La nacterre, L, 232. (Mons-Est tué à la betaille de le, LXV, 382. (Mons. de minelle, qui devient la cause de la révolte des Valtelins, 134. Cruantés exercées par ces derniers, 135. Les cantons de Zurich et de Berne assistent les Grisons; les Espagnols sou-# (le comte de) bet les Imtiennent les Valtelins, cherchent à et les poursuit jusqu'à dy, XXIX, 477. s'assurer un passage par leur pays, 136. Le traité de Madrid nétablissant l'ancien état des choses, est rendu

ge rem g

nul par les efforts des Espagnols, 139. La France se ligue avec Venise t de tous ceux qu'on y en-67. Les ducs de Guise et de e, et leur frère le cardinal, et le duc de Savoie pour l'exécution rent les chess de cette ligne; dudit traité; le pape Grégoire xv prend la Valteline en dépôt; le marq. de Cœuvres s'en empare, 140. Trai-té de Moncon, 141. Il est approuvé end à Paris et dans les proroisines des lieux occupés rotestans, 68. A la mort du Jençon, les Guise en reni-s partiens, et concloent embassideurs de Philippe i par lequel le cardinal de par les Grisons, 143. Altercations re les Grisons et les Valtelins, 144. Les Impériaux passent par le pays de ces deux peuples, y établis-sent des forts, 145. Comment les Gridoit être déclaré roi à la Henri 111, 75. Ils publient om un manifeste où ils ex-lours craintes sur le sort de sons sont portes à se soulever contre les Français, 140. Dans une diè-te tenue à llantz, ils se décident à

leurs craintes sur le sort de m, et demandent la convo-les Etata, 77. Les ligueurs ant les libelles contre le comblent de louenges le duc z, 88, et l'appellent à Paris, antions des principeux chefs igne; leurs divisions, 130. ) — Tente du traité de la ter l'Essagne, conclu par le traiter d'une alliance avec la maison d'Autriche, à se défaire des troup françaises, et à rentrer en possession de la Valteline par l'autorité de l'Empereur et du roi d'Espagne, 166. Ils envoient des députés à Inspruck pour traiter avec l'archiduch. Claude, 166. Comment ces députés sont ) — Teate du traité de la rec l'Espagne, conclu par le lemmin, il, 76. Propositions lait au Roi, 109. Détails sur ciations entemées par les ditis, 141. (OEconom. 107.) us quante (les trois), ou pays isons. Buscription géogra-de ce pays; an division; forgouvernament; juridiction: accueillis, 167. Instructions adressées par l'Empereur à l'archiduches se pour traiter avec les Grisons, 168. Les ligues grises se declarent pour les Impériaux et les Espagnols, 189. ( Mái n. de Rohan.) — Descripti des ligues; histoire de la Valteline, XXII, 358. Artifices et monées de

l'Espagne relativement à ce pays, 367 et suiv. La Valleline est mis en dépôt au S.-Siége. (Richelieu.)

gouvernement, juridiction; les trais lignes, XIX, 5 et utre description du même

Linnser (le comte de), amiral auglais, est envoyé au secours de La Rochelle avec une flotte, IX, 452. Ce qu'il fait devant cette place, 453. Il négocie secrètement avec Richelieu, 454. Retourne en Angleterre après la reddition de la

ville, 456.
LINGENDES (Jean de), précepteur du comte de Moret, recoit l'ordre de Richelieu de lui amener l'abbé de Gondy, XLIV, 97.

LINOCHOSA (le marq. de\, général espagnol, met une armée en campague pour faire retirer celle que le duc de Savoie a fait entrer dans le

Montferrat, XVI, 271 et 330.

Liste (le sieur de) vient rendre compte au Roi de la reponse du due de Savoie à la demande faite de laisser passer l'armée française par ses Etats, XXIV, 332. Est reuvoyé au pr. de Piémont pour lui témoigner le mécontentement du Roi de cette réponse, 334. Est chargé d'essayer de conserver la ville de Strasbourg dans l'affection et la confiance qu'elle doit au Roi, XXVII, 201.

Lisona (le sieur de ', napolitain, va donner avis aux Espagnols de la retraite du duc de Guise, et leur conseille de détacher de la cavalerie pour le suivre, LVI, 157.

Lithungie Luthini NNE. Comment elle se fait en Suède, LVIII, 282.

LIXAIN (mad. de.). Chute plaisante qu'elle fait a Essonne, XLII, 48. Elle entretient Mademoiselle de ses affaires, et lui témoigne un grand desir de les voir terminer, 49.

LOBKOWETZ de pr. de , ambassadeur du roi de Hongrie a Francfort, ne pent obtenir entrée au college des électeurs, LVII, 5. Les ambassadeurs franc, refusent de recevoir sa visite; pourquoi, 6. [Gramont. — Accuse d'intelligences avec les mecontens de Hongrie, il est arrête ainsi que son secrétaire lerry, et traite en criminel, LIX, 4). Mon. de M. de \*\*\*.

(i) Mem. de 11. ae l'ugaxe se charge de faire assas-incr le duc de Guise, I., 102. Comment il exécute cette commis 103. Louis-Henri de

justifie pas la haute idec que s mille a concue de lui; se reti séminaire; se fait oratories chassé pour sa mauvaise cord est enfermé à S.-Lazare; con des Mémoires qui se ressente dispositions de son esport e. XXXV, 284.

de la compagnie de chevade lichelieu, est tue dans an lat d'arrière-garde. XXVIII (Mém. de Richelieu. — Est passage de la Sarre, XXXII (Arn. d'Andelly.)

LONDLAU (milord), se diquis se rendre auprès du pr. d'Oriest arrêté par un parti qui l'empagne, et mené prisons Bristol, LIN, 193.

LONGUELL, conseiller de la s

chambre, pour plaire a la Reconserver son frère dans les ces, s'engage à servir Ma XXXIX, 215. (Mad. de la cille.)—Tient chez lui ma conseil de frondeurs; ou vide sur l'ajournement persund le coadjuteur, M. de Besch Broussel sont meuaces, XII Longueil opine pour qu'on i tisse le Palais-Royal, 79. M. Hetz. — Tient chez lui desablées régulières des plus zeles deurs; noms de ceux qui v am XLVII, 39. (Guy Joh).—Il

principal moteur de la factio habile et ruse, I., 123. Moss — Il est consulté comme l' de la Fronde, I.I. (34 La chefoucauld) — Son influenparlement; son caractère I. 72. Mem. de M. de \*\*\* Loyaurritte de duc de

dans la ville de Ham, où il en pièces la garnison espac II, 3-6 Enlève le gouverneue Peroune au marechal d'Ancre 3-2. Of conom, royales —

fui faire metire l'épée à la main, XVI, stif. Projette d'entrer en Picardie avec plusicars gouverneurs à m dévotion, 306. Enlève Peronne su maréchal d'Ancre, 310. Se détache des princes; remet Peronne n Roi; recoit en échange le gou-ernement de Ham, 318. (Mém. Be d'Estrées.)—Quitte la cour, mé-content de se qu'on ne lui donne pas le pouvoir absolu qu'il désire dans son gouvernem de Picardie, WVIII of Comment il est fond de XVII. 79. Comment il est force de se retire à Corbie, 90. Il rejette anutes les offres qu'on lui fait pour quitter la Picardie, 146. Se rend maître du château de Peronne, 155. Le remet entre les mains du et recoit le gouvernement Roi de Ham, 176. Se rend à Neufchàtel pour terminer un différend avec ceux du canton de Berne, 249. Cherches soulever la Normandie et la l'icardie contre le Roi pour la Reine mère, 308. (Pontrhartrain.) - Prend le chitem et la ville de Peronne, XX, 110. (Bassampierre.) D'après les conseils des ducs de Mayenne et de Bouillan, il se rand à Abberille; comment il y est raçu, XXI bu, 307. Il calève Personne au maréchal d'Ancre, 316. Truite a part avec le Roi, abandon-Trante a part avec le Roi, ananon-nant les princes qui se sont engagés pour lut; remet Peronne, et reçoit le gouvernem. de Ham, 355. A la nouvelle de l'approche du Roi, il se devide a quitter Bouen, XXII, 68. Se retire à Dieppe, 70. Prend la ville de S.-Amour en Franche-Comte, XXIX, 421. Emporte la château de Chevrenux; arrête les rogris des Espagnols, 422. Prend a ville et le château de Lous-le-La ville et le château de Loui-le-Nachber; emporte d'assaut la ville de Bletterand, 456. Se rand maitre de plusieurs places dans la Franche-Comté, XXX, 336. Porce les retran-chement du duc Charles, 337. As-siège et prend Poligny, Arbois, les châteaux de Vadans, de Savigny, la ville de Champlitte, 338. Reprend Luncville sur le duc Charles, 33c. Luneville sur le duc Charles, 339. Mem. de Richelsen ;-Cause de son

410. Toute la Normandie se déclare pour lui; son caractère, 412. Il s'epiniatre long-temps à ne vouloir consentir à aucun accommodement avec la cour, 426. Est arrêté, et con-duit à Vincennes, 452; puis à Mar-coussis, 458. Est recherché par tous les partis, 521. Il maintient la Normandic en paix pendant les trou-bles, 523. (La duoh. de Nemoure.) — Quitte secrètement la cour, et vient à Paris s'offrir à la Fronde, XXXV, 97. Part pour la Normandie, où il peut être utile mous la die, où il peut être utile pour le parti, 90. Est arrêtéau Palais-Royal, et conduit à Vincennes, 153. (Introd.) — On lui donne le château de Cen, et un conne le enateau de Cen, et un conne de éo, oco livres de rente, près de sa principauté de Neuchètel, XXXVII, 227. Il re-vient à la cour après avoir fait la paix avec les Hollandsis; est admis au conseil, 329. Quitte S.-Ger-main, où la cour a'est retirée, etvient Paris, oh il est reçu avec jois, XXVIII, 156. Pretend au rang XXXVIII., 156. Pretend au rang de prince du sang, 159. Se rend en Normandie, 166. Est reçu au parle-ment; fait refuser l'entrée de la villa au comte d'Harcourt, envoyé par le Roi, 168. Après le traité de Ruel, il vient saluer la Reine; détails sar cette visite, 273. Vient remercier la Beine de ce qu'elle lui a donné le Pont-de-l'Arche, 367. ( Mon. de Motteville.) — Il vient offrir ses services au parlement, XLIV, 363. Sun portrait, 310. Le parlement et la ville de Rouen se déclarent pour lui ; relation de ce qu'il **sut en Mor**mandie, XLV, 17. Son caractère vacillant; il envoie à la conférence de Ruel pour faire un traité particulier, 19. ( Mem. de Rets.) - En envoye a Munster avec MM. d'Avaux et Servien en qualit**e de plé**nipotentiaire ; rôle qu'il y jone, XLVII, 17. Il se rend ches le coadjuteur ; sa conference avec lei, 31. Pourquoi il se range du parti tra-traire à M. le prince, \$1. Il va an Normandie pour y servir les fron-deurs, 50. Est arrête, et conduit à

discussions qui ont lieu en

nonce , l'archevêque de Sens ,

que de Châlons, et Arma ld.

Vincennes avec M. le prince et M. de Couti, 96. Est delivré avec eux au Havre, (38. (Guy Joly.) - II bat et prend le chât, de S.-Amour ; se rend maître de Lons-le-Sachnier, Orgelet et Château-Châlons, XLIX, 154. Prend la ville et le château de Poligny, Arbois, le château d'Autre; emporte d'assaut la ville de Chamite; va au secours du duc de Weimar, 194. Attaque et prend le château et la ville de Blamont, 155. Reprend la ville et le château de Lunéville : 166. Est envoyé en Alsace pour commander les troupes allemandes qui sont sons les or-dres du duc de Weimar, 223. Est envoyé pour commander une armée dans le Piemont, 247. Reprend Saluces, Fossan et Beneville, 248. Rejoint le maréchal Banier à Erfurth, 267. Est envoyé en Italie, 356. S'empare de Nice-de-la-Puille; investit Tortone, 358. Force cette place à capituler, 360. Est envoyé avec d'Avaux et Servien à l'assemblée de Munster, 458. Y demande la liberté de l'électeur de Trèves, 11. Se rend à S -Germain auprès du Roi , puis à Paris, et se range do parti do parlement, 1/6 et suiv. Se rend en Normandie: entre à Ronen; se saisit du Vieux-Palais; fut déclarer le parlement contre Mazarin, 155. Est arrêté, et conduit à Vincennes, 215. Montglat Son portrait, son caractère, LVIII, 63. Son discours au parlement de Normandie, 105. Comment il gagne sa confiance, 107. (Mém de M. de \*\*\*)

Lovaurvitte M. de', filsalné du duc de l'orgaeville, se fait jésuite, pais prètre, il prend le nom d'alsé d'Orléans, XIIII, 386 Lovaurvitte Anne, Geneviève de l'ondon, dagle de', gagnecan

I oxocrytice Anne Genetieve de Porchon, dach del, ragner ao carti de Port-Boyal, charge son recri de visiter les naroises de son recri de visiter les naroises de son recridente des eurés, des vicaires et autres collésiastiques; elle déclame contre l'evil de Eernière son conseiller, XXXIII, 146. Préside aux

et Lalane, 192. Resolution résulte, 193. La pacification rente qui a lieu lui fait donne si qu'a la princ, de Conti, l des *Mères de l'Eglise, 16*6 établit, sa résidence, habita Port-Poyal - des - Champs, . tient une cour, 203. Sa mort ; parti d'un soutien, 22: - Son attachement ext<del>rêm</del>on frère : elle ne pent supp 🖝 demois. Du Vigean, dont ell d'abord son intime amic. X 106. Essaie de rompre la gra telligence qui est entre elle e prince son frère ; s'attire par resentiment, 40-. Elle che suppleer par ses intrigues ace ne peut plus conserver par so 108. Le desir de passer pon heaucoap d'esprit devient l de tontes ses résolutions, ja inspire de la défiance aux Pa qui la croient partie : elle et de se faire voir . 124 Trait la cour . 125. Couse de la qu'elle concoit pour la Fron parlement, (\*) Ille parol cour, où elle est froidement a lie, (20) Instruite qu'on vert ter, elle s'enfuit en Normandi puis a Dieppe, 177; puis et lande, d'on elle revient à S [5]. Fait un traite avec enols. (in Craintes qu'elle c du projet de maria e de mad Chevrense avec le pr. de Cont Elle paroit devant la Reine. tient mal devant elle la fierte

caractère, 48°. Fait tout le c re de ce qu'elle doit pour fair sir le conseil que lui donne La Rochefoncauld, 488 ficco colère madem, de Longuevill

vo la voir. (80. Comment e laisse tromper par la cour. (0.

prend du credit a Bordo .ees er

puyant sur une assembler d

tins, 74. Se brouille avec le Conti, 342. Truite avec la cor lui, 543. (In duch. de Nema

àre; elle so sex soins de pr. de Marsillac , fils du duc de La Rochefoucseld, XXXV, 12. Devient la fidente des amours du duc d'Enrien son frère avec madem. Du esa, 13. Elle reste à Paris malgre les ordres positifs de la Reine; rvoie conjurer le pr. de Couti et lé duc de Longueville d'y revenir, 94. Se présente avec la duch, de Bouillon sur le perron de l'hôtel-de-ville, avec un enfant qu'elles tiennent dans leurs bras; déclarent qu'elles veulent se mettre comme otages en tre les mains du peuple; mad. de Longueville domine en reine dans les conseils de la Fronde, 100. Accouche d'un fils dans son apparte-ment de l'hôtel-de-ville, 105. Elle se rapproche de son frère, et cherche à l'éloigner de Masarin, 129. Me-nacée d'être arrêtée, elle prend la fina et se souve en Normandie, fuite, et se souve en Normandie, 258. Refuse les offres qui lui sont faites; supplie instilement les bour-grois de Dieppe; prend la résolu-tion de se seuver en Hollande, 161. Dangers qu'elle court d'être prise et noyée; elle passe dans les Pays-Bas, se retire à Stenay, 16s. (Introd.)— Pait tous ses efforts pour cogager

Turenne a rester dans le parti de l'Espagne, XXXVI, 170. (Mdm. de Brienne.)—Ellereviant de Munsde firienne.)—Elle revient de Munster à Puris; avec quel éclat elle parolt à la cour; elle devient l'objet de tous les désirs, XXXVII, 238. Son attachement pour le pr. de Marsillac la read ambitieuse; son portrait, 239. Elle met sus soins à gouverner le pr. de Couti, XXXVIII, 129 Bufust d'accompagner la Reime dans un retraite de Paris, 151. Preud des mesures avec le condjutrur; mande an prince de Conti son frère, et au duc de Longueville son mari, qu'il fast quitter la cour, et que l'ambition les appelle ailleurs, 156. A près le traité de Ruel, vient anuer la Reine; détails sur cette vi-

site, 975. Elle fait tous ars efforts pour détacher le pr. de Condé et m mère du parti de la Reine, 316. Fait

demander à la Reine la permission d'assister au bal que S. M. donne à l'hôtel-de-ville, 339. Obtient le tabouret pour la princ. de Marsil-lac, 367. Elle est forcée de recher-cher à plaire à la Reine; se raccommode avec le ministre, 379. Sa dou leur en apprenant l'emprisonnem. du pr. de Condé son frère, 454. Elle fuit en Normandie pour éviter un

pareil sort, 456. Après l'emprison-nement de son mari, elle se retire à Dieppe, XXXIX, 13. No peut en-trer au Havre, 14. Essale en vain de gagner les habitans de Dieppe, 18. S'embarque à un petit port; manque d'être noyée; gagne un ca-pitaine de vaisseau anglais, 20. Passe en Hollande; écrit au Roi une let-tre en forme de manifeste, 21. Est

déclarée criminelle de lèse-majesté;

son traité avec l'Espagne, 39. Elle obtient des Espagnols la liberté de rentrer en France, 177. Vient à Paris, 178. Conseille au pr. de Conde de rompre le mariage du **pr. de Con-**Opine dans le conseil du prince de Conde pour la guerre, et l'emporte sur sa répugnance, 296. Pait avec le pr. de Conti, les duce de Nomors et de La Bollecuent de Conti, les duce de Nomors et de La Bollecuent de Conti, les duce de Nomors et de La Bollecuent de la continue de et de La Rochefoucauld, et le pre sident Viole, un traité particulier par lequel ils se promettent les uns aux autres de demeurer unis pour leurs intérêts communs, 297. vue du Roi, elle se retire à Bordeaux

avec le pr. de Conti, 300. Fomente la guerre tant qu'il lui est possible, 318 l'ersecute tous ceux qui peu-vent servir le Roi; est forcés de quitter Bordeaux, 356. Se retire dans un couvent à Moulins, 357. Fait penitence; se raccomu son mari, 358. ( Mad. de Motteville.) - Après le traite de Bordeaux, elle ne sait où donner de la tête; 🗪 retire a Montreuil , XLI, 410. ( M. demois de Montpensier.) - 8 portrait, XLIV, 313. (Man.

Retz.)—Elle prend un appartuna à l'hôtel-de-ville, où ella accouch d'un fils, XLVII, 50. Se retire a Normandie après l'empriso

des princes, 100. Fait tous ses efforts pour rompre le mariage de mademois, de Chevreuse avec le pr. de Conti, 111 et suiv. Détermine par ses sollicitations M. le prince à se retirer à Bordeaux, 184. (Guy Joly.) -Causes de sa rupture avec Tracy,

qui lui avoit rendu de longs et im portans services, XLVIII, 225. Elle refuse d'entendre au mariage du duc de Candale, fils du duc d'Epernon, avec une des nièces de Mazarin;

pourquoi, 228. (Conrart.)—Goûte la proposition que lai fait le duc de Retz de faire un parti, L, 136. Ac-couche à l'hôtel-de-ville d'un fils qui est tenu sur les fonts par le prevôt des marchands, et nommé Pa-ris, 151. Se rend à Rouen après l'emprisonnement de son mari, puis se retire à Dieppe, 218. Se sauve la nuit, et se rend en Hollande, 219. Fait un traité avec le roi d'Espagne;

va trouver Turenne à Stenay, 220. Renouvelle son traité avec l'Espanenouvelle son tratte avec I raya-gne, 295. Pousse le pr. de Condé à la guerre, 304. Prend la route de Bourges, 305. (Montglat.) — Se sert, pour empêcher la récoucilia-tion de M. le prince avec Mazarin, d'un moyen que lui a suggere Lenet, LIII, 61 et suiv. Comment ce moyen est reçu par M. le prince, 64. Elle va se cacher chez la prin-

cesse palatine, à la nouvelle de la détention de M. le prince; est conduite en Normandie par le duc de La Rochefoucauld; s'embarque à Dieppe, passe en Hollande; se rend dans les Pays-Bas, 94. (Mém. de Lenet) — Son portrait, son caractère, LVIII, 62. Elle va demeurer a l'hôtel-de-ville, pour servir de gage de la fidelité de son frère et de son mari envers le peuple, 99. Après l'emprisonnement de

son mari et du pr. de Condé, elle va en Normandie, d'où elle est obligee de se retirer : va à Dieppe ; s'embarque pour la Hollande , et se rend à Steuny, 183. ( *Mem. de M. de \*\*\**.) Lovervier : le duc de : jeune prince doné d'excellentes qualites,

meurt dans la campagne de Hollan-

LONGUEVILLE ( le cheval. de . il de celui qui fut tué au passage à Rhiu, est tué par un accident app

LORR

la capitulation de Philisbourg.LN 29. Longueville (M.de), filscadte duc de Longueville, se fait fat » mer des dames; son portrait, XIII. 386. Il déclare au parlement mis-tard qu'il a eu de la marech, de la Ferté, 387.

Losgueville (madem. de m# reçu des lettres de son père me contrefaites, veut les dénoncers cour, faisant entendre que c'es a artifice de sa belle-mère et de princesse douairière pour la se chasser de Paris, XLVIII. 22

Lorges (M. de ) prend le co-mandem. de l'armée après la net de Turenne, et passe le Rhisa vue de l'armée impériale, LXIV. ::

( Mém. de Temple. )—Se belle coduite à Altenheim , LXV, 221 is se raccommode avec Louvois, et si

fait maréchal de France, 223 L Fare.) LORRAINE (les princes de sacur dent secrètement pour des LURRAINE (le cheval. de) es ani-

te par ordre du Roi, et conte château d'If; pourquoi, XLIII. à (Mém. de Montpensier.) — Drize le favori tout puissent de Montre ses demélés avec le cheval de Rois LXIII, 390. Il est exile, et se resen Italie; pourquoi, 39. (Chen-— Il decouvre par mad. de Cons le serret de l'Etat, que Tureme la confie, LXV, 178. Est arrête, po

exile à Rome, 170. (Le Per.)
Lorraine (le duc de ) fait le se
ge de Bude avec le duc de Bruiss et s'en rend maltre, LXV, 3:3 e suiv. Bat les Turcs à la bassile e Mohatz, 319. Ses qualités, 321 Lorraine (le duc de) vient a l' ris pour obtenir un arrondiarme en Champagne, et le titre d'almo royale, LAXVI, 300, Obtient l'a

uzs, vice-roi de Sicile, a adresse à medoucir nutine, puis fait pendre ditieux, L, 75. ( conférence de). Le Roi

mère nomment pour as-te conférence le maréch. MM. de Villeroy, de Vic et de Pontchertrain ;

le départ des commissai-rdé; leur départ de Tours, 5. Ils arrivent à Loudun, rouvent aucun des prinneurs, excepté M. de Sul-myois visiter, 316. M.

ville vient aussi les voir t de M. le prince et de angueville, de Mayenne a; il leur annonce la

illon; il leur annonce la retard de ces messiours, premment que M. de Vencrit à Me le prince qu'il srtoit peint des promesses ses qu'il lui a données; a Guise étant chargé par taquer ses troupes, il resionne de along a Anion; rs de plus (n Anjou;

ut éloigner ses gens, s'il ris dans la suspension 'il le prie de faire avanjimene de M. de Soubise le lieue de Neutes; ils apa par une autre lettre

deme essence qu'il s'a-Aucenia, 318. Les dépu-appris l'arrivée de M. le ant le visiter, hors le ma-Brisse; acousil favorable reçoivent; M. le prince que M. de Vendôme soit

ma in suspension d'armes, soit prolongée pour tout tmars; répouse qui lui est ses deux points, 319. Ar-ndun de mad. de Soissons file, et de M. de Robsn; és en plaignent à M. de exactions qui se font sur sous pretexte de la sus-

'armes ; réponse de M. de e. Les députés , sur l'in-e M. le prince, se rendont

5 Rome des اطناق ecupent; places des dépa-

tes un avi ; M. le prince renouvelle les deux demandes qu'il a dejà fai-tes; réponse des députés, 321. Ils écrivent au Roi pour savoir sa vo-

lonté à l'égard de M. de Vendôme; arrivée de M. de Bouillon et de M. de Soubise, 322. Nouvelle séance chez la comtesse de Soissons; M. le prince offre de faire faire un régle-

ment sur les levées de deniers né cessaires pour payer les troupes qu'il a sur pied et dans ses garnisons; insiste pour faire comprendre M. de Vendome dans la suspension d'ar-

mes : les députés vont conférer avec M. de Prissac, retenu chez lui par la goutte, 323. Envoient leur réponse aux articl. proposés par M. le prince, 324. M. de Bouillon reçoit pour M. le prince cette réponse, que lui porte M. de Vic, et lui fait connoître son

opinion à ce sujet; les députés dé-pechent un courrier au Roi pour savoir son intention et sa volouté, 325. M. le prince déclare à M. de Villeroy que si M. de Vendôme n'est compris dans la suspension d'armes, et si les troupes du Roi attaquent les

siennes, il protestera de repture; réponse ferme de M. de Villeroy; les députés reçoivent une lettre du Roi, qui leur mande que son inte tion n'est point de comprendre il de Vendôme dans la suspension d'ar-

mes, ni de la prolonger; raisons qui engagent les députes à cacher cette reponse à M. le prince, qui da le moment leur fait renouveler s instances sur ces deux points, 326. Longs debats à ce sujet, 327. M. le prince fait de grandes plaintes du rendez-vous que le Roi a donné à

quelques - unes de ses troupes sa Pont-de-Cé; réponse des députés à ces plaintes, 3-8. Les députés dépâ-chent un courrier au Roi à ce sujut; et lui mandent qu'ils estiment qu'i doit tenir prètes ses armées, les asprits n'étant pas trop disposés à rea-trer dans le devoir ; les princes ju-rent de ne point abandonner M. de Vendôme, 329. Arrivée de mad. de Longueville et de M. de La Trémouille; les princes ne parlent que

mouille; les princes ne parlent que de rupture et de renouvellement d'hostilites; arrivée des deputés de Nismes; seance chez M. de Sully; M. de Villeroy y communique la réponse du Roi aux demandes faites

d'une prolongation de la suspension d'armes, et d'y comprendre M. de Vendôme; articles arrêtés verbalement sur ce sujet, puis rédiges par M. de Pontchartrain, 331. Moyens proposes par M. de Sully pour la levee des deniers nécessaires à l'entre-

tien des troupes, 332. Les articles corriges sont accordés et signés; mesures prises par les députés pour assurer l'observation des articles concernant M. de Vendôme, 333. Leur dépêche au Roi, 334. M. le prince invite les députés à la procession générale pour la paix, et à

cession générale pour la paix, et à un diner avec tous les princes et seigneurs, 335. Seance chez la contesse de Soissons; discours de M. le prince; reponse de M. de Brissac; le pouvoir des députés étant trouvé defectuenx, ceux-ci dépêchent au Roi pour le faire reformer, 337. Autre séance chez la comtesse de Sois-

sons entre les deputés du Roi et les députés des princes; il y est décidé, après quelques debats, que les députés des princes mettront par écrit leurs propositions, et qu'on y répondra de même, 339. Premiers articles proposés producche de la mort

ticles proposés: rechérche de la mort du feu Roi; passer le premier article du tiers-eta au cahier des Etats, touchant la souverainete du Roi; revoquer la publication faite par le clerge du concile de Trente; faire jouir ceux de la religion reformée du contenu des edits et declarations; revoir leurs derniers cahiers; repon-

tification des articles de la prolongation de la suspension d'armes, et leur pouvoir reformé, 341. La réponse aux quatre premiers articles est approayee, sant le second, concernant la souverainete du Roi, 342.

ses portees par M. de Villeroy, 340. Les deputes recoivent du Roi la raM. de Bouillon demande une dediration du Roi portant passe-port e sureté pour tous les princes et sogneurs qui sont à Loudun, ain œ

LOUD

pouvoir se retirer où bon leur senblera, quinze jours après l'expiration de la suspension d'armes; le princes conçoivent de l'ombrar de preparatifs du Roi pour se reader Blois, 343. Arrivée de la princ a Conde et de M. de Luxemborg, se

deputes envoient au Roi les maveuns veaux articles des princes, 36; le le supplient de ne pas partir « à de Tours, pour ne pas rompre cours de la négociation, 3 15. Beuvent la réponse du Roi aux arus présentés par M. le prince; avec de M. de Vendôme; il releve

courage des princes, qui montes moins de disposition a la paix; ser ce chez M. de Bouillon, 346. M z prince u y parolt plus dans lication de faire cesser les leves en impositions et contributions que font de tous côtés sur le perpe 347. Les députés confèrent aux es

les réponses qui ont eté donce aux articles; réponses qui ont été donce aux articles; réponses qui ent de né peu de contentement a M. « prince; arrivée du comte de la »-ze, 3 [8]. Les députés et les commusaires ne peuvent s'entendre ser le réponses faites aux articles, 3 [6], lè se séparent en mauvaise intelligree, 3 [6]. M. le prince, mon enterdre ser le commune et de la commune de ser le prince, mon enterdre ser le commune et de la commune de la commune et de la commune d

ce, 350. M. le prince, pour esse cher la rupture, décide d'assiste a personne aux conferences des commissaires, 351. Se plaint, set a faux avis, que le Roi a fait passe du côte de Nantes deux ou trois compagnies suisses, 352. Se trouve a seance chez M. de Bouillon, où a avance plus d'affaires qu'on se voit fait les quinze jours precedendemande une nouvelle prolongaisse de la suspension d'armes, 353 le

deputes en accordent une d'eux-me mes pour cinq jours; le Roi l'accors pour dix; M. le maréch. de Pruss et MM, de Villeroy et Pontchartras se rendent auprès du Roi pour l. faire part de ce qui s'est pass s'être informés des vo-

LL. MM., ils se dispo-mer à Loudun, 356. M. arvient avec peine à rac-une brouillerie élevée enices ; retour des députés accueil que leur fait M. 157. Seance chez la comissons, 358. M. le printre très-disposé à la paix ; envoient . M. le prince s aux articles concernant reformée, 359. Danger it les deputés sur un faux les forces du Roi vont à harger les troupes de dôme; séance chez M. le ande contention au sujet ance ordonnée, par arrêt, des arrêts de la cour du 360. On ne peut s'acl'échange du gouverne-a Picardie pour celui de ndie en faveur de M. de le ; cependant les esprits à la paix, 361. On traite ement des troupes, 302. ice demande une prolon-la suspension d'armes, accordee par les députés; e des demandes particu-tacles qui s y rencontrent, rce de M. de Soubise; umeurs au sujet de plu-ractions à la suspension 364. M. le prince fait aux e grandes plaintes à ce su-Les deputes reçoivent une Roi par laquelle il desire ois tout ce que les princes ander, pour y prendre an . 366. M. de Ponteliarnvoyé vers le Roi pour lui combien le retardement rteroit a ses commande-t prejudiciable a son serout le peuple ; M le printe ce toyage; sur un non-des contraventions a la n d'armes, les princes ret leurs plaintes, 367. Ils r faire arrêter les députes I de Pontchartrain va voir mirr ; fait was rapport as

voir à la réparation des contraven-tions faites à la suspension d'armes, 368. M. de Poutchartrain retourne à Loudun, avec pouvoir de consen-tir et accorder la continuation de la suspension d'armes; séance chez M. le prince, où tous les articles sont convenus, excepte celui du rasement de la citadelle d'Amiens; M. le prince envoie porter à La Rochelle toutes les resolutions prises, et les dernières intentions du Roi, 370. Les députes demandent au Roi qu'il envoie à Loudun un intendant des finances; nouvelles rumeurs parmi les princes au sujet des contraventions continuelles faites en Gascogne, en Béarn et en Bretagne à la suspension d'armes , 371. Réponse des députés aux plaintes que leur en fait M. le prince; seance chez lui; on propose d'envoyer M. de Rohan en Guienne avec des troupes, 372. Grands débats sur cette proposition, les de-putes consultes s'y opposent, 373. Arrivée à Loudun de M. de Chevry, intendant des finances, et de M. de Flesselles, secrétaire du conseil, pour traiter avec M. de Sully des moyens de recouvrer de l'argent, 37 f. On reçoit avis à Loudun que ceux de La Rochelle ne se portent point a la paix, ce qu'on attribue a la faction de M. de Rohan et de M. de Sully; ces messieurs parlent fort haut de leurs interêts partienliers, 375. Arrivee des députés de La Rochelle; leurs plaintes sur le peu de part qu'on leur donne aux affaires qui se traitent, et sur les repouses faites par les deputes du Roi ; conferences tenues a cette occasion , 356. Les deputes font part au Roi d'une nouvelle demande de prolongation de paix faite par M. le prince, 357. On apprend que le marechal d'Ancre a remis entre les mains du Roi la ville et citadelle d'Amiens, pour en disposer ainsi qu'il lui plairoit, que le Roi n'approuve point le voyage de M. de Sully a La Rochelle, 3-8; ni la

LOUI

prolongation de la suspension d'armes; la cointesse de Soissons et mad. de Nevers vont à Tours pour insister auprès du Roi sur cette prolongation, comme necessaire a la conclusion des affaires, 379. MM. de Brissac, de Villeroy et Pontchartrain s'y rendent aussi pour le même sujet; M. de Sully va a La Rochelle, 380. Ils font resoudre la prolongation; les princes envoient M. de Soubise avec des troupes pour s'opposer à M. d'Epernon, et se plaignent au Roi des contraventions faites a la suspension d'armes, 381. M. de Sully envoie auprès de LL. MM. le sieur de Lassé, pour leur rapporter les bonnes résolu-tions de l'assemblée de La Rochelle, 382. On travaille à la conclusion des affaires générales; ordre observé dans ce travail, 384. La suspension d'armes est encore prolongée; maladie de M. le prince . 385. Les députés du Roi rejettent la propo-sition de laisser continuer l'assemblee de La Rochelle, 386. Les deputes de La Rochelle retournent faire part à leurs commettans de ce qui se passe à Loudun, 387. On deli-bere d'une part sur les moyens de licencier les troupes; de l'autre, on rédige un projet d'édit de pacification, 389. Mad. de Suissons confere avec M. de Villeroy à la place de M. le prince, 300. On convicut d'un pro-jet de licenciement; grands débats au sujet du projet de pacification, 391. Maladies et mortalité à Loudun, 392. Arrivee du ministre Chauffepied, venant de La Rochelle our demander la continuation de l'assemblee de cette ville, ou un abrege de cette assemblée, jusqu'à la conclusion de la paix, 393. Em-barras des deputes du Roi, 394. On convient des conditions de la pacification; mécontentemens relatifs aux interêts particuliers , 397. Con-vales ence de M. le prince; les députes de La Rochelle protestent, et veulent se retirer, 398, L'ambassadeur du roi d'Angleterre demande qu'on fasse mention, dans le prénmbule de l'édit de parification c'est par les soins du roi d'A terre que la paix a été conclu M. de Villeroy s'y oppose; Nevers s'entremet dans cette sion , 401. **L'ambassade**ur d'i terre se présente chez M. le pour assister à la signature paix; les députés du Roi re de signer en sa présence ; il tire fort mecontent, jo3. L putés de La Rochelle refusez sister à la signature ; M. de lon leur représente la fante font à leur honneur, a les science, et à la France, prince signe le premier le pe pacification, (05. On trait les députés de La Rochelle contesse de Suissons; gran bats, 106. Tous les princes gneurs présens donnent cha particulier un acte de consen et de soumission a ce qui a et résolu; les députés de l chelle signent enfin comme tres; Te Deum chante: les t du Roi dépéchent à LL. MX avoir leur ratification, joy. I putés décident de ne dome noissance aux princes et sei de ce qu'on accorderoit à les térets particuliers qu'apres paix seroit entièrement app par le Roi; les princes tras au licenciement de leurs tr joS. Mécontentement de 3 Longueville et de Vendo recoit la ratification du Ro M. le prince la recoit avec respect; M. de Pontchartrais congé de lui pour aller t conge ue tut pour alter de LL. MM., 410. (Mem. de chartrain.)—Details sur los ciations qui ont lieu dans ville, et sur les divers inter-princes, XXXV, 307. Bru

Louis xiii, age de 9 ans. avec sa mère au parlement le unain de la mort du Roi : d qu'il y prononce, VIII. 300. de ce prince, IX. 195. Com reprend son autorite, 196. par lesquels il la signale ; e

orte à reprendre L pe fee ie contre les princes méet as rend en Guter-et as rend en Gutere es Nors ette province contre l'ar-Reine, réunie sux environs de-Cé, 3go. Pait la peix ; réunit le Béern à la Fran-Ordonne la séparation de ide des protestans à La Roga. Se rend à Nautes pour aux progrès du duc de traite avec La Force, qu'il . 395. Entretient la La Rochelle dans l'espem accommodement, pourle ne se joigne point aux envoie aux villes des ré-lemander des déclarations se se joindront point à eux, roie le duc d'Orléans au la flochelle, §33. 5 y rend , §39. Fait une descente de Ile, 440. (OEconom, - Il part pour l'Italie, ombe malade à Lyon, 72, le sa mère avec Richellen, adiscrétion les brouille de 75. Il veut les réconcilier 77. Soutient le cardinal Défait l'armée que les Boont mise en mer; prend té; force Soubise à sortie me, XI, 276, Accorde la otestans ; garantit le doc de l'oppression des Espu-77. Piner plaire au Pape, traité désavantagens fait Espagnols pag le sieur de cooclat le mariage de sa e le pr. de Galles, 278. es cabales de la cour, 279 cours des duels, 280. De sée anglaise dans l'île de

les: Espagnols, al Fonse de duo de Ma Need is de 283. Bat le duc de Savois; conclut le traité de Suse ; soume les protestans du Languedoc, 284. Son alliance avec la Hollande justifiée par la conduite des Espagne envers la France, 285. Il s'emps de Suse ; fait la conquête de la Se voie; prend Veillane en Piemont; secourt Casal , 287. Tombe malade ; résiste aux projets de la Reine n t de Gaston, et maintient Rich lieu, 28g. Approuve par nécessité la paix conclugià Ratisbonne par Brulart et le père Joseph, 290. Fait un nouvesu traité avec le duc de Savoie, par lequel il reste maître de Pignarol et de Quérasque, 291. Traite avec le duc de Baviere; soutient les électers, d'Allemanne. tient les électeurs d'Allemagne; ménage la paix entre les rois de Pologue et de Suède, 292. Fait un traité avec Gustave-Adolphe, 293. Détourne l'orage suscité par la sor-tie hors du royaume de la Reine tie nors du royaume de la neuse mère et de Gaston, 294. Change les gouverneurs de Bourgogne, Pich-die et Provence, 295. Fait tran-cher la tête à Marillac, 297. Par-donne à Gaston; fait décapitée Montmorency, 298. Sa conduitée pleine de houté envers le due de Lorraine; il est forcé, par les re-chutes de ce prince, à le dépouiller de ses Etats, 299. Procure la retor de Gaston en France pour la 3º foi 300. Ses bienfaits envers Puy laures 301; et envers ceux qu'il fait punis ensuite, 302. Il soutient la guerre contre l'Espagne en plusieurs en-droits à la fois, 307. Gagne la bataille d'Avein dans les Pays-Be détruit dans la Lorraine l'are l'Empereur, 308. Triomphe des Espagnols, 309. Chame de la Ber ogne le duc de Lorraine et Gel bat les Italiens dans la Valteline, les Impériaux dans la Flandre, 310. Reprend les lles de Ste.-Margueris et de S.-Honorat, 311. Em Brisnoh; prend et rasa le fort de Reati; casporte le Catelet; gagne la bataille navale de Gattari, 3:s.



ul La Bochelle; fait un

Refuse le secours des Tures; entretient sept armées de terre et deux navales, 315. Secourt ses alliés de sommes considérables, 316, Fortifie les places frontières, 317. Sa bonte egale à sa prudence, 318. Il prend Hesdin-le-Fort, Ivoy, 320. Va au secours de Madame, veuve du duc de Savoie, 322. Ses efforts inutiles pour sauver cette princesse de sa ruine, 32%. Il conclut un traité qui lui assure Brisach et autres places., 326. Ses regrets de la mort du duc de Weimar et du card. de La Valette, 327. Il perd la place de Salses, 328. Ses efforts pour seconder le comte d'Harcourt, qui assiège Turin, 336. Il assiege et prend Arras, 33-. Fait un traite avec le pr. Thomas, qui le viole aussitôt : prend Moncalve, 341. Rend au duc de Lorraine une partie de ses Etats; secourt Parcelone, 342, Emporte la ville d'Aire, 343, Repreud au duc de Lorraine revolte ce qu'il lui avoit rendu, 345. Emporte Bapaume, 346. Soumet la Savoie a l'obcissance de Madame, 317. Gagne deux batailles Madame, 542. Cogne deux batantes en Allemagne, envoie une flotte au secours du roi de Portugal, 548. (Succente Varrat.) — Jure dans l'eglise des l'euillans, avec bean-coup de ceremonies, l'observation des traites faits avec l'Angleterre, AVI. 401. Se rend a Reims pour la ceremonie de son sacre : details sur ce sujet, 403. Lait la ceremonie de l'ordre du S.-Esprit, 455. Tou-che les (cronelles a Saint-Marcoul); fait sa rentree dans Paris, 426. Se rend en grande ceremonie an parlement ; sy declare majeur, voulant neanmonts que la Reine sa mère continue a prendre le soin et l'au-torite dans les affaires, XVII, 59 Fait l'ouverture des Etats generaux a Paris, Go. Points contestés dans cette assemblee, 74. Le Roi en fait la cliture, donne le gouvernem de la ville d'Amboise a M. de Laiynes,

7) Accorde l'abolition du droit aunuel leve sur les officiers du royan-

me, 56. Declare criminels de lese-

majeste tous ceux qui iront sans per

I.OUI mission au service du duc de Sa on favoriseront les levees faite. lui, 78. Rend un arrêt costi remontrances du parlement sont declarées inpurio ses pe Roi et ses cons illers, &1 avoir entendo les divers avisconseil , il se décide a faire le c de Guienne, et a laisser une destince à s'opposer a tra-le seins de M. le prince, qui II. sont obligées de sejourne rab a cause de la maladie de Ma. le Roi recoit et écoute les d de l'assemblee des protesta Grenoble; repond a leurs d'm 100. Public une declarate a M. le prince, et ceux pais-les armes avec l'il, 103, Se. à continuer sa marche, ec gouverneurs de provinces, et cipanx seigneurs qui sont i de son chemin, de se tro av reudez-vous entre Angola Bordeaux, 10 ( Arrive danser niere ville, 107. Ordonn al blee desprotestaus, qui deten s est transferce d'elle mêmes N d aller a Montpellier, 108 l des commissions pour für d vees de troupes destince e ser aux armemens des estes l'Etat, et assurer le passer ! dame; celebre a Bordeaux b monic des eponsailles de M avec le prince d'1 spagne, " deux on trois lieues an des la princesse d'Espagne son q ceremonie de son mariez. fait une entrée solennelle dat deaux, 116. Après avoir et les avis de part et d'a are, se decide a retourner a Pare Son depart de Bordeaux, accueille favoral lement les d des protestans. L'ambassade roid Angleterre, et M. de Tla envoye par M. le prince por des ouvertures de paix. 122 f le marechal de brissa et

Villeroy pour traiter de la 196 Après divers avis, le l

decide a aller faire apadque

a l'ours, 130. Assigne la cil

chir de l'autorité de la Reine et de

Loudan pour tenir les conférences entre ses députés et les princes mécontens, (3). Trouve bon que mes-dames de Soissons et de Longueville assistent à ces conférences, 132. Fait approcher des troupes de M. de Veudôme, pour le forcer à l'obeissance, 133. Nomme les commissaires charges d'assister aux con-férences de Loudun, 134. Donne ordre au maréch. de Bouillon de se retirer de la cour, 135. Envoie des troupes du côté de la Bretagne, 136. Après plusieurs delibérations, le Roi continue la suspension d'armes, 137... Va a Blois avec toute sa cour, 110. Comment il retire les scenus au chancelier Sillery, 141. Ratifie et publie le traité conclu à Loudan; se rend a Paris, 143. Donne les se eaux au président Du Vair, ôte le contrôle des finances au presid. Jeanuin, 144 Improuve Fordonnance de M. de Montmorency concernant le château d'Avmargues, 147. Retire la charge des affaires etrangères à M. de Puisieux, 1 fep. Envoie M. de Bethune en Ita-Bie, pour accorder les différends enare fes Venitiens et l'Empereur, 151. Envoir le sieur Mangut pour enga-ger M. de Longueville à remettre le chateau de Peronne; puis le duc de Bouillon, 1 to Fait arrêter M. le prince au sortir du conseil, 160. Luvoie en liceri le marechal de Montigny prendre les places où commandou M. le prince, 162. Fait promptement lever une armée, dont - il donne le commandement à M. le comte d'Auvergne, (63. Se rend au parlement, où il fait enregistrer une des laration contenant les motifs qui l'unt contraint a recourir a ces remedes extrêmes, 164. Envoir M.M. de Boissise et Chanvalon aupres de M. de Guise, pour essayer de tenie dans le devoir les princes reures a Soissons, 165. D'après leur entremise, il rend une declaration a la de harge des princes, 169. Ma-ladie du Roi, 1-8 Chagrin et de-plaisir extreme du Roi de se voir abandonne, il medite de s'affran-

la tyrannie du maréchal d'Ancre, 209. Ses occupations aux Tuileries, 218. Il prend la résolution de faire arrêter le maréchal d'Aucre, et en cas de resistance de le tuer, 220. Comment ce projet s'exécute, 221. Il envoie dire à sa mère qu'elle se tienne dans sa chambre sans sortir, ct qu'il pourvoira aux affaires de l'Etat; fait arrèter la maréch. d'Ancre; assemble son conseil; fait connoltre à toutes les cours ce qui s'est passe; rappelle les anciens ministres, 222. Defend que personne voie sa mère sans son congé; permet au pr. de Condé de se promener sur les terrasses de la Bastille. 205. Envoie vers les princes mécontens, qui viennent sans condition se jeter à ses pieds, 233. Accorde a la princ, de Conde la permission de pouvoir s'enfermer à la Bastille avec son mari , 237. Prend la resolution de secourir ouvertement le duc de Savoie, 939. Lui envoie le maréch. de Lesdiguières avec ample pouvoir, 241. Conclut la paix entre le roi d'Espagne et le duc de Savoie, et entre le roi de Hongrie et l'archid. Ferdinand et les Venitiens, 2/7. Rend on edit portant la restitution des biens ecclésiastiques du Bearn, 2 (8. Convoque une assemblée des notables, 249 En fait l'ouverture, 251 Ajourne l'assemblee a Paris après la fete des Rois, 254. Supprime le droit de *paulette*, et retranche une partie des pensions, malgre les mormores et mecontentemens, 256. Lavoie M. de Modène en Piemont pour declarer au duc de Savoie qu'il ne veut pas l'abandonner, et qu'il l'assistera contre les Espa-gnols vils ne restituent Verceil, 258. Congedie les notables, 260. Lait approcher des troupes aux environs de Paris, sur la route de Blois, 261. Il retablit les jesuites dans leur college de Clermont. 262. Donne le gouvernement de Guienne au duc du Maine, et celui de Normandie a M. de Luynes, 263. Envoie le jesuite Arnoux a la

Reine mere, pour l'assurer de sa bienveillance, et lui prescrire l'ordre qu'elle doit tenir dans sa conduite sur ses declarations; il lui temoigne plus d'amitie et de confiance, 568. Donne une audience publique au cardin, de Savoie; recoit en bonne part la dem inde qu'il lui fait de mad. Henriette, sœur du Roi, en mariage pour le prince de Piémont, 270. Passe le contrat de ce mariage, 272. A la nouvelle de la fuite de la Reine mère, il lève trois armées; envoie M. de Béthune à la Reine pour l'inviter à se réunir à lui, 276. Envoie encore vers elle le cardinal de La Rochefoueauld, 278. Accorde une plus grande liberté à M. le prince; lui fait ren-dre son épéc, 281. Mesures qu'il prend pour assurer son autorité et la tranquillité des provinces; il marche vers Orleans à la tête d'une grande armée, 282. Se rend à Augoulème : mande partout que la paix est faite; ordonne le licenciement d'une partie des troupes, 28j. Témoigne aux Etats de Hollande son judignation de la mort du sieur Barneveldt, 285. Voit la Reine mère à Couzières, 200. Retourne à Paris, 201. Rend la liberté au pr. de Coude ; le recoit à Chantilly , 291. En-voie M. de Blainville auprès de la Reine mère pour l'inviter à venir, et lai promettre tout contentement. 309. Lui envoie une ambassade composée de MM. de Montbazon, de Bellegarde, présid, Jeannin et archev. de Seus, pour l'engager à renoncer a toutes ses lignes; ordonne declevées de tous côtés, se décide à marcher a la tête des troupes vers la Normandie, 310. Fait ses prépa-

Il lève une armée de 10,000 hommes pour s'opposer aux mecon-

ratifs; dispose da commandement de ses armées, 511. Se rend au parlement de Paris, pour y faire con-

noitre les mesures qu'il a prises a

l'égard de la Reinemère, et la con-

date de cette princesse envers lui, se met en route pour Rouen, 313.

M.m. de Pontchartrain

LOUI

tens ; s'achemine en Guiri XVIII , 126. Défend la ten l'assemblée de La Rochell , la donne de se séparer , 184 Pa Paris pour faire la guerre aux r mes, 185. Va camper devant tauban, 191. Est force de la siège de cette place, 108. Asse prend Monheur, 199. Serect tre de S -Antonin , 211 Pq Schomberg: delivre de pri-maréchal d'Ornano, 250 Ses lui pour presser le duc d A.» frère, d'épouser la princ de ! pensier, 989. Le fait arrete l'avoir trahi dans cette ettar Fait arrêter à Blois le d - d dome et son frère le grand ; et les fait conduire à Ambeis Prend des mesures pour se 🗻 Ro helle, menacee par les Az 3og. Y cuvoie le duc d'Orba jeter des hommes et des varle fort de Ré. 315. Se rende La Rochelle, 332. Retient le de Pignerol , par un accordiz Victor-Amédee, duc de Sasoi: 15. l'ait un traite de ligar a Provinces-Unies, les ducs de et de Parme, 71. Declarda, aux Espagnols, 86. Mez a han. 🕽 -- Exercices autoricie muse dans sa jennesse, se p à Bassompierre sur la cause mort de Charles ex. XX, 54 nouvelle de l'exasion de la mere, il lui envoie le perel et l'archev. de Sens, pour l a revenir , 158. Son entrevo-elle à Tours, 159. Il signe lay Pont-de Ce; visite M. de Noblesse, 201 Voit la Brine i Brissac, 202. Se rend a lim dine chez M. du Maine, at M. d Epernon, 207, De l'acis conseil, il entreprend le vor Bearn pour faire verifier en en faveur des ecclésiastiques Ecrit à mad. la connetable et dem de Verneuil de 🐱 🕬 Louvre, comme étaut la case fausse couche de la Reine, 2 dans le Bas-Poitou : pour r M. de Soubise, 3-8 : Passe de

## LOUI

le Périé, 388. Assiste au siége de Royan, trait de bravoure et de ang froid de an part, 395. l'rend Royan, 405. Fait son entrée dans Montpellier, 488. Arrive à Lyon, où il voit les princes et princesses de Piemont, joz. Conclut une ligue ofsensive et défensive avec le duc de Savoie et la seigneurie de Venise, pour le recouvrement de la Valteli-ne, XXI, 1. Donne à M. de La Vicaville la place de surintendant des fisances, et renvoie M. de Schomberg, 3. Ote à mad. la connétable la charge de dame d'honneur de la Reine, et a mad, de Chevreuse celle de aurintendante, §. Donne congé au chancelier et à M. de l'uisieux ; mennme M.d'Aligre garde des sceaux, 5. Presse de tous côtes d'entrer en guerre contre l'Espagne, il se déci-de sculement à entreprendre la restitution de la Valteline, 16. Va joindre son armee en Poitou, 86. Tom-be malade, 88. Veut révoquer le commandement de l'armée, qu'il a donne a un frère, go. Itinéraire du Roi se rendant à la Rochelle, 95. Il quitte le siège, laismnt ample pouvoir au cardinal, 137. Revient au auge, 146 Entre dans La Rochel-le, 181. Retourne a Paris, 185. Se prepare aulieren Italie faire lever le alege de Casal, 186. Son départ, son voyage, 187. Il entre dans Suse, 200 Obtient la levée du siège de (and recoit mad. et M. le prince de l'icmont, 201. S'en retourne en France, laissant pour général de l'armer de l'icmont M. le cardinal, at i. Se rend maître de Privas, 215. Latre dans Alais, 222. Accorde le pardon aux rebelles du Languedoc, et leur donne la paix, 223. Entre a Uzès, visite Nismes; retourne à Paris, 225. Devient amoureux de madem. de La Fayette, 254. Part pour la conquête de la Savoie, 256. S'empare de Chambéry, 257. Tom-be dangercusement malade a Lyon, 272. Revient à l'aris, 273. Essaie de calmer la Reine mère, aigrie contre le cardinal, 275. Oblige Monsieur à se réconcilier avec lui, 276. Le suit

jusqu'à Dijon, et n'ayant pu le ra-mener, revient à Paris, 290. Se rend avec son armée en Lorraine, 292. Fait un traité avec le duc ; réprimande vivement le parlement de Metz; interdit cinq conseillers ou présidens de la cour, 203. Prend le duche de Bar et La Mothe; traite de nouveau avec le duc de Lorraine, qui lui donne trois places en dépôt; suit son frère Monsieur, qui va en Auvergne à la tête de son armée, et passe en Languedoc, 296. Le Roi s'y rend lui-même après la bataille de Castelnaudary; y fait faire quel-ques executions; fait trancher la tête a M. de Montmorency, 297. S'avance contre le duc de Lorraine; investit Nancy , qui lui est remis ; traite de nouveau avec le duc de Lorraine, 300. Se saisit de tout le duché de Lorraine, 305. Visite la frontière de Picardie; fait fortifier Peronne; ya en pelerinage à Notre-Dame de Liesse, 318. Part de Chalons avec toute son armée; nomme le comte de Soissons son lieuten, génér., 32; Marche vers Rouen, pour obliger le parlement à verifier les édits qui lui ont été présentes, 347. Se rend en Picardie pour remettre les troupes en meilleur etat, 352. Met sur pied six armées de terre et deux de mer, 3-4. Rend un arrêt du conseil qui defend d'aller à Rome pour y chercher des expeditions, et d'y envoyer de l'argent ; motifs de cet arrêt, 380. Suite de cette affaire, 382. Le Roi fait donner à M de Bassompierre une lettre de cachet pour tirer son neveu de la citadelle de Nancy, 383 Fait attaquer le château de Renty, qui est remis sons son obeissance; va assister aux couches de la Reine, 389. Se met lui et son royaume sons la protection de la Vierge, 390. Grand scandale dans l'église de Notre-Dame, 391. Il visite **la frontière** de Lorraine, 111. E rit au gouver-neur de la Bastille une lettre asses étrange, pour la communiquer à M. de Bassompierre; quel en est le sujet, (15. (Bassompierre.) Le Roi est déclaré majeur; il prie

Reine mère, pour l'assurer de sa bienveillance, et lui prescrire l'or-dre qu'elle doit tenir dans sa conduite sur ses déclarations; il lui témoigne plus d'amitie et de confiance, 269. Donne une audience publique au cardin. de Savoie; reçoit en bonne part la demande qu'il lui fait de mad. Henrictte, sœur du Roi, en mariage pour le prince de Piémont, 270. Passe le contrat de ce mariage, 272. A la nouvelle de la fuite de la Iteine mère, il lève trois armées; envoie M. de Béthune à la Reine pour l'inviter à se réunir à lui, 276. Envoie encore vers elle le cardinal de La Rochefoucauld, 278. Accorde une plus grande liberte à M. le prince; lui fait rendre son épéc, 281. Mesures qu'il prend pour assurer sou autorité et la tranquillité des provinces; il marche vers Orléans à la tête d'une grande armée, 282. Se rend à Augoulème : maude partout que la paix est faite; ordonne le licenciement d'une partie des troupes, 284. Témoigne aux Etats de Hollande son indignation de la mort du sieur Barneveldt, 285. Voit la Reine mère à Couzières, 200. Retourne à Paris, 201. Rend la liberté au pr. de Condé : le recoit à Chantilly , 291. Envoie M. de Plainville auprès de la Reine mère pour l'inviter à venir, et lui promettre tout contentement, 300. Lui envoie une ambassade composée de MM. de Monthazon, de Bellegarde, présid. Jeannin et archev. de Seus, pour l'engager à renoncer a toutes ses ligues; ordonne des levées de tous côtés; se décide à marcher à la tête des troupes vers la Normandie, 310. Fait ses préparatifs; dispose du commandement de ses armées, 311. Se rend au parlement de Paris, pour y faire con-noître les mesures qu'il a prises à

Il lève une armée de 10,000 hommes pour s'opposer aux mecon-

l'égard de la Reinemère, et la con-

duite de cette princesse envers lui;

se met en route pour Rouen, 313. Mem. de Pontchartrain.

s'achemine XVIII. 126. Défend la tenue de l'assemblée de La Rochelle; lei edonne de se séparer 🔒 184. Part 🕏 Paris pour faire la guerre aux refemes, 185. Va camper devant Vo-tauban, 191. Est force de lever k siege de cette place, 198. Assegen prend Monheur, 199. Se rend watre de S-Antonin, 211. Rappell Schomberg: delivre de prima le maréchal d'Ornano, 250. Se «rté lui pour presser le due d'Anjon, se frère, d'épouser la princ, de Mus-pensier, 289. Le fait arrêter per l'avoir trahi dans cette affaire, pa Fait arrêter à Blois le due de Vadôme et son frère le grand prizz, et les fait conduire à Ambuise. » Prend des mesures pour secourir L Rochelle, menacee par les Anglas. 309. Y envoie le duc d'Orleans; 🛍 jeter des hommes et des virres des le fort de Ré, 315. Se rend desat La Rochelle, 332. Retient la plade Pignerol , par un accord fait acc Victor-Amédee, duc de Savoic, XIV. 15. Fait un traite de ligue avec le Provinces-Unies, les ducs de Savor et de Parme, 71. Déclare la guerre aux Espagnols, 86. ( Vien de Rehan.) - Exercices auxquels il samuse dans sa jeunesse; ses pande à Bassompierre sur la cause de la mort de Charles IX, XX, 15; A la nouvelle de l'évasion de la Rene mère, il lui envoie le père Berolle et l'archev. de Sens, pour l'invier à revenir, 158. Son entrevue aix elle à Tours, 150. Il signe la paix :-Pont-de-Ce; visite M de Nerest-blessé, 201. Voit la Reine mi-Brissac, 202. Se rend à Bordes t. dine chez M. du Maine, 206, che M. d'Epernon, 207. De l'avis de se conseil, il entreprend le voyage de Bearn, pour faire verifier son ed: en faveur des ecclésiastiques, or Ecrit à mad. la connétable et a mo dem de Verneuil de se reti<del>rer</del> da Louvre, comme étant la cause des

fausse couche de la Reine, 277. Va dans: le Bus-Poitou, pour réduce M. de Soubise, 378. Passe dans l'é-

de Périé , 388. Assiste au siège de Royan; trait de bravoure et de anng troid de sa part, 395. Prend Royan, 405. Fait son entrée dans Montpellier, 488. Arrive à Lyon, où il voit les princes et princesses de Piemont, (oa. Conclut une ligue of-fensive et défensive avec le duc de Savoie et la seigneurie de Venise, poer le recouvrement de la Valteline, XXI, 1. Donne à M. de La Vicu-ville la place de surintendant des finances, et renvoie M. de Schom-herg, 3. Ote à mad. la connetable la charge de dame d'houneur de la Reine, et a mad. de Chevreuse celle de aurintendante, §. Donne congé au chancelier et à M. de l'uisieux ; nonne M.d'Aligre garde des scroux, 5. Pressé de tous côtés d'entrer en nerre contre l'Espagne, il se décie sculement à entreprendre la restitution de la Valteline, 16. Va join-dre son armée en Poiton, 86. Tom-be malade, 85. Veut révoquer le commandement de l'armée, qu'il a donné à son frère, 90. Itinéraire du Roi se rendant à La Rochelle, 95. Il quitte le siège, laisant ample pouvoir au cardinal, 137. Revient au siège, 156. Entre dans La Rochel-le, 181. Retourne à Paris, 185. Se prepare a aller en Italie faire lever le alége de Cami, 186. Son départ, son voyage, 187. Il entre dans Suse, 200. Obtient la levée du siège de (and reçoit med et M. le prince de l'iemunt, 201, S'en retourne en France, laissent pour général de l'armée de Piemont M. le cardinal, cardinal, att. Se rend maître de Privas, 215. Intre dons Alais, 222. Accorde le partido aux rebeiles du Languedoc, et leur donne la paix, 223. Entre a Usès, visite Nisses; retourne à a Unes, visite Nismes; retourne à l'aris, 225. Devient amourenx de madem. de La Fayette, 254. Port pour la conquête de la Savoie, 256. S'empare de Chambéry, 257. Tombe dangerensement milide à Lyon, 272. Revient à Paris, 273. Esmie de calmer la Reine mère, sipris contre le cardinal, 275. Obliga Monsieur à se réconcilier avec lui, 276. Le suit jusqu'à Dijon, et n'ayant pu le ramener, revient à Paris, 290. Se rend avec son armée en Lorraine, 292. Fait un traité avec le duc ; réprimande vivement le parlement de Metz; interdit cinq conseillers on présidens de la cour, 203. Prend le duche de Bar et La Mothe; traite de nouveau avec le duc de Lorraine, qui lui donne trois places en dépôt; suit son frère Monsieur, qui va en Auvergue à la tête de son armée, et passe en Languedoc, 296. Le Roi s'y rend lui-même après la hataille de Castelnaudary; y fait faire quel-ques executions; fait trancher la tête à M. de Montmorency, 207. S'avan-ce contre le duc de Lorraine; investit Nancy, qui lui est remis; traite de nouveau avec le duc de Lorraine. 300. Se saisit de tout le duché de Lorraine, 305. Visite la frontière de Picardie; fait fortifier Peronne; ya en pelerinage à Notre-Dame de Liesse, 318. Part de Châlons avec toute son armée; nomme le comte de Soissons son lieuten. génér., 327. Marche vers Rouen, pour obliger le parlement à verifier les édits qui lui ont été présentes, 347. Se rend en Picardie pour remettre les troupes en meilleur etat, 372. Met sur pied six armées de terre et deux de mer, 374. Rend un arrêt du conseil qui défend d'aller à Rome pour y chercher des expéditions, et d'y envoyer de l'argent; motifs de cet arrêt, 380. Suite de cette affaire, 382. Le Roi fait donner à M de Bassompierre une lettre de cachet pour tirer son neveu de la citadelle de Nancy, 383. Fait attaquer le château de Renty, qui est remis sous son obeissance; va assister aux conches de la Reine, 389. Se met lui et son royaume sous la protection de la Vierge, 39n. Grand scaudale dans l'église de Notre-Dame, 301. Il visite la frontière da Lorraine, (1). E-rit au gouver-neur de la Bastille une lettre assez étrange, pour la communiquer à M. de Bassompierre; quel en est le sujet, 415. (Bassompierre.) Le Roi est déclaré majeur; il prie

LOUI

la Reine mère de prendre comme auparavant soin de la conduite du royaume, XXI bis, 209. Fait l'ouverture des Etats généraux, 210. Casse un arrêt du parlement qui convoque les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne, 246. Désapprouve les remontrances du parlement, 248. L'opiniatreté du par-lement l'emporte sur la volonté du Roi, 250. Le Roi bannit tous les juifs de l'aris, 260. l'art pour la Guienne, 260. Déclare à Poitiers le pr. de Condé et ses adhérens criminels de lèse-majesté, 270. Il arrive à Bordeaux, ou se font les fiançailles, 274. Déclare tous les huguenots qui ont pris les armes coupahles de crime de lese-majesté, si dans un mois ils ne reviennent à resipiscence, 277. Accorde aux princes une conference à Loudun, pour traiter de la paix, 286. Envoie au duc de Vendôme l'ordre de poser les armes, 287. Consent aux demaudes faites par les princes à Lou-dun, 288. Se rend au parlement pour y faire vérifier une déclaration sur la détention de M. le prince, 351. Fait publier à son de trompe que tous les domestiques et suivans des princes aient à sortir dans 25 heures de Paris, s'ils ne viennent faire protestation de vivre et de mourir sous son obeissance, 352. Dépèche vers les princes pour trai-ter avec eux, 353. Consent à une partie de leurs demandes, 359. Fait une déclaration en leur faveur, 360. Envoie des ambassadeurs en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, pour dissiper les faux bruits que les princes ligués y font courir contre le Roi et son gouvernement, 381. Public une declaration contre le duc de Nevers et ses adherens, qu'il regarde comme atteints et convaincus du crime de lese-majesté, s'ils ne viennent lui demander pardon, 386. En publie une semblable contre les autres princes, 388. En publie une ie sur le sujet des nouveaux troubles du royaume; lève 3 armees, pour les opposer a ses ennemis, 389. Réunit LOUI

à son demaine et confisque to

biens des rebelles, 393. Con faire arrêter le marcchal d'A 414. Ecrit dans les province le maréchal a été tue parce « fait résistance; annonce qu'il lui-même le soin de son gou ment, et que toutes les des sées, 417. Donne au sieur de une provision d'office de con au parlement ; rappelle les a ministres, 430. Envoie vers le ces, pour les assurer qu'ils bien venus et bien reçus : les se rendent à la cour, 431. Il une déclaration contradictoir gard des princes, 442. Pard l'assemblée de La Rochelle, ordonnant toutefois de se e dre, 443. Rétablit par us l'exercice de la religion catl dans le Bearn, et donne mais dans te remaining de tous biens; renouvelle ses edits les duels, \$14. Supprime, arrêt du conseil, la lettre de tre ministres de Charenton Convoque l'assemblee des pe a Rouen; en fait l'ouverture en fut le but, 485. Il declar minels de lese-majeste les 1 taus qui s'assembleront a C 502. Oblige les Espagnols à Verceil, 503. Conclut le m de sa seconde sœur avec le Piémont, sons consulter la mère, 516. Repond à la Rein qui lui a annonce son eva-Blois, 530. Repond a une s lettre de la Reine, 532 Rép nouveau a deux lettres da quelles elle se plaint de la p villes d'Uzerche et de Bou 5 (3. Approuve le traite conc elle; se rend en Touraine, i. voie en Hollande M. de B pour interceder en faveur ( neveldt, 564. Son entrevue i avec sa mère, 568. Il pub déclaration par laquelle il nolt l'innocence de M. le pr Conde, accusant ceux qui or tribué a sa detention, 5-3

de solennelle en Allone, pour y travailler à un juste nanodement des affaires, 582. er y travailler à un juste i de nouveau à sa mère pour la puilliser sur la déclaration fuite weur de M. le prince, XXII, e rend au parlement pour faire er des édits dont les ministres oulu empécher l'effet, 37. En-à la Reine mère le sieur de ville l'assurer de son affecet lui faire plusieurs proposi-génerales et particulières pour départir de la protection de nis, 50. Renvoie le même Blainnvec de nouvelles instructions, tisfaction sur une partie de ses res domestiques, 54. Députe elle l'archev. de Sens, les ducs lonthazon et de Bellegarde, et pint suivre la passion de ceux culcut, sous pretexte de la sertronbler la tranquillité publi-68. Se met en marche pour m, 60. Reçoit des députés de 1, qui l'assurent de la fidelité ur ville, 70. Fait son entree a i. Déclare criminels de lèsesté tous ceux qui serviront la e mère, si dans un mois ils ne ent sun parti, 82. Reconnolt ocence de la Reine mère et la erité de ses intentions, 96. Se l en Poitou pour aller à Pau verifier au parlement l'arrêt du reil en faveur des évêques du m, og. Envoie ordre à M. du ar de desermer, et de venir le ver, 102. Le reçoit à Poiliers, i que MM. de Rohan et de bise, 103. Fait M. d'Aubeterre cchal de France, et lui ôte le remement de Lectoure, 101. En-ordre au parlement de Pau de tier l'edit de pacification, 105. sou entrée à l'au, a Navarreins; hlit les evéques et abbés au con-110. Publie un édit de réunion a Basse-Navarre et de la souverte du lieura à la couronne de see, retourne à Paris, 111. Son

ex imprevue y cause une grande

joie, 113. Il se prépare à la contre les luguenots; nétablit la paulette, 125. Publie d'autres édits pour avoir de l'argent, 126. Nommo le duc de Luynes connétable, et M: de Lesdiguières maréchal de camp général des armées, 128. Marche-contre les rebelles, 137. Ote le gou-vernement de Saumur à Du Plessis-Mornay; raisons qui l'y por-tent, 130. Il entreprend le siége de S. - Jean - d'Angely, 161. Force la place à capituler, 162. Va en Guienne, 173. Fait le siège de Clérac, qui se rend à la fin par comsition, 151. Se porte sur Agen; les nouvelles satisfaisantes qu'il y reçoit l'engagent à entreprendre le siège de Montauban, 146. Il le quitte pour aller à Toulouse, 157. Va faire le siège de Mon-heur, 161. Ecrit à la Reise mèrepour lui annoncer la mort du connétable de Luynes, 181. Retourne à Paris, 183. Ecrit à la Reine que l'insolence du connétable lui étoit connue, et que s'il ne fût mort, il se seroit delivré de lui ; qu'il n'aura plus de favori, 188. Part de Paris pour aller faire la guerre aux protestaus, 207. Arrive à Nantes, d'où il se porte contre le duc de Soubise, 208. Remporte une victoire sur lui, 200. Danger auquel il s'expose, 210. Assiége Royan et s'en rend maître; fait raser Mont-de-Marsan; se rend en Languedoc; recoit du duc de La Force Ste.-Foix et Montslanquin, 212. Fait investir Negrepelisse, qui est prise et brûlee; somme S .- Antonin de se rendre, 213. Y fait donner l'assaut; reçoit la place à discrétion; se rend a Toulouse; prend plusieurs places des environs, 214 l'ait expédier des lettres patentes, ar lesquelles il déclare les duca de Rohan et de Soubise criminels de lese-majesté, 215. Envoie l'ordre du S.-Esprit et l'épée de connétable à M. de Lesdiguières, 216. Prend Aymargues, Massillargues, Lunel et Sommières, 218. l'ait maréchal de

France M.de Chatillon, quilairemet Aigues-Mortes, 219. Entreprend la

LOUI doit tenir à la cour de Madrid a

sujet des négociations de paix. for

siege de Montpellier, 220. Noms des seigneurs qui y sont tues; il accorde la paix au duc de Rohan; à quelles conditions, 222. Entre dans Montpellier; se décide à suivre les conseils de sa mère, 223. Se rend dans le Danphine, 229. Son entretien avec sa mère sur le compte de M. le prince, 231. Il publie une déclaration pour défendre aux protestans de tenir aucune assemblee où il n'enverroit pas un commissaire pour y assister, 243. Se plaint à M. de Bellegarde des artifices de ses ministres, 271. Il rappelle sa mère de Monceaux; intrigues de la conr; il refuse à Puisieux et à La Vieuville les places qu'ils lui demandent, 272. Consent au mariage de mad. Henriette avec le pr. de Galles; à quelles conditions, 309. Il fait un nouveau traité avec les Hollandais, 321. Son mecontentement envers La Vieuville, 330. Son entretien avec Richelieu à ce sujet, 331. Il congedie La Vieuville, et le fait arrêter, 337. Répond au discours que lui tient le cardinal en plein conseil, et promet de se conduire d'après les avis qu'il lui donne, 3 jo. l'ait cerire aux provinces, gouverneurs et parlemens, et aux ambassadeurs près des cours etrangères, pour les informer de sa résolution, et du changement qu'il vient de faire, 3/2 Etablit une chambre de justice pour poursuivre les financiers, 356. Fait une ligne avec la république de Venise et le duc de Savoie pour contraindre l'Espagne à rendre ce qu'elle a usurpe, 3-7. Consent au depôt de la Val-teline dans les mains du l'ape; à quelles conditions, 379 Demande au roi d'Angleterre des vaisseaux, 417. Convoque une assemblee de notables, pour les consulter sur le traite de paix propose par le le sat du Pape; charge ce legat d'une lettre pour le Pape, dans laquelle il lui expose les raisons qui l'empé-Chent de consentir a ce traite, [81, Sa reponse a une lettre du l'ape sur

ce sujet, 433. Il ecrit à son ambassa-

de or Du Fargis quelle conduite il

Envoica Du Fargis des instructos sur le traité qu'il a conclu à Madrid. XXIII, 8. Accorde aux ambased d'Angleterre main-levée de to to les marchandises et navires appartenant aux Anglais, 12. Donne au sicur de Blainville, son amiasadeur en Angleterre, de tout œ qui s'est passe sur son sujet avrels ambassad, anglais; lui donne so instructions a cet egard, 13. Cerdtions auxquelles il accorde la pas aux protestans de La Rochelle. 4 Il sollicite auprès du Pape la quie te de roi pour le duc de Savoir, 3: Fait communiquer aux ambased d'Angleterre le desse in qu'il a concu pour procurer la liberie de l'Espire, 37. Edit contre les duels, qu Il signe la declaration que luitat Monsieur de lui être toujours fidelen lui promettant de son côle é soutenir et d'aimer son frère, 82 ll e rend en Bretagne poor s'assern du duc de Vendôme, 87. Le fait = rêter , ainsi que son frère le gracé prieur, 87. Arrive a Nantes: sei mecontentement contre Chalais, 84 Il érige une chambre de justice crant nelle pour le juger, co. Tait lo -verture des États de Bretagne, fe: raser les fortifications de planeau places de cette province, qu. Prend la resolution de marier Monster. madem, de Montpensier; opp s tions à la cour contre ce mariaz : ios. Il donne un magnifique a, anage à Monsieur, 146. Présente s. parlement de Bretagne un cdit jestant etablissement d'une compage de commerce à Morbihan, e :- 3: tentat formé contre 🛶 personn 😥 la fiction do marcchal d Ornac preuves de ce projet, 178 11 a =: lui-même au cardinal pour le prede prendre garde à lui : lui effre « compagnies des gardes, sil et a besoin, 149. Obtient des Genous révocation de la sentence contre Claudio Marini, 158 Pen-voie en Angleterra !!

roie en Angleterre Pambassiden

Montaign comme espion 178. Fas.

nouvelles troupes, qu'il celles de la Champagne et , 189. Accorde aux Grisons ration par laquelle les trai-Lindau et à Coire par l'aréopold, et ceux qui ont été ilan depuis 1617, sont cas-oqués par suite du traité on, 261, Donne divers arernant la censure faite de ie de Suntirel, 246. Etouffe dimension à laquelle cette donné lieu, 248. Accorttres d'abolition au duc de e, 255. Détourne adroiterenne du duc de Buckinpalitéd ambasadeur, 276. tout commerce et trafic en re; fait armer 20 valuseaux s pirates anglais , 278. Ra-aité conclu avec l'Espagne Angleterre, 286. Part pour ; tombe malade, 315. Fait e deux forts à La Rochelle, écide à faire le siège de cette o. Fait demander au Pape ledécime sur le clergé, 368. a son armée; écrit à Toinandant le fort S .- Martin, borter lui et la garnison à efendre, 369. Donne tous nécessaires pour faire enbommes de troupes dans 6, 389. Fait une déclarare la duc de Bolian et ses , ordonuant qu'ils soient is comme ennemis de l'E-Envole au parlement de commission de faire faire au duc de Rohan, 45%. Se re de la ville d'Orange par de l'évêque de cette ville, celebrer à l'aris sa victoie de Bé; eavoie offrir au pages 30 valueaux pour re l'Angleterre, 458. Itenseine d'Angleterre sa soror isonpiers faits à l'Ile de Ré, preser le roi d'Espagne avre chandement la vicnue sur les Anglais, 461. à faire le siège de La Bu-i3. Passure le cardinal sur

ús desseins de ses enve-

mis; lui promet de le soutenir contre cax, 470. Fait venir la flotte d'Espagne devant La Rochelle, 472. Retourne à Paris, XXIV, 42. Bevient à l'armée; témoigne au cardinal son contentement sur l'état où il trouve l'armée et les travaux du siége, 84. Fait sommer La Rochelle de se rendre, 100. Donne 1,000 écus de récompense à un officier français qui vient lui annoncer la mort de Buckingham, 163. Accorde le pardon aux Rochellois, 171. Fait son entrée dans la ville, 173. En fait démolir les fortifientions et les murailles; fait raser la citadelle de Saintes, et les châteaux de S.-Maixent, Chinou, Loudan, Mirebeau, et la citadelle de S .-Martin-en-Ré, 174. Fait marcher en diligence une grande partie de ses forces vers le Dauphiné, 198. Fait une déclaration par laquelle tous les huguenots qui dans quinze jours déposeront les armes seront reçus en grâce, et rétablis dans leurs biens et liberté; et au contraire ceux qui continueront dans leur rebellion sont déclares criminels de lese-majesté, et scront poursuivis selon la rigueur des ordonnances, 285. Harrive à Grenoble avec le cardinal, 306. Se décide à prendre le passage de Susc par le mont Genèvre, 325. Envoie demander au duc de Savoie passage par ses Etats, en lui offrant desconditions avantageusess'il vent se joindre à lui, 329. Refuse d'attaquer le Milansis, et renvole dire au due qu'il ne veut que secourir Casal, demandant passage de gre ou de force, 333. Passe le mont-Genevre, 341. Recoit la neuvelle que les Espagnols se disposent à abandonner Casal, où ils ont mis une garnison italienne, 344. Attaque et force le Pas-de-Suse, 350. Frend par composition la ville et le châtean de Suse, 354. Traite avec le duc de Savoie, qui lui laisse libre passage par ses Etats, 359. Conelût ûne ligue pour la défense de l'Italie, 365. Délivre Casal, 350. Envoie rassurer la république de

Gênes sur son entrée en Italie, 371. Récoit des remerchiens de la plupart des princes de ce pays, 372. Monts qui le déterminent à rejuleutreprise ser Génève proposer par le des de Savere, 371, et i le seconde des celles de Génés, 386. Il conserve de ces de la cert traite

point I. In termination of Testimer designation, 1885. Decrease it is designed in Martineria, 1885. Decrease it is designed in Martineria, 1886. Decrease it is designed in the proposed of th

Control of the special of the semine ne de toum de nere venir l'as-monte generie des rebelles de Vans a verres qu'i Donne la and has a region is, non en forme na se mme une grace. la cons 56. S. Caro entree a Alais et à Somes, etc. I to rue a l'oris, 173. via le la de la maladie qui renor the ordinal a Przena dil Ini sation a supresence pent le mea corendra la poste a l'heure none peur bai rendre la sante, ¿ S Vintie au cardinal la jalousje gree aproery contre son focte, et la contre qual la que l'honneur du socurs donné a M. de Mantone ne aut attribue tout entier a Monsieur, XXV. a Son und se guerit par la certitude qu'il acquiert que Monsunt n'a point cavie de faire le

la concl'ision de mariage de Monsieur avec la princ. Marie, cerit a Monerear pour se plaindre de l'avoir voulu faire contre ses promesec, et contre la volunte de sa mère

-coya: d'Italie 6 III pris e alors de partir, 

Terit a la Beine mère qu'il approave qu'elle ait empêche LOUI et la sienne, 12. Lui commande è renoncer à ce mariage, et lui s

renoncer à ce mariage, et lui si nonce qu'il est dans la resolute de faire conduire promptement a princesse au duc de Mantoue sa prec, t'i Mécontentement d. l'i contre Monsieur, 47. Il cover d duc de liellegarde après lui, is c

du de Bellegarde après lui, se la mache de Bellegarde après lui, se la macher de passer en Lorragia. E rit à Mousieur pour disse seraintes imaginaires. So 1134

derigmenter son apanage, 5. Daleir qu'il ressent de la demande de le fait le cardinal de se retirer. E le fait le cardinal de se retirer. E le fait le cardinal de se retirer. E le fait son voyage auprès de Masier, afin de le ramener, es l'action au prince le commandement fe son armée en Italie, 86 d'aler-

in sor armor en Italie, 80 deier en de et la elementario de Rellegarde et la elementario de Etat Bouthillier, por la farce de novelles offres avantages en aux tuelles ni lui ni ses conellers de set sensibles, qui Enve Salvan a i Empereur, pour le product de doncer i myestiture des duche de Mantone et de Montferrat au de

de Nevers, legitime héritier, 24, Beunit une armée en Champage 2/0. Fait faire de vives et mai o instances ela republique de Venos de consentir a la nomination to e par le Pape du cardinal Genar-a levé lie de Pado le , 258. Enver e marce hal de La Force, a la tete de (8,000 hommes, sur la frontiero il! tali c. 28). Lui commande d'entre

en Savote, si le due ne vent re executer le traite de Suse, 283 8 prepare à la gaerre pour avec à paix, 288. Lait demander au due à Savoie qu'il declare nettement : conduite qu'il veut tenir dans a guerre qu'is e prepare, 284 A a nouvelle de l'invasion du Mant a par les troupes imperiales, il am puissamment de toates parts, dep che vers les Pays-Bas , l'Angletem

et la Savoie, pour savoir ce que vondront faire en cas qu'il romp avec l'Espagne, 317. Travaille après des électeurs catholiques, qui demandent à l'Empereur que piste soit rendue au duc de Manto.

meilleures dispositions, 450. La prie de se retirer à Moulins, pour y être

en toute liberté et autorité, 465. Ordonne à la princesse de Conti et

es. Il ardittile à partir pour l'I-alie, mais atvois le cardinal devant at, 327. Donne pouvoir au maré-hal de Créqui de faire un traité avec lec de Savoie pour le passage de ses apes, 341. Décide que les maré-mes de France présens à l'armée rviront l'un après l'autre, à tour le rôle, 380. Se rend à Troyes, où il çoit la nouvelle d'une émeute surne à Dijon à l'occasion de l'éta-sement des élus, XXVI, 26. Se und à Dijon , et réprime l'émeute ; m à Lyon , où il ordonne l'attaque le la Savoie , 75 . Donne à Monsieur le commender sent de l'armée de la hampagne, et le gouvernement de a ville de Paris et des provinces picines pendant son absence, 77 rait attaquer Chambéry, qui se rend ar composition, 93. Consent à andre Pignerol, pour condition de a paix qu'on lui propose, 100. Ré-lait sous son obcissance Annecy, Romilly, et autres châteaux, 101.
Pait faire des travaux à S.-Mauri \*,
109. Pait sommer les forts Amai é 109. Fait sammer les forts Amai é et S.-Michel, qui se rendent, 113. S'avance jusqu'à S.-Jean-de-Maurienne, 136. Renouvelle alliance avec les Hollandais, 196. Envoie à Schomberg des instructions sur la deit tenir nour la conduite qu'il doit tenir pour la continuation de la guerre en Italic, 300. Fait connoître à ses ambassadeurs en Allemagne et en Hollande que le traité conclu à Ratisbonne per Léon Brulart a été fait contre ses intentions, et qu'il est toujours clans la résolution d'assister ses allies, 374. Defend Richelien contre la Reine mère ; se rend à Vermilles, où il commande au cardinal de le suivre, 428. Ordonne à Marillac de lui rendre les scenux; envoie ordre a Schomberg d'arrêter le maréchal de Marillac, 429. Pour témoigner à Mondeur en antisfaction de la résolution où il est d'aimer et de défen-dre le cardinal , il donne à Le Coigneux une charge de président à ortier, et à Puylaurene une som-se pour acheter le duché d'Amville, 43: et 437. Charge Schom-

aux duch. d'Ornano, d'Elbouf, et à la connétable de Lesdiguières, de se retirer chacune dans leur maison; écrit aux parlemens et aux gouver neurs des provinces pour leur déclarer les raisons de sa conduite envers la Reine mère, 466. Part de Parls pour se rendre en Bourgogne, et arrêter les desseins de Monsieur, 475. Répond aux plaintes que lui fait Monsieur, 479. Arrive à Dijon; y donne des ordres pour la sûreté de la province ; fait enregistrer au parlement de Bourgogne une déclarstion contre les principaux auteurs des manyais conseils de Monsieur, 480. Fait arrêter et conduire au château de Dijon le sieur de Briançon , porteur d'une let<mark>tre injurieuse</mark> de Monsieur ; repond de nouveau à ce prince, 481. Casse une delibéra-tion du parlement de Paris, qui a refusé d'enregistrer la déclaration du Roi contre les mauvais conseillers de Monsieur, 482. Rend un arrêt dans son conseil, par lequel il ordonne que la requête de Monsieur est supprimée, comme calomnieuse; fait expedier une autre déclaration dans laquelle il expose plus particulièrement les raisons qui l'ont porté à prier la Reine de se rendre à Moulins, et à prévenir les desseins de Monsieur, 484. Répond à un lihelle diffamatoire de ce prince, 487. Fait d'inutiles efforts pour déter-miner la Reine mère à se rendre à Moulins ou à Augers ; négociations à ce sujet , 400 et suiv. Répond à la lettre que la Reine mère lui adresse d'Avesnes, où elle s'est retirée; fait une déclaration par laquelle il commande à tous les officiers du duc d'Orléans de se retirer près de m personne, ou de déclarer qu'ils n'ont us l'intention de l'aller servir, 503. Pait publier et enregistrer au parlement une déclaration contre tous

ceux qui ont sonstrait la Reine mère et Monsieur à son obeissance, et les ont induits à sortir du royaume,

504. Etablit une chambre de jes-tice qui declare confisqués à S. M. tous les biens du comté de Moret et de la comtesse sa mère, et ceux des ducs d'Elbeuf, de Bellegarde et de Roanez, 506. Etablit une autre chambre de justice pour poursuivre les faux monnoyeurs, 5/3. Casse un

arret du parlement qui ordonne la suspension de cette chambre, 514. Promet à la ville de Strasbourg de la secourir, et lui prête 150,000 fr. sans intérêt, 517. Demande au duc de Savoie la ville et le château de

Pignerol en dépôt pour six mois, 526. Presse les ducs de Saxe et de Bavière de profiter des succès du roi de Suède pour s'armer, et forcer l'Empereur, par leur neu-tralité armée, à se réduire vers eux à la raison, 5/2. Convaincu de la mauvaise volonté du duc de Lorraine envers lui, il se rend à Metz, 565. Envoie faire des instances au roi de Suède de ne point in-quieter les électeurs catholiques,

et de ne pas s'avancer en Alsace; fait un accord avec le duc de Lorraine, 567. Assiége et reprend le fort de Moyenvic, 568. Reproche au duc de Lorraine sa conduite envers lui, 570. Trace de sa main le projet des nouvelles fortifications qui sont faites à Moyenvie; donne le gouvernement de cette place au sieur de Feuquières, XXVII, 1. Fait un traite avec le duc de Lorraine; quelles en sont les conditions, 6.

Fait faire à Monsieur des propositions quine sont point écoutées, 11. Travaille a la neutralite de Bavière et de la ligue catholique avec le roi de Sueda, po. Euvoie le marquis de Breze au roi de Suède, pour le prier d'appronver le traite fait avec le duc de Lorraine, et de condescendre à

une neutralité avec les électeurs et

la ligue catholique, 99. Fait venir à Meta les présidens et conseillers du sarlement de Paris ; leur pardonne leur faute après la leur avoir reprochée, 59. Les renvoie faire les charges, à l'exception de cinq per lesquels le cardinal s'intérese ustilement, 60. Public une orduname portant nouvelles défenses a toris personnes de recéler aucuns eni-

teurs de la Reine mère et de Mos-

sieur, sous peine de crime de lesmajesté, 66. Envoie faire des plas-

LOUI

tes au duc de Lorraine sur son meque de foi au traité fait avec S. V. ordonne qu'on instruise le prom du maréchal Marillac ; nomm- 🚾 commission a cet effet, 70. Se red à Calais, où il met bonné garaises. en ôte le commandement au sez

de Valençay, soupçonne de vouler le livrer à Monsieur, 80. Sur la plaintes d'Oxenstiern que le duc de Lorraine paroît dispose a entrer das le Palatinat, il l'envoie assurer qu'il attaquera le duc de toutes ses feces, et entrera dans ses Etats por dissiper ses troupes, 97. Sur la desussiper ses troupes, 97. Sur la de-mande que lui font les plus grands seigneurs de Flandre, il leur dos-ne espérance qu'il ne les abandes-nera pas, 98. Marche contre le die la Lacalette.

de Lorraine, qui a livre passage par ses États aux troupes de Monsieur. toy. l'ait prier l'ainhassadeur d'I pagne Wirabel de ne pas venir en France; lui en donne les raisons, 108. L'ambassadeur etant nummoins year à Paris, il lui commande de s'en aller en Espagne, 100 fe-tre dans le Barrois, 110 Rejete) e propositions que lui fait faire le lo

de Lorraine, 112. Fait investir N cy, 113. Fait un nouveau traite ava le duc , qui lui remet en deput le mets, Stenay, et lai vend Clermen: 114. l'ait cesser les fortifications de Nancy, que le due continue ma! gré son traite avec le Roi, 116 Frvoie Schomberg à la poursuite de Monsi or, le marechal d'Effia es Allemagne, et se rend à Paris, 18. Fait verifier au parlement une de-claration contre Monsieur, et sur les fanx pretextes de sa revolte, 1-7 Reflexions sur la moderation decette

déclaration , 155. Le Roi fait boller par la main du bourreau les libelles

Le Roi fait beiler

fonsieur fait répandre dans royaume, 179. Public aussi cy, 181. Se rend a Lyon, 182. ouvelle de la bataille de Casdary, il envoie offrir à Mon-le le remettre en ses biens, qu'il veuille reconnoître sa et renoncer à toutes intelliet factions, 187. Envoie dire d'Orange qu'il est tout prêt ader la révolte des seigneurs andre, poor se venger des que les Espagnols ne cessent rouloir, 188. Conditions qu'il frir à Monsieur, 193. Il rati-Montpellier le traité conclu e prince, le rétablit dans tous ras; pardonne aust au duc raf, 203. Se decide à faire : exemplaire de M. de Montcv ; le fait conduire à Tou-216. Fixe la tenue des Etats aguedoc a Beziers; en règle le et la manière, 219. Fait avec de Savoie un traite par lequel rol et le fort de La Perouse lui ridés en toute souversineté, Difficultes qu'elèvent les Esls sur ce sujet : le Roi vient a le les lever, 231. Il temoigne tats de Hollande sa gratitude averture qu'il- lui font d'unc ence qui doit avoir lieu entre t les preninces des Pays-Bas pais aver cette puisance, 245. a Monsieur, qui sort une sefois de France, pour le rameson devoir, 250. Crée un par-it a Metz, 314. Modifie l'ormere de 1639 concernant le sent et l'étape des gens de e, 325. Supprime l'office de lent au parlement de Paris, Le Coigneux est pourvu ; la do perlement refusant d'enrer les lettres portant cette sup-on, le Roi les fait enregistrer rite, 331. Il supprime l'office itre des requêtes du sieur de got, 333. Public use abolition ile en faveur des rebelles du reduc, de la Champagne, et au-

tres provinces qui ont pris part à la révolte de Monsieur ; fait de nouveaux chevaliers de ses ordres ; fait dégrader les sieurs d'Elbœuf et La Vicuville, 334. Consent à l'ou**ver**ture d'une négociation avec l'Esp gne ; a quelles conditions, 368. Fait ajourner le duc de Lorraine au parlement de Paris, 384. Se met en marche pour la Lorraine, 385. Ordres et instructions adressés de 🗪 part au sieur de S.-Chamont sur la conduite qu'il doit tenir envers le duc et ses troupes, 388. Il se rend maître de Lunéville et de plusieurs châteaux de la Lorraine, et se disose à investir Nancy, 428. Fait avec les ambassid, de Cologne un traité pour la protection qu'ils lui demandent, 435. Sur la demande du duc de Wurtemberg, il envoie des secours dans le comté de Montbelliard, 437. Futre dans Nancy, 445. A la nouvelle de la maladie de 🗪 mère, il envoie auprès d'elle deux médecins a Gand, et le sieur Desroches-Fumée, 119. Sa réponse au sieur Villiers-S.-Genest, envoyéauprès de lui par la Reine mère , 456. Il fait savoir à Monsieur que s'il **con**sent à se démarier, et à se remarier au gré du Roi, il lui rendra ses apanages et pensions, 172. l'ait avec le duc de Parme un traite par lequel il prend ce due sous sa protection, 192. Fait munic et fortifier Pignerol, 193. Donne au duc de Mantouc des conseils sur la conduite qu'il do<mark>it tenir</mark> à l'egard de l'infante Margnerite, à cause de l'acte de protestation qu'elle a fait faire a sa fille , 199. Etablit la reforme dans l'abbaye de S.-Denis, 515. Demande au Pape et obtient un bref pour nommer une commission ecclesiastique, chargee de juger les eveques qui ont pris part à la ré-volte du duc de Montmorency, 516. Tient un lit de justice, dans lequel il déclare qu'il est prêt a recevoir Monsieur dans ses bonnes gràces, pourvu qu'il rentre en France et renonce à ses liaisons avec les Espa-gnols, XXVIII, 3. Supprime plusieurs impositions, f. Avantages

considérables offerts à Monsieur, 6; lui contre cet archevêque, 198. Du ne des ordres pour défendre la Pro-vence contre les desseins de seret à Puylanrens, 8. Il fait désarmer les villes de la Lorraine, 27. Prend

des mesures de sureté pour empécher l'effet des entreprises des Espagnols, lies par un traité avec Monsieur, 28. Refuse d'ecouter les propositions de raccommodement que lui envoie faire la Reine mère, si elle ne veut livrer le père Chanteloube a la justice, 50. Fait venir à

Paris mad. de Lorraine, et la traite avec les égards dus à son rang., 58. Fait intenter au parlement une action de rapt contre le duc de Lorraine dans l'affaire du mariage de Monsi ur. 63. Details surce proces, 67. Le mariage est declaré non va-

lablement contracte, 73. Le Roi etablit un conseil souverain a Nancy, 76. Consent au retour de Monsieur; à quelles conditions, 78. Il envoie au devant de lui le secretaire d'Etat Bouthillier, 83. Le recoit a S.-Germain, 84. Ses efforts pour ar-

river a une paix generale : instructions envoyees a cet effet au sieur de Charbonnières, resident auprès de l'Empereur, 121; au sieur de Parault, son ambassadeur en Espagne, 130; au sieur de Feuquières, son ambassad, extraordin, en Allema-gue, 143; au sieur d'Avaux, qu'il

envoir en Danemarak, Suède et Pologne, 148; au duc de Créqui et au comte de Noailles, ses ambassad. à Rome; comment les Espagnols empéchent l'effet des bonnes intentions du Roi, 165. Après la bataille de Nordlingen, il envoie assurer tous les confederes qu'il les protégera et les defendra, 180. Conclut

on nouveau traite avec les ambassad. extraordin, de Suède et des princes confederes d'Allemagne, et leur accorde ce qu'ils demandent, 182. L'ait publier des grands jours dans plusieurs villes, pour y reprimer de grands desordres, 186. Casse et ré-

Voque l'ordonnauce du doc d'Epernon control excommunication faite par l'archev. de Bordeaux; ordonne ne le duc se retirera devant le Saint-Père, pour les sévices commis par

nemis, 202. Fixe le premier merido i l'Ile-de-Fer, 205. Fait encles les faub. S.-Honoré, de Montan-tre et du bourg de la Ville-Neav.

LOUI

depuis la rivière de Scine jusqui la porte S.-Denis ; fonde an chiva de Bicètre une commanderie por les soldats invalides, 207. Presdis résolution de rétablir l'electeur de Trèves dans sa liberté, et d'en væ a une guerre ouverte contre la me-

son d'Autriche; envoie le sieur de Feuquières à l'assemblee de Worss avec de nouvelles instructions, 25 Euvoie le sieur de Beauregard verslo électeurs de Saxe et de Brandeborg pour y agir c<mark>onjointem, avec le se</mark>s de Rorte son resident : instruction dont il les charge, 236. Il resevelle ses ordres au sieur d'Avas

our travailler à la paix entre à

Pologne et la Suede, 252 Fait : traite de ligne offensive et defens ve avec les Hollandais, 257. Cuevient avec eux du lieu où les armes sourront plus commodément et utilement se joindre, 258. Traite avec les pr. d'Italie, 271. S'assure des dispositions du duc de Savoie, envoie le pr. de Condé en Lorraine. pour la mettre en état de defeus contre les ennemis, 272. Pourreit à la sureté de la Provence, 🦡 , de Languedoc, 275; de la Bourgosa de la Picardie et de la Champa, re

sance d'Espagne, ni même en mer s'ils ne sont équipes en guerre, 2... Supprime la chambre de justice « blie contre les financiers; ordens à tous les officiers de tout rang de se rendre a leurs corps; fait des reglem-us contre le luxe et le jeu, 3-8 Euvoie aux marech, de Chatillou et de Breze ses ordres pour faire la guerre conjointement avec les troupes de Hollande, 286. Pait une nouvelle levee de cavalerie etrangées. 🤫

Envoie demander ou cardinal in

fant la liberte de l'electeur de Frèves

270. Defend à tous ses sujets d'aler

trafiquer en aucun lieu de l'oles-

17. Sur en répense, lui envoie dé-neer la gourre, 299. Motifs de tte déclaration de gouerre, tirés de ite de l'Espagne envers la sce, 30s. Il donne au baron de r le dessein d'attaquer Dunkerse, 326; et Cologne, 33o. Convo-se le ban et l'arrière-ban de la nose le ban et l'arrière-han de la no-iesse du royaume, 359. Se rend à rr auprès de son armée, 395. Ac-ride une composition à la place de Mihiel, 450. Sévérité qu'il exer-renvers la garnison, 401. Il re-sant à S.-Germain; répond à une tire de la Reine mère sur la situa-na des affaires. 408. Mande any a des affaires, 408. Mande aux Meraux de son armée de Lorraine d'Alsace qu'il importe à son ser-ice qu'ils éloignant les ennemis de 1 frontière, 414. Prend à son ser-ice le duc de Weimar; conclut ser le duc de Weimar; conclut is truité avec lui; quelles en sont se conditions, 426. Mécontent des sevices de M. d'Angoulème, il lui ommande de se rotirer à Grosbois; nvoie le comte de Cremail à la tille, 429. Accorde au duc de evois tout ce qu'il lui demande our faire la guerre coatre les Es-agnols, \$57. Dépèche à S. S. l'é-èque de Montpellier, pour lui re-resenter les raisons de nullité du résenter les raisons de nailité du sariage de Montieur, 476. Demanr au clergé une subvention volondire, pour l'aider à supporter les 
rais de la guerre contre l'Espagne, 82. Fait tensoigner au pr. d'Oranr et aux Etats de Hollande son ésunement de leur procédé dans 
me négociation secréte de la paix 
rer les Paragnels, 468. Envoie au rec les Espagnols, 498. Envoie au sarochal de Brese et au baron de nacé des instructions, et pounir de traiter d'une paix génerale, t non partielle, 5on. La foudre mbe près de lui à Moncoux, 508. renouvelle la paix avec le roi de laroc, 523. Envoie au marich. de sé et en beron de Chares dres et ses instructions sur s sé-Lavoc xistions pour la paix générale avec a commissaires des Eints de Holnde, XXIX, 22, 54. Approuve

leur condulte, et leur adresse de nouvelles instructions, 57. Insiste auprès des Etats de Hollande pour que le Pape soit médiateur de la paix, 73. Voyant que les Espagnols ne recherchent la paix qu'en appa-rence, il tàche de les y contraindre nar la force des armes, et sollicite les par la force des armes, et sollicite les alliés à faire de même, 99. Il envoie le maréch, d'Estrees auprès du Pape, avec des instructions relatives à la protection qu'il doit au duc de Parme, 102. Oblige les duc**s et pairs du** royaume a rendre visite au duc de Parme, 107. Donne à ce duc le commandement d'une armée, avec le titre de lieuten, général, 108. Riches présens qu'il lui fait à son départ, 109. Fait partir en diligence le sieur de Grave, pour aller solliciter le duc de Savoie de porter du secours aux Etats du duc de Parme, 122. In-structions dont il le charge à ce su-jet, 123 Il se plaint au Pape de sa conduite envers le duc de Parme, 160. Lui fait proposer de se rendre médiateur des démèles de S. S. avec les Vénitiens, 165. Publie une déclaration contre les Francs-Comtois; envoie M. le prince dans leur pays, a la tête d'une armee, 184. Le cha ge d'instructions, 186. Instruit du siège de La Capelle, il invite les Hollandais à faire une puissante diversion en Flandre, 207. Prend des mesures pour assurer la Picardie contre les Espagnols, 211. Vient à Paris pour rassurer les habitans, effrayés de la présence de l'armée es-pagnole sur les rives de la Somme, 221. Ordonnances politiqu<mark>es et mi</mark>litaires rendues par le Roi **pour la** sureté de la capitale et l'eloignement des ennemis, 223. Sa fermeté envers le parlement, 227. Il visite tous les passages de la rivière d'Oise, 231. Donne par reconnoissance le titre d'altesse au pr. d'Orange; fait un traité avec les Etats de Hollande; se rend à l'armée, 235. Donne ordre d'aller à l'ennemi, 236. Infort de la division des chefs de l'armée, il va à Roye, 237. Ses ordres pour l'investissement de Corbie et pour

ceux qui ont soustrait la Reine mère et Monsieur à son obeissance, et les ont induits à sortir du royaume, 504. Etablit une chambre de jes-tice qui déclare confisqués à S. M. tous les biens du comte de Moret et de la comtesse sa mère, et ceux des dues d'Elberuf, de Bellegarde et de Roanez, 506. Etablit une autre chambre de justice pour poursuivre les faux monnoyeurs, 5/3. Casse un arrêt du parlement qui ordonne la suspension de cette chambre, 514. Promet à la ville de Strasbourg de la secourir, et lui prête 150,000 fr. sans intérêt, 517. Demande au duc de Savoie la ville et le château de Pignerol en dépôt pour six mois, 526. Presse les ducs de Saxe et de Bavière de profiter des succès du roi de Suède pour s'armer, et forcer l'Empereur, par leur neu-tralité armée, à se réduire vers eux à la raison, 542. Convainen de la mauvaise volonté du duc de Lorraine envers lui , il se rend à Metz , 565. Envoie faire des instances au roi de Suède de ne point in-quieter les électeurs catholiques, et de ne pas s'avancer en Alsace; fait un accord avec le duc de Lorraine, 567. Assiége et reprend le fort de Movenvic, 568, Reproche au duc de Lorraine sa conduite envers lui, 570. Trace de sa main le projet des nouvelles fortifications qui sont faites a Movenvic; donne le gouvernement de cette place au sieur de Feuquières, XXVII, r. Fait un traité avec le duc de Lorraine; quelles en sont les conditions, 6. Fait faire à Monsieur des propositions qui ne sont point écoulées, 11. Travaille à la neutralite de Bavière et de la ligue catholique avec le roi de Suède, 20. Euvoie le marquis de Breze au roi de Suède, pour le prier d'appronver le traité fait avec le duc

parlement de Paris ; leur pardonne leur faute après la leur avoir repro-

chée, 59. Les renvoie faire les charges, à l'exception de cinq por lesquels le cardinal s'intéresse intilement, 60. Public une ordonnae portant nouvelles défenses a tours personnes de receler aucuns enteurs de la Reine mère et de Mossieur, sous peine de crime de les majesté, 66. Envoie faire des plustes au duc de Lorraine sur son marque de foi au traité fait avec S. N; ordonne qu'on instruise le pross du marcchal Marillac ; nomme 🐲 commission a cet effet, 70. Se red à Calais, où il met bonné garaisu; en ôte le commandement au sier de Valençay, soupçonné de vouler le livrer à Monsieur, 80. Sur le plaintes d'Oxenstiern que le duc & Lorraine paroît dispose à entrer des le Palatinat, il l'envoie assurer qu'il attaquera le duc de toutes es feces, et entrera dans ses Etats pour dissiper ses troupes. 97. Sur la demande que lui font les plus grands seigneurs de Flandre, il leur danne espérance qu'il ne les abandonners pas, 98. Marche contre le du de Lorraine, qui a livré passa r par ses Etats aux troopes de Monse top. Fait prier l'ambassadeur d'Espagne Mirabel de ne pas venir 🖘 France; lui en donne les raisms, 108. L'ambassadeur étant nea-moins venu a Paris, il lui commande de s'en aller en Espagne, 100. 🗗 tre dans le Barrois, 110 Rejette les propositions que lui fait faire le da de Lorraine, 112. Fait investir Nacy, 113. Fait un nouveau traite avec le duc , qui lui remet en depot Je mets, Stenay, et lui vend Clermons Fait cesser les fortification de Nancy, que le due continue malgré son traite avec le Roi, 116 Fr voie Schomherg à la poursuite de Monsi ur, le marechal d'Effiat et Allemagne, et se rend à Paris, esc de Lorraine, et de condescendre a Fait verifier au parlement une de-claration contre Monsieur, et sur le une neutralité avec les electeurs et fany pretextes de sa revolte, 175 Réflexions sur la modération decette la ligue catholique, 99 Tait venir a Metz les présidens et conseillers du

déclaration, 177. Le Roi fait beiles par la main du bourreau les libelles

## LOUI

nsieur fait répandre dans oyaume, 179. Public aussi aration coutre M. de Monttres provinces qui ont pris part à la révolte de Monsieur ; fait de nouveaux chevaliers de ses ordres ; fuit , 181. Se rend a Lyon, 182. welle de la bataille de Casry, il envoie offrir à Monremettre en ses biens. a'il venille reconnoître sa t renoncer à toutes intellit factions, 187. Envoie dire Orange qu'il est tout prêt er la revolte des seigneurs dre, pour se venger des le Espagnols ne cessent aloir, 188. Conditions qu'il r a Monsieur, 193. Il rationtpellier le traite conclu orince. le retablit dans tous »: pardonne au si au duc
 »: pardonne au si au si au duc
 »: pardonne au si a xemplaire de M. de Mont-: le fait conduire à Tou-16. Fixe la tenue des Etats uedoc a Beziers; en règle le : la manière, 219. Fait avec e Savoie un traite par lequel Let le fort de La Perouse lui les en toute sonveraineté, Moultes qu'elèvent les Essur ce s get : le Roi vient a les lever, 31. Il temoigne te de Hollande sa gratitude ertore qu'il- lui font d'une ner qui doit avoir lieu entre les provinces des Pays-Bas 🕞 a l'Espagne, pour traiter six avec cette puissance, 945. Monseur, qui sort une seus de France, pour le ramen de cor, 256. Cree un par-a Metz., 105. Modifie l'orre de 1639 concerant le at et l'étape des gens de 325 Sapprime l'office de nt an parlement de Paris, z Corgneny est pourvo . Li s parlement refusant d'enreles lettres portant cette supa le Roi les fait enregistrer ite, 33). Il supprime l'office tre des requetes du sieur de a. 333 Public one abolition en faveur des rebelles du

de . de la Champagne, et au-

dégrader les sieurs d'Elbœuf et La Vieuville, 334. Consent à l'ouvertore d'une négociation avec l'Espagne ; à quelles conditions, 368. Fait ajourner le duc de Lorraine au parlement de Paris, 384. Se met en marche pour la Lorraine, 385. Ordres et instructions adressés de sa part au sieur de S.-Chamont sur la conduite qu'il doit tenir enve**rs le** duc et ses troupes, 388. Il se rend maître de Lunéville et de plusienrs châteaux de la Lorraine, et se dis-pose à investir Nancy, (28, Fait avec le ambassad, de Cologne un traité pour la protection qu'ils lui demandent, 435. Sur la demande du duc de Wurtemberg, il envoie des secours dans le comté de Montbelliard, 437. I ntre dans Nancy, 145. A la nouvelle de la maladie de sa mère, il envoie auprès d'elle deux medecins a Gand, et le sieur Desroches-Pumée, 449. Sa reponse au sieur Villiers-S -Genest, ervoyé auprès de lai par la Reine mère . 456. ll fait savoir à Monsieur que s'il consent a se demarier, et à se remarier au gré du Roi , il lai rendra ses apanages et pensions, 479. Lait avec le dac de Parme un traite par leque**l il** prender due sons saprotection, 192. Fait maniret fortifier Pignerol, 193. Donne au du de Mantoue des conseils sur la conduite qu'il doit tenir a l'égard de l'infante Margnerite, à cause del acte deprotestation qu'elle a fait faire a sa fille , 199. Etablit la retorme dans l'abbaye de S.-Denis, 5:5 Demande au Pape et obtient on I is foper nominer one commission ecclesiastique, chargee de juger les everpres qui ont pris part à la ré-volte du duc de Montmorency, 516. Tout on lit de justice, dans lequel il declare qu'il est prêt a recesoir Monsieur dans ses honnes grâces, po avo qu'il rentre en France et renonce a ses baisons avec les Espagnols, XXVIII, 3. Supprime plusients impositions, 4. Avantages

LOUI

considérables offerts à Monsieur, 6; et à Puylaurens, 8. Il fait désarmer les villes de la Lorraine, 27. Prend des mesures de sûreté pour empêcher l'effet des entreprises des Espagnols, lies par un traité avec Monsieur, 28. Refuse d'écouter les propositions de raccommodement que lui envoic faire la Reine mère, si elle ne veut livrer le père Chante-loube à la justice, 50. Fait venir à Paris mad. de Lorraine, et la traite avec les égards dus à son rang, 58. Fait intenter au parlement une action de rapt contre le duc de Lorraine dans l'affaire du mariage de Monsieur, 63. Détails sur ce procès, 67. Le mariage est déclaré non valablement contracté, 73. Le Roi établit un conscil souverain à Nancy, 76. Consent au retour de Monsieur; à quelles conditions, 78. Il envoie au devant de lui le secrétaire d'Etat Bouthillier, 83. Le reçoit à S.-Germain, 84. Ses efforts pour arriver à une paix générale; instruc-tions envoyées à cet effet au sieur de Charbonnières, résident auprès de l'Empereur, 121; au sieur de Barault, son ambassadeur en Espagne, 130; au sieur de l'enquières, son ambassad, extraordin, en Allemagne, 143; au sieur d'Avaux, qu'il envoie en Danemarck, Suède et Pologne, 148; au duc de Créqui et au comte de Noailles, ses ambassad. à Rome; comment les Espagnols empérhent l'effet des bonnes intentions du Roi, 165. Après la bataille de Nordlingen, il envoie assurer tous les confederés qu'il les protégera et les defendra, 180. Conclut un nouveau traité avec les ambassad. extraordin, de Suède et des princes confedéres d'Allemagne, et leur accorde ce qu'ils demandent, 182. l'ait publier des grands jours dans plusieurs villes, pour y reprimer de grands désordres, 186. Casse et révoque l'ordonnance du duc d'Epernon contre l'excommunication faite

par l'archev. de Bordeaux ; ordonne

que le due se retirera devant le Saint-

Père, pour les sevices commis par

lui contre cet archevêque, 198. De ne des ordres pour défendre la Pro-vence contre les desseins de ses enemis, 202. Fixe le premier meida à l'Ile-de-Fer, 205. Fait encles les faub. S.-Honoré, de Montan-tre et du bourg de la Ville-Nesse. depuis la rivière de Scine jusqu'i la porte S.-Denis; fonde au chiten de Bicetre une commanderie per les soldats invalides, 207. Presd à résolution de rétablir l'electes à Trèves dans sa liberté, et d'en ver à une guerre ouverte contre la mason d'Autriche ; envoie le sieur de Feuquières à l'assemblée de Worm avec de nouvelles instructions, 23, Envoie le sieur de Beauregard versia électeurs d**e Saxe et de Brandeb** pour y agir conjointem, avec le ses de Rorte son résident ; instruction dont il les charge, 236. Il resevelle ses ordres an sieur d'Avan pour travailler à la paix entre le Pologne et la Suede, 252. Fait se traite de ligue offensive et defeave avec les Hollandais, 257. Convient avec eux du lieu où les armes ourront plus commodément et utilement se joindre, 258. Traite avec les pr. d'Italie, 271. S'assure des dispositions du duc de Savoie; envoie le pr. de Condé en Lorreine, pour la mettre en état de defeast contre les ennemis, 272. Pourvoit u la sureté de la Provence, 🥕 ; de Languedoc, 275; de la Bourgoge. de la Picardie et de la Champare. 270. Défend à tous ses sujets d'aller trafiquer en aucun lieu de l'obeis sance d'Espagne, ni même en mer. s'ils ne sont équipes en guerre, 2005 Supprime la chambre de justice eublie contre les financiers ; ordone à tous les officiers de tout rang & se rendre à leurs corps; fait des reglemens contre le luxe et le jeu, 2-5 Envoie aux maréch, de Châtillos et de Brezé ses ordres pour faire la gorre conjointement avec les troupes de Hollande, 286. Fait une nouvelle

levee de cavalerie etrangère. 🙈

Envoie demander au cardinal in

fant la liberte de l'électeur de Trèses

вецона. 57.

us de H

ı

Buprès ues

pense, lui enyple dé-rre , 299. Motifs de on de guerre , tirés de de l'Espagne cavers la . Il donne au baron de s ordres et instructions usin d'attaquer Dunker-; et Cologne, 330. Convo-s et l'arrière-bas de la nonume, 850. Se rend à son armée, 305. Ac-aposition à la place de ps. Sevérité qu'il exerarnison, 401. Il re-unin; répond à une ne mère sur la situaine mère sur la situa-res, 408. Mande aux armée de Lorraine **'il importe à soa ser**ment les ennemis de se, 4:4. Prend à son ser-les de Weimar; conclut avec lui; quelles en sont isse, 4:6. Mécontent des e M. d'Angoulème, il lui le de se retirer à Grosbois; te de Cremail à la Accorde au duc de ce qu'il lui demande a guerre contre les Es-7. Dépèche à S. S. l'é-entpellier, pour lui re-se reisons de nullité du r, 476. Demane subvention volonna suversun voloi-sider à supporter les recourre l'Espagne, signer an pr. d'Oran-a de Hollande son é-e leur procédé dans na servite de la paix prois, 4g8. Envoie au lessé et au haron de rené et au baron de es, et pou-iz générale. o. La foudre nux, 508. ei de L. de s pour la paix générale avec jassires des Eluts de Hoi-XIX, 22, 54. Approuve

que le Pape a paix, 73. Vo a que ses Espagnols ne recherchens la paix qu'en apparence, il tàche de les y contraindre par la force des armes, et sollicite les alliés à faire de même, 99. Il envoie le maréch. d'Estrees auprès du Pape, avec des instructions relatives à la protection qu'il doit au duc de Par-me, 102. Oblige les ducs et pairs du royaume à rendre visite au duc de Parme, 107. Donne à ce duc le commandement d'une armée, avec le titre de lieuten, général, 108. Riches présens qu'il lui fait à son départ, 109. Fait partir en diligence le sieur de Grave, pour aller solliciter le duc de Savoie de porter du secours aux Etats du duc de Parme, 122. In-structions dont il le charge à ce su-jet, 123. Il se plaint au Pape de sa conduite envers le duc de Parme, 160. Lui seit proposer de se rendre médiateur des démèlés de S. S. avec les Vénitiens, 165. Publie une déclaration contre les Francs-Comtois; envoie M. le prince dans leur pays, à la tête d'une armée, 184. Le charge d'instructions, 186. Instruit du siège de La Capelle, il invite les Hollandais à faire une puissante diversion en Flandre, 207. Prend des mesures pour assurer la Picardie contre les Espagnols, 211. Vient à Paris pour rassurer les habitans, effrayés de la présence de l'armée es-pagnole sur les rives de la Somme, 221. Ordonnances politiques et militaires rendues par le Roi pour la sûreté de la capitale et l'éloignement des ennemis, 223. Sa fermeté envers le parlement, 227. Il visite tous les passages de la rivière d'Oise, 231. Donne par reconnoissance le titre d'altesse au pr. d'Orange; fait un traité avec les Etats de Hollande; se rend à l'armée, 235. Donne or-dre d'aller à l'ennemi, 236. Informé de la division des chess de l'armée, il va à Roye, 237. Ses ordres pour l'investimement de Corbie et nour

la poursuite des ennemis étant mal exécutés, il divise ses forces, 2/2. Approuve le dessein d'attaquer Cor-

bie; donne les ordres nécessaires à cet effet, 247. Ses instructions au comte de Soissons pour assurer l'exécution de tous les points de la capitulation de cette place, 257. Il declare criminels de lese-majesté tous ceux

qui ont favorise la prise de Corbie par les Espagnols, 258. Son mécontentement en apprenant que Mon-

sieur et le comte de Soissons se sont retirés l'un à Blois, l'autre a Sedan ; ordres qu'il donne à cet égard, 277. Sa réponse à la lettre de Monsieur, qui lui donne avis de sa retraite, 278. Il envoie le sieur de Liancourt

au comte de Soissons pour le rassurer, et lui offrir de sortir du royaume, pourvu qu'il s'y conduise en bon serviteur et fidèle sujet, 282. Envoie à Monsieur un écrit par lequel il le laisse libre quant à son mariage, sauf les conditions qu'il

met à cette liberte, 200. Donne des ordres pour empécher la sortie de Monsieur hors de France, 301. Fait armer et equiper une flotte destince à reprendre sur les Espagnols les fles de Ste.-Marguerite et de S.-Honorat en Provence, 303; en nom-

me le comte d'Harcourt commandant,364. Instructions qu'il loi don-ne, 365. Il envoie des troupes au duc d'Epernon, et en fait lever pour s'opposer aux Espagnols, 322. Refuse à Monsieur la place de sûrete qu'il demande : raisons de son refus, 339.

Envoie ordre aux gouverneurs et lieuten, géner, de plusieurs provinors d'arreter Monsieur, s'il se présente pour passer en 1 spagne ou ail-leurs , 332. Ordonne la mise en liberte de l'abbe de La Rivière, aumônier de Monsieur, 338. Envoie a M. le comte et a Monsieur les derniè-

et a Lautre, 341. Se rend a Lontai-nebleau pour s'approcher de Monsicor , 345. Accorde quelques-unes des nouvelles demandes que Monsient lui fait faire; en refuse d'au-

res conditions qu'il leur offre a l'un

tres, 347. Envoie à M. le comte faire

de nouvelles instances qui so

jetées, 359. Mécontentement du le a l'occasion d'un mémoire de M le comte, 366. Sur l'avis du cardinal. satisfait M. le comte . 307. Ihur

LOUI

de grandes diversions aux tro pe ennemies, 386. Fait déclarer à Rom. en Suede, en Hollande, qu'il ne e connoit point l'election du ni de Hongrie pour roi des Romain., -

Donne des secours d'argent au Les grave de Hesse pour se soutenir ostre l'Empereur, 412. Entretient ave le fils du laudgrave la meme all... ce qu'il a cue avec feu son per

111. Projette avec le roi d'Ansie terre un traité qui ne peut reuer. 416. Soulage ses confedères en Al-lemagne, en faisant la guerre da-

les Grisons, le Montbelliard, l'Alsace, le comte de Bourgogne et la Lorraine, 418. Envoie au duc de Weimar de nouveaux renforts, 🙉 l'répare pour lui des secours d'h.s. mes et d'argent, l'invitant a tentquelque nouvelle entreprise, (-) Fait résoudre les Hollandais e st

taquer Dunkerque, promettant de les assister de 1,500 hommes, 18 Se plaint au cardinal de La Valeur de ce qu**e** depuis la p**rise de La**ndrecies il u'a pas pousse ses armes pa-qu'au cœur de la Flandre, 168. La conseille le siège d'Avesnes, et lu donne des ordres a ce sujet. 🚁 🗓

témoigne son mécontentement é ce qu'il veut entreprendre le des de La Capelle, 503. Raisons qui de cident le Roi à continuer en Raber 🔸 fensive qu'il y a commencee, XXV. 1. Il fait un traite avec le Paperer assurer la neutralité du duc de las me, qui a fait sa paix avec le Le pagnols, 8. Engage les Vemmes. veiller à la conservation de Mante

et à s'accommoder avec le l'a le 1 e tific Casal : sollicite le duc de 🛶 🗈 de mettre promptement en campe gne , to. Difficultes qu'il cress pour maintenir les affaires dans à Savoie et le Mantonan après la mer des princes de ces deux pays , 3% l: approuve la conduite de son ambasadeur en Savoie; lui donne des .

ces protestans, ses alliés, 108. En-voie le sieur de La Garde au légat r ce que Nadome, veuve ons sur ce que Madome, veuve e, doit faire pour se mainto-ns la fidélité qu'elle doit à la 1. 42. Informe des sollicita**st faire auprès** d'elle, il lui nettement et fortement ce doit faire pour son bien, 61. macille de ac débarrasser du lonnot, 62. Le lui enjoint usitivement une seconde fois, fficultés qu'il éprouve à Manour y maintenir son influence, ement il s'assure de Casal les Espagnols, 66. Raisons decident a envoyer au cardin. se le brevet de protecteur de , 6N. Il envoie 100,000 liv. au h. d'Estrées, pour les distridivers cardinaux ; engage le hal a unir toute la maison Barpour l'election d'un pape fae à la chretiente, et capable tes résolutions, 72. Demande pe la confirmation de l'elec-e Richelieu a la dignité d'abbé al de Citeaux, 77. Fait repré-au Pape qu'il importe à sa , et à l'avantage de la chré-, qu'il invite les protestans yer à l'assemblée de Cologne, at presser la république de Ve-'envoyer en Suède demander tte couronne députe des com-res n cette assemblée, 92. Aple son autorite la demande que République à cet égard , 91. les Suédois d'envoyer au un deputé, comme il en en-un lui-même à Hambourg Lubeck, 98. Adresse au sieur ux, son ambassadeur en Alne, des instructions à ce su-Se plaint au nonce du a3. de la conduite artificieuse de errur et da roi d'Espagne la delivrance des passe-ports la delivrance des passe-ports laires aux deputés qui doivent dre a Cologue, et de leur peu cerite pour traiter de la paix, resse la republique de Venise lyer un courrier à Visane et

tre en Lapague, pour obtenir se-ports nécessires sus prin-

du Pape, pour lui faire connoître qu'il ne desire rien tant qu'une bonne et sûre paix dans la chrétienté, et que tous les plénipotentiaires des rois et princes s'assemblent pour la traiter, 111. Se plaint au nonce des nouvelles ruses de l'Empercor et du roi d'Espague relativement à la delivrance des passeports, 116. Fait représenter au roi de Danemarck, et surtout au duc de Bavière , que l'empire d'Allemagne étaut un Etat mixte, et non dans la dependance absolue de l'Empereur, les princes qui de tout temps ont traité avec des puissances etrangères doivent avoir la liberté d'envoyer des deputés a l'assemblée de Cologne, et qu'on doit leur accorder des passe-ports, 123. Propose à tous ses confederes de traiter de leurs intérêts dans l'assemblée de Cologne, selon les memoires et avis qui lui en seroient donnés par les deputes qu'ils auroient auprès de lui, 124. Toutes les ruses des Espagnols pour séparer les alliés du Roi deviennent inutiles, 127. Le Roi mande au maréchal d'Estrées, son ambassadeur à Rome, qu'il n'en-tendra jamais à la paix par des trèves particulières, mais qu'une trève générale scroit peut-être le seul moyen d'y arriver promptement; conditions auxquelles elle pourroit se faire, 130. Il fait part à tous ses allies, et particulièrement sux Suédois et aux Etats de Hollande, que le Pape, premier média-teur de la paix, estime que le vrai moyen d'y arriver est de faire une suspension et trève genérale ; comment et en quel lieu on peut en traiter, 134. Il envoie au maréchal d'Estrées pouvoir de traiter de la trève à certaines conditions, 150. Décharge ses sujets de la moitié des tailles , 1 (2. Ordonne des prières et des processions générales dans tout le royaume, 153. Le met sous la protection spéciale de la sainte Vierge, 145. Charge le sieur et l'autre pourroient employer pour reprendre les lles Str.-Marguerite et S.-Honorat, 159. Après la reprise de ces lles et la victoire de Leucate, il poursuit la paix avec plus d'instance; offre 10,000 hommes

près du comte d'Harcourt et du maréchal de Vitry quel moyen l'un

d'infanterie et de cavalerie pour une croisade contre les Turcs, 184. Ordonne au parlement d'executer ses édits portant création de quelques conseillers et cleres du greffe; le réprimande avec sévérité des remontrances qu'il a faites, 189. Refuse au roi d'Angleterre d'entrer

en traité pour le retour de la Reine mère, 232. Envoie le sieur de Feuquières au duc de Weimar, pour l'engager à tenter par tous moyens de se rendre maltre de Brisach; le fait assurer de sa satisfaction et de sa honne volonté à son

egard, 237. Lut envoie un grand secours d'argent, 239. Se rend à Amiens, 262. Fait equiper une armee navale destinée à la défense des côtes, et à rendre aux ennemis la communication de l'Espagne avec l'Italie plus difficile; il en donne le commandement au comte d'Har-

re commandement au comie d'harcourt, 297. Fait un réglement pour prévenir les différends entre le grand-maître et le général des galères, 298. Envoie des instructions au comte d'Harcourt, 299. Fait assieger Renty, qui se rend par composition, 3++. Sollicite par les cantons suisses de rendre la neutralité à la

Franche-Comté, il leur fait entendre raisen sur ce sujet par son ambassadeur, 339. Fait de nouvelles instances auprès de Madame pour qu'elle cloigne de sa cour le père Mounot, 360. Donne le commandement de l'armee d'Italie au cardinal de La Valette, et fait agreer

dement de l'armee d'Italie au cardinal de La Valette, et fait agréer cette nomination au Pape, qui avoit peine a l'approuver, 3-2. Envoie à son ambassadeur a Turin des ordres pour assurer Casal contre toute trahison, 3-7. Donne avis à son ambassadeur a Venise des mauvais desson fils et ses Etats, et la chant même de Mantoue s'il est necessire, 384. Charge son ambassed se près de la princ. de Mantoue de se conjouir avec elle de ce que le prejet contre Casal a échoue, 38. As

corde des lettres de naturalise a duc son fils, 389. Envoie a me an-

bassadeur des instructions er et qu'il doit representer à la princess pour l'engager à rester fuiri es obligations par lesquelles le dæ de Mantoue s'est lié avec la Franz pour le bien de ses Etats, 350 Fat hâter le jugement de Monteil, severn, du château de Casal: recupeuse Gaya, qui a découvert le projet de trahison contre ce ite ville. 355. Essaie de détourner le doc de

Modène de l'échange du Modenois avec la Sardaigne, que les Espagash sollicitent, 396. Envoie Bautru apprès de Madame, pour lui persaider de faire passer le père Monot en France, 414. Essaie inutilement de gagner le cardin. de Savoie. 417. Fait expédier en son conseil un arrêt contre la cour de Rome, dont la conduite excite le mécontentement, 426. Convoque à Paris une assen-

blée des capucins, pour faire ceser les troubles qui agitent leurs espris. 430. Obtient du Pape que les affares concernant ces religieux senui caminées dans une congregats de cardinaux, 434. Sollicite et obtient aussi du Pape un bref contre les évêques de France qui se conduisent mal. 436. Refuse de douser assistance au comte palatin. 431 Approuve la détention du pr. Casimir de Pologne; donne des cedes pour qu'il soit traité honoralément, 438. Sa réponse au roi de Pologne, à la république de Venise et au roi d'Angleterre, qui réclament la liberté du pr. Casimir, 461. Il secondui le miner de la liste de la miner de la miner de la liste de la miner de la miner de la liste de la miner de la miner

corde à la reine d'Angleterre la lilierte du chev. de Jars, (tia Obtiest,

🔁 ar le moyen de cette princesse, du 🕶 🕶 d'Angleterre la levec de deux re-Te roi d'Angleterre modérera les teresses de la publication qu'il veut faire cuatre les catholiques, 465. Arrange un différend élevé au sujet du vais-sur de Toiras, 466. Mande à son ambassadeur en Hollande les raitous qui l'empéchent de consentir su retour de la Reine mère en Frante, et à sau séjour en Hollande, 478. Sa répense au sieur Kmit, député des Etats, pour traiter du retour de onte princesse, 481. Il donne ordre à son ambassad, à Londres d'aller rendre de sa part ses respects à la Reine mère, mais de refuser sa porte à tous les serviteurs qui sont aupris d'elle, et qui viendroient pour le voir, 487. Ordonne au duc de La Valette de venir à Paris pour se justifier; au doc d'Epernon de retour-ner a Plassec, 193. Donne le gou-vernem, de Guissne au pr. de Conde, 494. Public une ordonnance portant que le doc de La Valeue ne

doit plus être nommé comme colonel général de l'infanterie, 500. Fuit navoir su l'ape, par son ambassadeur à Rome, qu'il est toujours disposé à

la paix, se plaignant de la conduite du rui d'Espagne et du roi de Hongrie, 5m: Ordonne su sizor d'Avaux

sche se plaindre au roi de Danemarck

ede la mauvaise volonté qu'il montre clans la médiation de la paix, 512. Envoie nulce su sirur de La Bode-

wie de détourner autant qu'il pourra la landgrave de Hesse de faire une paix particulière, 514. Fait représenter à cette princisse le tort qu'elle se fait en signant un truité avec le roi de Hongrie, 515. Refuse d'engager les Hollandais à s'coater les propositions des Espagoals, 516. Rejette les propositions du roi de Pologue et du duc de Parme pour une paix ou une trève, tant que les rois d'Espagoe et de Hongrie n'aurunt pas accordé à ses allies les passe-ports nécessaires pour en traiter, 519. Conditions surquelles il consent à traiter d'une trève générale,

521. Il charge le sieur d'Avaux, son ambassad, à Bambourg, d'empécher le traité que les Anglais proposent aux Suedois ; ou, s'il ne peut l'empécher, d'y faire entrer le Roi à certaines conditions, 527. Ordonne dans toutes les provinces des actions de gràces pour l'heureux accouchement de la Reine, 534. Invite le Pape à être parrain du Daophin, 537. Interdit toute la 3° chambre des enquêtes du parlement de Paris; faitarreter plusieurs conseillers, 539. (Mém. de Richelieu.)

Exemple de courage et de sang froid que Louis XIII donne au siège de La Rochelle, XXXII, 70. Dé-tails sur la reddition du Pas-de-Suse, 105. Paroles du Roi en apprenant la mort de Richelieu ; il embrasse MM. de La Meilleraye et de Brezé, qui viennent lui demander sa protection, 355. Il tombe dans une espèce de langueur, 356. Ses paroles à M. de Pontis peu de temps avant de mourir, 357. (Mém. de Pontis.)— Plan de régence qu'il adopte et fait enregistrer au parlement, XXXV, 25. (Introd.) — Il tient un lit de justice, fait enregistrer l'arrêt de détention du pr. de Condé, et promet de pardonner à ceux qui rentreront dans le devoir, 316. Convoque une assemblée de notables à Ronen; grande contestation entre les gentilshommes et les officiers de les gentissionnes et les oblistes de judicature; comment le Roi la ter-mine, 332. Il traite par ambassad, avec la Reine mère, qui s'est réfu-giée à Angoulème, 338. Va la voir Tours; rend la liberté au pr. de Condé, 339. Soumet la Normandie, 342. Fait la paix avec la Reine ; la voit à Brisach et à Tours ; se rend dans la Saintonge, dans la Guienne, 343; dans le Bearn, dont il assemble les Etats, 346. Retourne à Paris, 348. Déclare criminelle de lèse-maesté l'assemblée des protestans à La Rochelle, 3/9. Va en Poitou; sou-met S.-Jean-d'Angely, assiège Clé-rac, 350; Montauban, 533. Lève le dernier siège de cette ville; prend Monheur, 355. Charge les troupes du

è

358. Fait le siège de Brian, dont il se rend maître, 359. Entre dans Ste.-

Foy: prend d'assaut Negrepelisse, 364. Se rend à Beziers; fait offrir l'épée de connétable à M. de Lesdiguières, pourvu qu'il embrasse la religion catholique, 365. Entre-prend le siège de Montpellier, 366. Ecoute les propositions de paix qui lui sont faites, 368. Entre dans cette

ville, 369. Est reçu en Dauphine par M. de Lesdiguières, 370; et a

Avignon, où le duc de Savoie lui fait de très-beaux prèsens, 371. Il ôte les sceaux à M. de Sillery pour les donner à M. d'Aligre, 373. Cause de son refroidissement pour MM. de Sillery et Puisieux, 3-5. Il leur or-donne de se retirer de la cour, 3-6.

Conclut un traité avec les États des Provinces-Unies, 383. Aide le pr. palatin à rentrer dans ses États, 424. Rend une déclaration par laquelle nucun des anciens ducs de Bretagne ne pent être gouvern, de cette pro-

vince, 131. Son indignation contre le duc de Lorraine, 137. Il se rend maître de La Bochelle, 139. Force le Pas-de-Suse; delivre Casal, XXXVI, 1. Se rend maître de Pri-vas dans le Vivarais; accorde une amnistie au duc de Rohan et à son parti , 2 Envoie un corps de cavaparti, 2 ravoie un corps de cava-lerie pour mettre la Reine mère en sûreté contre Monsieur, 5. Traverse

la Bourgogne pour se rendre a Lyon, et de la en Italie, 6. Fait faire le siège de Chambery; présente la bataille au pr. Thomas, qui se retire dans la vallée d'Ouly, 7. l'ait for-tifier l'entree de cette vallee, revient

à Lyon avec le cardinal ; retourne a S.-Jean-de-Maurieune, où il ras-semble une armee, 8. Tombe malade : promet a la Reine de renvoyer

le cardinal , après qu'il aura tait la paix avec l'Espagne, 10. Prend la

resolution de faire arrêter la Reine mère a Compiègne : ses ordres à cet effet, 25. Il poursuit Monsicur, et declare rebelles tons ceux qui l'assisterent, 3o. Se rend a Metz; entreprend le siège de Moyenvie; s'en

rend maître par capitalation, à Traite avec plusieurs princes d'é lemagne, 35, Force le duc de Le-

raine à lui céder plusieurs plans 36. S'avance du côte de Lyon on-tre Monsieur; fait expedier me é claration par laquelle M. de Nos morency est recounu crimisd e lese-majesté, 37. Il veut que lan

LOUI

de mort rendu contre lui soit 🕶 cute, jo. Assiste au siège de 5-Vo hiel, qui se rend a composition a Fait assurer les princes protectes. à d'Allemagne de sa protection, à S'assure du duc de Lorraine, et vient le trouver dans son quarte.

entre et loge dans Nancy, 13. leclare la guerre à l'Espagne; faite-trer une armée en Flandre, 4 Ne peut se consoler de la leve # siege de Louvain , 55. Fait le 113 de Corbie, qu'il force a capinis. 62. Ordonne au garde des sœs Seguier d'aller au Val-de-Gracete

re fouilier dans la cellule de la « périeure , et dans la chambre de à Reine, 62. Lui donne un pouvei sdre pour aller interroger la Rese. 63. Après la mort de Richelieu, 1 ne prend plus conseil que de Mas-riu, et de MM, de Chavigny et du Noyers, 77. Hend la liberte a cent qui sont retenus à la Basille, -

(Mem. de Brienne.) — Sa vie træ et melancolique; il ne peut ver heureux sans le cardinal, m as lui , 386. Son attachement por mademoiselle de La Payette. Il est sensiblement afflige de la re solution qu'elle prend de se rerer dans un convent, 389. Propotion qu'il lui fait de la mettre a le sailles, pour y vivre sous ses ore et être toute à lui, 392. Sa condair

dans la conspiration de Cinq-Na 400 Honteux d'avoir voulu per 400 Honteux d'avoir voutu pre-son ministre, il va se reconcie avec loi, 405. Après la mort de chelieu, il fait ouvrir les prasse rappelle les exiles, 410. Appèr Mazarin au ministère, 420 Details sur ses derniers momens, an Son portrait; ses defiants, ses que lites . is ( Vem de Motter l'e

prii prend, avant de le voyage de Roussille voyage de Roussis-ard des deux princes ses inas, XL, 400. De l'avis de Ri-piliou, il romet le maniement des idres à Mazarin, après la mort ce premier ministre, 415. An-mos fort rudement à la Reine la ure du cardinal infant, son frère, Sa piete pendant sa dernière die; il c'entretient volontiers I'm mort, et ordonne avec un es-la tranquille ce qui doit se faire le bien et l'administration de royaume, 426. (Mademois. de Impensier.) — Il est déclaré mar en 1614 ; convoque à Paris les Ints généraux; va en Guienne; ve deux armées, pour les opposer ax princes mécontens, XLIX, 18. raive à Bordenux; y épouse l'in-ten d'Espagne; couclut le traité l Loudun; grand changement dans a couseil, 19. Il laisee à la Reine et me conseil, 19. Il inise a la freme et ma ministres le soin des affaires; a divertisemens, 24. Comment il t aigri contre an mère; ordonne à lary, capit, de ses gardes, de faire que Luynes lui dira de sa part, 25, immande à sa mère de se retirer à ois ; lui fait ses adieux , 26. Réta-it son conseil comme il étoit avant; décharge sur Luynes des soins 1 royaume, 27. Fait marcher des 27 a volontés, 28. Pait la paix, et m concilie avec elle, 29. Envois des nhauméeurs extraordinaires pour commoder les différends su par au sujet de la Bohême, 3o. Part p Paris pour éteindre le feu d'une puvelle ligue des princes attachés parti de la Reine mère; s'avence re Angers; soumet tout, 31. Se mel en Bénen; y fait exécutor l'ée de Nantes; crés un parlement à su , réunit la Navarre à la couren-, et revient à Poris , 32. S'avance ms le Poison, pour mattre les he-impots à la raison, 33. Entre à Sau-ar, dont il change le gouvernour; niege S.-Jean-d'Angely; s'an rand

maître, 34. Soumet toutes les pla-ces de la Guienne; fait le siège de Montauban; prend Monheur; après la mort de Luynes, il donne an cou-fiance au card. de Retz et à Schomherg ; donne les sceaux à M. de Vic, 35. Gagne le combat de Rié contre Soubise; entre dans le Languedoc; reçoit la soumission du marquis de La Force et de Chatillon, qu'il fait maréchaux; assiége Montpellier, qui lui est remise par un traité gé-néral; entre dans cette ville, 36. Envoie l'épée de connétable et le collier de l'ordre du S.-Esprit au maréchal de Lesdiguières, 37. Sa repugnance à faire entrer Riche-lieu dans son conseil, 38. Il y consent enfin par complaisance pour sa mère, mais avec la resolution de ne lui faire aucune part de son secret, 30. Fait le siége de La Rochelle, 44. S'en rend maître ; conçoit une gran-de estime pour la capacité de Richelieu, et ne se gouverne plus que par lui, 45. Attaque et prend Privas d'assaut; se fait ouvrir les portes d'Alais; entre dans Nismes, 51. Pretexte dont il se sert auprès de sa mère pour éloigner le renvoi qu'elle lui demande du cardinal, 53. Il lui demande du cardinal, 53. Il tombe malade à Lyon, 54. Le succès de l'affaire de Mantoue l'affermit dans le dessein de garder le car-dinal, 55 et suiv. Il essaie de calmer la Reine mère à ce sujet, 58. Fait auprès d'elle les derniers efforts pour obtenir le pardon du cardinal, offrant d'être sa caution ; la laisse à Compiègne sous la garde du maréchal d'Estrées, 61. Entretient avec plaisir la demoiselle de Hautefort, 63. S'avance avec de grandes forces jusqu'à Metz contre le duc de Lorraine, de qui il reçoit la ville de Marsal pour quatre ans; achète en-suite les villes d'Estenay, de Clernont-en-Argone, et de Jameta ; suit Monsieur, qui est entré en France à la tête d'une armée, 66. Investit Nancy, 68. Y fait son entrée; fait arrêter le cardin. de Lorraine, et la princesse Claude son épouse, 69. Envoie déclarer la guerre su car356

dinal infant; causes de cette rupture, 73. Fait avec les Etats de Hollande un traité de ligue offensive et défensive pour chasser les Espa-

gnols des Pays-Bas, 77. Convoquele ban et l'arrière-ban de son royaume; va lui-mème en Lorraine, 93. Revoit son ancien favori Baradas; telle des parties de la selle des la se

l'éloigne ensuite, à la sollicitation du cardinal, 96. Signe une ligue contre l'Espagne avec les dues de

contre l'Espagne avec les ducs de Savoie et de l'arme, pour la liberté de l'Italie, 103. A la nouvelle de la prise de La Capelle et du Catelet, il assemble dans la galerie du Lou-

pronection au nom de la ville de si faire un grand effort pour le secourir, 126. Assemble les cours souveraines pour avoir de l'argent; en-

resse tout le monde; taxe le peuple, et même les gens privilegiés, 127. Fait faire le procès à Du Bec, S.-Leger et Soyecourt, command, de La Capelle, du Catelet et de

de La Capelle, du Catelet et de Corbie, pour avoir rendu ces places aux ennemis, 128. Part de Paris pour aller trouver Monsieur à Blois, 149. Eloigne de la cour le marq, de Gesvres, et ne lui permet d'y re-

Gesvres, et ne lui permet d'y revenir qu'après lui avoir fait signer qu'il ne pensera plus à mademois. d'Hautefort, 182. Va au siège de Hesdin, 227. Signe la capitulation de cette place, où il eutre en vais-

de cette place, où il entre en vainqueur, 229. Se rend à Grenoble pour voir la duch. de Savoie, sa sœur, 251. Va au devant d'elle, l'assure de sa protection, 252. Envoie à Rouen le chancelier pour in-

voie à Rouen le chancelier pour interdire le parlement, la cour des aides et le corps de ville, qui ont semble favoriser la révolte de la province, 265. Demande au Pape

satisfaction de l'offense faite à son ambassadeur à Rome, et l'obtient, 334. Part pour le Roussillou , 352. Se rend à Narbonne, où il rassemble une armée , 361. Investi Perpiguan ordonne lui-même les terrans

guan, ordonne lui-même les travaux du siège, 364. Reçoit la visite du marechal Horn et du prince de Monaco: donne à ce dernier l'ordre du S.-Esprit, 365. Quitte le siège, LOUI

pour cause de maladie, 366. Se par aux railleries que lui fait Cinq-la sur lecard. de Richelieu, maisne par se decider à le sacrifier, 3-5. Par rassurer le cardinal, il commente battre froid à Cinq-Mars. 381 \$ conversation avec le colonel Le

trade; comment il se confirme de la la pensee de maintenir le cardisla 384. Il fait expédier une commissi au chancelier pour faire le poors

Cinq-Mars et ses complices. Mars et ses complices. Mars et seven qu'il se candina de la cardinal a Annecy. Mars et le cardinal a Ruel, 30. Mars et le cardinal a Ruel, 30. Mars et le cardinal lui fait faire par Componen qu'el des Noyers d'éloigner des

gardes, 394. Cècle à la fin ave sui deplaisir, 395. Visite le cardiali son lit de mort, 397. Témoigne de lui; suit néanmoins ses avique sa mort; appelle Mazarin dan se conseils, 400. Ne rend la liberte at

ble 404. Il se prépare à la mort; en prets touchant la mort du march d'Ancre, et le mauvais traitement la la Reine sa mère; il mest inpareil jour et heure que son ses les lienri IV, 405. Est porte a 5-Des port sans cérémonie; est peu regressans cérémonie; cet peu regressans cualités, 406. Mém. de Mes peu glat. Détails sur ses demises mons; intrigues et particularent, LI, 196 et aniv. (La Châte

Caractère de Louis vm., 33- 35 irresolution a l'égard de la result sa déclaration à ce sujet. 36- 1h persuasion de Mazarin et de Chégny, il éloigne des affaires Més Noyers, et appelle Le Tellir des ses conseils, 368. Rend sont à mourir la liberté à un grand ses

i de prisentiere, 371. (Le Rocke-send.) — Conçoit une forte ja-sile de teut es qu'on lui rapporte sejour de la Reine et du duc de aghem à Ámicas, LIX, 299. souppons contre cette princesse miet du projet de M. de Chalais, ... Il met le feu à plusieurs lettres in Reine; ses parvies à ce sujet, ... (Mém. de La Porte.) Ous ziv. Il se rend au perle-18 pour se faire déclarer majeur ; rcie la Reine sa mère des soins ille a pris pendant sa régence, XIV, 513. Il suit M. le prince a le Berri et la Guienne, et pa ces provinces dans leur de-514. Donne ordre au parlere de se rendre à Pontoise, 537. evient à Paris, et y rétablit le me, 540. (Mem. de la duch. de wa.) — Est attaqué de la pe weirole, et se trouve dans le plus sel danger, XXXV, 54. Va au ement déclarer sa majorité, 221. Sun devant de Manarin, 233. Vient : son ménistre et sa cour se plande de la characte de Characte. r les heuteurs de Charonne, r être témoin du combat entre rane et Condé, 251. Il se rend Germain : reçoit la députation Paris, qui le supplie de reutrer la capitale, stir. Reutre à Pala capitale, 267. Rentre à Pa-u milieu des acclamations, 268. d une declaration d'amnistie, me autre qui chasse de Paris les a de Beaufort, de La Rochéfou-lei, etc., 26g. Va au devant de tarin jusqu'su Bourget; le re-l dans m veitare, et le conduit Louvre, 271. Accorde une am-tie génerale à la princ. de Con-au pr. de Conti et à mad. de l'aguerille, 273. (Introd.) — Il se d a Rouen , cavole son ser les les de Dieppe et de Coen; vo à Priraux, qu'il assiége et soumet, &XVI, 164.Il est déclaré majour; and la résolution d'aller à Bour-, 182 Est reçu dans cette ville, l'assure de sa fidelité, 184. Se dimaitre de la tour de La Bochel-186. Ne peut entrer dans Orlinas, Mademoiselle a été reque, 199.

le faub. S.-Antoine, 208. Il rentre dans Paris; assemble au Louvre la parlement, 212. Déclare qu'il est résolu à pardonner le passé, 213. Se fait sacrer à Reims, 219. Se rend à Sedan, et ordonne le siège de Stenay, 220. Met sous sa main les re venus du cardin. de Retz, 223. Va une seconde fois à Sedan; fait atta-quer Montmedy, 235. Se rend à Lyon, où les cours de France et de Savoie se réunissent pour traiter du mariage du Roi avec la princ. Margue rite: pourquoi ce projet échoue, aéo. (Mém. de Brienne.)— Education du Roi, XXXVII, 170. Il peroit avec beaucoup d'avantages dans un hal que le cardinal donne à la cour, 219. Son air grave et serieux; comment il s'accommode avec le pr. de Galles, qui vient le voir à Fontaine bleau, 293. Il est attaqué de la petita vérole ; état alarmant où elle le réduit, 206. Sa douceur et sa boaté éclatent pendant sa maladie, 300. Il va rendre graces à Dieu à Notre-Dume avec une escorte plus mo breuse que de coutume, pour im-poser aux mutins, 318. Se rend au erlement pour y faire passer l'édit de création de nouveaux maîtres des requêtes et autres édits bursaux, 319. La veille de la S.-Jean, il va allu mer le feu de la Grève, 391. Rend une declaration qui supprime les intendans de provinces, à l'exception de trois intendans de justice, 408. Il s'estime heureux que le parlem veuille, sous l'apparence de sin nom et de son autorite, recevoir ce qu'il a d'abord ordonne lui-même, 415. Mot du Roi en apprenant la nouvelle de la victoire de Lens, XXXVIII, 3. Il donne ordre aux bourgeois de s'armer pour garder la ville, 24. Sa lettre a messieurs de ville pour leur faire part des rai-sons qui l'ont force de quitter Paris, et leur commander d'y mainteni l'ordre, 144. Il envoie une interdi tion au parlement, et a toutes les cours souveraines, 145. Il sa mo tre à son armee dans le comp devant Bellegarde; sa présence redon-ne du cœur aux soldats, et affoiblit les ossiégés, XXXIX, 32. Il accorde la paix aux Bordelais; à quelles conditions, 79. Fait son entrée dans Bordeaux, 81. Célèbre cavalcade Bordeaux, 81. Celèbre cavalcade faite pour la majorité du Roi, 278. Détails sur le lit de justice tenu à cet effet, 289. Il envoie au parlem. une déclaration contre le pr. de Conde, 304. Va au devant du cardinal avec toute sa cour ; casse l'arrêt du parlement rendu contre lui , 308. Fait attaquer le duc de Lorraine, et traiter en même temps avec lui, 335. Vient se placer sur un petit coteau à Charonne, pour être témoin du combat qui va être livré aux troupes de Condé, 338. Après le départ de Mazariu , il va à Compiègne, 351. Y reçoit les protestations de fidélité de ses peuples ; envoie une amnistie générale à Paris : en chasse les froudeurs, 352. Y fait son entrée; va loger au Louvre, 353. Va au parlement en grosses bottes lui defendre de s'assembler, 363. Exile quelques-uns de ses membres, 364. Son inclination pour madem. Mancini, 367. Il la mène toujours danser, et lui accorde toutes les préférences, 369. Est repris par sa mère pour une incivilité faite à la princesse d'Augleterre, 370. Fait une célèbre course de bague, à la manière de l'ancienne chevalerie, 371. Se rend devant La Capelle, qui se soumet a lui, 393. Devient tout - à - coup amoureux de madem, de La Mothe d'Argencourt, joi. Lui fait des propositions qu'elle refuse, jo2. Triomphe a la fin de cette passion, 403. Va au parlement faire recevoir une bulle du l'ape contre les jansénistes, 193. Se rend devant Hesdin, poer reduire les officiers revoltes qui y commandent , 427. Va visiter l'armee à Mardick; y vit comme un particulier , 4 .8. Tombe malade, 430. Revient a Paris tout-a-fait gueri, 43). Il s'attache vivement a Marie de Mancini, 435. Il rend a I.yon avec la conr pour voir la princ. Margnerite de Sa-

## LOUI

voie; détails sur cette ent 444. Il veut cette princess épouse, 450. Préfère ensuit faute d'Espagne, 452. Donne dame de Savoie un écrit sign main, par lequel il promet d ser la princesse Margnerite. que la paix ne se fasse pot qu'il ne puisse avoir l'Infant Il consent à se separer de moiselle de Mancini, et dos marques du chagrin qu'il en ve, XL, 11. Va passer qu jours a Chantilly pour y rep des forces, 13. Va joindre le ual sur les frontières d'Esp voit à Cognac madem, de 1 ni, 23. Entrevoit pour la pr fois l'infante d'Espagne, qui destinee, Go. Impression fait sur lui, Gr. Il jure solet ment la paix avec le roi d'Es 64. Détails sur la première j de ses noces, 69. Il revien toute sa cour à Bordeaux; les de cette ville lui aménent m et grand hateau, -- Il fait a tree a Paris avec la Reine, ! voir le cardinal mourant, 8 regrets de le perdre, resoi qu'il prend dans son conseil la mort du cardinal , 100 ll ec conseils et les preceptes que ministre lui a laisses; declar officiers de la contonne et a: nistres assembles qu'il veut p ner par lui-nième, et ne veot de premier ministre, 1002. D de ses heures; ordonne que ceux qui auront des graces mander lui présentent des pl 103. Réglement de sa vie. 10 application an travail ; 🛶 qu 108. Il donne à son frère Ma l'apanage d'Orleans, 100 Es ral de la cour après la mort d dinal, portrait et caractere princes et princesses de la f rovale, 111 et suiv. Les de qui s'elèvent cutre mad de N les et la comtesse de Soissus sujet de l'emploi de Jeurs ch troublent et divisent la cour,

Les promenades du Roi avec

leme alerment et affligent la jeune Reine, 124. Malgre les dégoûts qu'é-prouve le Roi à l'occasion de ces promonades, il témoigne toujours passeup de considération pour sa net être en grand roi, 131. Il se rast être un grand roi, 131. Il se und à Nantes, où il fait arrêter le urintendant Pouquet, 139. Commat il obtient une réparation pulique du roi d'Espagne pour l'in-lèse faite à Londres à son ambas-deur, 146 et saiv. Sa douleur et a sollicitude pendant l'accouche sent Inborieux de la Reine, 154. Il **pale les deux reines d'un carr**ouel., 167. S'attache à madem. de La flothe-Houdancourt, 163. Sa cou-luite envers madame de Navailles, ui veut s'opposer à cet attache-sent, 160. Il achète du roi d'An-leterre la ville de Dunkerque et elle de Mardick, 177. Soins qu'il lonne à m mère pendant sa mala-lie, 181. Lui-mème tombe dangerment malade, et désigne le oce de Conti pour régent, 18 le brouille avec m mère; à quelle pecasion, sot. Fait se paix avec dle, so5. Eclairciaement qu'ils sat ensemble, so6. Il adoucit les peines de la Reine en lui témoignant d'y prendre part, 212. Va visiger la Reine mère malade au virier la Reine mere matade au Val-de-Grèce; lui mèna madem, de La Vallère à Vincennes, 213. Sa douleur et aes inquiétades pendant la maladie et l'accouchement avant terme de la Reine, 217. Distributions d'argent faites aux pauvres et aux prisons; m piété, 9:18. Larmes qu'il donne à la perte de an mère, 305. ( Vlad. de Motteville.) — Il rentre à Paris sprès la permière guerre de la Fronde; joie du peuple, XLI, 69. Il envoie un de ses ordinaires à l'antille moss desances surpès de GN. Il cavote un ce ses orumantes a Chantilly, pour demourer suprès de snadame la princesse; antique Belle-garde, 85. Après la prise de cette ville, revient à Paris, 86. Les trou-bles de Guienne l'obligant à uller a Bordeaux; messers prises pour les pacifier, 86. Il fait une entrée a Bordeaux; meserre priess pour les pacifier, 86. Il fait une entrée dans cette ville, 107. Aprèr m ma-

jorité, il vs à Rourges, dont il as-siège la tour; la prend et la fait abattre, : 43. Fait et signe lui-même la capitulation de Montacdy, XIII, 204. Conçoit de l'amour pour ma-dem. de la Mothe-Houdansourt; cesse de la regarder depuis que le cardinal l'a entretenu à ce sujet, 722. Grand demèlé entre le Roi et Monsieur, 201. La Reine et le cardinal les raccommodent, 202. Le Roi se rend à Hesdin, puis à Dunkerque, 313. Tombe dangereusement malade, 317. Se rend à Lyon pour aller voir madame de Savoie et sa fille, 345. Dispute avec la Reine sur la grandeur des maisons de France et d'Autriche, 346. Tient un lit de justice à Dijon, 351. Son entree à Lyon, 358. Il va au devant de mad. de Savoie, 360. Trouve la princ. Marguerite à son goût; l'entretient souvent, 361. Devient plus froid pour elle depuis les nouvelles venues d'Espagne, 367. Ses divertissemens à Lyon : ses assiduités auprès de madem, de Mancini, 384. Il reçoit le parlement de Dombes, qui le harangne en robes rouges, 385. Il va à la messe dans l'égliss des comtes de S Jean de Lyon; dispute entre le chapitre et le pre mier aumonier du Roi pour la pré-sentation de l'Evangile au Roi, 397. Il prend plaisir a lire des romans et des vers ; son jugement sain en fait d'ouvrages, joj. Il prend en aver-sion la folle de Juan d'Autriche, à cause des railleries qu'elle a faites de madem. de Mancini, (: (. Est recu matem. de Mancini, 313. Est reçu à Cadillac dans la magnifique mat-son de M. d'Epernon, 429. Son péu de goût pour le roi d'Angleterre et sa mère, 463. Il se reud à Marseille, où il ne veut entrer que par une grande brèche faite aux murs de la ville, cu punition de sa révolte. 474. Donne le gouvernem. de Languedoc au pr. de Conti, 182. Détails sur la céremonie de son mariage à Foutarable, (65; et à Bayonne, 515. Il donne à la jeune Reine de grandes marques de joir et de tendresse, 516. Rend des visites fréquentes à

**360** 

Madame, pour voir chez elle ma-demois. de La Vallière, XLIII, 21. Va la chercher dans un couvent à S.-Cloud, et la ramène dans son carrosse, 23. Feint de paroître amoureux de madem. de La Mothe-Houdancourt, pour mieux cacher son amour pour madem. de La Valliè-re, 31. Assiste la Reine mère dans ses derniers momens, go et suiv. Remarque mad. de Montespan, 97. Fait camper des troupes à Fontainebleau, 101. Fait voir aux dames le régiment des dragons, 103. Réduit Douay et Tournay en peu de jours ; ses visites à mad. de Montes-pan , 111. Il va assièger Lille , 115. Prend Dôle, et soumet la Franche Comté, 120. Paroles en faveur de M. de Lauzun, 122. Il fait arrêter le chev. de Lorraine, 136. Ses raisons, 139. Chagrin qu'il témoigne de la mort de Madame, 193. Il demande à madem, de Montpensier si elle ne voudroit pas lui succéder, 194. Sa réponse à Mademoiselle sur la permission qu'elle lui a demandec de se marier avec Lauzun, 232. Son entretien avec elle sur ce sujet, 237. Il révoque sa parole pour le mariage; son cutretien avec Mademoiselle, 275. Il va chez elle pour la consoler, 281. Prie la Reine de ue plus aller aux Carmelites de la rue du Bouloy; pourquoi, 203. Sa douleur de la mort du duc d'Anjon, 327. Il va faire la guerre en Hollan-de , 349. Evécut · le fameux passage du Rhin, 35a. Revient à Paris apres avoir conquis presque toute la Hol-lande, 356. Part pour aller secourir Charleroy, 357. Attaque Maestricht, et s'en reud maître, 359. Marie le duc d'Yorck à la princ, de Modène, 369. Marie Mademoiselle, fille de on frere , au roi d'Espagne , 330. Marie le Dauphin a la princ, de Ba-

vière, 391. Va au devaut de mad.

la Dauphine, 393. Remercie Mademoiselle de la donation qu'elle a faite a M. du Maine, 418. Accorde

a M. de Lauzun d'aller a Bourbon, sons la garde des mousquetaires, 423. Consent qu'il revienne à Paris,

duc du Maine gouvern, du Langu-doc, et le duc de Noailles commudant sous lui, 462. Se demet le bear 171. ( Wadem. de Montpensier. Aussitôt après la déclaration de sa majorité, il part pour l'outsinebleau, s'avance dans le Bern. XLV, 432. Envoie une declaration au parlement, par laquelle M. le prince est déclare criminel de lmajeste; dispositions particulares des esprits à la cour, (36. Espres-ces trompées, 437. Sa repons- act députés du parlement contre les a-rèts pris sur le retour du cardinal. XLVI, 12. De l'avis du cardindal se rend à Saumur ; soumet Anger a le Pont-de-Cé ; va a Tours, pais Blois, 16. Après le combat de Reneau, il s'avance jusqu'à Corba. 93. Répond au parlement qu'il per mettra au cardinal de se retirer apres que les choses necessaires pour retablir le calme dans le royaume :ront été réglées, 133. Casse, par do arrêts du conseil, tous ceux du parlement; declare nul tout ce qui s fait à Paris, 134. Casse toutes les de libérations de l'hôtel-de-ville. 37 Rend une declaration qui transfere le parlement à Pontoise, 1 jo l'ait vérifier au parlement de l'ontol'amnistic qu'il donne a tous ce s qui ont pris les armes contre la sauf des restrictions, 141. Sa rep :se a une lettre de Monsieur, qui : a demandé des passe-ports por l' marcel. d'Etampes, le comte le Fiesque et Goulas, 142. Etat d. royaume au dehors, 141. Le ka fait veuir à Compiègne le chastlier, qui a refuse d'etre du conde Monsieur, 147. Il donne a duanx deputés des colonels de Pare 101.Revient dans sa capitale, 🤫 Tient au Louvre un lit de justic. où il fait lire quatre declaraice: portant, la 12, une amnistie, la 2. retablissement da parlement els-ris; la 32, ordre à M. de Beautet et autres de sortir de Paris ; la l'. l'établissement d'une chambre de

vacations, 206. (Mdm. de Be

s une déclaration per Înt de ses conseils tons quoique naturalisés, et x, même ceux de la LVII, 139. Va au parle-ire déclarer majeur, 186. édit contre les duels, un re les blasphémateurs, et mion d'innocence en fa-. le prince, 187. Se rend pour s'opposer aux des-x progrès de M. le prin-Envoie au parlement une n contre les pr. de Condé ti, mad. la princesse et ongueville, les ducs de et de La Rochefoncauld, mt remrdés comme crimie-majesté si dans un mois i devent de Mazarin, et le ses la Beine, 201. Assié-r, qui se rend, 205. Acrlement l'éloignement al; se retire à Compiègne, ni revient à Paris mus avoir l'amaistie générale ; tient stice au Louvre ; noms de excepte de l'amnistic qu'il , 246. ( Gur Joly.) — Sa remontrances du parle-racion du renvoi de Maza-III, 53. Danger qu'il court rvant Etampes, 74. (Con-part de S.-Denis pour al-ra Pontoise, 155. Envoie à amnistie pour attisfaire le 17. Fait une réponse trèsite aux deputes des six vicument l'assorer de leur 155. Ecrit sux coluncia, illers de ville, et à quels , pour leur faire connolagront bien reçus, 356. reueil admirable à la déla corpe de la milice de 5. Pait son entrée dans la na flombeaux; est reçu du re les demonstrations de la is éclatante, 369. Envoie Domville come onder å me de sortir de Paris ; au rières, l'ordre de remettre ses maias, 370.

demoiselle, et aux dames de Mont bazon, Frontenac, de Boumelle, de Chatillon et de Fiesque, avec ordre de sortir de Paris, 371. Ecrit aux membres du parlement qui sont restés à Paris de se trouver en robes rouges au Louvre, pour y entendre ses ordres; noms de ceux qui sont exceptés; il tient son lit de justice, et y notific ses volontés, 372. (Berthod.) — Il tombe dangereusement malade de la petite vérole, L, 84. Intrigues à la cour pendant cette maladie, 85. Il se rend en Normandie, 218. Fait son entrée à Rouen, 219. Revient à Paris, où il apprend la réduction à son obéissance de plusicurs places frontières, 220. Se rend en Bourgogne, 223. Soumet cette province, 224. Part pour la Guien-ne, 238. Entre à Bordeaux, y rétablit les officiers qui n'ont pas voulu prendre part a la revolte, 243. Tient un lit de justice, où il se fait déclarer majeur ; fait publier deux déclarations: l'une contre les blasphémateurs et les duels, l'autre contre Mazarin, banni du royaume à perpetuité, 294. Il part de Fontaine-bleau pour aller réduire les princes rebelles, 306. Fait son entrée à Bourges; arrive à Poitie s, 308. Se rend a Saumur, 323. Arrive à Blois, 325. Octupe Gien avec son armée, 327. Vient à S.-Germain, 337. Se reud à Melun, 341; puis à son camp devant Etampes, où il court risque de sa personne, 3/4. Vient à S.-Denis, 347. Est speciateur du com-bat de S.-Antoine, 349. Transfère le parlem, a Poutoise, où Il se rend lui-même, 358. Sur les remontrances du parlem, de Pontoise, il déclare que, pour pacifier son royau-me, il veut lien se priver de Mazarin, 360. Reçoit à Mantes des députés de Paris, qu'il refuse de reconnoltre pour députés de l'hôtel de ville; accueille avec bonté les députés des marchands, 360. Leur promet de retourner à Paris, 370. Donne au-

dience à S.-Germain aux colonels

des quartiers et députés des compa-



LOUI

gnies de Paris, 372. Envoie ordre à Monsieur et à Mademoiselle de sortir de Paris, 373. Y fait lui-même son entrée; joie du peuple, 375. Il tient un lit de justice au Louvre; y publie une amnistie, et retablit le parlement, 376. Fait publier de sevères ordonnances contre ceux qui sont soupconnés de favoriser le parti du pr. de Conde, 399. Se rend à Compiegne, 412; puis a La Fere, d'où il tire Manicamp, 413. Visite son camp de S.-Algis, et revient à Paris, 414. Va faire le siège de Ste.-Menehould, 419, qui se rend par ca-pitulation, 420. Fait expedier une commission au parlement pour faire le procès au pr. de Coudé, 421. Se rend au parlement, où l'arrêt est pronouce contre ce prince, (30. Est couronne à Reims, 433 et suiv. En-tre à Arras, après la levée du siège de cette ville par les Espagnols, 448. Tient un lit de justice en justaucorps rouge et chapcau gris, 458. Se rend à son camp à L'Esquille, 461. Renvoie aux Espagnols les drapeaux français pris par cux, et que le pr. de Coudé avoit envoyes à M. de Montpezat; investit S.-Guislain, 466. S'en rend maitre; tombe malade à l'ontainebleau, 467. Entre à Peronne, 469. Fait un traité avec le duc François, frère du duc de Lorraine, 470; et avec le protecteur d'Angleterre .478. Fait une course de bague au Palais-Royal, LI, 4. Se rend a La Fère, 5. Va visiter son camp à Guise; entre dans le Hainaut à la tête de son armée, 10. Va voir au collège des Jesuites le second fils de mad. Mancini, 19. Accommode une querelle entre les ducs de Vendôme et d'Epernon : va à Montreuil voir arriver 6,000 Anglais que lui envoie le Protecteur, 24. Va au siège de Montmedy, 29. Entre dans cette place après qu'elle a capitulé, 3). Fait sommer le château de Hesdin, 51. Va au fort de Mardick voir le siege de Dankerque, 51. Entre dans cette ville après la capitalation . 55. Tombe malade, 56. Guerit par le vin emetique, 57. Se rend a Lyon pour

LOUI

voir la fille de la duch, de Saviri. 70. Va au devant d'elle, 71. Signe de sa main une promesse d'epone la princesse de Savoie, en cas que dans un an il ne soit pas marie ave: l'infante d'Espagne, 75. Revient : Paris; accorde un passe-port a der Juan d'Autriche pour passer par la France, 76. Se rend avec la Ruise sa mère sur la frontière d' Espa, 2. pour y conclure son mariage avail Infaute, 82. Va passer l'hiver a Languedoc et Provence, après la agnature de la paix, 91. Fait auquer la ville d'Orange, qui se rend devient le médiateur des différerés élevés entre la mère et la grandmère du prince mineur d'Oras;: 99. Fait raser la citadelle et les lations de la ville, 100. Fait son estree à Bayonne; se rend à S Jean-de-Luz, 101. Passe dans l'île de l'aisans, 103. Fait la ceremonie de son mariage à S.-Jean-de-Luz. 10 Fait son entrée à Paris avec la ker ne, 107. Fait un traite avec le da de Lorraine, à qui ses Etats son renduc; a quelles conditions. 109 Il confirme les dernières dispostions de Mazarin : declare tout ha t qu'il veut pre**ndre soin lui-m**éme du gouvernement, 110. Exemples de sa condescendance pour le cardinal, 115. Sa fermete dans las faire du baron de Vatteville, anbassadeur d'Espagne à la cout de Londres; il obtient un aveu pulis. du roi Catholique, par lequel cen-lui cède le premier rang parto-118. Commencement des amours de Roi et de madem, de La Valler: 119. Le Roi appelle auprès de la Colbert, l'entretient en particule des m**ov**ens de rétablir 👟 finan 🦠 121. Va en Bretagne avec Foaquet s'assure de Belle-Ile ; fait arrein Fouquet, 122. Supprime la charge de surintendant : etablit un consca royal de finances, dont Colhert est le maître, 123. Recoit un grand ₹70d nombre de chevaliers du S.-Esprit,

124. Fai: un traite avec le duc de Lorraine, par lequel le duche de Lorraine lui est remis; pourquei ce

repoit point d'exécution, fait conduire le nonce du ers des terres de France, et re à faire la guerre au Pape; Dunkerque du roi d'Angle-: rend en Lorraine pour prenreal, 128. Fait un nouveau rec le duc, per lequel Marremis en son pouvoir; fait les troupes en Italie, 120. satisfaction du Pape par le e Pise; envois 6,000 hommes pes auxiliaires à l'Empercur, entremet inutilement pour soder les Hollandais et les 133. A la mort de Philippe d'Espagne, il fait valoir ses ions sur le Brabant et le Hai-36. Après la mort de la Rei-L il tourne toutes ses pensées guerre, 137. Envoie 6,000 de secours aux Hollandais, revient la reine d'Espagne a entrer dans les Pays-Bas à de 60,000 hommes, 130, re de Binch et d'Ath; reçoit es seutralité; investit Touri se rend; prend Donay, 141. Dendermonde, qu'il abanrusuite pour investir Lille, i rapitule; le Roi y fait son 145. Bat les troupes du mar-Conflans, et fait prisonaier de Listensy, 146. Revient hunt a Paris , 147. Consent à ree de six mois, et convient yer des députés à Aix-la-Chuour traiter de la paix, 148. une entreprise sur la Franmte, 149. Nomme le pr. de general de l'armée levée en gne; comment il couvre son , 150. Ecrit de sa main au l aux souverains de la Ligue conquêtes qu'il pourra faire spécheront point de tenir ce ph.heront point de tenir ce promis, 151. Il feit son entre donne un arrêt par lequel mé à toutes les villes et s du paya d'ouvrir les portes , et de le reconsoltre pour ln ; fait investir Gray , 154, at catta ville lai est rendue, sales du Bai en dec d'Enghien, 156. Il signe une trève; à quelles conditions, 157. Fait reser Dôle et Gray, et tous les chèteaux de la Franche-Comté; rend cette province à l'Espagne, après la conclusion du traite d'Aix-la-Chapelle, 150. (Montglat.)

150. (Montglat.)
Texte de la déclaration du Roi concernant la paix accordée à la ville de Bordeaux, LIV, 113 et sulv. (Lenet.)-Le Roi révoque l'édit de Nantes, et defend absolument l'exercice du calvinisme. LIX, 207. S'empare de Luxembourg sur les Espanols; pourquoi, 209. Raisons qui l'obligent à s'emparer de Philisbourg, 211. Il offre à l'Empereur de convertir la trève en une paix perpé-tuelle, 212. Pourquoi il refuse les offres de la Suède, 215; et celles du roi de Danemarck, 216. Il fait connoître au sacré-collège ses droits et sa modération, 219. Ses conquêtes sur le Rhin, 221 et suiv. Il permet aux armateurs français de courir sur les vaisseaux hollandais; déclare la guerre à ces republicains, 234, et au roi d'Espagne, 235. Envoic en Irlande des troupes commandées per le marq. de Gassé, 264. Donne or-dre au marq. de Catinat d'entrer dans le Piemont avec son armée, 276. (Mem. de M. de \*\*\*.) — Aversion du Roi, dans son enfance, pour Mazarin et les siens, §15. Preuves qu'il en donne, \$16. Etat de dénûment où le cardinal le laisse, 418. Details our son education, 419; sur son caractère, 423. Petite guerre avec son frère Monsieur, 429. Peu de crédit du Roi, quoique majeur, 430. Il donne an cardinal cent louis que le surintend. des finances lui a et voyés pour ses menus plaisirs; cha-grin qu'il en a, 431 (La Porte.)— Paroles de ce prince qui prouvent a bonte et sa grandeur d'ame, LXIII, 100 et suiv. Pourquoi le Roi ne pa se pas le Rhin a la nage, après le comte de Guiche, 163. Eloge qu'il fait de Cavoye, qui est eru mort, 164. Faute qu'il fait en n'attaquent pas le pr. d'Orange sur la contres-carpe de Valenciennes, 166. A 22 ans,



il se charge du gouvernement, 172. Il traduit le premier livre des Com-

mentaires de Cesar, les principes solides de la piété se gravent dans son ame, 173. Sa dissimulation profonde, 191. Après la mort du cardinal, il tient conseil avec les ministres Le Tellier, Lyonne et Fou-

nistres Le Tellier, Lyonne et Fouquet, 222. Declare à son conseil qu'il a résolu d'être à l'avenir son premier ministre, et qu'il ne veut pas qu'aucun d'eux signe la moindre or-

donnance sans avoir recu ses ordres, 223. Ne change rien autonseil des finances, 224. Les ministres sont toujours assis dans le conseil en présence du Roi, excepté dans le conseil des dépeches, 228. Le Roi tient un con-

seil secret avec Colhert seul, 220. Exécute les dernières volontés du cardinal, 231. Change peu de chose aux nominations que lui propose le père Ferrier, agonisant, et chargé de la feuille des bénefices; quatre jours avant la mort du cardinal, le

pour avant la mort du cardinal, le Roi fait connoître à Le Tellier qu'il veut gouverner par lui-même, 232. Declare à Fouquet qu'il veut prendre une connoissance exacte et parfaite de ses affaires, à commencer par les finances, 234. Pourquoi il se décide a perdre Fouquet, 235. Il

établit un coaseil de conscience;

de qui il est compose; il fait des présens magnifiques à Marie de Manciai, et la voit partir sans emotion avec son mari, 236. Apanages qu'il donne à son frère unique Monsieur; il donne 300,000 et us a madem, d'Orleans, qui se marie avec le pr. de Toscane, 237. Diminue les tailles de 3 millions; recoit l'hommage que lui fait le duc de Lorraine rour le du hé de lèse; donne le sons

pour le duché de Bar; donné le gouvernem, du pays Messiu et du Verdunois au marcchal de La Ferté, 238. Ses entretiens avec ses ministres; il repond bai-même à toutes les lettres de ses ambassadeurs; il agrandit le canal de Fontainebleau;

ses divertissemens dans ce sejour; son amour pour madem, de La Vallière, 23q. Il fait le florentin Lulli suristendant de sa musique, 24%. LOUI Envoie des embassadeurs en d

endroits; charge Fouquet, à l'inse des autres ministres, de négocier auprès du roi d'Angleterre en faveur du Portugal, 242. Le comte

d'Estrades, son ambassad. a Los-

dres, est joue par les deux rois ser les affaires du Portugal; Louis xv supprime la charge de colonel genral de l'infanterie, vacante par la mort du duc d'Epernon, 243. Se rend à Nautes, où il fait arrêter

rend a Nautes, où il fait arrêter Fouquet, 25'i et suiv. De retour a Paris, il établit un conseil royal de finances dont le marcehal de Villeroy est nommé chef, 265. Renouvelle la ligue du Rhin; signe un traité avec le roi de Suède, 266.

Motifs de ce traité, 267. Pourque il reste sans exécution, 268. Le Roi, après avoir renouvelé la ferme des gabelles, fait des libéralités du pot-de-vin qu'il s'est fait donner; la fermeté qu'il déploie à l'occasion de l'outrage fait à son ambassal a Londres par celui d'Espagne lui fait

obtenir peu de temps après toute la satisfaction qu'il peut désirer, 271 et suiv. Il annonce lui-mème au public la naissance du Dauphin; plus tard, il annonce aussi celle du duc de Bourgogne; différence notable entre la joie du peuple à ces deux que ques, 275. Le Roi établit une chambre de justice, 277. Parsient au comble de la gloire par la paix de

Nimègue, 270. Etat de l'Europe a cette epoque; dispositions des divertes puissances, 280. Le Roi est averti de toutes les menées du pr d'Orange, 282. Il se repose sur en traites et sur sa puissance, et songé à bannir l'héresie de ses Etats, 283. Propose dans son conseil la revocation de l'edit de Nantes; les avis y sont partages, 284. Le Roi fait publier la revocation, 286. Songé à 8

desnations conjurces contre lui, 288. Fête a Marly, 289. Le Roi ordonte aux huguenots de mettre leurs enfant au-dessous de 16 ans entre les mains de leurs plus proches parens catholiques, et, à leur défaut, entre les

mettre en état de soutenir les efforts

Macma.per le Met ; vest vertir le doc de La Force, ient sujet à des infirmités, mal ne le rend pas plus il vent qu'on se réjouisse sence, 293. Son zèle pour a catholique augmente de sur, 295. Il exige de mad. mon qu'elle déclare à mad. espen qu'il ne veut plus c elle aucune liaison parti-310. Mande à cette dame a point à Barèges, 311. La fermilles, mais toujours en des courtisses, 312. Il fait suveaux chevaliers de l'oronie a cette occasion, Bei joint la mense abha-5.-Denis à la maison de S.i. Fait différens dons, 318. mbessedeurs da roi de 16. Hagangue de congé de sandeurs, 338. Autres ha-adressées au duc de Bouran dec de Berri, 34o. Il s travaux de Vermilles; es ordres pour ceux de la de Maintenon, 344. Apon a signe à Ausbourg une te contre lui, 345. Songe ens de se defendre, 346 et attequé d'une fièvre doue . dont il guérit per le quin-348. Décide en saveur de d'Arpejon contre le marq. Maintenon; dépit de med.
Maintenon; dépit de med.
Maintenon; 369. Le Rel oublie
de la princ. de Conti, 350.
undem. de Théobon; fivorite me, avec le comts de Beu-pporte plus de préceution le à la nomination des évé-1. Admet à sa table le nonce , à qui il a donné la barette; i ce sujet, 352. On fait au sération de la fistule, 353. nt.le Roi la sopporte, 355.

at.le Roi la sopporte, 355.

at.le reduit cette nouvelle sur
des Parisiess, 356. Tranda Roi après l'opération,

16 recommence, 358. Pa
186 su pr. de Conti, supardonne pour l'amour de

M. le prince, 35g. Etat de l'Europe en 1686, 360 et suiv. Le Roi se marie secrétement avec mad. de Maistenon , 365. Est sujet à changer d'avis et de goût, 367. Quelques dé-tails sur sa campagne de Flandre, 394. Il porte ses armes en Franche Comte, 396. Ses projets sur la Hollande, 401. Son voyage en Flandre, 415. Il tire de Turenne l'aveu que ce maréchal a parlé à mad. de Coa quin du voyage projeté de Madame en Angleterre, 416. Célèbres paro-les du Roi à l'occasion de Turenne, 485. Il fait voir sa pièté lors de l'é-lection d'Odescalchi, 488. (*Choi-sr*) — Assiège et prend Limbourg, LXIV, 105. Prend Condé en quatre jours; fait assieger Bouchain qui se rend, 168. Assiège et prend Valenciennes; puis Cambray, qui se rend par capitulation, 221. Assiège Gand et s'en rend maltre, ainsi que d'Ypres, 263. Fait offrir au roi d'Angleterre une grosse somme, pour obtenir son consentement aux conditions de paix proposées à la Hollande, 264. ( *Vém. de Temple.*) - Etat de la cour après la mort de Mazarin : caractère des personnes de la maison royale, des ministres qui pouvoient prétendre au gouvernement de l'Etat, et des dames qui pouvoient aspirer aux bonnes grâces du Roi, 377 et suiv. Il entre en commerce avec madem. de La Mothe-Houdancourt; chasse le cheval. de Gramont, 122. Rompt avec madem. de La Mothe; pourquoi, 123. (Hist. de mad. Henriette.) — Il fait nommer condjuteur de l'archevêque de Cologne le pr. de Furstemberg; à quel dessein, LXV, 5. Le fult ensuite nommer electeur par le chapitre ; lui envoie des troupes, 10. Ses efforts auprès d'Innocent xi pour le faire reconnoltre en cette qualité, 12. Il veut faire elire ce mê prince évêque de Liége, 13. Denne avis au roi d'Angleterre des armemens et des projets da prince d'Orange, 15. Déclare qu'il envoie Monseigneur pour prendre Philis-bourg et le Palatinat, 16. Publie un



manifeste où il rend raison de sa conduite avec l'Empereur, le Pape, et tous ses voisins, 17. Recoit pendant qu'il est au sermon la nouvelle de la capitulation de Philisbourg; fait interrompre le predicateur pour lire la lettre de Monseigneur qu'i la lui annonce, 38. Déclare la guerre

aux Hollandais, 10. Fait une promotion de cordons bleus; details a ce sujet, 12. Ses inquietudes concernant la situation des affaires au dehors et au dedans, 15. Il ordonne une levée de 50,000 hommes de milice, 17. Fait des chevaliers

du S.-Esprit; digression à ce sujet, 55. Va au devant de la reine d'Angleterre et du pr. de Galles; comment il les reçoit; sa munificence envers eux; il va de même au devant du roi d'Angleterre, 59. Entretien de ces deux princes, 60. Le Boi règle le céremonial qui doit être observé envers le roi d'Angleterre, et la dépense de sa maison, 61. Assiste à la représentation d'Ecther à S.-Cyr, 67. Ses amusemens; bals donnés à la cour, 69. Creations de charges; dons des villes faits au Roi, 72. Preparatifs pour une expé-

dition en Irlande en faveur de Jacques n; le Roi fait tenir pret tout ce qui est nécessaire a ce prince pour son depart, 77 et suiv. Paroles qu'il lui dit en le quittant, 80. Il declare la guerre a l'Espagne, 83. Dispositions pour les commandemens en province, 84. Flaces maritimes mises en état de défense; de laration de guerre au pr. d'Orange, et aux Anglais qu'il out suivi, 80. Etat des forces da Roi en Aileunagne, places abandonne s'on detroites ou conservées par son ordre, 93. Le Roi adoneit autaut qu'il peut l'es malheors de la reine d'Augleterre, 101.

Mein, de la con de France.

Il S'applique aux affaires avec heaucoup d'ardeur, se montre jaloux a l'excès de son autorite, 146. Il veut gouverner seul, et ne fait que ce que veulent ses trois ministres Le Tellier, Colbert et Lyonne, 149. L'abus de leur antorité fut

donne cette place, 153. Amours de Roi, 157. Comment il decourre erfin l'intrigue formee contre madem de La Vallière, et en punit les ateurs, 158 et suiv. Crée plusie et

LOUI

dues et pairs, 161. Changement epré à la cour depuis la mort de la Ene mère; en quoi le Poi lui-mene ; contribue, 163. Suite des anours de ce prince, 164. Il intercomptle cours

de ses conquetes en Flandre per venir revoir mad, de Montespa, 166. Prend la Franche-Conte, q. drend par la paix d'Aix-la-Chapelle, 167. Sa passion pour les batimens, 168. Ses conquetes en Hollande.

de France après la mort de M, de Turenne; bon mot de mad. Com el a ce sujet, 222. Le Roi perd carhelle occasion de gagner en l'ataille sur le pr. d'Orange, 236 Epare cette perte par la prise de pl.sieurs places, 228. Fait le sieg de Cand, dont il se refid maitre, de tla paix a Nimègue, 330. Sacond araprès cette paix ; ses depenses en letimens, 233. Première atte inte que recoit a passion pour mad, de M. s-

tespan, 239. Aime quelque temp mad. de l'ontanges, 140. L'po :--

secret mad, de Maintenon, 242 In-

rite l'Europe par ses entrepris c. «

epuise l'Etat par ses depenses, mo

riages qu'il fait dans sa famille, 2.3

maines, 194. Fait sept marchen

Il se fait faire l'operation de la Setule: s'en fait faire une plus dat gereuse pour un anthrax. 277. Assiege et prend Mous, 266. Tensigne pen de regrets de la mort de Louvois: le remplace par le mar; de l'arbezieux, son second fils. 252. I st gouverne par ses ministres, amant mieux l'être par plusieurs que par un seul, 270. Assiege et pres!

Namer, 272. (Mén. de La Fere.)
—Il signe le poix de Riswick, 306.
Fait faire le procès au card. de Bouillon, et misir acs revenus, 400. Acrepte le testament de Charles II, roi
f Espagne, et déclare le duc d'Anou roi de ce pays, 401. Faute qu'il
vennet en faisant relicher les trouses hollandaises en gernison dans es hollandaises en garnison dans es places de Flandre; il fait passer ne armée en Italie, et solliciter les sinces de ce pays à faire une lique atre eux, sos. Mort du Roi, LXVI, 37. Son eloge, 238. (Berwick.) comment il est trompé par ses miistres dans l'exécution de son proet d'extirper l'hérésie de son royause, 370 et suiv. Son eloignement sour la veuve Scarron, 393. Comthe source of the source of th agne , paroisse au conseil du Roi , XXII, 11. Il errit à ce duc qu'il aporte au roi d'Espague de faire prair de Madrid le jesnite Kressa, ni sert d'espion aux ambassadeurs es puissances suspectes, 20. Con-rat à la retraite des gamisons hol-indanses qui occupoient des villes es Pays-Bas espagnols, 21. Per-art au duc d'Harcourt d'assister au unaril du Roi quand il le croira conenal le, 21 Rappelle la nourrice de l'allipse v en France, 26. Recom-nande a son petit-fils des précautions angulières, 34. Lui mande pourquoi il croit devoir differer son moriage, S Fait port au comte de Marsin, win envoyé en Espagne, de ses inquietudes sur la guerre qui vient de later, \$2. Ecrit à son petit-fils sur la nécessité où il s'est va de renvoyer les Piemontais et Piemontanes qui etoient à la suite de la princ de Savoie, go. Lul écrit enrore sur le projet qu'a Philippe de 
passer en Italie; ses instructions à 
cet auert au compte de Maria. ret egard au comte de Maria, 102 et suiv Il écrit à Philippe pour lui demontrer les inconvisions qu'en-

traineroit le voyage de la Reine en Italie, 110. Sa lettre à la reine d'Espagne, 119. Autre lettre au Roi après l'arrivée de cette princesse a Naples; ses instructions au comte de Marsin , 132 et suiv. Autre lettre au Roi sur sa situation douloureuse, 142. Sa modération envers les Messinois, 150. Ses craintes pour la sureté de son petit-fils, 154. Il lui écrit pour le porter à la gloire, 159. Lui reproche son indolence, 166. Envoie ses instructions et ses ordres sur les galions arrivés du Mexique, 173. Après le désastre de sa flotte devant Lugo, il revient son projet sur les galions, qu'il avoit abandonne, 176. Demande à Philippe v un ordre absolu pour retenir en France le marq. de Léganès, en lui donnant le titre d'am-bassadeur extraordinaire, 177. Il laisse au marquis la liberté de partir, quand il sait que l'Andalousie est hors de danger, 178. Ecrit an cardinal d'Estrees, son ambassad. en Espagne, qu'il a toute confiance en lui, 207. Sa lettre à Philippe v au sujet de ce cardinal, 210. Sa lettre à Porto-Carrero pour l'enga ger à rentrer au conseil, 213. I ecrit à la princ, des Ursins pour lui donner la permission de quitter l'Espagne, 219. Autre lettre au roi Philippe pour l'exhorter à suivre les conseils du card. d'Estrées, 226. Il exhorte la princ des Ursins à s'unir avec le cardinal, 232. Or-donne au card, d'Estrées de proposer à Philippe le sacrifice des Pays-Bas, 2[5. Sa lettre au même sur l'affaire du grand inquisiteur, 258. Il annonce au cardinal d'Estrées le retour prochain en Espagne d'Orry, 254. Annonce a Philippe v qu'il est dans la résolution de rap peler dans un mois le card. d'Es-trées, 255. Ecrit a celui-ci pour lui faire entendre qu'il ne peut se retirer trop tot, 265. Il lui en envoie l'ordre positif, 274. L'annonce au roi Philippe; ses instructions à l'abbé d'Estrees, chargé de rem-placer son oncle, 275. Il écrit a

au trône où Dieu l'a placé, 47. L' conseille d'exécuter ce que les Es-

LOUI

l'hilippe qu'il a ordonné à l'abbé d'Estrees d'entrer dans son conseil; l'engage à maintenir l'union entre les Français qu'il a auprès de lui, sans quoi il prendra des résolutions extrêmes à leur egard, 284 Il lui marque ses intentions au sujet de la guerre dont l'Espagne est menacce

de la part de l'archidue, 285. Envoie un corps de troupes en Espagne, et le duc de Berwick pour le commander : ses instructions a Philippe , 294. Sa lettre a l'ambassad. d'Estrees sur les movens de faire sortir d'Espagne la princ des Ur-

sins, 207. Sa lettre a Philippe sur ce renvoi, 299). Lettre à la Reine, 300. Il paroit inflevible à l'égard de cette princesse, 311. Ectit a Philippe après la prise de Gibraltar, et

le desastre arrive à Hochstedt, 319. Ses instructions au duc de Gramont sur une meilleure forme à donner au gouvernement du toi d'Espagne , 301. Sa lettre à la Reine au sujet de la princ, des Ursins, 3 4. Il se radoucit a l'egard

de cette princesse : pourquoi , 307. A la sollicitation de la reine d Espagne, il bi permet de venir a Ver-sailles, 3/8. Lui accorde la permission de retourner a Madrid, 338. Sa lettre a Philippe sur les contradictions qui existent entre

ses lettres publiques et ses lettres secrétes 340. Sa reponse a la reine d'Espagne concernant le retour de Leprine, des Ursins, 556; au Roi sur les bruits qu'on repand de l'innocence du marq. de Leganès, 357. Il loge le projet de Philippe d'aller

combattie l'archiduc , 364. Ecrit au marechal de Tesse pour bii ordonner de faire le siège de l'arcelone, 38r. Ferit a Philippe pour le con-soler dans ses revers, 388. Il empêche par sa moderation one rupture entre l'Espagne et la cour de Bone, 4.4 Son equite et sa mode-ration dans le regl ment de commerce dont l'ambassadeur Amelot

s'occupe a Madrid , 417. Sa reponse au roi d'Espagne, qui lui a declare 🕶 resolution de ne jamais renoncer pagnols ont résolu touchant le l'are. mais il ne veut pas dounce levæ ple d'une rupture éclatante . 🛺 🖫

fait connoître a toute la France se une circulaire comment les pretistions odicuses des ennemis det ----du ses demarches pour la payer-tiles, 151. Libranle pur les leuss de la reine d'Espagne et d'Am 🥕

il consent a laisser dans ce reve 😴 lippe v concernant les agents. due d'Orleans, 160. Il se parie : ce prince des mauvais trait toque les Français eprouvent en les-gne, LXXIII, 5. A quel per :

desire la paix, si necessaire a re royaume, 7. Il conseille a re d'Espagne de faire des proposage de paix à l'archidac, 5, 1 promande un nouveau plein 30 - 2 pour traiter avec les allies, 8, Ntice sur divers morceaux de la 🖙 position du Roi sur la guerri politique, remis par S. M. a de Nosilles, 107, et suiv. Il r

=-

maide en mourant mad de Mai tenon au duc d'Orleans, 116 - 1/02 de Noudles, — Punit et recenpense avec assez de dis errement exemples, LXXVI, 57, 86 cm stance et son courage, dans l'estgraces : il forme le projet de rep<del>res</del> dre Lille en personne, 5- En il bit convectir sa vaisse ils en ces, et accepte celle qu'on l'i me etablit le divième des reven

Ladversite change un pen a sad ses egards setendent jusqui particuliers dont il a besom reentouve les plus grands mais a domestiques, (6). Par quels de il cleve ses fils naturels an rar. princes du sang. 145 et sanc 153

un testament qu'il juge les ever attaqualde, (+) Dispositions de 4 acte, 199. Reponse du Roy a, 1.00 Stairs, ambassed of Angleters ... les travaux qui se faisoient a Marcia L. il refuse depuis de lui donner so-dience, 125 Il reçoit dans une se-

pe, 146. Bétalls sur les derniers es de la vie du flot, 152 et suiv. rieur du Roi; son caractère, a discrition, 16). Son aversion er le pr. d'Orange, 177. Quelle le d'asprit il aimoit; sa plus forte sion étoit d'être absolu, et de le roltre, 179. Dans su domesticité érieure, il déposoit su majesté; su magnance pour le séjour de Paris; ille en étoit la cause, 180. Il voui être instruit de ce qui s'y past, 181; s'inquictoit peu du scans da il qonnojt avec ata majttercaractères opposés de mad. de Vallière et de mad. de Montes-1. 182. Changement opéré à la report mad. de Maintenon, 184. quel respect et par quelles galanies le Roi dédommage cette dame l'air soumis qu'elle lui moutre fet du fine fut que as les affaires, 186. Il ne fut que istrument des barbaries exercées de la révocation de l'édit de s de la revocation de l'édit de ntes, 187. A quoi il dut le sur-m de grand, 190. Il ne seroit pas te de lui reprocher toutes ses tes, 192. (Duelos.) cous vv. Manière dont ce prince elevé, LXX, 111. Il va voir au teg. la-Reine l'infante d'Espagne, lui est destinée. 121. Pêtea dans lui est destinée, 121. Fêtes dans iles, 126. Est meré à Reims, 151.
ret un lit de justice, où il déclare
duc d'Orleans president de ses
norils, et confirme le card. Duis en an place de premier minis-1 18. Donne une nouvelle forme gouvernement, 150. Rend une claration concernant les princes atlimés, 153. Nomme le duc d'Oruns premier ministre après la mort rard. Duhois, 162; et M. le duc rès le mert de duc d'Orléans, 171. rès le mort du duc d'Orléans, 171. nd truis arrêts favorables au po-ir, 175. Règle un nouvem ciré-misi entre les princes du sung et ducs, pour les chaèques du duc Frienns, 176. Règle l'état de la ison du nouvem duc d'Orléans, 7. Change divers logemens chas château de Vernilles, 179. En-

vole au parlement des lettres patentes qui ordonnent d'informer contre un nommé Mengue, chefeles espions de M. Le Blanc, arrête à Marseille, 188. Le Roi passe plusieurs jours à Chantilly, où M. le duc fait une dépense prodigieuse, 192. Y tient un conseil de linances, où l'on décide de plusieurs choses importantes, 194. Est pris pour mediateur entre la Porte, le Czar et le Sophi, 196. Le Roi étant tombé malade, on pense sérieusement à le marier au plus tôt, 206. Difficultés à cause de l'infante d'Espagne; craintes d'une rupture, 207. L'Infante repart pour l'Espa-gne; le Roi se décide à épouser la fille du roi Stanislas de Pologne, 210. Il tient un lit de justice, où il présente un édit portant impôt du cinquantième sur tous les fruits de la terre et de l'industrie, 219. Le Roi va recevoir à Moret la princ. de Po-logne, 229. Par arrêt du conseil, il met les louis de 20 à 21 liv., les écus de 5 à 6 liv., et le reste à propor-tion, 257. l'ait publier un édit portant retranchement sur les rentes, 274. Diminue les charges du peuple, 309. Le Roi diminue les tailles et capitations de près de trois millions, XXII. Est attaque de la petite vérole, 300). Est attuque de la pedde verois, 373. Crée une loterie pour rétablir les actions, 4 (6. Exile les dues d'Expernon et de Gesvres; pourquoi, 487, Déclare par un ordre que les dames titrées doivent toujours précéder à la cour celles qui ne le sont pas, 1.XXI, 23. Ordonne, par arret du conseil, que la constitution l'nigenitus sera observée, et impose silence a ce sujet, 52. Par un autre arrêt, défend d'écrire sur les guérisons prétendues miraculeuses du sieur Paris, 54. Par lettres patentes, ordonne au parlement de reprendre ses sone tions, qu'il avoit cessées à l'occasion des troubles de l'Eglise, 55. Pait mettre à la Bastille quatre membres du parlement, pour punir cette com-pagnie de l'arrêt qu'elle a rendu, contre les ordres du Roi, pour recevoir les curés appelant comme d'a-bus sur le mandement de l'archev.

7. 78.

LOUI

?

×

.

z

.

;:

ä

de Paris, 56 et suiv. Paroles du Roi à la députation du parlement, 58. Il marque son contentement à la grand chambre, et accorde huit jours aux sept autres chambres pour ren-trer dans le devoir, 60. Rend une déclaration qui tend a détruire la chambre des enquêtes, 68. Tient un lit de justice où il fuit enregistrer cette déclaration, et un édit qui renouvelle pour six ans l'imposition des quatre sous pour livre, 70. Exile tous les membres des chambres des requêtes et des enquêtes, 71. Ar-rêt du conseil contre un mandement de l'évêque de Montpellier; autre arrêt qui casse celui du parlement donné contre le curé de S.-Médard, 113. (Mem. de Villars.) - Le Roi se rend à la tête de ses armées; assiste à la prise de Menin, LXXIII, 361; à celle d'Ypres, 365. Il vole au secours de ses provinces mena-cées; sa réponse à la lettre du roi de Prusse, 372. Il vient à Metz, où il tombe malade, 376. Se rend au siege de Fribourg, 385. Remporte une victoire complète à Fontenoy, 401. Signe un traité d'alliance offensive et défensive avec la cour d'Espagne; objet de ce truité, 114. Négocie et conclut un autre traite avec le roi de Sardaigne, dont la cour d'Espagne recoit la nouvelle avec indignation, \$17 et suiv. Pourquoi la negociation avec le roi de Sardaigne est rompue, 427. Louis est vainqueur à Lawfeldt, LXXIV, 19. Il signe le traité d'Aix-la-Chapelle, Il signe le traue d'Alvi-a-c.naperie, 27. Sa lettre au Dauphin, 189. (Noailles.) — Cerémonie de son sacre, LXXVI, 512. Il tient un lit de justice, où il fait trois ducs et pairs, LXXVII, 1. Est marié avec la fille du roi de Pologne, 39. Dation de la fait de la fai miens tente d'assassiner le Roi, 132. (Duclos.) Voir l'art. Etat politique de l'Europe en 1726 et 1727, et l'art. Guerre de 1756.

Louis, dauphin, nommé Monseigneur, se rend au siège de Philisbourg, LXV, 17. Se conduite pendant le siège, 25 et suiv. Il fait le siège de Mauheim, qui capitule, 32 et

suiv.; de Frankendal, qui se vui aussi, 37. Retourne à Verssilles. Il Prend Zutphen, 171. (Mém. de la cour de France.) — Prend Philo-bourg - 56. (J. Erre.) hourg, 256. ( *La Fare*. ) -- Mess de la petite vérole à l'âge de 50 au LXVI, 179. Son fils meurt ses éloge de ce prince, 189. (Berwid. LXVIII, 145. — Son caractire. LXXVI, 73. Ses maîtresses; so mariage de conscience, 74. Des Louis, duc de Bourgogne. La tres de ce prince à mad. de Ma non sur les affaires de la guerre LXXIV, 130 et suiv. Lettre se duc de Noailles, 156 et suiv. Ma. de Noailles.) — Travers de mpr mière jeunesse, LXXVI, 76 et sus Il doit son changement à lui-miss ses maximes, 78. Son respect pour Roi, 79. Il se trouve à la tête du affaires quand il meurt; caract de la duchesse son epouse, 80. Els trahit l'Etat, en instruisant le de de Savoie son père de tous les projets militaires, 81. Elle montre et mourant toute sa repugnance por les jésuites; opinion qu'on avoit à ces pères à la cour, 82. (Duclos LOUIS-HERRI DE BOCEBOX-COURL. connu sous le nom de M le duc premier ministre, contrarie par le edit de l'évêque de Frejus, se peut obtenir du Roi d'audience particulières, LXX, 230, Il tens de sortir de cette sujetion, 210. La renvoye à Chantilly par ordre a Roi, 261. (Mem. de Fillers. - l demande à Louis xv et obtient à place de prem. ministre , LXXIII 192. Il oppose au traite de Visco le traite d'Hanovre, 193. (Nosile

—Sur l'avis de l'évêque de fretale Roi le nomme premier ministr. L'XVIII, 20. Il commence pe disposer des places vacantes, et mauvais choix, 23. Nomme 58 de valiers du S.-Esprit, 29. Fait de ner contre les protestans une éclaration qui renouvelle la severs de celles de Louis xiv, 30. Es se rendre une autre contre les medians, 31. Fait diminuer les menoies, et défendre la sortie des e-



de royseme, 33. Ses frayeurs sente de Roi, 34. Il fait ren-l'Infante en Espagne, 35. l'infinte en Espagne, 30.

svoir inutilement cherché
eincaue pour le Roi, il se désur l'avis de la marq. de Prie,
la fille du roi de Pologne, 36
v. Fait dommer un édit pormposition du cinquantième en s sur tous les biens du royaundant 12 ans; fait tenir un lit the par le Roi pour l'enregis-nt, 40 et suiv. Sa peur au su-dencutes causées par la cherté in, 42. De dépit d'avoir monpeur, il fait mettre à la Bas-and, auteur et témoin de ses sas, 43. Reçoit ordre de se ro-(Chestilly, 82. (Dueles.) 188, pr. de Bode, attaque les urgs de Presbourg, et force les stens de Hongrie à se retirer ville, LIX, 85. S'empare de vane, 11A, 03. 3 empare de Eglises, 148. was - Aperaior D'Orréans le voile dans l'abbaye de 20, LXXVI, 295. A quoi elle pe dans se retraite, 296. de Portugal, gouverne pen-a minorité de son fils Alphon-, LVIII, 401. Fait assidger uz, 402. Eavoie secourie Elρ**3**. ISE DE LORSAIDE, fille de comte sudemont, pleure au château enoncesuz la mort de son manri 111, 1, 256. vrz (le cheval. de La) est tud ge d'Arms, XLIX, 272. duc d'Elbouf et Le Coigneux

guer la gouverneur d'Ardres la Reine mère, est errêté, et a : tranchée, XXV, 507.

tvitata (La), gouvern. de la le, sur un ordre du Roi, reette place dans l'abéliannes de , XLVIII, 370.

rvient (Roger de Gramont, de), decouvres Richelies l'at-

nent de Chaleis pour Monet l'access de conspiration contre la vie du Roi, il est tué en duel, XLIX, 42.

Louvioux (le comte de), second fils du maréchal de Gramont, separavant comte de Guiche, fait les campagnes de Hollande et de Franche - Comté; obtient l'ambassade d'Espagne, LVI, 288. Il épouse secrètement en secondes noces une ancienne femme de chambre; le Roi lui défend de la laisser prendre le rang de duchesse; sa mort, 289.

LOUVILLE (le marq. de ), gentilh. de la manche du duc d'Anjou (depuis Philippe v), ensuite gentille. de la chambre du roi d'Espagne, entretient une correspondance curi se avec le marq. de Torcy, ministre du roi de France, LXXII, 15. Il ne demande demande, pour tenir toute l'Espegrammur, pour tenir toute l'Espa-gne en respect, que 6,000 hommes de troupes d'élite hien disciplinés, 36. Justifie le jésuite Daubenton, confesseur du Roi, et conseille à Torcy d'accorder à sa société ce qu'elle demande, 47. Su lettre sur les deux ministres Arias et Porto-Carrero, et sur le gouvernement Carrero, et sur le gouvernement es pagnol, 70. Il est envoyé par le Roi pour complimenter la princ. de Savoie, dont il fait le portrait dans une vote, aunt in la le portait dans une lettre à M. de Torcy, 89. Est envoyé à Rome pour complimenter le Pape, 134. Il insiste sur la nécessité pour Philippe d'un plus loug séjour en Italie, 154. Sa lettre à Torcy contre le duc de Medina-Celi, 157. On lair reproche de la précipitation dans les effeites, tons de familianté ausc les affaires, trop de familiarité avec le Roi, trop de hauteur avec les Espagnols, 179. Il accuse la princ. des Ursins d'être ennemie des Français, 220. De retour de France en Esp gue, il la déchire par ses lettres plus qu'auparavant, 250. Ne ménage pas davantage le card. d'Estrées, 260. Il ne cesse dans ses lettres de dire au ministre qu'il y a dans le palais du roi Philippe une conspire contre la France, 268. Il traite le père Daubenton, qu'il avoit loué père Daubenton, qu'il avoit lous d'abord, de fripon et d'intrigant, 26p. Termes injurieux dans lesquels il paris de la princ. des Urains et de la Reine, 270. Il propose d'eloigner la première, et de donner au Roi une personne sure, 271. Recoit ordre de quitter l'Espagne sur-le-champ; a qui il attribue cette disgrace, 279 Hest renvoyéen Espagne en qualité d'envoyé extraordinaire, LXXIII, 145. Ne peut obtenir d'audience du Roi, 147. Ses lettres au regent de France sur la cour de Madrid, 1/8. Il recoit ordre de quitter l'Espagne, 1 (9. Vem. de Voailles.) - Est envore en Espagne, motif de sou am-bassade, LNNM, 2/5. Alberoni empêche que Louville ne parle au Roi, et le fait repartir de sa propre

autorité, a jti. (Duclos ) Louvois, ministre de Louis xiv. Son caractère; il presse fortement la révocation de l'edit de Nantes, LXIII, 984. Sa persecution contre la comtesse de Soissons, 325. Causes de sa mort subite, 362 et suiv. Première cause de sa haine pour mad. de Maintenon, 363. Quinze jours avant de mourir, il sent tout le poids de la disgrace où il est tombé, 36%. ( Mem. de Choisy . ) — Après la paix de Nimègo, il troite les ministres etraugers avec autant de hauteur que les sujets da Roi, LXV, 233. Pousse à l'extremité l'execution de l'edit rendu contre les protestans, 231. Son caractère dur ; sa jalousie con tre madame de Maintenon, 236. II pense a tout brouiller pour se rendre nécessaire ; fait saisir Strasbourg et attaquer Luxembourg en pleine paix, 273. Veut, a quelque prix que ce soit, attirer la guerre a la France ; pourquoi , 417. Il fait ce qu'il pent pour faire et bouer la guerre en Irlande , 561 . Fait sortir M. de Pomponne du ministère , 963. Dispose tout pour le siège de Mons avec prevoyance et activité ; concoit un dépii mortel de ce que le Roi s'éloigne de lui , 266. On lui reproche d'avoir fait brûler le Bas-Palatinat, 267. Autres reproches, 268, Sa mort; ses talens, 269. La Fare. — Causes talens, 200. La Fare. — Causes de sa mort, LXVIII, (02. V'illars.)

- Son genie puissant, son ame fé-rece, LXXVI, 170. Il met l'Europe

ca feu pour ane femètre, 171. Il a péche le Roi de déclarer son mane avec mad, de Maintenon, 173. la incendier le Palatinat, mais ne faire brôler la **ville de Trèves**. 😘 Sa mort prévient sa disgrace, r Cause de cette mort non calares 176. ( Vien. de Duclos Lowennat (le cointe de ) pest d'assuit la ville de Berg-op-Zon.

LVNIV, 19.
LUCAS (milord) est mis dans Tour de Londres, pour y comme der a la place du colonel Scheize.

etabli par le fioi, LIN. 103. Lucquisars , les sieurs , tra avec l'Espagne, sont arrêtes, et an dés a Aigues-Mortes, VI, 216 08 la tête tranchée pour avoir vouls:-

vrer Narbonne et Leucate au 3.verneur de Perpignan. 381. Lene ( le comte Du ) est nouse gouverneur de Gaston de Inse. a la place du seign, de licèses, sa

incapacité dans cette place, il é-truit tout l'ouvrage de son prée cesseur, NVI, 12. Lune (le comte Du gagne le res au jeu de bague donné par le Rosa

Palais-Royal, 1.1, 4.
Lunovisio (le card., porte por le trône pontifical par l'ambassa) de France. Son caractere, XVI 367. Cause de son election, 3er Comment il est el ; est no.2: Gregoire xv, 280.

Lutti (Baptiste) est amen- e France par te enes, de la discondinada Mademoiselle : il discondinada Rai V 1 France par le chev. de trans ensuite le baladin du Roi. \ 100. (Van. de Vontpenser Îl est fait sorintend. de la mar da Roi, I.XIII, 211. ( Choro Lune (madem. de ) forme a los

deaux un parti pour le servi Roi; est trahie, et faite prisoner: se souve de la question, ainse mad. de Chartran, en donnar: l'argent aux oemistes, XIVIII ::

LUSANCY, fils d'Arnauld a 1 dilly, abandoune le service de rechelieu pour se retirer à Port-Rosa XXXIII , 59. Lusignan ( le marq. de ), attique



srèch. de Thémines, se dée vigueur; entre dans Casslein jour, XVIII, 260. Atrégiment de Lescore dans de Teillet, tue et blesse une d'hommes, 262. (Mein. de :— Se rend maître de Clé-

it il tue toute la garnison, 105. Traite avec le Roi, et cette place, 2:3. ( liche-

man / le marq de ) a la tête : à Bordeaux, pour cause gences avec les Espagnols, Mem. de Montglat. ) et préserve de la fureur du

le Bordeaux le sieur d'Alvii apportoit des ordres contre

1, 28º et 280. Son regiment fort de l'île 8.-Georges par antique; le marquis est sol-r le marcehal de 1.a Meille-putter le parti des princes, sart pour l'Espagne avec un creance signe de la princ. le a 8. M. Catholique, et a instructions de MM. de

i et de La Rochefoucauld, 8. Lenet.) a. M. de ', trompé par son arq. d'Aubeterre, meurt de a l'age da 8 i aus, XVII,

ra soulève la Save contre , la Sorbonne le censure; de sa doctrine, seandales cause, reprimes par des impuissans et inhumains,

str. (Henri), gentilli, irlannearactere, il est coopeouné gence avec les partisons du surge, recoit une pension de et est assissine a Dublin, les

re hatally de ), entre les et les Imperiaux. Les premalgre la mort de Gustave, su torienx NNII, 258. par les seigneurs catholiques part à Heari ry de leur réi, et de la coudition a lala le reconnoissent pour vai, I, 124. Il est envoye auprès du Pape de la part du lloi et des catholiques, 127.

Lexemouro / Boutteville, maréchal, due de \, investit Salins, qui se rend. 14, 152. ( Montglat., — Il passe la Sambre, a la tête d'une armee française, dans le Hainant, 148, 457. Unit investir le château de l'roidmont, qui se rend à discrétion, 238. Marche a l'ennemi

Gagne la bataille qui y est livrée en 1650, 277. Étém, de 11. de va.)
Attaqué sous Mons par le pr. d'Orrange, il se défend si bien, que le lendemain la paix de Nimègue est signée, 1.XV, 231, Il gagne la ba-

taille de Fleurus, a65; celle de Leuze, a71; puis celle de Steinkerque, 273. Redemande en mourant a MM. de Vendôme leur anoitie, 275. Gagne la bataille de Nerwinde, 278.

(La Fare. ) — Sa mort, 385; son close, 386. (Berwick.)

LUTNES (le sieur de) gague la faveur du Roi; projette de se defaire du maréch, d'Ancre, IN, 376, Comment il se rend maître de l'esprit du jeune Roi ; sa conduite enve**rs la** Reine mère ; il se marie a la fill**e d**u duc de Montbazon, 380. Unit convoquer une assemblee de notabl<mark>es à</mark> Rouen, 381. Se décide à faire sortir le pr. de Condé, pour s'appuyer de lui contre la Reine et le due de Rohan, 387. Son gouvernement violent et absolu excite le mecontentement de tous les princes , 289. Comm**ent** il les ramene a la cour, legs. Il est fait connetable; meurt pendant le siège de Monheur, 303. (Officonom. roy. —Il fait tuer le maréch. d'An-cre, N. 16. Lait conserver a Bichelieu l'entrée au conseil, et Le fait rappeler d'Avignon, 31. Donne au pr. de Conde entree au conseil, 32. S'effraie de sex succès ; cherche a lui opposer Mari, de Medicis, 17. Veut éluder les promesses faites a Richelieu, dont il redonte l'elevation, 38. Marche contre les protestans ; se fait nommer counctable; sa mort, son

caractere, 39. (Notice.) - Après la

mort du maréchal d'Ancre, il fait revenir à la cour M. de Vendôme, XVI, 327. (Mém. de d'Estrées.) Conseille au Roi de se saisir de la personnedu maréch. d'Ancre, XVII, 220. Est fait premier gentilhomme de la chambre du Roi, et lieutenant général au gouvernement de Nor-mandie, 232. Se marie avec la fille de M. de Montbazon, 247. Est pour-vu du gouvernement de Picardie, 288. Marie sa nièce avec le petit-fils de M. de I.esdiguières, 304. (Pont-chartrain.) — Détails sur son éleva-tion, XVIII, 144; sur sa personne et sur son administration, 148. Il fait sortir le pr. de Condé de la Bastille, pour l'opposer a la Reine mère, 158. Son gouvernement violent et absolu lui fait des ennemis, 150. Il dispose de toutes les charges en faveur de ses parens ; trompe la Rei-ne mère, fait faire contre elle des levées, 160. Est fait connétable; part avec le Roi pour faire la guerre aux réformés, 185. Sa mort change la face de la cour, 199. (Mén. de Rohan.) — Détails sur l'origine de la maison de Luynes, XX, 130, note. Ses irrésolutions au sujet du départ projeté du comte et de la comtesse de soissons, 164. Il mourt a Monheur d'une sièvre de pour-pre, 359. (Bassompierre.) — Il recoit du Roi le château d'Amboise, XXI bis, 211. Détails sur sa famille, 212. Il supplie la Reine mère de ne pas abandonner la conduite des af-faires, 320. La remercie des dispositions où elle s'est montrée pour lui devant le Roi, 321. Commence à indisposer le Roi contre le marée, d'Ancre, 369. Soutient sous main les princes contre lui, 370. Travaille de plus en plus à perdre le maréchal dans l'esprit du Roi, et à cloigner la Reine mère de son cœur, jog. Ses artifices, (10. Il demande au marechal une de ses nièces en mariage ; sur sou refus, demande à Barbin une de ses nièces pour son frère, \$12. Calomnie au-près du Roi une action de la Reine et de son conseil, (13. Jette les yeax sur le baron de Vitry pour

l'exécution de son dessein ce naréch. d'Ancre; comment il per vient à le gagner en l'assurant de favenr du Roi, 414. Se marie sur la fille du duc de Montheson; et ourvu de la lieutenance génerale 🛊 Normandie, 479. Comment il resperdre Barbin, 500. Il fait respe la paulette; fait donner un édic faveur des jésuites, 501. Commerci travaille à l'avancement de sa 🕬 deur et à l'établissement de saus sou, 503. Poursuit le procès de ba bin ; noms de ceux qui y sont esloppes: emprisonnemens, ener-tions, 504. Il envoie des trospe autour de Blois, pour empéchers Reine mère de venir tronser le la lui fait défendre de sortir de la vi le; lui envoie Modène et le père le noux, pour la dissuader de ver 512. Lui fait écrire une declarate et promesse de **soumission** à t*or*io les volontés du Roi, 5:3. Luís proposer d'entrer dans un couvet. 516. Son étonnement en appresse l'évasion de la Reine ; mesures qu's prend contre l'orage dont il pirot menneé, 529. Nouveaux avantage qu'il obtient par le traité conclu estre le Roi et sa mère, 546. Il ecrit a la Reine mère une lettre de protestations de services, 557. D'un autr côté, il tàche de surprendre les plces qui sont au pouvoir des servteurs de la Reine, 560. Continue " tromper la Reine par de belle proles, XXII, 34. Ascendant de madame de Luynes sur l'esprit de la Reine régnante, 36. Comment 🛛 🦫 Luynes et ses partisans en usent acles ministres , 38. Ha s'emparent i tous les gouvernemens, et d'un grass nombre de places fortes , 30, Par-les audacieuses de M. de Luyno Marillac, (o. Il fait partir le le i Fontainebleau pour se rendre a (\* leans, et envoie M. de Monthage la Reine mère, pour la prier de se nir auprès du Roi, 45. Fait retoc-ner le Roi a Paris, 17. Son irresolation a l'égard des princes reuns « la Reine mère, 67. Instruit des propositions que la Reine mère envoie s-

Anna Carlo Harris

· Serdini, il empêche qu'il u, 80. Sa conduite envers la sère après la déronte du Pont-94; et après la conclusion de op. Il demande à Richelieu en mariage pour son neveu alet, 97. Est nomme conde France, 127. Entre en nce avec le duc de Rohan iser aux moyens de la paix, it lever le siege de Montau-Roi; loi persuade qu'il y a parti en faveur de la Reine 53. Ses occupations pendant ·; son audace envers ceux itent de ses services, 155. Sa se envers le Roi; le purle-e Toulouse s'élève contre lui ie harangue qu'il adresse au éconteniement du connéta-5. Il fait eloigner le père Are la cour; pourquoi, 159. Il nalade au siège de Monlieur, rule une cassette de papiers int des charmes et des trai-Predictions sur sa mort, scès de son ambition, 166. euglement, 168. Son carac- Ses artifices pour tromper m sa faveur, et au desavans autres, 171. Ses soupcons la Reine mere, 172. Ses inles continuelles, 173. Son de foi, 174. Su timidité, e ses rigueurs, 175. Il fait do tous see parens et serviteurs, e que déviennent toutes ses n après sa mort, 177. (Mém. helieu. — Il forme avec le M. de Villeroy le dessein de re de la personne du marech. r. XXXV, 325. Fait eloi-: Reine mère de la cour, 329. : Marie de Bohan, fille de M. atheson , 333 Se fait donner ernem. de la Picardie, 336. ndre la liberte au prince de , 33., Obtient l'epec de conr, 3jg Conduit le Roi en où l'on commence le siège Jean-d'Angely, 350. Meurt la prise de Monheur, 355. ne) — Comment il acquiert iliarite du Roi, XLIX, 24.

Conseille au Roi de se défaire du maréch. d'Ancre, 26. Son crédit et sa puissance; il est fait connétable; fait sortir le prince de Condé, pour l'opposer à la Reine mère; ses alliances, 28. Il envoie à l'évêque de Luçon un ordre du Roi de se rendre auprès de la Reine mère, et tire sous main parole de lui qu'il sera dans ses intérêts, 29. Fait épouser à son neveu Comhalet la nièce de l'évêque, 31. (Montglat.)

Luvres (le duc de), à la sollicitation de MM. de Port-Royal, publie sous un autre nom un Recueil de passages des Pères; il seremarie, rentre dans le monde, laissant à oss messieurs son château de Vaussrier, XXXIII, 105. (Notice.)—Il épouse madem. de Monthason an tante, XXXIV, 281. (Mdm. de l'ab. Arnauld.)

Lrz (le baron de), complice du duc de Biron, est appele auprès du Roi, qui lui pardonne, IV, 163. (Off.conom. roy ales.) — Est tué par le chevalier de Guise; causes de ce meurtre, XVI, 263. Son fils est tué par le duc de Guise, 264. (Mdm. de d'Estrées.) XVII, 19; 23; XXI bis, 154, 157.

Lyoner (le sieur de), ministre du Roi, pressé par la duch. de Longueville et la princ. de Conti, proteste au l'ape que les quatre évêques opposans au formulaire ont, par leur dernière lettre, promis sans aucune arrière-pensée de donner l'exemple de l'obeissance, XXXII, 195. (Notice.) — Il propose au Roi M. de l'omponne pour ambassed, en Suède, XXXIV, 319. Procédé généreux envers lui; sa mort, 335. (Mem. de l'ab. Arnauld.) — Il est envoyé en amhassade en Espagne pour traiter de la paix; pourquoi il n'est pas assez heureux pour la conclure, XXXVI, 238. (Brienne.) — Est charge par la Reine de conférer avec le coadjuteur sur les moyens de se deberrasser de M. le prince; sa conduite en cette occasion, XLV, 291. Il fait donner avis à M. le prince de ce qui se treme contre lai, sp3.

Se plaint à Alexandre vii de ce qu'il a donné le pallium au cardin, de Retz, NIAT, 343. Mém. de Retz.)—Est charge par la Reine de conferer avec le coadjuteur sur les movens d'arrêter une seconde fois M. le prince : sa conduite en cette occasion, VLVII, 15 et suiv. Com-ment il remplit a Bome la mission dont le Roi l'a charge; il fait offrir au cardin. de Retz d accommodement san sa démission, 3-3. Est envoye a la diete sur-le-Mein; y sign Rhin, I.I. 64. Traite mentel des conditie avec l'Espagne, 79. Son portraitet son car 214. Viem. de Chou

## M

Macannas, jurisconsulte espaguol, fait contre la cour de Rome an ouvrage plein d'erudition et fort de principes, que la princ. des Lesins fait rependre pour embarrasser le cardin del Judice, LXXVI. 111. Le Boi protège Macannas, 119.

MACLL, monce du l'ape en I rance. Son origine, son caractere, son integrite, LXXVI, 137.

Manurer, maître des requêtes. fait executer des rebelles dans le Gerandan et dans les Cevennes, 11111, 329.

MACLAINI le colonel instruit le roi Georges de tous les projets formes par les partisans du roi Jac-

ques. LAML 52.

MADAME, épouse de Gaston, si-gue l'ordre de faire armer les bours geois pour s'opposer à l'evasion du Roi, et garder la Régente comme prisonnière, XXXV, 200. Introd. - Caractère de cette dame. timens pour Monsieur, XXXII., 230. Son portrait, 231. Elle prend parti pour le favori de Monsieur, qu'elle n'aime point : recoit avec froidear la visite que há fait la Reine pendant ses conches, XXXVIII. 101 Mem. de Mottevelle -t ontment elle sort de Namey pour aller tronger Monsie | cull landre, XII. Son genre de cie . Clois, son inditterence poor sestilles, XIII. 45; Sa conduite apres la mori de normari 16; Se rend a Paris div on douze jours après, fait detendre l'appartement de Mademoiselle,

pour s'y loger, 473 faire l'oraison funel un recolet, qui en cule et indécente, fille, madem, de Val Savoic, XLIII, 56. Mudem. de Montpe fait tous ses efforts Monsieur à se décl. contre la cour et 216. Donne au road par ecrit poor empe sortir de l'aris, 210. ment contre Monsier casion, 3.6. Went.

MADEMOINLLE, fi due d'Orléans, tra d'empécher le Poi Orleans, XXXI, 50 porte- de Paris aux mee de Conde, et ti la l'astille sur les tr 31. lotice. - 11 I licoffree son perer de l'armeeder atto 23q. Comment elle cette ville, zjo. Lille eier les ibns de Bramo re if Est for cote de Paris, vir. pire Lordre de laisse tille les ldesses et l Lormer de Coude, quartier apprès de l inviter le gouverner pour le pri de Cond dans La Bastille : en i canons, et tirer sur l 254. Vu à l'Instel-de-1





sa vie dans les preniers temps de la

régence d'Anne d'Autriche; se fait

## MADE

uple, 258. (Introduct.) es bourgeois de Paris rent les portes aux troupes rince; fait tirer le canon lle du côté où elle remar-i, XXXVI, 208. (Mém. r.) - Mortification qu'elle voulant soutenir son e la duchesse d'Englisen , , 12§. Elle est traitée à la srouillonne; ses picote-princesse de Condé, 187. se par le cardin. Mazarin traiter de son mariage iduc mas le consentement e ni de son père ; disgràarrive a cette occasi ment elle la soutient, 351. cette disgrèce se termine, spire » la main do Roi ; son on caractère, XXXVIII, oner è madem, de Neuilui offre le Roi pour ma-X, 109. Ses sentimens et sont toujours surmontés mtaisies passagères, 110. elle entre a Orleans, et e Roi d'y être recu , 312. amad. de Navailles, 315. elle déplait a la licine, rorte » l'intel-de-ville les son pere pour faire preu-mes aux lourgrois, 3/1. rte S.-Antoine; muve le nde eu le faisant entrer s. 3/2. Recoit ordre de le Tuileries, 353. Se racavec le ministre par l'en le courte de Béthune, 416, la cour, 117. Est bien re-Reine, 118. ( Vad. de sance; elle est tenue sur

le luptéme par Richelieu, reine Anne d'Autriche; er excessive de m gouverl aux succès de son éduca-319. Elle est accorillie la ruist, Joo. Elle en est le chiteau des Tuileries iné pour demeure : elle se chimirus de gloire et de -L 1000 OI

**100 GL 100** 

leas, Sees.

remarquer à la cour par l'éclat de sa pompe, 322. Dédaigne le prince de Galles pour époux : se joint aux en-nemis de Mazarin ; jette les yeux sor l'archiduc, frère de l'Empereur ; lis des correspondances en pays enne-mi, 323. Subit un interrogatoire où elle montre une andace pen excusable, 324. Se met en tête d'épouser le soi de Hongrie, 325. Les frondeurs fondent de grandes espérances sur son mécontentement, 327. Elle se montre disposee à accueill les propositions qu'on lui renouvelle d'epouser Charles 11, devenu rol; forme a cet égard des plans héroiques, 328. Tourne ses vues sur l'Empereur; applaudit à l'emprisonnement du pr. de Condé; paroit au conseil, où elle montre peu de ca-pacité, 329. Ses préventions contre le pr. de Condé se dissipent; elle le pr. de Condé se aussipare, puis conçoit l'espoir de l'épouser, puis xiv. 330, celui d'épouser Louis xiv, Part de l'aris avec le commandes suprême des deux armées aux ordres des ducs de Beaufort et de Nemours, 331. Entre dans Orléans, où les ma gistrats reconnoissent son autorité, 332. Elle y montre son peu d'expérience et d'aptitude, 333. Suit le pr. de Coudé à Paris ; lui fait ouvrir

les portes de la Bastille; fait tirer sur les troupes du Roi, 331. Se rend a l'hôtel-de-ville pour y éleindre le feu de la sédition , 335. Conçoit de nouveau l'espoir d'épouser le pr. de Conde, 336. Recoit l'ordre de quit-ter les Tuileries; se retire a Pontsur-Seine , 337; puis a S.-Fargeau, où elle reunit une petite cour ; ses grands projets d'établissement, 338. Ses procès avec son père; elle est rappelée a la cour, elle se figura qu'on veut lui faire épouser Mon-deur: accompagne la cour a 1.708, 339. Visite le pays de Dombes en souveraine; fait paroitre une grande douleur de la mort de son père; refuse d'épouser Charles n et le roide Portugal ; est reléguée à S.-Far-

geau, 340. Son procès avec sa bellemère relativement au palais du Luxembourg; elle remarque Lau-zun, 311. Réunit des gens de let-tres, 312. Appelle l'abbé Cotin son ami, 343. Sa passion pour Lauzun est excitée par la froideur affectée qu'il lui montre; changement qu'elle opère en elle, 345. Elle sent qu'elle ne peut être heureuse qu'en l'épousant, 346. Avances de sa part au-près de lui, 347. Comment elles sont reçues; effet qu'elles produisent en elle, 348. Elle refuse d'épouser Monsieur; se voit forcee de faire à Lauzuu sa déclaration; écrit au Roi pour le prier d'autoriser leur mariage, 351. Son mariage est dé-clare à la cour, 352. La famille royale s'élève contre, 353. Le Roi revoque son autorisation; désespoir de Mademoiselle, 354. Les assidui-tés de Lauzun au Luxembourg donnent lieu a beaucoup de propos malins, 355. Elle se plaint avec amertume de la détention de Lanzun, que cependant elle trouve juste, 356. Obtient enfin la permission de l'épouser ; à quelles conditions , 357. Cette union devient pour elle une nouvelle source de chagrins, 358. Frequentes disputes des deux époux; ils se separent; Mademoiselle refuse de revoir Lauzun a son rctour d'Angleterre , 3 m. Ellecherche des consolations dans la religion; ses œuvres de charité; sa mort, son dernier testament, ses funerailles; accident qui arrive et produit la plus vive sensation, 360. Son corps est enterré a S.-Denis; romans de Mademoiselle, 361. Sa correspondance avec mad, de Motteville; quel en est l'objet, 364. A quelle epoque elle commence à écrire ses Memoires; à quelle époque elle les reprend; de quoi elle y traite, 365. Manuscrits de ses Memoires; editions qu'on en a fait, 366. Nouce.) — Mademoiselle est logee, en naissant, aux Tuileries; Marie de Medicis, sa grand mère, lui temoigne plus de tendresse qu'à ses propres enfans, 369. On ne l'entretient dans son enfance qui naissance et de ses grands hi qui lui inspire un esprit de vi fort incommode, 3,0. L'éloi ment de son père lui cause ber de tristesse; le Roi et la Reine la donnent toutes sortes de temois ges d'amitié, 371. Elle voit des der de l'ordre le duc d'Elbert' le marq. de La Vieuville; chagu qu'elle en conçoit; plaisir quel goûte d'être à la cour, 379. Elchante toutes les chausons qu'és mit contre Richelieu et contre s nièce; va a la rencontre de sus per lorsqu'il rentre en France; le re lorsqu'il rentre en France; se re-connoît parmi ceux de sa cor-quoique rien ne le distingue de autres, 3-3. Danse un ballet re-des enfans de son âge, 3-4. Depla-sir qu'elle éprouve de l'empriso-nement de Puylaurens, 3-5. Elest recherchée par le comte de Sw sons : demande au Roi la perassion d'aller auprès de son per : Blois; va d'abord à Chantilly prodre congé du Roi , 3-6. Son voras 377. Elle assiste aux entretiens 2 la Reine avec sa gouvernante mat de S. Georges , 378. Se rend a Paris, et de la a Blois, 3-o Son sejour. Chambord, a Blois, 380; a Selles on elle soit M. de Bethane, 381.1 Tours, 382, où elle voit Louise Roger, aimee de Monsieur, 383. Elise rend a Champigny, bourg quilavoit appartenu, et que le card de Richelien voulut avoir, 384. 1 vis la Str.-Chapelle, que le même re dinal avoit voulu faire abattre . 35 Arrive à Richelieu; comment de y est recue; description da ci-teau, 386. Le cardinal l'a embeavec une magnificence royale. Elle est reçue et bien traiter ;€ mad. d'Aiguillon , 388. Va a les tevrault avec cette dame, dont for barras l'amuse beaucoup, et qu' quitte sons prétexte d'indisposi 380. Empressement et cere des religieuses de Fontevranlt p Mademoiselle , 390. Elle y voité



folles; détails sur l'abbaye de Fo

tevrault, 391. Son sejour à l'abb

ses sujets de plaintes contre lui , 417.

regueil, 392; à Chenonceaux; ption de ce château, 393. eur lui raconte comment il : amoureux de Marguerite de ine, et comment il l'épousa réjour de Mademoiselle à la i de La Mothe en Sologne; modités et mauvais souper y trouve, 306. Elle retourne ermain saluer L.L. M.M., leur présent; se rend à Paris; ses mens a l'hôtel de Brissac, chez itesse de Soissons, 397. Elle neurer a S.-Germain pendant messe de la Reine, de laquelle coit beaucoup de marques de 308. Divertissemens auxelle a v livre; elle v est temoin Lanteries du Roi pour mad, de fort, 3(p). Va voir tous les e Dauphin ; l'appelle son peer, ce qui amuse le Roi et de-ru cardinal ; recoit ordre de ner a Paris ; passe par Ruel , : est reprimandee severement · cardinal , 401. Brigues perles pour les assemblees de l de Ventadour et de l'hôtel rqui; Mademoiselle est traiume une petite fille dans celles Nel de Ventadour, de la son in pour la maison de Condé, ilad de Monthazon l'entrede l'idee qu'elle cponsera le de Soissons, (04. Elle pleure et ; donne de grands eloges a alites, job. Apprend la naisda dac d'Anjou par le bruit non de l'aris; assiste au mariadue d'Enghien avec madem. ze, niece de Richelieu, 107. tles frequentes visites de cette princesse, dont elle parle me surte de mepris, \$08. Assus fiancailles de madem. de un avec M. de Longueville, re la perte de M. de Cinqin. Observe avec toute la irite possible le deuil de la sa grand'mère; fait comoisas grand mere; sus con-de l'ouquerolles, 412. Jole que use la mort du cardinal, 415. spoit ches elle à Paris son père

Assiste aux derniers momens de sa gouvernante mad. de S.-Georges, dont elle recoit la bénédiction, 418. Son père lui donne mad. de Fiesque pour remplacer mad. de S.-Geor-ges auprès d'elle, (20. La direction de cette dame lui parolt génante; elle s'en venge par des tours de malice, (22. Va voir mad. de Guise, qui revient de son exil d'Italie, 423. ion amitie pour cette dame et sa demoiselle deplait a mad. de Fiesque, 424. La gène que cette dame veut lui imposer la chagrine; elle va souvent a S.-Germain voir le Roi mourant, j25. Après la mort du Roi, va tous les jours au Louvre, joue avec le jeune Roi, le duc d'Anjou son frère; se lie avec mad, de Neuillant, 426. Accompagne la Reine dans toutes les visites qu'elle fait jou**rnelle**ment aux eglises de Paris, **†33. Les** favoris de Monsieur alterent son amitic pour elle, **†36. Elle va au de**vant de Madame a Gonesse; assiste à Meudon a la cérémonie du renouvellement de la celebration de son mariage avec Monsieur, ordonnée par le Roi, 437. Devient utile à cette princesse pour la mettre au fait de la cour, 438. Suit LL. MM. à Ruel, 439. La nouvelle de la prise de Gravelines par Monsieur lui cause une grande joie , elle donne une fête chez elle a cette occasion, 442. Pou**rquoi** elle se brouille avec madem. de Neuillant, et perd l'amitié de mad. mariage du roi d'Espagne; on cesse ensuite de lui en parler, \$\$6. Elle visite assidument la reine d'Angleterre, (17 Implore son père pour M. de Montrésor son parent, mis en prison pour des intrigues, 455. Son entretien avec Mazarin sur ce sujet, 457. On hi conseille d'épouser l'Empereur, 459. La reine d'Angle-tarre veut lui persuader que son fils la pr. de Galles est amoureux d'elle,



jon, 32. Elle va rejoindre la coæ.

S.-Germaiu : comment elle y &

380 463. Madame et madem. d'Epernon veulent lui persuader la même chose; peu de confiance qu'elle donne a ces declarations, 161. Dédain qu'elle montre pour la princ. Marie, devenue reine de Pologne, 367. Elle veut en vain détourner madem. d'Epernon de se faire carmélite, (69 Felat dont elle brille a une fête donnée chez mad. de Choisy, 173. La pensée d'épouser l'Empereur l'occupe long-temps, 475. Le désir d'être im-pératrice lui fait prendre l'habitude d'être dévote; elle a pendant huit jours le désir de se faire carmélite, XLI, o. Son père lui fait passer ce désir, 3. Elle néglige sa parure, 8. Ne se plait qu'a lire la vie de Ste,-Therèse; quitte la devotion; pense toujours a l'Empire ; parle librement à Monsieur contre l'abbé de La Rivière; gagne par la l'amitié de Ma-dame, 9. Déplait à Monsieur en ne parlant plus a madem. Saujon, 10. Accompagne la cour a l'ontainebleau, où elle reprend goût aux divertissemens; son amitie pour Madame et ses rigueurs pour madem. Saujon continuent, 11. Elle décou-vre que Mazarin et l'abbé de La Rivière l'ont trompée en la flattant du mariage avec I Empereur, 19, Saujon lui fait part d'un autre mariage avec l'archiduc, 13. Pen de confiance qu'elle y prend, 17. Désagrément que cette affaire lui cause de la part de la Reine, de Monsieur et de Mazarin . 15. Elle tombe malade . 21. Retourne au Luxembourg et chez la Reine : comment elle y est recue, 23. Elle recoit une visite de Mazarin, 6 Salisente de la cour : fait la connoissance de mad, de l'rontenac, 56. La victoire de Lens, 2 guée par le pr. de Condé, loi cause autant d'étounement aux de douleur, 25. Elle assiste av Te Denn qu'ou chaute pour la celebrer, demande a Mazon. Es liberte de Saujon. 98. Le mo exement excite dans Paris par la detention de l'Iancmenil et de Broussel l'amuse et la resonit, 29. Sa pitic et sa fraveur a la vue de quel-

vue, 33. Sou depit en apprenant qa madem, d'Epernon s'est faite 🥃 melite., 35. I.lle va la voir dans 😞 convent , 36. Details sur cette 🖘 trevue, 37. Elle desapprouve la collection da parlem, relative auximsonniers, 39. Recoit pendant la 😅 l'ordre de suivre la cour. (1. Obet) cetordre, \$2. Dansquel main aise a 45. Elle remercie le cardinal et a Reine de la liberté qui est rend. Saujon, 46. Civilites des l'aria e pour elle; elle envoie a l'aria e chariot pour emmener des barés de la Reine ; le page charge de cea commission y recoit toutes are de politesses, 48. Elle recoit a lettres du duc de Beaufort, qu'es brûle , 50. Son indiffere ne an in affaires publiques, 53. Après la 🐠 elle retourne a Paris, 33, Von e due d'Yorek chez la reine d'Asa. terre: portrait de ce jeune pros 51. Retourne a S.-German, p. 1-4-Paris: désire voir mad, det bevre 🗻 . 55. Voit madem, sa fille, q. el catrtient de la cour de Handre; «a le sir d'être souveraine dans ce pays 56. Comment elle recoit les propsitions qui lui sont faites d'epois? le roi d'Angleterre, 38. Voit ce pas ce a son retour de Hollande. ment qu'elle porte de son espe: 3 de son peu de galanterie pour 65. La Reine et le cardin d'hôts: mettent de faire tout ce quille 6.5 ront pour la marier a l'Emper : 69. Elle va retirer madem. Si des Carmélites, 70. Sa conversor avec la reine d'Angleti rre a do Boi son bls. #3. Lille va a boot avecelle et les deux princes es Ar songe que son mariage a r l'Empereur, est attaquée de la cua verole; changement favorable qu cette maladie opère sur son visa-75. Baillerie de M. le prince av sujet fort mal reçue, 76. Joie de 18 ques soldats hlesses qui passent sous

lemoiselle en apprenant de la Reiae la detention des princes, 79. Elle efuse a l'abbe de La Rivière de s'inereser pour lui , Sr. Suit la cour m Normandie, 8a. Feint d'etre maade pour ne pas aller en Bourgogne, 13. Se brouille avec Saujon a cette ecasion, 8%. Se raccommode avec ni, 85. Approuve qu'il soit envoyé n Allemagne pour travailler a son nariage, Sp. M. de Comminges la dâme d'y avoir consenti, 89. Pourpuoi elle sonhuite que la paix dure usqu'a l'issue de la negociation de saujou, a la priere de la Reine, elle tharge. Le Coudray - Montpensier d'aller dire a Monsieur qu'on ne seut pos de paix a Bordeaux, et qu'on l'y a mal reca, 91, l'ait faire des feux de 1015 pour l'accombement de Madame, ca. Reste un mois a Libourne avec la cour, 65. Vie qu'elle y mêne, 96. Ses relations avec les deputes de Bordeaux, qui traitent de la parx avec ceux de Paris, sa frayeur que M. le prince ne sorte de prison , 97. Elle justifie la conduite de Monsieur aupres du cardinal; engage ce dernier a faire la paix avec 14 spagne, 199. Donne le meme consedu la teme, nor Essile de di to iruer le cardinal d'entrer en negos iation avec la princ. de Conde la la Ses preventions contre cette princesse, qu'ille visite et de qui elle est visitee . of Ses entretiens wer le cardinal sur son eta-Lissement, 107 Life va a Bordeaux avec la cour après la pacification, sortu les troupes de cette ville, 108, Discription de Bordeaux; caractère de et habitans, 109. Mademoiselle recort de cardinal une visite d'où il sort mal satisfait, 110 Elle recoit une visite du parlem, de Bordenux; refuse d'engager le parlement a en faire une au cardinal, 111. S'y decide casuite, a la prière du cardi-nal, mais sa demande est rejetée, 113 Lugage l'archevéq, d'Embrun a ne point demander a LL, MM, la liberte du pr. de Coutt, 113, Embrase Meseria à son retour de Ré-

thel; fait de grandes civilités aux personnes attachées à M. le prince, 121. Ravie de ce que Monsieur veus faire sortir les princes de prison et chasser le cardinal du ministère, elle accueille tous les amis des prisonniers, et s'efforce de surmonter l'aversion qu'elle a pour M. le prince et sa maison, 123. Sa réponse à Servien, qui vient de la part de la Reine l'engager a adoacir Monsieur envers le cardinal , elle va de la part des froudeurs trouver cette princesse; son entretien avec elle, 124. Elle assiste aux seances du parlement, 196. Est témoin de la sortie de nuit du cardinal ; sa conduite en cette occasion envers MM, de Roncherolles et d'Estrades, 197. Elle est arrêtée par une vedette, 12% Con-seille a Mousieur de ne point aller chez la Reine , 120. Se rejouit de la liberté rendue à M. le prince ; va faire visite a la Reine, 130. Soupe avec M. le prince au Luxembourg, 131. Tous deux s'avouent l'aversion qu'ils out eac l'un pour l'autre; se font des protestations d'amitié, 132. Lille se repent d'avoir consenti que Sarjon allat en Allemagne pour traiter de son mariage, (13. Visite mad, de Loagseville et la princesse de Conde, (3), flève au pro-jet d'épouser M. le prince, (35, Son sejour à Nemours; amusemens qu'elle y prend, 136. Comment elle reçoit les ouvertures que lui fait ma-dance de Choisy, sur le projet de la marier avec le Roi , +3 j. Motifs qui bi font your avec plaisir les mutineries de Monsieur avec la cour, et la nomination de La Vicaville à la place de serintendant des finances, 1 fa. Son entretien avec la princ. palatine dans le jardin des Tuileries. 177. Lille est recherchée par mad. de Châtillon, 178. Sa réponse aux propositions de mariage que lui renouvelle la reine d'Angleterre, 1 19 Elle temoigne a son pere qu'elle est bien aise qu'il ait fait sur ce sujet a la reine d'Angleterre une réponse qui ne conclut rien, 150. Son entre-tien avec Charles 11 sur le même su-



lieuten, colonel Laloin, du parti à

Roi, qui l'escortent jusqu'à Loujumeau, 225. Arrive au Bourg-Reine, où M. le prince vient la trever: lui fait le récit de ses occup-

tions à Orléans, 227. Entre à Pars. se rend chez Monaieur; acced qu'elle y reçoit, 228. Va au Co.n.

où elle est universellement appladie, 229. Son entretien avec MM. & Nemours et le pr. de Conde. 21a. Elle échange l'abbe de Guyon co-

tre un colonel étranger, 23. Recus un grand nombre de visites, ratr

autres celle du roi d'Angleterre . voir la reine d'Angleterre : son se

contentement contre mad, de tac-

MADE

jet, 151. Elle se raccommode avec le coadjuteur, 153. Refuse le mariage avec le roi d'Angleterre, 154. Motifs qui la décident, 153. Elle fait rompre le projet de mariage de madem. de Longueville avec le duc d'Yorck, 156. Prie mad. de Choisy d'écrire à la princ. palatine qu'elle la remercie desoffres qu'ellelui faites de la servir, 157. Comment elle reçoit les protestations d'amitié que lui fait faire M. le prince par le comte de Fiesque, 159. Elle reçoit la visite de M. de Clinchamp, 161. Reçoit ordre de son père d'aller à Orléans, 165. S'y rend, 168. Détails sur ce voyage, 169. Elle fait promettre à ceux qui l'accompagnent qu'ils ne passeront point la Loire sans l'ordre de Monsieur, 171. Elle se décide, contre l'avis de son conseil, à entrer à Orléans, 174. Comment elle execute cette résolution, 175 et suiv. Conduite qu'elle y tient, 181. Son discours a l'hôtel-de-ville, 184. Elle tient conseil dans le faulb. S.-Vin-

ront point la Loire sans l'ordre de Monsieur, 171. Elle se décide, contre l'avis de son conseil, à entrer à Orléans, 174. Comment elle exécute cette résolution, 175 et suiv. Conduite qu'elle y'tient, 181. Son discours à l'hôtel-de-ville, 184. Elle tient conseil dans le faub. S-Vincent pour savoir de quel côte ira l'armée, 189. Noms des personnes qui y assistent, 190. Resolution qui y est prise, 191. Querelle entre MM. de Beaufort et de Nemours, 192. Elle parvient avec beaucoup de peine à les apaiser, 193. l'ait rétablir l'ordre dans la ville et dans la campagne; refuse de toncher a l'argent des receveurs, 196. Recoit les députés du parlement de Paris envoyés par le Roi, 197. Sa joie de l'arrivée de M. le prince à l'armée, 198. Difficultés qu'elle éprouve pour le faire entrer dans la ville, 204; et pour faire curegistrer au presidial les pouvoirs que Monsieur lui a envoyes, 208. Elle fait arrêter l'abbe de Guyon, porteur de depèches de Mazarin, 216. Met en liberte l'inge-

nieur Le Ralle, 917. Lait arrêter un messager porteur de lettres : 218. Demande des passe-ports a Turenne

et d'Hocquincourt pour retourner a

Paris; part d'Orleans, 220. Se rend

a Etampes : y recoit des passe-ports,

222. Consulte ses officiers pour sa-

voir si elle doit livrer combat, 224.

sy, 233. Des officiers suisses visnent lui offrir de lui rapporter a diamant qu'elle leur a donne par gage de leur paie, 237. Elle tients cour chez elle; a cependant per le part aux affaires, 238. Va voir a Villeneuve-S.-Géorges les troupe du duc de Lorraine, 245. Maltrair Madame à cause de la retraite de son frère, 248. Blame le roi et la reine d'Angleterre d'être du parti de la cour, et d'avoir travaille a la negociation avec le duc de Lorraine 249. Va se promener au Cours, 21 elle rencontre les troupes de M la

occasion, 95 f. Elle va prier Mossieur d'aller au secours de M oprince, 255. Est envoyée par la cl'hôtel-de-ville, 256. Y donne et ordres, 258. Demande passagt per la ville à l'armee de M. le prince 259. Se rend a la porte S - Ant se au milieu des morts et des ldesse 260. Voit M. le prince tout affice 969. Sa repartie a mad de Chaulon, 266. Elle voit de nouveau M le prince; son entretien avec le 969. Elle se rend a la Bastille, y fat charger le canon, 270. Revient az Luvembourg; comment elle est reque de sou père, 272. Va pour apar

prince qui vont a Charenton. 🗪

inquietude sur cette marche, 253 Son entretien avec Flamarins a cett er la sédition à l'hôtel-de-ville, So. Y arrive après que la sédition at apaisce, 262. S'emploie au parement pour y faire enregistrer les estres de duc en faveur de M. de Roban-Chahot, 204. On fait sous son som des regimens de cavalerie, d'innterie, et une compagnie d'ordonnance, 295. Affliction de la mort de son frère M. de Valois, 297. Elle va se promener au bois de Boulogne ous l'escorte de soldats espagnols ; bon mot a ce sujet, 299. l'etit demele avec M. le prince; à quel su-jet; comment il se termine, 300. Elle raccommode M. le prince avec Vallon, lieuten, general, 301. Envoie ches tous les blesses savoir de leurs nouvelles, de la part de Monsieur et de M. le prince, 305. Ecrit une lettre de pardon au duc de Lorraine, et le presse de revenir, 307. Va a Vincennes voir ses compagnies de gendarmes et de chevau-legers. 308. Recoit la visite de M. de Lorraine, qui lui explique les raisons de sa conduite passee, et promet d'agir de honne foi pour porter les affaires a un accommudement, 310. Se rend de l'armee de M. le prince avec M. de Lorraine, 313. Comment elle y est recue, 314. Y donne le mot d'ordre, 315. Veut aller au Palais-Royal ontre les seditieux qui out arboré da papier, 324. A quoi se reduit cette sedition, 325. Elle fait, de concert avec le duc de Lorraine et le lacon de Clinchamp, un plan court, 327. Ce plan n'a aucune suite, 3 19. Autre projet sur Brisac, qui et hour de même, 330. M. de Lorrame lui met en tête de se marier avec l'archiduc, 333. Elle reçoit les adieux de M. le prince et de M. de l'orraine, qui lui promettent de ne pount traiter d'accommodement sens a participation ni celle de Monsieur, 334. Reçoit une lettre du Roi, qui lui ordonne de quitter les Tuileries, 336. Ne sait où aller loger, 33- Va coucher chez la comtesse de Firsque, 338. Son entretien avec Mousicur, qui lui refuse un loge-

ment au Luxembourg, 339. Nouvel embarras pour se loger, 340. Elle va chez mad. de Montmort; écrit à M. le prince et à M. de Lorraine, 343. Se rend au conseil de Préfontaine. et sort de Paris, 348. Détails sur son voyage, 350. Rencontre plaisante d'un jacobin, 351. Elle arrive à Pont chez mad. de Bouthillier, 353. Recoit une lettre de M. le prince, qui lui offre ses places et son arm 3.59. Conversation avec Cinq-Mars, orem. gentilh. de M. le prince, 360. Elle le charge de remercier M. le prince, M. de Lorraine et le comte de Fuensaldagne de leurs offres, 363. Part pour S.-Fargeau, 364. Ecrit au Roi pour le remercier des marques qu'il lui a données de son 365. Sa crainte d'être arsouvenir, rètee, 366. Elle arrive à S.-Fargrau; etat où elle se trouve, 368. Sa peur des revenaus, 370. Elle va voir Madame, qui relève de maladie; écrit, suivant l'ordre de son père, aux comtes d'Escars et de Holac , pour les faire revenir avec leurs compagnies, 375. Se rend à Blois avec mesd, de Fiesque et de Frontenac, 3-6. Accueil que lui fait son père Monsieur, 377. Projet d'acheter Châteauneuf - sur - Loire; description de ce lieu , 378. Elle s'établit tout-a-fait à S. - Fargeau , qu'elle embellit, 379. Fait imprimer la l'ie de mad. de Fouquerolles, à laquelle elle travaille, 380. Sa correspondance avec M. le prince, et avec les comtes d'Escars et Holac, 381. Ce qu'elle pense de la comt de Fiesque; defenses qu'elle donne a son egard , 382. Sa vie à S -Fargeau; elle y commence ses Memoires, 383. Va voir a Orleans Monsieur et Madame, 384. Comment elle recoit la proposition de mariage avec le duc de Neuhourg; fait construire un theatre à S.-Fargean; son goût pour la comédie; ses divertissemens, 385. Elle commence à s'occuper de son compte de tutèle ; se fait rendre compte de la dépense de sa maison , 386. Prend la défense de son ho nue d'affaires

MADE

Prélontaine contre son écuyer La Tour et mesd. de Fiesque et de Frontenac, 388. Découvre la bassesse des sentimens de la comt. de Fiesque, 389. Refuse de signer une transaction qu'on lui envoie de Blois, 300; et d'aller à Orleans, 391; et a Blois, 392. Sa réponse a mad, de Fiesque, qui la presse au sujet du mariage avec le due de Neubourg, 394. Elle recoit le père Jean-Antoine, chargé de la part de ce prince de faire les propositions, 397. Réponse qu'elle lui fait, 398. Refuse à M. de l'rontenae de remplacer son intendant d'Herbigny par M. de Neuville, 402. Comment elle recoit la proposition de la comt. d'Aleth d'écrire à M. le prince de revenir à Paris, 103. Refuse d'aller à Stenay ou à Bellegarde; prend de nouveau la defense de Prefontaine auprès de M. le prince; intrigue dressee contre ce serviteur par mad. de Fiesque, 404. Elle se rend à Blois à son grand regret, 405. Accueil qu'elle y regoit de Monsieur et de Madame, 106. Elle voyage dans la Touraine, 107. Apprend a Chàtellerault la nouvelle de la paix de Bordeaux, 100. Envoie complimenter mad. de Longueville a Montreuil, 110. Se rend a Valençay; description de ce lieu ; à Selles , chez M. de Bethune; tableaux et manuscrits de ce seigneur, 511. Elle retourne à S.-Fargeau, 412. Demande à Madame sa fille mademoiselle de Valois, pour la mener à l'ontevrault; réponse de Madame, 413. Sa galerie de tableaux à S.-Fargeau, 414. Ses regrets tonchant la mort de son oncle le chevalier de Guise, (15. Elle assiste mad. de Fiesque la mère dans ses derniers momens, 118. Propose à mad. de Bréauté sa fille d'être sa dame d'honneur; se rend à Orleans auprès de Monsieur; se raccommode avec mad. de Choisy, [10. Recoit a S.-Fargeau un exploit que lui fait siguifier son père; se plaint a Blois d'un pareil procédé, \$21. Propose a son père mad. de Guise pour accommoder leurs intérêts; cette p position est agréée, 423. Son p pour les chiens et pour la char juj. Elle se décide, après bies d irresolutions, a prendre mad e Frontenac pour dame d'houser. 425. Son embarras sur l'envoi 🕶 lui fait M. le prince d'un gra homme pour s'excuser d'avoir a ancune part à l'emprisonnements M. de Lorraine, [29]. Son entrein avec Monsieur à ce sujet, [3]. Els fait bâtir à S.-Fargeau, [34]. Gen-logie de Mademoiselle trouver dan le trésor de cette maison , 135. Els refuse à Monsieur d'alter a Ris; son sejour à Pont, [36, Lile y re-coit le comte d'Escars, par quelle découvre une intrigue de Besura et de la comtesse de l'iesque anpro de M. le prince, 438. Elle detrospe M. le prince sur ce sujet, i.s. Découvre par madem, des Vens une autre intrigue de mad de Firque relativement à mad, de Lougeville, 111. Donne de beaux pes-dans d'oreille de diamans à mad-a. de Pienne lors de son mariage avec le marq. de Guerchy, 17. Acci-deus qui l'affligent, 18. Ses entrtiens avec Monsieur sur la comtesse de l'iesque, j'in; sur l'arrangement de ses affaires, 452; sur M. le prince, 73. Son inconstructeurat contre Monsieur, 776. Elle va voir Vincuil, 458. Forme le dessein de vivre quelque temps dans l'retraite. 159. Elle signe avec Monsierr me transaction qui, loin de terminer la differends, les renouvelle. En st suiv. Fait une cluite en retournant a S.-Fargenn, 771. Y recoit M de Bethune, qui essaie de terminer so affaires avec Monsieur, [-] Gager son proces contre M. de Richeles. i Gagar 175. Recoit l'ordre de Monsieur & remover M. Nau de son service. 177. Ses plaintes a ce sujet, 1-8. Prefontaine recoit aussi l'ordre de se retirer, 179. Chagrin de Made-moiselle : elle obeit aux volonts

de son père, ¡80. Se voit reduite a renvoyer le commis de Prefontaise, et à faire elle seule toutes ses se les projets d'acquisi-versés, 485. Son sé-y, 487. Sa réponse à sur les offres de serı faites, (89. Elle entaine un blanc signé ter de l'argent, afin harge de maître des ne 10,000 écus à Nau rge de conseiller au Metz, 191. Se defie us des comtesses de Frontenac, 302. Dis-es dames sur le traité a fait avec la cour, it prendre un secrédait à Monsieur, et Se rend a Fontainede mad. de Guise Apprend sa mort, est r son testament, j. ion, conseiller au parle prier d'être son ind le deuil ; retourne à i. Son entretien avec Elle envoir le chevay à l'academic , 7. Se e ; fait reconnoltre par protestations qu'elle a s de sa main contre sourra l'obliger de fai-: de ses intérêts, 8. Ree de M. de Braufort naieur, concernant un pensation pour hâter de ses affaires, 9; et meme, l'une particuir sur le même sujet, a Blois trouver Monvent pas la voir, 12. teauneuf, où elle feint : reçoit une lettre du preudre councissance s, et les terminer; y oumission et respect, nouvel ordre du Roi, sond ; charge M.M. de le liethune de deux mueur, 15. Sa princiibes est piller per des rier condamne a mort ent de Dombes; écrit

pleine de ressentiment sur l'emprisounement de deux conseillers de ce parlement, 20. Consent que de nouveaux régimens logent chez elle ; se loue de leur conduite , 21. Ecrit à M. de Béthune pour réfuter la lettre que Monsieur a adressée à son chancelier, 29. Son peu d'inclination pour épouser M. de Savoic, 36. Elle reçoit à S.-Fargeau la duchesse de Ventadour et les demoiselles d'Harcourt, 37; la comtesse de Maure et madem. de Vandy; ses couversations avec cette dernière, 39. Elle decouvre par une femme de Domdecouvre par une femme de bes les relations de mad. de Fiesque et de M. de Frontenac avec Monsieur, 41. Son mécontentement de la conduite des demoiselles d'Harcourt, 13. Elle se rend aux caux de Forges pour sa santé; refuse d'emmener les demoiselles d'Harcourt, 46. Honneurs qu'on lui rend à Mon-targis, 47. Elle va faire collation à Essonne chez Esselin, 48. Va coucher a Chilly, où elle recoit beaucoup de visites, entre actres la reine d'Angleterre, 51. Sa conversation avec la princesse royale, 52; et avec la reine d'Angleterre, 53. Elle va voir à S. Germain mad. de Bossu, femme de M. de Guise ; essaie avec Madame de raccommoder ces deux éponx, 57. Son arrivee à Forges, 62. Visites qu'elle y reçoit; vie qu'on y mêne, 63. Ses entretiens avec madame de Longueville, 65. Elle refaine de Longueville, 65. Ente re-coit une nouvelle lettre du Roi qui fui ordonne de parler au chancelier, pour l'informer de ses affaires, 67. Se rend à S.-Cloud, 68. Son entretien avec le chancelier, 69. Elle va faire visite à la reine de Suède ; détails sur ce sujet, 70. Va prendre les bains à Pont, 77. Mesd. de Fiesque et de Frontenac continuent de lui donner des sujets de mécontentement, 78. Elle tient sur les fonts la fille de madame de Brienne; éconte avec plaisir la proposition que lui fait cette dame de lui faire épouser Monsieur, frère du Roi, 79. Son séjour a Jouarre, 80. Elle se rend a 25

386 Nanteuil, 81. Sa réponse au sieur S.-Fargeau; pensées diverse elle y est agiue, 146. Elle es raccommoder M. de Candal Boulay, qui l'a price de demander a M. le prince la liberté de son fils, fait prisonnier à Valenciennes, 82. M.M. de Beaufort et de Gaise Elle va à Meaux; y remarque le de-gré de l'évêché, 83. Ecrit à madame se deux de ses gens qui la tral 1 18. Fait entrer le cheval de de Longueville pour engager M. le prince à remettre en liberte le comte de Holac, 85. Est reçue à Chavillon chez mad. de Courtenay; retourne à S .- Fargeau , 86. Sc rend à Montargis pour revoir la reine de Suede. 89. Détails sur cette seconde visite, 90. Elle fait renvoyer de S.-Fargeau le sieur Apremont, en relation avec madame de Fiesque, 92. Cette dame quitte Mademoiselle, après lui avoir tenu des discours im-pertinens; conduite de Mademoiselle envers elle, 99 et suiv. Scènes séricuses et plaisantes qui se passent parmi les personnes de sa cour, 106. Conduite indécente de mad. de Frontenac et de son mari envers elle; ils vont à Paris, où ils voient la comtesse de Fiesque, et calomnient Mademoiselle auprès de Mousieur; conduite de cette princesse a leur egard, 111 et suiv. Elle cerit 40 lettres à ses juges et à d'autres, pour empêcher que l'arrêt qu'elle a obtenu ne soit cassé, 120. Ses in-quiétudes à cet égard, 120. Elle ap-Ses inprend avec une grande joie qu'elle a gagné son procès, 124. Temoigne sa reconnoissance a l'avocat general Talon, 126. Se rend à Fontainebleau auprès de M. de Bethune, 132. Elle y signe la transaction passée entre elle et Monsieur, 135. Se rend a Ju-visy, où mad, de Frontenac vient la retrouver; comment elle la recoit. 137. Revient à l'ontainebleau ; y voit MM, de Beaufort et de Bethane , qui lui remettent des lettres fort iendres de Monsieur et de Madame, 1/o. Insiste auprès d'eux pour que Mousieur lui accorde le retour de ses gens , 1/1. Ecrit à Beloi pour lui marquer son étonnement de ce que Gorlas a eté si hardi que de suppo-

avoir son bien, 144. Elle retourne a

ny au régiment des gardes, rend à Plois auprès de Mon de Madame; comment elle reçue, 150. On lui renor proposition d'epouser le du voie, 152. Elle se rend a L 155. Comment elle traite 1 Frontenac, qui veut s'excuse vu mad. de l'iesque, 156. E se de la mener à la cour a 157. Veut aller voir Port-B champs; eloge de ceux qu tent, 159. Elle visite le couv Apprend une calomnie de Ficsque, que le cardinal voulu croire, 163. Part Cloud sans vouloir que Frontenac l'accompagne, # ve a S.-Cloud M. de Bed l'informe des dispositions c et du cardinal à son ege Lerit au cardinal pour le t de la grace qu'il lui a fa Reçuit la visite de la com Soissons , nièce da cardin Fait promettre a mad, de qu'elle ne protegera en au con le nomme Araucourt, corde à mad. de Frontena ge que loi demande son a En informe Monsieur, qui approuve point, 172. Sa l'evèque d'Amiens et ac Bournonville sur la mission a charges l'abbe Fouquet. ecrit a ce sujet au cardinal coit la visite de l'abbe For la supplie de croire qu'il dit ce qu'on lui attribue lone de la conduite du can cette affaire, 179; et de de Prefontaine, 80, Recu du maréchal de Gramoi justilie auprès d'elle des ports de Goulas, 181. Re site de mad. de Nemours, ser avoir recu une lettre d'elle, 143. Menaces don't on yout l'effrayer pour de Longueville : histoire e

riage, 185. Elle refuse de

rts qu'on lui fait contre M. de ne, 184. D'après des lettres du ai, elle se met en route pour à Sedan trouver la cour, 185. ls sur ce voyage, 186. Fait de-er une escorte à M. de Turen-7. Son entretien avec Colbert, lant du cardinal, 190. De l'ae pour Sedan par Vandy, Setails sur son arrivée à Van-) (. Honneurs qu'elle y reçoit, Elle arrive à Sedan comme en phe, 197. Salue la Reine, qui ismnce des nièces du cardinal; mée par les tilles d'honneur de ne, 200. Ses entretiens avec la 201 Elle voit le Roi, 104; son Monsieur, et le cardinal, 206. : avec la famille royale, 207. ntretien avec le cardinal dans urrome, 208. Elle recoit la vi-lu Roi, 210; et de son frère ieur, 211. La Reine l'entredes dames de Fienque et de renac, 212. Mademoiseile va r cardinal, pour lui demander · trouve pas bon qu'elle parte ulemain, 213. Son entretien ui, 214; et avec le Roi, 215. n sort fort satisfaite, 216. Son Lest retardé; pourquoi, 217. monte à cheval avec le Roi, 'art de Sedan, exortee des garu corps du Roi ; voit à Relms ne de Conti , 219. Est reçue à uns par le maréchal d'Estrées, Honorare qu'on lui rend sur sa , 221. Elle descend chez l'évéle Beauvais; se rend à Forges, Errit a sun père Monsieur, pour mander s'il a l'intention qu'elle toujours au Luxembourg, 22 f. pte les services du sieur Brays, l'ul offre la place de La Tour, e sa officiers, 227. Difficultés le eprouve dans cette affaire de rt de M. de Betliune; conseils ui donne mad de Longueville; prend la resolution d'écrire à ere Moasieur, pour lui demanon agrement, 239 et suiv. Ar-Paris, et loge au Luxembourg. 237. Monsieur ayant approuvé l'affaire de Brays, Mademoiselle le prend à son service, dédommage La l'Our, et feint de ne pas s'apercevoir du mécontentement de M. de Béthune, 238 Son courroux contre Matha, qui veut lui parler en faveur de mad. de Frontenac, 2/0. Elle achète la terre d'Eu saus en faire part au comte de Béthune, 25t. Rencon-tre la reine de Suède sur le chemin\_d'Orléans, 243. Recoit du sieur de Termes l'assurance des bonnes dispositions de Monsieur à son égard, 211. Refuse a Presontaine de prendre pour dame d'honneur mad. de Termes, qu'il lui propose, 245. Elle arrive à Blois; présente Brays à Monsieur, 246. M. de Béthune lui ayant assure que Monsieur n'approuveroit point le retour de Nau et de Préfontaine, elle entretient ellemême S. A. R. sur ce sujet, 248. M. de Bethune trouve manyais qu'elle lui en ait parle, 251. Mademoiselle part pour Champigny, après avoir obtenu l'agrément de Monsieur pour prendre le sieur Guilloire comme secrétaire, 272. Refuse au duc de Beaufort d'avoir un éclaireissement avec le comte de Bethune sur l'affaire de Brays; se rend à Tours, 253. Arrive à Champigny; honneurs qu'on lui rend ; visites qu'elle y recoit, §52. Elle va à Thouars; mead. de La Trémouille viennent au devant d'elle, 256. Elle visite Fonte-vrault, 257. Instruit son nouveau se-crétaire Guilloire de toutes ses affaires, 258. Est satisfaite de lui comme Guilloire I est d'elle, 250. Fait travailler à l'evaluation des batimens, bois et autres effets de Champigny, 260. Va seule au galop trouver M. de La Magdelaine au château de Baché, 261. Essaie de détourner mad, des Marais du projet de marier an fille au cheval, de Bethune, 265. Fala voir à Monsieur le portrait qu'elle a fait d'elle-même a Champigny; lui demande la permission pour Nau d'entrer dans la charge de conseiller de Metz, 265. Voit à Fontainebleau la reine de Suède, 266.

Voit mad. d'Epernon, et s'entretient

avec elle, 268. Arrive à Paris; voit au Luxembourg M. et mad. de Bé-thune; y reçoit la visite de Mon-sieur, frère du Roi, 269. M. de Bé-thune veut en vain l'alarmer sur ce que la Reine et le Roi et M. le car-dinal ne sout pas venus la voir; elle va chez la Reine, qui la reçuit avec bonte, 271. Reçoit la visite du cardinal; après un long entretien, ils se séparent fort satisfaits l'un de l'autre, 273. Bals et divertissemens où elle assiste avec le Roi, 274. Elle donne au Roi une assemblee fort jolie, 276. Assiste à un bal chez le chancelier; va voir M. d'Epernon à l'occasion de la mort de son fils M. de Candale, 278. Va trouver le cardinal, pour s'expliquer sur un bruit qu'on a fait courir qu'elle veut passer devant la fille de la reine d'Angleterre, 279. Voit à un bal les com-tesses de Fiesque et de Frontenac, 280. Revoit plusicurs fois au Louvre la reine de Suède, 281. Bals et di-vertissemens de la cour pendant le carnaval, 283. Picoterie de Made-moiselle avec Monsieur; à quelle occasion, 285. La Reine les raccommode; Mademoiselle refuse de faire danser au Luvembourg un ballet que la reine de Suède veut voir, 287. Va trouver madame de Choisy, qui voudroit la marier au duc de Savoie; sa réponse sur ce sujet, 289. A l'oc-casion de la mort du fils de M. de Bethune, elle va plusieurs fois chez mad. de Béthune, qui ne se trouve point chez elle ; le mari se plaint à tout le monde que Mademoiselle n'a point été voir sa femme ; autres plaintes de lui, 292 Mademoiselle s'explique avec mad. de Nemours sur le sujet de ces plaintes, 205. Parte au cardinal de ce qu'on dit dans le monde que la Reine et lui ne trouvent pas bon qu'elle soit tonjours avec Monsieur, frère du Roi, 200. Est rassurée à cet égard , 300, Autre explication avec le cardinal sur le mariage de sa sour avec le duc de Savoie, 3or. Discours que lui tient

la Reine sur ce sujet, 302. Le cardi-

nal lui conseille de ne la cour au royage qu'elle doit fi 305. Sur un propos tenu par M a Bethune à ce sujet, elle denna une explication an cardinal, or conseille de rester à Paris, 30, Dachète une compagnie d'infaiss pour le ch**evalier de Charny, M** Fait auprès de mademois, de Ge toutes les avances pour s'accus der avec elle avant d'entrer es p cès, 309. Va feliciter mad. de l'a renne et madem, de Bouillos er victoire remportée aux Dung M. de Turenne; picoterie de ma moiselle de Bouillon, 316. So a . quietudes sur la maladie de la 317. Imposture des dames de Fo que et de Frontenac, qui access les violons de Mademoiselle d'au joue sur la place Royale penda: a maladie du Roi, 319. Elle es se chez ces dames se plaindre de lez procédé, et leur donner orde à ne jamais parler d'elle, 321 lemande justice de leur insulence e son père Monsieur; réponse de 🤊 🗘 se rend à Forges; y voit mad à Choisy, 324. Sa conversation avec cette dame sur mad, de Fienne. chassée de la cour, 326. Elle re-tourne à Paris; est bien reçue a la cour, 332. Ecrit au cardinal 102 se plaindre de ce que Frontesa OSC paroître où elle se trouve. 333 Refuse d'aller au Cours avec Mosieur, de peur d'y rencontrer la dames de Fiesque et Frontsas. 331. Se rend à Fontainebleau. est la cour : collation à l'ermis. Franchar, 335. Elle voit sun per i Fontainebleau, 337. En recut v. de temoignages d'amitie, 339 V s le cardinal a son retour a Fontage bleau ; se plaint à lui de Frontres leur entretien à ce sujet, et sur me dam : de Choisy, 341. Elle en e son secrétaire Guilloire se plans

a son pere des propos tenus par les teune, 3/2. Fait le voyage de l'va avec la cour, 3/5. Details sur r

voyage, 346 et suivant. Elle mes

ment, 353; et des autres compagnes

MADE

\*\* craines de la province, ad Tancipante de Dombes, 354. Visite

car la Reine les Carmelites de

carme et l'1 pital de cette ville,

Est salate sur les bords de la he per les payame de m princi-lé de Dombes, 357. Détail ur terée de la cour à Lyon, 351 et l'arrivée de med. de Sevoue et In princ, Marguerite m fille, 360. va visiter madame Royale, 363. Me va visiter manage suyer, socialistic de cette princesse et de sa la Marguerite, 364. Composition la mour, 365. Ses conversations les la Reine, 368. Mademoiselle la Reine, 368. Mademoiselle la Reine, 368. elt et entretlent M. de Savoic ; porit de ce prince, 369 et suiv. Est ligée per la Reine à donner la entretien avec madame Royale, 3-3. Bal de la cour, 3-4. Plaintes de madame Royale sur la mauvaise is-me de son voyage, 3-7. La princ. Marguerite s'entretient avec Made-moiselle et le maréchal de Gramont de sa sœur de Bavière, 3Po. Madede as sœur de Bartère, 380. Made-moiselle accompagne mad. de Sa-voie et ses files jusqu'à une lieue de Lyon, où se font les adictux, 381. Re-goit des complimens de M. de Savoie; à quelle occasion, 382. Par ses or-dres, le parlement de Dombes vient en robes rouges complimenter la cour, 385. Elle va avec Monsieur au hal clien le maréchal de Villeroy, où elle est fort scandalisée de la fa-miliarité du comte de Guiche rumiliarité du comte de Guiche rumiliarité du comte de Guiche en-vers Monajeur, 359; et au bal donné par le fils de Le Tellier, 350. Va dans su principanté de Doubes, 391. Comment elle est reçue à Tré-voux, 392. Description du pays, 393. File est horaquée par son par-lement, 394. Visite les ágliers de Trevoux; accorde la liberté à des perisonniers; fait mèce à des crimépersonniers ; fait grice à des crimi-mels , 3,6. Crée de nogrelles charges men, 350. Cree a novement appearant en en parlement, 357. Monsieur l'antretient du projet de la merier avec l'Empereur; elle témoigne peu de goût pour ce mariage, 358.

Va rendre a Moulins une visite a mad, de Montmorency, veuve du due decapite a Toulouse; details sur cette dame ; son entretien avec elle, 402. Elle quitte la cour à Cosne, et 402. Elle quitte la cour a Coune, ce va à S.-Fargeau, 405. Revient au Louvre, ob elle est hien accueille par la Reine; reçoit du cardinal une petite chienne en présent, 406. Jo-lie mascarade avec Monsieur, madem. de Villeroy et autres, 40. Elle raconte à Monsieur l'affaire du comte de Guiche avec Marsillac, 411. S'explique avec le comte sur ce sujet, 412. Se rend au Val-de-Grâce pour voir Juan d'Autriche, 413. Portrait de ce prince et de m folle Capitor, 414. Elle eanie de détromper son père de l'espoir de marier m fille du second lit au Bol. 619. Assiste à une fête donnée à Berny par le secrétaire d'Etat Lyonne; énpar le secretaire d'Etat Lyonne; en-nui qu'elle y éprouve, 420. Effe s'y entretient avec Pimentel, envoyé d'Espagne pour traiter de la paix, et du mariage du Roi, 421. Part avec la cour pour S.-Jean-de-Luz, 422. Donne à Chambord à souper à toutes les dames de la cour, 423. Répond avec tendresse et respect à la recommandation que lui fait son père, 425. Ses entretiens avec le Roi pendant le voyage, 425. Dans un de ces entretiens elle s'attire, sans s'en douter, l'animadversion de M. de Turenne. renne, 426 Occupations de la cour à Bordeaux, \$27. A quelle occasion Mademoiselle compose son histoire de la Pr. neesse de Paphlagonie, \$28. Se rend a Toulouse avec la cour; description de cette ville, et sur-tout de l'archevêché, accommodée par le cardinal de Joyense, oncle de la grand mère de Mademolaelle, 430. Respect et vénération de la provi our les ancêtres de Mademoiselle, 431. Mazarin l'entretient de me riage; son indifférence à cet égard, 434 Elle écrit, du consentement du cardinal, une lettre plaine de fierié à mad. de Savoie, pour lui reprocher les contes qu'elle et l'archavigne d'Embrun font sur elle, 438. Vs à

Montpellier, à Nismes; posse le pont

senter désormais devant d

du Gard, 441. Arrive à Villeneuve, où on lui fait des honneurs qui lui deplaisent, 442. Recoit incivilement le vice-légat du Pape; redevient ci-vile chez le marq. de Grillon, 113. Visite Avignon : description de cette ville, 444. Assiste à un bal, 445. S'embarque sur le Rhône, malgre sa peur de l'eau, 446. Rejoint la cour à Arles : voit Salon, patrie de Nostradamus, 417. Se rend à Aix avec la cour, 448. Demande inutilement au présid. d'Oppède la grâce d'un officier condamne aux galères. 419. Au milien de la joie generale causee par la publication de la paix, elle se sent troublee par un pressentiment qui la fait pleurer pendant une heure, 550. Se rejouit ensuite du retour de M. le prince. 451. Le voit, et lui parle au bal et à la comédie. 452. Recoit une réponse de mad, de Savoic, qui lui mande qu'elle n'a cerit ni dit ce dont on se plaint, 455. Sa conversation avec M. le prince, 456. Elle recoit la nouvelle de la maladie de son père ; ses inquietu-des à cet egard, 75-. Elle veut par-tir pour Blois, 458. En est détournée par le pr. de Conti et le cardinal; fait dire des prières pour Monsieur, [50]. Apprend sa mort: douleur qu'elle en ressent ; ses dispositions, 160. Ses agitations, 161. Elle appelle auprès d'elle Prefontaine ; recoit des complimens de condoleance du parlement d'Aix, des Etats, du Boi, de la Reine, etc., [63. Elle fait prendre le deuil a toute sa maison, 464 Recoit la visite du cardinal, qui lui fait part de ses projets d'établissement pour elle et pour ses saurs : 465, celle du Roi . de la Reine et de Monsieur, 466 Consent à voir Goulas et Beloi, qui re disent envoyes de la part de Madame auprès d'elle; les mêne chez le cardinal, et les presente au Roi, 1-1 Conseille au cardinal de donner pour toteur à ses sieurs le premier president de Paris, fait connoltre à Goulas et a Beloi ses intentions à l'égard de Madame, (72. Défend a Goulas de jamais se pre-

plaint à la Reine et au ca de la conduite de Madamei 173. Lui écrit en termes pe geans et pen tendres; se : Marseille avec la cour, e emerveillee de la ville et da 474. Va se promener sur les à Toulon , 475. Va avec le château d'If; description de 176. Couchea Malmor avech se rend avec elle 🕳 Apt, 🖟 suite à Lisle, où l'errarque Laure, et où il compose to poesies, 478. Vient a Avign le Roi; y voit les processi-penitens, 179 Arrive a Per-conveus de religieuses; mens des hommes et des f naisons : évenement traciq ve a un divertissement **d**o cour. [80. Bal a l'hôt-l-c 181. Elle demande a Mad de ses filles , pour porter ac au mariage do Roi, le que Reine, 483. Vient à Touk elle reçoit beaucoup de con sur la mort de Monsieur. Day, où elle fait un remei loin de la soulager. Lincog isi Arrive a S - Jean de description de cenevalle... avec Monsieur a Lile da lieu desconferences : descri, ce lien , [86, S'alarme vive projet de loger ses seurs Reme, 187, Commence ave de Motteville une corresp oir un plan de vie schrait Elle demande a aller a Fo voir la ceremonie da maria; tient par une decision d., 2r. seil tenn a cet effet, p.2 que present destine a la jeun 193. Lille arrive a Lontarabi Son entree a l'eglise , d' « ri. la ceremonie, jos 1 He as diner du roi d'Espagne, 100 lui de la jeune Reine 🚬 tretien avec elle, Jon Bete Andayer va au bal, son es avec la Reine et le Rous ar a Reine, Son, Le duc de Roq avant offerta Mademos He

sa queue a la ceremonie des reponse a M. de Lyonne, qui vient r 🕶 🔩 et aucum des autres dues ne Lant porter celle de ses seurs, ure, et accepte à sa place un du cardinel , 504. Le cour n canfirence; dénils sur cette le, 505; et sur la signature du de paix, 506. Mademoiselle tuigne un grand désir d'être bai-par la jeune Reine, 509. Rap-Ne au cardinal et à la Reine mère Taison pourquoi la princesse pu-me ne veut pas être traitée de Caine par elle ni par ses sœurs, 1. Plaide vivement auprès du Roi pur que cette princesse ne porte lu de queue à la cérémouie du ma-les, 513. Gegne sa cause, 514. la cérémonie a lieu dans l'église de youne; Mademoiselle marche pris la Reine, 5:5. Mortification n'elle reçoit de la Reine mère, 16. Aventure qui lui arrive à S.-Justin en Armagnac, 518. Autre Frenture au Mont-de-Marson, 519. Elle revient à Paris avec la cour, 520. Voit à Blois M. le prince et son fils; portrait de ce dernier, 521. Pait décider par le cardinal com-ment elle et Madame doivent être logées au Luxembourg; leurs pro-cédes mutuels, 5-33. Sa saur d'Or-léans lui demande son amitié, et la prie de la présenter au cardinal pour qu'il la marie au pr. de Toscane, 524. Va voir la reine d'Angleterre et la princesse sa fille, à l'occasion de la mort du duc de Glocester; accumpagne la jeune Reine à son entree dans Paris, 527. Refuse d'é-pouser le roi d'Angleterre, 529. pooler le roi u Augustre, org. S'oppose en vala au choix que fait Madame d'un récolet pour faire l'o-raison funèbre de Mousieur, 531. Envoie Segrais offiria ce moine des anis et des mémoires, 532. Remer-cie le cardinal de la proposition qu'il lui fait du mariage de M. de Savoie, 531. Envoie complimenter qu'il lui fait du mariage de M. de Savoie, 53 j. Envoie complimenter à Eu le chancelier d'Angleterre Hyde, 535. Refuse les propositions que M. de Lorraine lui fait faire par mad. Du Pretoy, XLIII, 1.5a

la trouver de la part du Roi pour le même sojet 👝 Elle accompagne sa sœur d'Orleans, qui part pour la Toscane, 11. Son séjour à S.-Fargeau ; est instruite de la conduite de sa sour à son égard auprès de la du Lorraine, 16. Ve à Forges, po-ne plus entendre parler des prise ne plus estendre parier um pranquilorrains, 18. Se rend à Eu; description du château, 19. Elle est prise de la fièvre; revient à Paris, 20. Conduit la reine d'Angleterre à S.-Denis; reproche que lui fait cette princesse, 22. Elle renvoie de chez elle l'apothicaire Pajot et in femme; pourquoi, 25. Ecoute les plaintes de la Reine mère contre Madame, 26. Comment elle recolt la proposition que lui fait M. de rurenne d'épouser le roi de Porta-gal, 27. Sa lettre au Roi à l'occasion de ce projet de mariage, 32. A son départ pour Forges, elle va saluer le Roi; lui fait entendre qu'elle se mariera volontiers avec le duc de Savoie; réponse aigre de S. M.; a réponse à M. de S.-Algana au suje reponse a M. de S.-Aigann au sujes d'une lettre qu'on lui renvoie, 37. Reçoit ordre du Roi d'aller à 8.-Fargeau, 38. S'y rend, après avoir ioutilement fait demander qu'on lui permette de rester à Eu; a lette a M. de Turenne, so. Elle refuse la proposition qui lui est faite par mad. de Longueville d'épouser M. le duc, fils du pr. de Condé, \$1. Pendant son sejour à S.-Farge elle reçoit deux visites qui ont pour but de l'engager à consentir au i riage avec le roi de Portugal; de lettre à Turenne, pour le désabuss de l'espérance qu'il a conque à ca égard, 53. Elle écrit à M. d'Entre constant de l'espérance qu'il a conque à ca égard, 53. Elle écrit à M. d'Entre constant de la co gues qu'elle ne se soucie point de recevoir la visite du fils du roi de Danemarch, 54. Se fait reache es bonneurs dus à son rang pur les ecclésiastiques des Etats de Langueduc, 57. Ecrit au Roi pene le prier, vu sa mauvaise santé de la ermettre d'aller à Eu, **6a. Nouve** les tentatives auprès d'elle pour son

MADE

mariage avec le roi de Portugal, 63. Elle va à Vernon avec la permissiou du Roi, 64. Son sejour à Eu, 65. Elle fait établir un hopital général pour y faire instruire les pauvres en-fans de la ville, 66. Ecrit à la Reine mère, pour la supplier de demander au Roi comment il désire qu'elle traite la princesse palatine, dont la fille vient d'épouser le fils du prince de Condé, 67. Prend le deuil pour la mort de sa sœur, duchesse de Sa-voie, et pour celle de mad. Royale, 70. Ecrit au Roi pour le féliciter de la grossesse de la Reine; obtient la permission de retourner à la cour: son départ d'Eu, 72. Comment elle est reçue à Fontainebleau par le Roi, les Reines et toute la cour, 73. Son entrevue avec Turenne, 74. Entre-tien particulier avec le Roi; réconciliation entiere, 76 Elle donne audience à M. le prince, 77; à M. de Turenne; retourne à Eu, 78. Plaisirs qu'elle y goute, 80. Son mecontentement contre messieurs de S.-Sulpice, 81. Elle obtient de l'archevêque de Paris d'avoir une autre paroisse que celle de S.-Sulpice, 82. Quitte Eu pour aller auprès de la Reine malade, 84. Détails sur cette maladie, 85. Ses déméles avec sa belle-mère, au sujet des affaires de la succession de son père, 86. Comment elles sont terminées par ordre du Roi, 88. Elle suit la cour a Villers-Cotterets, 89 Assiste la Reine mère dans ses derniers momens, 99 et suiv. Conduit son cour au Val-de-Grâce, 95. Conduit le corps à S.-Denis, q6. Obtient avec peine du Boi que sa sœur aille à Versaiiles, et a lieu de s'en repentir, og. Marie a Eu madem, de Prie, une de ses filles, avec M. de Goufreville, 104. Sejour agréable chez M. de S. Germain-Beaupré; elle assiste à une fête donnée par le Roi dans la garenne de S.-Germain, 105. Se rend a Amiens auprès du Roi, qui l'entretient du mariage de madem, d'Alencon, sa seur,

avec M. de Guise; plaisant récit que lui en fait mad. de Montespan, 106.

Elle suit la cour à Douay et à Tour-

nay, 113. Revient avec la R Arras, 115. Confidence que l la Reine d'une lettre relative : de Montespan, 116 Elle mat née de Créqui avec le marq. : hourg, 120. Commence a reci M. de Lauzun; marie la a demoiselle de Crequi avec le de Jarnac, 126. Recoit chez grand duc de Toscane, 129. tretiens aver Lauzum, 132, 1. dame se rapproche d'elle, 11 demoiselle se rend compte d timens qu'elle eprouve pos zun ; ses résolutions a cet 141. Essaie de lui faire pene sentimens, 147. Conversatio mesd, de Puisieux et d'Epen son projet de se marier, i suit le Roi a l'armee; plaisir éprouve à voir Lauzun, et a l ler, 161. Longue conversatit lui sur le mariage, 11sti. Elle tionne M. de Rochefort su zun , 170. Nouvelle conte avec lui , dans laquelle elle clare sa resolution de 🤛 mai lui donne a entendre que c'es lui , 172. S'excuse aupres di d'être restee assise derriere la pendant qu'on la harang est Chagrin que lui cause le brait mariage avec le roi d'Angle 179. Sa conversation avec I sur ce sujet, tôn. Sa reponse de Thianges, qui lui conseill pouser M. de Longueville, : a Monsieur sur le même sage Son entrevue avec Laurun i occasion, 186. La conduite re de ce seigneur augmente son pour lui, 18- Elle entr tien de Nogent sur son projet de ge, et lui donne a d'viner qu choisi, 188. Se rend a S -t lo près de Madame, qui est malad Son charrin de la mort de cett cesse, 193. Son embarras ans tions que lui fait le Roi dans ce casion, 194. Son entretien aver van qui lui conseille d'eponser

sieur, 199. Chagrin que lui cara

zon en loi apnoncant qu'il n

plus lui parler, 201. Sa reponse au Roi sur le projet de son mariage avec Monsieur; elle va à Forges, 204. Son retour a Paris; entretien avec mad. de Puisieux sur son mariage, 200; avec le Roi sur le même sujet, 206; avec la Reine, 208; avec mad de Puisicux, 200. Sa rencontre avec Lauzun; elle suit la cour à Chambord, 210. Son entretien avec le cheval, de Beuvron sur le projet de pariage avec Monsicur, 211. Elle déclare au Roi qu'elle ne veut point se marier avec lui, 2:3. Ses entretiens avec Lauzun, 214. Comment elle lui apprend que c'est lui qu'elle choisit pour époux, 217. Son embarras avec lui après cette déclara-218. Longues conversations tion, dana lesquelles elle s'efforce de dissiper ses doutes sur la vérité de la declaration, et de détruire les objections qu'il fait contre le mariage, 2-1. Elle écrit au Roi pour le sup-plier d'approuver qu'elle se marie aver Lausun, 230. Montre à Lauzun la reponse que lui a faite le Roi, 233. Elle parle elle même a S. M., 237. De concert avec Lauzun, elle choisit le duc de Créqui et M. de Montausier, le maréch, d'Albret et Guitry, pour aller supplier le Roi d'achever l'affaire du mariage, 2/2. Fait part ala Reine de la resolution qu'elle a prise de se marier avec Laurun, reponse qu'elle en recoit, 250. Prese Lauzan de terminer au plus tot, 251. Regult des remercimens de plusieurs grands seigneurs a l'occasion de son mariage, 255. Son discours au l'oi en présence des minis-tres , dans lequel elle répond a une fausse ai cusation à l'occasion de son mariage, 257. Ellepronve a Lauzun qu'elle est tres-instruite dans la genealogie de ses ancètres ; lui cite des exemples de princesses qui ont fait des mariages semblables au sien, ata. Le presient qu'on se donne de grands monvemens thez sa bellemire Madame pour traverser leur mariage, 265 Rejette sur Lauzan le reproche que lui fait M. de Montausier de ne pas terminer assez vite

contrat de mariage, 269. Avantages faits à Lauzun, 270. Retard appor-té au mariage, 272. Mademoiselle est mandée chez le Roi; elle s'y rend, 275. Entretien avec S. M., qui lui déclare ne pouvoir consentir à son mariage, 276. Son désespoir, 280. Elle recoit la visite du Roi, qui cherche à la consoler, 281. Noms des personnes qui viennent la visiter; leurs discours, 283. Sa douleur; ses reflexions, 286. Copie d'une reponse faite à mad. d'Eperson la carmelite, 287. De l'avis de Lau-zun, elle retourne à la cour; son entretien avec le Roi, 289. Le Roi lui conseille de prendre, dans toutes ses affaires, avis de Lauzun, 200. Elle prend le deuil d'un enfant de l'electeur de Bavière, 292. Rencontre aux Tuileries Lauzun ; leurs larmes, 293. Elle accompagne la Reine aux ballets d'hiver; sa seule con-solation est d'y voir Lauzun, 294. Sur ses instances , elle suit la cour à Vincennes, 295. L'archevêque de Paris l'informe de la conduite de son intendant Guilloire, 301. En-tretien de Mademoiselle à ce sujet avec Lauzun, qui lui propose un au-tre intendant, 30 (. Elle complimente Lauzon sur le gouvernement que le Roi vient de lui donner, 305. Ren-voie Guilloire, 306. Se réconcilie avec madame de Longueville, 307. Tombe malade de chagrin, 309. Sa réponse brève a Monsieur, qui veut la faire causer sur le renvoi de son confesseur et de son intendant; le Roi lui fait un sensible plaisir en imposant silence à Monsieur sur les questions qu'il veut faire à cet égard, et sur le gouvernem, de Languedoc, 310. Elle suit le Roi à Dunkerque; sollicite Lauzun en faveur de S.-Germain-Beaupré, 312. Va à la reyue pour y voir Lauzun avec un habit neuf, et un ruban couleur de rose a sa cravate, 313. Elle le gronde d'être parti pour aller en Flandre sans lui dire adieu, 3+5. Leur sujet de conversation pendant les trois jours

qui précèdent le moment où ils devoient s'epouser, 316. Elle fait un voyage à Mons, où elle est reçue par le duc d'Arscot, 319. Visite les chanoinesses de cette ville, 322. Son inquictude sur le retour de Lauzun, 335. Elle le reçoit chez elle, 336. S'en va a Forges; son regret de quitter Lauzun; d'après son conseil, elle fait faire des complimeus de condoleance à sa belle-mère, à sa sœur, et à madem, de Guise, sur la mort de M. de Guise, 328. Revient a Paris; va voir mad. de Guise, d'a-près le conseil de Lauzuu, 330. Elle apprend qu'il est arrêté; état où la jette cette nouvelle, 333. Assiste à un ballet donné pour la nouvelle épouse de Monsieur, 335. Apprend que Lauzon est à Pignerol en bonne sante, 33-. Son vif desir d'entrete-nir M. d'Artagnan, qui a conduit Lauzun à Pignerol, 338. Elle parvient enfin à lui parler, 340. Le re-coit chez elle, 341. Ecoute avec le plus vif intérêt le compte qu'il lui rend des entretiens de Lauzun pendant la route, 342. Est attaquee de la fièvre tierce, 350. S'excuse auprès du Roi de n'avoir pas rendu visite à sa belle-mère Madame au lit de mort, 351. Va consoler mad. de Nogent sur la mort de sou mari, 374. Refuse de tenir sur les fouts le duc d'Anjou mourant, 357. Suit la Reine a Touruny, a Rethel, 359; à Metz. 360; a Nancy; y prend les eaux de Pont - à - Monsson , 361. Voyage avec la cour dans les Vosges; description des lieux, 364; en Alsace; details, 364. Latre en correspondance avec si seur de Tos-cane, a l'occasion des brouilleries de cette princesse avec son mari, 3-o. Digression sur l'interet que le grand due prend a Mademoiselle et a Lanzun , 371. On annonce a Mademoiselle que Lauzun, a eté malade a l'extrémité, 380. Elle fait toujours sa cour avec soin, et cherche toutes les occasions de le rappeler na souvenir da Roi, 381. Fréquente les Carmélites; assiste aux prônes de sa paroisse, 386. Refuse la proposition de mariage que îni fait as-dame de Longueville, 385. Fait hi tir un hôpital à Eu, et un semisa re des sœurs de la Charité, 38- & correspondance avec la princ de le vière, 301. Elle se décide a faire le pr. du Maine son héritier, posses que le Roi fasse revenir Lauson . & consente qu'elle l'épouse, joj. Pri mad, de Montespan de faire au Ri cette offre, sans parler de Lainza. 103. Reponse gracieuse qu'elle re-coit elle-même du Roi 106. Ele fait donation de la principante è Domhes et du comié d'Éu, jes Achète une maison à Clivisy, quidk embellit; description , 410 Sacotversation avec madame de Monteau sur la liberté de Lauzun, 12 Elle obtient qu'il sera transfer : Bourbon; en remercie le Roi. in: Son mécontentement sur la coude te que Lauzun tient à Bourbon, ix Elle surprend une de ses lettres a mad. d'Humières, §26. Travailles l. faire avoir sa liberte entière, §28, La donne, son, duché, de S.-Farera; §29, Va au devaut du Roi a Viller Cotterets; déclare publique la de-nation qu'elle a faite a M. du Ma-ne, 431. Conseille à Lauzau d'aller passer quelque temps a S.-Fargeau, 433. Elle le revoit ; détails sur la et suiv. Chagrin que Mademouelle, 35 et suiv. Chagrin que Mademouelle en conçoit, 440. Elle obtient per lui (80,000 liv., pour le prix de si charge et les arrerages de ses se pointemens, 443. Lui reproche or emportement a ce sujet. ... douleur de la retraite de Bara: 446. Elle decouvre par mælam é Montespan qu'il sollicite a san 12le commandement des troopes de Savoie, 450. Scène à cette occurre avec Lauzun, fiz.Elle decourre 👊 caractère interesse, ses mensonges 155 et suiv. Remercie le Roi d'aver donné le gouvernem, du Langacds à M. du Maine, (62 Obtient que le chevalier d'Auluay soit lieuteuss des gardes de ce duc , 463 🐝 r onsea aux propositions deraisons bles de Lauzun , 165. Elle va a S

enis avec Madame assister au serce de la Reine, 470. Se brouille ec madame de Montespan à l'ocision de Lauzon, sans savoir à quel jet , 475. Sa reponse a cette dame r la donation , 480. Comment le supporte les reproches et les nintes de Lauzun, 181. Elle va ir a Montmartre sa sceur la grande schesse de Toscane, [86. Par quoi ademoiselle de Bourbon et mame la prince-se de Conti s'attirent n aversion, [89. Elle declare au si que si le duc du Maine se marie e. madem. de l'ourbon, elle ne era ni l'un ui l'autre, 191. Refuse a presens de Lauzun, 193. Refuse accompagner sa sœur la grande ichesse - Eu, 191. Mauvais tour ie veut lui jouer sa sour mad, de nise, comment le Roi s'y oppose, 15. Son portrait, fait par elle-me-ie, 501. Mem. de Montpensier.) Lile demande à son père à aller au cours d'Orleans, XLVI, 53. Enre dans cette ville ; chanson faite a ette occasion, 56. Apaise la que-elle elevee entre MM de Nemoors t de Beaufort ; fait decider qu'on a attaquer Montargis, 61. Entre aux la Bastille; fait tirer sur les roupes du Roi, 155. Contribue a

parser la solition de l'hôtel-dedle, 129. Mem. de Retz. irer le canon de la Bastille sur les co spes da Roi, et sauve ainsi M. le rance et son armee, XLVII, 296. Gran John — Litranges paroles prelle adresse au mires li, de L'HAatal et au provit des marchands, our les decoler à signer l'ordre de sire donner passage aux troupes de M. le prince, elle fait tirer le canou le la Bastille var les troupes da Roi, VI VIII, 104 Se rend fort tard a hould wille, pour faire cesser l'ein its que les princes y out exciter, 16 Arrete les valitieux de l'hôtele due d'Orbans son pere que Maarm trate de la liberte des prinar son pere. 305 Est introduite

lans la ville par des serviteurs de

Monsieur, 326. Retourne à Paris, 310. Va de rue en rue, exhortant le peuple à sauver le pr. de Conde du péril où il se trouve après le combat de S.-Antoine ; fait pointer le canon de la Bastille contre les troupes du Roi , 351. Fait ouvrir la porte de la ville au prince de Condé, qui entre avec toutes ses troupes, 352. Obtient avec grande peine de se raccommoder avec la cour; va la trouver à Sedan, LI, 34. ( Mem. de Montglat.) - Elle lève des troupes au **nom de** M. le prince, et lui promet de lui fournir de l'argent pour en lever d'autres ; ses raisons pour vouloir la guerre, I.II, 161 et suiv. Elle fait prendre les armes aux hourgeois de Paris, et tirer le canon de la Bastille sur les troupes du Roj, 169. (Lu Rochefoucauld. - Lève des tronpes au nom de M. le prince, LVIII, 251. Obtient de Monsieur un ordre pour faire prendre les armes aux bourgeois de Paris; commande au gouverneur de la Bastille de tirer sur les troopes du Roi, 257. ( Mém. de M. de \*\*\*. — Détails sur son projet de mariage avec Lauzun, LXIII, 519 et suiv. (Chorn.)

Magazini ars (don Jacq. de), gért prend neral portugais, assiège Valence d'Alcantara, LVIII, 405. Defait les Espagnols dans la plaine de Montes-Claros, 406.

Magazoti, italien, envoyé pour faire le siège de La Mothe, y reçoit une blessure dont il meurt, L., 12. Magnas, espion du duc de Sa

voie, est arrêté, juge et condamné, XVI, 270, XXI bis, 170

MAHOMET III fait étrangler vingt de ses frères, sa femme, et un de

ars fils, V, 73.

MAHOMET IV, empereur de Constantinople. Son portrait, son ca-ractère, LIX, 140 Evenemens qui

amènent si déposition, 157 et suiv. Mair cano, savetier, à la tête de 20 on 30 gueux, insulte au Palais madame et madem de Chevreuse suites de cette affaire, XLV, 366.

MAILLÉ, lieutenant de Roland, un des chefs des camisards, est ar-

a li mort, LXIX, 159. 1 . . . 2 we le marechal de), man it i armee française et eswat i was les ordres de l'Infant, tale are comparetes rapides en Piemeat. I XIII. 415. Il s'écarte main are isement ensuite de son plan et de ses instructions; pourquot, 4th Mesintelligence entre les Franc de et les Espagnols; causes de cette me sintelligence, ji; et suiv.

MATTEROIS le comte de) dirige la retraite de l'armée française et espagnole après la bataille de Plai-since, IXXIV, 1.

Meller, archevêque de Reims, obtient le chapeau de cardinal, auquel il aspire depuis long-temps, en se soamettant à ce que le Régent d'minde de lui ; détails à ce sujet,

MANY 1 die du', on MAYENNE, proces d'aller à Venise, pour servir di pid, pablicqu'on veut le chasser A Consavelle de la mort du masich d'Apere, il fait tirer me salve at the ses canons, et fait offeir au contra d'Auvergne de loi remettre la place de Soissons, comme ayant Pencer de la part du Roi , 225. Pencerave la Reine mère, et l'as-. v 1 son decouement, Joi. Asser les balatans de Conrdon conbare, ed de Themines, 3o6. M. Le Penchartrain. — Hest
M. See de Montanhan, XX,
See de Montanhan, XX,
See de cree. — Se plaint
M. See de cavoie des assassins ..... represente les services le ser page, et sa propre fidelité; 1. Koi une reponse ferme, a . . . . . . . et , fait offrir à la Reine me or dier tous ses amis , pour " . . . . . . . . . . M de Laynes et ses a . ... XIII. ja Contraint le ... . . . . . se retirer de d :-Colore of Land North Part Colore of Lands of Lan just street used 1 18 Est tor d'un coup de mousquet; son cloge, re grets que cause sa mort, 149 L. chelieu.) XXXI, 294. (For le.

Marene.)
Maine (le duc du), fils de Me
Nevers, duc de Mantoue, enve pour defendre Casal, est arrête pe ordre de don Gonzales; il se use et parvient à gagner Casal, AM 251. Donne une promesse si ne a lui, du marq. de Rivara et du gras chancelier de Mantoue, qu'il se dera de toute surprise la ville, est delle et château de Casal, XXII

:

MAINE (le duc du), prince les time, est dépouille de son range un édit enregistre au parlement pourquoi, LXX. 19 et suiv. Es e-rète ainsi que la duch. du Maior. conduit à Dourlens, et la duches au château de Dijon, 27. Tous d-1 sont ensuite remis en liberte, 30 le due rentre dans l'exercice de tous ses charges, 92. ( Men. de l'lla-

— Sa mort; son portrait, LXXVII 525. ( Mad. de S'aul.) Maixe (la duch. du dedaigne... conseils de mad, de Maintenen LXVI, (72. Jour la comedi-Si caux; son caractère; elle se brosile avec M le due son frère, i ... Caractère de ce prince, iti ven. de Carlus. ) - Elle a to 000 à tous les moyens pour empê ber jugement du conseil dans l'affare à la requête des princes du sang estre les princes légitimes, et de la ve clamation des dues en faveur de la pairie, LXXVI, 263. Elle fait faa son mari une demarche qui nuit beaucoup; elle engage 30 gertilshommes a presenter au parles une requête pour demander le res voi de l'affaire aux Etats generals. 265 Entretient des liaisons secreso avec la noblesse, qu'elle a echauffer. 26; des correspondances en Espegne; elle cherche à se faire des an dans le parlement, 207. Sa forcores apprenant la réduction des prises legitimes au rang de pairs, 333. Elle est arrêtée, aiusi que son mit comme complice du pr. de Cel



## MAIN

. Elle obtient la liberté en

sac déclaration de toute que avec Cellamare, 364. : Duclos.) — Sa translation s., L.X.VII, 450 et suiv. msuite à Sevigny, puis à 443. Ilésite long-temps à déclaration qu'on lui de-45. La donne enfin, et receaux, 448. Son affliction sant les projets de séparann mari le duc du Maine, le ramène enfin à Sceaux, agne peu à peu sa pleine 184. (Mad. de Staal.) zson (mad. de) refuse gént de dunner sa niève en temps de dunner sa niève en

agne peu à peu sa pleine iss. (Mad. de Staal.)
zsos (mad. de) refuse géent de donner sa nièce en
i M. de Roufflers; ses parotte occasion, I.XIII, 200.
t caractère de cette dame,
déclare de la part du Roi
r Montespan qu'il ne veut
r avec elle aucune liaison
re, 310. Fonde la maison
r, 316. Sa faveur se déclare
iplus Fontaine blasu, 350.
le Chory. — Elle fait faite une pièce pour être jouée
lemoiselles de S.-Cyr; juju'un en porte à la repréoù le Roi assiste, LXV,
sent de mad. de Sévigue
rur et sur les acteurs, (S.
le la cour de France.) —

non mari, elle est iutro'hôtel d'Albret; est nomremante du duc du Maine, 
ament elle supplante mad, 
rapan, 23p. Elle achète la 
Maintenon, et en prend le 
Roi l'epouse en secret; elle 
maltrease de la cour, et a 
ouvernement, 251. Se sert 
de Scienaley pour tenir

e de mad. de Maintenon; F., 236. Sa pauvrete; elle carron; Ninon de Lenclos son amie, 237. Après la

outernemen, 241. Se arts
de Seignelloy pour teuir
en crainte, 242. (La Faire.)
sance, LA 1 364. Elle
chez san de Neullant,
à la religion catholique,
naries a Scarron; ses maanties et modastes en im-

## MAIN

397

posent aux jeunes gens qui vont chez son mari, 365. Devenue veuve, elle reçoit de la Reine une pension de 2,000 liv., et se retire aux Hospi-talières du faubourg S.-Marceau, 366. Gagne l'amitie de la maréchale d'Albret par sa grande complai-sance, 367. Plait à madame de Mon-tespan, 368. Refuse les offres de la reine de Portugal; différence de caractère entre madame de Maintenon et madame de Chalais, depuis princesse des Ursins, 360. Com-ment mad. de Maintenon s y prend pour convertir sa propre famille, 372. Détails sur les commencemens de sa liaison avec mad, de Montespan, 381. Elle se charge des enfans de cette dame, d'après la prière que lui en fait le Roi, 382. Ses frayeurs lorsqu'elle les emporte au moment où ils viennent de naître, 383. Elle s'attache particulièrement au duc du Maine, 384. Elle le mène à Anvers pour lui faire allonger une de ses jambes, 391. Elle se lie d'amitié avec Fagon, medecin du duc, 392. Pense à se retirer de la cour; refuse de se marier au vieux duc de Villars, 393. Ce qu'elle a à souffrir de mad. de Montespan, 308. Preuve de son sang froid; elle peint au Roi l'injustice et la durcte de mad. de Montespan, 300. Pasar dans la maison de mad. la Dauphine, 500. Liberté qu'elle conserve avec le duc d'Elbeuf; ca-ractère de ce duc, 505. Mad. de Maintenon et mad. de Montespan ne se voient plus l'une chez l'autre ; leurs conversations quand elles se rencontrent, \$12. Comment mad. de Maintenon est desservie auprès de la Dauphine par mad de Richelieu, 417. Eclaireissement qui la rétablit ensulte dans l'esprit de la princesse; elle refuse de remplacer mad. de Richelicu auprès d'elle , 418. Fait nommer la duch, d'Arpajon dame d'honneur de la Dauphine; fait entrer dans so maison mad, de Mont-chevreuil, (20. Sa liaison avec Vil-lereaux, (21. Sa conduite avec le Poi à la mort de la Reine, 139. Son mariage accret, 116. Elle établit la maison royale de S.-Louis, 447. Commande à Racine des pièces pour S.-Cyr. 452. Arrête les spectacles dans cette maison; fait jouer Athalie dans sa chambre devant le Roi, 456. Son amitié pour les enfans de

mad. de Montespan, 158. Elle adou-cit l'esprit du Roi, irrité contre la princ. de Conti, 463. Ses alarmes pour la duch. de Bourgogne, dont

elle a pris un soin tout particulier, 479. (Souven. de Car lus.) — Elle fait renvoyer Chamillard du ministère, pour avoir eté fidèle au secret du Roi; elle le fait remplacer par Voi-

sin ; elle fait dire à Chamillard de a'cloigner de sa terre de L'Etang, LXXVI, 57. Cherche à se faire un appui contre le duc d'Orleans, qu'elle redoute, 70. Essaie inutilement d'amuser le Roi, 126. Comment elle s'assure de son esprit, 185. Sa conduite dans son intérieur avec les

Maison Blanche, secretaire de Maison Le sieur de Jest tud au siège de Montauban, XX, 298. Maison-Blanche, secretaire de

l'ambassadeur de France à la Porte. Son caractère; aventure plaisante qui lui arrive avec une courtisane célèbre de Rome, XXXIV, 254. Autre aventure comique avec un nommé S.-Amant, 255.

Maisons (le président de) est nomme surintendant des finances; comment il remplit cette charge, XXXIX, 46. (Mad. de Motteville.) · Etant capitaine de garde à la porte S.-Honore, il refuse de laisser entrer un héraut d'armes envoyé par la Reine, XLVII, 57. (Mem. de Gur Joly.) — Est poursuivi comme Mazarin par la populace, et sauve par M. le prince, NLVIII, 98. (Conrart.) — Fait cerire a la Reine que si ou veut lui rendre ses

charges, il ira a Pontoise, et mènera une douzaine de conseillers avec lui, 329. (Mem. de Berthod.) - Il

est nomme surintendant des finances, L., 926. (Montglat. Mursif, titre adopte par les em-percors d'Allemagne lorsque l'Espagne fut jointe à l'Empire, pa adopté par les rois de France, XXI Majoras, lieuten, des gardes card, de Richelieu, est tue au se

de Hesdin, XLIX, 228.

MALAYDAY, gouvern. de Mor médy, est tué au siège de cette pe ce, XLII, 203.

MALAUZE, chef de protestans e court efficacement la place de le teste, assiègée par le duc de la dôme, XVIII, 228.

MALCLERG, depêche à Rome pe le cardin. de Retz pour obtens 2

Pape l'agrement de sa demission > l'archeveche de Paris, contribue 🗷 son artifice à la liberte du cardin XLVI, 205. (Mem. de Retz.—a ascendant sur le cardinal, violes

ascendant sur le cartunai ; usanquerelle qu'ils ont ensemble; si insolence, XLVII, 436. [Gas Job. Malhesse (le poete, conforde l'amour de Henri IV pour princ. de Condé, exprime à desemble de l'amour de le condé, exprime à desemble de l'amour de le cartunai de la condé.

leur de ce prince dans une de « odes, VIII, 138. Marvin, ministre écousie,

pable d'offenses envers le roi d'Argleterre, et mis à la tour de Londre-est réclaine par les habitans de L Rochelle, qui pretendent le retire chez eux, VII, 264. MANGLEA (le marq. de l. centenare, refuse de prêter serment a la chidue, et ce prince le laisse tra-quille, LXXVI, til.

Mangini (madem.), nièce de Vozarin, attire l'attention du Roc. se portrait, XXXIX, 367. Elle ves devenir princesse comme ses sono 368. Obtient à la cour toute o preférences, 369. Epouse le pr. : » gene de Savoie, comte de Scises-398. Instruit la Reine des ausci du Roi pour madem, de La Vaise et madem. de La Mothe-Housecourt, XL, 192. Reçoit ordre de «

retirer avec son mari a l'use s leurs maisons, 231. (Mem. de V. teville.—Temoigne peu de deser-pendant la maladie du Roi, XII 332. ( Madem. de Montpense Mascisi ( Marie de ), nive . nin/ -- , inspire au Roi une passion artage elle-même; son ca-XXXIX, 435. Elle présude ses charmes pour oser de devenir reine, XL, 2. exilce à Brouage, 13. (I (Louise - Victoire de). Mazarin, et femme du duc reur, meurt à l'age de 21 11, 120.

in: (le sieur), du parti de la blesse à mort à l'attaque du -Antoine, XXXIV 53n; .anome , XXXIV , 530 ; 338 ; XLI , 274 ; XLVIII ,

III, 254.
int (Alph. de), neven de, meurt des suites d'une rollège des Jesuites; quace jeune homme, XLII,

AGORS (M. de), maire d'A laisse gagner par une pro-des camisards, et devient l'Ini-mème, LXIX, 156 et

or (le sieur) obtient la gar-

reaux, XVII, 190. ( Mem. chartrain.) — Le service id au marq. d'Ancre est la e son elévation, XX, 37. e d'Etat, XXI bis, 298. Est garde des sceaux, a la place d. Du Vair, 365. Est arrêté ntichambre du Roi, remet ax, est renvoyé libre, joo. 1011 cour le sieur ; attaque la Griemarck, et s'en rend XXIX, 174 Pernd Ober-1, 181. Soutient on combat e contre Jean de Werth, qui de se retirer, 364. Rend le Be par capitulation, XXX. tarrète prisonnier à Amiens de cette capitulation, 261. de R chelieu. - XLIX. a de Rethel, en reconnois rec qu'il les a délivres de la tion espagnole, L. 276. Il le la victoire de Rethel, 278. if ère au floi; a quelle con-§13. ( Montglat. )

MANIPESTE (le) des bons serviteurs du Roi étant dans Paris, et leur genereuse resolution pour tranquillité de la ville; placard astiché à la porte du Palais-Royal, et dans d'autres endroits de la ville XLVIII, 330 et suiv. Esset qu'il produit, 333.

Mansan (de), capit. au régiment des gardes, est nomme sous-gouver-neur de Monsieur, XXXI, (o. MANSAN ( le sieur ) est tue au dé-

barquement de l'île de Ré, XXIII, 393 MANSFELD (le comte de) assiége

et prend Noyon, II, 143; et La Ca-pelle, 220. (OEconon. royales.) - Il paroit à l'improviste sur les frontières de la Champagne, XXII., 217. Effroi qu'il y cause, 218. Il est force de prendre la route du Hainaut; se rend à Breda, après avoir soutenu une bataille contre Gonzalés de Cordona; fait lever le siége de Berg-op-Zoom; mène son armée en Westphalie, 219. Ne pouvant défendre Breda, il rentre dans la Westphalie, 458. Emporte Zerbst

par escalade ; assiège le port d'Essau ; est battu par l'riedland ; meurt en Bosnie, XXIII, 197. ( Mém. de Ric'ielieu.)

MANSERIN (M. de), ministre du roi d'Espagne, est choisi pour aller épouser la fille de l'electeur palatin pour son maître; il passe en Angle-terre, où il salue le pr. d'Orange comme roi ; va à la cour de l'Empereur, LXV, 109.

MANTHE (l'abbé de La) négocie auprès du duc de Savoie de la part du marq. d'Effiat, pour le rappeler au service du Roi, XXVI, 243.

Marrour (le duc de) quitte le arti de la France; est déclaré viparti de la 1 rance ; es socialità de l'Empire en Lombardia ; LI, 40. Prie le duc de Modène d'obtenir pour lui la neutralite qui lui est accordec, 65.

Mayrour (siege de). Comment cette place, attaquer par les Impérianx, tombe en leur pouvoir par capitulation, XVI, 345 et suiv. Mana le général La) est fuit prisounier par Hocquincourt et La Lu-zerne, XLIX, 362. Maratto ( le bailli de ), entré

dans la conjuration de la baronne d'Alby, la fait soupconner par ses indiscretions; est arrêté; dénonce Onuphre Aquilles, XXXV, 44.

MARAUT et n'Espagnet reviennent à Bordeaux, avec les députés du

parlement de Paris, apporter la nouvelle de la conclusion de la trève avec la cour; cette nouvelle est di-

versement reque, LIV, 53. MARCA, archeveque de Toulouse, redige le formulaire adopte par l'assemblée générale du clergé contre la doctrine de Jansénius, XXVIII, 141. (Notice.) — Est nomme à l'ar-chevêché de Paris après la demission du card. de Retz, XLVII, 455. Meurt avant d'avoir pris pos-

cette occasion, 459. ( Mein. de Guy MARCHEVILLE (le sieur de) est envoyé au duc de Bavière avec des

session de son archevêche; vers à

propositions pour l'accommodement du l'alatinat, XXIII, 189. Est envoyé en ambassade à Constantino-ple, XXVIII, 208. Se rend ennemi de tous les autres ambassadeurs, 200. Sur les plaintes faites contre lui au Grand-Seigueur, il est mis

en France, 210. MARCHIER, religieux de l'ordre de S.-Autoine, elu général de cet ordre contre les règles, est confirmé

sur un vaisseau français, et renvoyé

par le Pape, malgré les oppositions faites à son election, XXX, 81. MARCONIÉ, gouverneur de Kai-serwerth pour le roi de France, rend cette place à l'élect. de Bran-debourg, LXV, 108.

MARDICK (siège du fort de). Noms de ceux qui y sont tues ou hlesses, L., 38 ct suiv.

Mané (le comte de) est blesse à la hataille de Bleneau, et meurt quelque temps après des suites de sa blessure, XLI, 214; L. 334. Marère (La), mestre de camp, est tué su siège de Coni, XLIX,

MARG

MARGUERIT (don Joseph) repra le chateau de Léon, et remet la ra-lée d'Aran sous l'obeissance de Français, XLIX, 435.

MARGUERITE, reine de Navam. sœur de François : donne un ark aux reformateurs, I, 20.

MARGUERITE, princesse de la-raine, mariée secrètement a Masieur, duc d'Orleans, va le me dre à Bruxelles; détails curieus se son évasion, XXXI, 150. Accad que lui fout la Reine mère et la-fante, 152. Elle se sauve precip-tamment à Anvers avec la fess mère, à l'approche de l'arme fraçaise, 175.

MARGUERITE, princesse de Sever.

vient à Lyon avec sa mère poer; voir le Roi; impression qu'elle fat sur son esprit et sur la coar de France, XXXIX, 444 et suiv Ele y acquiert par sa conduite beaucos d'estine et de gloire, \$73 Man de Motteville.) — XLII, 360 a Se Elle épouse le duc de Parme, a ment peu de temps après, ;

(Madem. de Montpensier.) MARGUERITE, fille naturelle de Charles-Quint, duchesse de Parme, est nommée gouve<del>rnante des</del> Pay» Bas, XI, 402. Demande et obtient la permission de se retirer en lulie; est regrettée de tous les lismands, (10.

MARGUERITE D'AUTRICHE PASSE ER Provence pour aller épouver Palippe in , roi d'Espagne , III , re-Marquente de Valois , pers femme de Henri iv , repond a V de

Rosny qu'elle est disposee a us-sentir à la dissolution de son mriage, III, 183 et 307. Lui adress plusieurs lettres pour obtenir |tice dans ses affaires, V. 39: La-cerit pour le priet de venir la soc-afin qu'elle lui communique de choses importantes au service de Roi, VI, 18§. Le voit à Cerrote. 194. Se rend à Paris, 195. Montant des biens qu'elle laisse au Dauphin. VII., 231. (Ol.:conom. 100) — 'a mort, XVII., 78. (Man. de Pui chartrain.) — Elle meurt en 1615.

XXI bus, 241. Sa fortune, son car arrettee, 2/2. (Richelieu.)

MARI

MARGUERITE-LOUISE D'ORLEANS, anœur de Mademoiselle, après avoir adésiré se marier avec le fils du duc Toscane, change tout-à-coup de popor de dire au Roi et à la Reine gu'elle accepte cette alliance; va alle-même le déclarer au Roi, 6. Ses sserties de chasse, 7. Elle est fisneée fils du grand duc, 9. Part pour Ba Toscape; détails curieux aur son
voyage, 10. Elle quitte à Cine le
pe. Charles de Lorraine; ses pleurs
cette séparation; ses efforts auprès
de M. de Lorraine pour le détourmer de marier son neveu avec Made-🛌 🛌 oiselle, 15. Son arrivee en Toscame; son mariage; commencement - de son aversion pour son mari, 36. Elle seconche d'un fils, 69. Affliction qu'elle recoit à Florence pour le droit de présence, 80. Revient en France, changement qu'on remar-que en elle, 486 Pourquoi on la negli, r. 192.

Maniana, anteur d'un livre intitule De Rege, et regis Institutione. Le parlement condamne ce livre pour sa doctrine régicide, XXI bis, Go.

Maricourt (le sieur de) est tué dans une escarmouche devant le fort

de Bonnegreve, XXXI, 78. Manie la princesse), fille du duc de Nevers, est arrêtée à Coulommiers avec mad, de Longueville sa tante, et conduite au donjon de Vincennes, 111, 11 (comment elle en est retirec. 1 Mem de Richelieu.) - Ello est compromise dans la conjuration de Cinq-Mars, XXXV, 15. (Introd.) - It pouse le roi de Pologue Ladis-las-Sigismond, XXXVII, 148. Détails sur savie avant ce mariage, 1 (9. Autres details sur la cerémonie de son mariage, 156. Sa réponse fière à l'ablie de La Rivière, 160. Son déport; accueil qu'on lui fait en Plandre, 161. Comment elle est reque à Varsovie; rudesse du Roi envers elle, 162. L'espoir d'être riche la console; elle le devient en effet,

163. (Mad. de Motteville.) Voir, sur l'ambassade qui vient la deman-der en mariage, XL, 466. Manz (la princesse), fille du roi Stanislas de l'ulogne, est choisie par

Louis xv pour épouse, LXX, 210. On lui forme sa maison; noms des personnes qui la composent, 212. Son portrait, 215. Elle arrive à Moret, où le Roi va la recevoir, 229; puis à Fontainebleau, 230. Elle se plaint au maréchal de Villars de la froideur du Roi, 243. Lui rend compte d'une longue conversation qu'elle a cue avec l'évêq. de Fréjus, 241. Chagrin qu'elle reçoit de la disgrace de M. le due, 261. Elle tombe malade; le Roi la visite chaque jour, mais montre peu de ten-dresse; quand elle est retablie, il lui fait une visite de trois quartsd'heure qui fait beaucoup de plaisir à la Reine, 267. Elle accouche de 2 filles, 314; et d'un Dauphin, 408. Maair, fille du duc d'Yorck, épouse du pr. d'Orange, se décide à venger la mort du duc de Mon-

mouth contre son propre père, LIX,

MARIE DE GONZAGUE, tante du duc de Mantoue, est mariée au roi de Pologne Uladislas IV; détails à cet

égarď, L, 29.

egard, 1., 21.

Marie-Louise de Savoie, reine d'Espagne, régente dans l'absence de l'hilippe v sou mari, tient les cortès d'Arragon; détails sur ces cortès, LXXII, 144. Leure de la Reine a Louis viv, 156. Réponse de ce roi; elle vient à Madrid; comment elle v est accueillie, 150. Elle ment elle y est accueillie, 157. Elle opère un changement dans l'habillement espagnol, 148. Se fait adorer des grands et du peuple; montre une grande aptitude pour les affaires, 162. Elle se fait admirer davantage à l'approche du danger, 164. Elle donne du zele a la nation, mais elle a contre elle les prejuges des Espagnols, 169. Sa lettre a Louis xiv sur la fuite de l'amirante de Castille, 170. A la nouvelle de la destruction de la flotte française par les Anglais et les Hollandais devant le port de MARI

3 (20), elle assemble la junte , a laxiv a Lontarabic, Xv.,  $_{ij}$  at the effective reprochesses longueurs . portrait, son habillement.

6 Sa fettre à Louis XIV, dans laquelle elle se plaint du cardin, d'Ilsnees et de son neveu. (16. Antre lettre as meme pour lai annoncer qu'elle se soamet a sa volonté, qui qu'elle se soamet à sa volonté, qui est qu'elle se mele des affaires du Poi son epe ve 3.75. Reponse de l'eixvy, le 4 Ule soppose au retablissement l'imag de Rivas de mande partir le d'Erance, 10.5 y

Constitute de oprès la prise de Constitute per la Anglais, 318, 81 e van la princesse des Ur-sus. We de cerita e roi de Franand the same of a convergement

port ddes, si elle por l'ambassadeur con l'archi i repond pour en-200 del son contage, 200 del s edle. \—Elte acconic d phin, \LIII, m. Sacido.

Says a Burgos, d'où sol, claffel sa force La regoritions. ar as an Roi et a

e sa le voyage n aex bans s is Lettre de Li Reine con-.. d . Ursins.

Lite sa mod de M. r. di Vowlall, we des Espa-S. Datas Over Assemble de Magagneren art

serial de Heis « Hargest de

Mand tas a credes pro-VVIII Si Richer D

to lat a 01 an - confessor

1 / / / / / /

on no bode

My next be poor part of so become XXXV 80 Pro-

dour parses variable affici-

Rest dominand a 7

pression que fait sur elle le fioi, 63. Ses adienx a sur t

MARI

I'lle so pe pour la pour avec le hoi son mon et l' mère, 66 Ses regrets dogs pères 68. Details sur l'et

journée de sos notations mens pour le Recent pour la

75. Elle salarme et car  ${
m frequentes}$  promonades  ${
m d}_{+}$   ${
m I}$ Madame, 121. Sirrite and

de Soissons da quelle a case Life accosche dans Daugh Chagrin que lui casso l'ar Roi pour mad, de La V Ro

Elle fait connoître 👡 Џ . . Est instruite de to atracions comtesse de Soissans (14) leur en apprenaeit Le noor d'Espagne, des March

tre madem, de L. M. Go. 1

court, et son avenglement mour du Boi pour moden Valliere 34 Lille accorda de Ceprino (1.3) Sa de (1.5) de Ceprino (1.3) Sa trongra (1.5) Sa trongra

Mulan I com Sepiete, sa timichica (  $\phi_{ ext{res}}$ hole son amont periller 135. Sa do leur quori de trompre par modul M.

Dr. Sa more, effect quela sor la contet sur le l'accept ern d. Caster Marrante 15 cete ville 1 VIII Measpear for the

Parame est defair.
Mer v. le several manSundherg, le viconit di
et le Passi, viconi l'aix
mets, l'orts av

B Su surveniere housing i

maison du sieur Breteval dans du sieur Fardonel; details cuè ce sujet, 277. ( Mém. de Joh).) allac (le maréchal de) de-

BILLAC (le maréchal de) dele pont de Perie contre les s de M de Soubise, XX. et fait marechal de France. 220. Est blessé devant Alais, lst juge a Ruel , et evécuté a e de Grève, 294. (Mem. de spicere ) — Le mauvais sucl'**affair**e du Pont-de-Ce lui est à tort; quelles forent les de la deroute, XXII, 83. oi le duc de Vendôme et Mase trompérent, 87. Son avis uscil du Roi sur la necessité miuer le différend de la Val-, XXIII , 2 Sa lettre au carpour le supplier de lui obtedignité de marcchal de Fran-XIV., 439. Il est legèrement au siege d'Alais, 114. Est e auprès de Monsieur pour er de la bienveillance du Roi, XXV. 85. Rend ramener . e au Roi des pretentions de eur et de ses conseill. Le Coiet Poylaurens, 87 Terit au al sur le meme sujet, car l'résoir la qualite de general de e remie dans la Champagne, emande an Roid- l'argent pour r aux depenses necessairés de mee, en recoit, et ne fait rien qual a l'almème proposé, , 168 l'at charge d'alassue Casal, on il fait entrer des de du lior, details ace sujet. at tradeat devant one comau. XXVII. 70. et condamne ie compublic de peculat, conus, Cartions, etc., est exe-in place de Greve, †3. Sa nce, son elevation, son carac-Son ingrantado envers le al . " la pouse à la defeuse : sons font imprimer en sa . 78 Richelien - Details maniere dont il est arrête, et temportement, XXXII, 153. tre au Roi, 156. Details sur son proces et ses derniers momens, 161. Sa résignation en mourant, 163. (Mem. de Pontes.)

MARILLAC (Michel de), garde des sceaux, opine pou**r la paix dans** le conseil de la Reine mère, ap**rès le** rapport de Richelieu sur l'**inatilité** des negociations, pour la pair, NVI, 86. Acquiert une grande influence sur l'esprit de la Reine mère. l'indispose contre le cardinal : ses lettres à ce dernier, 129. Il refuse de se rendre a Grenoble auprès da Roi, 130 Sur un nouvel ordre de S. M., il se rend le plus tard qu'il peut a Grenoble , 135. S'excus<mark>é de</mark> sa lenteur au cardinal, 136. Ses craintes affectées sur la santé du Roi : ses plaintes sur l'état des affaires. ses protestations d'attachement au cardinal , 199. Il recuit ordre du Roi de lui remettre les sceaux, 429.

MARINE TRANCAISE. Ce qu'elle fut sons la première race . Charlemagne fonde une marine; elle dégenère sons ses successeurs, I XXIV, 221. Philippe-Auguste eut des vaisseaux; Philippe le-Bel et Philippe de Valois remontent la marine, 22a. Charles y en fait construire, et dévaste les côtes d'Angleterre ; Charles vi prepare un armement considerable. 03. Quel en fat le resultat ; nouvelles flottes de ce roi, 224. Sous Charles y n., Pierre de Breze fait une descente dans le comte de Kent, Charles vin releve la marine; ce qu'elle fut sous les regnes suivans, 115 Henri iv sent la necessite de la retablir, 2 :- Ri belieu reprend les projets de Henri (v., 236 - Louis XIV favorise les armemens, 331. Institue un conseil de commerce, encourage par des primes la construction des n wires marchands, consoblit le commerce maritime do Forte impul sion dounce a la marro, por ce mo narque, 203. Guerre martime sontenue par ce prince (ci). Il coce im port a Rochetort against ses arsenaux et ses megastes, fonde des écoles de morne, etc. Duquesne Fombarde Alger Gen's est homhardee, Bi l'ourville défait les

se de France
seie, fait part
que itions du due
amnodement,
se conférences
et, 274. Il rend
es negociations
es se mort, 303.
es de) prédit l'élet du château
1111, 16.

u dec de ) est déle gen, et accusé
t X VIII, 131,
le gène d'être
est, 133. Lui
man avec moopt de souleoo, 139. If
pr. Engène
aggiverre le fils
lii. (Môn. de
paur les priXXVI, 57. If
brosse Anne, qui
est de l'ar-

head) delbarque à de fault de S.-1 XXVII, 161.

, est arrèté, perferment à être billé one astiro Rome; le peu-

The Chur-

de) passe en la jeune roi pabliquement de la ville de

Manaan M. de Mittas de pared-

tre amoureux de mad. las qui lui répond; suite de faire, LXV, 105. Manse (le duc de) pre

MARKE (le duc de) pro Reine mère et à Monaleur livrer de Richelieu ou tuer, XXXI, 153. Marsillac (le sieur) est

MASSILLAC (le sieur) est
mené prisonnier à Ances
complice d'une cabale fu
tre Richelieu , XXIII, to
à la flastille summe avac
neissance du dessein de la
Chevrouse de fuir en Espe
mis peu après en liberte, 1
Massillac (le pr. de).

La Rockefone and (le du Massitate, fils du duc chefoocauld, est mis a poor sa querelle aver Biss 4:5. (Mim. de Montpen est blessé dans un combitrois escadrons espagnol cadrons franc. L. 166.)

trois rescalrons espagnol cadrons franc., L., 466. (. Marshlace (l'abbé de), Richelieu de ramasser sions, parvient à secourie. XXIII, 348. Pait de no forts pour faire entrer des dans le fort S.-Martis, vient à faire passer uot li de Ré, 375. Noms des qui la commandent, 378.

Marky on Marche.
Catalogue, est arrêté en m
que le pr. de Condé, XX
(Introl.) — XXXIX, 8
fortune de ex prince, 3
de Mesteville.) — Out
talogue, et se jette den
guedoc, XLV, 433. [Mis— Il est arrêté, et mis du
delle de Perpignan, apr
sonnem, du pr. de Condé
Est remis en liberté, et ;
(Catalogue, 3on. Revient ;
joindre le pr. de Condé, 3
glot.) LII, 311. — Pour
rin le fait arrêter après I
mement du pr. de Condé,
Il veut se suver de pr.
casse une jambe, 334. (1

Massa (le comte de), Espagne pour remplacer ■car de France, duc d'Harcourt, ccompagne Philippe v de s son oyage de Barcelone, LXXII, 76

I souffre heaucoup de l'irresolution le Philippe, Sr. Feit voir au mi-feite Turcy tous les inconvéniens les conston des Pays-Bes à la Franer l'Espagne, conton présentée en ministre comme devant être cuse aux deux pays, 85. Il

noe la grandesse d'Espagne, 183. post le cordon bleu, 184. Cassin (le haron de) et le marq. E CASTELEAU sont blessés à la he-fille de Nordlingen, LVI, 368.

MARTIR D'ARAGOR (don), géné
male espognol, entre dons les Etats du

males de Parme, qu'il ravage, XXIX,

1555. Veut empêcher le secours en
males dans Brême; combat livre à

males consider le mours entre dans

Mis occasion; le secours entre dans place, XXX, 370. mola place, XXX, 370.

h. MARTINEAU, conseiller des requètes. Sa femme fait hattre le tambour, et commence les harricades
dans son quartier, XI, 11, 22. Il
demande à la Reine la liberté de

Brounel, 24. MARTIRIQUE (les habitans de la )

on defont de leur gouverneur et de lour intendant, et restent tranquil-les et soumis au Boi, LXXVI, 280. Mantinozai (medem.), nièce de Manerin, et sœur de la princ. de Conti, est marice à Complègne su pr.

de Modère, XLII, 22.

Mascarras (Simon de ) rend la ville de Bolaguer au comte d'Har-

sille de Balaguer au comte a mar-court, L, 25.

Massa (don Francisco de Toral-to, pr. de), accipite malgré lui le titre de capitaine général des Napo-litains; parvient a ménager un trai-te avec le vica-roi, LV, 3o. Devient suspect; est manueré, 31 et 119.

Massor, conseiller au parlem. de Bordenux, est chargé de loger chez lui Le Condray-Montpensier, auvové par le doc d'Orléans pour envoye par le duc d'Orléans pour

megocier avec le parti des princes; instructions qu'il reçoit de parti à cet égard , I.HI, 499. MATHA (le comte de) ost tue au

passage de la Somme par les Impériaux, XLIX, 126. Myrux (le comte de) est tue au

MATHA le contre de est tue au siège de Turin, NLIX, 290.
MATHAS, archiduc, frère de l'empereur d'Allemagne, est appelé par les seigneurs catholiques des Pays-Bas pour les gouverner; à quelles conditions il est reçu per

les seigueurs protestans, XI, 419. (Précis de l'hist. des Pays-Bas.)— Il fait clire son beau-frère l'archiduc Ferdinand son successeur au royaume de Bolième, XXI bis, 481. (Mém. de Richelieu.)

MATIGNON (François de) suit le parti de la Fronde, c**onduit en Nor**mandie par M. de Longueville, XLV, 17.

MAUGUELEN, grand vicaire de

l'eveque de Bazas, est conduit à Port-Royal des champs, où il est reçu counne directeur spirituel, et traite comme un souverain, XXXIII,

MAUMONT, capit. aux gardes et marechal de camp, assisge Londou-derry pour le parti de Jacques 11; est tue pendant le siège, LIX, a63. ( Mém. de M. de \*\*\*.)—Est tué en Irlande, en allant reconnoître la place de Londonderry, LXV, 99. (Man. de la cour de France.)—

Est tué en Irlaude au combat de Pennihon, 3(2. (Berwick.) Penninon, 312. (Herwick.)
MAUPAN (le capit.) fait entrer
des provisions au fort S. - Martin,
XXIII, 371. Est abordé par plusicurs chaloupen, et tué, 387.
MAUPERTUIS M. de) est chargé
de transferr M. de Lausum à Bour-

bon, XLIII, 423.

MAUR TAUPADEL (le général) enlève en Alence le quartier des Crontes, XXX, 327. Est fait prison-nier au combat de Wiltsenbeim, 328

Mavaz (le comte de ) vient de-mander à la Régente le reuvet de Masarin , XXXVIII , 249 Chasson faite a cette occasion contro lut, 252. (Man. de Motteville.)—Il est el gé par le pr. de Conti de prope ena conférences de Ruel l'expelsion

de Mazarin, XI.V., 26. (Mem. de Retz.) — Est blessé et fait prisonnier dans un combat saughant livre près de Libourne, XLVIII, 79. (Conrart.)

MACRIGARD est condamne aux galères pour avoir composé un almanach où il predit la mort du Roi, des malhents a la Reine, une grande prospérite a M. le prince, etc., XVII, 35.

MACRIGA, pr. de Nassau, prend

MACROLL, pr. de Nassau, prend Rhinberg, et se dispose a attaquer Bois-le-Duc, IV, 58. Manque perdre ses affuires et sa reputation au siège de cette ville, 71.

MAURICE in NASSAY, fils de Guil-laume 1, pr. d'Orange, est revêtu des dignites de son père à l'âge de 18 ans, XI, [28. Recoit des Etats le commandement general des troapes, retablit la discipline, et tient en échec les forces espagnoles , 431. Il remporte une victoire signalee près de Nieuport, 436. S'oppose de toates ses forces a la paix. No Précis de Clast, des Pars-Bas — Raisons qu'il fait valoir, 450. It cerit aux villes des Provinces-Unies pour les disstader de faire la trève, XIV, (89) Fraité de partage fait entre les princes d'Orange, Moirice et Henri de Nassau, frètes, p. r Lintervention d's amb issadeurs de France et d'Angleterre, XV, 502, Vegomat, de Jeann n.\—II se reunit a Macstricht ( l'armee fran-gaise , XXVIII , 3) r. Prend la ville de l'irlemont par a soit, 3 1. Assiege le fost de Schench, 334. Praite secrétement de la paix aveles Espagnols, sans en faire part au roi de France, 387, bait resoude les Etats de Hollande a assembler promptement une armie et des vaisseams pour attau or les Lepagnols de plusieurs (600), XXIX, 2006. Prend Br. da., 522, Olijections qu'il oppose a la proposition d'une trève generale XXX, 38. Il atrager et prend le tort de Callon, o cil si fortifie, 253. Etourdi de la mort d son fils, qui est tue dans une atte que, il abandonne le fort avec perte.

255. Entreprend le siège dre , qu'il est oblige de le (Mém. de Richelien MAURICE, card. de Sav

gre la defense de Madame, due de Savoie , s'achemin rendre auprès d'elle, XXI forcé de s'en retourner av 59. Mem. de Richeleu. eu dans Nice , XIAX, 24 nit avec son frère le princi pour reconnoître la dache régente de Savoie , 357, 3 sa nièce, et prend le nom Maurice , 378, Sa mort, Maryanares, sergent d

MACVILLIERS, Sergent destine à l'attaque de Fribe. 355

MATEURE de due de le chef de la Ligne, et ron-lement de titre de Louis de l'État et conronne de choisit un grand conseil d L. itt Valattagier Jes Henri a Tours, d'on il e se, 115. Proclame ror le de Boarbon, 118. Sa let d'Espa, ne po ar implerer cours, 199. Il forme un ... ment plus resulter, pour au parti d'Espagne, ils perte de la l'araille d'Evy one proclamation pair re Parisiens, 31 Charge 1 Nemours et le cheval, d'A commundement de le ... x Change le corps in mich compose d'hommes mode Before aux Seiz la perr faire arrêter le pro-c! Bri Vient a Paris pour rep Seine, 157, Force Bassy-lui condie Le Bastille, f. quatre des complices de L president Brisson et de se barelier et Farda, 🙃 📭 peine de mort les account 1 tes, ch, Lait decid a pale bui sara acceptor d'i-c aux deputes des Pauts des gas of alls out accepts 1 de Trente, or e Malare

porlement de Paris,

converneur de cette ville, e Paris, où il ne se croit rete , 176. [Introd \—As-tignac - le - Comte , qu'il composition, 357. Atta-ib. de la ville de Tours, ire après les avoir ruines, pendre les meurtriers du won , 11 , 39. Projette de la Bourgogne un État in-, 297 Fait sa soumission 8. Vient le saluer à Monueil qu'il en reçoit, III, sur cette entrevue, 8 (, roy.) — Sa mort, XVI, Im de Pontchartrain. 1 20 ir ou Maisi Henri de duc de la est envoye en our demander en mariage Glie aince de Philippe m, . Quitte la cour sans conplusicurs wigneurs, quel etexte; ils mettent has les le traite de Ste.-Mene-l. Foir les art. Maine, Marie de ', et Loudan. r, auteur d'un livre sedi ile de la Monarchie aris qui est supprime par or-cine mère, XXI 60, 108. teine mere. orier, mestre de camp, siège de Castillon d'Am 1. 121 Thomas Aniello. 1110 ent appele , vendeur devient le chet d'une seus Naples, L., 75. Est tué me suspension d'armes. glat IN . 17 et suis thef d'une sedition a Na-II, lo et suiv Progrès de ion, 31 Hest du general es, son portrait, son ca-ly Son pousoir pendant que d'ira son règne, 35 II rith aptione jour, 37 Sa Hom de W de

acra confident du mare. namo e Carrete, et couduit lle, XXIII, 72 18 - Jules Y, charge de trai-sart du dec de Savoir pour

7, 72. Empêche par son courage qu'une bataille soit livrée, 74. (No-tree. — Fait au marech de Crequi, de la part du Pape, et de concert avec le duc de Savoie, des propositions d'accommodement, XXV, 295. Vient à Lyon trouver Richelieu pour lui proposer une suspension d'armes, 385. Va trouver le Roi a Chambéry pour lui proposer un traite de paix, XXVI, 96. Revient a S -Jean de-Maurienne annoncer qu'on n'a point fait de réponse aux articles de la paix, 138. Motifs des ennemis pour la recter, (39. Il remet au Roi une relation de son voyage de Chambéry a Furin , et de Turin à S.-Jean-de-Maurienne, 140. Revient trouver le cardinal, avec un recit de ce qui s'est passe au sujet des negociations, et avec de nouvelles propositions, 232. Mande au cardinal ce qu'il a fait auprès du duc de Savoie pour le rap-peler au service du Roi, et la réponse qu'il en a recue, 241. Parvient a faire conclure une trève de douze jours entre les armees conemies, 266 Propose une trève generale, à des conditions qui ne sont acceptees qu'avec des modifications, 367. Vieut offrir la restitution de la ville et du château de Casal au moinent où les armees ennemies sont en presence, et prêtes a engager le combat, 337. Est envoye nonce extraordinaire en France, XXVIII, 170 Est rappele par le Pape a la sollicitation des Es-pagnols, NNN, 72 (Richelieu) — Empre le qu'on ne livre un assaut à Casal, fait conclure lapaix, XXXII, 132. Trahit les Espagnols et sauve l'armée française, (39, Mém. de Ponter — Motifs qui le détermi nent a morier Louis XIV a une prin-cesse d Lspagne : XXXIV : 316. L'ab finauld -- Acte de foiblesse qui lui ature le mepris pu blic, et devient la source des trou bles de la Fronde, 595 Il entre en negoriation avec M. le prince, signe on traite avec lor, [34]. Lavorise sous main des assemblees de nobles-

se qu'il prend soin de faire rompre

(Conrart.) Mauregand est condamne aux galères pour avoir composé un almanach où il predit la mort du

Roi, des malheurs à la Reine, une

grande prospérité à M. le prince, etc., XVII. 35. MAURICI, pr. de Nassau, prend Rhinberg, et se dispose a attaquer Bois-le-Duc, IV, 58. Manque per-

dre ses affaires et sa reputation au siège de cette ville, 71. MAURICE OF NASSAU, fils de Guillaume i, pr. d'Orange, est revetu

des dignites de son père à l'age de 355 18 ans. XI, [28. Recoit des Etata le commandement general des tronpes, retablit la discipline, et tient en échec les forces espagnoles, 431. Il remporte une victoire signalée près de Nicaj ort, 436. S'oppose de L. 111. Va attaquer les dels re

toutes ses forces à la paix, 140. Preces de Clast. des Pars-Bas. Raisons qu'il fait valoir, 450. Il ecrit aux villes des Provinces-Unies pour les dissuader de faire la trive, XIV, 989. Traité de partage fait entre les princes d'Orange, Muirice et Henri de Nassau, freres, par Lintervention des ambassadeurs de France et d'Augleterre, XV, 502. ( Negociat, de Jeann n. - 11 se reunit a Maestricht a l'armee francuise , XXVIII , 351. Prend la ville de Tirlemont par as aut, 324. Assiege le fort de Schench, 334. Traite secretement de la paix avec les Espagnols, sans en faire part au roi de France, 187 Lait resondre les Etats de Hollande a assembler promptement une armie et de cyaisseaux pour attau or les Espagnols de plusicas cores, AMA, 2001.

Prend Br. da. 527. Olyctions qual oppose a la proposition danc treve generale XXX : 33. Il attaque generale et prend le tort de Callon, oa al se fortifie, 253 Etoerdi de la mort de son fils, qui est tue dans une atta-

que, il ab indonne le tort avec perte,

255. Entreprend le siège de Gedre, qu'il est obligé de lever, ? Mem. de Richelieu.)
MAURICE, card. de Savoie. m

MAYE

gré la défense de Madame, veuvre duc de Savoie, s'achemine pour-rendre auprès d'elle, XXX, 4, E force de s'en retourner avec beat 59. (*Nom. de Richelieu.*) — t · · ·

en dans Nice .XLIX, 210 Se 🕾 nit avec son frère le prince l'acte pour reconnoître la duchesse come regente de Savoie, 377. Se mors sa nièce, et prend le nom de pro-Maurice, 378. Sa mort, 11 (Montglat.)

Macvilliers, sergent de late . est tue à l'attaque de Fribourg, I V MATERNE (le duc de l'est el a rechef de la Ligue, et reçoit d... lement le titre de Leuten sende l'État et couronne de France : choisit un grand conseil de l'Uses

Henri a Tours , d'où il est r perse, 113. Proclame roi le careza de Bourbon , 118. Sa lettre ». d'Espagne pour implorer son e cours, 119. Il forme un content ment plus regulier, pour l'oppo-au parti d'Espagne, 131 April perte de la bataille d'Ivry, d'<sub>1</sub> 2 s une proclamation pour rasser Parisiens, 133, Charge le die 2 Nemours et le cheval, d'Aumai

commandement de leur ville, 😘 Change le corps municipal, et compose d'hommes moderes, Refese aux Seize la permusi us faire acrèter le presid. Brisson, i Vient a Paris pour reprimer : Seize, 15-, Force Bussy-Lecker lui rendre la Rustille, fait perquatre des complices de la mort : president Brisson et des conseins

peine de mort les assemblees son ies, cho hait decider par les i :... que la trève general» proposes se le hoi sera acceptee, 170 l'errei aux deputes des Etats de se retire apres qu'ils out accepte le con-de Trente, 170 Malgre les 290

Lareher et l'ardif. 158 Defende

ations du parlement de l'acis, il change le gouverneur de cette ville, ( 5 Quitte Paris où il ne se croit plus en sarete : 176 | Introd - Assiege Montignac de Comte : qu'il prend par composition, 357 Atta-que les taub de la ville de Tours. for Selectic apres les avoir raines, (18) Lait pendre les meatriers du presid Prision II to Projette de se fare de la Bourgogne on État in eleperal into 1977. Fait sa somnission en 1947, post Vient le saluer a Moncon V a combiguit en recort, III,

Details our cette entemon \*\* Details surfectte entrevue, 8
 Of commerce >= Samort, XVI, Mon. de Pontebartiain

Marraya og Mayre Henri de Larrano, al cade destanvove in Espain que a dem inder en marige Ebitació delle ance de Philipperis, MIN of Quite la cour suiveon and African sugments and of the profixe adsirettent basics ame par le traite de Ste Meio ho II (S. Lee Lee art. Main Meio Marg de let Lorden Meio vollact ar d'un livre soli ne aviatt d'alcha Monarcha ar s

ar, parest eapprime por or letterie mere XXI *b*ec 198 In all Latination makes Moreover mostro de comp. 20 to a concede Castillor d'Am. 20 to 10 pc;

MARKONE - 11 omas Anello

of AVIII harts av Progre de 1 VIII have says Program designation of the second portrait sources as a second portrait sources are second person right via Have second person right via Have second person de Maria d

To Original Correte at conduct field all XXIII rea My case file a charge de tra-co de log conducto de Savoje pour

la paix, echoue dans sa negociation, N. 72. Empêche par son courage qu'une bataille soit livree, 74. (No-nce. — Fait au marech, de Crequi, de la part du Pape, et de concert **ave**c le duc de Savoie , des **propositions** d'accommodement , XXV , 295. Vient a Lyon trouver Richelieu pour lui proposer une suspension d'armes, 385 Victrouver le Roi a Chambery pour lui proposer un traite de paix , XXVI , gó. Revient a S.-Jean de-Maurienne annoncer qu'on n'a point fait de reponse aux articles de la paix, 138 Motifs des ennemis pour la rejeter, (36). Il remet an Roi une re-lation de son voyage de Chambery a Furin, et de Turin à S.-Jean-de-Mastienne, vjo Revient trouver le cardinal, avec un récit de ce qui s'est passe au sujet des negociations, et avec de nouvelles propositions, 232. Mande an cardinal ce qu'il a fait au-pres du duc de Savoie, pour le rap-peler ac servier du Roi, et la réponse qu'il en a reche, 2/1 Parvient a faire conclore une trève de douze pou sentre les armers e**nnemics, ali**6-Propose une treve genérale, à des conditions qui ne sont acceptees qu'avec des modifications, abj. Vient offer la restitution de la ville et du chateau de Casal au moinent où les ames commes sont en presence, et préte à engager le combat, 337 Latenvoye nonce extraordinaire en France XXVIII, 170. Est rappele par le Pape a la sollicitation des Es-parnels, NN, 70 Richelieu )— Empire le qu'on ne livre un assaut à Casil . Lut conclore la paix. XXXII (3). Trahit les Espagnols et sauve Larmic française, (3) ( *Man. de Pout i —* Motus qu<mark>i le determi</mark> nent a merier Louis Xiv a one prin-cesse of Espagne - XXXIV., 316. Lat linuild - Acte de foildese quel a ature le <mark>mepris pu</mark> blic, et devient la source des trou-bles de la Frembe, ign. Il entre en negociation (vo. M. le prince; signe on tratte avec bit. 134. Favorise sous main des assemblées de nobles or qu'il ce nel soin de faire romper

de Mazarin, XLV, 26. (Mém. de Retz.) — Est blessé et fait prisonnier dans un combat sanglant livré près de Libourne, XLVIII, 79. (Concart.)

(Conrart.)

MAUREGARD est condamné aux galères pour avoir composé un almanach où il prédit la mort du Roi, des malheurs à la Reine, une

grande prospérité à M. le prince, etc., NVII, 35. Macrice, pr. de Nassau, prend Rhinberg, et se dispose à attaquer Bois-le-Duc, IV, 58. Manque per-

dre ses affaires et sa réputation au siège de cette ville, 71. MAURICE DE NASSAU, fils de Guillaume 1, pr. d'Orange, est révêtu des dignites de son père à l'âge de 18 aus. XI, 428, l'écoit des États

des dignites de son père à l'age de 18 aus. XI, 428. licroit des États le commandement general des tronpes, retablit la discipline, et tient en échec les forces espagnoles, 431. Il remporte une victoire signales pais de Nigarort, 176. Sons age de

Il remporte une victoire signaler près de Niem ort, [36, 8] oppose de toutes ses forces à la paix, (10, Précis de Unit, des Pays-Bas.— Raisons qu'il fait voloir, (10, II cerit aux villes des Provinces-Unies pour les dissuader de faire la trève,

pour les dissuader de faire la trève, XIV, 585. Traité de partage fait entre les princes d'Orange, Manrice et Henri de Nassau, frères, p.a. l'intervention des ambassadeurs de France et d'Angleterre, XV, 502. (Negociat, de Jeann n. — Il se

(Aegocat, de Jeanna, — Il se remit a Maestricht a Farmee francaise, XXVIII, 3 (1) Prend la ville de Tirlemont, par as aut., 3 (4) Assiège, le fort, de Schench, 334. Fraite secrétement de la paix avec les Espagnols, sons en faire part au roi, de France, 487, bait resondre

les Espagnols, sans en faire part au roi de France, [87] Fait resondre les Etats de Hollande à assembler promptement une armée et des vaisseaux pour attau ier les Espagnols de plusie à « co es, NNI», aon. Prend Frada, 5 m. Objections qu'il oppose à la propositie à d'une treve generale (NNX), 33. Il attaque

generale XXX, 338. If attaque et prend le fort de Callou, où il se fortifie, 25). Etourdi de la mort de son fils, qui est fue dans une attaque, il alemdonne le fort avec perte, 255. Entreprend le siège de Gedre, qu'il est obligé de lever. (Mem. de Richelieu.) Maunce, card. de Savoir, segré la défense de Madame, verve

duc de Savoie, s'achemine por rendre auprès d'elle, XXX, j. 2 force de s'en retourner averben 59. (Men. de Richeleu. — 100 con dans Nice. XLIX, 230 x mit avec son frère le prince l'accepour reconnoître la duchesse non pour reconnoître la duchesse non

régente de Savoie, 357. Se mer sa nièce, et prend le nom de per-Maurice, 358. Sa mort, 11 ; Montglat.) Mayvillièrs, sergent de bate e est tue à l'attaque de Fribourg, 13 355. Mayeuve de duc de estelepchef de la Ligue, et revoit d. « lement le titre de Lemen genes

chef de la Ligue, et recoit de le lement le titre de leculen graca de l'Etat et couronne de France e choisit un grand conseil de l'Usa L, 111. Va attaquer les deux re Henri a Tours, d'où il est repesé, 115. Proclame roi le cariss de Bourbon, 118. Sa lettre e

se, 115. Proclame rol le carina de Bourhon, 118. Sa lettre of d'Espagne pour implorer su e cours, 119. Il forme un goiven ment plus régulier, pour l'opper ment plus régulier, pour l'opper au parti d'Espagne, 131 April perte de la bataille d'Ivry, il partiue proclamation pour rass en Parisiens, 133. Charge le du t Nemours et le cheval, d'Aumaincommunicement de leur ville, la Change le corps municipal, et

compose d'hommes moders, c Refose aux Seize la permissafaire arrêter le présid. Brissa d' Vient a Paris pour réprince seize, 157. Force Bussy-Leire lui rendre la Bastille; fait perquatre des complices de la met a

president Brisson et des conserfaire her et Tardif, 158. Defendse peine de mort les assemt less sentes, 1 op. 1 ait décider par les finque la trève génerale proposer se le loi sera accepter, 1 no 1 emeraux députes des Etats de se retire après qu'ils ont accepte le contr

de Frente, it Malgre les ave

sitions du parlement de Paris, change le gouverneur de cette ville, 175. Quitte Paris, où il ne se croit plus en súre te, 176 Introd — Assige Montignae de Comte, qu'il seguidour communition, 357 Attaque les taubs de la ville de Tours ; 117 Se retire après les avoit raines, 118 Lait pendre les meartriers du presid, Prisson, II. 39 Projette de se faire de la Bourgogne un l'tat in dependant, 195. Pait sa soumission an Per 408. Vient le saluer à Moneca x, accord quil en reçoit. III , ... cette entievae (8 Off conom roy -- Sa mort, XVI, 400 - Mem de Pontchartrain N XVI (18) (190 Mari

Maxissa or Maxis Henri de Lorrages of code a est envoye en Espaços y en demander en mariage Í loseit Í fille auce de Philippe III , XLIX († Quite la cour sais con and fill against segments, apart est be represent the metrent basics num par le trate de Ste Membro H. S. Jean be art. Main. Meter Mars de let Lordon.

Kara Mara da et Lordin Mara sa a atar dan liyre seh the Viatit L. J. La Monarchie are to rate an quiest supprime par or dread la Bein mere XXI his 168 Microsca i mestre de compe, est to the following American the total or of American to the state of the state of

Mercy of Californias Anallo վերց առունագրինը։ vende a dhale dea ar le chet dage se hes a dan Niples, L. 75 Let Ca point of the expension durings Marglat IV 17 et suiv If devicated of dame sedition is No (1) IAMI, Jack Say, Progress de dition 33 Heat diagnoral it is the majoritant, son care to be a person pendant.

So a person right to H. post to critic september in the Santon Santon Co. Mos. do M. do ...

Maria de la constitución de maio . **1 • O**mara. a tarete strondur and a sile XXIII 🖘

Me cues l'ales charge de trac e e de la preside des de Savoie pour

la paix, echoue dans sa negociation, N. 72. Empèche par son courage qu'une bataille soit livrée, 74. (No-nce — l'ait au marech de Crequi, de la part du Pape, et de concert avec le duc de Savoie, des propositions d'accommodement, XXV, 295. Vient a Lyon trouver Richelieu pour hii proposer une suspens<mark>ion d'armes,</mark> 385 : Va trouver le Roi a Chambery pour lai proposer un truite de paix , NNT, 96. Revient a S.-Jean de-Maurienne annoncer qu'on n'a point fait de repouse aux articles de la paix, 138. Motifs des ennemis pour la repter (36) Il remet au Roi une re-lation de son voyage de Chambery a Forin , et de Torin à S.-Jean-de-Mauricane , 1 jo. Revient trouver le cardinal, acec un recit de ce qui s'est passe an sujet des n**egociations, et** avec de nouvelles propositions, 232. Monde au cardinal ce qu'il a fait au-pres du duc de Savoie pour le rap peler au service du Roi, et la réponse qu'il en a recue, 241. Parvient a faire conclure une trève de douze pou centre les armec**sennemies, abb**i Propose une treve generale, à des conditions qui ue sont acceptees qu'avec des modifications, 267. Vient ofter la restitution de la ville et du chateau de Casal au monnent où les armees emissies sont en presence, et prets a engager le combat, 337 Estanyoye nonce extraordinaire en France, XXVIII, 150. Est rappele par le Pape a le sollicitation des Es-parades XXIX, 79 Richelieu )— I mpéche qu'en ne livre un assaut à Cased, that conclure lapaix, XXXII. 13a. Trabit les Espagnols et sanse Larmee francaise, (30, f. Man. de Ponts — Monts qui le determi nent america Louis XIV a une prin-cesso del spagne (XXXIV), 316. L'ab friandil --- Acte de foildesse qual a attire le mepris pu fdie, et devent la souve des trou hi ll entre en blesde Li Franck ne occation avec M. le prince, algue on traite evec lor 134 Enverier was man des assemblers de nobles or qu'il presid som de faire rompre

lande n'accorde au roi d'Espas

une suspension d'armes, Ji lin-

ensuite, 436. Trompe M. le prince, 443. Moyen dont il se sert pour re-fuser à l'abbé La Rivière le chapeau de cardinal qu'il lui a promis, 444 Rassuré par la soumission des trois provinces où la cour s'est rendue, il commence à ne plus se contraindre pour les frondeurs, 456. Se rend sur la frontière, et reprend Rethel sur les Espagnols, 465. Quitte Pa-ris, et se rend à S.-Germain, 470. Fait sortir les princes de prison, avant que les ordres de la Reine pour les délivrer aient pu être exéeutés, 473. Son ressentiment con-tre mad. de Chevreuse, 483. Il conseille à la Reine de faire retirer les trois ministres Le Tellier, Servien et Lyonne, pour ôter à M. le prince tout prétexte de mécontentement, 505. Motifs qui le déterminent à revenir à la cour, 517. Il amène des secours au Roi contre M. le prince, 519. Son eloignement pour la Reine; il travaille à se conserver bien auprès du Roi, 520. La cour change de face, 521. Il essaie de contrebalancer le crédit du duc de Bouillon, 529. Il quitte encore Paris, 530. Y rentre solennellement, 541. (La duch. de Nemours.) — Son carac-

pos du cardinal qui donne a 🗪 🖘 nemis un grand avantage sur la. ... Pendant la maladie du jeune Ra : recherche l'appui de l'abbe de la Rivière, 54. N'ose resister aux me-. Exige des cours souver-ses le parlement excepté, quatre acce de leurs gages par forme de pra & Fait enlever un président et us conseillers de la cour des aids, s cinq trésoriers de France, 60 Car seille à la Reine d'obtenir du perment, par voie de negociatico : qu'elle ne peut arracher de fore, 5 Prie Gaston de se porter puur sdiatrur; assiste aux conference es s'ouvrent au Luxembourg; sa na tion le rend ridicule, 62 Il car la Reine, et propose babilement scul parti convenable pour apart la révolte qui menace la corr. ; Empèche la Reine de faire arrete quelques conseillers des plus lec-ticux, 78. Essaie de gagner le cus-juteur, 80. Exile Chisesuncul es Berri; fait enfermer Chavigny a vis-cennes, 81. Met la dernière man au traité de Westphalie, 85. les duch. de Nemours. ) — Son carac-tère; sa dextérité dans les affaires, XXXV, 22. Il profite habilement des premières divisions de la cour pour se maintenir dans le ministère, 26. Il s'occupe à former un minisporter à la chambre des compte tère dont il puisse disposer seul, 30. une déclaration qui autorise prèts sur les tailles, 89. Est forces la retirer, 90. Emprunte 800, 100 i Premiers actes de rigueur, 35. Il affecte une modestie et un désintéressement qui contrastent avec le faspour regagner les troupes de Tues pour regaguer res utoupes son prevenir se ne, 111. Travaille à prévenir se negociation qui vient de s'ouvrir se tre mad, de Longueville et Gasta, determine la Reine à négocier set te de son predécesseur; il répand les graces avec profusion; est décla-ré premier ministre, 36. Fait arrêter le maréchal de la Mothe, 38. Sa foiblesse à l'occasion du curé de S.le parlement, 112. Pour combeur Eustache, 39. Il dissipe les brigues les prétentions des généraux de la Fronde, il lui suffit de les rendre pe les prétentions des qui se forment contre lui, 41. Cherche à gagner les femmes de la cour; marie la princ. Marie au roi de Pobliques, 122. Il transporte la cost dans Amiens, et la fait ensuite retrer à Paris, 130. S'occupe de m logne, 16. Propose au roi d'Espagne sa nièce avec le duc de Merceu. une paix séparée; prévoit que la suc-132. Tache de ramener M. le per cession d'Espagne peut échoir a un prince français, 47. Embrasse la depar les promesses les plus sédui sense des Barberin, 48. Obtient le 133. Souscrit sans peine aux enque

3

mens que le prince lui propose, 136. Fait courir le bruit que les frondeurs ont le projet d'assassiner le pr. de Condé, 139. Fait répandre contre eux les bruits les plusalarmans, 141. Les nuages dont il a voulu envelopper sa conduite sont dissipés ; il ca-saie néaumoins de compromettre le coadjuteur, 152. Son intentiou est de brouiller le prince avec les fron-deurs, 155. Il recherche l'appui de ceux-ci pour faire arrêter le prince, 148. Ne neglige rien pour le rassu-rer, 151. Relégue les deux princes-ses de Conde - Chantilly, 157. Pour apaiser les frondeurs, il augmente leur puissance; emmène la cour à Fontainebleau; malgre ses engagemens avec la Fronde, il la conduit jusqu'a Libourne, 177. Va rendre visite a la princ. de Conde; comble de temoignages d'amitie les dues de La Rochetoucauld et de Bouillou, et Lenet, 183. De retour a l'ontaine-bleau, il repand contre le coadjuteur les bruits les plus odieux ; attire Gaston a la cour, 187. Cherche a brouil-Ler le condjuteur avec madem, de Chevreuse, 10,0. Rentre à Paris avec 500 chevaux, après la defaite de Tu-renne devant Rethel, 192. Il preud le parti de sortir de Paris; se rend à S.-Germain, 198. Va au Havre; delivre les princes, se retire en Allemagne, 203. Il rentre dans Sedan avec que armee de 8,000 hummes, 220 Lutre a Epermay, 231. Vient a Gren et a Selles, 233. Reprend une plus grande autorite; cherche a s'emparer de l'espeit du jeune Roi; travaille a detroire le credit de la Reine, 33. Conduit la cour à Tours, 235. Bappelle Le Tellier, Lyonne et Servien ; exile Châtenuneuf ; conduit la cour a Blois, 238. Dispose à Gien tous les preparatifs d'une retraite, 255 Negucie puissonment à Paris, 250. Transporte la cour à Pontoise; veut y etablir un parlement, pour l'opposer a celui de Paris; bon mot de lienserade sur ce parlement, 261. Mazarin demande su Roi la parmis-sion de se retirer ; se rend dans les Ardennes , d'où il gouverne l'Etat. 262. Va joindre Turenne avec des troupes qu'il a levées dans le pays de Liége: emporte avec lui Bar-lede Liege; emporte avec lui Bar-Duc; rentre solennellement à Perle, 271. Par son habileté, il amène le peuple de la province de Guienne à suivre l'exemple de la capitale, 272. (Introd.) — Comment il cherche à s'assurer de l'esprit de la Reina avant la mort de Louis xIII, XXXVI,80. Il conseille au Roi d'établir un régent, et de limiter son pouvoir, 61. Demande à la Reine la permission de se retirer ; accepte avec reconnoissance les offres qu'elle lui fi 86. Son aversion pour l'évêqu Beauvais, 100. Il fait révoqu er l'évêque de nomination de ce prelat au cardina-lat, 101. Muyens dont il se sert pour s'elever à l'autorité d'un pression ministre, 104. Folblesse du minis-tère à l'occasion d'une sédition du peuple de Paris, 112. Mazarin tom-be dangereusement maiade, 113. Sa conduite foible envers le parlement, 126. Il ne s'occupe qu'à tenir des sont dans le service, 127. Il fait ar-rêter Pierro Broussel, 128; le fait elargir le lendemain, 129. Pormadé que les grands prendrent son parti, il inspire continuellement le vesgenner à la Reine contre le parlem, 131. Fait arrêter un officier du parlement qui le trahit, 13a. Fait sertir le Rui de l'aris, et la conduit à S.-Germain, 134. Envois ses attess à Sedan; fait en sorte que les Parlsiens aiest recours à son interes sion, 151. Ecoute les propositions que lui fait faire l'archidac, 252. Fait accorder un présent de 1,000 écus à M. de Bouillon, 158. Pour mettre dans ere intérêts les de d'Eperson et de Bouillon , la me son de Rohan-Guernand et la o teme de Fiesque, il fait consunte Reine qu'ils se couvriront tous a audicaces, et que leurs filles aut le tabouret, 152. Il foit consenti duc d'Orléans a ce que le prime Condé soit arrêté , 157. Sa s Chempagne ; contribue à lap Rethol ; hit denner le hitte

tenance des gendarmes. 🎉 Fré

rechal à ceux qui ont defait Turenne, 170. Se réconcilie avec Monsieur; revient à Paris, 171. Fait transférer les princes prisonniers au Havre, 172. Il se rend en Normandie; délivre les princes; se retire à Liége, 175. Rappele par le Roi, il rentre en France, et vient trouver la cour

MAZA

à Poitiers, 195. Il devient plus fier en reprenant l'autorité, 198. Fait faire les sieges du Pont-de-Cé et d'Angers, qui sont reduits à l'obeissance du Roi, 199. Sort une seconde fois du royaume, 210. Rentre à Paris, et est logé an Louvre, 21 f. Son credit augmente chaque jour auprès du Roi , 224. Son avarice fait perdre a la France la Catalogne et Caal , 227. Preuves de sa haine pour la nation française, 229. Il est cau-se que le siège de Valenciennes est leve, 234. Dans les négociations de la paix avec l'Espagne, il s'oppose a ce que le pr. de Condé soit rétabli dans toutes ses charges, 2/2. Il se rend aux Pyrences auprès de don Louis de Haro, 43. Le traité est conclu entre eux, et le mariage du Roi avec l'Infante est arrêté, conditions en faveur du prince de Condé, ajj. Ce qu'on doit penser du traité

de paix, 217. Fautes qu'y a commi-ses le cardinal, par ignorance des

contumes de France, 250. Mém. de Brienne.\ Movens dont il se sert poor parvenir a la faveur sous la regence. XXXVII, 11. Il trompe Chavigny et ses partisans, et s'insinue de plus en plus dans la confiance de la Reine, 14. A quoi il doit son elevation; il se voit oblige de rappeler Chaviguy au conseil : (8, II empéche la Reine de rainer les parens de Richelieu , s'en fait lui-même des anns puissans, 19 Soutient le chancelier Seguier, 20, Laisse rappelet d'exil Chateanneut : qu'il tient loin des illaires, ai : Augmente le degoût que loi temoigne le Beine poen les soms du le avermement, son por troit les III à sert pour se défaire de le comon, et le a propre ma lice, (a. Sec. e baarée, d. Le pri

de la colère de la Reine conte duc de B**eaufort po**u**r eloig**uer !cour tous ceux qui s'oppo-nt . 51. Il fait abolir le coaseil de 🕝 science, 67. Fait tout seal look ge de quatre secrétaires d'Eta 🕐 les titulaires ne sont que » mis, 69. Tombe malade a Foundbleau; fait repentir les korde la faute qu'ils ont faite et tant sur le S.-Siège le cardin

phile, 120. Annonce d'un us . ve à la Reine la victoire de Norf. gen ; lui lit la liste des morts 📝 Il fait venir d'Italie des comes z qui chantent leurs comedies 12 x sique, 168. Se reserve l'intra :-de l'education du Roi, 170 Iss. un grand spectacle a la coar cription de cette fête, 216. > 2 :pris pour les dames. 221 🛰 ractère, sa capacite, 🛥 fiues 👑 Reproches qu'on lui fait, 🗝 ... rice; son indifference pour la -

gion, wife. Il recoit d'un ser « rieux et froid la nouvelle de la re-

se de La Bassée par le mare l. 🤃

sion ( pourquoi , atio. On La ampat

les manyais succès de arme-

fait exiler plusieurs personare. A. Comment il s'arrange avec le perment pour faire passer deschisb-saux, et pour l'affaire du mare \* \* La Mothe, 968. Fait venir en l'ace ses nièces; leur portrait. les abandonne aux mains du ce de Nogent, 271 Les presente : Reine, 272 Affecte pour Bes grande indifference 173 M. marechal de Villeroy sur les tune future, 274 Genie da 222 nal : sa politique , son habilete del'intrigue; son avidite pour les gent, 981 Il consent a conject teamenf vienne faire sa reservila Reine, a8j Prend des pretions poor assurer la regen-fleme, au cas que le Roi, atta-de la petite verid, vienne a re-

rii - 302 Se plaint a la Bene d hat ugue de l'avorat general T control les edite proposes ao re-

Lio. On l'accuse de n'avoir alu faire la paix, 3 18. Il planices aupres de mad, de Do Les retire ensuite d'auelle, Br. Recoit d'un air t severe les matres des re-, et leur repond que s'ils venunher, et obeir aux volon-Li Benic, il les servira auprès 333 Son injuste resentiment le comte d'Avany, 335, Inles qua lar cause Levasion du Beautert, 35 : Henvoie cher Algues particidiers du grand et de la cour des aides, Teur le la desolicissance du parlevec one mellesse qui lui atti epris public Laterssor Largonet on 377. Proud make uent le parti de la douceur et timilité 384 Arrete, avec d'Orleo set le prede Conon officer as parlement tout il demiasde 38º Comment atre est fute, 388. Le carconstat a sacrifier le sor ortel Loory . job Son in te casta revolte da penple of H and Processions qual-poor a feet of H sorra-ale iver be coming if Avagy, nette en liberte le morechal Mille in Supelitique enzademont po reposit po er con a commodement, for a temper per larence and tess qualitations to me le fait spill but somettre Chavigny the State of conserver of the presenting est out no de let accerde pel ment of letter afron Edical California pour ton V conditions if one in decision of the last target in to otherwise its hocketterne of the discounted design of the Mills of the . 1 1 in and a prom the flee demok policies of Safor quarrante streaments. in Language on

sons pour la charge de surintendant des finances, 284. Conduit la cour a Amieus; prie le duc d'Orléans d'aller a Paris assoupir le bruit qui se tait encore contre lui , 488, Ordonne le siège de Cambray , 300. Revient a Paris avec le Roi et la Reine, y est vo avec plaisir, 323. Se rend presque seul dans son carrosse à l'eglise des Jesuites, que le Roi va visiter le jour de la S.-Louis, 33). Lait annoncer au pr. de Conde qu'il souh âte achever le mariage du duc de Merco ur avec sa nière, 335 Refuse au pr. de Conde le Pont-des l-Arche pour le duc de Longueville , brouillene a ce sujet, 3 j6. Con**seil**le a la Reine de satistèire le prince, 3 ij. Essaie de gagner la duch, de Longueville, 366 Sa retenue dans l'affaire des tabourets, 3-8. Il **fai**t faire de grandes protestations de service a mol-de l'ongueville, **3-**9. Ventrappeler d'Emery a la surin tendance des finances, 305 Pourquoi il est force a saspendre ce rap-pel , 366. Comment il l'execute en-fui , 397. Il eclaire la Reine sur les sentimens de Jarzé, jor. Fait chasser mad, de Beauvais, prem femme de chambre de la Reine, qui l'a entretenu dans sa tolie, Joz. Estoblige denvoyer on ordre secret an morechal Du Flessis de faire la paix avec les mutins de Bordeaux, 410 Est recherche par les frondeurs, 417 Latre volontiers dans toutes les propositions que les font les ennemis da prode Conde, pay Sa conduite curves tous les petits favoris du duc d Orleans, XXXIX, 15, Il fait confarmer par le Foret la Heme le **ma**riage da duc de Bicheben , a co**ndi**tion qu'il demourera bili lement attache an Ror, 17. Monts qui le de-terminent, e tans sentres Chateuiord acustosters ·· Comment il le traite, ex. Il sait la ficine **en Bour**gogne, fores at a Paris toute la secte trondens - se timese en politique, it. Il mangar d'etre tue au siège de Bellegardi . io Serend a l'armer, et

la met en état de se faire craindre, 48. Par les mesures qu'il prend, il force les ennemis à abandonner la ville de Guise et le siège du château, 49. Est rappelé à Paris auprès de la Reine, 51. Offre au duc d'Orléans d'aller en Guienne contre les re-belles, 52. N'ose se fier aux belles paroles du pr. de Condé, 53. Se voit forcé de mettre un frondeur à la place de prevôt des marchands, 51. Mande au duc d'Epernon de venir à la cour, 58. Cherche à négocier avec le parlement de Bordeaux, 60. Envoie assiéger le fort de Voies, qui est pris, et fait pendre celui qui y commandoit, 69. Envoie au duc d'Orléans les pouvoirs nécessaires pour traiter de paix avec l'archidue, 76. Se décide à faire attaquer Bordeaux; pourquoi, 77. Refuse tous les accommodemens proposes par Gourville, 78. Est mal reçu dans Bordeaux, 82. Motifs qui l'éloiguent de plus en plus des froudeurs, du coadjuteur et de Châteauneuf, 85. Il se rend à l'armée qui est en Champagne, pour la mettre en état de faire quelque entreprise, 89. Contribue à la reprise de Rethel; sa maxime est d'aller à l'armée le plus souvent qu'il peut, 100. Il revieut a Paris, où il est bien recu de la Reine et du peuple, 106. Fait traiter à Stenay avec mad. de Longueville et Torenne, 122. Envoie traiter avec les princes, 125. Déclare à la Reine, en presence de tout le monde, qu'il est prêt à se retirer si son absence peut redonner le calme à la France; mais proteste en même temps que si le Roi et la Reine ne veulent pas le laisser aller, il n'éparguera pour les servir ni sa vie ni son honneur, 127. Agitation du cardinal ; il offre à la Reine de s'en aller delivrer lui-même les princes au Havre, 138. Sort secrètement de Paris; se rend a S.-Germain , 1 jo. Ecrit à la princ. palatiue pour lui demander qu'elle lui tienne la parole qu'elle lui a don-

ner de Salucher à la Reine lorsque le pr. de Conde sera en liberté, 141. Montre au sieur de Bar, gardien des princes prisonniers au Havre, le lettre de la Reine qui lui ordosse de les mettre en liberte, 161 Los annonce lui-même leur liberte, 👀 Dine avec eux : les voit triompher 🛦 la victoire qu'ils remportent en in 163. S'achemine vers la femter de la l'icardie, 165. S'arrête que ten temps à Dourlens; sa lettre : a Reine, 166. Il se retire a brilli 169. Sa lettre à M. de Bringber sur la difficulté où il est de tronun lieu de sûreté, 173. Après less-coup de courriers et de negociaux. il se raccommode av ec Chateauses le coadjuteur et mad, de Cievrese. et fait un traite avec eux, 215. Inu de ce traité, 27 1. Il fait donner 🕶 legloi au condjuteur la nominas au cardinalat, 299. Sur un ordre de la Reine, il revient à Dinan, les des troupes pour rentrer en l'raser la tête d'une armée, 300. Se ren4. Bouillon, 305. Sur un avis de mat de Navailles, il se hate de revene. 307. Arrive à Poitiers à la tête d'ir petite armee, 308. Trompe Chargny et Gourville dans les negettions qu'ils **entrep<del>re</del>nuen**t. 325 Amuse mad. de Châtillon, qui vint à la cour pour traiter aussi de la paix, 33). Forme le desein d'assieger Etompes avec toute l'armee royale, mais ce dessein est arresar l'arrivee du duc de Lorrage. 333. Fait retirer les troupes du lor. sur lesquelles le canon de la l'assis vient d'être tire , 3/2. Luit faire do propositions au pr. de Conde. 3 e Se retire une seconde fois, 351. Fe vient en France, 355. Confie le cadin, de Retz au **maréch, de l'a V**esi leraye, 358. Sa conduite envers is parlement, 363. Il va recevor le reine de Suede à Chantilly, 3-c Retablit la reputation des armers & Roi ; fait casser les arrêts de parkment rendus contre ceux da conssi 30%. Assiste sa sœur mad. Masoi≡ au lit de mort, 395. Sa douleur : " mort de mad. de Mercour sa ses. 307. Il produit à la cour ses mece

Marie et Hortense, 400. Favore la passion du Roi pour madem. de la

d'Argencourt, fou. S'y opusuite, et se sert d'une fausse ence pour guerir le Roi, 404. i dans sa personne l'autorité Reine et du Roi ; devient la idole des courtisms; oblige rte, prem. valet de chambre , a se demettre de sa charge, m pau de reconnoissance en-Reme, jog Il montre en pluoccasions des sentimens opanx siens, fio. Promet à la l'Augleterre qu'il va travailler ix generale, 4/5. Est attaqui ravelle, 4/8. Fait resondre le aller a Calais, pour travailler rise de Dankerque, conjointeivec les Anglais, [27] Il dea Mardick le vivandier et le ionnaire de l'armee, 748. En-ordre au vicomte de Turenne rer bat tille aux Espagnols, es implictudes pendant la mala Roi ; sa conduite en cette on fut pen d'honneur a sa ire, 31 Il fut attaquer Gras, qui se rend au Roi', revient r le hoi et la Reme a Fontaier, ¡34 La joie qu'il resent Fonchement de la princ de sa nicce est de courle durée, I mente l'eloge de tous les le bien en faisant nommer preires du parlem Conflantie de ignon, [35] et en vopposant anderation a la passion du Roi amére Marie de Mancini, i 86 tre marter le Roi a Marguerite voc. 138 Last resendre le e de L'yon , dans l'espoir que atim cose postra plajre au Roi, te compagne le Roi et la Reine al you 111 Leoute les pro-ous de l'imentel, envoye d'Es-. 139 Les fait agreer au Roi a Reine, just ache son amcour les emportent us de su M. 3. Chasse on never temp pour des exces commis int les pours saints : Sacribe terris particuliere a la raison lat in coverant en evil made Maneur, 10 Il part pour sur la frontiere travailler a la

paix, 17. Ecrit au Roi contre ceux qui veulent l'entretenir dans son attachement pour madem. Maneini, 21. Il règle avec don Louis de Haro tous les articles de la paix et du mariage de l'Infante avec le Roi, jo A son retour à Paris, il tombe malade; il est visité par le Roi et sar les compagnies souveraines, 80. ltefose une de ses nièces au duc de Savoie ; genéreux motifs de ce refus, 84. Preuves de son avarice, 86. Il retombe plus malade, et fait prier le Roi de le venir voir, 88. Etablissement de ses nièces ; ses richesses , 80. Des prières de quarante heure**s sont** ordonnées pour lui dans toutes les églises de l'aris, 9 : Ses dernières dispositions, 92. Ses derniers momens; ses divers dons , of . Dernières preuves de son avarice, 96. Sa fermeté en mourant, 99. Ses obsèques; vers faits sur lui, toj. Sources de ses grandes richesses, 106. Il est pen regrette de ses nièces, 107. ( Meteo de Motteville.)—Il entre en France a la tête d'une armee ; passe la Loire à Gien ; est reçu a la cour avec des temeignages de joie, XLI, 157. Il mene le Roi au siège d'Etampes, 2 jo. Galanterie extraordina du cardinal envers les dames et les mes-sieurs de la cour, XLII, 301. Il annonce a I you a la Reine que le roi d'Espagne desire la paix, et le ma-riage de sa fille avec le Roi, 363. Il revient de S.-Jean-de-Luz annoncer au Roi et a la Reine la conclusion de la paix avec l'Espagne, et le maria e du Roi; refuse de donner sa niece Hortense au roi d'Angleterre, (3) Desapprouve les assidul-tes de M. de Lorraine et du prince Charles auprès de sa nièce, 531. Propose a Mademoiselle le mariage de M. de Savoie, 531 Meurt a VI cennes, 530 Marie mademois, de Mancini au connetable Colonne, et madem. Hortense au fils du m chal de La Meillerave, a condition que celui-ci portera son nom et m armes, XI.III, 3 Est peu regretté, même de ceux qui lui ont de des obligations, §. ( Miss. de Monttageux que produit en sa faveur

l'emprisonnement du duc de Beau-

fort, 158. Desespéré de l'inutilité de ses efforts pour semer de la jalousie

entre les compagnies souveraines,

il fait monter le Roi à cheval , pour aller au parlement porter une declaration remplie de belles promesses, no3. Sa colère contre le coadjuteur, 208. Sa conduite adroite dans la negociation de Ruel, et la paix qui en est la suite , 420. Comment il fait évanouir les prétentions des généraux , NLV , a8. Comment, après le traité conclu avec la Fronde, il cherche à se defendre des obligations qu'il a à M. le prince, 44. S'opiniatre a refuser a M. le prince le Pont-de-l'Arche pour M. de Longueville, 5-. Augmente la haine publique par le retablissement d'Emery, 63. Mecontente les rentiers, 64. Ses conferences avec le coadjuteur, 97. Delais qu'il apporte a l'emprisonnement de M. le prince, 101. Il reproche a Monsieur d'avoir trop menagé la princ. de Conde, et au coadjuteur et a M. de Beaufort de n'avoir pas signalé le pouvoir qu'ils ont sur le people, 106. Sa conversation avec le coadjuteur, 114. Il recherelte son alliance, 118 Pourquoi il rétablit Châteanneut garde des sceaux, 190. Laisse au coadjuteur le choix d'un prevôt des marchands; essaie de le brouiller avec M. de Beaufort, 124. Sa consternation en apprenant que le parlement de Bordeaux se raccommode avec les moindres familears, 196 Il fait pendre a Libourne le commandant du chateau de Vaire, 127. Son impa-tience de retourner à l'aris 198. Il travaille contre le coadpiteur, 16 i. Demande au conseil le chapeau de cardinal pour lui, sto Chercle a diviser la Fronde, et a brouiller le coadpatear avec madem, de Che-vreise, 183. Quitte Paris pour aller reprendre Rethel et Clateau-Porcien, 198. Parole improdente

qui tourne Monsieur contre lui,

214. Il sort de Paris en habit deguis 232. Se rend au Havre, où il m. les princes en liberté, 145 % lettre à la Reine, par laquelle il lui osseille de prendre pour ministe le coadjuteur, plantet que M. le prendre, 250. Autre lettre a la lietre, a laquelle il conseille de nomme promptement le coadjuteur code.

nal, de faire Châteauneuf cest conseil, 297. Sa politique conseil, 298. Il lui conseille des poser le mariage de madem d'orleans avec le duc de Toscare sa Mande a la Reine qu'elle as ce pas balancer à renvoyer les accesanistres, 369. Lui cerit pour la rev

ser de donner a M. le prince tests les déclarations d'immocence q', voudra, [21, Arrive à la cour, 30 termine le Roi a prendre le ciens de Saumur, M.M., 15, l'ait à mettre à la cour une improduce dont Monsieur et M. le prince resivent pas protiter, 80, li trons

adresse dans les negociations, b

H sort de la cour, et « ror »

Bouillon, 1 (o. Sa repais molente à la fleine au sup t de M de

Bullion, 1 (7). Il fait fair au cet
din, de fletz, prisonnier à Viscen
nes, des offres qui sont retores

2 (o. Cherche à ut goo er a greed
lui, 2 (). Raisons qui le deurma ri
à le faire transferer à Nantes, c'

Avis au cardinal sur les affaires de

card, de Retz, 521 et sais Wa

l'affaire des Barricades, XIVII

Gerqui peut l'excuser ;

de Retz. - l'autes du cardinal aux

tout le monde par de faces corrances d'accommodement. S. Se

craint de tomber clans la dijer dance de M. le prince; se laise et trainer par l'emportement de la Reine. [4] Tache de rétablir se credit, et de diminuer l'autorie de M. le prince, 64. Ne peut se rise, dre a retourner a Paris, 60. Se à cide cufin, après s'etre assers que M. de Boantort ne traversera pe son dessein, que II fair asorre Cambray par le comte d'Harcsett y va lui-même pour gagner les off.

nas, revient a Paris avec la cour, i. Ses raisons de mecontentement ontre M. le prince, 72 Il loi donne atisticinga relativement on Pont of Arche, 53 Succept da sem of trong by fronding 55 Fait xpedier des la serva plasients per anne portant permission d'assister ax assemble ides trutiers, et parnat all ars, aquelle condition, 58 I fait prevent M. L. prince qu'on a at Less somet, Liepersmade a cet gardeness qual voit, dins les for qualifian longerators leschets a portraic la troude, 85, Schap really destroad as parlic moven can obthe Cherresse of concert version Visit (to d. M. le prince, 3. Commental from M. le prince) es et e dandes d'après les répri entation destrond as a le faire rector special decrease finites les or or provide time desprinces, me one men le l'a et la bome : the expension choose mode d ong exilly, play on Boargo no are here as malgre less spresent a Song contactation Raises po s problem is the director plan as Here to Sou meconion time to the transition of Marie and a second of the second and the standard of the second teacher of the second secon Historia de Company de The result of the four legree of the property of the second of the secon perfectioning ranges. perfect of test is soptioned by Dope Extraposado carbardo Hore bearing halor Greein the proof of M. Toprimor posar and the Carlo Constant of the secondary the sea Sedecate consister. a georgio co dos cuent o los prito 33 Servidas and in the process in hi or formalakan dalah e rease el cir a carte il fan M. Esprinson and Cherchese died by posted M. Esprinse contracts the frenchests, poor less detraire lampar lautre, et rente r

parence aux propositions de mad. de Chevreuse pour faire arrêter de nouveau M. le prince, fait part de ce dessein a la princ palatine, et couploie cette dame dans les intrigues les plus secrètes et les plus delicates : (°) Preud la résolution de rentrer en France; motifs qua l'y determment, 199. Vient ac-compagne des marceli, de La Ferte, d'Hocquiocourt, et plusieurs autres personnes de qualité, se rend auprès de la ficine, qui n ccoute **plus que** ses conseils, nox. Lingage des negociations mutiles et sans fin, pour fatigier ses ennemis et venir a bout de sex dessins, +18 Sesapprehensions, ezo. Il rejette le projet de l'abbe Longia Cde faire assessiner le card de Bétz, 255 d'ait propose<mark>r publi-</mark> quiment a ce cardinal de se d**emet**tre de son archeve he, octi. Fait proposer au l'ape de nommer deux crauds vicaires pour gouverner le docco de Paris, 179 hait tous ses ett aus pour oblig i le chapitre de Notre Dime de ripondre <mark>la juri-</mark> do time vent em c'her qu<mark>e les cu-</mark> res de la Madelame et de S. Severin controcomos pour grands vicaires, exist Apres aveir garde long-temps la fettica da cardinal adressees au ton, a la fictor et a l'assemblee du clerge al les renvou au sienr de Lyonor poor les condre accordinal, 300. Lait commune à la cour de Rome contactal et cheque d'un bref de Some operate for pairs generale; ner Source actuele i Loccasion du deport de cardan de Retz d'Italie, il tat det odre gren lai donne in retrate, for see efforts pour l'retablessement de seur De Saus-ser, per Gree John -- Voyant qualité parte tample, long-temps les prince en parent, il cherche a e reconcilier ico env. 188 Valan Jiavro lear pouter Lordre de leur liberte, comme til ye treen, Min Sa rejems a voines du conditi-tent, qui voil ne obtenir pour lui Lumite de Salima (gr. CC) J.·Is

Il consent à se retirer pour quelue temps à Bouillon, mais demande à être plénipotentiaire pour le Roi pour traiter de la paix genérale, XLVIII, 70. Sa réponse a M. de Bezons, chargé de négocier pour les interets particuliers de ceux qui ont suivi le parti de M. le prince, 76. Il fait distribuer de l'argent au peuple pour crier contre les princes et contre Mazarin, 97. Ses paroles à M. le prince sur les négociations de la paix à Munster, 229. (Mém. de Conrart.) — Il s'engage à quitter le Roi, et à se retirer de la cour et même hors du royaume, si sa présence auprès de S. M. apporte de l'obstacle à la negociation qu'on fait à Paris, 308. Demande au Roi son congé, ct l'obtient, 310. Part, et prend la route de Sedan, 31 (. ( Berthod.) — Il vient de la part du Pape propo-ser des moyens d'accommodement entre les Français et les Espagnols au sujet de Casal ; obtient une suspension d'armes, XLIN, 55. Vient s'établir en France; détails sur sa jemiesse, 300. HlogechezChavigny, secrétaire d'Etat; est envoyé ambasandeur extraordin, en Piemont, puis plénipotentiaire en Allemague, 301. Entre dans le conseil du Boi-après la mort de Richelieu, joo. Est parrain de Louis xiv avec la princesse de Conde, jo4. Comment il se trou-ve maître de l'Etat par l'ascendant qu'il prend sur la Reine, et par la ruine de la cabale des important, 419 etsuiv. Sa conduite envers Monsieur et le pr. de Condé ; il gagne ces deux princes par des bienfaits, 437 et suiv. Outre de l'election du card. l'amphilio pour pape, il rap-pelle le marq. de S.-Chaumont, am-bussadeur a Rome : prodigue les lettres de duc et pair, 458 Lloigne tons les anciens serviteurs de la Reine, notamment mad. d'Hautefort,

459. Lait renvoyer de Paris, et ensuite de France, le card, de Valen-

ay amparavant commandeur de

Malte, L., j. Protège le cardinal Antoine, qu'il a persecute, le re-

coit en Franceavec beaucoup d'hon-

neurs, 27. Est nomme sarintenda de l'éducation du Roi, 30 Proprétexte de la querelle des Barber dernier; son vrai motif, 45. For-fie l'armée navale, qu'il fait diri-vers la Toscane, 46. Son dorqu à la nouvelle de la défaite des fraçais devant Orbitello . 🍇 🛰 🕏 torts et ses préparatifs pour en les vengeance, 50. Il fait venir d'luc une cantatrice et un machiniste p. . divertir la cour, 59. Fait vent a France un neveu et trois nir > " Obtient le rétablissement de la berin, et le cha peau de cardinilee son frère, archeverae d'Air. Elude autant qu'il peut les pertitions de l'abbé de La Rivier. Négocie auprès de Monsieur, et at par lui accorder ce qu'il demand. Fait partir l'armée navale de Fra: pour appuyer le peuple de Ne's mais non les prétentions du d. ... Guise, 103. Étonné de l'unice : tontes les cours souveraines est les édits, il cherche a accommer toutes choses par la negociala.
prie le duc d'Orléans d'assister au - تكم assemblées du parlement pour ctr les esprits par sa presence, 111, et suiv. Rend la pardette an 1027-souveraines; ôte à d'Emery la crintendance des finances; le ma place par le marech, de La M. 5 raye ; fait tenir au Roi un lit de 🗻 tice, où les demandes da parlesse sont accordees, 121. Fail inte-ile marq. de Gesvres de sa charge ? capit. des gardes ; pourquei . d 😅 casser Chandenier et le comit » Churost, qui refusent de remile-le murq. de Geovres : s'attire per . beaucoup d'ennemis dans le pet ment, 122. Son emberras, 156 fuit arrêter Broussel et deux pres dens, 12). Effraye de l'emportement du peuple, il engage la Reine a la remettre en liberte, 131. Fait == dre la célèbre declaration du 🧃 🤊 tohre, qui énerve l'autorite d. la et accruit celle du parlement. Fait faire des propositions de pais a l'archidine Leopold, 162, Esse

avec plaisir la proposition que lui p fait le duc de Vendôme de marier sa nièce au duc de Mercœur ; voit avec peine l'opposition que le pr. de Condé met à ce mariage, 184. L'autorité de ce prince commence à lui devenir à charge, 185. Projet qu'on lui suppose à la cour contre ce prince, 208. Il résiste aux instances qu'on lui fait d'ôter le gouvernem, de Guieune au duc d'Epernon; pourquoi, 235. Il amuse les frondeurs, et conduit malgre eux le Roi dans la Guienne, 238. Donne à diner aux ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld, après le traite de Bordeaux ; leur fait espérer la liberte des princes, 252. Sa baine contre le condjuteur ; sur quoi elle est fondée, 247. Il paroit se recon-cilier avec lui, 248. Pourquoi il se dedit de la parole qu'il a donnee de le faire cardinal, 252. Se rend en Champagne; fait investir Rethel, 256 S'apercoit que la duchesse de Chevreuse le trompe, 262. Malgré le conseil de ses amis, revient a l'aris, 364. Se decide à sortir de Paris, et s'en va a S.-Germain pour se mettre en súreté, 271. Va lui-même au Havre delivrer les princes, gagne le pays de Liege, 281. S'avance jusqu'a Sedan avec des troupes qu'il a leves en Allemagne, 315. Arrive à Epernay, traverse la Champagne, ecarte la populace a Pont-sur-Yonne , fait prisonnier le conseiller Bitaut, envoye pour soulever les peuples contre lui, marche droit a Gien, 317 Arrive a l'oitiers, où est le Roi; comment il y est recu, 318. Partage le commandement de l'armée du Roi entre les marechaux de Turenne et d Horquincourt, 325. Comment il attache les marq. de Crequi et de Requelaure, le commandeur de Souvre et le comte de Miossens, 342. Sa conduite avec le marec de Villeroy, 5; 3 Il prend conge de L.L. MM., et se retire au pays de Liege, 360. Ruse dont il se sert pour detourner les Espagnols d'entrer en France, Just. Entre en France avec des tronpes, joint l'armée du Roi ; assiège r. -8.

Ber-le-Duc, et s'en rend maître, 383. Pendant son dicignement, il fait arrêter le card. da Retn, 397. Rentre à Paris; comment il est reçu à la cour ; dine à l'hôtel-de-ville 398. Distribue les bénéfices vacans, 400. S'appose à ce que la card. de Retz gouverne son diocèse par ses grands vicaires, 458. Marie une de ses nièces au fils siné du due de Modene, 459. Comment il emplohe que le marceli. d'Hocquincourt ne remette au pr. de Conde les villes de Peroane et de Ham, 468 et suiv. Fait tirer le canon et chanter la Te Deum pour celebrer l'élection d'Alexandre vii, 471. Envoie en Angleterre le président de Bordenux our reconnoltre le Protecte Comment il regagne les houses gri-ces de Mousieur, Li, 3. Marie une de ses nieces avec le pr. Eugène de Savoie, 21. Conclut avec Cromwell une lique offensive et défensive contre l'Espague, 23. Chagrin que lui cause la mort d'Alph. Manciai, 45; et celle du duc de Candale, 56. Il se rend à S.-Jean-de-Luz pour treiter avec don Louis de Haro du mariage du Roi et des conditions de la paix, 81. l'asse à l'île des Feisens, lien des conférences, 84. Revient, après la signature du traité, après du Roi à Toulouse, 94. Tombe malade, après avoir donné la paix à la chré-tienté. tiente, 109. Se fait transporter à Vinceanes; ses dernières dispositions; sa mort, 110. Son ingratitude envers la Reine mère et envers le Roi; sa conduite envers enx, 111. Il fait commerce de tous les-affices et benefices; exemples, 113. Ses qua-lités, 114. (Montglet.) — Après le mort du Roi, il est déclaré chef de conseil par la Reine, 208. Se join étroitement à la maison de Condi après la victoire de Rocroy, au Recherche l'amitte du pr. de Ma aillac, 217; et de M. de Mats, au Sa réponse à MM. de Vendème, Meta et d'Epernon sur les es tions qu'ils mettent a la servir a sincérité; traité négocié syes enz., 219. Le cardinal reçoit leur visite

avec tonte la civilité possible, 221. Empêche la Reine de renvoyer à la campagne madame de Chevreuse, qu'elle a rappelée; lui offre 50,000 écus; sur la demande de cette dame, il fait rendre a vi. de Vendôme le gouvernem, de Guienne, et à M. d'Epernon sa charge et son gouver-

MAZA

nement, 225. Lui accorde aussi le gouvernem, du Havre pour M. de Marsillae ; lui refuse le rétablissement de M. de Châteauneuf, et s'éloigne d'elle, 226. ( *Hém. de La Châtre.*) — Justifie auprès de la Reine la déclaration du Roi conrecrnant la régence, 368. Son caractère, 374. Il est nommé chef du conseil, 375. Fait éloigner M. de Chavigoy, 376 et 419. Travaille à détroire le crédit de mad. de Chevreuse, 384. Y réussit, ainsi qu'à perdre le due de Beaufort, 385. Fait arrêter ce dernier, 388, et cloigner l'autre : la cabale des importans est dissipée, 339. Il s'attire la haine publique par ses exactions, 396. Fait arrêter Blancmenil, Broussel, et plusieurs autres, que la cour est obligée de remettre en liberté, 397. Mène le Roi à S -Germain, et decide avec Monsieur et M. le prince de faire le siège de Paris : agitation du peuple dans cette ville, for. Se

le pr. de Conde le rassure, joj et 463. Il forme des cobales dans le arlement : divise les genéraux de la Fronde, 406 Accusations portées contre le cardinal, 141. Défenses faites pour lui, 143. Ses motifs de plaintes contre M. le prince, 177. Il va lui dire adieu fort accompagué, 18). Va an siège de Cambray, [82] Recherche les chefs des frondeurs, §84. Sa conduite adroite contre M. le prince, LH, 8, Il suscite une as-

sentant trop foible pour resister à la

Fronde, il vent sortir da royanne;

semblee de la noblesse, pour s'op-poser a la demande de la maison d Albret, g. Horrible commission dont il charge La Boulaye contre M. le prince, 3. Comment il trom-pe M. le prince, en temoignant un

grand impressent at pour confute-

rêts et pour sa sûreté, 14. Il lui co-seille de poursuivre devant le paiment les autours de l'attentat =dité contre sa personne ; dans cebut, 16. Se sert du maria e de ilde Richelieu avec mad, de François

avancer l'exécution de son pro-

contre lui , 18. Traite avec mat & Chevreuse des conditions de l = prisonnement de M. le prince, set entrer le duc d'Orleans des en dessein, et travaille à perdre lait de La Rivière dans l'esprit de ce 19. Fait prendre à M. le princip même toutes les précautions acco-

saires pour le faire mener some si

en prison, 22. Trompe erale ! M. de Longueville, 23. Paison or cardinal pour faire arrêter N be prince et ses frères : suites de les emprisonnement, 25. Il s'attribut gloire d'avoir pacifié la Guirente celle de la victoire de Rethei. 42 

cons des cabales opposers : am.« M. le prince à Paris par do reco-ciations, 158. Voyant tirer le conde la Bastille sur les troupes d . r 🧸 il envoie ordre aux marchist at faire retirer l'armée, et de ret . .... a S.-Denis, 170. La Robert could. ) — Motifs qui le portent marier madem. Mancini au d. 3-

son entretien avec cux, 57, liertre en France; arrive a Postero es est la cour, 113. Augmente les ex-

Merceur, LIII, 36. Il fait a Last un long récit des obligations M. le prince envers lui. 47. et r pl int de sa conduite et de celle se siens envers lui , [8. Se requit se tement aux frondeurs ; tend a V prince on piege dans lequel d t 🖦 1. Fait arrêter Marsin dans lie :

gnor, op. Comment il esite des arrête lui-même pendant que es occupé du siège de Bellegarde, su et suiv. Son entretien aver de Louis de Haro sur la differes de caractère entre les femmes esseanoles et les femmes françaises à

lone, et le fait conduire a l'er-

l se décide à faire attaquer le faub. e S.-Surin de Bordeaux; pour-uoi, LIV, 21. (Lenet.) — Signe 1 paix avec Ant. Pimentel; se rend l'île des Fuisans, LVII, 43. Sa saladie; il envoie supplier le Roi, cux jours avant sa mort, de le venir pir, 89. (Gramont.) - Se défend sodestement d'accepter la place de bef du conseil; accepte ensuite; à melle condition, LVIII, 14. Traaffle à rompre les mesures de ceux ui veulent l'éloigner du ministère, 5. Détruit les desseins de la duch. s. Chevreuse, 18. Trait de sa poli-ique au sujet de la disgrèce de Bou-hillier, 19. Ses offres a la duch, de lies reuse pour la gagner, 20 L'opi-natreté de celle-ci à demander les ceaux pour Châteanneuf la fait reparder par le cardinal comme son mnemie, 21. Il prend le parti de la luch. de Longueville contre mad. le Chevreuse, 22. Entretient penlant un temps la bonne intellijence entre Monsieur et le pr. de onde, 76. Son portrait, son caracère, 66. Ses operations de finance oulévent tous les ordres, 71. Re-roche que lui font les frondeurs, io. Reponses de ses partisans, 81. Le card. Mazarin se fait des ennemis le tous les parens de trois capiaines des gardes du corps qu'il fait eriver de leur charge, 84. Se jette ntre les bras de M. le prince pour source par son appul sa fortune branler, 86. S'oppose a l'elevation le Labbe de La Rivière au cardinaat, et s'en fait un ennemi, 88. Les grand de Norion, de Blancménil t Viole excitent contre lui le parrment, 91. Il se sert du maréch. de Framont et de Le Tellier pour gas ner M. le prince, 95. Après le traite le Ruel, il cherche à se soutenir par ni-même, afin de pouvoir se passer le lui, 114 Causes de leur mésintel-igence, 115. Il essue de l'éloigner en ui domant le commandement de armee des l'ays-Bas, 116. Echoue ians son cutreprise sur Cambray, 17. Essaie de gagner tous les chefs lu parti de la Pronde, 118. Songe

aux affaires du dehors ; envoie auprès de Cromwell un agent secret, 119. Brouille le pr. de Condé avec les frondeurs, 182. Va avec le Roi à l'armée qui est destinée à réduire Bordeaux, 190. Conclut un truité avec les Bordelais, 192. Set confé-rences avec les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld au sujet de la liberté des princes, 193. Il est sullicité par les frondeurs pour le me sujet, 194. Sa conduite en cette co-casion, 195. Il va lui-même les délivrer, et leur demander leur amitié, 198. Mande aux deux généreux de l'armée du Roi, à la fin du combet de S.-Antojue, de revenir, 257. Sort une seconde fois de France, en fai-sant faire des propositions à M. le prince, 265. (Mem. de M. de """). — Fait ce qu'il peut pour détruire peu à peu dans l'esprit de la Reine tous ceux et celles qui l'ont le mieux servie, LIX, 500. Trouve mauvai que La Porte lise tous les soirs l'His toire de France au jeune Roi, 413. (La Porte.) — Son mécontentes envers Innocent x; il se rappro-che des Barberin, LX, 467 et 468; les reçoit au pavillon de Charenton, (in). Consulte Omer Talon ser les moyens d'attaquer la bulle d'Inno-cent x, 4,71. Croit s'attacher la fron-deurs en faisant arrêter M. le prince, LXII, 60. Va lui-même les délivrer au Havre en sortant de France, 159 et suiv. Il rentre en France; est reçu avec de grands honneurs à Rethel, 3o5. Il arrive à Poltlers; com-ment il est reçu par le Rot et la Reine, 318. (*Omer Talon.*) — His-torique de sa vie, de son dévation, de son caractère, I.XIII, 175 et sulv Comment il s'y prend pour faire d' rêter M. le prince, 179 et sulv. Par ticularités sur cet événement, 184 Bon mot de M. de Mortemart sur l Bon mot de M. de Mortemart sur a cardinal, 185 Conduite de Maneria à l'égard du Roi, leçons de politi-que qu'il lui donne, 189. Il est so-condé dans ses desseins gar la Rela-mère, 191. Craint quelquefois qui le Roi ne lui échappe; paroles qui prouvent qu'il connolisoit son ca-

ractère et ses dispositions; comment il établit sa famille, 192. Pourquoi le traité des Pyrénées se fait deux ans plus tard qu'il n'auroit pu se faire, 193. Il s'oppose au mariage de sa nièce avec le Roi, et vient à bout de l'empecher, 195. Il languit un an à Vincennes, y commande avec une autorité plus absolue que jamais, 197. Il commence tout de bon à vouloir instruire le Roi; ses scrupules aux approches de la mort, 198. D'après le conseil de Colbert, il fait une donation testamentaire de tous ses biens en faveur du Roi, qui trois jours après le remet en posession de ses richesses; le cardinal refait son testament, par lequel il dispose de plus de 50 millions, 199. Détails sur ses derniers momens 202. Ses adieux à Turenne ; il lui donne un diamant de 1,000 pistoles, 20%. Il meurt avec une constance admirable; mesures qu'il avoit prises pour se faire clire pape, 204. Sa mort fait plaisir au petit peuple; état de la France, 209. ( Mém. de Choisy.)

MAZARIN (le duc de). Comment il se fait tourner en ridicule pour un avis qu'il a donné au Roi au sujet de mademois, de La Vallière, XLVIII, 277. MAZELIA (Antonio), commissai-

MAZELIA (Antonio), commissaire général des vivres à Naples, est arrêté et passé par les armes, par ordre du duc de Guise; pourquoi, L. 106. (Montglat.) — Elu du peuple de Naples, il est tué dans une emeute pour conspiration contre le duc de Guise, IAI, 107. Mém. de Guise.)

MAZIROLLES est envoyé en Espague par la princesse de Condé avec don Joseph Osorio, et chargé de pouvoirs pour traiter avec les ministres du Roi, LHI, 304. MAZON, gouvern, de Monzon, se

Mazon, gouvern, de Mouzon, se distingue par la defense de cette place, L. 231.

place, L., 231.

Mino a Marie de artive à Lyon, ou le Roi vient la voir, HI, 395.
Son mariage; elle se rend a Paris, 406. Sea lettres au roi et à la reine.

d'Angleterre sur leur avene au trône, IV, 204. Elle se pla M. de Rosny de la conduite discours de mad. de Verneul 220. Lui écrit plusieurs lettres tives a des affaires de finances. Comment on cherche a l'effra l'occasion de l'amour d'. Fui la princ. de Conde, VIII. 131 fait échouer l'entreprise da 1 de Cœuvres , charge de rames France la princ. de Coade. Sollicite le Roi de la faire si 361. Se rend au parlement k demain de la mort da lioi; a clarée régente , 3,0. Opine de conseil pour la reconciliate l'Espagne et de la France ; au aigreur envers Sully , 427. El écrit pour le presser de resen cont pour le presser de l'éval cour, 455. Accueil qu'ell. La 459. Exige qu'il assiste a : cu 462. Lettres qu'elle lui crit sa retraite des affaires, jour Eloge de cette princese, IN Actes par lesquels elle significance, 170. Elle de ide de conseil que l'on continuer de suivre les grands desemble. fr. 171. Gratifications, Lucire, 6 ses et promesses, 172 Com elle jette le trouble et la dis parmi les huguenots, :-; ! avec l'Espagne par des man but de cette alliance, 🥶 ment elle profite des brouillen princes pour affermir - a ast 176. Ponrquoi sa regenir, es rence si brillante, a des sa funestes, (80. Examen desac la regence; pourquoi ils out fet contraire a celui quon set mettoit, 186. La Reine est 1 l'occasion d'une plainte de la Marguerite, et le prie de sat a la demande que lle fact, x prie aussi de faire pay r 🚁 🔊 a la dame Concini, a a dame ret du parlem, qui my ite les p et pairs à s'assembler avec la pagnic; remontranceed spari controcette decision, 3% ( 🕳 où elle est reduite après la se marceli, d'Ancre, 3,7, File si

guée à Blois, 300. Se sauve de cette ville, 383. Pait la paix avec le Boi; obtient le gouvernement d'Anjou, 385. Refuse de le quitter pour se mettre dans les mains du duc du Maine, 388. Ecrit au Roi qu'elle est obligée de pourvoir à la sûreté de sa persoune, 300. Traite avec lui, et ait desarmer les ducs du Maine, d'Epernon, de Rohau et de Soubise, 301. (*Olivonom royales.*)—Elle se sauve de Blois, N. 20. Insiste auprès du Roi pour l'execution du traité de paix qu'elle a obtenu, 38. Est admise au conseil, mais n'y peut faire entrer Richelieu, 39 Son refroidissement pour lui ; quelle en est la cau-se, Gi Elle fait mettre à Vincennes Marie de Conzague, 67. Ses efforts pour perdre Richelieu. 2. Ses craintes, 73. Elle se reconcilie avec lui, 75. Se brouille de nouveau; son emortement contre lui en présence du Roi, 78 Elle forme un nouveau ministere, se vante hautement de gouverner son fils ; est déchue de toutes ses esperances, 82. Consent à se retrouver au conseil avec Richelieu. 83 I c fait appelee au Luxembourg; conference entre eux, 84. Brouille le duc el Orleans avec le cardinal, 86. Comment elle hâte elle-même sa perte, qu'Elle fuit de Compiègne, go Se retire en Flandre, 97. Ecrit au Roi pour se justifier en accusant le ministre, reponse qu'elle en recoit, Notice ) - Elle écrit an president Launiu pour le prier de faire aupres du Roi tout ce qu'il pourra pour la servir, NVI, 57. (Meur, met de Jeannin.) — Ordres qu'elle donne aussitôt après la mort de Henri is pour assurer la tranquillité et l'obrissmer des peuples, 187. Elle est declarce regente par le parlem. 1841. Pour satisfaire les pretentions de tous les princes presens, les admetason conseil, 191 Suit l'avis du chancel de Sillery touchaut l'emploi des armees, 193. Augmente les pensions de MM de Lurraine, 193. Confirme l'edit de Nantes, règle le prix do ed. 104 Ombrage qu'elle concort de prince de Conde, 195.

Charge le connétable de Montmo-rency de faire l'accommodement d M. le prince et du comte de Sois-sons ; dans quel but se fait cet ac-commodement , 209. Elle prévient une querelle entre le comte de Soissons et le duc de Guise, 216. Re-froidissement de la Reine pour le comte de Soissons, 258. Elle pennd la résolution de renvoyer le chanco-lier, et de retenir le due d'Eparson à la Bastille; change ensuite de ré-colution. acc solution, 263. Donne des marq de faveur aux ducs d'Eperson et de Guise, 275. Se rend à Nantes avec le Roi; y assiste aux Etats de Breta-gne, 281. Fait convoquer les Etats generaux ; ses plaintes à M. de Vil-leroy, 282. Elle veut obliger le prince à revenir à la cour; change en-suite de résolution, 266. Refuse de donner de l'emploi dans l'armés an marquis de Cœuvres, 233. Alms mieux diviser le porti des princes par un traité, que de le détruire par la force, 238. Se plaint de M. de Vil-leroy au sujet de la conférence de Loudun 302. Encuis des commis-Loudun, 302. Envoie des co saires a Soissons pour traiter avec les princes, 318. Conferences de Cra-vancon, 320. Quelle en est l'issue, 322. (Mém. de d'Estrées.) — E recoit l'extrait des registres de p lement, qui la déclase régente, à De l'avis de tons les seigneurs pe sens, se rend elle-même avec le l son fils au parlement, 405. Discou qu'elle y prononce ; nouvel arrêt d parlement qui lui confie la régano le soin de l'éducation de son file, l'administration du royaume, Elle reçuit le serment de fidélit d'obrissance de tous les corps d'of ficiers et autres, foy. Décl portant confirmation de tous edita de pacification; conseils te concernant les affaires publiques 100 Douleur et deuil du peu 110. Licenciement d'une partie l'armee, §13. La Reine envoit l'argent au pr. de Condé p de mesures pour assurer le tranc lité de Paris, 116; et celle d

vinces éloignées, 4:7. Accorde de grandes pensions aux princes, pour qu'ils n'aient aucun sujet de remuer, 4:0. Veut prévenir les suites d'une querelle entre le prince de Conti, le duc de Guise et le comte de Soissons, 434. Difficultés qu'elle y rencontre, 436. Suite de cette affaire; comment elle la termine, 436. Elle

comment elle la termine, 4 îo. Elle accorde 900,000 liv. au pr. de Condé, 441. Nomme pour la direction des finances les sienrs de Châteauneuf, présid. Jeaunin et de Thou, 445. Prend des mesures contre le duc de Savoie, 4 îo. Nomme le président de Verdun, prem. président du parlement de Paris, à la place de M. de Harlay, 450. Envoie au duc de Savoie M. de La Varenne, pour

le sommer de désarmer, 451. Trans-

réparer les excès qui y ont été commis, 455. Fait nommer le marquis

fere l'assemblée des protestans de Châtellerault à Saumur, 452. Permet aux gouverneurs et lieutenans genéraux des provinces où il y a diversité de religion de faire faire garde aux portes des villes, 453. Envoie à l'assemblée de Saumur les conseillers d'Etat de Boissise et de Bullion, pour leur donner toute assurance de ses bonnes intentions, 454. Envoie à Châtillon le sieur de Frère pour

d'Ancre gouvern. d'Amiens, 456. Reçoit les députés de l'assemblée de Saumur, et les assure de sa bienveillance, 457. Charge M. de Bullion d'ordonner à l'assemblée de Saumur de nommer incessamment ses députés, et de se séparer de suite, sous peine de désobeissance, 459. Comment elle termine le différent élevé

en Bretagne entre le duc de Retzet le comte de Brissie, 461; et la grande querelle entre M. d'Aumont et le comte de Châteauroux, 462. Envoie descommissaires dans les provinces, pour entendre les plaintes qui se-

roient faites de l'une et de l'autre religion, 463. Fait savoir aux deputés des assemblées particulières des protestans qu'ils ne seront pas bien accueillis, 465. Envoie à S. Jean-d'Angely M. de Thémines pour ramener le duc de Rohan à son devoir, VVI 3. Dépèche MM, de Villero, es marquis d'Anerre au pr. de Condeau comte de Soissons, pour les trade revenir à la cour, 4. Empe, as a duel entre le duc de Vendémen

marchal de Brissac. Dont stisfaction au comte de Soissac et la désobéissance de ceux de 0, a bœuf envers lui , 13. Est feron renvoyer à un autre temps la monie qu'elle vouloit faire de se

valiers du S.-Esprit, 18. Est :
donner au prince le châtea. I respette, 19. Fait de même pour le servement de Peronne, 20. 1 :
grace au cheval, de Guise, qui it en duel le baron de Lux, 2: Neme le marechal de Lesdig acres soministateur du gouvernement.

ministrateur du gouvernement de Dauphine pour l'espace de la années, 24. Mande les princes à cour, pour délibérer sur l'atfair à duc de Mantoue; résoluter ; respar le conseil du Roi de le seur 27. Conclut le mariage du mary y Villeroy, petit-fils du ministre ne la fille du marq. d'Ancre, 3. Vande à la cour le comte de S. I à promettant de lui donner attribution; donne la dignite de marchal

au marq. d'Ancre : defend la tener d'une assemblée des depates des pertestans en Guienne, 3 : Instruite de assemblées particulières des pertes, elle travaille a les retenir faite de devoir, 34. Appelle le deux d'Guise auprès du Hoi, et denne de chevalier son frère un pouver de lienten, général au gouverneue; de Provence, 35. Fait amener Mar Vendôme au Louvre, avec defesse d'en sortir sans permission; ordane de faire la garde dans toutes et la

mens, pour se mettre cu mecontre les mences des princes. It Ordonne aux gonverneurs et her nans genéraux des provinces d'acvenir aux voies de fait qu'a l'estremité, 38. Répond au manifest apr. de Condé, auquel elle enve è présid, de Thou pour propose de

conferences, 30 Envoic Science

villes, et de recruter les vieux re:

pour conférer avec les princes, les présid. de Thon et Jeanuin, et MM. de Boissise et Bullion, jo. Embarras où elle se trouve; dans un conseil extraordinaire, tenu en presence de LL MM., il est decide qu'on accordera a M. le prince le chateau d'Amboise, 41. On luienvoie 100,000 liv. d'a-compte, (a. Elle convoque les Etats generaux , 44. Envoie M. de Montpezat au prince de Conde, pour l'assurer qu'on lui rendra justice de l'affront qu'il a reçu a Poitiers : envoie le marechal de Brissac en Bretagne, pour observer les mou-vemens de MM, de Vendôme et de lletz : s'avance elle-même avec le Roi vers la Loire pour le soutenir, 47. Depèche M. de Mayenne vers le pr. de Conde, pour le sommer de se retirer de l'oitiers, §8. Envoie 100,000 liv a M de Vendôme, et se rend a Blois, resolue à se faire obeir par la force : 49. Fait inviter le prince de Conde « venir auprès d'elle ; details sur le voyage de LL. MM, 50. Leur arrivee et leur sejour à l'oitiers; empressement des peuples et de la noblesse a leur témoigner leurs humbles soumissions, 51. Leurs humbles soumissions, 51. Leurs Majestes defendent la levée et le nassage des troupes ; favorises par e marcebal de Lesdiguieres dans le marechal de Lesdiguieres dans le Dauphine et les provinces voisincs, your le compte du duc de Savoie, 51 Dépèchent vers les pr. d'Allemagne le conseiller d'Etat de Refuge, pour travailler a l'arrangement des attaires de ce pays, et le marq de l'ambouillet vers le duc de Savoie, pour pacifier les troubles da lacmont; residut d'accommoder les querelles des habitans de l'oitiers, 51 Leurs Majestes partent de cette ville pour se rendre a Angers, afin de s'assurer du mausais etat de la province de Beetagne, 54. Arrivies dans cette ville, et instruttes des mausaises dispositions de M. de Veudôme, elles vont a Nantes i nir les Etats de Bretagne; ma milique reception qu'on leur fait, 55. Elles tiennent les États ; résuletions qui y sont prises contre M. de

Vendôme, 56. Elles quittent la Bre-tagne, passent par La Flèche, 64 les écoliers du collège royal célèbrent des jeux en leur honneur; re-viennent à Paris; joie que cause lour retour, 57. Elles dépêchent M. de Cregui vers le maréchal de Lesdi-guières, pour blamer l'assistance qu'il donne au duc de Savoie, et la tolerance qu'il a laissée à la levée et au passage des troupes, 58. La Reine, pour donner satisfaction à M. le prince, supprime le conseil de la direction, et le remplace par un conseil particulier des finance quelle en est la composition, 63. Elle donne ordre au commandeur de Sillery de se retirer de la cour, tifier contre les desseins formés contre elle et le marechal d'Ancre, 193. Fait declarer par le Roi M. de Nevers criminel de lèse-majesté, 201. Envoie M. de Thémines contre lui en Champagne ; fait publier une autre déclaration coatre MM. de ) cadôme, du Maine, **de Bouill** de Cauvres, etc., 202. Ordonas des levées en France, en Sulses, en Allemagne, 203. Fait répondre au nom du lloi au manifeste des princes, 204. Fait déclarer vacantes les charges occupees par eux, et le donne à d'autres, 207. Demand aux États-generaux de Holland 5,000 hommes de troupes, 214. Esmie de contenir le tiers-parti p voie de la negociation, 216. De-mande au Roi la permission de se retirer à Blois apres la mort du ma rechal d'Ancre, 234. Se mave di château de Blois, et se rend à Anroulème ; public qu'on **avoit des** de la resserrer, et qu'elle a voulu mettre en liberte , 275. Eavole de commissions pour lever des gens d guerre, 276. Se voyant pro toutes parts, elle entre en acce modement avec le card. de La l chefoucauld et M. de Bethun voyés par le Roi auprès d'ell déclare publiquement que la cat faite avec lui, 283. Refuse readre à Paris, 288. S'y dich

de nouvelles assurances de la part du Roi: part d'Angoulème, 280 Son entrevue avec le Roi a Couzieres, 200. Elle se rend à Chinon, 201. Fait une entrée magnifique à Angers, 293. Son sejour dans cette ville; les discours qu'elle tient. les personnes qu'elle reroit, donnent de nouveaux ombrages, 205. Elle refuse de recevoir M. de Montbazon, qui lui est envoyé par le Roi, 301. Forme des ligues avec les princes et le duc de Savoie, 304. Pont-chartrain. — Après que le pr. de Condé est arrêté, elle change les ministres d'Etat, fait des levees, distribue des commandemens, XVIII, 143. Après la mort du marechal d'Ancre, elle est relegnée a Blois. 148. Les violences exercies contre ceux qui veulent la servir lai font penser aux moyens de sortir de captivité: elle choisit pour cela le du d'Epernon, (59, Sort de Blois) est conduite a Angoulème, (54, Fait sa paix avec le Roi; obtient le gouvernement d'Anjou : 155. Après la deroute du Pont-de-Ce, fait la paix avec le Roi , 161. Veut marier son fils le duc d'Anjou avec la princ, de Montpensier: se sert pour cela du marech. d'Ornano, qui la trompe, et favorise les vues de la princ. Conde, dont il estepris, 285 17. 11. de Roban - Elle est declaree re-gente après la mort de Henri iv. XIX, 136 Donne une fete magnifique à l'occasion des doubles mariages entre Trance et Espagne, 457 Details on cette fete, 158, Clasgrin qu'elle epro ve de la mort du baron de l'az, tué par le cheval, de Guise: XX, i. Lille asymble le conseil a ce sajet: reselution q i v est prise; elle est apaise, per la promi te obcissare, de M. d. Gei Sec. 3. Son etomo ment de la demon de quantu furdu el tra Trim 16 tté pour le pr. de Conde . 5 Sa Conversation aver Bassompacine cer Marti, 6. Elle Lá premet, posa re Quite and designation, For de prome gentilhomme de la cham-

bre da Roi , 19. Le charge de dire

à M. de Guise qu'elle accerd frère le chevalier la lienteur. nérale de Provence, 2011 av siter le cheval, de Gais - Fra combat avec le jeune bar . 1 25. Danger qu'elle coort a l' la chute du plancher de sec-97. Elle accepte les propers princes remis a Louding conclure la paix avec max, 🖫 sortir de prison le comte d'A gne, l'envoie investir la 11 Peroune, 110. Se prepare : 1. reter M. le prince, 124 Fait la charge de marechal de c = neval a M. de Guise, vil v noncer a toutes menees, ... mande à l'assompierre de face ter les compagnies suisses de la an siège de Peronne, 🖟 🗆 au Siege in Aeronius, produce derit on verbal contrag-receive, 116. Remet an Isra-la capture de M. le principropose la marechala d'Asse l e fait arrêter, 131. Envoer M. de Gaise, commande verneur de Paris d'aller en . le pillage de la maison de la d'Ancre, 123. Lait cera e V Guise pour le retirer de primes, 125. Est garde la mort de marechal d'Ances Son entrevue av ec La Palacia ou elle le quitte : 1 p S; tion avec Monsieur : pe : r e ... a un second maria e le vers cesse de Florence , XVI ; ference avec le Roi, dans le: elle s'importe contre le cir. bi promit, 5-6. Ref. o.d. on the avec lui, 280, Februare a Compligue, 383, Sort d. Februare set time a Browlles, 25, Avaious visite Le Hollands, 25, Ava on Angl. ferre, Sec. Barrows Marie accepte from on d. H. -l'éposse par procureur à 13 riend of you. XXI have Paris, donne da Rei plas 🔹

fais, 3 Court சிவஜசி சி. 🧸 -

taspire diver emovens pour le sea

cher de ses maltresses. 5 Elle -

en allant a S. Germani, se

tion pour le Rai, 4 Sa jal.

MÉDI le dissuador de la grande e qu'il a formée sur l'Italie nagne, 18. Sa douleur en it la nouvelle de la mort du Elle est déclarée régente, ue pour telle par arrêt du it, ju. Renouvelle l'edit de fait remettre les places forles huguenots se sont em-Envoic assurer M. le prinbonne volonté, et do cré-anta auprès d'elle, 64. Dém suivra pour l'administral'Etat la forme qui a éte a temps de Catherine de , 65. Quatre epoques de la de Marie de Medicis; par s sont caracterisces, 70. La se decide a suivre le projet ui concernant la protection · de Clèves et de Juliers, 53. porter a 5 -Denis les restes i 15 , de Henri 111 et de Cade Medicis, 74. Elle de-e peuple de plusieurs im-Fait de grandes largesses e projet de rapi rochement le prince et M. le comte, fait sacrer le Roi a Reims. executer l'ordonnance du en faveur des Morisques, ilse une querelle survenue v ducs de l'ellegarde et d'E-, et le baron de La Châtai-, 94. Apaise le tumulte éleives au sujet des jesuites; e le posple du resté des ardes taillés, defend les acapubliques de jeux , 114. Pudeclaration contre les duels, ide le mariage des Enfans de t d'Espagne, 133. Elle re-I le comte le gouvernement lefacuf, 130 Apaine les tron-La Rochelle, 140 Elle renary d Ancreet an femme rnement de la ville de Boret du château Trompette le prince, 136 Elle se deefendre le duc de Mantone, ur panir la revolte de Nisle fait transferer le presidial ville a Beaucaire, 177 Con-

gregations et couvens qu'elle établit à Paris; hôpitaux qu'elle y fonde; palais et jardins du Luxembourg, qu'elle commence, 178. Elle rap-pelle auprès d'elle d'Epernon et de Guise, 186. Conçoit le projet de se demettre de la régence, 187. Se décide à ramener par la douceur les princes mécontens, 191. Elle fuit répondre d'une manière victoriense au manifeste des princes, 192. En-voie le présid. de Thou à Mézières pour conférer avec eux, 194; et des commissuires à Soissons pour le même objet, 195. Résultat de ces conferences, 196. Concessions perticulières faites aux princes mécontens, 197. Grandes contestations à la cour sur le projet de paix, 198. Il est adopté, 100. La Reine se rend avec le Roi à Poitiers, pour apaiser la querelle survenne entre M. le prince et l'évêque de cette ville, 206. Va tenir les Etats à Nantes, 207. Fait déclarer le Roi majeur, et lui remet l'administration entre les mains, 208. Achète la ville et le château d'Amboise pour M. de Luy-nes, 21¶. Se plaint ouvertement de M. de Villeroy, qui veut retarder le mariage des Enfans de France et d'Espagne, 253. Sa conduite incertaine et changeante, 261. Elle se dé-cide à partir avec le Roi pour la Guirnne, nonobstant toutes les re presentations qui lui sont faites, olic. Tombe malade a Poitiers, 272. veus remettre an Roi le gouvernement des affaires, 200. Cherche a se mettre en garde contre M. de Luyues; fait traiter de la principaute de La Missandal. Elle veut remettre an Roi le paute de La Mirandole, 3or. Conjure de nouveau le Roi de prendre en main la conduite des affaires, 320. Motifs qui la decident à faire arrêter M. le prince, 333. Son bésitation, 336. Elle fait donner avis au parlement de la détention **de M.** le prince; prend des mesures **pour** empécher le désordre dans **Paris**, 315. Essaie d'obtenir du **Papo l'u**sufruit du duché de Perrure, po s'eloigner des affaires, 411. Anni-tôt après la mort du mardchal d'An-

ere, ses en les lui sont ôtés, queldes sujets de mecontautement : ques-unes de ses portes sont murces, renouvelle chaque jour coair-577. Prie le Roi de lui faire ter-deniers qui bai ont etc proma-416. Sa douleur en apprenant les excès commis sur le corps da maréchal, et les propos insolens tenns contre elle, (29). Elle reçoit ordre de se retirer à Blois : diffère son de-Depeche a M. de Luynes les Chanteloube, pour bit ryresu qu'elle n'a pas voolu se recie part, sur le faux avis qu'on lui donris avant de savoir și ea 🖂 🦠 ne d'une entreprise formée contre å lui donner satisfaction, 🛝 🔠 elle, 433. Ses paroles à ceux qui viennent lai dire adieu, 438. Son Elle se decide a rester dans se: vernement; refuse les offresd . - r . des huguenots . 41. Se plant discours au Roi en le quittant, 139. des mauvais conscils qu'en l ...... Son départ ; sentimens divers ser sa contre elle; lui oftre d'all r tranquillité, 410. Paroles irrespecris, sachant qu'il est parti de i catainebleau pour venir a desa d'elle, 13. Sa réponse a de la cataineble de la cataineble de la cataine de l tucuses du pemple en la voyant partir, 441. Sa douleur en apprenant la mort de la marcchale d'Ancre, 465. Elle écritau Roi pour le prier de lais-Monthazon, envoye par M de Lo nes, j6. Elle depeche a Local C ser auprès d'elle l'évêque de Lucon; écrit sur le même sujet à M. de Luynes, 468. Presse l'évêque de rede Bouthillier, pour y parenl'execution de ses volontes, - > venir auprès d'elle, 471. Persécu-tions exercées contre la Reine, 473. Elie forme le dessein de venir tronver le Roi pour s'en plaiudre, (91. Se plaint hautement de l'exil de l'évêque de Luçon, joj. Sa douleur

reponse aux propositions reru ... res qui lui sont faites par le arc . Blainville au <mark>nom du</mark> Roi. Ŀ voie le sieur de Breaute a locc pour répondre aux proposité : nerales qui lui sont faites. 5. No velle reponse aux representation à M. de Blainville à l'octasi a en apprenant le jugement rendu contre Barbin, et les paroles iajurienses de M. de Luynes à son égard, 510. Elle envoie au Roi copie de M. de La Valette , 56 V. de ; ses lettres a Barbin, 511, Declaration que lui arrachent ses ennemis, 513. Elle se décide a sortir de Plois, la retiennent d'aller a la Elle envoie prier le pr. de Pres al d'intervenir comme cautie, d'é 520. Refuse les offres du duc de Bellegarde, et accepte celles du duc de Luynes , 58. Contre l'acu de i chelieu, de Marillac et du pare 🗽 d'Epernou, 5+5. Sort de Blois penfren, elle se decide a recourir in dant la nuit; se rend a Montrichard. et de la a Loches, 5 17. Ecrit au Roi voie des armes, 63. L'arriver 20 princes, qui viennent pour le ser s met la division dans ses consecpour lui annoncer la cause de sa sor**tie d**e Blois, 528 : et au prince de Piemont, 529. Recrit au Roi pour se 65. Elle reçuit, contre l'avis d : de Vendôme, les deputes d. Le plaindre de son silence, 531. Supplie S. M. de ne point faire attaquer la ville d'Uzerche, 541. Se plaint de la réduction de Boulogne, 542. 69. Apprenant le manque d 🕟 🗈 du duc de Longneville, elle en deux lettres au Rui pour arreter e Conditions du traité qu'elle conclut avec le Roi , 545. Elle se rend a Tours, et voit le Roi, 563. Nouveaux progrès de ses armes, 73. Sur los de Richelieu, elle diffère d'envor sujets de mortification que lui donnent ses ennemis, 569 et suiv Elle se plaint au Roi de la declaration qu'il a rendue en faveur de M le prince, 574. Se plaint aux ministres

la seconde, qui est une espicar de ma nileste, 76. Est forcer de recent la paix acce le Rui; son canto avec lui a Brissac, 95. Elle se rea Poitiers en même temps que le la 102. Arrive à Paris presque aussitôt que lui, 113. Quelle est sa situation la cour ; sujets de mécontentement qu'elle y reçoit; comment elle resiste aux conseils qu'on lui donne, 128 et suiv. Les avis qu'elle donne su Roi sont enfin ecoutés, 135. Précautions qu'elle est obligée de pren-dre pour se garantir de toutes les faussetes dont ses ennemis l'accusent auprès du Roi, 178. Son retour à Paris, 180. Elle respire en appre-sant la mort du connétable, 182. Envoie au Roi le sieur de Marillac, pour le feliciter de ce qu'il a pris ai-même les rênes de son Etat, et lui offrir Angers, Chinon et le Pontle-Le pour récompenser ceux qui l'ont dignément servi, 188. Envoie au devant de lui a Orléans l'evêque le Lucon, pour le complimenter, et loi faire connoître ses veritables intentions, 189. Sur les representations qu'elle fait au Roi, S. M. lui donne cutree dans son conseil; comment elle s'y conduit, 194. Vifs reproches a M. le prince sur la protection qu'il accorde a Rucclay, et pur sa conduite envers elle, 190. Elle opine dans le conseil coutre la guerre proposee contre les protes-tans, 198, Elle se décide a suivre le Roi, coutre l'avis de M. le prince, 20 s. Lait decider que Monsieur restera a l'aris, reproche a M. le prince les brigues qu'il a faites pour rompre son voyage, 203. Lerit au Rui pour l'empecher de marcher contre le due de Soubise avant qu'il ait rassemble toutes ses troupes, 208. Fombe malade à Nantes, va aux caux de l'ougues, 211. S'avance a I von pour se rapprocher du Roi, and Son entretien avec lui surcompte de M. le prince, 230. f.lle conseille au Roi d'empécher l'usurpation de la Valteline par l'Espa-gne, 232. Moyens qu'elle lui pro-pose, 231. Elle accommode le Roi avec sa temme, 246. Elle le decide, par ses rainons, a ne point rompre le mariage de Monsieur avec madem de Montpensier, mans a le differer, 2/8. lastruite que les ministres veulent faire entrer dans le conseil deux de leurs créatures, et s'unir avec les princes, elle lui fait part de son opinion à ce sujet, 250. Lui donne des con-scils sur les affaires du dehors et sur celles du dedans, 253. Son démele avec Puisieux au sujet da gouvernement de Saumur, 263. Elle offre au Roi de lui remettre l'Anjon et les places qu'elle y tient, 266. Se charge malgré elle de parler à la Reine de la trop grande facilité qu'elle laisse à tout le monde d'entrer dans sa chambre, 267. Elle re-nonce à aller aux caux de Pougues, pour éviter les calomnies de ses ennemis, et va prendre les eaux à Monceaux, 270. Elle revient à Paris; on lui impute l'eloignement de la duch, de Chevreuse, 273. Com ment elle s'en justifie, 274. Sa ré-ponse à La Vieuville sur le projet de former un nouveau conseil, d'y faire entrer les princes, 275. Elle signe les declarations et pro-messes que le Roi et son frère Monsieur se font l'un à l'autre, exhortant Monsicur à vivre tonjours uni et sidele au Roi, XXIII, 84. Elle fait amener de Coulommiers au Louvre la princ. Marie et mad. de Longueville, XXV, 11. Les envole au donjon de Vincennes, 12. Prête l'orrille aux ennemis du **cardinal, qui** lui font croire que c'est par ses con-seils que Monsieur s'éloigne d'elle, 45. Son mecontentement contre le cardinal augmente par la lettre qu'il lui cerit pour la prier de faire age au Roi sa retraite , 56. Refuse d rendre a Grenoble auprès da Roi, malgre les instances de S. M. et du cardinal, XXVI, 129. Retire ses louges grâces au cardinal, \$26. Dissimule neanmoins quelque temps; fait tous ses efforts pendent la ma-ladie du Roi pour le perdre dans son esprit, (27. Déclare on Roi qu'elle ne veut plus l'aimer, si le voir dans sa maison, ni se tre au conseil quand le cardinal y a sistera , (28. La princ. de Co les duch. d'Ornano et d'Elhan niment continuellement contre lui;

leurs motifs, leurs discours, 134. La Reine mère résiste aux représen tations de son confesseur, du cardinal Bagny, du maréchal de Schomberg, et aux prières du Roi lui-même, 136. Persiste à ne vouloir plus entrer dans le conseil du Roi . et refuse de lui donner les assurances qu'il iui demande, 451. Elle refuse sons divers pretextes de se rendre a Moulins, comme le Roi l'en a priée, 489. Persiste dans son refus, malgre les instances que lui font de la part du Roi le marechal de Schomberg, le sieur de Roissy et S.-Chamont, 192. Elle s'enfuit de Compiègne, et se retire à Aves-nes; écrit au Roi pour se plaindre et se justifier en même temps , 501. Adresse au parlement des requêtes et des lettres pour le soulever con-tre le Roi, 504. Tombe malade à Gand; reçoit de la part du Roi la visite de deux médecins et du sieur des Roches-Fumee, XXVII, 449. Témoigne être sensible à l'attention du Roi; garde un silence absolu sur ce que le cardinal lui fait dire de sa part, 450. Ses conscillers; elle fait de grandes plaintes de Puy-laurens et de Monsieur, 452. Fait an Roi plusieurs messages qui ont pour but apparent de se raccommoder avec le Roi, 454 et suiv. Tra-verse le projet de reconciliation de Monsieur avec le Roi, 471. Sujets mécontentement entre cus, XXVIII, 3o. Raisons qui lui donnent le desir de traiter, et de se rapprocher du Roi, 3 : 1. He cuvoie Lalen an Roi et ao cardinal, pour faire ce raccommodement, 36. Luvoie le sieur de Chautemèle pour magistrats de Bruvelles font faire magarats de priviles four rigor-chez elle une perquisition rigor-rense, NAIN., 197. Elle fait trailer de sou retour par le roi de la Gran-de Bretagne, NAN, 230. Passe en Augleterre, 467. Public un mani-feste qu'elle dessivone ensaite, 468

Details sur la manière dos reque, en traversant le H recue, en traversant 18 it par le prince d'Orange et si par les Etats, et les ambassai de ct de Venise, 471. Petit tentemens qu'elle recoit et Hollande, 473. Son arrives ception en Anglet 1717, 381 de Richelieu. - Elle laisse trop d'autorite au marce) cre; s'attire la laine de princes du saug. XXXVI grande opinion qu'elle ce marechal devient la car perte, 332. (Mad. de M. — Elle est declare re: royaume après la mort de licencie l'armee du feu l elle envoic 10,000 homme de Juliers; comment : ile i la paix pendant quatre and 16. Elle se lie par un do riage à la cour d'Espagne coit ordre da Roi de 🕶 Blois; ses adienx a con fils attire le duc d'Eperson : sort du château de Blois. à Angoulème, 98, Signe t va trouver le Roi a Toan. cilie avec lui , 20. Rezazze dit suprès du Roi ; se effe faire entrer Richelies au 38. Est d'avis que le Bo pas se mèler de l'affaire d Mantoue, [8]. Reproche greur an cardinal d'asoir aviscontraire dans le cons de sa haine contre le duc tone, (g. Fait arrêter la pe rie, dont Monsieur est deve reux, 59. Sa baine contre nal augmente ; elle deman son cloignement, 53. De Roi , qui lai refuse cet eloi qu'elle ne veut ples se cardinal : lui ôte la scrip de sa maison, et rencoie delle tous ceny qua lui a nent, 58. Lui repende so tude devant le Roi, 59. 8 a Compiègnes resiste 🛦 🥶

en facer du cardinal ; e gardeca Compiègne, tic 8 ses plaintes du traitement lle quitte Compiègne pour ala Capelle; n'y ponyant entrer, rend dans les Pays-Bas; comlle y est recue, 62. Se retire velles, 217. Passe en Hollanfierte dans sa disgrace , va eu ærre, comment elle v est re-18. Essúe de menager son en France, 262, San ouvre bassal. Bellievre, ecrit a cet a cardinal, 203, Sa negociae produit aucun effet, 965. antel Angleterre, va s'etablir igne, on elle tembe malade, de von le medecin Vantier, Rochamoris, 4; Schort, - Elle envoie Montglat lter ou dis 6r de Loune aven-

cl'o casion de la chute d'un mulets 11N, 3 o Parquelles Richele a la porte contri de c, 3, 3.— Meia de la Porte usy Cris (1) d'a de estemm parerde da Roi, I XXIII, meit, 7. neye Corri (1) d'ai de , en pour go gerner I y Pays Bas, des cheger de cet caplor, des dang ryqu'll y vort, M.

next Subset leduche, parlieduche Bragines, for digid, entre dins les culpitations contre le roid Espignes, obsen parlim en nonmant les res. XXXVIII, 64, 1111, de contre de la bataille des Datiennes et la bataille et la bataille des Datiennes et la bataille et la bat

nearth Calaisede seel lessares, 177
arth on Murrin de comte de a Crof. Lancert se rendamâtre te place pour la princesse de cald III, 244 Reponsse vigorium, coo la compagnie des sele la princesse de Conde, 11 april des troupes de la local de la actor de la cald de la actor de la commissión de la

puis Marienbourg, 424. Va au siège d'Arras, 426. Defait la troupe du comte de Buquoi, 427. Va à la rencontre d'un secours qu'il amène au camp, (2) Se rend maltre d'Arras avec le maréch, de Chatillon, [30, M/n. de Bassonpierre.] — Est suspendu de sa charge pendant trois mois par ordre de Richelieu, pour s'être battu avec un gentilhomme poitevin pendant le siège de La Ro-chelle, XXIV, 68 S'empare de force de Bohain, XXIV, [81] Se justifie auprès du Roi d'être la cause de ce qu'on ne fait pas le siège d'Avesnes. iob. Richelien - Interprend le siege de La Capelle, contre l'avis du cordinal, XXIII, 256. (Mém. de Ponter. - Est charge per la Reine d'aller avec Labbe de Gondy apaiser la revolte qui menace la coar , dauger de cette commissi<mark>on ,</mark> XXXX, ca. Il s'empore de l'île de S -Georges apres une longue résistance, 179 Presse la ville de Bordeanx 80 deaux. 80 Introduct — Prend Porto I ongone en Italie, XXXVII, - Prand 197. Est nomme surintendant des finances, son integrite dans l'exercier de cette charge, 700. Il est charge d'apaiser la schtion du peuple de Paris, a diredemande egrands c**ris la** consciiler Broassel, XXXVIII, 10. Opine dans le conseil du Roi a accord r an parlement tout ce qu'il demande, of Perd la barge de surintendant des lumees, dig. Attaque l'ille de Satzeorges près de Borde novaet la prend par composition ; \\\\\, 71 Presse la ville de Bordeaux. 77 Mad de Motteville.) — Il va a la tête des gardes pour apaiser l'emeute du peuple, c**ausée** par l'imprisonnement de Bronsel, VIIV, and Rend comple a la cour des dispositions des esprits, 212. Va., a la tete des chevau legers, aunoncer au peuple la liberte de Brosssal , tre d'un coup de pistolet un crochet-ur qui met le sabre à la main, 218 Remercie le coadjuteur

davoir vers diffat, son discours

cloquent aux officiers des gardes,

MELO
sidgePorto-Longone, L, S1. S'enm
maître par composition, 52. Est se

mé surintendant des finances. 13 Est envoyé avec de la cavaleri p. 2

du Roi entre la Dordogne et la Garonne ; prend le château de Vaire, XLV, 126. Assiege Bordeaux, force cette ville à capituler; conditions de la capitulation, 127. Est chargé de la garde du card. de Retz. XLVI, 251. Civilité envers lui, 253. (*Mém. de* Retz.) — Il arrête les gens attrou-pés au port S.-Landry, XLVII, 20. Tue un crocheteur d'un coap de pistolet, 21. Empêche la populace de mettre le feu à l'hôtel de Luynes, où le chancelier s'est réfugié; tue à l'entree du Pont-Neuf une pauvre femme, 26. Sa conduite envers le card, de Retz, dont la garde lui est confice, au château de Nantes, 293 et suiv. Il entre dans de grands emportemens de colère en apprenant que le cardinal s'est sauve du chateau, 314. Sa forenr contre Joly, 317. (Gur Joly.) - Il emporte d'assaut le château de Bohain; contribue à la prise de Landrecies, XLIX, 155. Entre en Artois à la tête d'une armée ; investit la ville de Hesdin, 236. La force à capituler, 228. Est fait maréchal de France par le Roi sur la brêche de cette place, 229. Prend les châteaux d'Eperlech et de Rumingen; livre combat aux Espagnols a Polincone, leur prend quatre pièces de canon, 230. Commande la retraite, 231. Enlève le camp de Ludovie, général des Croates, 330. Investit Charlemont, qu'il est force d'abandonner, 268. Entreprend le siège d'Arras, 269. Bat les Espagnols, 271, Reponse les assieges dans une sortie, 2-3. Bat 2,000 chevaux espagnols, pour favoriser l'arrivee d'un couvoi qui est pris par les ennemis, 275. Investit la ville d'Aire, 307. La recoit à composition, après 19 jours de tranchée ouverte. 315. Est contraint par sa faute de faire une retraite precipitee, 30) et suiv. Attaque et preud La Bessee, 3+5. Entre dans le Roussillou; investit Collioure, 361. Prend la ville, 363, et le château par composition, 364 Assiege et prend la ville et forteresse de Piombino, de

concertaveclemaree Du Plessis, as-

calmer l'emeute du peuple : vament il est recu , 125. Il va dele ment il est recu , 125. Il va dele ment il est recu , 125. Il va dele ment il est recu , 127. Se saisit du château de l'amen Guienne, et fait pendre le cumandant Richon; fait le siem o Bordeaux, 240. Sur l'ordre 20 Reine, envoie du canon pour le sie d'Angers, 323. (Montglu — iserre Bordeaux avec le due d'Emon; reprend l'île de S.-Gosen LII, 37. (La Rochefoucanti — Se met en bataille entre le Cite au et La Bastide, LIII, 505. Le met La Bastide, LIII, 505. Le met La Bastide LIII, 505. Le met la grand-maltre de l'artiflerie. es se clare principal héritier de Maura

grand-maître de l'artillerie, est se clare principal héritier de Masers dont il prend le nom, et dest depousé la nièce Hortense, LXI 203. Une dévotion mal entendes saisit; il casse à conps de maren des statues antiques d'un grand pri 206. Trouve le secret de se ranc. 207.

207.
MEILLERAYE (le sieur de La .de Normandie, est tue au passer i la Sarre, XXXIV, 70.
MEILLERAYE (la maréchale de la companya de la company

MELLERATE (In marcchale de l'afille du duc de Brissac, sa bestisa sagesse, son affectation a la metrer; son ambition, XXXVIII, 68. Mellec, marcchal de camp. Sec.

caractère singulier, I.XVIII, [65] Melag, vieux officier de cavalerie, repousse l'électeur de Baverdevant Heidelberg, I.XV, 7)

Melander, general du landg av de Hesse, refuse les offres que la fait le roi de Hongrie pour reser fidèle à son prince, XXIX, 44 (Mem. de Richelieu.)—Defait le mée des Sucdois; assiège Iglaw es Moravie, et s'en rend mattre. I 62. Est tué au comhat de Summe-

hausen, 88. (Montglat)

Millan (le sieur) est envoyembassadeur en Suisse, pour esser de compuser les divisions 5-1 naissent, NVIII, 263.

Mrios (le capitaine), charge ;



le roi de Navarre d'une entreprise sur Monsegur, se rend maître de scette place, I, 200. Mr.os (don Francisco de) assiège

MrLos (don Francisco de) assiège set prend Lens et La Bassée, XLIX, 353. Il défait complètement l'armée sidu maréch. de Guiche, 354. Tourme vers le Rhin; revient sur la fronlière de France, où il fait reprenzire tous les forts conquis, 355. Asmège Rocroy; se rend maltre des debasses de cette place. (21)

bors de cette place, {21.
Mraus (le doc de) est tué à la mbasse par un cerf, LXX, 194.

Méxiciers (seconde serié des).
Motifs qui out determiné à l'entreprendre; attraits et écuells de cette
entreprise, I. 2. Elle s'ouvre par les
Memoires des deux plus illustres
sministres dont la France s'honore,
3. Trois classes de Mémoires; différences qui les caractérisent; noms
des auteurs, 9 et suiv. Notices,
éclaircissemens, supplémens nécessaires pour comonrer ces Mémoires
entre cux, 12. Disc. prélimin.) —
Observations sur les Memoires de
Villeroy, par un protestant; en
quoi elles sont injustes et fausses,
IX. 117. Of conom. 1997.

Memoires or Richteler. Preuves de l'authenticité de ces Memoires , XXII. 4 Temoignages contemporains qui attestent que Richelieu s or cupa past l'a sa mort de ce grand ouvrage, l'Comment ils forent deposes par ordre de Louis xiv au depot des afforcs etrangères, p. M. de Loncom igne foit le premier connoltre au public l'existence de ce ma-nuscrit, 8. M. de Fontette indique ensuite ouil est deposé; les editeurs en doivent la communication au vicomte de Montmorency, ministre des allaires étrangères, 9. Observations sur ces Memoires, d'après les polles les preuves materielles de La itheute de manuscrit acquierent un nouveau degre de force, 10. Morceaux tires des deux parties de ces Memoures, où l'on reconnoit evidenment la main et l'esprit du cardinal, 11 et suiv. La hardiesse est une des qualités qui distingue éminemment Richelieu, 13. Prenves de la force de son génie, 15. Observations sur le système de son gouvernement, 22. Les discours que Richelieu pronoaçoit au conseil da Roi sont la partie la plus intéresante de ses Mémoires, 26. Ton général de ces Mémoires, 27. Qualités et défauts du style du cardinal, 28.

MÉMORES DE M. DE 100, pour aervir a l'histoire du 170 siècle. Incertitudes sur l'auteur de ces Mémoires, LVIII, 3. Opinion la plus prohable à cet égard, 4. Raisous qui ont fait admettre ces Mémoires dans la Collection; à quelle époque ils commencent; précis des voyages et missions de l'auteur, 5. Reproches qu'on peut lui faire sur ses digressions, et sur l'étalage de son érudition, 6. Ses anachronismes, 7. En quoi ces Mémoires sont carleux et instructis; quand ils ont été publiés, 8.

Mévoiaza or Brawica, écrita par lui-même et continués par l'abba Hooke, I.XV, 283. Ils sont plutôt militaires que politiques, mais précieux pour les événemens de l'époque; dans quelle partie ils acquièrent un nouveau degré d'intérêt, 284. Sont restés long-tempsignorés, 286. A quelle époque ils ont été pabliés; ce qu'on doit penser de la continuation par l'abbé Booke; notes nouvelles qui y ont été ajoutées, 287. Jugement de Voltaire sur ces Mémoires, qu'il se faut pas confondre avec ceux qu'a publiés l'abbé de Margon, 288.

MEMOIRES DE LA DUCRESSE DE NUmours. Pourquoi ils sont placés avant ceux de mad. de Mottaville; necessité de prendre connoissance, avant de les lire, de l'Introduction aux Monoires relatifs d la Franco, XXXIV, 3-0.

Méxionza de Noalles. Illustration de la famille des Nosilles, LXXI, 151. Deux scadémicions est religé des Mémoires sur cutta famille, 152. Epoque historique qu'unbrassent ceux qu'a public l'abbé Millot, 153. Documens volumineux

recueillis par les deux maréchaux de Noailles; Voltaire et de Forhonnais y avoient deja puise, 154. L'abbe Willot trop severement juge

par l'abbé Morellet, et trés-injuste-ment critiqué par l'humas, 155. Jugement de d'Alembert, 158; de La

Harpe, (59. Eloze de l'abbé Morellet, donne aux Memoires de Noailles, 160. Eloge du marq. de Chastellux, 16). Jugement exagere de

Sabatier de Castres; opinion de Voltaire, (64, Reproches qu'on peut faire à l'abbé Millot, (65, Embarras où il s'est trouve pour la première partie de ses Memoires, 167. Moyea singulier qu'il a employe pour s'en tirer, 171. Division de ses Memoi-res, 178. Espace de temps et evênemens dont clauque partie se compo-

de l'Empire, 187. Fait historique important relatif au marcelaf de Saxe, 189. Pieces detachees données par l'abbé Millot, 193, l'éces rela-tives à la Notice : Ly première, sur les Noailles, 195; la deuxième, sur les Ol'avres de Louis xiv , la troisième, Memoire da marabal de Save, 2014 la quatrième, note du

se, 179. Eclaireissemens nouveaux

donnés sur la guerre de la succession

même mare bal, 204; la cinquième, lettre extraordinaire du même, 505, Dans quel esprit et avec quel soiu l'abbé Millota redige ces Memoires, et jet suiv. Мімонія вт Вонху Еродие ой

ils forent imprimes pour la premiere fois, a qui est due cette première edition : le pr. de Coade en fait detraire presegre tous les exemplaires . epoque de la seconde edition ; ce quelle a de remarquable ; de quoi se composent ces Membires; autres editions, XVIII, 3 Actres Mémoires militaires da duc de Rolan, postersoi on y a suppleé par une ustros, discosts politiques du due,

Memorish Street Porez Lar-(al : Ol; conomics roy alex. Mexica e depeate de la ville de

Le en er conseil du connuerce, est

MENA

chargé par le Roi d'aller « L suivre la négociation de la LXVIII, 35. Instruction der charge, 37. Arrive of her fait, sur la demand d left

one reponse par ecrits memmis par Prior ao ministral. France, 41, Comment Maria

conference chez le comp. 1.1 5. Seconde conferencretaire d'Eta Salanage est l'issue, 46. Troisie : ce, 48. Le Roi jage q + 1 . R.

prut être un lieu corve de traiter de la paix come 👝 tres anglais et Menager la propose, 55. Menager eni mission de prendre and de

ne d'Angleterre, si sis m temoignent le desirer de 4 que lui fait le gran i 1- 0qu'il remet a ce misis : 🗆 a re da Boique Labre Genga d'apporter : no avelle a la wee les ministres angles We

remarque sur leurs visigentes d'alteration : 5- Q a. cause, 58 Dispute . . . n du memoire . di bata i consul 59. Scrupales des mitoristes comment Menney records les prevoir, vient a located

se rompre ; pourques is s Me dresse in nous as prost at blit la bonne intelligent a secretaires d'Et et l'agree Menagera celui-ci est coma al cot a l'appartement de la . reception gracie (see q. 1. 4. -3. It recoits en quitients. tres , de nouve lies asser e : «

ver, fin. La negociate a cat p

sincerite des intentions de la -7. Il est nomme an des <del>p</del>a plenipotentiaires ar, congres irodii. 194. MINARDIAC-CHAMIST CO. an parlement, atmilia 🧸 🐧

tout l'honneur de la loisair tial, XIA, noti Opine the sembler generale ten le 11 l ville, a ce qu'on no rese su remontrances contra to

les princes auront posé LVI, 87.

Bernardin', ambassa me, se rend a Paris nuer ses fonctions aule Mayenne, I, 114. don Alphonse-Hurtaaandant pour le roi de s la Beira, assiege et at Sarca, LVIII, 406. don Juan de\, capit. ille et château de Perit reconnoître les cheenurs du Roussillon, conduit par ordre du llier, XXVIII, 203, Satire , on Catholicon Sonis des auteurs de ament il contribue au enri rv, I, 166 t le sieur est blesse combathyreaux Espa-

lept 1 tout poisont disgracie, IXX, 52as on de exchite ma, and lad Moron, 'c / Harr -- Il fait reberme pour imperamort de son epo ix. Entanie une ne lo la er la cour de Vienne, recognizate an file do to the Lat souperonne some Imperatrice Son organic to Al and att en Siberie avec Sa fermete d'ors la

Grand-Sully, XXIX,

Ductor le scorde zmtile al, est decapite pour vere Marseille an roi 1. 385

educ de fait la guerre Hongre, et prend

IV gj. Jedjade, filsdadae a plane ire conferenent le retour de Ma-, 228 Introd .- Est arlement our son maniere de Manarin.

XXXIX, 239. Prend Valence en Italie, 388. (Mém. de Motteville.) -Declare au parlement son mariage avec madem. de Mancini, XLI, 137. (Madem. de Montpensier.)-Repond dans le parlement d'une manière victoricuse à Monsieur et à M. le prince, sur l'affaire de son mariage avec madem, de Mancini, XLV, 385. (Mem. de Retz.) — Il vient au parlement répondre aur l'objet de son voyage à Cologne au-pres du cardin. Mazarin; il avoue qu'il est marie avec la nièce de ce cardinal, XLVII, 166. (Guy Joly.) - Est envoyé vice-roi en Catalo-gne, decouvre à Barcelone une conspiration dont il fait punir les auteurs, L. 234. Est envoye pour com-mander en Provence, preud Tarascon et S. Tropès; bloque Toulon, Arles et Marseille; fait son entrée a Toulon, 391. Assiege Valence en Italie avec le duc de Modène, LL, 14 La prend par composition, 18. Ses demeles avec la ville de Marwille; comment ils se terminent, 98 Montglat. — Il revient à la cour, obtient du Roi le rappel de son frère, de M et de mad, de Ven-dôme, 185. La Châtre. — Son por-trait, <sup>1</sup> VIII,63 'Mem, de M de <sup>488</sup>.)

Mrzer le comte de est blesse dans un combat livre en Bourgogne

par le due de Weimar, XMX, 458.
Miser e le general attaque et
prend Uberlingen, XLIV, 450.
Defait l'armée de Turenne a Marienthal, L., 6. Est tue a la bataille de Nordlingen , 9 Wontglat.) -Hat une partie des troupes françaises a l'abbaye de San-l'eter, et se retire ensuite vers Philingen, I.VI, 358. Sa penetration lui fait deviner tous les projets des generaux fran-Il est tue a la bataille de Nordlingen. 370. Mem de Gramont)

MEACT le general, neveu du fa-meux general de ce nom, est blessé amort au siège de Bude, LXV, 319. Mracy (le baron de), frère du géneral Mercy, est tue à l'attaque de Fribourg, LVI, 357.

MÉRINVILLE (le comte de ) force don Juan d'Autriche à lever le siège de Solsone, L., 476. Gouverneur de Roses, il contraint le marq. de Mortare a se retirer de devant cette

Mortare a se retirer de devant cette place , LI , 55. Mentax , neveu du curé de S.-Enstache de Paris , prétend succé-

der a son oncle en vertu d'une resignation qui lui a cité faite; sedition du peuple, qui soutient son prétendu droit; la cour se voit obligée, pour l'apaiser, de donner a S.-Eustache le cure que les paroissiens demandent, XL, [41. MESLAY le sieur de), catholique,

MESLAY [le sieur de], catholique, consent à livrer Montpellier au duc de Rohan, XVIII, 341, Il manque à sa parole, et fait échouer l'entre-

prise, 3/4.

Misurs (le présid, de), frappé des dangers du royaume, demande un entretien particulier avec Mazarin; son génereux dévouement, XXVV, 119. Introd.)—Il tient au parlement un discours qui est blame par Mazarin et par la Reine, XXVVII, 3-5. Voyant qu'il n'est pas bien a la cour, il envoie faire ses excuses a sa compagnie, et s'absente pour quelque temps du parlement, 3-79. (Mad. de Motteedle. —Son apostrophe au pr. de Conti, qui propose au parlement d'enten-

qui propose au parlement d'entendre l'envoyé d'Espagne, XLIV, 341. Comment et pourquoi il determine Mazarin a accorder au parti de la Fronde un traite de paix qui est aussitét signé, 414. (Mein. de Retz.)

Missus (de), prem, présid, du parlement, fait auprès du Régent une démarche qui le perd dans l'esprit du prince, en lui prouvant son crime et son audace, LAXVI, of et suiv. Il se menage ensuite entre le Regent et le parlement, et se fait acheter aussi cher que jamais, 4.5

Missus, homme de lettres et homme d'affaires, se sauve de l'emeute de l'hêtel-de ville moyennant 50 ccus qu'il donne a quatre satellites, ancedote qui prouve que

les séditieux étoient appayes: autorité supérieure, XI VIII. Messurieux, cheval, d'ior du parlement de Dombes, i lieu a Mademoiselle de taire a vrage de l'Ille enchanter. XIII. et 335.

Mestarsor, ministre page a plusieurs conferences accede Gondy; procede deluzie lui, XLIV, 130. METTERNICH, quarere d.

METTERNICH, goovern d.; de Spire, est fait promise 80 officiers a la prise descue XXVIII, 225. MEZERAY, historica Pres

demontrent qu'il n'est per teur de l'ouvrage intité à de la Mere et du File X. Michard le code corar M. de Marillac, pardojece

XXI, 86. Bassonousers a lu et publie dans un latare XXIV, 284. Le per ment de l'enregistrer, 186. Le 20 a ce sujet entre le cionest

a ce sujet entre le charel Reine mère et le parlement ment ils se terminent oc-

Michita le sient sont du parlement de mare d'apporter l'original de ce qui s'est passalleval : sa reponse de XIVIII 330.

Mainer, Koniner Wijse estela roi de Pologne, IVI Son caractère, 484 Son cament, 485. Il se morie a la l'empereur Lesquildelinase sur le point d'etre detres ses géneraux remporent toire sur les Tures, il e no diete pour trouver les mortisfaire les troopes motine Mainexes de larcor de «

l'ibourne assurer la perm de , le duc de Boardon et I plusieurs personnes de qu Boargogne : Champagne et ne sont prêtes a entrer du terêts des princes : LHI rend à La Ratticle : Eta Fia positions aux ducs de La Ra Bouillon, et a Lenet, harge d'une commission Enghieu pour se rendre mboise, lett.

amboise, but.
Nicole projette d'emle Roi , son sapplice, III,

Lorent de . / oy . l'art.

rai - 1 c., agent du duc est envoye au Roi par la re, contriui des papiers su, XXIV, c) re, avocat general au par-

Dipore, contient les hala ville et de la province delite a a Bor. XXXV.

a president du parlem, de 12e d'Anne Du Bourg, est Lass la vieille rue du Tem

is le sieur de preud le amout de l'escorte qui Vancennes les prede Con Cente et le d'ac de Louis XXXV Co Introd introd 148 - Hextory æp ir 15 tille de m titre de marcebal e Mazariu nosoit La de nd benom de merchal T. pri Montator r terrorq de ambas ad collimo reneration g his ingonictions poor di parche a contribuia XXII (58) Disco es tenu-us de la part da Poressar an de S. M., par Le e retracto e et montre plas rportipak pr var litero de ficest constable blood dance c, dans comercen persode or in oregon finions.

considire copart in deaccompagne generales. Alter la service of general reaction per resitor la population conference reaction surfes moyens per la therte des princes.

rt de retablir la paix dans la Guienne, 410 et suiv.

Musé (le sieur) est envoyé auprès du maréchal Gustave Horn, pour lui temoigner que l'intention du Roi est de maintenir les choses commences par le feu roi de Suède, XXVII, 291. Ses instructions à cet egard, 392. Mém. de Richeleu.)—Blesse en dael, il est porté chez M. de Pontis, qui en prend soin jusqu'a st mort, il lui avone avant de mourir qu'il a éte la cause que la charge de capitaine des gardes, que le Roi lui destinoit, a été donnée a un autre, XXXII, 250. Pontis.)

a un autre, XXII., 256. Pontix.)
Miscrorx de marcehal de ', ambassaleur de France a Londres, demande postice au ministre anglais de l'acte d'hostilite fait contre deux vaisseaux francais, il se laisse abuser par les reponses de ministre et du roi Georges, LXXVII., 105.
Micos Trancois', prevôt des

Micos I rancois , prevôt des marchands de Paris, s'oppose avec fermete à l'emperession d'un grand nombre de rentes de l'hôtel-de-ville, VII, [63]

Micos et Jassar, de parti de la Fronde, sont tues a l'hôtel-desville, VVVIV. 33 Mem de Vemours.) – Miron, maltre des comptes et coloort de quartier de S-Germainl Auxerrois, y i trouver le coadjut., et convient d'executer tout ce qu'il desirera , XIIV, 227 Il fait prendre les armes au people, 230, Fat tue dans la sedition de l'hôtel-deville, XIXI, 178 Mem. de Retz.) - If propose les barricades and ondpateur, fut hattre le tambour dans son quartier, MAH, 21 Gus Jo-- Il est tue dans lemente de Thetel de ville, sa femme en de-vient farieuse de douleur, rondeau de Miron contre le ministère de Richehea . XIVIII. 133 et suiv. Contact

Mistar & Lancienne Sporte, est prise par les Venitiens en (1887, L.IX, 250, Ce quaelle est a poord hui, (172, Montsy, le soon de lest envoye

Monisti le som de lest envoyé auprès de la Reme mère pour tirer d'elle un aven qu'elle a mal administré; il gagne plusieurs personnes attachées à la Reine, mais ne peut obtenir l'aveu, XXI bis, 176. Il est arrêté, et conduit à la Bastille, XXIII, 72.

Monène (le duc de) prend Mortare en Italie, XXXIX, 432.

Monène (Esprit de Raymoud de Mormicon, baron de) mouverne

Mormoiron , baron de ) , gouverne M. le duc de Guise et sa maison; son talent pour la poésie, XXXIV, 259. Il est disgracié, 260. (L'abbé Arnauld)—Il se rend agreable au peuple de Naples, et parvient, malgre le duc de Guise, à se faire nommer mestre de camp general, LV, 230 et suiv. Se laisse circonvenir par des gens mal affectionnes au duc, et se perd avec eux , 113. Chasse d'Averse 35 familles nobles, 115. En est vivement blame par le duc de Guise, 416. Refuse d'entendre aux propositions que lui fait Gennaro, et en donne avis au duc, 448. Est arrête chez le duc avec plusieurs autres; pourquoi, LVI, 58. Mém. de Guise.) Moin, lieuten, des gendarmes de

Ri dolieu, est tue, avec deux autres

officiers de sa garde, dans un com-

bat livré au général Galas, XLIX, Moni (Matthieu), premier prési-dent du parlem, de Paris, est profondement touche des malheurs de la Reine ; il forme le projet de rendre aux cours souveraines leur ancienne influence sur le gouvernement, XXXV, 20. Sa fermeté im-pose aux factieux, 57. Il declare à la Reine, à la tête de sa compagnie, que radgré l'arrêt du conseil les chambres vont se reunir, 63. Danger qu'il court dans la rue S.-Honore, 78. Il obtient avec beaucoup de princ que le parl ment ouvrira

le poignarder, 117. Reponse sevère qu'il foit un duc d'Elbeuf; son inta pidite impose silence aux fa-ticax, 121 Il supplie Gaston de se rapprocher de la Reine, 1977. Est nomme garde des scraux, 200. Dissipe une émeute par son courage ex-

des conferences avec la cour, 146.

Sa reponse a un seditieny qui vent

traordinaire, 2 27. Exhorte ind putés du parlement à rester ficie puter du purrement de l'autorité du Roi, 233. Introd Fait résoudre le parlem, a ca

pour traiter de la paix. XXXII 226. Sou sang froid atrete des ditienx qui le viennent attent 227. Il fait prendre les arzonn bourgeois, afin de faire var t traite de paix, 250 Sun dese

de nouveaux députes vers le la

a la Reine, par lequel il des au nom du parlement la libera princes; passe les hornes de ma voir, NNXIX, 119 Ses venus dent leur éclat, parce qui ren pas tout ce qu'il doit tare, n'

recoit la garde des seeaux, se t détache du pr. de Coode, se la contraint d'ahandoner le res 207. Les reprend, 200. Fat xet

les portes de sa maison a decur s qui viennent crier contre la 60 fant le tuer, et les cionne para p meté, 305 (Mud. de Moisse -Sa fermeté le jour des Berriers NLIV, 234, 'll fait des larr V 15.

benf general de la Fradt, 🗷

Son portrait , 316, Il vent a. ... lement live les articles d. mus de Ruel, 129. Son intepulir das cette sennce, \$31. San porse a cen qui lui proposent de sœur par 🔭 grelfes, 432. Il de lar an er. teurs de M. le princes ommerties travailler á 🗚 liberte, XLV. s Insiste au parlement sur la necer

d'elsigner le cardinal, 21altercation entre lui et le pro-Conti au sujet de la retrant a s le prince, 331. Belle repone il de Chavigny, qui le presse dat le cir les remontrances du person concernant ceux qui entries commerce avec Massem, 363 be

de à la Reine qu'il est a perqu'elle donne sa parole au pers qu'elle n'a en aucune intentat s faire arreter M. le prime, etc.e. sous-ministres sont clorges per tonjours, 3-7. Ses reproches a l'D prince, 381. Il sort de Para pare dre du Roi, et se rend a le cur (65. Mein. de Rett ) - La fant

nt accusé d'avoir conscillé à la sur de faire arrêter des conseillr 100,000 livres par an, XLVII, 8. Est oblige de repondre au conu des requêtes de récusation pré**nté**es par le condjuteur, le duc de lenofort, etc., 91. Presse Monsicur l'aller chez la Reine, 124, 129. Gay Joh.) — Paroles à la Reine, il lui apprend la detention de M. 8 prince, 486. (Cl. Joly.)—Il est comme prem. presid. à la mort de Luy, XLIX, 3{8 Demande a la teine avec instance la liberte de Proussel et de Blancmenil, L., 128. Danger qu'il court de la part du peu-Ac: +4 grande fermete, 131. Il est iomme garde des secutivo, 586. Les emet a la Reine huit jours après ; se **épar**e des interêts du pr. de Condé, 87. Refuse de reprendre les sceaux, pur lui oftre la Reine, 262. Les re-grend par ordre du Roi, 303 Sa nort, sa promotion a la charge de mede des a caux ne lai fut pas avanageuse, 11, a. Montglat - 11 a e grande part a l'accommodement pui a lica cotre M. le prince et le nedinal, LIII, 65 Lenet - Sa poduite genereuse en rendant les ceaux qui lui ont cle momentanepent confies, IXII, a 5 Il quitte a charge de prom-prosident, 491. Men a Omer Lalon

Morros, colonel au service du lur de l'erraine, passe a cului du voide Lamac, L. (5∙

Motorer, poete comique. Ancelote surgeliere an ouet de sa comé-

die du l'artife, XXIII, 170. Motive la senora), première femme de clumbre de la Beine, remet au Roi une lettre adreseer a la Reme, relative aux amours du Roi et de mademois, de La Vallière, XI., (eq. Mem. de Motteville.) — Elle se donne de grands sira de gouverner., XIIII, 3gti. Elle deplatt au Roi, et est renvoyée en Espagne, 397 (Madem. de Ment-PERMIT

Mutiniaur, doctrine de Molina. Sa maissance, V, \$15.

Moussos, docteur espagnol, re-gardé comme le chef des quiétistes, est mis en prison, LXIII, 3ο8.

est mis en prison, I.XIII, 308.
MOLLO (Agostino) sert fidèlement
le duc de Guise, et le garantit de
beaucoup de périls, I.VI, 75.
MONALDYSCHI, écuyer de la reine de Suède, est tué dans la galerie
de Fontaine de suit de la reine de Suède, est tué dans la galerie
de Fontaine XIII effe. I VIII 816 princesse, XLII, 267; LVIII, 315 CL BUİV.

MONBLERU et ANGERTIELE, COD taines, sont blessés au siège de S.-Omer, XLIX, 201.

Monca (le général). Sa conduite après la mort de Cromwell, LVIII, 322 et suiv. Il fait casser le parlem, 3.8. Fait emprisonner Lambert, et exiler Wane et Ludlow, 329. Con-ecut au rétablissement de la chombre des pairs, 331.

Μοπυστα (le duc de), fils du roi d'Augleterre, vient à Paris; accuril que lui fait le Roi, XLIII, tig. Vaulem de Vontpensier.)... Il public et fait publier pur are ciniassires que le Roi a éponsé as mire, et qu'il est par consequent heritier presomptif de la couron I.IX, 166. A ordre de sortie du royaume, comme impliqué des la conjuntion formee contre le Roi et le duc d Yon k; revient en Econ le duc d'Yorch; revient en Econo avec des troupes; est defait et déca-pité, 1711. [Vem. de \*\*\*]. — Vient à la cour de France; son portrait; son assiduite suprès de Madane, I.XIII, 317. (Voist). — Il déhas-que en Angleterre, où il prand la titre de rui, I.XV, 311. Est fait pri-munica à la banille de Sedannese. sonnier a la bataille de Sedgan et a la tête tranchee, 312. (Berne

Mornor (le père, , supériour des jesuites à Turin, vient faire an car dinal des propositions pour etabl une grande confiance entre le Boi et le duc de Savoie, et fai**re le mark** e du cardinal de Savo**ie avec mad.** de Combalet, XXV, 452. Em en France pour presser l'envoi d troupes, et de l'argent destiné à les solde, il ne s y occupe que de affi citer avec instance des titres et d printances pour le des de finesi

MONT

XXX, 11. Se mèle dans les intrigues de cour, 16. Conseille à Madame, veuve du duc, de mettre ses Etats en neutralité, 47. Essaie de lui donner de mauvaises impressions sur les obsèques solemnelles qu'on a fait faire à l'aris au feu duc, 86. Par quels moyens il acquiert une grande influence sur l'espeit de Madame, 347. Il est renvoyé à Coni, 362.

dans la mentralité, 363. Moyayyı L'madame de 7 dispute à M. de Créqui le chitean de Saviany, NN L-346

Conseille à Madame de demeurer

gny, XXXI. 246.

Monsiour, et envoye an Roi pour lui porter l'involtaire des pierreries de feu Madame; il retorme à Orléans, avec grande crainte d'être arrété, XXXI. 367. Richelieu.)—Hest nomme secretaire des commandemens de Monsieur, XXXI, 88. Est dépeche vers le duc de Lorraine, pour lai demander une retraite pour Monsieur, 142. Est ravoye a Bruxelles pour demander des secours a l'Infante, 148. Il récoit couge de Monsieur, (15). Men, de Gayton.

Mossia de sion de est charge par le Roi de remettre Scalan dans les mains du dec de Bouillon : instructions qu'il recoit a cet effet, VII, 288.

Movsories les deux , commandans du regiment de l'iement, sont blesses a mort dans le combat livré aux Espagnols pres de Grand-Sully , XXIX, 218. Mem, de Rickelieu — Ils sont très au passage de la Somme par les Imperianx, XVIX, 196. Montghat.

MONTAIGU ford est envoye en Forraine et en Savoie poor hier portier contre la France, XXIII, 3 (r. 1-4), largete en Lorraine, 40-1, storclame par le dan de Lotraine, 40, totaleme par le dan de Lotraine, 40, contena des popiers saisis sur la 4, 40. Conspiration contre la France, 40. Il cerit un Roi pour hii often de s'entre mettre comme mechatem de la paix entre lai et le roi d'Andettere, 1 instruit des sentimens et despray todes sessiments, XXIV.

## MONT

73. Est remis en liberté, 8: avecRichelieu d'un accomm de avec l'Angleterre, 16: L'ar Angleterre de mad de Claver fait changer l'affection rau service du Roi, XXX assochelieu. —Il est arreto par ce

LIN , 304. Mem. de I. Pro-Movern, general et al jambe casse a la lectar de LXV, 196. Moverne maiore de

d'honneur de Madama de la l'abbave de Fontes de gaoi. N.L., 2000 Mai de celle. —Son caractere la confidente de mai de l'ilière et de Madama d'AlV Fasseles muits entire de la Vallière, pr. 1

de Guiche et a son accessive sur l'affaire de Maden.
de mad, de La Val. et a cultager celles i dans de Madame. [44] Latre le fidure du Rui, [44] Serie produrer une derines de comte de Guiche de Ma.

comte de Griela de Ma saites de cette dides de S est tenvoyer de cla Ma Se a tire dans da Mota de made Hem

Movement and sever public place is because conductors replace paids XLV, 383.

Mosessia de marco e o prisonia da Lebana", e e I L. 22. Mosessia de Moses e sp

re, marq de l'emport l'acco nemi dans la Vallera de et ment a obsans delle la los blessares, XIX et

Moved Silve I moved proud Saintes sur I proud NANIX, inc. If a proud office — Hert nonce of the Doublem, NERT — compte a Mademic adjusted from the processing of the Hert I was a final distribution of the Landau o

🛢 🛎 de motselle de ne pas terminer as-🗝 vite son mariage, 166 - Madem - Montpenuer - Recoit ordre de aire raser les fortifications de Tail-"bourg: secondoite en cette occa-

vou covers le prince de Tarente, LVIII. Spy Concart

Most cestie mad de est nomsee goes (mante du Dauphin, pormit et caractère de cette danne, 4L , e55. Elle remplace la duch. e Navailles dans la charge de dared Lamacar, non Mem de Motroille --- Achete la charge de dame Thomesira ques de la Reme, son aractico, XLIII, 75 Estacoisce, sar une lettre auouyme, de donner les matrisses au Roc, cuta Se danit anad de Montespan des in ires que laca dites son mari, no-Madem de Montgeneer

Mexicon: heaten colonel, est 🗷 ne dar sone att ure gur a lienen Ls pagne pre de Campredon, I XXI,

Mos exzor le due de essaie de Remember M. de Luynes avec la Reme more XXI has par II est ←avove a ques de la Reme mere piour l'ougager evenir au devant du Rois et d'arge d'alire d'eveque de 🖫 🙃 en quatsora responsible des re \*\* Larry de la bome mere, XXII.

\*\*A. Revalue — Genvernent de
Party de popular aparlement une
Lette de l'aryet protecte de ne readres que ceux de XLIV, 190 Mem er consideration La compagne de Ket

Mexicasis Maried Avangour, dictions do Communicallo est tremper par le princese palatine de l'agrament de l'argent que les princes I cont prome XXXIV Ve I da & de Vemeire - La for to elle divent Velole de la protes exercical elle proper reversed placeradem part related leader quelle trompe XXXV - Let forcer de time de execuse con presence de negle la cour, la molane de Longueral. Lest ens até exiles a l'ours. 35 Paroduction - XXXVII.

leor le tabouret qu'a obtenu sa fille, XXXVIII., 3q3. Elle revient à Paris avec les mêmes charmes et le même desir de plaire ; est surprise par la mort; est peu regrettee, NNIN, 411 Meurt avec des sen-timens de repentir, 413. (Men. de Motteedle.)—Copie des lettres sup-No. 127 Reparation qu'elle fait a mad la princesse, \$30. Réponse qu'elle en recoit, \$31. De qui étoient les lettres supposées, 434. ( Wade mois de Montpensier.) — Son por-trait, XLIV, 315 Elle reçoit 2,000 pistoles de l'Espagne, 407. Essaie d'ettraver le coadjuteur; scène ri-

dicule: XLV, 73 Comment elle-parle de M. de Beaufort, 74 ( Mémor de Ret: -Elle projette avec le duc de Beaufort et la duchesse de Chevreuse de se defaire de Maprocess of the process of the process of the process of the des Mem de Campion — Son portrait, LVIII, 65

Montage Jacqueline de ), fille

da conte d'Antremont, s'echappe de la Savoie pour venir a la Rochelle offrir sa main a l'amiral Cohgny, I, 108.

Movement, henten colonel, est the are combat livre devant Thion

ville, NTN, 333 Mosicia de marq de ) se reud maitre da fort 5 Georges au Canada, et le rase, LXXVII, 144

Mostems sette, lieuten, general , est tue a la Isitaille de Nerwin de J.XV. 38a

de LAN, 1802 Moster de , mestre de camp neral : myestit la place de Philislsong, LIV, 22) Somme Heil-bronn de se rendre, et la reçoit a composition 214 Prend passession d Heidelberg, 205 Investit Manhoun, 206 Mem de M. de \*\*\*, \(\tilde{\text{\text{\text{Man}}}\) = 11 se suisit de quelques places do Palatinat 1 XV, 19 Comment d - rend matter d'Heidelberg par composition, 20 s Mem de la cour de France.

MUNTULEA le chev. de ) est blesse

au combat de Polincoue, XLIX, 231.

MONTDEJEU, gouvern. d'Arras, est fait maréchal de France, XLII, 340. (Madem. de Montpensier.)—Il prend le nom de maréchal de Schulemberg, LI, 61. (Montglat.)

MONTECLERC le commandeur de) est tué dans un combat livré près d'Aubenton, L, 231.

Mostecuciul, génér allemand, secondé par le comte de Coligny, defait les Turcs dans la plaine de S.-Gothard; les taille de nouveau en pièces au passage du Raab, LVIII, 454. (Mém. de M. de \*\*\*.) — Assiége Haguenau, puis Saverne; lève soudain le siége de cette dernière; finit la campagne en repassant le Rhin, LXIV, 116. (Temple.)

MONTEIL, gonvern, du château de Casal, accuse de trabison, est fait prisemier et interrogé: il avoue qu'il devoit recevoir de l'infanterie espagnole dans le château de Casal, XXX, 281. Subit un second interrogatoire, dans lequel il reconnoit véritables ses premières depositions, 388. Est condamne a mort, et executé, 344.

MONTENAN | le comte de | bat en plusicurs rencontres le marq. del Poal, seigneur catalan, LXVI, 210 et suiv.

Montesenn 'mad, de', dame de la Reine, five l'attention du Roi, XLIII, 97. Son caractère, 98. Paroles remarquables de cette dame sur la conduite de mad, de La Vallière envers la Reine, 100. Elle accouche de madem, de Nantes, de M. du Maine, et d'un antre qui vient mort au monde, 381. Paroit temoigner à Mademoiselle beaucoup d'intérét pour M. de Lauzun : pourquoi, fox Son adresse avec Mademoiselle, job. Elle bai demande la principante de Dombes et le comté d Eu pour M. du Maine, 408, L'obtient, 400 Lui declare que le Roi ne consentira jamais a son mariage public avec Lanzan, 110. Madem. de Montpenner. — Elle se retire dans sa maison des Filles de S. Jo-

## MOUL

seph, après que le Boi luia is qu'il ne veut plus avoir ave aucune liaison particuliere. L' 310. S'en va à Rambo ill t. r. à Versailles, 311. Contigera voir le Roi, mais avec sessocit 312. (Mem. de Choro - cherche a se faire aimer de Fu quels moyens, LXV, 11; in re le mariage de M. de L. a. pre le mariage de manocialida Mademoiselle, quelle a tr 182. Sa mauvaise humo e e m voit que le Roi est capabar de ger de sentimens pour elle, 24. se retire de la cour, 24. La: Vitavec mad. de La Vicion le temps que le Roi prendach poor elle; sa reponse a, la un moment de broziil re, i 378. Destince des cutans qu du Roi, 385 et suiv. Para re commodement, 387, O. lest rent les suites, 380, Pour p veur diminue aupres de Loi. Ses qualités à caracter de co sours, mad, de Tilinge etme Fontevrault, 100 S ; 1977 Durete de mad, de M . 1998 emploie pour regagners asses S. M., 400. Elle receite 😘 🕳 S. M., 400). Prince. Roi le conseil de se retira duite apres sa retraite (i ien. de Caylus.

Mortispas le marquis de partout se plaignant de si en N.I.HI, 106. Ses plaint e a en N.I.HI, 106. Ses plaint e a en Mortausier, 107. Michem de l'entresse i par pr. de Conde, pourquen, i ill II offre a la primesse con gri l'offre a la primesse con gri l'hommes, et d'aller a Loilier sayer de disposer le parlement faveur; pen d'effet que priss ses offres, 376. Mem de Len Mortispan et le seur de Toras, est tue au seu de S.-Martin, XXIII, 3-7

Movidaireann le sie it de verneur du fort de Breme est tranchée pour avoir rende +1

XXI, 36p. Bassomp.erre., — Il rend lächement la place de Brême nux l'apagnols; arrête prisonnier, il ret condamne a mort, et evec até, XXV, 375. Mem de Richelen. — A la tete tranchee pour avoir rendu la place de licème avant que la mine ent jouc, XIIX, 207, Montglat.

Mostraler mad de estnommee gouvernante de Gaston de France, XXVI, 5 Voice — I lle clève tous les princes, entans de Henri ry, à S.-Germani, se naissance, son merite, XIIV, vi. Mon, de Montglat.

Moviervi l'inarquis de Sa naissance, XIIX, i ll'est nomme mestre de camp da regim de Navario, est bl. so an siege de La Bas-see; obtient la charge de grand maitre de la gardi robe, assiste au secred. Louis xiv or quality de grand panneter so mert, as Menores, sen importadate 4 fl epouse la pertiestife de chancel de Claverny. Lasse on fils, qui porte le nom de sa mere, apopo ou ses Memetres out pers, a Opinious deper Gul fet it de a a char de *l'I speat de la* Fronds sar est ouvrage, 6. Monserit qui a appartens au comte de Classics compare well edition de aran, legies coro tions faites a cert comment at become excellent te as a News - As resement depend our out or ces Memores, o Montglitasopt andeged Arias, 184 1 of these are sure de Labor-ser 165 h proud l'hort d'Oye, and I stromme grand matte dela gard role, 400 Volume I comte de So Vanan avertir la Beine pendont lengt de monvemens que se fent a el evendont 2. 176 - Vm fentach sembourge 456. de Montalat

Mexicower is become decest fait prisenner par le marcebal de Marigo, et conduct a l'aris, un il a lette transfer, l'. Ve

Most day le marchel de l'eassure la produce de laire, et se rend matre de la tour de laurges, 13, 355 (Of conom repulse. —

Luvoye dans le Berri par le Roi, il reçoit toutes les places de cette province sous son obeissance, XVII, 169. Assiege et preud le château de Cuffy, 204; Entrains et Cla-mecy, où le second fils de M. de Nevers est fait prisonnier, 212. Investit Nevers, signe une capitulation avec mad. de Nevers, que la Reine refuse d'approuver, 217.

Mem de Pontchartrain.) — Il prend Cuffy, Clamecy, Donzy et Entrains: fait prisonnier le second fils du duc de Nevers; assiège Nevers, XXI bir, 3 jf. Avec dix vaisseaux de guerre et six brûlots, il met le feu a 14 galions d'Espagne, haule tous les vaisseaux ennemis, et 7 ou 8,000 bonmes, XXX, 280. lichelien — Quoique suspect su card de Kichelieu, il fait si bien terd de ratachen, it fait sa men par son adresse qu'il obtient que la Reine aura partont la garde de aes cubus, NNM, 71, Mem. de Bisenne'— liccoit a Dieppe mad. de Lougueville, mais envoie assura la Reine de schidelite, XXXIX, Mad. de Mottes die.

Movemove le lord est fait priconner au siège de La Rochelle, NN 104 Basanapierre, —Est fait prisonner dans un combat livré dans l'île de lec. XXIII, 444. Mem de Relicieu ;

Movia v.c. la marq. de', femune du colonel d'Orn one, pretend gouverner l'espaide Monsieur; an amlation, se mitrigues, NNIII, 19. Son impostice envers Arnauld d'An-

يدفئ والباء

Mostracation le sieur de l'emvoye vers les Suisses et Grisons, rend compte a M. de Roany de sa mission, V., 150, et lui envoie un meniore sur la Suisse, 435.

Movemorever le connetable de partage avec les Guise l'attachement d'Horri te, moins liabile qui cux dans l'intrigue, il ne profite pas de tous les avantages de mossition, il toit envoyer le duc de Guise a la compoète de Naples, I, 23. I st fait prisonnier à la bataille de S.-Quentin, 24. Signe le traite

de Cateau-Cambresis, 25. Est eloigné de la cour à la mort de Henri 11, 27. Y revient à l'avénement de Charles 1x, et congédie les troupes rassemblées à Orleans par les Gui-

se, 33. Se rapproche d'eux, et forme le triumetrat, 35. Détruit les préches de Popincoart et du faub. S.-Jacques, (3. Est fait prisonnier a la bataille de Dreux, (6. Est blessé à mort à celle de S.-Denis; se fait

se à mort à celle de S.-Denis; se fait couvrir d'un voile, pour ne pas répandre l'effroi dans l'armee, 53. MONTMORENCY-D'AMVILLE, gou-

MONTMORENCE D'ANVILLE, gouverneur de Languedoc, prend les protestans sous sa protection, I. 61. (Introd.) — Il réduit sons l'obeissance du Roi les villes de Vienne et de Montluel, II, 361. OE comon. roy. \(^{1}\)— Sa mort; son caractère,

XXI bis, 194. (Mem. de Richelicu.) MONTMORENCY (le due de) fait une descente dans l'île de Re; attaque l'armée navale de Soubise, XVIII. 267. La défait. 268. (Mém. de Roban. — XXI. 24. Se joint aux troupes de Monsieur contre le Roi. 206. Est blessé et fait prisonnier à Castelnaudary; est condamne par le parlement de Toulouse, et exe-cute, 297. (Bassompierre.) — Il se met en marche pour assiéger les protestans de Privas, XXII. 121. S'empare de Vallon, 122. Est blessé au siège de Montpellier, 201. Défait la flotte du duc de Soulise a Oleron; s'empare du fort de Saint-Martin . Martin, 117. Reprend le Pouzin sur le Rhône, NXIV, 27. Assiege et pread Soyons, qui est rase, [31, Defait les trospes du duc de Sa-voie au pout de Veillane, NXVI, 177 Surprend la ville de Villefranche, 219. Emporte les fortifications elevees par les Espagnols devant Carignan, 231. Ses liberalites indiscrètes envers les prisonniers, 250. Est porte, par les solli-

citations de sou épouse, à prendre parti pour Monsieur, XXVII. (19). Ses intelligences avec ce prince, 150. Il tient les Ltats de Laugue-

doc dans la vue de le servic, 151. Essaic par des artifices de gagner Narboune et Nismes, 152, Pata l'valiser un courrier que les comessires du Roi depéchent 2 % 154. Exhorte les peuples à 200 viendroient de lui, 150 l'autiensieur d'Emery, commissare 4.5

de ses pretendus merontenter-15g. Nassure de Beziers, d'A. d'Alby, 15g. Joint Monsiert I nel, 16f. Le mène a Niemp, tontes ses troupes, mais il sy presenter, 162. Assier a Beaucaire, d'où il est forca-

retirer, et va à Pezenas, 164 Lablesse à la bataille de Castein dary, et fait prisonnier. 84 Leuropé à Lectoure, 185, pas af louse, où il est juge, condant eventé, 216. (Mém. de Rose.) INXM, 137 et suiv. NXMI à 188.— Il est blesse et fait, ranier à la bataille de Castelna. de

Foatenay et Losignan aclong siege, I, 255. Est toosiege de Dreux, II, 105 Moximus Est Let oudras o au parlement la relation de co-

an parlement la relation deservante de la cour et a Reclet M.V. v. 158. Comment elle vous cue, vig. Ses partisons la coarfient de demander le chope cardinal, 166. Comment il cide a en faire la demande de Mein, de Retz. — Il arrive de deaux, comment il y estre v. 1950; Se rend au parlement y pose sa creance, et le sujet deservante.

sovage, 563. Retourne e la capres avoir entendu la report parlement, 564. Lenet. — E curveye a Vienne auprès de la part de Gaston es domander des secours d'hose afin que ce prince puisse rentre l'unice, 11V, 43. Resultat —

negociation en Allemagne, 249 et suiv. Il est arrête, et conduit à la Bastille, 274 (Montrésor.)

MONTPENSIER (mademois. de), rpouse de Gaston de France, fait tous se efforts pour fixer l'inconstance de son caractère; ses gràces et son capit: elle meurt à la fleur de l'âge, NNI, 15. (Notice.)—Elle repare de son argent les pertes que son mari fait au jeu, 63. Sa mort, 65. Ses obseques magnifiques, 66. (Ment. de Gaston.)—Son aversion pour Richelieu; elle commence a dégoûter de lui la Reine mère, NNN, 133. (Becenne.)

Moxterxsira madem. de.), fillé du Regent, est marice au pr. dea Asturies, LNN, 100 Comment elle est reue a llavonne par la reine d'Espagne, 113. Mem. de l'illure — Marice au pr. des Asturies, elle donne en Espagne des preuvea d'une humeur sombre et maussade, LNNM, 181 et suiv. Duclos.

LXXVI, (8) et suiv. [Dudor.) Moximizat M. de apaise une révolte en Normandie, LI, 63.

Mostrissos, gentilhomme normand, propose a Monsieur de se faire chef de parti, il est envoye pour quelques mois a la Bastille, XXI, 6)

Mos court vs. le sieur de l'est fait prisonnier au siège de Tonucius, XXXI, 335.

Movers et a prem president du parlem de Toulouse, donne un arret nou la c'emmee pour courre sus a ceux qui levent des troupes pour secourir le duc de Bouillon dans Fordeaux, LHI, (pp.

Mosperar le sieur de preud le fort du Lauset et le vallee de Barcelone, XAVI, 60, Il laisse par sa taute le duc de Savoie, jeter du secours dans Saluces, 186

Movierson François de Bourdeilles, comte de "retenuen prison, en sort par l'ordre de Mazarin, NATI, 203 Mad de Motterdle «- Il propose, dans un conceil de Fronde ten i cher le presid de Bellievre, de tirer un coup de pistolet a l'un des syndies des rentiers, pour

obliger le parlement à s'assembler, XLV, 67. (Mém. de Rets.) — Détourne les principaux de la Fronde de quitter l'aris, XLVII, 88. (Gay Joly.) — Quitte Monsieur dès qu'il le voit lieuten, général de l'Etet; son exemple est suivi d'Ousilli, ca pitaine des gardes de S. A., et de Maulevrier, maître de sa garde-ro-be, I., 2. (Montglat.)—Il refuse de se réconcilier avec l'abbé de La Rivière ; vend la charge qu'il occupe chez Monsieur, et se retire de s cour, 1.1, 222. (Mém. de La Chd-tre.) — Sa naissance; en entrant dans le monde, il s'attache au duc dans le monde, il saturcio de de Orleans; traite de la charge de d'Orleans; traite de la charge de LIV, premier veneur de ce prince, LIV, 217. Est mis dans le secret du second mariage de Monsieur; pourquoi il a'attire l'animadv<del>ersion de</del> Richelieu , est rappelé aup**rès de Mon**sicur, qui veut suivre ses conseils; son caractère, son portrait, 218. Il travaille à rapprocher le duc d'Orleans et le comte de Soissons, 219. Il y réussit, de concert avec S.-Ibar; tous deux conseillent a ces princes de se defaire du cardinal, 220. Pourquoi ce conseil échou**e, 221. Mon**tresor est envoye a Bordenux. rugager le duc d'Eperaon à entrer dans les interêts de ces deux princes; comment il en est recu; il se retire de la cour de Gaston, 225. Est appele à Blois auprès du prince, 226. Il rasaie de le détour<mark>ner d'un</mark> intrigue aussi perilleuse que mal ourdie; se soumet à ses volontés; vu se cacher en Perigord ; passe es te en Angleterre; revient en Fran après la mort de Louis 2111; co ment il est recu par Monsieur, 227. Il quitte son service; s'attache aux interets du duc de Beaufort, 20 Fat exile ; revient à Paris ; passe en Hollande, où il prend du service; revient en France; est arrêté, e a la Bastille; pourquoi; il ch sa liberte, 230, Refuse de se re cilier avec l'abbé de La Mell prend parti dans la Frunde, 230. Se rapproche de Monsieur par intérêt dr parti ; fait sa pais ever la c

444

a liaison avec mademois, de Guise, 231. Epoque de sa mort ; son testa-

ment; ire édition de ses Mémoires, 232. Pièces relatives aux évenemens du temps, tirées des différentes édi-

tions de ces Memoires, et conservées dans cette nouvelle Collection, 233. (Notice ) - Montrésor est appelé

auprès de Monsieur après l'emprisounement de Paylaurens, 277. Le prince lui dit qu'il veut se conduire d'après ses conseils; moyens qu'em-

ploie Montresor pour justifier cette confiance, 278. Il entretient le prince dans la resolution de ne point consentir à la rupture de son maria-

ge, 282. Cherche les moyeus de le réconcilier avec le comte de Sois-sons, 292. S'abouche à cet effet avec

son cousin S.-Ibar (on Ibal), 293. Suit Monsieur au siege de Corbie; travaille à le détourner des mauvais conseils qu'il recoit contre M. le comte, 194. Quelle part il a dans le projet forme par ces princes de se

defaire du cardinal; pourquoi ce projet échoue, agé et suiv. Il est charge par eux d'aller en Guienne trouver le duc de La Valette, à quel dessein, 298. Reçoit ordre à Bordeaux de revenir auprès de Mon-

sicor à Blois, 200. Son entretien avec le duc de La Valette, 3 10. Sa visite au duc d'Epernon; comment le due recoit les ouvertures qu'il lui

fait, 30 ret soiv. Son retour a Blois; état dans lequel il trouve Monsieur, 306. Conseils qu'il lui donne sur la conduite qu'il doit tenir a l'egard du cardinal, 307. Son explication evec le comte de Brion son parent,

qu'on a voulu brouiller avec lui, 308. Comment il evite les propositions que Bautru veut lui faire, 309. Il desapprouve une instruction dressee par Goulas, et dont Chau-

debonne doit etre porteur a la cour, 3:7 et saix. Fait signer pour sa propre sureté on billet a Monsieur, par lequel le prince s'ea-gage envers le comte d' Soissons

d'aller a Sedan , 3 cr. Sur le com-mandement que lui fait Monsieur de s'expliquer franchement a l'egard MONT

des résolutions qu'il duit p envers la cour, Montrésor ce an prince de se retirer a Seda Il obtient de lui la permission de retirer lui-même dans sa mass

327. Son discours touchant u pr son, 330 et suiv. Il va. malera répugnance, trouver le da 414 leans à Blois, 338. Consulte pers prince sur de nouveaux propus

tre le cardinal, il les desappoir et s'en explique avec franchis..... Se rend a Sedan, après quil : » pris que M. le grand et de l'e sont arrêtes, 3 ji. Sur l'aris que donne le sieur de Roussillou, aus va dans le Périgord, 342. Far 2

Angleterre d'après un ordre de Va sieur; comment il est recaper : rince à son retour en 1 rance. ... Il lui fait agréer la demissus «:charge de chef de sa vecerse, an Lui demande la permissoa occiter entièrement son service, et les

tient, 345. Recoit ave M. de le thune l'ordre de sortir de l'ar-3/8. Va faire une visit, a M a Vendôme; accueil qu'il es res. 350. Il refuse de se raccumuna avec La Rivière, 352, la pieva à la cour avec M. de femant to remercier la Reine et le dic 408leans, 314. Fait des vintes me de Chevreuse pendant quelient ਵ exil a Tours , 355. Varu Balest revient à Paris; pourquet. 35 1 est arrête, et conduit à la final.

pour avoir recu les pierrene a mad, de Chevreuse, 358. Est me roge par le lieutenant crimiaco de List transferé au bois de Vio e 🗻 361. Par le credit de qui il est s livre apres 1 i mois de detents : quelles conditions, 363. Il e == a Amieus pour remercier la traet le cardinal ; se rencontre ese s duc d'Orleans , 367. Sa visir -cardinal, 368 et suiv , 11 est present par lui a la Reine, 3-5. Nond > tretien avec le cardinal, des e quel il est encore presse de se se commoder avec La Rivière,

Troisième visite au mouse, des se quelleil persiste a rejeter l'acce

eat, 378. (Mdm. de Montrésor.) MORTREVIL (le poete) a fort blen

ciat dans des vers le caractère de a Froude, XXXV, 107. Il montre me activité incroyable pour multiplier les partisans des princes, 180. (Introd) — Il agit puissamment à Paris en faveur de M. le prince, XLV, (6). (Mem. de Rets.) --Conduit fort adroitement et avec des baventions très subtiles le commerce des princes prisonniers avec leurs amis, XI.VII, 102. (Guy Joly.)

Montaiver (le marq. de) bat les ennemis au commencement de la bataille de Fleurus, LIX, 243. Leur tue quelque monde, et leur fait plu-

aleurs prisonniers, 255 Mostas vez. 'le cheval. de') est assassine par un gentilhomme nomne La Berte; a quelle occasion, All, 126 et suiv.

Mostnost le comte del, un des géneraux du parti royaliste en An-gleterre, est lattu par Fairfax, fait pri⇔unicr, et condamné comme perturbateur du repos public ; son corps, mis en quatre quartiers, est envove aux quatre parties du royaume, LVIII, 107. Moviross le comte de , seigneur

écossuis, se lie avec le condjuteur, XLV, 109.

Mouva (Pierre de Gua, alcue de), fonde une colonie française au Canada , 1 , (ic)

Mora: le comte de l'va tronver la Reine mère en Flandre, XXVI, 500. Il est toe a la bataille de Castelmandary, XXVII., 185; XXXI., 151; XIIX. 67

Monry le comte del est fait priconnier au siege de Valenciennes, XIII. (5. ' Wadem, de Montpenuer - I st tue au siege de Cravelines, 1.1, tw (Mem. de Mont-

Morre la comtesse de), maltresse de Henri iv , socc**ede a ma**d, d**e Ver**neurl, son caractère aimable, VI,

Mosta , professeur de mathématiques, pretend avoir trouvé le se-cret des longitudes, XXVIII, sel. Monisouns (les) sont chassis d'Es-egne, XXI *bis*, 86. Монялу (М. de), alde-de-camp

de Monseigneur, est tué au siège de Manheim, LXV, 33.

Moarin, brave et bardi solde passe à travers les vaisseaux du Roi pour aller avertir les Espagnols qu'ils peuvent entrer librem la rivière de Bordeaux, LIV, 51.

Monstin (André, comte de), grand tresurier de Pologne. Son ca.

France, LIX, 3.

MONTANE (le marq. de) assisse
Flix, et se rend maitre de la ville et du château, L, 234 et suiv. Prend Tortose; met le siege devant B lone , 300. Details sur ce siege, 301. Il secourt Campredon, L.I. 68,

MOTIFVILLE (Françoise Bertaut, dame de) Sa naissance, as famille, XXXVI, 285. Elle entre à sept as dens la maison de la Reine, d'où elle sort a dix ; son mariage , son e ractère; elle obtient une pendon de 2,000 liv., 2%. Elle devient veuve a 20 ans; son desintéressement; à la mort de Louis xIII, **elle revient** aupres de la Reine; se sort de so credit pour assurer le sort de soi frère et de sa sœur ; sa c**onduite r**e server au milieu des intrigues de la rour, 237; son esprit d'observation; elle obtient la confiance de la reiné crvetina; d'Angleterre, 288. Leurs entretions; sur quoi ils roulent; elle 🛲 pension au couvent de Chall ang Elfrayer des excès de la Pres de, elle veut se retirer en Nora die, 290. Dangers qu'elle con avec sa seror en campant de sort de Paris, 201. Elle se rend à 8.-Germain auprès de la Reine; re-le la Bone 201. Reprend 200 vient à Paris, 291. Represe tonctions auprès d'elle, 293. Affiction que lui cause la priva se sœur, 205. Elle devient la dé sitaire des chagrius et des secret d'Anne d'Autriche, 256. Elle de loigne de la cour pour un te y revient après le rotour de li rin, 256. Accompagne in liu 5.-Jean-de-Jun; ses reinfage

MOTT

montre pour Chavigny, 178.5 à Amiens auprès de la Reine.

Mademoiselle, 207. Projets de re-traite et de solitude; lettres de ces deux dames sur ce sujet, 298. Sages raisonnemens de mad, de Motteville , 300. Elle est chargée par la Reine mère de donner des conseils salutaires à Madame; préventions du Roi contre elle, 304. Elle est obligée de s'éloigner de la cour pour quelques mois; y est rappe-lee; assiste Anne d'Autriche a ses derniers momens; partage ses loisirs entre la société de mesd. de La Fayette et de Sévigné, et la rédaction de ses Mémoires, 305, Sa vie retirée; sa mort; sujet de ses Mémoires; jugement qu'en a por-té Marmoutel, 307. Epoque de leur publication, 308. Avis de l'anonyme qui les a publies, 300. Manuscrit du commencement de cet ouvrage, depose a la bibliothèque de l'Arsenal; en quoi il differe de l'imprimé, 310. En quoi il a servi aux nouveaux éditeur...313. Quelle edition ils ont suivie, 3) f. Préface de l'auteur : motifs qui l'ont determince a cerire ses Memoires, 315. Plan et division de son ouvrage, 317. Portrait d'Anne d'Autriche, 319. Notice. — Madame de Motteville est cloignée de la Beine, n'ayant encore que dix ans; elle est conduite en Normandie, 361. Elle voit la Reine en particulier, 36 (. Se marie; vient faire une visite a la Reine, qui lai donne un brevet de 2,000 livres de pension, 36%. Elle revient à la cour après la mort du cardinal, 365, Portraits de quelques dames de la cour, 366. La part qu'elle prend à la disgrace de madame de Hantefort pense bidevenir funeste, XXXVII. 64. I lle approche familièrement de Learned Angleterre, quilui raconte le commencement et la suite de ses disgraces, 86. Son amitic pour madem, de Beaumont e-Edesapprouvee par la Beine, 1-3, et par le cardinal, 1-4, Comment elle's excuse au-près de ce dernier, 1-5. I lle est blance par lui de la donleur qu'elle a fait voir de l'éloignement de cette demoiselle, et de l'amitie qu'elle

coit des reproches du cardial Comment elle s'en justie. Fausse querelle qu'il l'i tau ordinaire, 279. Reflexions de de Motteville a cette occasion Elle prend la detense d. Mad selle auprès de la Reme. auprès de Monsieur, 374. Elsortir de Paris avec 🏎 🗝 🕫 p ler rejoindre la cour a 🦠 -très dangers qu'elle court : elle e cce de revenir chez elle, est es Louvre sous la protection de ne d'Angleterre, XXXVIII, suiv. Se rend à S.-German : de la Reine régente : son ca avec elle, 208. Discours que tient après le départ de Ma NXXIX, 143, Elless retreex maedie, 346. Y revient ap-troubles, 355, Vend la charged teur de la chambre, que espérere ; pourquoi, pos Leron de la Reiun mère de consenter dame d'apporter quel; s me tion dans see divertisamers. 194. Comment ses consultada cus, 125. Elle est charge in conseiller a la jeune Bered 🧸 avec plus de patience les dres mens du Roi, et de trav. - - 1 nion de la Reine avec Madage. Son obeissance lei ature les du Roi, 128. Elle resea les ques publiques de la laccie o des deux Reines, 130 Mange tre nommer gogvernant, acce de Monsieur et de Modame. Limpéche par ses console la mere de se retirer au Valade ti (6). Les mauvaises disposition Roi à son legard engagest la mere a la prier de subsecter que temps de la cour . . . . 11 voit la Beine, et supplie croire a sa fidelite, 114 1 3 d par la Beine d'aller pare ra l ne mere de la visite que he a de madem de La Vailure, coauprès d'elle par le hor. 213 pouse a M. de Montausier. reproches qu'il lui fait de ce :



## MAGI

leine mère a trouvé mauvais que andem. de Brancas tint compa-paie a madem. de La Vallière, 215. Mon. de Motteville.)

Moveny le sieur de) défait presue tonte la garnison de Soissons, 1. 16:

Moulinei, mestre de camp de avalerie, est tué au combat livre levant Thiouville, XLIX, 234.

Mour le marq. de), lieuten. de a compagnie de gendarmes du car-linal de Richelieu, est tué dans un sombat d'arrière-garde, XXVIII, 186. Richelieu.) — Sur le refus que Monsieur fait de ses services, il prend parti pour Richelieu, qui lui donne la charge de capitaine lieutenant de sa compagnie de gendar-mes, XXXI, 118. Mém. de Gas-

More loseph), capit, espagnol. est tue d'un coup de fusil dans le palais du dui de Guise a Naples. sur un jeune tailleur français; action resolue de ce dernier pour dé-tendre le palais du duc, LVI, 148.

Morsari, riche partisan, offre au do. de liellegarde de lui faire voir, or moyen d'un miroir enchante, jusqu'a quel point le marech. d'Anere et la femme sont dans la faveur de la Reine, et de loi donner moven de la partager, XXI bit, 141 Il est poursuivi par le parlement, 142. Son procès est ôté du greffe, et brû-

143.

MUNATER (negociations de), relatives à la paix entre l'Espagne, l'Empire, la France, la Hollande et la Suède, XXXVI, 9; et seiv. Division entre les plénipotentiaires fran-çais, 112. Suite des négociations, 114. Discussions relatives à l'Alsace. 119. Signature du traité, 191. (Mám. de Brienne.) — Articles du traité, L, 93 et suiv. (Montglat.) MURAT (le sieur de) rend compte

a M. de Rosny de sa mission auprès du comte d'Auvergne, et de l'inntilité de ses efforts pour le personder de venir auprès du Roi, V, 327. Il euvoie à M. de Rossy un homme qui lui a denonce plusieurs chos importantes au service du Roi, VI.

97.
MURET (le comte de) se rend mei tre de la ville de Cardonne en Espagne: assiege le château, devant lequel il est repoussé, LXXIII, 96.
MURICE le pere), cordeller, éveque de Madaure, opine dans le comeil de Mondine come de la comeil 
conseil de Monsieur pour que S. A.
ne quitte point la cour, XXXI, 95.
MUSTAPHA-COPROGEI, grand viair, assiège et prend Belgrada, LIX,
air, assiège et prend Belgrada, LIX,

333. Se rend maltre d'Esseck, 234.

N

Novem le comte de tente plu-meurs tois de faire perir l'Empereur, Li X, si et suis. Est arrête a Putpendorff, et conduit a Vienne, 38. Les soms qu'il prend pour se justitier wort inutiles, my Les efforts qu'on fait pour le sauver sont egei m at mulder, 3 j. li a la tete tranches dans la cour du palais de la juridiction ordinaire, 36.

Namerara, secretaire de la ligue hongrouse, est <mark>arrête, et force de</mark> decouvrir toute la trame, et de remettre au pr. Charles les truites et les instructions qu'il a en son pouvoir, LIX, 96. Il est conduit à Vienne, 29.

NALAS (hataille de ), livres est i676 entre les Impériaux et les mécontens de Hongrie; les premiers y sont mis en fuite, LIX, 48 et wiv.

NANGIS 'le marq. de), mestre de camp, emporte le fort d'Alguse, XLIX, 355. Est tue au siège de Genvelines, \$\$8.

Nazgis le marquis de ) atte l'abbaye d Hannon, qui est emper-tée d'assaut, LXIX, 202. Nantas (le sieur de), press. ca-

NANTES (madem, de.) épouse le duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé; sa beauté, LXVI, (60, Maladie qui met sa vic en danger, (61, Elle imagine de faire un roman, 463, Est aimée du pr. de Conti, qui lui sacrifie une couronne, 476, Ses regrets à la mort de ce prince, 477, et à la mort de V. le duc; sa faveur

auprès de Monseigneur, 478. NAMERIE de comte de attaque et prend les forts de Buterne et de

Fonviler, NNIX, 192.

NANTOUILLE le sieur de', du parti de la cour, est tué à l'attaque

parti de la cour, est tue a l'attaque du faub. S.-Antoine, XXXIV, 530; XII ne ( · XI VIII ) ; ;

XII., 274; XLVIII, 111.

Nature 'royaume de', Description de ce pays et de son gouvernement, LVIII., 28 et suiv. Causes de la revolution qui s'y fait en 1646, 30. Le peuple, après la mort de Mazantello et du pr. de Massa, envoie offeir le commandement de la ville au due de Guise, (p. Celui-ci demande l'approbation de la reine et de Mazarin avant de s'engager dans cette entreprise, (r. Il Pobtient avec promesse de serours, et s'embarque pour Naples, (p. Precis des evenemens depuis son entrée dans cette ville jasqu'a se prison, (3 et saiv. Lor aussi l'art. Guise Illenri n. due de ...

Nerveion Sective i premier chapitre da Testament politique de lli helieu, recomme par Voltaire comme l'ouvrage du cardinal; imprimee pour la première fois cu (583; quelle edition en est la plus complète et la plus correcte, M., (60). Jerrissem — Par qui est converge f et deconvert, ce qui le rend precie (x), (65). Differences entre les manuscrits et le texte imprime , precaritous pri es pour rendre l'ency, (elle edition plus correcte, (65). Notice d'es manuscrits sur lesquels on a rectifié le texte du Testament politique, 267. (Prefuer.) — Motifs qui ont porte l'aq NAVA

teur à l'écrire, 271. Le pure en la Nassau (Louis de , frère de d'Orange, obtient un premier se tage sur les troupes du d.c. à & NI, 411. Est tue dans un comb 416.

Nassav (le comte Joar de blessé et fait prisonnier a klime XXVI, 195.

NAUVE (le sieur de La couler de la grand chambre. Si vove par le parlement par ériger à Bar la pyramide et contenir l'arrêt de la commanige de Monsieur. NVIII.

NAVAILLES de sieur des à la descente des Auglais den de Ré, NXIII, 320.

de Re, XXIII, 320. NAVAILLES Philipped Mon de Benac, duc de la cresse de cret madeni, de Noullest d vaille incessamment a syobligations qu'il a au corn al' zarin : sa femme devjent : : := diaire entre la Reine et . pendant son sejour en Allema XXXIX, 192, Il repose se pes du pr. de Conde en mage taub. S.-Autoine : 34 : 1 : = dans bequette if n'ocky occ lui plaire et le tour her 🕒 - 🔭 ordre de donnée la dessess toutes ses charges , et a qui, o en recompense, you Alas tion de la Reine mere : E nomme pour command : . . . d'Annes, La Rochell et l'esa e6; LIV, 206

obliger, par les des oire de se obliger, par les des oire de se ist de sopposer aux sontine rodit pour madem, de La Motte Haccourt, NL, 168 Comm of elle contrarie, 193 Elle s'attree la grace du Roi par ses remontars que. Mém de Morre de NLIII, 33. S'effort e d'engager demoiselle a epouser le ros isl tigal, 34. Recoit ordre, aini son muri, de se retirre de la reson caractère, 5. Madea Montpensier.

N' GOCLATERAS, noms de ceux qui ravaillent dans Paris a ramener les abitans à l'obeissance due au Roi; e que chacun d'eux fait pour le accès de cette entreprise, NLVIII, for et suis

Name (cross of press). Jansen A quelle epoque elles sont pulices pour la première fois, edisins qui en ont ete faites depois, A,367. Lectiesem —Lacune qui y trouve, errours typographiques, imment la partie de la corresponance qui manquoit a ete deconerte NIII. I l'aplication des noms le convention employes dans la corespondance, qu' Compataisen de redition presonte avec les precelentes editions, iq. Lecché de Nivores du de commandant

rig Samort, 1988 Nivores, ledia de vient offrir or for salpersonne et ses atmes won bewren XVII too Prend sarta pesar le rea d'Espagne contre ed de See ramasse des tron 38 Mar le contre le prode Some at the press debandant (1) gent of the press debandant (2) for the first press of the commode (2) for the books Sacret, at Literature me para de ses trospes, 286 Se nare avec l'effle de M. d. Vande, Pro Various ver la Reme mere, dont L'esses de partir, Soy - Pent To encorparing con-400 69 NY 1 and 1 Saveter poster are. fait ib tieren entropense dispersion of forten traite according d Seek 3- Men de Re-

New research of Saving du. With the most delta negociation articles a princes of les frondeurs NNIV post for follows & lattage des follows. Antonio, 731 Feb.

tae en duel par M. de Beaufort, 532. ( Mem. de Nemours. ) - Il asrive de Flandre avec la petite ar-mee que Conde l'a charge de commander, entre a Paris avec quelques oficiers; fait passer la Seine à ses troupes, NANV, 235, Marche sur Montrond avec le duc de Beaufort, est repousse, et revient dans les environs d'Orleans, 230. (In-trod. — Est blesse au siège de Mar-dick. XXVII., 185. Entre en l rance avec les troupes qu'il amène de 1 landre : XXXIX ; 310 . Reçoit un so afflet du duc de Beau**fort, 314.** l'et bles e au combat livré près d'Auverre, 520. Recuit treize conps a Lattaque du fauh S.-Antoine, Sjo. 1 st tue en duel par le duc de Beautort, 158. Mad de Motte-elle - Il entre en France avec une armee, vient a l'aris trouver Monsie et VLL (60) Accompagne Mademoselle a Orleans, 167. Sa querelle avec M. de Beaufort, 192. Él est blesse au combat de Bleneau , 213 Eugage M. le prince a faire avec la cour un traite, a **quelque** prix que ce soit, 151. Est h**less**e à l'attaque du faub. S.-Antoine, 161. Est toe en duel par le duc de Beaufort, details sur ce duel et sur sa personne, 285 et aux. (Madem. de Montpenuer - Il entre dans le royanne avec ses troupes; vient pusqu'a Mantes, causes qui arrêtent les progres de son armie, XLVI, ٠, ∡ Sa querelle av a M. de Beaufort est apaiser par Mademoiselle, to Hest tue en duel par M. de Beaufort au Marche aux chesaux à Paris, 138 Mem de Retz. - A farts, e.go. arm in resolution que prend M. le penne de se reti-rer a Bordeaux, XI VII, 185, Vient aver destroopes repignoles juique sur la foire, 2005 - Gros Johns ) — Est blesse a l'attagne du fauls. Si-Autone : XIAIII : 112 Est tue en diel par le die de Beaufort; details sir er diel : et sur la don-leur de mad. d. Nemours, 173 Sonnet de lieus rade sur sa mort ; 179 Courart - L., 324 Ses demélés avec le duc de Beaufort, 328. Il est blessé au combat de Blencau, 333. Est tué en duel par le due de

Beaufort, 357. (Montglat.)—Aventure qui lui arrive par une méprise, et amène le duel où il est tué, LVIII,

260 et suiv. (Mém. de M. de sus.) Nenours (mad. de ) mène en Savoie ses deux filles, qui y sont tournées en rédicule par le la dire nées en ridicule par M. le duc,

NEMOURS (le duc de), au retour du siège d'Aire, tombe malade, et meurt à 21 ans, donnant de grandes espérances pour l'avenir, XLIX,

347. Nemours (la duch. de). Sa naissance, son education; ses disposi-tions naturelles, XXXIV, 3-1. Cau-ses de sa froideur avec sa belle-mère Anne-Geneviève de Bourbon, 372. Elie suit son père au congrès Westphalie : cause de son aversion pour Mazarin : son estime pour Servien, 3-3. Elle reste à Paris lorsque la cour est forcee d'en sortir ; se trouve entraînée par sa famille dans le parti de la Fronde; s'echap-pe de Paris, et va en Normandie avec sa belle-mère, 371. Se refugie à Dieppe; se sépare de madaine de Longueville, 375. Se retire à Coulommiers ; sollicite la liberté de son père, 376. Signe malgre elle une requête au parlement de Rouen , pour demander la proscription du ministre, 3,7. Elle engage son père à abandonner le parti de la Fronde ; reparoit à la cour, où elle est accueillie comme ayant rendu service à l'Etat; manque d'epouser le duc d'Yorck, 3-8. Refuse la main du duc de Mantoue; se marie au duc de Nemours, 370. Perd son mari peu de temps après ; parta e ses loisirs entre la culture des lettres et l'administration de ses biens, 380. Est reconnue souveraine de Neuchâtel; perd aus-sitôt cette souveraineté; elle meurt à 82 aus, respectee et admirée; laisse des Memoires sur les troubles de la

Fronde, 381. Caractère de son style ;

sa justice envers la Régente, 382. Son ressentiment envers ceux qui NESM

ont trouble sa tranquillite. I finesse et sa pénétration l'est quelquefois à des conjecture

dées, 384. (Notice.) — Mo l'a engagee à écrire ses Man 385. Pendant les troubles del de, elle sait accorder ses :

de fille avec ceux de sujette: sont ses principales occup 386. Ses Memoires se disi

par la peinture des caractere (Avertissem.)—Elle se char; gager son père à se raccosa bonne foi avec la Reine. 40

ment elle s'acquitte de cet mission et y reuseit. 363 L de Nemours.)—X\\\\,2 manque d'épouser le doc d

251. (Mon. de Motteville procèsavec mad de Carigna 349. (Madem. de Montreu Nésestan (le sieur de . s

de camp, est blessé au est Pont-de-Cé, XX, 198. M suites de sa blessure, 202 NÉRESTAN (le marq. de)

chal de camp, est tue aucu vré dans Turin, XLIX, 25 Nentier (M. de . coloni valerie, est tué clans unerm

Juvisy par le duc de Benéo 49; XLIV, 327; 1 . ia; l Neste (le baron de sa siège de Dixmude, L. 6)

NESLE (le marq de est mort au siège de Philisbour

22. Neswonn | le presid de parlement le rapport des ru ces qu'il a portées par ecrit

Sully, et de la reponse que a faite, XLVI, -5. Il fait veau rapport des remounts ont été lues au Roi, et de la de S. M., 108. ( Mem. de 1 Est envoye avec d'autres du parlement pour demes Reine l'eloignement de 1

comme le seul moven de tion, L., 353 (Montglat. NESMOND (la presid de voyce souvent a Chantilly mari , pour donner aux print Coude des consrils relatives

des princes, LIII, 113. 10 (M. de ), fils du prési-: nom. Comment il est inis la charge de son père mort; details a ce sujet, art et suiv in, eveque de Bayeux. Ses a retes , tous les ans il failo,000 liv. au roi Jac-AXVI. 00. x, sergent de bataille, est je de l'ortone, XLIX, 35g. le sieur de , gouvern, de nge, arrête l'armee alled protege la retraite de ancaise, XXXIV, 172, 16 du de abjure alijure et fait profession de la reiolique, motifs de sa con-XXI 6... 119 vi, marcchal decamp, est at de Leuze, LXV, 365, le dia de la envoye en e a Rome par Henrity, enconterences avec Clement jet d. La reconciliation du le S. Siege, I., 1-3 In-Il vient se soamettre au Ce qui la arrive au bourg ii liest nomme chef du s linances, 356 Sa mort, conon rosalec s. le duc de l'fils du preit blesse an siege de Ende ie : IV : 175 - CM conom. — Il va tro iver la Benne orderax , ottrant de s'en accolles princes pour les a parx XVI, a & Est en-adacamentes d'enva cuirpour la part, pretentions Meaordia pour l'institu-Sord of day's Sepulcie, ment le hasard l'engage ra dans le porti des prin-itens, izo descuo duc de al vitave des pensees et de menage fort closl'iclat et de la splendeur at étant du de Nevers, in avec fermete de livrer ial d'Intress comme pri-iux Imperianx, 355. Est

force de signer la capitulation de Mantone, 356. Quitte cette ville, 317. ( Mem. de d'Estrees. ) — Il se rend dans le Montferrat, pour aider reut, à defendre ses Etats, XVII,
26. Ne veut pas approuver l'accord
fait entre le duc de Savoie et le duc de Mautoue , 33. Se ren**d en Cha**mpagne, où il accable d'indignités un tresorier de l'rauce autorisé à empéther certaines levees faites par son ordre, 35. Se rend maître de la pla-ce de Mexières; refuse de la remettre a M. de Praslin, envoyé par la cour, 37. Demande a se retirer dans son gouvernement de Champagne; motif de cette demande, qui lui est accordee, 69. Il travaille inutilement a ramener M. le prince, M. du Maine et M. de Bouillon, 83. Va a Bordeaux auprès de 1.L. M.M. pour faire quelques ouvertures d'acommodement avec M. le prince, MM, de Mayenne, de Longueville et de Pondlou; retourne auprès d'eux , 116. Revient auprès du Roi a l'oitiers apporter de la part des princes mecontens l'assurance d'une grande disposition à la paix, 125. Il re rend aux conferences de Loudan, 134 Envoye en Allemagne, il sarrète en Champagne a la nouvelle de la detention de M. le prin-ce, et communique avec les princes retires a Soissona, 164. Se rend suspect a la cour, obtient une declaration particulière de decharge pour Lui, 170 l'art des mences au de-dans et au debors, 180. L'entrée de la ville de Reims lui est refusée, detads a ce sujet, 185. Il jure la raine de La Vieuville, qui a refuse l'entree, fait saistr sa maison par autorite de justice, 186. Refuse, sur un ordre da Roi, de la rendre, 187. Se prepare a la guerre, rass<mark>embl</mark>e ses amis, fuit une espèce de ligue aver cuy, public un manifeste, 201. Pontchartrun - Sempore du chateau de Mezieres, XXI bu, 187

abandonne ses projets, et se déclare en faveur des princes, 357. Excite de nouveaux troubles; fait des levées de gens de guerre, 361. Essaic de se readre maître de la ville de Reims; s'empare du château de Sij, appartenant au marquis de La Vienville, 362. Repond insolemment au sieur Barenton, envoye par le Roi, 363. S'affermit onvertement dans sa rebellion, 370. S'empare par surprise de Ste.-Menchould, 371. Fait des levees, des armemens ; ecrit des lettres pour decrier le gouverne-ment, 383 Adresse au Roi, au nom des princes ligues, une lettre en reponse a la declaration de S. M., 387. Publie au nom des princes une déclaration et protestation contre les actes du gouvernement du Roi et contre le marechal d'Ancre, qu'il denonce à toutes les villes et provinces, 391. Sa querelle avec le cardinal de Guise; a quelle occa-sion, XXII, 133. Il se rend à Mantone, où il vient d'être déclare unique et légitime successeur du duc Vincent, XXIV, [8. Fait part au Roi des propositions qui lai sont faites par l'Empereur au sujet du marquisat de Montferrat, 195. Beponse et conseils du Roi sur ces propositions, 196. Les Espagnols en detournent le bon effet, 198. Le duc avertit le Roi que les Espagnols traitent avec fraude, et le prie de ne pas negocier avec eux, 3.4. Demande au Roi da secours contre les troopesimperiales, XXV, 233. Sol-licite le Pape de se declarer contre les parties contraires a la paix de l'Italie, 257, Resserre dans Mantone par les troupes imperiales, il des mande aver instance des secours en France et a Venise, 316. Est peu seconde par les Venitiens, details sur le lache procède de ces derniers dans le projet d'attaque de la place de Goito, XXVI, 'à et suiv, Il est force de rendre Mantone aux Imperiany par capitulation, 193. Sur les representations du sieur Servien. consent a recevoir dans Casal le regiment de Nerestan , XXVII. 488.

recon XXX, 31 difference trouve, 3 -Il reco de donne sur le mare 318. Bri duche; e mander l' fusce. XI la protect Montgla NETER. chidae

meraux, des Pari l'assembl Nigocia anglais c mise pou France et

traiter de

NICOL. chambre tombant maison: son tils. NICOLI

les croles tere et se 8 Il fai magne; t ciales de a Paris a contre 1) tulees In sionnaire dans l'aff mosms a dir ses qu'ilsobt ge dans l preparer circonsta Mi. Ils nauld, pr

les relise

ne plus ++- Obtic

Leri one lette



NIME. Chartres, 228. Il s'établit a Paris, pour obliger le Roi à rappeler ses troupes au service de France, 231. **ens le voisinag**e du jardiu du Roi, = es occupations, sa mort, legs con-Scherable laisse au père l'ouquet, Nimiati congrès de . Les preentions de la France sur la Lor-- aine manquent de faire echouer ce oneres avant qu'il ait commence, XIV, a loct saiv. Dispositions des liffer at a pursances a Louverture lu congres, 145. Description de Ni-nègne (15), Peglemens adoptes par es ambassadours pour le maintien le la troop allite dans la ville, 135 Lan situality est fixed a deax milles 1 Angleterie tien autour de Nimegue ato Penats de ceremonal eta blis pendaat to it le cours du congres, 365. I fat des negociations. Cond at also differentes puissances. 174 Declaration des ambassadours de France a coax de Hollande , etfet quelle produit parmi l's allies, 17 : Date des a l'égard des plens progress 188 Presenters, 81 Searcy please pressours demandes. dellate excess to 68. Vitremer dent ger fait mare beganig de bro dieres, es Difficulti concer mant beneate a dans lexplems pervoire de l'amodration du Pape, agest hien good celled creed Augle terre is a Pretentions de chacune des prosances, requirementale de la France après la bataille de Mourt Cost Eroponsos des muis tres desidores de la confederas declared probabilities does dahan demon le trate si les intricts du due de Lorrage em sout consideres comme lex lears, 128 Texaminstres des princes protestans declarent quite is cross as an commerce ive is mine d. Pape, 194 Lex amtaccot as de Hohande presentent i simulate ir cui projet di trans como ex et la france, 250 Les Leonais official and garantie chemicasa de Lanchourg pour trus to I comparte states sur la Suede dan I diche de Breme, a quelle condition, les confederes font de

grandes instances en Angleterre

Affaire du duc de Lorraine, 242 Difficultes ou se trouve le comte Antoine, ambassadeur du roi de Danemarck, 943. Le congrès est sur le point d'être rompu; pourquoi, 😘 Un traite de ligue avec les F generaux, pour contraindre la France et l'Espagne à accepter les conditions depaix proposees par l'Angleterre, est signe a Nimègne, 258. Les Français commenceut a traiter de la paix d'une manière impérieuse. 363. Les ministres des principaux allies, abandon**nés des Hol**landais par une paix precipitée faite avec la brance, se rendent en An-gletetre, 1953. Violens reproches faits à la Hollande p<mark>ar l'Empereur,</mark> le roi de Dauemarck et l'électe<mark>ur de</mark> Brandebourg , 274. A quelles conditions ils consentent à traiter avec la France, 2-5. Comment la paix est signer a Nimegue entre la Hollande ct la France, 386. Conduite admiral l'ales Français dans cette affaite a conjet surv. Les ministres des contederes font tous leurs efforts pour emperher que les Espagnols se epteut les conditions de paix qua les Hollandais ont négociers oare ix, foi Conduite irrésolae de la coor d'Angleterre, 302. Opinion du priis e d'Orange a ce sujet , 30 j Meiontentement de plusieurs depu tes des Etats-generaux au sujet de la particulier contre M. Beverning, qui l'a signee, 306. Efforts des ministres espagnols pour empécher que la Hollande ne ratifie son trate avec la France avant que ce lor d'Espagne ait ete conclu, 305 Comment les Français parsiennent a faire leur paix avec l'Espagne, et a faire ratifier leur traite avec la Hollande, kaj Comment les difficultés clevers par l'Empereur sont à la fin surmontees par les Français, 311. La part est signer, etat où ar trouve redont le duc de Lorraine, 316. Le Danemarck et le Brandehou**rg font leur** traite separe avec la France; resultatapour lab rance de cette paix, 319.

NIVELLE (le sieur de), abbe genéral de Citeaux, se demet de cette dignité, et propose au chapitre as-semblé le cardin, de Richelieu pour le remplacer, XXX, 77. Niveaxois (le duc de) est en-

voyé en Prusse comme négociateur; LXXVII. résultat de sa mission, 109. Il se plaint au roi de Prusse de ce qu'il a traité avec l'Anglet., 119.

NOAILLAG, gonverneur de Porto-Lougone, defend cette place pendant 3 mois par une généreuse re-

sistance, L. 33.

NOAILLES (Louis-Antoine de evêque de Chalons-sur-Marne, d'après les sollicitations des jansénistes, permet à ses diocésains la lecture du livre du père Quesnel, XXXIII, 139. Il est nommé à l'archevêché de Paris; son caractère; les jansenistes fondent sur lui de grandes esperances; ils s'emparent de sa confi arc., 247. Il condamne un ouvrage intitule Exposition de la Foi, qui renferme la même dos trine qu'il a permis de lire dans le livre d. Quesnel; fait rechercher et mettre a la Bastille l'auteur du pampblet intitale Problème ecclesiastique, 219. Nose appronver une quatrieme edition du livre de Quesnel, mais en tolère la circulation dans son diocese, 2 To. Sa conduite a l'egard d'un cas de conscience presente a la Sorhonne par les jansenistes ; il cen-sure le cas de conscience qu'il a approuvé lorsqu'il sait que le La condamne, 150. Il fait chasser du seminaire de S-Sulpice deux neveux des evêques de La Rochelle et de Lucon, parce que ces prelats cat publié une instruction pastorel contre le livre de Que, nel, 265. Il o tire ses ponyoirs a presque tous les jescites de son dincèse; à quelle te cision. 66 Somme par le Roi de regular les conditions prescrites par la commission chargée d'examiner le ditterend cleve entre lui et les door everp - de La Rochelle et de I want, on de se soumettre au juge ment da Pape, il choisit ce dernier oati , 267 Poblie un mandement

1

par lequel i de Quesnel mandement de suspense Unigenitus 3º mandem cette bulle Notice. de Gramon ques oppose genitus, L. une declara siste dans i 3-9. Samor ses variatio 391. We'm prime deus diriges con nel, qu'il devant le F mante; il i suites, I.X? contre les p faites de se les - 11 quelle ocea blie son app futur concil

NOAILLES

Campredon en Catalogr

W. de \*\*\*

il lear fait

onlen tort LXIII, 313 dast en Car Campredon: cour de Fra Gironne et » Beru 171 naissance, tion de sa 1 guale dans ar. Il des France; est son mariage commandant v apaiser les desinteressen Sa conduite 33 Comme rêt du parlen defend l'exer tendue reform



🚅 34. Il obtient aux nouveaux conrecetis des grâces de la cour; ap-- • couve le projet de conferences pu-- sliques entre les ministres des deux eligious, 35, Obtjent la surseance L'un arrêt du conseil rendu contre z.es marchands calvinistes de Nismes, zij Obtient des lettres paentes d'amnistre pour les religionmires, 247 Marche contre les re-selles de l'ournon, les hat, les poursuit pisqua S.-Portunat, 149. Sa conduite envers les vanicus, 250 Son ordre contre le port d'armes ; il envoie prisonniers a la citadelle du S -l'aprit des deputes de l'as-semblee calviniste des Cevennes, 25) Europe ordre au comte de Tesse de marcher a Sallippolyte, et d'agir avec rigueur si levre ligiondu Roi, 25; Lait executer les ordres da Rocconcernant la demolition de six temples du Vivarais. 200 : Er pose deux moyens de reprimer les brigandages, opère le desamement des lagrenot , viti, Condamnation des ministres Audover at Homel; le doc demande des personnes capables de dissiper les erre des des religionnaires , 25º Essue de retormer des abus d'ad munstration, detroit aspres du Roi les calonnées durgres contre l'intradiat Digresseau, con Obtunt de Por le beronie et viconie de Castello a dans son an austrument de Boes illone sa lettre a ce sojet, 260. Lee e legionnaires demandent a committee attribugues, b retables ment de se sante, 200 H propose discremovens pour operer la conversion des calemistes, atd Il cars it Possat par un projet d'inmastre Larde concernant Le re mon des deux Egleses, repono di Possati atti Il consulte Lint ridget Dagueso an est on proper pour le nougenon du Rhône, decitationnesses Made Lamorguen de l'adie intendant de Langueur. Hamre achexecution du existence obeyes pur become pour for err les longuemotes deveuir catholi-

ques, 269. Extraits de ses depêches, 270. Il adresse au Roi un mémoire sur les difficultés que présente dans son execution l'edit qui révoque celui de Nantes, 276. Sollicite aupres du Roi une remise sur le don gratuit accorde par les Etats du Languedoc; emploie de nouveau la terreur des logemens pour opérer des conversions, 280. Public une ordonnance pour arrêter l'évasion des religionnaires, 281. Ecrit au ministre que les rigueurs qu'on exerce depuis six mois contre eux n'ont produit que pen de fruits, 285. l'ait faire une battue dans les villages et hameaux des Cévennes, 286. Visite tout le pays avec l'intendant Basville, 287, Pourvoit aux répara-tions de la Maison carrée de Nismes, s interesse au**s travanz du ca**nal do Languedoc, 292. Est chargé da commandement de l'armée d'Espagne, 204. Ecrit au ministre comment on peut se rendre maltre de la Catalogne, 205. Fait le siège de Campredon, 208. Se rend maitre de la ville et du château, 300. Lettre de complimens que lui adres Flechier survette conquete, 303. Il marche au secours de cette place 30" Ne pouvant la conserver, il la tait soster en presence de l'ennemi, 310. Va tenir les litats de languedoc, 311. Parolt a la cour, et presente un memoire pour la campa-gne suivante, 312 Sun plan d'opérations est approuvé par le minis-tr : la province de Roussillon le nombre commandant de milice; il invente et fait jeter en fonte de petits mortiers qui lancent de grossgrenade (du calibre de vingt-quatre, 314. Ses operations militaires dans les environs de Campredon, 115 Il fait demolir plusicurs places; donne des sommes pour réparer les eglises, repasse en Roussillon, 317. Sa moderation covers Langullerie de qui il avoit a se plaindre, 319. 321 Il fait le siege d'Urgel, 323. l'a prend par capitalation, 326. Last asseger le chistenn de Valence, qui capitule, 327. Oblige per ces

Unigenitus, 270. Publie en 1718 🗷

454

Nivelle (le sieur de), abbé général de Citeaux, se démet de cette dignité, et propose au chapitre assemblé le cardin. de Richelieu pour le remplacer, XXX, 77.
Niveaxois (le duc de) est en-

résultat de sa mission, LXXVII, 109. Il se plaint au roi de Prusse de ce qu'il a traité avec l'Anglet., 119. NOAILLAC, gouverneur de Porto-Longone, défend cette place pendant 3 mois par une généreuse ré-

voyé en Prusse comme négociateur;

sistance, I., 233.

NOALLES (Louis-Antoine de), évêque de Châlons-sur-Marne, d'après les sollicitations des jansénistes, permet à ses diocésains la lecture du livre du père Quesnel, XXXIII, 139. Il est nommé à l'archevèché de Paris; son caractère; les jansenistes fondent sur lui de grandes espérances; ils s'emparent de sa confiance, 247. Il condainne un ouvrage intitulé Éxposition de la Foi, qui renferme la même doctrine qu'il a permis de lire dans le livre de Quesnel; fait rechercher et mettre à la

Bastille l'auteur du pamphlet inti-

tule Problème ecclesiastique, 2/9.

N'ose approuver une quatrième édition du livre de Quesnel, mais en tolère la circulation dans son dio-

cèse, 250. Sa conduite à l'égard d'un

cas de conscience présente à la Sorhonne par les jansénistes; il censure le cas de conscience qu'il a approuvé lorsqu'il sait que le Pape l'a condamné, «5». Il fait chasser du seminaire de S.-Sulpice deux neveux des évêques de La Rochelle et de Lucon, parce que ces prélats ont publié une instruction pastorale contre le livre de Quesnel, 265.

Il retire ses pouvoirs a presque tons les jesuites de son diocese; a quelle occasion, 266. Somme par le Roi de remplir les conditions prescrites par la commission chargée d'examiner

le différend clevé entre lui et les deux évêques de La Rochelle et de Lucon, on de se sonmettre au jugement da Pape, il choisit ce dernier parti, 267. Publie un mandement par lequel il condamne la dotto de Quesnel, 268. Public un son mandement qui défend, sous pen de suspense, la lecture de la hai

3º mandement par lequel il acres cette bulle sans modification, ?' (Notice.) — Gagné par le mares de Gramont, il se sépare des es ques opposés à la constitution l'argenitus, LXX, 363. Fait parsir

une déclaration par laquelle il posiste dans ses premiers sentiames. 37:... Sa mort; à quoi il faut attribus ses variations sur la fin de sa vir 39:... (Mém. de Villars.) — Il suprime deux mandemens d'esque dirigés contre l'ouvrage de Quonel, qu'il a approuve: est accus devant le Roi par une lettre diffumante: il ôte ses pouvoirs aux se-

contre les propositions qui lai son faites de se rétracter, 105. / Vanter. — Il interdit les jesuire. A quelle occasion, LXXVI, 23. Publie son appel de la constitution m futur concile, 335. 'Duclor Noailles (Anne-Jules de pend Campredon et quelq, autres places

suites, LXXIII, 101. Il tient ferme

en Catalogne, LIX, 236. Mess de M. de "".) — Moque des courtisses, il leur fuit voir dans la suite qu'ils out en tort : ses actions, ses qualites. LXIII, 333. (Choisy:) — Commes dant en Catalogne, il se saisit de Campredon, LXV, 96. (Mess de la Cour de France.) — Pait le siege de Gironne et a en rend matter. LXVI

Gironne et a'en rend mattre. LXVI.

171. (Berwick.) — Epoque de «
naissance, LXXI. 225. Illustration de sa famille, 226. Il enguale dans la carrière des armet
227. Il devient duc et pair de
France; est fait licutemant géneral

commandant du Languedoc, por y apaiser les troubles, 2-19. Trait de désintéressement de sa part, 35-Sa conduite envers les calvinière 233. Comment il fait executer l'ar rêt du parlement de Toulouse, qui défend l'exercice de la religion setendue réformée dans Mongeliss.

son mariage, 228. Il est nome

34. Il obtient aux nouveaux conrtis des grâces de la cour; aprouve le projet de conferences paliques entre les ministres des deux digions, 37. Obtient la surseauce un arret du conseil rendu contre a marchanda calvinistes de Nises. 214. Obtient des lettres pantes d'amnistie pour les religion-aires, 247. Marche contre les re-elles de Tournon, les bat, les pursuit jusqu'a S.-Fortunat, 249. a conduite envers les vaineus, 550. on ordre contre le port d'armes; envoie prisonniers a la citadelle u S «Esprit des deputes de l'as-mblee calviniste des Cévennes, 52. Envoie ordre au comte de 'esse de marcher a S-Hippolyte, t d'agir avec rigueur si les religionaires osent s'opposer aux troupes u Roi, 25; Luit executer les orres do Roi concernant la demolion de six temples du Vivarais, Propose deux moyens de rérimer les brigandages; opère le esarmement des hogoenots, 456, andamnation des ministres Auover et Homel; le duc demande es personnes capables de dissiper es erreurs des religionnaires , 257, 'ssac de retormer des abus d'admoistration , detroit apprès du Roi es caloninues dirigoes contre l'inndant Dagaesseau, 250. Obtient la Pea la baronne et vicomite de astelion dans son governement 5 Reesalhar, sa lettre a ce sujet, to Testilizionnares demandent Dear commistics call oliques, le etablicoment de sa sante, 261. Il ropes discremovens pour operer a conversion des calvinistes, 963. Leans It. Rossact sur un projet la maistre Lordie i , concernant a remion des deux Eglises, reonse d. Bowert, 164 Il consulte int induit Daguessa i sur un proet pour la navigation du Rhône, Laltnommer M. de Lamoignon le l'acille intendant de Laugue-Late II poursuit l'execution du vateme whate par la cour pour forer les hoguenots à devenir catholiques , 269. Extraits de ses depêches, 270. Il adresse au Roi un mémoire sur les difficultés que présente dans son execution l'edit qui révoque celui de Nantes, 276. Sollicite aupres du Roi une remise sur le don gratuit accordé par les Etats du Languedor ; emploie de nouveau la terreur des logemens pour opérer des conversions, 280. Public une ordonnance pour arrêter l'évasion des religionnaires, 281. Ecrit au ministre que les rigueurs qu'ons exerce depuis six mois contre eux n'ont produit que peu de fruits, 285. l'ait faire one battue dans les villages et hameaux des Cévennes, 286. Visite tout le pays avec l'intendant Baville, 287. Pourvoit aux répara-tions de la Maison carrée de Nismes; s'interesse aux travaux du canal du Languedoc, 292. Est chargé da commandi ment de l'armée d'Espagne, 254. Ecrit au ministre con ment on peut se rendre maltre de la Catalogne, 295. Fait le siège de Campredon, 298. Se rend maltre de la ville et du château, 300. Let-tre de complimens que lui adresse Flechier sur cette conquête, 303. Il marche au secours de cette place, 307. Ne pouvant la conserver, il la fait santer en présence de l'ennemi, 310. Va tenir les Etats de Languedoc. 311. Parolt a la cour, et présente un memoire pour la campagne suivante, 312 Son plan d'op rations est approuvé par le mini tre. la province de fioussilion le nomme commandant de milice; il invente et fait jeter en fonte de petits mortiers qui lancent de gros-- s grenade «du calibre de vingt-quatre, 3:4. Ses operations militaires dans les environs de Campredon, 3 i 5. Il fait demolir plusicu**rs places ;** donne des sommes pour réparer les eglises : repasse en Roussillon, 317. Su modération covers l'angallerie, de qui il avoit a se pleindre, 319 . 321. Il fact le siege d'Urgel, 323 La prend par capitulation, 326. Fait assieger le château de Valence, qui capitule, 327. Oblige par ses mesures le vice-roi de Catalogue a renoncer au siège de Prats-de-Mollo. 331. L'st nommé lieutenant géneral de Guienne, 33 j. Empêche le vice-roi de Catalogne de s'établir près de Maurellas, 336. Envoie au Roi des observations importantes sor la frontière du côté de l'Espague, 312. Recoit le baton de maréchal, 343. Fait le siège de Roses, 314. S'en rend maître par capitu-lation, 317. Jugement de Vauban ørr le plan d'attaque du maréchal, 318. Lettre da Roi contenant des instructions pour le siège de Gironne, 35). Memoire du marcchal qui démontre les difficultés de ce siège, 353. Il propose au Rei un moven de s'approvisionner sans frais, 557. Il déconcerte les projets du vice-roi de Catalomie, 358. Remporte une victoire sur les Espagnols au gue de la Torcella , 363. Lettre du Roi au marechal ; autre lettre à la mère du marechal, 365. Le due assiege Palamos, et s'en rend maître, 367. Fait voir an Roi l'impossibilité d'assieger Barcelone, si on laisse Gironne derrière soi, 370. Assiege Gironne, qui capitule, 372. Public les lettres patentes qui l'ont nomme vice-roi, 3-3 Latre dens Ostalrich, 375. Manière dont le chateau est pris, 3-6. Le duc envoie an Roi un memoire de tous les vols d'eglise faits par ses troupes, qui manquoient d'argent, 378. Il marche sur Castel-Lollit, 381; l'attaque et s'en tend maître, 382 Sa lettre au lioi sur l'entrepris des Espagnols contre Ostalrich, 364, Le duc demande qu'on lui envoie de l'argent, 387. Lettre du ministre Barbezieux a ce sujet; reponse du duc. 588. Le Roi presse le duc d'entreprendre le siège de Barcelone; objections du duc contre cette entreprise , 300. Le Roi v renouce onto Sch. Lettre da marechal de Souttiers an duc, pour le consoler de l'injustice du public , 398, Me-

moire presente au Roi sur l'incon-

venient de raser les places conquises en Catalogne, jor. Le duc re-

gne, 403. Il retourne a Perpi na io). Etat affligeant de la Catalogo depuis son depart, 405 et son L duc adresse ses plaintes au Roi 🛶 le mauvais succès des premières 🖦 sures qu'il a commandees . ¿: o. k~ tenu par la maladie, il mand aduc de Vendôme de venir prenir a place, [11. Lerit au Bu daquel état il est, et quelle est is s tuation des affaires, 412. Rep.agloricuse qu'il en recoit. 4 entretient a Madrid des corresce dances secretes; particularites is la cour de Madrid, et sur les us y se employes auprès de Charles II p .: le décider a se nommer un « ... seur, 419 et suiv. Le chevaler d La Haye, son correspondant, in struit desevenemens, 425 et son i due marie son fils le comte d'Ay : a la nièce de madame de Vi ilnou, 129. Il accompagne Plate? v en Espague , LXXII , 2. 🛰 m 🤊 31. Ses lettres a son fils, 112 43. Mem. de Noaelles. NOAILLES (le comte de , pere d preced., est envoyé auprès du cari de Retz à Vincennes, pour solle iter de lui-sa demission de l'archeve he de Paris; sa conference avec lui ce sujet, XLVII, 987 et cas Nountrs-Aven (le duc de sec faire de grands change mens dans tfinances; il est remove par le credit de Law, LXX, J. Est exil- : 150 lieues de la cour. 196. Est repelé, 167 ; et présente au Roi, de l'orez l'art. Aven comte u' Nontrest assemblee de la nue a Paris à l'occasion des pretations du duc d'Epernon, qui v tenir le rang de prince à la ciea 1

indict soit. La Reine la favorise delivre un brevet portant qu'eles donn ra aucun rang de prince qu'en qu'isont nes tels, 118. La chiese s'assemble pour demande de liberte des princes, Leloignemes de Mazarin, et la convocation d'Etats generaux, 170.

Nome en Assentirens sauscias au marech, de L'Hôpital dans la sec dition qui a lieu à l'hôtel-de-ville, XLVI, 128; XLVII, 178. Nocest (madame de l'affecte de

montrer beaucoup de douleur de la mort de son mari, XLIII, 374. De-puis la disgrâce de M. de Lauzun son frere, elle continue de voir Louvois, 3-5 Mecontentement qu'elle

donne à Mademoiselle par sa conduite en Savoie, 141.

Nouve le comte de ; est charge par Mazarai de conduire ses nièces dans les promières entrees, son carac-tero, son genre d'esprit, XXXVII, Mem de Motteville. est the an passage du Rhin, XLIII. 35) - Madem de Montpensier.

Nocewot en a Tonis de La Tremo alle, marq, de , se declare do parti de la Fronde, XXXVIII, (6). Mad. de Motteville. - Va do

côte d'Etampes pour escorter un grand convoi, XLIV, 336, Fait entrer an a dre convoi venant de Brie-Comte Bobert, 351, Il ventaller en Unider a près de Laigues, pour nego à caver lai, 400. Refuse de servir Monsi et contre la cour, et exerte sar le la colere du configtear, XIV, 41). Gague par mad. de Charles et par Laigne eil paroit en ten sor au card, de Retz, et we test as a poor La, M.M., rie, Men de Retz — Postquoril se

the days to particle by France, XIVII. po. Il bait entrer deux grands con exclairs Jans, 55. Devient, assolis marq, de l'argues, su des premiers a itears de l'eprison de M. Esperace, q. Promoses qui bu sont tates, q. Comment il so diseste de sait le monde de servir le collability operations. I.S. - Haympare d. Chateau Penaster d. Linchar, L. 31.

Medical - Devicat la cause de redse toder oped trospescom ment spar le prince de Marsilla dance some distroad accontre I control to me y, Id., for La

Recognition of the November of States and States of the St

gnée sur les Imperiaux par le duc d'Englien et Turenne. Noms de d'Englien et Turenne. ceux qui y sont tués, ou blessés, ou

faits prisonniers, L, 9; LVI, 365. Nont, prem. jurat de la ville de Bordeaux, repond, pour toute l'assemblée tenue à l'hôtel-**de-ville, a**u discours de la princ. de Condé, et l'assure du dévoucment de tous les Bordelais a son service, et à celui

du prince, LIV, 51.
Nort, parent du jurat de même nom de la ville de Pordeaux, et le chev, de Rivière, empéchent par leurs pretentions une grande sortie de la garnison de Bordeaux contre les troupes du Roi , LIV, 49.

NOTABLES (assemblée des), tenue à Rouen en 1546. Comment elle est composee, III, íj. Du conseil de raison qui y est proposé, 45. Etablissement de ce conseil ; difficultés qu'il rencontre dans ses operations,

60. Sa lin , 71. Novios de présid. ) représente dans un discours respectueux les droits du parlem, le ponvoir qu'il a de se mèler des affaireade l'État, etc., XXXVIII., 193. (Mad. de Motte-ville, — S'elève avec feu contre la proposition du marech d'Etampes, tendante a ce que le <mark>parlement a'u-</mark> nisse avcc. Mousieur pour chasser l'ennemi commun; son avis entral-ne la compagnie, NEVI, 13. ( Mem de Ret: )

Novres de sieur des , secrétaire d'Etat, confident de Richelieu, pour one legere mortification que lui suscitent adroitement Chavigny et Mazarin, demande son conge, et l'ob-tion, XI, j. ; Madem, de Mont-penaire. — Se met en tête d'être archeveque de l'aris : fait proposer au Roi de donner l'eveche d'Agde à Tab. de Gondy, XLIV, 145. ( Mem. - 1 st nomme accretaire de liet: d'Etat a la place de Servien, XLIX. irr. Est consulte par le Roi dans toutes six afforces; s'enferme avec bii tous les soirs pour dire le breviaire, joir. Recoit ordre de se retirer dan: 🛥 maison de Dangut, 403 Revient a la cour, dans l'esperance

de rentrer dans sa charge, L, 28. Consent à donner sa démission pour de l'argent, mais exige un archevèché qui lui est refusé; meurt de maladie, 29. (Montglat.) — Sa conduite dans le ministère, opposée à celle de Mazarin et de Chavigny; sa dévotion; sa familiarité avec le Roi; exemple de désintéressement, LI, 179. Il fait assurer la Reine de son attachement inséparable à ses intérèts; ses conférences avec l'évè-

que de Beauvais sur les desseins à ses collègues ; il dissuade le Boi à publier m déclaration concerna. la régence, 183. Veritable motif à sa retraite du ministère, 188. La Chdtre.)

Nozer (le sieur Du), auditeur de rote, écrit au card, de Richelet pour désavouer un libelle palés sous son nom contre le gouversment présent de la France; refution de ce libelle, XXX, 146.

0

O (le sieur d'), surintendant des finances, refuse de faire payer la garnison du Catelet, II, 300. Sa mort, 301.

OATES (Titus), anglais et protestant, se rend denonciateur d'une prétendue conspiration formée contre le Roi par les catholiques, LIX, 162. Détails de cette conspiration, 163. Il est examiné plusieurs fois; suborne un certain Guill. Bedelow, qui accuse les ecclesiastiques de l'assassinat du juge Godefroy, 165.

ODOART, due de Parme, refuse de donner la ville de Plaisance en otage à l'Espagne; signe avec le roi de France une ligue contre cette puissance, XLIX, 103 Vienten France; est reçu a S.-Germain, 103. Du consentement du Roi, il s'accommode avec le gouverneur de Milan, 166.

OFTENNOMIFS ROYALES, POLITIQUES IT MILITAIRES ON Memorer de Sully), connues par la tradaction de l'abbé de L'Ecluse. Mérite de cette traduction, I, iij. Defauts qu'on y a remarques; pourquoi on a preferé les anciens Mémoires, iv (Discours pr-Jimmaire.)— De qui ils sont l'onvrage. 3. Defauts qu'on y tronve. 4. En quoi ils sont interessans et précieux, 5. Aucune histoire de Henri iv ne peut être comparer a ces Memoires, 6. Comment l'abbé de L'Ecluse les a altères en les traduisant; evemple de reste altération, 7. Incertitude sur

la date de l'édition des 2 premirvolumes des *(M. conomies rovales* 15. Epoque de la publication d'deux derniers, et de celle du travail de l'abbé de l'Ecluse, 16. Travail particulier des nouveaux editeurs des *OEconomies rovales*, pepre à en rendre la lecture plus fecile et plus utile, 17. Motifs qui le ont déterminés à les faire precedir d'une Introduction, 18. *(A cerusement.)*—Lettre des auteurs de *OEconomies* à Sully, 211 Comment ces Memoires ont eté composes. IV, 66. (*OEconom. rovales*.

OGIER, licuten, general, est tre à la hataille de Leuze, LAV, 36 OGLIASE (le comte d'., gouvern

de Verceil, rend lachement cettplace aux Espagnols, XXX, 429, Ognate ( le comte d' , enver OGNATE (le comte d' , enver pour remplacer le duc d'Ares : Naples, entre dans le Chât-au Nort s'empare de plusieurs pustre coupent les vivres à cette ville. I 106. Entre dans Naples avec da Juan, 107. Fait publice une ausotie: quelques mois après , fait 🖦 🦠 rir Gennaro Annese, 108 Invesa Porto-Longone avec don Juan d 🐯 triche, et a'en rend maître apremois de siège, 233. Montglat -Est nomme par le roi d'Espaça-vice-roi de Naples, LVI, 82 Sap plique a la conservation de Poata 1 130. Opine dans le conseil des le pagnols pour qu'on ôte la vie au dis le marquis de Sillery, le comte de

183. Sert la vengeance du unt executer ceux dont il ré les noms , 222. ( Mém. major, battu devant le Presbourg, trouve moyen ensuite avec 200 hom-, 85. le chancelier ) aliène les Hongrois dans les conféiues à Vienne, LIX, 54. colonel de cavalerie , est ne rencontre près de Neu-VIII, 320. is le comte d', ministre u roi d'Espagne, fait fais et exécuter Calderonne, Issone et quelques autres, 7. Detourne l'execution onclu entre la France et concernant l'impôt sur deux pays; mauvaise foi mols dans leurs traités, 11. Le comte fait faire au nce, relativement on duantour et au marquisat de it, d'injustes propositions, s il est repondu par une dedont la forme deplait aux i, 130 et suiv. Nouvelles ns rejetees, 1 jo. Depit comte en apprenant que alés a capitole, et retiré de Casal, XXV, 201. Il e l'avoir trompe : Gonzacoche de ne l'avoir pas semps, 112 Il public qu'il ix, et que le roi d'Espagne traite de Suse ; mais que rear n v veut pas consendra l'assister de toutes ses Travaille a se procurer it pour faire la guerre, t williciter l'Empereur de strir que le roi de France tre de l'Italie, 208, Son ivec Bautra sur la mort de entmorency, XXVII, 200. Richelien - Hest disretire dans on monastere, has eart servent pour le

XLIX, (3) Montglat.); mad. d' , celèbre par

ies avec l'abbe Fouquet,

Guiche, Marsillac, etc., XLII, 408. On lui reproche à la cour la querelle de Marsillac et de Biscara ; elle fait voler au Louvre un joli soufflet, qu'elle est obligée de rendre, 416. OLYMPIA (la signora), belle-sœur du pape Innocent x , exerce sur lui un grand ascendant; est obligée de se retirer de la cour, XI.VI, 40. (Mem. de Retz.) — Trait d'avidité de sa part, XI.VII, 352. (Guy Joly: ) Ovdenti (l'abbé) mène à la maréchale d'Hocquincourt les nièces et le neveu de Mazarin, laquelle les conduit à Peronne, XXXIX, 148. (Mad. de Motteville.)—Il est appele dans une conférence secrète entre la Reine et le coadjuteur; moyens qu'il y propose pour arrê-ter M. le prince, XLV, 296. (Mém. de Ketz. Oxen [Eugenio', irlandais, gouverneur d'Arras, est force de rendrecette place aux Français, XLIX, 28a et suiv. ONZUN et BUSSY-RABUTIN (les comtes d') sont tues au combat livre devant Thionville, XLIX, 231. Orri or (le présid. d') se montre aussi chaud et emporté pour le parti du Roi qu'il l'a été auparavant pour celui de la révolte; se fait hair de toute la Provence par les rigueurs qu'il y exerce au nom du Roi, XIII, (50. (Madem. de Mont-penuer :— Il se met à la tête des mutins; arrête le comte d'Alais, le duc de Richelieu et les nouveaux consuls, L., 153. Assemble le par-

lement d'Aix, le fait déclarer contre Mazarin, 154. (Montglat.) Onavez (le pr. d') investit Broda, XLIX, 163. Prend cette ville

par composition, 161. Forme une entreprise sur Anvers, dans laquelle il perd son fils unique le comte May-

rice; en forme une autre sur Guel-

dre, qu'il est encore forcé d'abendonner, 206. Prend quelques forts

en Flandre, et se retire, 284. Attaque Gennep, et le force à capituler, 330. Assiège et prend le San-de-

Gand, 451. Conduit par les Fran-çais, il passe le grand Escaut; assiège et prend Huls par composition, L, 18. Meurt après la conclusion du traité concluentre les Hollandais et les Espagnols, 66. Orange (Guillaume-Henri de Nassau, pr. d', résiste à toutes les propositions de la France et de l'Angleterre pour maintenir la liberté de son pays, LXIV, 13. Assiége et prend Bonn, et rompt par la tous les desseins des Français, 46. Met le siege devant Oud-narde, 66. Pourquoi il est force de le lever, 67. Assiége et preud Grave ; son ardeur pendant ce siege, 68. Il se plaint au chevalier Temple de l'orgueil et de l'insolence avec laquelle milord Ar-lington agit avec loi , 87. Ne peut se resoudre, malgre les tentatives des Français, à abandonner ses allies; son projet de paix du côte de l'Espagne et de la France, 91. Pourquoi il echone, 92. Il refuse la souveraineté que lui offrent les deputes de la province de Gueldre, 93. Avis divers des politiques sur cette affaire, 94. Colère du prince d'Orange con-tre milord Arlington ; a quelle oecasion, 97. Conference de ce prince avec l'electeur de Brandebourg et le ministre de l'Empereur, quel en est l'objet, 98. La maladie du prince met tout en suspens, 99. Il prend Binch, et le rase, 113. Ses conferences avec le chevalier Temple au sujet des negociations de paix, 192. Exemple de sa fermete pour la paix, 124. Comment il traite le chevalier Sylvius, envoye a La Haye pour remplacer le chevalier Temple, 126. Il consulte ce dernier sur le projet qu'il a conçu de se marier avec que

princesse d'Angleterre, (39. Entre-

prend le siège de Maestricht, (fig. Y est blesse von 1 in 1 est blesse, 170. Leve le siege, 171. Il s'explique sur les moyens de fi-nir la guerre, 197 Reponse du roi d'Angleterre, 203 Comment elle est

teque par le prince : 904. Autre ex-plication sar de nouvelles lettres du

Boi , 4:6 et suiv. Bataille de Mont-Cassel, o't le prince est force de foir

ORAN

avec son armée; sa belle retransauve le reste de l'armee hollandan-222. Il fait une tentative sur Che leroy, qu'il abandonne ensuite. 241 Il passe en Angleterre, 218. De mande au Roi et au duc d'York o princ d Angleterre, 249. Lemana, est declare au gr. conseil, joi- 1 s cause en Angleterre, 251. L pris traite avec le Roi de la paix est les puissances : difficultes qui si presentent, 252. Conditions articles entre eux, 254. Le prince tourne en Hollande avec sa fema 256. Comment les propositions paix sont recues en France, 2 Les Français font naître des 🐯 😁 çous en Hollande contre les mes. res prises entre le roi d'Augleter et le pr. d'Orange au sujet de « mariage, 259. Pourquoi il devis impossible a ce prince de s'org- » à la paix que les Hollandais ten avec la France, 271. Son autre est relevée par le traite que le covalier Temple conclut avec la H 🦠 lande ; il se prépare a aller a : « cours de Mons, 281. Attaque la Français à S.-Denis près de Mon-Français a S.-Denis pres de combat sanglant, 206. Mem de Temple.) — Il achète des tronpes de tous côtés; ses desseins sur l'Angleterre, LXV, 15. Details sur sa tist craintes qu'elle inspire en France 30. Il descend en Angleterre, e Est reen a Londres avec de grandacclamations, 63. Lst couronne no obtient du parlement tout ce ;... demande, 97. Travaille a l'arm-ment de la flotte anglace. A ( Mem. de la cour de France -Il se met a la tête des affaires e-Hollande; est declare stathoole 170. Details sur son invasion i Augleterre, 257, dant il des r roi, 260. Il est blesse a li te taille de la Boyne, 261. La Far-- Unvoir partout des emissers pour insinuer que le nouveau pe « Galles n'est pas ne de la Reme, 🗢 pretextes pour envahir l'Angleten-

353. Il craint pour la réussite de 🗝 entreprise, et delibère s'il se s-rembarquera pas, 528, Comocie



ORMO re Convention, où il est déclaré i , 335. Depose les evêques qui ne solent pas le reconnoître, 337. Est esse au combat de la Boyne, et dige de lever le siège de Limeck., 354. Commet deux grandes utes à la bataille de Steinkerque, 😁 Protite d'un projet de conspition dirige contre sa personne ear faire condamuer à mort le neval. Leuwick, 395. Propose au arlement un acte qui exclut de la sar our tout catholique, et eta-ht la soccession dans la famille

tes . [68] Berwick.\
O vyar 1 onise de Coligny, prinrsse d' , cerit a M de Sully que s peuples des Pays-Bas ne veulent mot de trève avec l'Espagne, et alls ne consentiront à traiter que or squally aurout lete reconnus soucrains, VII., (3).

Hanovic, job Salmort, ses qua-

Oriona le comte d'a mestre de mp, est tuc a la prise du fort de o be par les Espagnols, L. 5-.

Obirese le capit de, commannit de la garde à cheval du duc de ourse, est fait prisonnier dans un on but livre devant Averse, et tue neate de deux coups d'épée, LV 45 Honorars functors que lui rend cuoldesse napolitaine, 娟 į

O Min assemble seditions foror a for fours, does but yield of mississics, son audace, XLVIII, que Ondomance ou plebreite de cologique reside par elle, terrenr . He repaid dans Bordeaux, 203 - Sarage contre les servie reduction, ignost e weak faits sar le pero lithor, 407, 415 et suiv. omna nti Otoa softende annano per Origine progrès et fin de 10 de nois y 5 Mem de Ber-(5) = 1 , by Esses commis par cortustes, job. Montglat. Octoor ledged partis

partism du all may be on vasur les obtes d'Am I rive avec use vingtaine d'offiare of now debarquer, INVI. in Son projet ride ale, 274, Son or a tree and Sa palousie contre ORNA

ORNANO (le colonel), appelé à

Lyon, recoit la soumission de cette ville au Roi , II, 2:8. Est fait maréchal de France par le crédit de la Reine ; sa conduite dans l'affaire du mariage projeté entre Gaston d'Or-leans et la princ de Montpensier, IX, (o8-11 est arrête, et conduit à Vincennes. (11. Meurt de la pierre, (18. (OEconom. 10vales.)—XVIII, 289 et suiv., et 297. ( Mén. de Ro-han.) — Il demande à accompagner Monsieur dans le conseil ; manifeste trop ouvertement son inécontentement du refus qu'il eprouve; se mêle aux intrigues des dames de la cour, RVI. [9]. Est arrêté par ordre du Roi, 50. Bassompierre.) — Entre dans Rouen, où il est reçu avec un grand contentement. XXII, 70. S'assure de cette ville pour le Roi, 71 Est rappele auprès de Monaieur, 343 Sa conspiration contre le Roi et le cardinal est decouverte ; preuves de cette conspiratio**n , qui s'é**tend an dedans et an dehors ; quels en sont le but, les moyens et les agens, XXIII., [8 et suiv. Il est arrête, et conduit au bois de Vincennes, 79. Ses paroles lorsqu'il est conduit en prison , 73. Sa mort, 130.

Mem. de Richelieu.) - Il est nomme gouverneur de Gaston de France ; il prepare son clève à lui faire jouer le plus tôt possibl<mark>e un rôle im-</mark> ortant dans les intrigues de la cour, NXXI, 12. Il est mis a la Bastille, puis transfere au château de Caen; est reads a ses fonctions par Richehen, et comble de faveurs ; il forme une cai ale contre le cardinal, 13. Est enfermee a Vincennes, où il meurt peu de temps après, 1 j. (Notice.) Nomme gouverneur de Monsieur c la place du comte Du Lude, il parvient a ôter au prince beaucoup de mauvaises habitudes ; moyens adroits dont il se sert, 46. Pour avancer sa fortune particulière, il l'engage a dem inder l'en**trée au con**seil , al est arrete, et cond**uit prison**nier au chate in de Caen. 47. Il obtient sa liberte par les instances de Monsieur, obtient le hiton de made rentrer dans sa charge, L, 28. Consent à donner sa démission pour de l'argent, mais exige un archevéché qui lui est refusé; meurt de maladie, 29. (Montglat.) — Sa conduite dans le ministère, opposée à celle de Mazarin et de Chavigny; sa dévotion; sa familiarité avec le Roi; exemple de desintéressement, LI, 179. Il fait assurer la Reine de son attachement inséparable à ses intérêts; ses conférences avec l'évé-

que de Benuvais sur les descins à ses collègues ; il dissuade le Roi à publier sa déclaration concerns: la régence, 183. Véritable motif à sa retraite du ministère, 188. La Châtre.)

Nozer (le sieur Du), auditeur prote, écrit au card, de Richeles pour désavouer un libelle paix sous son nom contre le gouverment présent de la France; refation de ce libelle, XXX, 146

0

O (le sieur d'), surintendant des finances, refuse de faire payer la garnison du Catelet, II, 300. Sa mort, 301.

OATES (Titus), anglais et protestant, se rend dénonciateur d'une prétendue conspiration formée contre le Roi par les catholiques, LIX, 162. Details de cette conspiration, 163. Il est examiné plusieurs fois; suborne un certain Guill. Bedelow, qui accuse les ecclesiastiques de l'assassinat du juge Godefroy, 165.

ODOANT, due de Parme, refuse de donner la ville de Plaisance en otage à l'Espagne; signe avec le roi de France une ligue contre cette puissance, XLIX, 103. Vienten France; est recu à S. Germain, 109. Du consentement du Roi, il s'accommode avec le gouverneur de Milan, 166.

(ELONOMIES ROYALES, POLITIQUES ET MILITAIRES ON Mémoires de Sully), connues par la traduction de l'abbé de L'Ecluse. Mérite de cette traduction, I, iij. Defants qu'on y a remarqués; pourquoi on a preferé les anciens Mémoires, iv. (Discours preliminaire.) — De qui ils sont l'ouvrage, 3 Defants qu'on y trouve, 4. En quoi ils sont interessans et précieux, 5. Aucune histoire de Henri iv ne peut être comparée à ces Mémoires, 6. Comment l'abbé de L'Ecluse les a altéres en les traduisant; exemple de cette ultération, 7. Incertitude sur

la date de l'édition des 2 premir volumes des OF-conomies royale. 15. Epoque de la publication d'deux derniers, et de celle du tra vail de l'abbé de L'Ecluse, 16. Travail particulier des nouveaux etteurs des OF-conomies royales, pepre à en rendre la lecture plus fecile et plus utile, 17. Motifs qu'il nont déterminés à les faire precedir d'une Introduction, 18. (A. extusement.) — Lettre des auteurs des OF-conomies à Sully, 211 Comment ces Mémoires ont eté composes. IV, 66. (OF-conom. royales.

OGER, licuten, general, est tra à la bataille de Leuze, LAV, 36 OGLIANE (le comte d', gouvern de Verceil, rend làchement cett

place aux Espagnols, XXX, 106.
OGNATE (le comte d' , enveys
pour remplacer le duc d'Ariona
Naples, entre dans le Château Neé
s'empare de plusieurs postes que
coupent les vivres à cette ville. I
106. Entre dans Naples avec des
Juan, 107. Fait publier une amno
tie; quelques mois après, fait me
rir Gennaro Annèse, 108. Investa
Porto-Longone avec don Juan d'Az
triche, et s'en rend maître après
mois de siège, 233. Montglat —
Est nomme par le roi d'Espage
vice-roi de Naples, LVI, 87. Sepplique à la conservation de Poste. I
130. Opine dans le conseil des le
pagnols pour qu'on ôte la vie au de



# OLON

nise, 183. Sert la vengeance de la faisant exécuter ceux dont i ant exécuter ceux dont il envoyé les noms, 222. ( Mém. mise.)

major, battu devant le au de Preshourg, trouve moyen atrer ensuite avec 200 hom-LIX, 85.

ira (le chancelier) aliène les ta des Hongrois dans les confees tenues à Vienne, LIX, 54.

ira, colonel de cavalerie, est ans une rencontre près de Neu-

g, LXVIII, 320. LIVARES (le comte d'), ministre

rori du roi d'Espagne, fait faiprocès et exécuter Calderonne, ic d'Ossone et quelques autres, I, 187. Detourne l'execution

nité conclu entre la France et mgne concernant l'impôt sur l des deux pays; mauvaise foi Espagnols dans leurs traités,

101. Le comte fait faire au r France, relativement au dule Mantour et au marquisat de ferrat, d'injustes propositions, elles il est repondu par une deon dont la forme deplait aux

rols, 130 et suiv. Nouvelles itions rejetées, 1 jo. Dépit du comte en apprenant que malés a capitulé, et retiré ra de Casal, XXV, 221. Il

de l'avoir trompe; Gonza-

sproche de ne l'avoir pas setemps, 222 Il public qu'il six, et que le roi d'Espagne e traité de Suse ; mais que

reur n'y veut pas consen-dra l'assister de toutes ses 5 Travaille a se procurer t pour faire la guerre, solliciter l'Empereur de

frir que le roi de l'rance l'Italie, 228. Son ec Bautru sur la mort de morency, XXVII, 222.

'ichelieu | - Il est distire dans un monastère, ecrit wavent pour le ad. d' , celcure por

ure l'abbe Fouquet,

## OHAN

le marquis de Sillery , le courte Guiche, Marsillae, etc., XLII, 4a On lui reproche à la cour la qu relle de Marsillae et de Biscara de urquis de Sillery, le ce

feit voler as Louvre un ponfeit voler as Louvre un ponfeit voler as Louvre un ponfeit voler as Louvre un pondu pape Innocent x, exerce sur un grand ascendant; est obligée se retirer de la cour. XLVI,

\*\*\* de Rets.) — Trait d'avid (Mém. de Rets.) — Trait d'avidhé de sa part, XLVII, 352. (Guy

Joh.)

ONDEREN (l'abbé) mène à la ma-réchale d'Hocquincourt les nilote et le neveu de Massrin, laquelle la conduit à Peronne, XXXIX, 148. (Mud. de Motteville.)—Il est ap-pele dans une conference sessité.

cutre la Reine et le consijute moyens qu'il y propose pour a ter M. le prince, XLV, 296. (Al de Kets.)

Onriz (Eugenio), irlandeis, gr verneur d'Arras, est force de re drecette place aux Français, XLIX, 282 et suiv.

ORZAIN et BUSST-RABOTIN (\$ comtes d') sont tués au combat le-vre devant Thionville, XLIX, 234. Opplor (le présid. d') se montre

aussi chaud et emporté pour le ti du Roi qu'il l'a été aupar pour celui de la révolte; se fai hair de toute la Provence par les s gueurs qu'il y exerce au nom Roi, XIII, 459. (Mudem. de Me penuer) — Il se met à la tôte e autins, arrête le comte d'A**lais, le** due de Richelieu et les nouver consuls, I., 153. Assemble le p

lement d'Aix, le fait déclarer on tre Masarin, 15{. ( \*Montglat.) Onange (le pr. d') investit lle da , XLIX , 163. Prend cetta vii per composition, 165. Porme entreprise our Anvers, dans laq il perd son fils unique le comte l rice; en forme une autre sur Gu dre, qu'il est encore force d'al donner , 206. Prend quelques f en Flandre, et se retire, 264. At taque Gensep, et le force à capità-ler, 33o. Amiége et preud le San-do



avec son armee; sa belle retrac sanve le reste de l'armec bollandas 222. Il fait une tentative sur Ge

Gand, (5). Conduit par les Français, il passe le grand Escaut; assiège et prend Huls par composition, L, 18. Meurt après la conclusion du traité conclu entre les Hollandais et les Espagnols, 66.

Orange (Guillaume-Henri de Nassau, pr. d'., résiste à toutes les propositions de la France et de l'Angleterre pour maintenir la liberte de son pays, LNIV, {3. Assie-

ge et prend Bonn, et rompt par la tous les desseins des Français, 46. Met le siège devant Oudenarde, 65. Pourquoi il est force de le lever . 67. Assiège et prend Grave : son ardeur pendant ce siège, 68. Il se plaint au chevalier Temple de l'orgueil et de l'insolence avec laquelle milord Arlington agit avec lui, 87. Ne pent

se resoudre, malgre les tentatives des Français, à abandouner ses alliés; son projet de paix du côté de l'Espague et de la France, 91. Pourquoi il echoue, 92. Il refuse la souverainete que lui offrent les deputes de la province de Gueldre, 93. Avis divers des politiques sur cette affaire, 94. Colère du prince d'Orange contre milord Arlington, a quelle occasion, 97. Conference de ce prince avec l'electeur de Brandebourg et le

Fobjet, 98. La maladie du prince met teat en suspens, 99. Il prend Binch, et le rase, 113. Ses conferences avec le chevalier l'emple au sujet des negociations de paix, 124. Exemple de sa fernete pour la paix, 124. Comment il traite le chevalier Syries, envoye a La Haye pour remplacer le chevalier Temple, 126. Il consulte ce dernier sur le projet

ministre de l'Empereur : quel en est

princesse d'Angleterre, (39. Entreprend le siège de Maestricht, (69. Y est blessé, (79. Lève le siège, (7). Il s'explique sur les moyens de finir la guerre, (97. Réponse du roi d'Angleterre, (63. Comment elle est

qu'il a conco de se marier ave

reque par le prince. 2011 Autre explication sur de nouvelles lettres du Roi, 216 et auix : Bataille de Mont-Cassel, où le prince est forcé de fair

leroy, qu'il abandonne ensuite. 24 Il passe en Angleterre : 248, ismande au Roi et au duc d'York » princ d'Angleterre, 240, Le moisest declare au gr. cons il , pde : cause en Angleterre, 251, Le per

ORAN

les puissances: difficultes qui or presentent, 252. Conditions or tees entre eux, 254. Le princotoorne en Hollande avec sa fen 2 256. Comment des propositions

paix sont recues en Trance, 27
Les Français font naitre des sont
çons en Hollande contre les mes,
res prises entre le roi el Angleter
et le pr. d'Orange au sujet de se
mariage, 259. Pourquoi il desir
impossible à ce prince de s'orgest
a la paix que les Hollandais le
avec la France, 274. Son auter
est relevee par le traite que le ce-

est relevée par le traite que le constalier Temple conclut avec la El Imde; il se prépare à aller a le cours de Mons, 281. Attaque le Iraneais à S.-Denis près de Mons combat sauglant, 296. Mon de Temple :— Il achète des troppes de tous côtes; ses desseins sur l'Angleterre, LNV, 15. Details sur saft de craintes qu'elle inspire en kraue.

Est reen à Londres avec de grandacclamations, 63. Est couronne r obtient du parlement tout ce qui demande, 07. Travaille à 1 aument de la flotte anglais 8. Mein, de la cour de France — Il se met à la tête des affair s'er Hollande; est declare stathe cer

30. Il descend en Angleterre, a

170. Details sur son invase and Angleterre, 257, dont il descritoi, 260. Il est blesse ha la tetaille de la Boyne, 301. La Farmalia de la Boyne, 301. La Farmalia de la Reine, se protextes pour envahir l'Angleter Sall eraint pour la reussite de su entreprise, et delibère hil se rembarquera pas, 328. Convoque

ntion, où il est declare épose les évêques qui ne ile reconnoltre, 337. Est ombat de la Boyne, **et** lever le siege de Lime-

Commet deux grandes bataille de Steinkerque, e d'un projet de conspiige contre sa personne condamner a mort le nwick, 395. Propose au

un acte qui exclut de la tout catholique, et etacession dans la famille

. job Sa mort, ses qua-Berwick 5

Louise de Coligny, prin-cerit a M. de Sully que des Pays-Bos ne veulent reve avec 1 Espagne, et ousentiroat a traiter que inrout ele reconnus sou-H. (3)

le courte d ... mestre de tue a la prise du fort de

ex Espagnoly, 1., 55. le capit de , commangarde à cheval du duc de t fait prisonnier dans an

re devant Averse, et tue deux coups d'epec, LV cars fauchres que lui rend napolitaine, 27 į.

assemble seditionse fordoanx, doer hit vient ee xcis, son audace, X1 VIII, mance or pleluscité decrenda parelle, terrenr

and dans Bordeaux , 203. – Sa rage contre les servidor, apres I slave is faits liber, 107, 415 et suis.

1 Orm - s. tro se ancare Organe, progrès et fin de ou . j.d. Mem de Bei-i., Jeji I vees commis par

ex, 400 Montglat n de duc de partisan du ver wie vingtame d'offinow debarquer, IXVI. projet ride ale, 354. Son

, aliá Sa jalousie contre ighrocke, ado.

ORNANO (le colonel), appelé à Lyon, reçoit la soumission de cette

ville au Roi, II, 2:8. Est fait marechal de France par le crédit de la Reine ; sa conduite dans l'affaire du

mariage projeté entre Gaston d'Or-leans et la princ de Montpensier, IX, 108. Il est arrête, et conduit à Vincennes, 411. Meurt de la pierre,

418. OF conom. royales. — XVIII. 289 et suiv., et 297. (Mem. de Rohan. '— Il demande à accompagner

Monsieur dans le conseil : manifeste trop ouvertement son inécontentement du refus qu'il eprouve ; se mêle

aux intrigues des dames de la cone, XXI, 49. Est arrête par ordre du Roi, 50. Bassompierre. \)—Entre

dans Ronen, où il est reçu avec un grand contentement, XXII, 70. S'assure de cette ville pour le Roi, 71 Est rappele auprès de Monsieur,

343. Sa conspiration contre le Roi

et le cardinal est decouverte; preuves de cette conspiration , qui s'é-

tend an dedans et an dehors; quels en sont le but, les moyens et les agens, XXIII, 48 et suiv. Il est ar-

rete, et conduit au hois de Vincennes, 52. Ses paroles lorsqu'il est

conduit en prison, 73 Sa mort, 130.

Mem. de Richelieu.) — Il est nom-

me gouverneur de Gaston de France, il prepare son clève a lui faire joner le plus tôt possible un rôle im-portant dans les intrigues de la cour,

portant dans les intrigaes de la com-NNT, 12. Il est mis a la Bastille, puis transfere au château de Caen;

est rendo a ses fonctions par Riches lica, et comble de faveurs ; il forme

une cabale contre le cardinal, 13. Est enfermee a Vincennes, où il meurt

pen de temps après, 14. Votice.)

— Nomme gouverneur de Monsieur

a la place du comte Du Lude, il

parvient a ôter au prince beauc<mark>oup</mark> de mauvaises habitudes ; mo**yens** 

adroits dout il se sert, 46 Pour avancer sa fortune particulière, il l'engage a demander l'entrec au conseil , il est arrête, et conduit prison-

nier au chateau de Caen, 47. Il obtient sa liberte par les instances de

Monsieur, obtient le hiton de ma-

tom de Gasman la Reine 5. cenne.) omte de Vinas inances a l'ar-

als, is. Berwick.)—Hest choisi Roi pour aller en Espagne lectre ordre aux finances, LXXII, tettre de Louis xiv au duc Haisourt, pour lui annoncer ce luix, 43. Vastes projets d'Orry

pour remedier au desordre des finances, 239. Il déplait à MM. d'Estrées, qu'i l'attaquent dans leurs lettres, 241. De retour de France en Espagne, il tache de concilier la princ, des Ursins avec l'abbe d'Es-

trees et Louville, 260. Fait former un camp près de Madrid; prend des mesures pour tirer des armes de France, 267. Ses reglemens, ses projets de finances, 288. Il est rappele sans que Louis XIV s'explique sur les motifs de son rappel, 319.

Son retour parolt nécessaire; on le renvoie, 3 (6. (Mém. de Noadles.)
ORTEZ le vicomte d', gouvern, de Bayonne, fait a Charles ix une reponse fort générouse sur l'ordre qu'il a reen de faire massacrer les

protestans, I., 246.
Osomo don Joseph', envoye par le roi d'Espagne a la princ, de Conde comme ambassadour, est reçu a Bordeaux avec celat; le parlement rend ensuite un arrêt qui lui ordonne de sortir de la ville; XXXV.

rend ensuite un arrêt qui lui ordonne de sortir de la ville. XXV, 175. Introduct. XXXIX, 43. — Autres details sur son entrec et son sejour à l'ordeaux. LIII. 373 et suiv. Il va présenter ses devoirs a la princ, de Conde, promesses qu'il lui fait au nom du Roi son maître,

3-5. Sa reponse aux reproches qu'on fait sur la modicite des secours promet de plus grands et de j... prompts, 380. (Mem. de Lener Ossat (le cardinal d' charles dispositions de la cour de F.et les rend plus favorables a li-

ri iv, I, 172. Introd.) — II... Il est clarge de negocier a pro : Pape pour obtenir la dissolution e. mariage du Boi, III., 300. Une : ses lettres à M. de Villeroy dont

dingratitude envers le Roi. 1V 197. Il defend les jesuites, V. o. 1 est calonnie dans une lettr at -

nyme adressee a M. de Rosny, 12: (OEconom. roy ales.) Orro (le rhingrave) defait e Alsace les troupes de Lorraine, : comte de Salins et le marq.is :

Bade, XXVIII, 106.
Ottoboxi (le card. est elu papet prend le nom d'Alexandre v...
LIX, 275.

OUBLICUS (les). On appelle airs ceux qui pendant la Fronde vont soir, en cachette, du Palais-Rev., à celui d'Orleans pour negoter pourquoi on leur donne ce nom.

XI.1, 30.

Occues (des), capit, des Sasser de Monsieur, va de la part de oprince s'assurer au Palais-Royal et le Roi doit sortir de Paris, 1., 2-

Outroi (le sieur de l'est tue ...

siège de Montpellier, XX, 400 Oxenstiers—le chancelier echoisi par l'assemblée tenne à l'enbronn pour chef de la guerre contr l'Empereur; il traite avec l'ambiesadeur francais du renouvellement de l'alhance faite entre le roise France et le feu roi de Saed XXVII, 341, Vient trouver le fo

traite avec lui, XXVIII, 344 S. découragement causé par la diretion des confederes, 355. Il retoir en Suède, 354.

Overstiene le baron d., & du chancelier, passe en Angl-terr comme ambassadeur pour solicités.

à Compiègne, conclut un nouve

le Roi a cutrer en guerre avec is maison d'Autriche; mauvais se-

#### PALA

ission, XXVIII, 120. le counte d'), princien Angleterre, amuse acques et son parti par des propositions qu'il n'est pas dans l'intention d'exécuter, LXVI, 219 et suiv. Il ost renvoyé du ministère, 225.

P

, gentilhomme, envoyé Lauzun à madem. de pour apprendre de ses omment il s'en acquitdétails sur ce personl, 328.

Le), sergent-major, cst de S.-Antoniu, XX,

e privilége de la pairie le crime de rebellion; storiques à l'appui, et aux

ct suiv. (Anne de Gonzague, se mèle de la négociaru entre les frondeurs des princes, XXXIV, de Nemours.) - Epou-Edouard, comte pala-; se lie intimement avec agueville; fait de la garessort puissant pour la (XXV. 16. Entreprend her les deux partis opnistre; sa conférence à le coadjuteur, 191. Elle faire nattre la discorde de Condé et le condjuonseille a la Reine de rmier a la tête des affaintrod.) — Travaille avec iveur des princes prisonose le mariage de made-Chevreuse avec le pr. CXXIX, 29. Gagne en-i duch, de Chevreuse et ir en faveur des princes, ille au pr. de Condé de ler avec la cour plutôt frondeurs, 116. Falt linal qu'il est perdu s'il les princes en liberté; e traites particuliers avec · a rugages dans leurs in-Par son adresse et son He resupt presque tous les desseins des princes et des fron-deurs, 141. Quoiqu'en couche, elle continue ses négociations, et arrête les mauvais desseins des derniers, 150. Détourne le pr. de Condé du projet d'enlever le Roi, et de le mettre dans les mains du duc d'Orleans; conscille à la Reine de donner le gouvernement de Guienne au pr. de Condé, 180. (Mdm. de Motteville.)—Récit de ses aventures, XLI, 116. Elle abandonne le parti de M. le prince, pour a'attacher à la Reine et au cardinal, 133. (Madem. de Montpensier.)— Son portrait, XLIV, 315. Elle se concerte avec le condjuteur sur les moyens d'obtenir la liberte des princes, XLV, 188. Se joue du marechal de Gramont et du premier president, 196. Trompe le parti oppose a la Fronde, pour obtenir la liberté de M. le prince, 200. Son mecontentement contre ce dernier, 281. Engagemens qu'elle prend pour le rappel de Mazarin, et pour faire avoir le chapeau de cardinal au condjuteur, 282. Elle informe ce dernier des incertitudes de la cour, 329. Presse inutilement la Reine de renvoyer les sous-ministres, 363. Rounit chez elle MM. de Bouillou et de Turenne, et le condjuteur, et Bertet, agent secret de Mazarin; ce dernier les consulte sur le retour du cardinal, 142. Dé-tails curieux sur cette conférence, 443. ( Mém. de Retz.) — Elle tient chez elle des conférences pour travailler a l'élargissement des princes; correspond avec cux, L, 259. Ouitte les intérêts des princes, et a'attache entièrement à la Reine; pourquoi, 202. Conseille à Châtes cuf de demander sa retraite, 321. Persuade au doc de Mastoue son nereu de se lier avec la France, 472. (Montglat.) PALAVICINI (M. de) est tuc à la ba-

taille de Malplaquet, LXIX, 296. Palvau (le comte de ) est tué au siége de S.-Antonin , XX , 130.

PARVAT (Philippe), marquis de Clerembault, gouvern, de Cour-tray, dégarnit cette place, qui est prise par l'archiduc; sert dans l'ar-mée du pr. de Condé en qualité de

lieutenant général; est justifié par ce prince, XXXVII, 365. Est nomme gouvern, d'Ypres, 366. Est blà-

me de tout le monde de ne s'être pas trouvé au commencement du siège de cette place; son caractère, XXXVIII. 280. (Mém. de Motte-ville.) — Il devient cause de la perte de Courtray, dont il a affoibli la garnison, L, co et suiv. Assiege Montroud, et force cette place à berte de Broussel et de Blancmen!

se rendre au Roi; est nommé maréchal de France, 365. Prend le titre de maréchal de Clérembault, jos. (Montglat.) Panzas (M. de), gonvern. d'Euse en Albigeois, apaise quelques mou-

veniens dans ce pays, XVI, (43. Paperheim (le haron de) défait les troupes du Roi, et les chasse de Verceil et de Campo, XVI, 27. Est tue à la bataille de Lutzen, 205; XVII, 260. l'ARABIRE (le sieur de) form une entreprise sur Corbie, et s'en

rend maitre, II, 13.

Paranire de chev. de) est blessé a l'attaque d'Etampes, MLVI, 110. Paris, docteur de Navarre an service du cardiu, de Retz, se sauve

par sa présence d'esprit lors de l'évasion de son maître de la prison de Nantes , XLVI , 964.

Pages messiones. Lour origine, lear fortune, mad, de Prie les prend

pour former son conseil intime, 1 NVII, 78.

PARLEMINE OF Pages de fait des remontrances contre les edits qui hii sont présentes après la maladie du Roi, et refuse de les verifier, XXXIV, 393. Rend l'arrêt d'union, r de la Fronde , 394. Causes la cour, 396. Il a accommode au la Reine mère, 399. Envoie che cher du secours aux Espagnols, ju On le blame d'avoir fait la paix 🛦 la conjoncture où il se trouvoit, ist

Il fait one deputation a M. l- prisce, qu'il a voulu perdre per se temps auparavant, 430. Se re-se avec les froudeurs au parti des pris-ces contre le cardinal , \$61. Refis de donner l'arrêt d'union avec k

due d'Orléans, 521. (Mem. de Ne mours.) — Rend le fameux ann d'union; puis un autre arrêt par lequel il décide que les conference continueront, XXXV, 60. Article arrètés dans l'assemblee des chasbres, 63. Il se rend en corps au 🏊 lais-Royal, pour demander la le

77. Après le depart de la cour per S.-Germain de la cour per -Germain, il ordonne au prest des marchands de distribuer des rmes au peuple, et enjoint au liritenant civil de pourvoir a l'apre-visionnement de Paris en cas de les

cus, 93. Rend un arrêt par lepel Mazarin est déclare ennemi de Roi et de l'Etat, et enjoint aux septe du Roi de lui courre ses, p. Fait de grands preparatifs de defenordonne une levée d'hommes, un

fr. à la reine d'Angleterre et . . fille, toutes deux retirees au les vre, 103. Consent au traite coed. à Ruel , 191. Demande a la Reineli liberté du pr. de Conde, 103 E-11 un arrêt qui ordonne a Mazaria e à sa famille de sortir du roya 🚾

l'ait toucher une somme de prococ

199. Nouvel arrêt rendu contre i.e. il est décide que su biblioth re-sera vendue à l'encan, a3; l'eprlement declare que le Roi n est ji e libre, et qu'il est prisonnier de Mo varin, donne a Gaston le titre de lieutenant general de l'Etat. : .

Conde celui de generalissiere - se Introd. - Le parlement appendie manifeste des princes lignes coel-le marechal d'Ancre, 290, Son er-treprise est blamée, 290 Il rend un arrêt par lequel il ordone 4-4 bles remontrances seront Roi sur la malversation nces et le renversement le l'Etat, 200. Est mandé 1 Roi pour cet arret, 300. untre députés a Amboise, ander au Roi la delivrance ent Le Jay , 30%. Il recoit s des etrangers, et depute r demander du secours, , 140. Rend un arrêt qui ue le Roi sera supplié d' fazarin, Servien et Le Tel-Mem. de Brienne.\ - Il m corps auprès de la Rés avoir demande audience, olaindre de l'eloignement . Barlllon, XXXVII, 80. pposition des maltres des à l'enregistrement de l'éa concerne, justifie auprès ente sa conduite dans cette 24 Depute vers elle pour de son obcissance, et lui n modifiant les edits du agi que sous son bon plai-Mande deux fois auprès de al vient avec humilité lai excuses, 332 Read un arctend de recevoir aucuns iouveaux que la veuve ou ers da défant ne soient 158. Decide que son arrêt in sera maintenu, malgre onseil qui la casse, 380. a grether de porter a la rulle de son arrêt, comme La communde, 383 Nasnalgre les défenses de la or se meler de reformer olere les represontations it general, 385 Comment safte of accommodement nt faites par la cour. 360. de que la Reme ne trouve mais qual soire sa predution, et que l'arret proutre la compagnie soit an-Il depute vies la Reine ther son arrete do 13 mai. re des paroles inju**ric**uses lites contre la comongnie. nder la liberte des pri-30) Harangoe hardie du premier president, 393. Proposi-tions du parlement à la cour, 398. Il supprime par un arrêt les inten-dans de province, 399. Propose de ruiner les partisans, et d'arrêter l'argent des prêts des particuliers, 408. Nouvelles demandes concernant la suppression des intendans de pro-vince, et l'etablissement d'une chambre de justice, 410. Il manifeste de nouveau son opposition aux volontes de la Reine, 438. Rend un arrêt de soumission, et nomme des commissaires pour examiner la dé-claration qui lui a été présentée, 439. Ordonne aux hourgeois de Paris de désurmer, XXXVIII, 27. Il renouvelle ses demandes à la Reine, 37. Lui envoir une deputation pour la prier de ramener le Roi a Paris, et lui declarer qu'il ne cessera de s'assembler qu'il n'ait reformé l'Etat et change le ministre, 54. Demandes que font les deputes aux conférences de S.-Germain-en-Laye, 65. **Ré**ponses faites à ces demandes, 67. Suites des conferences de S.-Germain, 72. Le parlement défend par un arret la levée de l'impôt mis sur le pied-fourchu, 73. Consent, à l'é-gard des gens de la cour, que ceux que le Roi aura fait mettre en prison ne soient envoyés devant leurs juges que trois mois après leur <mark>em-</mark> prisonnement, 74. Donne un arrêt portant decharge de 58 sous mis sur chaque tonneau de vin , supplie la Reine de dounce a millions de décharge an people, 90 Demande une nonvelle diminution sur les tailles, qui Demande a s'assembler, 130. À la nouvelle de la sortie du Roi et de tost : la cour , il ordonne aux hourgeois de prendre les armes, (43. Depute vers la Reine pour la sapplier de loi Apprendre la cause de sa fuite, 175 Rend un arrêt contre Mazarm, le condamnant comme perturbateur da repos public, enn**emi** du Roi et de son Etat, ordon**nant de** lui courir sus, 1 (8. Ordonne u**ne le**vee d'argent, pour se mettre en état de défense, 1 so l'Envoie fouiller les maisons de ceux qui sont attachés 3о

rifices n'auront pas lieu, 204. Ordonne que la compagnie iraen corpa et en habit redemander la liberté ales conseillers arrêtes, 232. Demande et obtient la continuation de ses assemblees, même pendant les vacations, 242. Ordonne que la Reine sera supplice de rimener le Roi à Paris, et de fore cloigner les gens de guerre du voisinage, 246. Obtient le retablissement des anciennes ordonnances par une declaration du Roi, et cesse sea assemblees, 257. Les reprend; a quel sujet, 263. Prend un arrêt sur la lettre du Boi qui donne les raisons qui l'ont oblige a sortir de Paris, 385 Arrête d'envoyer assurer la Reine de Lobeissance du parlement, et la supplier de lui permettre de se postilier, 287. Rend un arret par lequel Mazarin est declare cuir mi da Roi et perturbateur do repos pable. 389 Resisteaux ordros da Roj. fait les fonds nocessai-res, pour la levre de trospes, 290, Ordonne que tous les deniers royanx screat saists, et employes a la defons commune, 319. licture d'entendre un la rostenvoye pel la cour, 336. Depute a la Reine pour faire recevoir les motifs de son refus, 331. Arrete que l'envoye d'Espagne sera entenda, 333. Discours de cet envovo, 340 Localution prise après q. il a etc entenda , 3 jo. Le parle-ment arrête de nommer des deputes poste entrer en traite de paix avec la coor, 355 La cour refusant l'ou-verture d's passages, le parlement ordonne la continuation des leves et la delivrance d'incovelles commiscons, 350 Sar la proposition du cond atear, le parlement enjoint à to a les apreda Roi de donner passage et a desistance auxicomte de Turecess of rend squarret singlant conera Concerlles, Lavardin et Amilly, qui levent des troupes pour le Roi, 111 - Fait surseoir les conferences de Radausqual entiere execution des promesses de la cour, prie le pr de Conti de presser M de Longue-ville de marcher sur S.-Germain, \$12 Remercie M de Miron, dé-

puté du parlement de Normandie, qui vient lui déclarer que cette compagnie a recu avec joie l'arrêt du parlement de Paris; autorise M. de La Tremouille à se saisir des recettes génerales du Poitou, et le prie d'avancer ses levées de troupes, 413. Promet protection au sieur Roland de Reims, qui a maltraité et chasse M. de La Vicuville, 414. Scance remarquable au retour des députés qui viennent lire les articles du traite de Ruel, 429. Le parlement arrête que les députés retourneront à Ruel pour y traiter des prétentions et des intérêts des généraux, 431. Au-tre seance où l'arrêt est rédigé, 434. Il ordonne qu'on informera de l'as sassinat tente sur Joly, XLV, 69. Sur une lettre du Roi , arrête qu'on informera contre les <mark>auteurs de la sé-</mark> dition causee par la tentative d'as-sissinat sur le prince de Condé, 76. Enregistre une déclaration du Roi qui ordonne, sous peine d'être dé-clares criminels de lèse-majesté, à M.M. de Bouillon, de Turenne, de Marsillac et de Brezé, de se rendre dans quinze jours auprès du Roi, toj. Arrete qu'il donnera audience aux deputes du parlein. de Bordeaux, 120 Ses deliberations au sujet des requêtes presentees pour obtenir la liberte des princes, 202 et suiv. Arrete pris a ce sujet, 200. Deliberation au sujet du manifeste de la cour contre le coadju**teur, 225. Ar**rét qui ordonne aux marechaux de n'obert qu'a Monsieur, 231 Il fait taire a la Reine de très-humbles remercimens sur l'éloignement du cardinal, et demande la liberté des princes, 234. Décide qu'on demandera a la Reme une explication sur cet cloignement, 235. Rend un arret par lequel il est ordonné au cardinal de sortir dans quinze jours du royaume, avec tous ses parens et domestiques, 236. Renvoicavecchaleur la declaration du Roi concernant l'eloignement de Mazarin, 246. Oblige la cour a donner une déclaration d'innocence en faveur des princes, et l'ordre an card. Mazarin

PARL an cardinal, 150. Lait traiter avec l'Espagne, 172. Envoie des députes vers la Reine pour négocier, 188. Sur leur rapport, il la fait remercier des paroles obligeantes qu'elle a di-tes en sa faveur, 192. Ces députés de-mandent que Mazarin ne soit point admis aux conferences pour traiter de la paix, 228. Le parlement s'assemble en faveur des Bordelais; charge le présid. de Novion de faire des remontrances à la Reine sur leurs intérêts, 394. Signifie ajour-nement personnel au coadjuteur, au duc de Beaufort et au conseiller Broussel, 418. Arrête que le pr. de Condé restera le juge de leur affaire, 426. Reçoit une députation du parlement de Bordeaux, qui lui demande sa protection contre le duc d'Epernon, et plaide en faveur des orinces prisonniers, XXXIX, Délibérations sur ce sujet, 56. Il est arrêté qu'on députera vers la Reine, pour lui faire de très-humbles remontrances sur les plaintes et la re-quête du parlem. de Bordeaux, 57. Contestations entre les serviteurs du duc d'Orléans et ceux des princes sur les propositions du duc, 62. Délibération prise a la suite, 66. Le parlement s'assemble après le départ de Mazarin pour la Champague ; recoit une requête de la princesse de Conde contre lui, 91. Délibérations sur cette requête, et sur celle de mademois. de Longueville pour son père, 96. Confusion qui y regne, 98. Le parlement députe vers le duc d'Orleans, pour le prier d'assister à ses seauces ; réponse du duc, 99. Il arrête que des remontrances seront faites à la Reine sur la prison des princes, et qu'elle sera très-humblement supplice de les mettre en liberté, 106. Propositions violentes faites contre le ministre, à la suite d'un discours du coadjuteur, 126. Arrêt pour supplier la Reine d'éloi-guer Mazarin de ses conseils, 133. ment consent qu'ils ne soient reseques que par un arrêt du Roi, con-sent à l'établissement d'une chan-

Grande rumeur au Palais contre le cardinal, 137. Arrêt du parlem, qui lui ordonne de quitter le royaume,

149. Autre arret qui ordonne d'in-

former controllaits sparite mestiques, et prononce la saise a tous ses biens et revenus, 171. Ils bats sur la lettre que le pr. de Cadé adresse au parlement pour si fier sa retraite à S.-Maur, 223; 1 minés par un arrêt portent que la Reine sera suppliée de donser un nouvelle déclaration contre Ma rin, et à M. le prince toutes les# retes nécessaires pour sa persons. 230. La grand'saile du Palais es 244 remplie de gens armes, couduité 🗷 ٠-ي côte par M. le prince, de l'autre pu le coadjuteur, 268. Le parlement de-pute vers la Reine pour la prier de réunir la maison royale, et de re-.= **可以对外的数据的数据的对象人的表** dre justice à M. le prince, 270. Le mutius du parlement mettent a pra la tête de Mazarin; ordonnent la vente de sa bibliothèque, 305. Mas de Motteville.) Le parlement s'oppose a l'exdu tarif, XLIV, 192. Il y revien: mais avec de grandes modification. après avoir refuse plusieurs attre édits, 193. Est oblige de decrete contre des séditieux, 194. S'asses ble pour examiner les edits que k nie pour examiner les ents qu'ex Roi a fait vérilier en sa presence. 195. Adhère à l'arrêt d'union, qui lui est présenté par la chambre de comptes, par celle des sides, et par le grand conseil, 196. Au mepris de l'arrêt du conseil d'en haut, les quatre compagnies a assemblent dans la salle de S.-Louis, 1993. Arrêt por-÷ tant que le parlement restera assesble; que très-humbles remontrace seront faites an Roi pour lui demader la révocation des arrêts du coseil ; le parlement obtient de la cost qu'il pourra exécuter son arrêt d'enion, 200. La foiblesse de Mas-rin, qui exile d'Emery, le porte a user de toute sa force; la chanbe de S.-Louis demande la resuce tion des intendans, 201. Le parie

bre de justice, 202. Rend un erre portant que toutes levées d'angent ordonnées par déclarations son se-

's n'auront pas lieu, 204. Orre que la compagnie iraen corps n habit redemander la liberté voscillers arrêtes, 231. Deman-: obtient la continuation de ses ublees, même pendant les vaca-😋 🗃 Ordonne que la Reine sepplice de ramener le Roi à Pa-A de faire cloigner les g**ens de** r da voisinage, 2 j6. Obtient le dissement des anciennes ordones par une declaration du Roi, sse ses assemblees, 257. Les red d; a quel sujet, 263. Prend un sur la lettre du Roi qui donne aisons qui l'ont oblige à sortir aris, 285. Arrête d'envoyer asla Reine de l'obeissance du ment, et la supplier de lui perre de se pastifier, 287, Rend un par lequel Mazarin est declamemi du Roi et perturbateur pospablic, 389 Besisteauxordu lloi , fait les fonds nécessais pour la levre de troupes, 290. nuie que tous les demers royaux ut saiss, et employes a la decommune, 319. Refuse d'eu-re un berentenvoyépe la cour, Depute a la Reine pour faire soir les motifs de son refus, 33 r. te que l'envoye d'Espagne sera ndu, 343 Discours de cet en-346 la solution prise après a etc entendu , 340. Le parlerarrète de nommer des députes entrer en traite de paix avec la re dis passages, le parlement no- la continuation des levees delivrance de nouvelles comone des Sarla proposition du acor, le parlement enjoint à les sup toda Roi de donner pas-et subsistance auxiconte de Tur. il reod su arrêt singlant cono greelles, Lavardin et Amilly, levent des troupes pour le Roi. Lait sursont les conferences tad pospila l'entière execution nome soade la cour, prie le pr onti de presser M. de l'onguede marcher sur S.-Germain, Remercie M. de Miron, dé-

puté du parlement de Normandie, qui vient lui déclarer que cette compagnic a reçu avec joie l'arrêt du parlement de Paris ; autorise M. de La Trémouille à se saisir des recettes générales du Poitou, et le prie d'avancer ses levées de troupes, 413. Promet protection au sieur Roland de Reims, qui a maltraité et chas-sé M. de La Vicuville, 414. Séance remarquable au retour des députes qui viennent lire les articles du traité de Ruel, 429. Le parlement arrête que les députés retourneront à Ruel pour y traiter des prétentions et des intérêts des généraux , 431. Au-tre seance où l'arrêt est rédigé, 434. Il ordonne qu'on informera de l'assassinat tente sur Joly, XLV, 69. Sur une lettre du Roi , arrête qu'on informera contre les auteurs de la sédition causée par la tentative d'as-sessinat sur le prince de Condé, 76. Enregistre une déclaration du Roi qui ordonne, sous peine d'être dé-clares criminels de lese-majesté, à MM. de Bouillon, de Turenne, de Marsillac et de Breze, de se rendre dans quinze jours auprès du Roi, 104. Arrête qu'il donnera audience aux deputes du parlem, de Bordeaux, 129. Ses deliberations au sujet des requêtes présentées pour obte**nir la** liberté des princes, 202 et suiv. Arrèté pris a ce sujet, 209. Delibération au sujet du manifeste de la cour contre le coadjuteur, 225. Arret qui ordonne aux marechaux de n'obeir qu'à Monsieur, 231. Il fait faire à la Reine de très-humbles remercimens sur l'éloignement du cardinal, et demande la liberté des princes, 534. Décide qu'on demandera à la Reme une explication aur cet eloignement, 235. Rend un arret par lequel il est ordonné au cardinal de sortir dans quinze jours du royaume, avec tous ses parens et domestiques, 236. Renvoie avec cha-leur la declaration du Roi concernant l'éloignement de Mazarin, 246. Oblige la cour à donner une déclaration d'innocence en faveur des princes, et l'ordre an card. Mazarin

de quitter Sedan, 255. Rend un arrêt portant que la Reine sera remerciée de la parole qu'elle a donnée de ne pas faire revenir le cardinal, et supplice de donner à M. le prince toutes les silretes pour son retour; qu'en informera contre tous ceux qui entectionnent commerce avec le cardinal, 360 Arrête que tous les ecrits de la Reine, du doc d'Orleans et de M le prince seront portes au Roi, et que la Reine sera suppliée de faire ctonffer cette affaire, 41. Euregis-te la lettre patente du Roi qui dé-elare M. le prince criminel de lèse-maieste, 461. Arrête que le Roi sera supplie de confirmer sa parole con in le retour de Mazarin, et que défeners scront faites à tous les gouverneurs de places de livrer passage an vardinal, 463. Autre arrêt rendu lettre ecrite par lui à M. d'Elbœuf, et d'un voyage de M. de Nouilles saprès de ce dernier, 464. Nouvel arrêt qui declare le cardinal criminel de lèse-majesté, et ordonne la vente de ses meubles et de sa bibliothèque, 469. Autre arrêt donné pour armer les communes, et pour opposer les troupes de Monsieur à la marche du cardinal, XLVI, 1. Le parlement décrète en forme contre le marech. d'Hocquincourt; reçoit une lettre et une requête de M. le prince, 3. Arrête qu'on redemandera à M. d'Hocquincourt les commissaires qu'il a faits prisonniers, et qu'on le rend responsable lui et toute sa postérité de ce qui leur peut arriver, 4. Autre arrêt pour faire des remon-trances sur le retour du cardinal, et contre les maréchaux de La Meillerave etd'Hocquincourt, 13. Defense a qui que ce soit de lever des troupes saus commission du Roi , 17. Arrêt

conforme aux conclusions de l'avo-

cat general Talon, sur de nouvelles

remontrances a faire au Roi , 76. Le arlement declare aux députes de l'assemblee générale tenue a l'hôtel-

de-vilte qu'une simple lettre de ca-

chet ne peut arrêter cette assemblee,

77. Divers arrêts pris concernant les

remontrances à faire au Roi, et l'a loignement du parlement, 100 [ ordonne de nouvelles remontrases sur les rapports qui lui sont 📾 par ses deputes, envoyes auprès e Roi, 100. Repond à Monsieur ex M. le duc de Lorraine etant enses de l'Etat, ne peut avoir place au parlement, 117. Details sur les nezciations entre la cour et le pariment ; conditions auxquelles le la pourra consentir à l'eloignement et cardinal, 118 et suiv. Situative & parlement après la sédition de lab tel-de-ville, 133. Nouvel arret pra. d'après les conclusions de Moniez. pour continuer ses instances por l'eloignement du cardinal ; le parlement rend un arrêt pour que in députés auprès de la cour revenuent à Paris, 134. Déclare que « Roi étant détenu prisonnier par Va zarin, M. le duc d'Orleans sera pos de prendre la qualite de lieutes general, et M. le prince conveprendre sous lui le commandement des armées, 135. Arrêt contre e parlement de Pontoise, 141. Il #rête que defenses seront faites an lieutenans criminel et particulierd faire publier aucune declaration de Roi sans ordre du parlement. arrev que des députes iront remercier le Roi de l'éloignement du cardinal. et le supplier de revenir dans a bonne ville de Paris, 142 Arret que le Roi sera supplie d'accorde une amuistie au parlement et a se peuples avant de rentrer a Para. 191. ( Mem. de Retz. ) Le parlement, après une longe deliberation, se rend en corps se Palais-Royal pour demander la le berte de Broussel, XLVII. 28 La oblige de retourner au Palais-Reva pour reiterer sa demande, 30. Frcommence ses assemblees au sast des rentes sur l'hôtel-de-ville et de tarif, 37. Nomme des députes per conferer avec les commissaires de Roi, 38. Cesse ses amemblees apre-

la déclaration du Roi du 🍇 octab 1648, 30. Après avoir pris comove-sonce de la lettre du Roi adresse.

ôt des marchands et écherdonne que tontes les portes ille de Paris seront gardées bourgeois, et prend des me-sur la sûreté et l'approvision-de la ville, 46. Ordonne gens du Roi se rendront à nain auprès de la Reine, 47. n arrêt sanglant contre Maordonne qu'on fera un fonds iers pour lever des troupes, id des arrêts pour prendre autes les recettes les deniers trouveront, et pour saisir s effets et meubles apparte-Mazarin, 51. Envoie les gens a S.-Germain pour dire à la que le refus de la compagnie dre le héraut qu'elle a enect qu'on a pour elle, 57. Re-beraut de l'archiduc, 59. qu'on deputera vers la Reine nformer de ce qui s'est passé, roie des deputes aux confede Ruel, 61. Renvoie les mêoutes pour traiter des prétens officiers generaux ; ordonne konnera avis a la Reine de la t des propositions adressées rhiduc, 62. A quelles conl'accommodement est fait i cont, le parlement et les generaux, 63 Grand bruit rment a l'occasion des infors et des conclasions des gens portant que le condjuteur, de Beaufort et Broussel sesignes pour être outs, 89. ations du parlement sur les de Bordeaux, 108. Elles se nt par la país de Bordeaus ; en unt les conditions, 109. em fait au Roi et a la Reine -humbles remontrances pour te des princes, 117. Ordon-LL MM secont remercices agnement du cardinal, et de lai commander de sortir come, 133 Rend un seret qui ir a Mazarin, a sesporens et ses aques etrangers, desortir dans jours du royaume, 136. Arrête le prince sera prie d'aller voir

ceux qui ont tenu des conférences secrètes pour arrêter M. le prince, etc., 166. Rend un arrêt portant défense à toutes personnes de faire aucune levée de gens de guerre sans lettres patentes du Roi, 191. Rend des arrêts pour empêcher le retour de Mazarin, 201. S'oppose avec beau-coup de fermeté au dessein de Monsieur de faire entrer le duc de Lorraine au parlement, 222. Tourne a délibérations du côté de la paix, 223. Ordonne que la déclaration des princes, qui promettent d'exe-cuter de bonne foi les articles proposés per S. M. des qu'elle sura eloigne le cardinal, sera portée au Roi par des députés, qui promettront que la compagnie est disposée à faire tout ce qui pourra conduire à un bon accommodement, 225. Donne un arrêt par lequel il est déclaré que S. M. n'étant pas en liberté , S. A. R. emploiera toute son autorité pour la tirer d'entre les mains de Mazarin, 234. Autres ar-réts rendus contre le cardinal, 235. Ordonne que le Roi sera remercié de l'éloignement du cardinal, et supplie de revenir à Paris; que les princes seront priés de continuer leurs hons offices pour la paix, 237. Autre arrêt pour demander une amnistie générale en honne forme, 238. (Mem. de Guy Joly.) – demande de l'assemblée de l'hôtelde-ville, le parlem, ordonne que les hruits répandus contre le prevôt des marchands seront déclares faux , et qu'on informera contre les auteurs de la sédition dont il a manqué devenir victime, XI.VIII, 48. Read un arrêt portant que le Roi sera aupplie de faire cloigner les troupes de la ville, 59. Donne ordre à 🙉 députés de recevoir la réponse d Rol à ses remontrances, sans entrer en aucune conférence avec Masach 69. Emeute des hourgeois au parle-ment; à quelle occasion, 103. Le parlement rend un arrêt portant qu'il ne a'assemblera plus que le corps de ville n'ais donné des

Paris, 134. Est transféré à Most

ordres pour sa sûrete, so6. Séance après l'émeute de l'hôtel-de-ville; résolutions qui y sont proposées, 157. M. d'Orléans est déclaré lieut. génér. du royaume, et M. le prince général des armées, tant que Mazarin sera dans le royaume, 160. (Conrart.) - Le parlement rend un arrêt pour informer de toutes les assem-blées qui se font dans Paris, et fait défense de porter aucune marque au chapeau, 339. Envoie un de ses huissiers au sieur Michel, pour lui dire de comparoltre au parlement, et d'apporter l'original du procès-verbal de ce qui s'est passé au Pa-lais - Royal, 359. (Berthod.)— S'assemble pour examiner les édits qui lui ont été présentés; ordonne, malgré les défenses de la conr, que de très-humbles remontrances seront faites à la Reine sur l'injustice de ces édits, L, 118. Véritables motifs de la résistance du parlement, de la chambre des comptes et de la cour des aides, qui s'assemblent également, et se réunissent au parlement, 119. La bassesse du cardinal augmente l'audace des cours, qui continuent de s'assem-bler malgré la déclaration du Roi, sous pretexte d'achever de corriger les desordres de l'Etat, 121. Le parlement arrête qu'il ira en corps au Palais-Royal se plaindre à la Reine de la prison de Broussel et de Blancmenil, et la supplier de les rendre ; cet arrêt s'exécute ; détails sur ce sujet, 128 et suiv. Le parlement obtient la promesse de la liberté des prisonniers : à quelle con-dition , (30. Il est force par le peu-ple de retourner au Palais-Royal ; y delibère, et décide qu'il ne s'us-semblera point jusqu'à la S.-Mar-tin, 131. Donne un arrêt pour faire quitter les armes au peuple et rom-

gis en vertu d'une déclaration à Roi, 142. Refuse d'obeïr, et deput a S.-Germain pour supplier le la de revenir, l'assurant qu'il sers ob en tout ce qu'il commandera. 133 Rend un arrêt par lequel Mazen est déclaré criminel de lèse-manté; il lui est enjoint de se reire dans 21 heures d'auprès de la pe-sonne du Roi; est ordonne qu'a fera des levées de gens de giern pour la sûreté de Paris, ij le parlement remercie le pr. de Com de ses offres de service : enjuint a toutes les troupes de s'eluigner à Paris, et de se retirer dans leurs atnisons, 147. Noms des persons de marque qui viennent lui offre leurs services, 150. Il ordunne do levées d'argent, 151; et la vent des meubles de Mazarin, 152 Eshorte tous les parlemens de Franc à s'unir à lui pour l'expulsion de cardinal, 153. Public un manifest pour justifier sa conduite . ادَّة الله pour fuse de recevoir le héraut envoye par la cour; envoie une deputation S.-Germain pour expliquer la raison de ce refus ; comment elle v est reçue, ibi et suiv. Befuse d'accepter les offres de l'archidac Levpold ; députe à cet effet a la Reine, 163. Lui propose d'entrer en conférence pour traiter de la paix interieure, 164. Accepte le traite de Ruel, 172. Rend un arrêt coure les auteurs et les imprimeurs de crits seditieux, 186. Ordonne qu'il sera informé de l'attentat soi-dissi medité contre la vie du pr. de Condé, 208. Déclare innocent de es attentat le duc de Beaufort et k coadjuteur, 218. Arrête qu'il en fait au Roi des remontrances per la liberté des princes, 263. Decide que Monsieur ne peut aller en si-rete au conseil du Roi; arrête que pre les barricades, 132. Continue ses assemblées, malgre la parole des deputés iront supplier la Rese donnée; les jounes conseillers des de faire sortir les princes de prism. enquêtes s'y font remarquer par leur fougue et leurs clameurs, 133. 269. Sur les conclusions de Monsieur, le parlement envoie remer-cier la Reine du depart du cardinal. Il députe à Ruel pour savoir de la Reine la cause de son départ de la suppliant de le faire sorti de

ie, et de donner un ordre i liberté des princes; bruit ise au parlement la reponse eine, 273. Il donne commis-roissy-Fouquet de traiter de avec les Espagnols, 281. · mèler de raccommoder M. e avec la Reine ; assemblées icuses à cesujet ; nigreur des 293. Il rend un arrêt contre ar de Mazarin, 316. Autre ar lequel le duc d'Orleans laré lieutenant général de et le pr. de Condé son lieugeneral, 356. Il donne un ontre le parlement de Ponin. (Montglat. - Des partis isent le parlem, au moment ret d'union est rendu, LI, e parlement va en corps au Royal demander la liberté de d. Blancmenil et autres: dee sujet, (38 et suiv. Il declare n ennemi de l'Etat, 161. Ens deputes a Ruel pour traila paix, 470. Approuve le sauf trois articles dont il dela reformation, \$73. Veri-raite après qu'il a été refor-In Rochefoucauld.) ere de quelques membres du ent , tels que Broussel , Lon-e, Mole , Blancmenil, Viole; dens vrais on apparens; moleur conduite pour ou con-our, 1111, 68 et suiv. Le-— Le parlement s'applique er la condoite de Mazarin, hanger Lordre qu'il a établi e gouvernement de l'Etat. -3 Se rend en corps aue la Reine pour demander r la Reine pour demander rte de Broussel, 76. Com-il est recu, 77. Il est forcé, s menaces du peuple, de acr auprès de la Reine pour terer sa demande, 78. De-Mazarin ennemi de l'Etat, vre des commissions pour les gens de guerre, accepte les du duc d'Elberuf, de ses trois a due de Brissac et du mare La Boulaye; nomme le duc ruf general, q8, puis le prince

de Conti généralissime, 99. Refuse de recevoir le héraut envoyé par le Roi; envoie une députation vers la Reine pour lui dire que ce refus étoit une marque de respect et d'oheissance, 108. Reçoit l'envoyé de l'archiduc Léopold, et accepte la jonction de S. M. Catholique pour parvenir à la paix générale, 109. Donne plein pouvoir à sea députés suprès de la cour de travailler à cette pacification, 110. (Mém. de M. de \*\*\*.)

Composition du parlement de Paris an 17º siècle : grand'chambre, LX, 17; enquêtes, 18; chambre de la tournelle, chambre des requetes du Palais, 19; chambre de l'édit, 20. Vacations du parlement; mercuriales; office du procureur gé-néral, 21. Avocats du Roi, 22. Par-quet des gens du Roi, 23. (Notice.) - Affaire concernant la commission extraordinaire qui s'exerce à l'Arsenal pour trois sujets différens; arrets du parlement; arrêt du conseil qui les casse, 37 et suiv. Autre af-faire concernant les honneurs à rendre an garde des sceaux ; comment elle se termine, 49 et suiv. Trois choses extraordinaires arrivent au parlement quand le Roi y vient te-nir son lit de justice pour faire pu-blier une déclaration contre Monsieur, et ceux qui l'assistent en ses armes, 53 Le parlement ne veut point entrer en vérification d'une declaration du Roi qui tend a limiter l'ordonnance de Moulins par celle de Blois, concernant les condamnations par contumace, 57 et suiv. Autre affaire concernant l'éloignement du presid, de Mesmes, or-donne par le Roi, 59 Discours du Roi aux deputes du parlem, à cette occasion, 62. Lit de justice, où le g**arde** des sceaux parle pour le Roi au**r les** ordonnances concernant les contymaces, titi. Comment cette affaire est terminee, 70. I it de justice pour faire verifier la nullité du mar de Monsieur avec la princ. Marguerite de Lorraine, 83. Discours du premier président, adressé aux

PARL

principaux officiers du château, pour se plaindre des désordres qui ont lieu dans la ville de Paris, remplie de volcurs au dedans et au de-hors, 86. Discussion entre le premier président, le lieutenant civil et le lieutenant criminel, à ce sujet, 98. Arrêt de la cour, rendu conformément aux conclusions de l'avocat général Bignon, 99. Lit de justice tenu pour faire vérifier un édit portant création de 24 conseillers et un président au parlement, 122. Cause pour le comte d'Harcourt contre la duch. d'Elbreuf sa mère, plaidee devant le Roi, qui a accorde des lettres patentes au comte pour lier les mains à mad. d'Elbœuf, et lui interdire toutes sortes de dispositions de son bien à son préjudice, 125 Messieurs des enquétes demandent a la grand chambre que lecture des édits du Roi, portant création de nouveaux offices, leur soit faite; debats à cette occasion, 132 et suiv. Plusieurs conscillers aux enquêtes sont arrêtes, et con-stitués prisonniers, 145. Nouveaux débats à cette occasion, 146. Défense du Roi aux chambres de s'assembler, 147. Messieurs des enquetes refusent de recevoir M. Colombel, nommé par le Roi conseil-ler en la cour; discours du pr. de Condé à cette occasion, 154 et sui-vant. Discussion entre lui et messieurs des enquêtes, 156. M. Colom-bel est reçu. 158. Affaire concernant la distribution dans les chambres des conseillers nouvellement reçus, 159, et suiv. Le Roi, satisfait de l'obeissance du parlement, Ini acorde le retour des conseillers absens, 170. Trois choses a remarquer dans la suite et le procede de cette affaire, 171. Le Roi envoie au parlement un arrêt du conseil concer-

nant les officiers de nouvelle crea-

tion, lequel enjoint nox présidens des enquêtes et aux conseillers de

le souffrir rapporter les procès qui leur sont distribues , et vivre avec

cux ainsi qu'avec leurs confrères, 175 Nouveaux debats a cette occaenquetes, 176 et suiv. A la sue d'un grand conseil tenu à Ruel. Roi envoie ordre au presid. Benilon de s'en aller à Tours; au pres dent Charton de se retirer dans un de ses maisons; au conseiller Sale de se retirer à Loches; au cossoller Sevin d'aller à Riom, et au coseiller Tubœuf d'aller à Caen . A. Interdit la 3º chambre des enquêtes, 182. Donne ordre particulir au parlement de faire le proces an seign, de Guise et de Bouillon, 2'i Cet ordre est registré pour être re-cuté, 215. Les présidens du pale-ment, deux conseillers de chape chambre, et les gens du Roi, set mandés à S.-Germain-en-Laye pos y entendre la déclaration de Ros. contenant les volontes de S. M. se l'administrat, des affaires du roysme, s'il plait à Dieu de disposer de sa personne, 231 et suiv. Cette declaration est ensuite lue au parlement, 235. Autre declaration de Roi concernant la suppression de la charge de connétable, et de coloni general de l'infanterie, 237. Le par-lement se rend par députes cher la Reine mère, après la mort de Louis xiii, a[2. Resolution de la compa-guie concernant les indults; remercimens faits à la Reine et an chancelier a cette occasion, 216. Il resi un arrêt contre deux huissiers qui ont presente à la chambre des caquêtes un arrêt du conseil concernant le fait de M. Magdelaine, coseiller de la cour, fais ent protesses de la religion prétendue reforme. 252. Cet arrêt de la cour est despprouvé par la Reine, qui ordens qu'il soit révoqué, 253. Le pariement en ordonne le sursis, 25- L reud un arrêt concernant le ranget la seance du conseiller Magdelaur 264. Comment se termine l'affair des deux linissiers . 277. Messiere des enquetes demandent a plusieur reprises l'assemblee des chambes.

pour entendre la relation de ce qui

s'est dit au Palais-Royal concernant l'envoi a Rome de M. Arnauki, a c ment des commissaires charges de

re de la Fréquente Com-190 et suiv. La Reine inour faire cesser le difféest élevé à ce sujet entre hambre et celle des en-5. Comment ce différend e, 305. Le parlement re-ans des habitans des fau--Antoine et S.-Germain, présenté requête contre n d'un arrêt du conseil les propriétaires de maiie certaine somme pour ise, 306. Débats à cette entre le parlement et la à lui défend de prendre nce de cette affaire, 307 rrêt du conseil qui interelement d'en connoître, t de la cour pour supplier le rendre au parlement sa n. 310. Autre arrêt pores remontrances seront faiine sur la manière dont le it, et pour la supplier qu'il sia, 31 f. Les chambres des demandent avec instance aus remontrances, 320. lu peuple au Palais, 321. n du contrôleur général t menacec, 322. Le parle-i un arrêt portant defense uper sans l'autorité du mat de tenir aucuns discours s sedition, 326. Soulèvenessieurs des enquêtes conmier president, 327. Sujet tation entre les conseillers d'chambre et les présidens Hes, 337. Ces derniers s'ofe la commission que les loi ont acceptée de la part ad chamber, se plaignant pris parti contre eux, 339. e de toutes les chambres, lelibére sur l'édit des insisur la taxe des procureurs, lle des moulins, 347. Les · verifient un edit du Roi lienation de 1,500,000 liv. 355 Appronvent une déda Roi qui porte que tous , de quelque qualité et conils fassent, seroient impo-

l'exécution de l'arrêt, 364. Arrêt du parlement qui décharge M. Payen des accusations contre lui intentées, et que l'ordonnance de Moulins concernant les contumaces sera inviolablement gardée, 366. Cet arrêt deplait aux ministres, 367. La cour ordonne qu'il sera fait au Roi et à la Reine régente des remontrances concernant les évocations frequentes, edits non verifics, etc., 393. Renouvellement de l'affaire du toisé; la Reine fait savoir au parlement qu'elle est dans l'intention de remettre aux particuliers le droit entier qui leur pouvoit être demandé, et se contenter, pour toute la taxe, d'un million de livres sculement, 394. Attroupement dans la salle du Palais, 306. Comment il est dissipé, 307. Messieurs des enquêtes demandent inutilement une assemblée de toutes les chambres, 398. Ils se rénnissent tous dans la salle S.-Louis, et y prennent la résolution de sommer par trois fois le premier prési-dent de mettre l'affaire en délibération, 400. Malgré la défense de la Reine de s'assembler, ils entrent dans la grand chambre, chassent les avocats des barreaux, et les remplissent, 401. Le peuple entre en foule dans la grand chambre, 402. La Reine et le chancelier reprochent aux députés du parlement la conduite de messieurs des enquêtes; défense leur est faite de souffrir aucune assemblee des chambres, 404 et suiv. Resolution du conseil concernant l'éloignement de quelques présidens et conseillers aux enquêtes, 407. Assemblée des chambres à cette occasion, 108. Il y est décide que le parlement ira en corps demander à la Reine le rappel des exilés, jog. Le parlement est obligé de s'en retourner saus avoir été reçu, \$10. Est admis le lendemain, \$11. Discours du chancelier aux gens du Roi, 112 Autre assemblee descham-bres, où M. le premier président et l'avocat général Talon font le rapprincipaux officiers du château, pour se plaindre des désordres qui ont lieu dans la ville de Paris, remplie de volcurs au dedans et au dehors, 86. Discussion entre le premier président, le lieutenant civil et le lieutenant criminel, à ce sujet, 98. Arrêt de la cour, rendu conformément aux conclusions de l'avocat général Bignin, 99. Lit de lieutenant cours faire vérifier un

et le neutenant crimnel, a ce sujet, 98. Arrêt de la cour, rendu
conformément aux conclusions de
l'avocat général Bignon, 99. Lit de
justice tenu pour faire vérifier un
édit portant création de 24 conseillers et un président au parlement,
122. Cause pour le comte d'Harcourt contre la duch. d'Elbeuf sa
mère, plaidée devant le Roi, qui a
accordé des lettres patentes au comte
pour lier les mains a mad. d'Elbeuf,
et lui interdire toutes sortes de dispositions de son bien à son préjudice, 125. Messicurs des enquétes
demandent à la grand'chambre que

dice, 125. Messieurs des enquêtes demandent à la grand chambre que lecture des édits du Roi, portant création de nouveaux offices, leur soit faite; debats à cette occasion, 132 et suiv. Plusieurs conseillers aux enquêtes sont arrêtés, et constitués prisonniers, 145. Nouveaux débats à cette occasion, 146. Défense du Roi aux chambres de s'assembler, 147. Messieurs des enquêtes refusent de recevoir M. Colombel, nommé par le Roi conseiller en la cour; discours du pr. de Condé à cette occasion, 154 et suivaut. Discussion entre lui et messieurs des enquêtes, 156. M. Colombel est recu, 158. Affaire concernant la distribution dans les chambres des conseillers nouvellement

nant la distribution dans les chambres des conscillers nouvellement recus, 159, et suiv. Le Roi, satisfait de l'obéissance du parlement, lui acorde le retour des conscillers absens, 170. Trois choses à remarquer dans la suite et le procedé de cette affaire, 171. Le Roi envoie au parlement un arrêt du conseil concernant les officiers de nouvelle creation, lequel enjoint aux presidens

tion, lequel enjoint any presidens des enquêtes et any conseillers de les souffrir rapporter les procès qui leur sont distribues, et vivre avec euy ainsi qu'avec-leurs confrères, 17 à Nouveaux debats a cette occaler Sevin d'aller à Riom, et au cusciller Tubourf d'aller à Caen. 130 Interdit la 3° chambre des enquetes, 182. Donne ordre particulir au parlement de faire le procès au seign. de Guise et de Bouillon. 2°, Cet ordre est registré pour être escuté, 215. Les présidens du parlement, deux conseillers de chape

Roi envoie ordre au présid. Barilon de s'en aller à Tours; au pres-

dent Charton de se retirer dans use de ses maisons; au conseiller Suk

de se retirer à Loches; au cossel-

chambre, et les gens du Roi, sust mandés à S.-Germain-en-Laye por

y entendre la déclaration du Ru.

contenant les volontes de S. M. se l'administrat. des affaires du royame, s'il plait à Dieu de disposer de sa personne, 231 et suiv. Cette de claration est ensuite lue au parkment, 235. Autre déclaration de Roi concernant la suppression de le charge de connétable, et de coloné général de l'infanterie, 237. Le parlement se rend par députés chez la Reine mère, après la mort de Louis

cinens faits à la Reine et an chancelier à cette occasion, 256. Il read un arrêt contre deux huissiers qui out présente à la chambre des enquêtes un arrêt du conseil concernant le fait de M. Magdelaine, conseiller de la cour, fais ent professan de la religion prétendue reforme: 252. Cet arrêt de la cour est desapprouvé par la Reine, qui ordenze qu'il soit révoqué, 253. Le parlement en ordonne le sursis, 25- li

xiii, 2/2. Resolution de la compa-

gnie concernant les indults; remer-

des deux huissiers , 277. Messiere des enquêtes demandent a plusiers reprises l'assemblee des chambers, pour entendre la relation de ce qui s'est dit au Palais-Royal concernant l'envoi a Rome de M. Arnaukl, 43

rend un arret concernant le rang a

la séance du consciller Magdelaize

264. Comment se termine l'affair

vesa da livre de la Fréquente Com-munion, 200 et suiv. La Reine inses dans cette occasion, 359. Nomtervient pour faire cesser le differend qui s'est cleve à ce sujet entre rend qui sest cieve a ce sujet entre le grand'chambre et celle des en-quites, sp5. Comment ce différend est terminé, 3c6. Le parlement re-cett appelans des labitans des fi-lourge 8.-Antoine et 8. Germa qui out présenté requête conseil l'anécution d'un arrêt du conseil qui taxe les propriétaires de maiaque toise, 306. Débats à cette eccasion entre le parlement et la Reine, qui lui défend de prendre connoissance de cette affaire, 307 et suiv. Arrêt du conseil qui interdit au parlement d'en consoltre, 300. Arrêt de la cour pour supplier la Brine de rendre au parlement sa juridiction , 310. Autre arrêt por-tant que des remontrances scront fai-tre à la Reine sur la manière dont le tres a la recons sur la mantere con te toisé se fait, et pour la supplier qu'il y soit surais, 314. Les chambres des enquêtes domandent avec instance a assister aux remontrances, 320. Emeute du peuple su Palais, 321. La maison du contrôleur général Emery est menarée, 322. Le parle-ment rend un arrêt portant défense de s'attrouper sons l'autorité du ma-gistrat, et de tenir aucuna discours tendant à addition 200 d'accident tendant à sédition, 326. Soulèvement de memieurs des enquêtes con-tre le premier président, 327. Sujet de contestation entre les conseillers de la grand chambre et les présidens des enquêtes, 337. Ces derniers s'of-fensent de la commission que les gens du Roi ont acceptée de la part de la grand'chambre, se plaignant qu'ils ont pris parti contre enz, 339. Assemblee de toutes les chambres, où il est delibéré sur l'édit des instmustions, sur la taxe des procureurs, et sur celle des moulins, 347. Les chambres vérifient un édit du Roi

portant alienation de 1,500,000 liv. de rente, 355. Approuvent use de chiration du Roi qui porte que tous les sujets, de quelque qualité et con-dition qu'ils fassent, seroient impo-

ment des commissaires charges de l'execution de l'arrêt, 364. Arrêt du parlement qui décharge M. Payen des accusations contre lui intentées, et que l'ordonnance de Moulins concernant les contumaces sera in-violablement gardée, 366. Cet arrêt déplait aux ministres, 367. La cour ordoine qu'il sera fait au Roi et à la Reine régente des remontrances concernant les évocations fréquen-tes, édits non vérifies, etc., 393. Renouvellement de l'affaire du toisé ; la Reine fait savoir au parlement qu'elle est dans l'intention de remettre aux particuliers le droit entier qui leur pouvoit être demandé, ct se contenter, pour toute la taxe, d'un million de livres sculement, 394. Attroupement dans la salle du Palais, 306. Comment il est dissipé, 307. Messieurs des enquêtes de dent inutilement une assemblée de toutes les chambres, 308. Ils se réu-nissent tous dans la salle S.-Louis, et y prennent la resolution de som-mer par trois fois le premier prési-dent de mettre l'affaire en délibération, 400. Malgré la défense de la Reine de s'assembler, ils cotrent dens la grand'al maler, ils cotrent dans la grand chambre, chassent les avocats des barreaux, et les remplissent, 401. Le peuple entre en foule dans la grand'chambre, 402. La Reine et le chancelier reprochent aux députés du parlement la con-duite de messieurs des enquêtes; défense leur est faite de souffrir se cune assemblée des chambres, 404 et suiv. Résolution du conseil concernant l'éloignement de quelques présidens et conseillers aux enquêtes, 407. Assemblée des chambres à cette occasion, 408. Il y est décide que le parlement ira en corps de-mander à la Reine le rappel des exilés, 409. Le parlement est obligé de s'en retourner sans avoir été reçu , 410. Est admis le lendemain, 411. Discours du chancelier aux gens du Roi, fin Autre assemblée deschambres, où M. le premier président et l'avocat général Talon font le rap-

lement et des cours souvernines se rendent à une conférence chez le duc d'Orléans; objet de cette conférence, 211. Opinions qui y sont emises, 212. Resolution qui y est prise, 214 Nouvelle conference au même lieu, 216. Le parlement re-coit une declaration qui revoque les intendans, 217; une autre par la-quelle le Roi promet d'établir une chambre de justice, 219; une troisième concernant la levée d'aucuns deniera sur le peuple, 220. Troisième conference tenue chez le duc d'Orleans pour examiner tous les droits qui se levent sur le peuple en vertu d'edits non verifies, 221. Le parlement arrête que la Reine sera supplice de vouloir remettre su peuple un quartier de la taille ; autre arrête concernant la levee des impositions, 213. Deliberation concernant les tailles en partie, et les prêts faits au Roi, 225. Comment les assemblees dans la salle S. Louis mint intercompues, 227 et suiv. Lit de justice, declaration qui y est lue, 230. Messieurs des enquêtes prennent place dans la grand chambre, et veulent qu'on delibère sur la declaration du Roi, 237. Le parle-ment arrête que le Roi sera remercie d'avoir donne le droit annuel . et aupplie de faire la même grace a toutes les compagnies mouveraines. 39 Remontrances ordonnees, sur quoi, jo Souvelle conference tenue chez le duc d'Orleans, a quel sujet, 241, Deliberation do parlement concernant les gages retranches aux officiers, autre arrête qui offense la cour. 1/2. Enlèvement de deux membres du parlement, fettres de cachet contre quelques autres, sij Barricades, afi Danger que court le chancelier, 216. Deliberations du parlement en cette in casion, 244, Il se rend en corps an Palace Royal, 2 in Reponse de la Remeaux demandes qu'il lui fait, die Sur de no velles instances, elle se relache, 252 Retour du parlement au Palate, comment il a'upere, 233. Debata et deliberations dans la grande galerie, 254. Apprehension de Mazarin; trait de son caractère, 255. Le parlement donne des ordres pour assurer l'ap-provisionnement de Paris, 258. Enjoint aux bourgeois de quitter les armes, 259. Obtient de la Reine qu'il sera continue pendant quinze jours, 263. A quelle condition, 265. Comment cette condition est peu fidelement remplie, 266. Réflexions sur l'état des affaires, zir. Débata au parlement ; le card. Mazarin est accuse de s'être enrichi dans le gouvernement de l'Etat, 283 et suiv. Remontrances ordonnées pour supplier la Reine de ramener le Roi à Paris ; réponse de la Reine, 286. Discours du duc d'Orléans, des pr. de Conde et de Conti, et du duc de Longueville, en cette occasion; nouvelles remontrances ordonnées sur un arrêt du Roi qui casse la délibération portant que les princes seront invités à venir prendre leurs places dans le parlement, 287. Alarme dans Paris; emeutes, 288. Le parlement accepte une conférence par deputes avec les princes, 289. Conferences a S.-Germain ; de quoi il y est traité, 200 et suiv. Le par-lement donne arrêt portant décharge an peuple d'une nouvelle imposition sur le pred-fourché; cet arrêt deplait à la cour, 308. Delibérations sur les articles arrêtes aux conférences de S. Germain, d'après le consentement de la Reine, 315. Arret portant que la Reine sera supplice vouloir accorder au peuple une diminution de 58 sous p**ar muid de** vin d'une part, et 30 sous de l'autre, 317. Reponse de la Reine, 318. Emeute au Palais; mesures propo-sees pour reprimer les séditieux, 319. Arrêt du parlement concer-nant les cabaretiers et contrôleurs; autre arrêt concernant **la diminu**tion des entrees, 320. La Reine accorde au parlement la remise de deux millions qu'il lui a demandes, a condition que le parlement cessers toutes deliberations, 323. La Reine rat remerciee de la grâce qu'elle fait au peuple; elle est priée de réduire la taille au cinquieme, 325. Re-ponse de la Reine, 328. Délibération du parlement concernant la sûreté personnelle de tous les sujets du Roi, 330. Déclaration présentée à la Reine sur les articles dejà consentis, 331. Elle est signée et scel-lée, 335; ensuite lue, publiée, et registree au parlement, 343. Nouveaux débats dont l'inexécution de quelques articles de la déclaration devient le prétexte, 369. Arrêt portant défense aux gens de guerre de faire aucune extersion, 372. Autres causes de tumulte, 373. Requête imprimée et adressée au parlement contre Mazarin, 3-4. Le parlement prie la chambre des comptes de lui envoyer un de ses présidens et 2 maitres des comptes pour conférer sur le sujet d'affaires importantes, 375. Cette deputation est reçue au parlement; details à ce sujet, 377 et suiv. Le Roi et les princes étant sortis de Paris, le parlem, rend un arrêt concernant la sûreté du dedaus et du dehors de la ville, 381. Il refuse de recevoir, sinon dans les formes ordinaires, un paquet venant de la part du Roi, 381. Ordonne que la Reine sera suppliée de nommer ceux de la compagnie qui sont accusés d'être d'intelligence avec les ennemis de l'Etat, et de faire retirer les gens de guerre, 383. Sur le rapport fait par les gens du Roi que la Reine a refusé de les recevoir, quoique envoyés vers elle par le parlement, un arrêt est rendu contre Mazarin, auquel il est enjoint de quitter la cour et de sortir du royaume, 384 et suiv. Autre arret pour donner ordre aux vivres, et a la facilité de leur entrée dans l'aris; motif de cet arrêt, 387. Les échevins de la ville rendent compte au parlement du peu de sa-tisfaction qu'a la Reine de sa conduite, et des ordres qu'ils ont recus our faire executer la translation de la compagnie a Montargis, 388. Le

parlement delibère sur les movens

de la conservation publique, et ar-

rête de former un million de livres;

il invite le duc d'Elbæaf, so par l'hôtel-de-ville général des a-mées de la ville de Paris, à ver prendre sa place dans la compagna 38g. Fait la même invitation as p de Conti, 3go. Recoit l'offre de services de MM. de Longuerik de Bouillon , de La Mothe-Hood court; nomme le prince de Ca generalissime, 391. Ordonne qui sera alloue 20,000 livres pour l subsistance d'Henriette de Fra reine d'Angleterre , 392. Read u arrêt d'absolution en faveur de N de Beaufort, 393. Dresse des remontrances, pour les faire presa-ter à la Reine, 394. Etablit se chambre des finances charges d'adonner les choses nécessaires por la levée et subsistance des trospes une autre pour la délivrance des pese-ports; une troisième pour examer les avis qu'il reçoit de l'aront cache en divers lieux per les personnes absentes, et du parti cu-traire; une quatrième pour l'erame des lettres et paquets qui seroi interceptés, 308. Accorde l'unio la honne intelligence aux parlemen de Provence et de Normandie, 393 Rend un arrêt qui fait défenses se présidial d'Orléans d'entrepresser aucune cour, juridiction ni comois-sance, que celle qui lui est attribue ar les édits et ordonnances veripar les curs : fiés dans le parlement, soi et sair Arrête que chacun de messieurs par ra 225 liv., comme en l'année 1636. lors de la prise de Corbie par les Espagnols, 105. Accorde voix delberative au marechal de La Mothe 406. Le parlement refuse, par re-rect nour le Roi, de recevoir le be raut qui lui est envoyé, et des à ètre admis auprès du Roi et de b Reine régente, pour leur témoire ses sonmissions et obcisse et suiv. Recoit un envoye de la per de l'archiduc Leopold, 413. Eco les propositions qu'il est charge de faire, (1) Envoie une déparati

la Reine; details à ce sujet, (16 et

suiv. Réponse de la Reine, \$22 Il arrête qu'il sera tenn une conférence

### PARL

sur travailler à un accommode-ent, 424. La Reine consent à la mference, qui est fixee à Ruel, 427. e parlement refuse de lire le traité melu à Ruel; pourquoi, 431. Arte de faire savoir à la Reine que le rlement a reçu l'accommodement it à Ruel, et de supplier S. M. se les deputés de la compagnie reurnent verselle pour obtenir la rescation de trois articles, 434. Dearation faite dans la grand'cham-re par le prince de Conti, assisté za autrea generaux , relativement a urs pretentions, 438. Le parlement roroge pour quatre jours la sur-ance d'armes, 141. Euregistre la roposition du pr. de Conti concerant la baine publique contre Marin et son ministère, 442. Le preiler president fait à sa compagnie i relation de ce qui a été règle à uel concernant les prétentions des eneraux, 455. Deliberation à ce sut, 417. Arret du parlement, rendu ar les conclusions des gens du Roi, our remercier le Roi et la Reine avoir donne la paix au peuple, et our rendre graces a Dieu, 452. Reexions aur ce qui a est passe depuis s sortie du Roi hors de Paris, jusu'à la déclaration du Roi après les onferences de Ruel, (63, Etat de a France a cette epoque, 577 et suiv. sire ouverture d'une lettre du parrment de Provence, \$81. Sa reponse la Reine, qui a mande le parlement ar deputes, \$83. Il explique aux leputes ce qui a cte dit entre S. M. t lui, in La Reine demande vis au parquet sur une bulle du Spe concernant ceux qui out tue eveque de Castres, et sur l'affaire lu duc de Bouillon, que le Roi eut dedommager de la perte de iedau, 487. Le parlement ordonne jur toutes diligences seront faites sour saisir les coupsibles de l'assis-inat commis sur la personne de foly, un des syndies des rentiers, XII, 10 II desrête prise de corps ontre le marq. de La Boulaye, 24. Débats à l'occasion des conclusions PARL

477

prises par le procureur général contre M. de Beaufort, le condjateur, et le conseiller Broussel; récumtions de ces messieurs, 29 et suiv. Ils présentent requête co les conclusions du procureur géné-ral, 36. Lecture des informations, 37. Défiance entre M. le prince et le duc d'Orléans, 38. M. de Benefort et le coadjuteur se plaignent avec aigreur du prem. président, 39. La Reine mande le parlement par dé putes, pour lui faire part des ra qui ont motivé l'emprisonnement des princes de Conde et de Conti, et du duc de Longueville, 50 et suiv. Critique de la lettre de cach envoyée au parlement au sujet de M. le prince, 52. Arrêt qui déclare n'y avoir lieu à accusation contre M. de Beaufort, le condjuteur, Broussel, Charton, 55. Autre ar-rêt en faveur du conseiller Joly, qui est décharge d'accusation, et a la permission d'informer du **prétenda** assassinat commis en sa personne, 57. Rellexions sur l'affaire des re tiers, et sur celle de Joly, 58, Arrête du parlement concernant la requete presentre par la princess douairiere de Conde, 73. Autre ar rete concernant une requête du d de Bouillon, et la declaration du Boi contre mad. de Longueville, 🗉 de Bouillon, de Turenne et de La Rochefoucauld, 81. Le parlement recoit ordre, de la part de la Raine d'informer contre Matha et Pos trailles, qui ceris ent dans les provi ces pour exciter leurs smis à s'oppe ser aux volontés du Roi, 82. De députés des enquêtes viennent pro-tester contre l'enregistrement de la déclaration contre mad. de Lon ville, 83. Le parlement ordon que le conseiller Voisin, député e parlement de Hordeaux, sera es tendu., 85. Arrète que registre ser fait de la parole donnee par le de d'Orleans que ses propositions fui tes aux deputés du parles Bordenus acront acception, 94. Ar rete qu'il sere vende treis s de droit annuel à ceux qui ve

un intérêt légitime, 06. Entend le rapport de M. Du Coudray, en-

voyé a Bordeaux par son ordre, 100.

Arrête que l'un des conseillers députés de Bordeaux se transportera

dans cette ville, pour exciter sa

compagnie à un accommodement,

louse au parlement de Paris; malheureux ctat des affaires publiques, 103 et suiv. Résolution prise par le parlement, concernant une lettre écrite par le parlem. de Toulouse, 106. Autre résolution concernant

un mémoire de plusieurs prison-niers de la Bastille, 107. Le parlement reçoit requêtes de la princ. de Conde, de madem. de Longueville, et une lettre des pr. de Conde et de Conti, 124 et suiv. Delibération à ce sujet, 126. Arrête qu'il sera fait des remontrances pour obtenir la liberté des princes, 129. Précis de ces remontrances, 131. Réponse de la Reine, 136. Deliberations dans les chambres sur la sortie des princes, et contre Mazarin, 138 et suiv. Arrèté en faveur de la liberté des princes et pour l'éloignement du cardinal, 145. Autre arrêté pour remercier la Reine de l'éloignement du cardinal, et pour lui demander une déclaration qui exclue à l'avenir des conseils du Roi tous étrangers même naturalises, et autres qui auront prete serment à autre prince qu'au Roi, 153. Autre arrêt portant que le cardinal et tontesa suite sortiront dans 15 jours du royaume, 156. Autre arrêté portaut que les geus du Roi verront la Reine, pour lui faire entendre l'importance et la consequence du dessein qu'elle a de sortir de Paris avec le Roi, 157. Arrêté portant que l'édit du Roi qui exclut de ses conseils tous les ctrangers même naturalisés sera reformé, 161. Le parlement vérifie les lettres de déclaration d'innocence pour les princes qui ont été emprisonnés, 162. Arrête qu'il sera sté auprès du Roi pour obtenir déclaration que les cardinaux

çais ne pourront entrer au con-

seil , 172. Arrête qu'il sera infon de toute la vie et de tous les dépu temens de Mazarin, 174. Le persment s'offense de l'opposition famée par l'assemblée du clerge a la declaration qu'il sollicite pour les clusion des cardinaux français do conseils du Roi, 187. Ses mouvein instances auprès de la Reine por obtenir la déclaration, 200. Il rette que le prem. président et massieurs les députés iront trouver la Reine, et lui feront supplicates pour obtenir la déclaration, et s plaindre de l'opposition formés pu le clergé, 207. Réponse faite pu la Reine aux députés, 209. La dédiration demandée est envoye z parlement, 217. Arrêt portant que les chefs et officiers, et leur poserité, seront responsables des externité, sions et dégâts qui se commettron. 219. Le pr. de Conti vient explique au parlement les raisons qu'a ess M. le prince de sortir de la cour, letre du pr. de Condé, adressee a la compagnie, 221. Déhats entre le pr. de Conti et le prem. president, a quelle occasion, 222 et suis. Le parlement arrête que S. M. 273 priée de continuer sa bonne volonte pour accommoder l'affaire du pr. de Conde, et le duc d'Orleans de continuersa médiation pour le même accommodement, 227. Arrête que le Roi sera supplié de pour oir a la surete publique par une declaration contre Mazarin, pour lui ôter tour esperance de retour, 230. La Brise repond qu'elle accorde la declara tion demandee, 232 et 235. Ellfait dire au parlement qu'elle a fait tout ce qui pouvoit être désire pos lever les soupeons et les definers que M. le prince a concus; que le parlement doit lui faire entende qu'il n'a plus aucune excuse ni pretexte pour refuser de se range son devoir, 238. Le prem. president témoigne à M. le prince le maurait effet que peut produire an condaise.

240. Troubles et insolences su parlement, 241. La Reine mande tou-

tes les compagnies souveraises, et



t entendre les sujets de t de doleance qu'elle a du de M. le prince; l'accuse gence aveciles Espagnols, . Le parlement arrête que e.M. le duc d'Orleans et M. le prince, qui justifient r, seront portes a la Reme; rés-humbles remontrances t faites a ce sujet (243. Ar-I.I. MM. secont supplices irenvoyeras parlement une ion pour la satisfaction de mer et sa pastification, etc., teine promet la declaration re, 2 ft. Le Roi vient au it tenir son lit de pistice, larations qui y sont lues. parli ment arrete que le duc s est prie d'ecrire a M. le et lui demander sa parole trer en conference. 260 se des lettres de cachet du prie M. le dia d'Orleans de ettrevers M. le prince pour r a rentrer dans som de-. Le parlement enregistre. detroits feffilers ou incre par l'Orlems, une declaration outre M. le prince, et arledit du sera prie de conthe second period to the accommodaating a 1881. Arrete igan le avertà de ce qui se passe murre, et tres-bomblement de donner sa parede de ir sa declaration contre le , et d'eloigner de 👪 perce conx q a adherent audit 284 Arrete, sur lex condes gens da Boi, que le at informe par des deputes mpagnie, de l'état present satiere et de la ville de Pales gouverneurs ; maires et a dea villes seront avertis onner passage aux troupes prewnteront, sinon sur les da log, etc., 193 Le precondent, garde des scenus. irdre reitere du liui emmene la chancellerse, le quartier tres des requêtes, et les fieffroi dans l'aris, agi. Le

perfement, d'apres les concle des gens de Roi serture Ma criminal to be manager governo teur du resco positir se toane plus la veste de si sintamerme que sur le prix de certe visite es prise la somme de la con un sus sera donner a relia os como má la representations toward on side in the tier. 303 et 304. Arrete que la sablishing a sera read . . . detail, e il un se tromin che nochere page a la momme de las les . Arrete sur les con l'auxus des gens du hor, que la lettre de M. le jennce, la regière, et la creave de un ensure, servut partees aut deputés de la compagnie qui sont a la cour, pour les avertir de faire committee as Pot les mart que commence à produte l'entre de cardinal dans le roya me, etc., 3eg; qu'il sera sursa a l'execution de la declaration registres coutes M. le prince, jusque er que la declaration domice contre le cardinal ait ete executer, 31: Arrete que le martele d'Hucquin cart reidra messamment la liberte au conseiller bitaut, a peine d'en rependre en son propre et prisé nom : La et toute se perterite, etc., 3.2 M. le preset de fellieure. dopotr de la compagnie augere du Rui, feit la relation de son vegage, et du die sire qu'il a fait en Ron, en presente de la Pente, contre la rentrée dicardual en France, 3.4 Leperlement, sur les concluments des geme du Roc, arrête qual ne se dedira jamais de la première resolution qui a ete prise de demander l'expulsion du cardinal , qu'il ne se lavera pas de faire des remointrances, et d'exclter les autres parlemens d'en user de même, que le marech de La Mellleraye ne japurra être recu dua es pair qual mait activist le parlem. de Beetague, 516 et 31º Ordonne que les arrets du couseil, registets au parlement pour le paiement des rentes, seront executes . serete qu'il sera informe contre ceux qui font des levees de troupes una commis

sion du Roi scellée du grand scenu, 319. Arrête que, pour aviser au paiement des gages et des rentes, il sera nommé des conseillers de chaque chambre et des autres compagnies souveraines pour y travailler, 338. Arrête qu'il sera fait registre des promesses et des paroles de M. le duc d'Orléans et de M. le maréchal de L'Hôpital de faire retirer leurs troupes à dix lieues de Paris, 3/o. Assemblee dans la salle S.-Louis pour délibérer sur le paiement des rentes, 341. Résolutions concernant cette assemblée, 3/2 et suiv. Le parlement donne arrêt pour empécher à l'avenir des émotions semblables à celles qui ont lieu sur le Pont-Neuf, 352. Le pr. de Coudé et le due d'Orléans se rendent au parlement; le dernier dit qu'il ne peut écouter aucune proposition d'accommodement avec la cour sans la condition préalable de l'éloignement du cardinal; le prevôt des marchands se plaint de ce que les troupes des princes se sont saisies de tous les passages de Paris, et ont mis garnison partout, ce qui a donne une telle epouvante aux paysans qu'ils ont tous quitte leurs maisons, etc., 363. Reponse du duc d'Orleans à ces plaintes, 364. Le parlement donne ordre au procureur général d'aller à S.-Germain demander audience au Roi pour les remontrances des compagnies souveraines, et le supplier de faire cesser les désordres des gens de guerre, 365. Il rend un arret portant permission d'informer contre les auteurs des desordres qui ont eu lieu dans Paris, et d'arréier prisonuiers ceux qui seroient indiques, 368. M. le prince proteste qu'il n'a d'autre dessein que d'obtenir l'eloignement du cardinal, 372. Le parlement arrête que les gens du Roi iront supplier S. M. de faire reponse aux dernières remontrances qui lui ont éte faites, et de vouloir cloigner les troupes qui desolent le plat pays, et avec elles Mazarin, auteur de tous les troubles, 373. M. le

prince donne avis que les troupes

PARL

du Roi sont arrivées au-des Cloud, avec ordre de forcer qui gardent le pont de la par princes ; il sort du Palais, en tant les bourgeois qui voudre suivre d'aller avec lui : se rend Denis, 3-4. Le parlement reco députation de particuliers q plaignent des assemblers sediti tenues dans la grand'salle, et p le Palais, 377. Le duc d'Orlea à la compagnie qu'il vient lui son assistance et sa protection; ment cette declaration est n 380. Rapport des gens du Reparlement sur leur negociatio près de la cour, 38 : . Conferen nue chez le garde des sceaux. Le duc d'Orléans et M. le pris plaignent du procede du card pourquoi ils veulent avoir l'hoi de faire seuls le traité avec la 384. Les conclusions d'Omer sont adoptées, mais avec des tions qui deplaisent an proc general, 387. La reine de Suès fre son eutremise et sa med pour apaiser les troubles de l'I son offre est acceptee, 3,0. L lement rend un arrêt portant q mêmes députes iront tromer le et lui feront entendre que la parlement sur l'occurrence de faires présentes est l'éloigneme Mazariu, comme le seul et u remède, 394. Rapport des dep conclusions d'Omer Talon. Troubles au Palais, 401. Me prises par le parlement pour p nir la sedition, 403. Arrete po que le Roi sera supplie de ren le cardinal, et qu'ensuite les tes de MM. les princes et di lement iront recevoir les c de S. M., et obeir a ses com demens : mauvais traitemens aux membres du parlement et tant du Palais, 404 et suiv ! portant permission d'informer tre les auteurs des troubles. Antre arrête portant qu'il y une police generale, pour app quelque remède a la multitad

pauvres, job. Details sur cett

#### PARL

semblée; résolution qui y est prise, 407 et suiv. Le parlement arrête qu'il sera fait une plus grande assemblee a l'hôtel-de-ville, et qu'il ne se reunira point pour deliberer des affaires publiques, jusqu'a ce que surete ait ete donnec au public et a la justice, 409. Le duc d'Orleans se disculpe au parlement des desordres arrivés à l'hôtel-deville, (19, (22. M. le prince se dis-culpe de même ; tous deux déclarent qu'ils ne peuvent desarmer, ni entrer en conference, jusqu'a ce que le cardinal soit hors du royaume, 623. Le parlement arrête que le duc d'Orleans sera pric d'employer l'autorite du Roi et la sienne pour mettre la personne dudit seigneur Roi ru liberte, etc., que le pr. de Conde sera prie d'accepter, sous l'auto-rite du duc d'Orléans, le commaudement et la conduite des armees, etc., 430, 431. Le duc d'Orleans écrit es Roi pour le supplier d'éloiguer le cardinal, et lui dire qu'il ne se servira de l'arrêt du parlem, que pour son service et le bien de l'Etat, 33 Le parlem, ordonne qu'il sera eve une taxe sur les habitans de Pais, le duc d'Orleanset M. le prince remercient la compagnie de son ar-At. le dac d'Orleans propose d'étadir on conseil pour la conduite des iffaires, 133. Le parlement refore de ire la lettre de cachet du Roi, qui ordonne sa translation a Pontoise, 135 He asse to at ce qui a ree fait a Sontore par ceux qui s'y sont reu-us en parlement, 47 Arrête qu'is eront raves do tableau, et leur pos-erite indigned exercerancune charje dans le parlement, 148. La nouelle du depart du cardinal change es dispositions des esprits dans le surlement, le duc d'Orleans est ore de venir faire sa declaration, 5) Comment ce prince l'execute, 😥 Declaration d'amnistie envoyee Paris, après avoir ete enregistree a parlement de Pontoise, \$55. In-act de des princes, \$77. Arrêt du arlement, portant que le Roi sera microse de l'eloignement du car-

dinal, et supplié de retourner à Pa-ris; que le duc d'Orléans et le pr. de Condé seront priés d'écrire an Roi qu'ils posent les armes, etc., 660. Il arrête qu'Omer Talon sera prie de se transporter vers le Roi pour lui demander la paix, 462. Or-donne qu'il sera permis d'informer contre l'attroupement fait au Palais. Royal, et défenses faites de porter aucune marque extérieure tendante à sédition, 163. Chacun des prési-dens et conseillers reçoit des lettres de cachet pour se rendre au Louvre, Roi veut y tenir, 465. Le parlement enregistre la declaration d'amnistie, 468. Details sur le lit de justice, 469. Le Roi se rend au parlement, où il fait lire une declaration contre M. le prince et M. le pr. de Con-ti, et mad. de Longueville, 473. u., et mau. de Longueville, 473. Le parlement arrête qu'il sera fait au Roi des supplications en faveur des exiles, 475. Le Roi vient apporter au Palais un grand nombre d'edits pour lever de l'argent par les voirs extraordinaires, 481. L'auteur de tous ces édits, M. de La Vieuville, meurt subitement. 483. Vieuville, meurt subitement, 483. Le parlement obtient du Roi le retour des exiles , 485. Il donne arrêt portant permission aux rentiers d'informer; cependant fait défense de n'attrouper, 186. Reçoit une lettre de cachet par laquelle le Roi lui donne avis de la détention de M. de Croissy, et nomme quatre commissaires pour instruire son procès, 487. Le Roi renvoie cusuite cette affaire un parlement, 404. ( Viem. de Ta-lon. — Il donne un arrêt qui défend la publication du mandement de l'arches, de l'aris contre un mé-moire d'avocats qui ôte aux évêques la justice exterieure, LXXI, 18. Donne un arrêt qui recoit les curés appelans comme d'abus sur le mi dement de l'archev. de Paris, 56. Sept chambres du parlement ende leurs charges, 50 Les chambres reprennent leurs de**missions, 64**, Le parlement fast des remontrance

PARL joints à lui ; écrit au maréch. e marq. de La Force , pour les à

la déclaration du Roi qui tend à détruire les chambres des enquêtes, 68. Fait un arrêté qui attaque tout ce qui a cté enregistré au lit de justice touchant cette déclaration, et l'édit des quatre sous pour livre; arrête en outre qu'il ne rendra pas la justice, 71. (l'illars.)

PARLEMENT DE BORDEAUX (le) resiste long-temps aux emportemens du peuple, anime par M. de Bouil-lon; rend des arrets contre les Espagnols, XLV, 122. Arme les jurats contre la populace, 123. Accorde l'union à messieurs les princes; députe vers le parlement de Paris, 125. Oblige la garnison de Bordeaux à capituler avec l'armée Bordeaux a captuler avec l'armée du Roi, 127. (Mém. de Retz.) — Paix de Bordeaux; quelles en sont les conditions, XLVII, 109. (Guv Joly.) — A la nouvelle de la prise de l'île S.-Georges par les troupes du duc d'Epernon, il rend un arrêt qui ordonne que tous les bourgeois sans distinction preudront les ar-mes; que l'hôtel-de-ville s'assemblera au son de la cloche, etc., LIII, 348. Delibère sur une lettre que lui adresse le maréchal de La Meilleraye; décide que sa lettre ne sera pas reçue, 350. Nomme quatre commissaires pour assister au conseil de guerre ; leurs noms , leur caractère; ces commissaires proposent de faire fabriquer des sous pour payer les soldats, 354. Le purlement nomme d'autres commissaires particuliers pour divers emplois; leurs noms, leurs fouctions, 355. Il écrit aux parlemens de Paris et de Toulouse pour leur demander union et secours, 364. Rend un ar-rêt pour expulser de la ville tous ceux qui seront suspects au parti; nomme des commissaires pour aviser aux moyens de distribuer l'argent qui viendroit à la princesse, et d'autres pour discipliner la milice de Bordeaux, de manière à la faire marcher en bon ordre et a s'en servir utilement, 368. Ordonne qu'on ne fera jamais de paix sans y com-prendre tous ceux qui se seront

ter a entrer dans le parti, 371. I un arrêt qui ordonne qu'il sen formé de l'arrivée des fregates la personne de don Joseph Ose avec ordre aux peuples de lui a sus, 380. Le parlement est as par une troupe de seditieus; ; quoi, 385. Il rend un arrêt pa quel il renouvelle la protection a donnée à la princesse, ord qu'on arme en diligence; act l'union avec tous les corps i ville, etc., 407. Ordonne que compagnie ferà une reponse lettre que le Roi lui a adressee lui donner avis de sa march Bordeaux, et qu'elle contiend très humbles remontrances c Mazarin, etc., \$15 et \$10. Orc que onze conseillers qui lui so signes comme suspects, et q frondeurs veulent obliger a # rer, continueront de sieger, servant de les chasser de la l'extremité, 417. Nomine de putés vers le Roi ; leurs noms Ordonne qu'on procedera a mination des jurats, nonobat lettres de cachet en voyees par pour la defendre, \$22. La me Richon, pendu a Libourse p parti du Roi, fait changer le positions du parlement, qui choit pour la paix, 431. Il arrè l'on enverra les remontrance sées contre Mazarin a tous le lemens de France, pour les l à s'unir à celui de Bordeaux le cardinal, et pour la liber princes, et que semblable de sera envoy ée au Roi, ifi. Le ment contribue pour un sept un prêt que font les bourge Bordeaux à la princesse sur a reries, 511. Les jurats de 1 viennent au parlement pour cher qu'on y continue la mo tion de Du Coudray, 5; L. pagniedesapprouve une lettre cretaire d'Etat La Vrillière. see au presid. Pichon, dans le le ministre s'etonne de l'obsti



des Bordolais à refuser la paix que le Roi a voulu leur accorder, etc., 522. Le parlement accepte la trève qui rient d'être conclue, LIV, 54. S'assemble pour aviser aux moyens d'a-roir de l'argent, 69. Decide qu'on screptera la paix aux conditions su'on offre, 86. Ecrit à ses députés en cour de ne rien signer que la sû-eté de la princesse, du duc son fils, t les intérêts des dues de Bouillon de la Rochafonauld t de La Rochefoucauld, ne soient prantis, 103. Est d'avis d'accepter n paix dans la forme où elle est onçue, 105. (Lenet.)

Panne (Alex.-Farnèze, duc de), oint le duc de Mayenne près de Meaux; ne s'occupe qu'à ravitailler Paris; se retire vers la frontière, I, 43. (Introd.) — Veut s'emparer de audebre, est dangereusement blese; meurt en Handre, 160. Assiège t prend Lagny, II, 6; et Corbeil; e retire aux Pays-Bas, 7. S'avance ers la Somme pour venir au secours le Rouen, jo. Se rend maltre de Neuchatel, 55. Entre dans Rouen ans combattre, 56 Prend Caudeier, 57. Lit blesse a Yvetot, 59. Abandonne Caudebec et se retire, io. Sa mort dissipe toute son arlest envoye avec ses triupes dans es Pays-Bas, il se reunit a celles le don Juan, XI, 420 Devient gon-erneur et general; emporte Massricht d'assaut, (12 Offre la paix 14x Flamands, (18 Soumet toute la landre meridionale, (2) Sa mort, 32. (Presis de l'hist. des Paye-

Panticelli, depuis président de l'hore, devient amoureux de mad. le Savoir, il est renvoye en France sour s'être introduit deux fois dans in chambre a coucher, XLII, 378.

PARCAL (Blaise' embrasse chaude ment la doctrine de Japaenius, et la ait adopter am jeune serur, XXXIII, to. Il se refroidit pour MM de Port Royal, mais un accident le remène; il ie retire auprès d'eux, 108. Ses ronferences avec Sacy, 109. Il lui donne de angus consuls pour sa tra-

dection de la Bible, 110. Car las Provincadas; mas qu'elles obtiennent, 121. Vi fixer a Paris sous un autre de s'applique a décrier les jes suppusque a meerier les pessites dinnes son ouvrage; aventure plainante, 122. Jugemens portes sur les Provinciales par Voltaire et par M. de Benusset, 125. Il n'est pas manuet du reproche de mensenge et d'artifice du'il adresse ann interface. du reproche de menorage et Cara-fice qu'il adresse aux jéssites; en peignant leur politique, il a puine celle de MM. de Port-Royal, 126. Preuves a l'appui, 130. Sen Provin-ciales sont condamnées à Rome, 136. Elles sont traduites en quatre la gues, 143.

Pasotiza, nommé procureur gé-neral du parlement ciabli à Tours, prononce a son installation on d

Cours remarquable, I, 114.
Passace (Le), gouvern. de Con de, rend cette place aus Espagnols,

Passage of Ruin as Tolbuya.

Noms de crus qui y furent tads ou blesses, LXV, 170. Passart le sieur), contrôlour de la maison de Monsieur, envoyé de

sa part a la cour de Rome avec des instructions, est arrêté, et conduit a la Bastille, XXVIII, 25; XXXI,

176

Passe-Posts (affaire des) pour le Plant-Posts' afform des) pour les plenipotentiaires qui doivant traiter de la paix generale a Cologne et à Lubech. Delais, ruses, tromparies des rois d'Espagne et de Hongris, XXX, 10°, et suiv.; 503 et suiv. Partava (Polito), command. de Salerne, rend inutiles par ses vip-lences tous les soins que neuest le

lences tous les soins que pruid duc de Guise d'attirer à lui tou la noblesse, LVI, 103. Sur une let-tre du duc, il setisfait sons réplique et sons retard a tout ce qu'il fui ardunne, 104, mais il reserre ple etroitement era linisona avec Ger naro, a qui il promet de reme Salerne a l'armee navale des Pi

rate, etc., 105.
Pasts (Francisco de), avent, est envoyé de Naples à l'amband. de France à Rome pour traiter de la

crimes dont il se déclare coupelle

part de la république napolitaine, LV, 163. Ajuste avec lui un traité, PASTRANO (le duc de), ambassad. d'Espagne, arrive à Paris; comment il y est recu, XVII, 7. ( Mem. de Pontchartrain.) — Il vient a Paris a

l'occasion du mariage de Mademoiselle avec le roi d'Espagne ; ses discours contribuent au malheur de cette princesse, XLIII, 300. (Madem. de Montpensier.) Pati (Francisco de), docteur, vient

rendre compte au duc de Guise de tout ce qui s'est passé entre l'abbé Basqui et Gennaro, et de tous les M. de Fontenay, LV, 333.

PATRAS est prise par les Vénitiens

en 1687; détails historiques sur cet-te ville, I.IX, 150. Patrocle (le sieur), écuyer de la Reine, est éloigné de sa cour pour

ses mauvais procédés envers le car-dinal de Richelieu, XXX, 205. PATZ (Michel), grand general de Lithuanie. Son caractère, LIX, 5.

PATZ (le chancelier). Son caractère, LIX, 4 PAUL (le chevalier). Sa naissance

obscure; son intrepidité l'élève aux plus hauts emplois dans la marine, XXXIV, 224. Comment il se dégage de deux vaisseaux tures, 225. PAUL v. pape, cerit a M. de Ros-ny une lettre pleine d'estime et de

bienveillance, et l'exhorte à rentrer dans le sein de l'Eglise catholique, VI, 297. Il lui ecrit de nouveau pour

le mème sujet, VII, 276. (*OEcon. roy.*) — Comment il parvient an trône pontifical, XVI, 358. Persecute le card. Aldobrandin; son portrait;

il renouvelle presque tout le sacré collège, 359. Motifs qui le font per-sécuter Aldobrandin, 364. Sa mort, 367. (Mem. de d'Estrees.) XXII.

185 PAUL DE NAPLES attaque la ville de Nola pour le duc de Guise; s'en rend maître par une capitulation qu'il n'observe pas; en est puni, LV, 365. Son insolence envers le duc, LVI, 48 et 50. Comment il est 55. Il est mis à mort avec son cosin , 57. Pautien, secrétaire de l'Eut of Genève, adresse au Roi une leur du conseil, pour le remercire l'assistance que la ville a reçue de

S. M., VII., 201.
PAVILLOR, évêque d'Alet. puie les reclamations des janvaises contre le formulaire; mesures ntraordinaires qu'il emploie contr deux ecclésiastiques qui l'ont úze. XXXIII, 156. Il proteste contreb

déclaration du Roi concernant la regale, et refuse de la recevoir. xe Sa mort met fin au trouble qui ate son diocèse, 221. Pars-Bas. Historique de ces povinces; leur gouvernement, elle passent de la maison de Bourgege sous l'autorité de Charles () unt. X1, 399. Leur commerce florius!

leur reconnoissance pour l'Empreur, (oi. Causes de leur revolt contre Philippe 11, (u.S. Comment elle éclate; les confederes s'honrent du titre de gueux qui leur est donné, 407. Exces et violences des protestans, 408. Ils reconnoisent pour souverain et gouverneur seneral le duc d'Anjou, frère de Henn in, 423. Portent la guerre sur mer.

437. Consentent a entaner des nos sociations, 440; et à une trèse de douze ans, 441. (Precis de l'aumen des Pays-Bas.) — Raisons principales de gress qui most d'action des la consente de  consente de la consente de la consente de la consente de la consente d pales de ceux qui sont d'avi de faire la paix, 468. Raisons de ce-a qui veulent continuer la guerr. 50. Difficultés sur les condities du traité, 454. Une trève de do ac ans est conclue, 456. Proposition faite par les Etats aux deputes de rois de France et d'Angleterre pour demander conseil et assistance, XII.

origine de la compagnie des ludes.

367. Reponse des députés aux Etats. 372. Copie de la ratification d'Esigne, envoyee aux Etats, [55 Ikliberation des États sur l'acceptation tte ratification, 162 Autre deition concernant la souverailes Provinces-Unies, XIII, 111 e de ligue defensive faite par abassadeurs du roi de France Etats-genéraux des Provincesi des l'ays-Bas, 148. I ettre des ssad, de France et d'Angleterx Etats, pour leur annoncer erriver a Auvers, et la prolon-i de la cessation d'armes, XV, Autre lettre annoncaut une redes deputes des archidues rticles de la trève, et demanque les deputes des Etats se nt incontinent a Berg-op-1, 23) Traite de la trève a lonunces, fait a Auvers entre les es des archidoes et ceux des generalix par l'entremise des soid de France et d'Angle-texte du traite, 365. Traite sevec le roi d'Espagne, 379. Les reconnoissent qu'une promes-archidues de 300,000 florins, des aux beritiers de feu M. le d'Oringe, a etc mise entre mains, 383. Fraite de la gade la trève, concluentre les said de France et d'Angleteres deputes des l'tats-generaux, France for par les ambassad. a et les députes de la provin-

Hollande pour le paiement ens de goerre francais, juj tits adressent au roi de l'rance ttre der emercianent pour l'enad leer a fait de president in, et les services qu'il leur a s poor la conservation de leur jist Declaration donner aux par l'e ambassad de France. interpretation de la promesse sarchy acy deputes des archi-en la ville d'Anvers, 512 pe at de Jeann n - Preuve lehte des Hollandars envers . XXIII. 385 - Mem de Ric--Ils tout la paix avec l'Es XXXVII, 210 Mem de

de commandeur , grand ... un des Espagnols, se sauve de son, et est recu a la cuur de

Madame, veuve du duc de Savoie, XXX. [11] Trame une conspiration contre Madame et ses culans, en quoi il est seconde par le cardinal de Savoie, 120.

Pacont, maître des requêtes, fils d'un employé aux gabelles, perd son père de la manière la plus terrible: details sur la fortune et la

mort de Pecoil père, I.XXVI, 391.
Pènes don', frère d'Alphonse vi,
roi de Portugal, se fait estimer par ses qualites; console la Reine dans son affliction, LVIII, (10. Lui propose de l'epouser; prend des mesures pour faire deposer Alphonse, et faire annuler son mariage, § 11. Est declare regent par l'assemblée des Etats, 412. Itatilie la paix qui a été conclue entre l'Espagne et le Portugal, §13. Fait transferer Alphonse a la Terrère, puis enfermer au chateau de Cintra , portrait de don Pèdre et de la Reine, \$15. Precerrira, controleur général,

recoit souvent du Roi de grusses gratilications; son caractere; comment il est devenu controlcur général, I XIII, 305 et suiv.

Pres, hollandais, envoyé par l'Espagne auprès du duc de Rohan, est pris a Lunel, et conduit à Tou louse, où il est executé, XXIV.

154 Pragagna le comte dels ambas-Pragambles des sideur d'Expagne à l'assemblee des cher trues à Francfort, espère empé-cher la paix par la prompte election du roi de Hongsie, embarras dans lequel il se trouve; comment il es-saie d'en sortir, LVII, 12 et suiv. Il en vient a une rupture ouverte avec l'electeur de Mayence; ses emportemens, 14 Cause de son opinistrete a ne pas vouloir traiter **de** la paix en Allemagne , et a en <del>ren</del>vover la negociation aux Pyreness,

Prangons le biron de est employe par Le Tellier pour obtenir du cardin de Retz sa demission de l'archeve he de l'aris; details a re sujet, XLVII. 143 et suiv. Praaanos ( le aleur ) est tud au

débarquement de l'île de Ré, XXIII, PENY (le sieur), secrétaire de l'ambassadeur français en Espagne, rappelé par ordre du Roi, est arrêté

prisonnier en Espagne au moment de son départ, XXVIII, 299. PENT, trésorier de France à Li-moges, à la tête d'une troupe de bourgeois de toutes conditions, demande à M. d'Orléans de chasser le Mazarin, et de ramener le Roi dans Paris, XI.VIII, 59. Il enrôle dans le pre des Chartreux tous ceux qui veulent se joindre à lui pour composer une armée, 60. Fait tou-tes les fonctions de la charge de prevôt des marchands depuis que

Broussel en a été revêtu, 147. Péaault, gouvern de Beaucaire, essaie inutilement de livrer cette ville à Monsieur, frère du Roi,

XXVII, 162. Pérérixe (Hardouin de), évêque de Rodez, est pourvu de l'archeve-ché de l'aris; il essaie d'employer des moyens doux pour détruire le schisme dans son diocèse, XXXIII, 161. Il engage Bossuet à calmer l'obstination des religieuses de Port-Royal de Paris, 162. Il leur fait deux visites inutiles, 167. Il va, assisté du lieutenant civil, enlever douze des plus influentes, et les fuit transporter dans d'autres couvens ; détails sur cet enlèvement, 168. Evenement singulier arrivé ce jour-la à Molière, 170. L'archevèque fait entrer à Port-Royal des religieuses de

la Visitation, et change l'esprit de la communauté, 171. Il adopte des mesures différentes à l'égard du monastère de Port-Royal des champs, 172. Défend la lecture du Nouveau Testament de Mons, 190. (Notice.)
—Il est nommé précepteur de Louis

ziv, XLIX, (50. (Montglat.)
PERFZ Antonio ment en France; son histoire, XXI bie, 128.

PERRAULT (le présid.', intendant du pr. de Conde , est arrêté en mème temps que lui, XXXV, 159; XXXIX, 5. Prazoquer du pr. Maurice de

LXIV, 70 et suiv. PERSAN (le sieur de), accuse de menées en faveur de la Reine more est fait prisonnier, XVII, 266.

Prast (le lord), general angles défait les Espagnols reunis aux blandais revoltes, IV, 92. Pear, officier etranger au service de France, defend Haguenau, qui est force d'abandonner; commes

il quitte cette place, après avuir refuse de se rendre prisonnier de guerre, LXIX, 193. Il fait le siest de cette place, et force la garaisa à se rendre prisonnière de guerre,

203. Peritot (Claude-Bernard', permier éditeur de cette Collection & Mémoires. Sa naissance, ses etudes: sa tragédie d'Hécube ne peut etre représentée , 5. Il se refugie au milieu des camps; les lettres l'y sa-vent; il est réformé du service mi-

litaire; fait jouer la Comperates de Pison, 6; Geta, Laurent de Medicis, tragédies imprimers. Res monde, tragédie restee manus rite; il est nommé chef du bureau de l'instruction publique du departement de la Seine; contribue a la reprue de l'étude du grec ; son mariage . .... Il fonrnit des articles pour le Mer-

cure de France; est nomme inspec-

teur général des études; donne m

démission, 8. Est nomme secretaire genéral de la commission d'instrution publique, puis directeur. 🗪 desintéressement ; sa maladie et a mort, g. Ses travaux litteraires, 10 Son Répertoire du Théitre Français, 11. Son édition des Cheurs de Racine et de Molière, 12 Se

Collection des Memoires relatifs à l'Histoire de France, 13. Fragment trouvé dans ses papiers, concernant sa tragedie d'Hécube, 15 et sur (Notice sur M. Petitot, par M. de Monmerqué. ) Principale (le comte de), un des principale officiers de l'armec des

mécontens de Hongrie, en est sonme commandant après l'emprise-nement du comte Tekely; il persuade aux officiers de son armée de se remettre suis la paissance de l'Empereur, LIX, 134

Pratt le sieur de l'est envoye par Madame, ve aved, dus de Savoie, au pr. Thomas en Flindre, pour lai

defendre de venir dans ses Etats, XXX, 64

Pezzona Gillo , famera chef de hande, offic anduc de Guise de surprendre le chateau de l'Aquila , LVI, 3:

Pattiert it, roi d'Espagne, pense a traiter de la paix avec Henrit iv, raisons qui l'y determinent, III, 147. Sa maladie, ses instructions a son fils, 248. [Off.conom. etc aler — Sa lettre au pr. d'Orrange, concernant le rappel demande du cardinal Granvelle, XI, 506. Il enjoint a Marguerite de prendre tous les moyens d'extirper l'heresie, 107. Lait les promesses les plus flatteuses au comte d'Egmont, envoie en Flandre le doc d'Albe avec une armee de 10 000 hommes, 109. Precir de l'hut des Pars-Bas. — Son opinion sur l'orsage des rois de donner leurs filles en mariage a des souverains, XLII, 432. Mem de Montpensier.

Pintarri in, roi d'Espagne, ratifie la treve conclue entre les archidues et les Pays-Bas, resume des exememens arrives dans ces pays de pois r'aps posqu'in thoy, epoque de la conclusion de cette treve, VII, 165 OF comm royales — Mort de ce prince, coap d'œil sur son regne, XXII, 185 Mem. de Risshelicu

Pateurs iv, roi d'Espagne, en montant sur le trône fait defendre à ceardinal duc de l'erme de vonir à la cour, fait saisir la plupart de ses biens, ôt à son fils le duc d'Unité les charges qu'il a; le fait arreter prisonnier, XXII, (86, 800 in puet de a la noivelle de la capit d'iton de Casal, XXV, 221, 84 inclancolie, 227. Il mande au l'upe postèpes l'1 impéreur à envoye sea armées en Italie, et pourquoi il est lui-même oblige de l'assister.

agó Ende la mediamon de Pape, alo Escinerriat I aliamot de taus les princes d'Itale : casavant de les mir tous par une ligne, XVIII. 21. Fait entrer une armer en France, public un manifeste contre le Boi, refutation de ce manifeste. XXIX. 318. Men. de Reheleu — Il epone a nicce, fille de l'Empereur, XVVIII. 21. Med de Monsville. — I pouse sa propre nièce, fille de Ferdinand in, fait arrêter le duc d'Year et ses complices. L., 11. meure de chagrin de n'avoir paredure le Portugal, I.I., 135. Monsglat

PHILIPPT V, TOI d'Espagne, Ta cot mander en personne son armée sur la frontière de Portugal, LXVI,5. Donne ordre a mad des l'esins **de s'eloi**gner de Madrid, 6. Soumet plusieurs places en l'ortugal, 8. Est oblige d abandonner le siège **de Barcelos** 56. Se rend a Madrid malgre les dangers qu'il court, 58. Harangue ses troupes, et fait cesser la desertion, 61 , Hem de Herwick.) abdique en faveur de son fils le pr. des Asturies, LXX, 181. Sa lettre a son tils, 183. Suite de cette abdication , 184. A la mort de son fils , il reprend la couronne, après avoir long-temps résiste aux instances de la Reine, 198. Changemens operes dans son ministère, 202. Il signe un traite avec l'Empereur, se lie avec lui et avec le roi de l'ortugal par des mariages, 214. Fait toucher six millions a l'Empereur, 228. Fait un testament, 307. Declare à sa cour, avec de grandes demonstrations de poie, sa réconciliation faite avec le roi de France, 320 Sombre mélan-colic du Roi, 344. Fillars.\— Proclame roi d'Espagne, il part pour aller prendre possession de son trone, nome de ceux qui l'accompa-gnent, IXII, a Instruction que lar donne Louis xiv., 3. Sa reponse a la Reine donairière, qui lui demande l'éloignement du comte de San-Estevan ; to. Il lui envoie l'ordre de quitter Madrid, 12. Exile son confesseur, et celui du feu

Roi; relègue le grand inquisiteur dans son évêché; se refuse aux mesures que propose le card. Porto-Carrero, 13. Comment Philippe est reçu en Espagne et a Madrid reçu en Espagne et à Madrid, 15. Accident cruel arrivé le jour de l'entrée du Roi; sinistres augures que les Espagnols en tirent, 18. Philippe soutient l'idee avantageuse qu'on a conque de lui; ses occupations, ses jeux, 24. Reforme dans la maison du Roi, 25. Il déclare qu'il ne se trouvera point à un auto-da-fe, 27. Traits particuliers qui prouvent la justesse de son esprit et ses sentimens généreux, 29 et suiv. Le jeune Roi tombe dans l'inaction, 31. Etat de l'Espagne, 35. On se plaint de la manière de vivre de ce prince, 39. Le présid. de Castille l'exhorte

à prendre sur lui le soin et la décision des affaires, mais en melant a ses conseils des idées mystiques dont on pouvoit abuser, 40. Le Roi réforme sa maison espagnole; insolence des nains; leurs priviléges sin-guliers, 41. Le conseil d'Etat du Roi rejette le traité conclu par Louis xiv avec le Portugal, 42. Le Roi défend au duc de Naxera, général des galères, d'approcher de la cour de plus de 20 lieues, 46. Il s'accoutume à parler en roi, et paroît sor-tir de sa langueur, 67. Singulières précautions que prennent ses ministres pour le tenir dans la dépendance, 74. Il part pour Barcelone, laissant toute l'autorité à Porto-Carrero, 78. Est reçu partout avec des transports de joie, 70. Tient les cor-tès à Barcelone; difficultés qu'il y éprouve, 97. Conclusion de leurs délibérations, 100. Le Roi temoigne un grand désir de passer en Italie.

100. Le Roi témoigne

Opposition des Espagnols à ce projet. 104. Ressources proposées pour soutenir la guerre, 106. Let-tres de Philippe v et de la Reine sa

femme à Louis xiv, sur le voyage d'Italie et sur leur separation, 112.

Autre lettre de Philippe à Porto-

Carrero sur sa résolution de partir, 116. Il s'embarque; noms de ceux

qui l'accompagnent, 123. Il arrive à

Naples; comment il y est recu. 17. Le miracle de saint Janvier maque son esset, 128. Il réussit une se conde sois, 131. Philippe fait par à Louis xiv du chagrin qu'il resent de s'être abuse par de tra-promptes espérances, 135. Il est ataque de noires vapeurs, 13-. Mo-intelligence entre les Espagnolecie Français, 138. Parti autrichies des Naples, 139. Des gràces particulies accordées à des Napolitains irriest les mécontens, 141. Il a une entrevue a Milan avec le duc de Sesoe, 151. Comment il est reçu dans cerr ville; ses vapeurs noires lui revis-nent, 153. Il se rend maître de La-zara, 162. Va s'embarquer à Géno. comment il est reçu dans cette ville, 184. Sa reponse à Louis 117 m sujet des plaintes que ce roi lai a faites, 214. Il se décide à supprimer sa meute, sa musique francaise, et sa troupe de comédiens italiens, 235. Il envoie au roi de France le jusment rendu contre l'amirante de Castille, 237. Lui fait part des cabarras où il se trouve, 244 Charge Orry d'une lettre pour Louis viv. dans laquelle il agense les cardinaux d'Estrées et Porto-Carrero de macvais desseins, 250. Charge Louville d'une autre lettre pour informer le Roi de choses qui sont à la connoissance de cet envoye, 251. Ecrit es faveur d'Orry et contre le cardinal d'Estrecs, 252. Demande à Louis xiv des secours contre les troupes de l'archiduc, et un general por les commander, 256. Réponse du roi de France, 257. Philippe rend compte de tout à son grand-père, se plaint de Leganès, de Rivas. et surtout du cardinal d'Estrere 264. Il presse Louis xiv de rappe-ler ce dernier, dont il fait de nocvelles plaintes, 267. Prie le Bé de rappeler le père Danbenton, qui a abusé de sa confiance, 276. Se radoucit sur son compte, et pe sui plus que peuser de sa conduite, 2-8. Il forme son conseil, où le pouvel

ambassadeur de France assiste, a

te supplémentaire au testament de

PHII.

harles it concernant la maison Orleans, 286. Formation de quare compagnies des gardes du corps, Lettre de Philippe a Louis xiv ur les intrigues de sa cour, 280. es operations militaires contre le ortugal, 304. Il redemande Orry : la princesse des Ursins ; avoue ouis xiv ses contradictions, 346. Il avoie à ce monarque un seigneur pagnol pour lui exposer l'état du yaume, et solliciter de prompts cours, il veut aller combattre l'artiduc, 363. Assiste au siege de Bar-Ione, 382. Ecrit a Louis xiv pour i temoigner la douleur qu'il resnt de la levée du siège; il est réait a sortir de l'Espagne, 386. Re-ent de Perpignan a Madrid en 11 urs ; comment il y est recu , 389. folige de sortir de cette ville, il va indre l'armee du maréch, de Berick, 301. Il rentre a Madrid au ilieu des acclamations du peuple, 35. Il devient superieur à lui-même i milieu de ses revers, 398. La dissance d'un prince des Asturies comble de joie, mais il est extrêement afflige de la perte du royane de Naples, 411 Son amour pour justice; exemple qu'il en donne, 10 Hecrit a Louis xiv que rien ne ourra le décider a abandonner un ône où Dieu l'a place, (26. Sa fer-ete contre la cour de Rome ; il appelle son ambasadeur, iii Il roidit contre des conditions de rix qui lai paroissent bonteuses, ji. Sa resolution et la foiblesse de ours viv lui attachent les grands , (6) Il refuse de consentir a la ceson de cinq places que l'Espagne mercoit dans les Pays-Bas, 162. on indignation en apprenant la rise de Balaguer par les Allemands; se rend bil-même a l'armée, 463. demande a Louis XIV, pour geerd. le duc de Vendôme, 474. Se tire a Valladolid avec la Reine, y a save par les grands, par la no-Jesse, etc., LXXIII., 22. Sa lettre Louis viv, en reponse aux propo-tions que lui a faites le duc de cuilles touchant la Sicile et la Sar-

daigne, 28. Il s'avance vers l'archiduc avec 80,000 hommes; rentre à Mudrid : poursuit l'ennemi, 32. Ses succès , 33. Sa lettre à l'archiduc , 60. Reponse a Louis xiv sur le plein pouvoir que ce roi lui a demande, 90. Envoi du plein pouvoir, 91. Sa mort; son caractère, LXXIV, 1. Ses lettres à Louis xv, 196. (Mem. de Nouilles.)—Son intrépidité dans les combats lui gagne le cœur des Espagnols, LXXVI, 64. Il éprouve que la plus grande ressource est l'a-mour de ses sujets, 65. Détails sur sa vie intérieure, sur son caractère, et sur celui de la Reine sa seconde femme, 476 et suiv. Il abdique en faveur de son fils; remonte sur le trône à la mort de Louis 1, LXXVII, 32. Triste état de ce prince, 94. Il veut encore abdiquer en faveu l'infant l'erdinand; comment il en est detourné par le marq. de Brancas, 99. Caractère de la Reine, 100. (Duclos.) For aussi l'art. Etat po-

Ltique de l'Europe.

l'HILIPPF, duc d'Orléans. Après
la mort de Louis xiv, il se rend au parlement avec tous les princes du saug et les pairs de France, LXVI, 239. Sa harangue, tendante a être reconnu regent du royaume. 2 jo. Lecture du testament du feu Roi, 241. Le duc est reconnu ré-gent ; il établit des conseils par où doivent passer les affaires, 252. Sa conduite a l'égard du jeune (\*\*) — ques, 245. Mem de Berwick.) — Il epouse madem, de Blois, 469. conduite a l'egard du jeune roi Jac-Son esprit, son caractère, 471. Souven. de Caylus.) — Il est nomme regent du roy aume après la mort de Louis xiv, LXIX, 460. Il eta-blit divers conseils d'administration, (6). Accorde sa confiance à l'ecossais Jean Law, (78. Fransfère le parlement a l'ontoise , LXX, 4. Pourquoi il veut le transférer en-suite à Blois, 51. Refuse de faire arrèter Law, et consent a ce qu'il **sorte** du royaume, 58. Nomme le cardin. Dubois premier manistre, 136. Est nomme par le Roi president de ses conseils, 118; puis prem, ministre



j

ı.

mort, 171. (Villars.) - Il va en Espagne joindre le maréch, de Berwick avec des troupes; il arrive le lendemain de la bataille d'Almauza, LXXII, 403. Son rapport au minis tre de la guerre sur la situation où il trouve les affaires; il force Saragosse à se rendre, joj. Lève de fortes contributions en Aragon, 105. Assiége et prend Lerida, 100. Assiége Tortose, qu'il force à capituler, 121. Donne des sujets de plaintes à la cour d'Espagne; sa lettre a la princ. des Ursins en est une preuve, 430. Ses projets sur la couronne d'Espagne, dans la supposition où Philippe v seroit force de l'abandonuer, 459 et suiv. A la mort du Roi, il se rend au parlement; harangue l'assemblée; se fait déclarer régent, LXXIII, 120. Ses talens, ses qualités aimables; sa conversation avec mad. de Maintenon, 121. Il lui fait delivrer le brevet de sa pension ; établit plusieurs conseils d'administration, 123. Mesures prises par lui pour remédier au desordre des finances, 129. Il ordonne une refonte des monnoies, 132. Convertit les billets royaux en billets de l'Etat, 133. Etablit une chambre de justice, 134. La sup-prime un au après, 136. Supprime le dixième, et réduit les pensions, 141. Retranche les privilèges et exemptions des droits de gabelles et des aides, 1/2. Se sert de Louville pour exciter parmi les Espa-gnols un parti qui traverse Philippe v ou ses ministres, 150. Instructions à l'ambassad, de France à ce sujet, 151. Le Régent lui ordonne de semer la division entre Alberoni

et Daubenton, confesseur du Roi,

155. Lui déclare qu'il ne consentira jamais a ce qui doit troubler la tran-

quillité de l'Europe, 161. Ses autres déclarations concernant le gou-

vernement espagnol, et la Reine si elle devient veuve, 163. Il fait mar-

cher des troupes vers les frontières

d'Espagne ; ses lettres à l'ambassadeur, 164. Il l'engage a travailler à détroire Alberoni par le moyen des

Espagnols, 172. Son w tre Alberoni, 175. Un double priage réconcilie le Regent avec Polippe v. 188. A la majorité de la il prend la qualité de prem. mis tre ; sa mort, 191. Sa lettre a m de Maintenon sur la démarche sai a faite auprès du Roi pour le pre de lui permettre d'aller servi a Espagne, LXXIV, 137. Ven à Noailles.) — Il est soupçonne di le public d'avoir empoisonne les esfaus du Dauphin, LXXVI, 6- 4> prouve un plan propose contre la jésuites, avant d'être declare regent, 161 et suiv. On lui suggire u autre dessein, qu'il est près d'ade ter, 166. Son exterieur: son espat. son caractère, 194. Ses gouverses 195. Il épouse madem, de Pleis, 🕮 naturelle du Roi : caractère de cett princesse, 197. Gout du duc po nue vie libre, 198. Il affecte et de che une impiete scandaleuse, 198 Son intimité avec sa fille donne les a des propos publics, 201. Il est mconnu régent par le parlement : de tails à ce sujet, 203. Il comment par de grandes réformes dans la su son du lloi, 206. Fait mettre en leberté ceux qui son t detenes par lettres de cachet, 207. Read au par-lement le droit de remontrance. nomme des conseils d'administration, 208. Lève la difficulté qui servient à l'égard des conscillers d Est. 209. Prétention des maîtres des requêtes, 210. Il affecte de mesers etiquette, 214. Sa conduite ceres les duellistes, 216. Il nomme l'able Dubois conseiller d'Etat , 220 (lecupations de sa journée ; ses organ du soir, 221. Noors de ses me 222. Il communie à S.-Eustache l' jour de Paques, 225. Etat de l'Esrope sous sa regence, 231. Il unita conseils de Dubois a l'egard del Asgleterre, 232. Il nomme pour confesseur du Roi l'abbé Fleury, suest de l'Histoire ecclesiastique ; n a par assez de fermete pour faire rappele: l'ambassad d'Augleterre et le nor du Pape, 235. Achète pour son fai

naturel, le chev. d'Orleans, la char.

général des galères, 236. Rap-lle les comédiens italiens; nom-: Vittemant sous-précepteur du ni ; lui fait donner par le Roi le evet d'une abbave de 15,000 liv. rentes, que Vittemant refuse, . Rejette le projet de banqueite generale qui lui est proposé ; n motif du rejet, 239 et suiv. Il sur le point de rappeler les protans; les membres du conseil l'en tournent, 242. Offense de l'insoice d'Alberoni, il ecrit directeat au roi d'Espagne une lettre e le pere Daubenton porte au mistre, 250. Conclut un traite set avec l'Angleterre, 252. Nomme ancelier le procureur general Daessoau, 257; et a la place de ce-sei Joly de Fleury, 258. Il accorune foule de graces qui ne sont s si approuvees, 259. Cherche s neilier les deux partis qui divisent iglise, et n'en peut contenir au-n', 262. Sa conduite dans l'affaire s princes legitimes, 263. Arrêt du used de regence a cet egard, 265. arrêt du conseil de regence qui wlare le duc du Maine et le counte · Toulouse inhabiles a succeder est registre au parlement, 200 Honsurs qu'il fait rendre au czar Pier-1, 270. Il assiste a la procession ·Ste.-Genevieve comme represennt le Roi. 185 l'ait acquestion sur la couronne de diamant nomie le Regent, 2011. Details sur ce imment, 2017. Il ôte les meaux a laguesseau, et les donne, ainsi que direction des finances, ad Argenm, 2014. Accorde le tratement de mieste au roi de Hanemarch, et le tre de hautes puissances aut I tats-enceure de Hellande, Sez Comient il obtient du Pape, les tenies ie le poutife refiseit d'encorer « lusieurs archivogers, exérções et blies, bos le comocilile regime occión arret di parlement qui de nd lexes it, in dean edit war ire sounded for Irrables a cettered sound for Tort que came a Reent as sie dissolute, long to meuntratement de la capitale gages

toutes les opérations de la banque, et se propose d'instruire secrètement le procès de Law, 312 et suiv. On fait resoudre le Regent a un lit de justice pour casser les arrêts du par-lement, 320. Obstacles qui parois-sent s'elever à la tenue de ce lit de justice, 321. Comment ils se dissipent, 322. Précautions et prépa tifs pour en assurer la tenue et le succès, 32/. Le lit de justice a lieu aux Tuileries, 325. Conseil qui le precède ; la reducti<mark>on des légit</mark> au rang de pairs est arrêtée;. M. le duc y demande la surintendance de l'education du Roi, que le dec de Maine possedoit, 327 Le perlement arrive aux Turleries consterné, 329. Ses arrèta sont casses et le**s édits d** Roi enregistres, 330 Pregues de la dus retion du Regent dans les affaires, 331. Suites du lit de jastice ; le Regent fait enlever et arrêter tru conseillers au parlement. 33; Il re-tout ce quils ve lent, se leine fit-chir en lave it des exiles, 336 Declaratem de guerre comire l'Emp d Ast lid de ver er ester himper pare de a reach. de pension le de drat ear air meara de pro, de San de magaire en lamas des Phil propose it i femile la forenze . 34, la compe . 34, de i allare de la consprentes**e de** Ceilemare, 13º Per, em**lacres p** dant la malado de la distante Beers the entraction bethe regard and I also highered tore a same to be to produce ation of the or lost I I am winger, . A Contract to be a laware grow 14. .4 \*\* A rich to the to war ... manen . & para ; . pr be more wrests, W.

·

PHIL

à la mort du card. Dubois, 162. Sa mort. 171 V.llars - Il va en Espagne joindre le marech, de Berwir k avec des troupes. Il arme le lendemain de la fataille d'Almanca, LXXII. 403. Sourapportaumintre de la guerre sur la situation ou il trosse les affaires, il force Saragosse à se rendre, joj. Love de fortes contributions en Aragon, 405. Assieg et prend Lerida, jos. Assiege Tortoss, qu'il force a capituler, (21. Donne des sujets de plaintes a la cour d'Espagne: sa lettre a la princ des Ur-ains en est une preuse. (30. Ses projets eur la couronne d'Espagne. dans la supposition ou Philippe v seroit force de l'alandonner. 42, et soiv. A la mort du Roi, il -e rend au parlement; harangue l'assembles; se fait de larer regent. LXXIII. 120. Ses taleus, ses qualites aimables : sa conversation avec mad de Maintenon, 121. Il lui fait delivrer le brevet de sapension, etablit plusieurs conseiled administration, 23. Mesores prises par lai pour remedier au désordre des finances, 199. Il ordonne une refonte d'a monnoies, 132. Convertit les billets royaux en billets de l'Etat, 133 Etablit une chambre de justice, 134. La sup-prime un au après, 130. Supprime le dixième, et reduit les pensions, 141. Retranche les privilèges et exemptions des droits de galelles et des aides, 1/2. Se sert de Louville pour exciter parmi les Espa-gnols un parti qui traverse Philippe v ou ses ministers. (50. Instructions a l'ambassad, de France a ce sujet, 15r. Le Regent lui ordonne de semer la division entre Alberoni et Daubenton, confesseur du Roi, 155. Lui declare qu'il ne consentira jamais a ce qui doit troubler la tranquillité de l'Europe, 161, Ses autres declarations concernant le gouvernement espagnol, et la Reine si elle devient veuve, 163. Il fait marcher des troupes vers les frontieres d'Espagne ; ses lettres à l'ambassa-deur, 164. Il l'engage à travailler à

detroire Alberoni par le moyen des

Espegado, 173. Son e tre Alberoni, 175. Un double me riage reconcilie le Regent avec l'alippe v. 186. A la majorite de la il preud la qualite de prem. mas-tre : sa mort : 191. Sa lettre a ma. de Maintenon sur la demarche și l a faite a près du Boi pour le son de l'il permettre d'aller serie a Espagne, LXXIV, 13. Men a Voulles. — Il est suspron le public d'avoir empois ocac ka 🗢 fans du Dauphin . LXXVI. 6- 1> prome un plan propose contre se jesuites, avant d'être declare regent. 161 et saiv. On lui sugan u autre descria, qu'il est près d'ats ter. 166. Son extérieur : son es son caractère, 104. Ses gouvernes 195. Il epouse madem, de Bleis, i naturelle du Roi : caractère de estr princesse, 197. Godt du dec p une vie libre, 198. Il affecte et afche une impiete scandaleure, qu Son intimité avec sa fille dos a des propos publics, 201. Il est reconnu regent par le parlement, de tails a craujet, 203. Il cos par de grandes reformes da son de Roi, 206. Fait mettre es le berte ceux qui sont detenns par lettres de cachet. 207. Rend au par-lement le droit de remontrances. nomme des conseils d'ad حكانه tion . 208. Lève la difficulté qu vient a l'égard des conseillers d'Es 201) Prétention des maitres des requêtes, 210. Il affecte de meseist etiquette, 214. Sa conduite erre les duellistes, 216. Il nomme l'able Duhois conseiller d'Etat , 220 Ocenpations de sa journée : ses orge du soir, 221. Nome de ses mus. 222. Il communie a S.-Eustache k jour de Páques, 225. Etat de l'Esrope sous sa regence, 231. Il suites cous ils de Dubois a l'egard de l'Argleterre, 232. Il nomme puar con fesseur du Roi l'abbé Fleury, autor de l'Histoire ecclésiastique ; n's pi

assez de fermete pour faire rappelet

l'ambassad d'Angleterre et le pur du l'ape, 235. Achète pour son fil-

naturel, le chev. d'Orléans, la char.

e général des galères, 236. Rap-elle les comédiens italiens; nomnt sous-précepteur du ms vittement sous-précepteur du soi ; lei fait donner par le Roi le serevet d'une abbaye de 15,000 liv. le rentes, que Vittement refuse, 137. Rejette le projet de banque-rente générale qui lui est proposé; une mai mail de sein 12 en la 12 li ni motif du rejet, 23g et sulv. Il 4 sur le point de rappeler les pro-mans; les membres du conseil l'en purment, 242. Offense de l'insonce d'Alberoni, il écrit directe-ent au roi d'Espagne une lettre e le père Deubenton porte au mique le père Daubenton porte au mi-phitre, 250. Conclut un traité se-cret avec l'Angleterre, 252. Nomme chasceller le procureur général Da-guesseus, 257; et à la place de ce-lui-ci Jely de Fleury, 258. Il accor-de une foule de gràces qui ne sont pas si approuvées, 259. Cherche à concilier les deux partis qui divisent l'Eslise, et n'en neut contenir aul'Eglise, et n'en peut contenir au-cun, 262. Se conduite dans l'affaire des princes légitimés, 263. Arrêt du conseil de régence à cet égard, 265. L'arrêt de conseil de régence qui iclare le duc du Maine et le counte de Toulouse inhabiles à succéder est enregistré au parlement, 266. Hon-neurs qu'il fait rendre au czar Pierre 1, 270. Il assiste à la procession de Ste.-Geneviève comme représentant le Roi, 265. Fait acquisition pour la couronne du dismant nomé le Régent, 296. Détails sur ce amont, 297. Il ôte les sceaux à aguesseme, et les donne, ainsi que le direction des finances, à d'Argenson, 299. Accorde le traitement de majeste su roi de Danemarck, et le titre de hautes puissances aux Etato-généraux de Hollande, 302. Com-ment il obtient du Pape les bulles que le pontife refusoit d'envoyer à plusieurs archevéques, évêques et abbés, 305. Le conseil de régence casse un arrêt du parlement qui dé-fend l'exécution d'un edit sur les monsoirs, 30%. Troubles a cette oc-rasion, 30%. Tort que cause au Ré-gent es vie dissolur, 30%. Le mé-contentement de la capitale gagne

les provinces ; troubles en Bretagne, 311. Le parlement de Paris arrête toutes les opérations de la hanque, et se propose d'instruire secrètes le procès de Law, 312 et suly. On fait résoudre le Regent à un lit de justice pour casser les arrêts de par-lement, 320. Obstacles qui parois-sent s'elever à la tenue de ce lit de justice, 321. Comment ils se dissi-peut, 322. Précautions et préparatifs pour en assurer la tenne et le succès, 324. Le lit de justice a lien aux Tuileries, 325. Conseil qui le précède; la réduction des légitimés au rang de pairs est arrêtés ; M. le duc y demande la surintendance de l'éducation du Roi, que le duc du Maine possédoit, 327. Le parlement arrive aux Tuileries consterne, 329. Ses arrèts sont cassés et les édits d Roi enregistrés, 330. Preuves de la discrétion du Régent dans les affaires, 331. Suites du lit de justice ; le Regeut fait enlever et arrêter tro conseillers au parlement, 334. Il remercie les membres des différens conseils, 335. Leur laisse prendre tout ce qu'ils veulent; se leisse féchir en saveur des exilés, 336. Déclaration de guerre contre l'Espa-gne, 345. Le Régent dispense M. d'Asfeld de servir contre Philippe v; paie de 2,000 liv. de pension le dé sistement du duc de Tresses de son droit sur une maison de jen, 34 Son desespoir en lisant les Phili piques du poete La Grange, 347. Il laisse l'abbé Duhois mattre unique de l'affaire de la conspiration d Cellamare, 348. Son embarras p dant la maladie de la duchesse Berri , 351 et suiv. Sa foible opp tion au mariage de cette priacesse avec Riom, 354 et suiv. Sa désola-tion à sa mort, 359. Le Régent au-roit arrête les querelles ser la constitution, comme avoient fait l'Em-pereur et le roi de Surdaigne, s'il l'est voulu, 362. Il rend la liberté à tous ceux qui sont à la Bestille pour la conspiration de Cellamare; il semme une commission à Nante-pour jugar les setres accusés, 365.

res d'attachement qu'il donne à re pendant se meladie; regrets montre à sa mort, 279 et suiv. m. de Motteville.) — Il est ma-rec la princesse d'Angleterre, II, 8. Est exile à Villers-Cot-1; pourquoi , 136. Ses démèlés Madame , 156. Discours desssles qu'il lui tient, 177. Peu de rin qu'il montre de sa mort, Il épouse en secondes noces la du prince palatin, 331. (Ma-us. de Montpensier.) — Prend mer ; bat le pr. d'Orange a Cas-jalousie que le Roi en conçoit , 229. Dans l'année de disette 193, il répand de l'argent sur les chemins depuis Paris jus-Postorson , 276. (La Fare.)— commander en Espagne, LXVI, se rend maître de Saragosse, Amiege et prend la ville et le rid.) HEIPPE (le comte de), principal atre de Madame, veuve du duc invoie, fait decider dans son eil qu'on traitera avec le roi de ice, XXX, 364. maissours (siège de , dirigé Monseigusur, sons la conduite uc de Duras et de Vauban ; de-

PICC

V, 17 a 25. CABB, cordonnier, sergent de tier, empêche le marech. d'Anle sortir de l'aris; il est battu a ance par un de ses gens, XXI 306. A la nouvelle de la deon de M. le prince, il excite emeute dans son quartier; pil-de la maison du maréch. d'An-345.

sur les opérations de ce siege; ace capitule, au grand etonne-

t des assiegeans, LIX, 222;

icann, lieutenant du grand pre-de l'hôtel, est tue dans le tu-te des barricades, XLVII, 27. actionne de l'Empereur, attaque 1200, où il perd 2,000 hommes, 319 Succenct Varr ;—Il force unp des François devant Thion-, et remporte une victoire complète, XXI, 408. Prend quelque places en Lorraine, et se retine 409. (Bassompierre.)—Vient au se cours de S.-Omer, XXX, 256. S'en Vicat an acpare d'une digue, 257. (Mdm. de Ri-chelien.) — Il demande au colonel Gassion une entrevue, pour causer avec lui de ses helles actions; l'es trevue a lieu, XLIX, 205. Il attaque et hat l'armée française devant Thionville, 233 et suiv. Attaque Mouzon, 235; d'où il se retire, 236. ( Wontglat.)

Piccorovini (le comte de) marche contre les rebelles de la Silásie. et les oblige à mettre bas les armes aux conditions qui leur sont offertes, LIX, 59.

Pien rouncué, droit perçu aux portes de Paris et autres villes, l.XI, 308. Arrêt du parlement qui en décharge le peuple : méconten tement qu'il cause a la cour, 309.

Picuont (le pr. de), fils aine du duc de Savoie, vient trouver Chaumont le card, de Richelieu de la part du duc, pour lui temoimer le desir qu'il a de rompre avec l'Espagne, et l'embarras où il est de le faire, XXIV, 345. Cherche à gagner du temps et à amuser le Roi, 346. Manque d'être pris à l'attaque du Pas-de-Suse ; rapporte au car-dinal la reponse du duc sur les résolutions du Roi relatives à la garde de Suse, 300.

Pirane i, czar de Russie, envole a Rome le prince Kourakin pour s'instruire des principes politiques de la cour romaine, LXXVI, 268. Chasse le patriarche de Moscou, et se fait chef de l'Eglise russe; vient en France, 269. Sa haine pour le roi d'Angleterre; espicylerie qu'il fait à l'amhamadeur de ce prince; détails sur son arrivée et son séjour a l'aris, 270. Son portrait, 271. Comment il recoit le Regent, puis le Roi, 272. Comment il en est re çu, ses promenades dans Paris, 273. Son habillement; ses visites à Madame, à la duch. de Berri, à la dachesse d'Orlenns, 274. Heures de ses repas; son appetit excessif, 275.



Sa visite à l'intel des Invalides, à Versailles, etc., 276; à Saint-Cyr, à la Sorbonne, 277. Son diner chez le duc d'Antin, 278. Il assiste à l'assemblée de l'Académie des scien-

ces, et à celle des belles-lettres; ga lanterie qu'on lui fait à l'hôtel de la Monnoie, 279. Sa munificence; il se rend à Spa, 280. Histoire de son aïeul, LXXVII, 41. Comment Pierre commença reguer, 46. Il de-truit la milice des strelitz, 47. Se de-goûte de l'impératrice Eudovie, 49; la répudie, et la fait enfermer, 50.

Ne peut se faire aimer d'Anne Moousen, 51. Connoît Catherine d'Alfendeyl; histoire de cette princesse, 52. Il l'épouse, 55. Arrête la conspiration de son fils et de sa première femme Eudoxie, 57. Comment il en punit les auteurs et complices; sa conduite envers Moens, soupçonne d'etre l'amant de l'Impératrice, 61; et envers un nomme Villebois, qui a use de violence envers elle, 62. Mort de l'ierre 1;

67 Pierre Alexiowitz ii, czar, meurt de la petite vérole à l'age de 14 aus; son portrait, LXX, 427 Pienne, marinier, passe de l'île de Ré à la terre ferme a la nage, pour porter des nouvelles au Roi,

ses qualités, ses vices, sa barbarie,

PIETRE (Simon), procureur du roi de la ville, fait a l'assemblée générale qui se tient à l'hôtel-destille un grand discours tendant à supplier le Roi de revenir en sa bonné ville de Paris, XLVIII, 115. PIGFALLET (le sieur \ empéche

l'armée des princes confedérés d'en-trer dans Gien, en s'en rendant mattre, NX, 79. Pika, gentilhomme de Mont-Tékély, fait soulever tout le comté d'Oraux ; est livre au comte de Suys par la garnison d'Arva, et penda,

LIX, 39. Pieres Du ), secrétaire du Roi , se sauve de l'emeute de l'hôtel-deville en prononçant le mot d'ordre des seditieux, qu'il entend proférer à quelques-uns d'entre eux, XLVE 1 (3. Pilor (M. de) défait en Sologe L1. 63

PIMANTEL, habile joucur. Cequilui arrive à l'Arsenal, un jour de hal donné par M. de Sully, VII

PIMENTEL (Antoine) est envoyer l'Espagne en France pour pe la paix, et le mariage du Roi sur l'Infante, XXXVI, 251. Il inim pour que le pr. de Condé soit reals

danstoutes sescharges, 212. Br ne.) Voir aussi sur ces propertions le récit détaillé, XXXII. 448. — Ses paroles à Mazaria, se les espérances que celui-ci lui do d'une paix avanta geuse au roi Cab-lique, XLVI, 25. (Men. de Rec. — Il est envoyé en France pou rompre le mariage de la princ de Suvoia avac la Bei. Il al Val

Savoie avec le Roi, LI, -3. Von publiquement la Reine à Lyon, -5 Vient à Paris, où il voit servie ment Lyonne et Mazarin, -7. Coventions fuites entre eux pour k mariage du Roi, et pour la pas. 79. (Montglat.) Piquot, licutenant da grand pr-

raye vient de delivrer de la furer du peuple, L., 128.
PISANY (le marq. de), Sa difformité, son tour d'esprit; hon moté lui au sujet de **la marq. de Sabl**e, XXXIV, 152. l'ITRACHA, manderia siemois. 🕶

vôt, est tuể d'un coup d'arquebes

à la portière du carrosse du charce-lier, que le maréch. de La Meille-

treprend de secouer le joug du se-vernement du roi de Siem, 1. XVIV. 437. Il s'assure de la personne de Řoi , 438. Prend la qualité de grad mandarin, 439. Est reconnu roi & Siam; chasse les Français de Bacok, 410. PIZARRO (don Francisco).

voye de l'archiduc, vient a Pare avec plein pouvoir de conferer avec le parti de la Fronde, XLIV, 36; Perssis (le comte Du Vest toe a la prise d'Arnheim, LXV, 171 Pressis-Bellière (Le), goaver-

tières, rend cette place Léopoid , a condition a avec les bosocurs de la 67. Attaque la tour de et s'en rend maître; llon, d'Amponilles, 434. vanc, 425. Est tue des, 452. BELLIÈRE (mad. Du) est Monthrison en Forez, m linison avec Fooguet, Devient la cause de la a marq. de Créqui son (. (Mad. de Motteville.) os intimes avec le sur-Fouquet; intérêt qu'elle disgrèce, XLVIII, 257 den. de Conrert.) Besauçon (le) fait passer l'armée française par un rdes, L, 22. GUÉRÉGAUD (mad. Du , Chavigny l'emprisonne-. de Condé : caractère de MONNAY (le sieur Du, e avec M. de Paralelle d survenu entre MM & a Tremouille au sujet de la présennce aux Elets de XVII, 86 PRASELY Is married, .... avera, de Turio fait une re les Espagnolo en leur Baummere - tohel our les fapageras es botalle reserve I serve 455. La duit de Ta · Aure or or proof from 6. 5 report & France. Hearer is, trout to M Torono est everena me, ya land - la merere a ar Cha Millio Irlai e men a Bester a contrata de Want . Colon wood محملة ١٥ دم مراق وبر دوم 

son. Chagrin qui se unite à an viv-taire, 103. (Mits. de Messeulte) — Epoque de sa naissance; anclou-ncé de la maison de Cholseul, LVII, 121. Il est place comme enfant d'honneur auprès du Dauphin; se livre avec ardeur aux mathématiques; obtient à 14 uns un régiment d'infanterie; fait sa première cam-pagne en 1614 contre l'armée des princes révoltés, 122, les lois en duel avec l'abbé de family com tribue à la défuite des Anglese dans l'ile de Ré , est enveyé en linhe se il se distingue dans phonones affectes; est charge por Kubakun A ma res; cat come grey per resource or sur-ministen deligence coupons de disease princes de linder aux agroups auxe le grade de muréchui de cause diang de Milmania can decend pour conseil po comb Attachor 15 to want process of the first time of the lines of th 19's Paties I was manufact to 8 . man To See in day to brown I for some for the see in the se and in the second of the first tope or branch to any organic foregoing to the spring to the proposed sounds of the same to Proposed to Spring to the same Promote of Select of the con-transfer of the control of a foregoth your or to the con-transfer grown to the Maryon to be foregoned of the con-transfer account of the con-mits of account of the con-1 1-1/10 THE Transport to the to the Bases of the or of the A to EXIL -3 begans to the disappropriate transport to the control of the c



Sa visite à l'hôtel des Invalides, à Versailles, etc., 276; à Saint-Cyr, à la Sorbonne, 277. Son diner chez le duc d'Antin, 278. Il assiste à l'assemblée de l'Académie des sciences, et à celle des belles-lettres; gr lanterie qu'on lui fait à l'hôtel de

la Monnoie, 279. Sa munificence; il se rend à Spa, 280. Histoire de son afeul, LXXVII, 41. Comment Pierre i commença a regner, 46.11 detruit la milice des strelits, 17. Sedé-goûte de l'impératrice Eudoxie, 49; la répudie, et la fait enfermer, 50.

Ne peut se faire aimer d'Anne Moonsen, 51. Connoît Catherine d'Alfendeyl; histoire de cette princesse, 52. Il l'épouse, 55. Arrête la conspiration de son fils et de sa première femme Eudoxie, 57. Comment il en punit les auteurs et complices; sa conduite envers Moens, soupçonné d'être l'amant de l'Impératrice, 61; et envers un nommé Villebois, qui a usé de violence

ses qualités, ses vices, sa barbarie, 67.
PIERRE ALEXIOWITZ II, czar, meurt de la petite vérole à l'àge de 14 ans; son portrait, LXX, d'az.

envers elle, 62. Mort de l'ierre 1;

Pienne, marinier, passe de l'île de Ré à la terre ferme à la nage, pour porter des nouvelles au Roi,

pour porter de Santa XXIII, 347.

PIEIRE (Simon), procureur du roi de la ville, fait a l'assemblée générale qui se tient à l'hôtel-de-ville un grand discours tendant à supplier le Roi de revenir en sa bonne ville de Paris, XLVIII, 115.

PIGFALLET (le sieur ) empéche l'armée des princes confederés d'en-trer dans Gien, en s'en rendant maltre, XX, 79.
Pika, gentilhomme de Mont-Té-

kely, fait soulever tout le comté d'Oraux ; est livréau comte de Suys par la garnison d'Arva, et pendu, LIX, 30.

Pilles (Du ), secrétaire du Roi , se sauve de l'emeute de l'hôtel-deville en prononçant le mot d'ordre des séditieux, qu'il entend proférer 143. Pitor (M. de) défait en Solops les sabotiers révoltés, Ll., 63.

PINANTEL, habile joueur. Ce ci lui arrive à l'Arsenal, un jour é hal donné par M. de Sully. VI 331.

PINENTEL (Antoine) est envoyen

l'Espagne en France pour prepar la paix, et le mariage du Roi sur l'Infante, XXXVI, 241. Il inim pour que le pr. de Condé soit realité dans toutes ser de Condé soit realité dans toutes sescharges, 2/2. , Bra ne.) Voir aussi sur ces propes-tions le récit détaillé, XXXIX

448. — Ses paroles à Mazarin, m

les espérances que celui-ci lui dos d une paix avanta geuse au roi Cab-lique, XLVI, 24. (Mém. de Rec. — Il est envoyé en France pou rompre le mariage de la prise à Savoie avec le Roi, LI, -3. Van publiquement la Reine a Lyon, -3 Vient à Paris, où il voit servie-

ventions faites entre eux pour k mariage du Roi, et pour la pais. 79. (Montglat.) PiQcor, licutenant da grand pre-νδt, est tué d'un coup d'arquebase a la portière du carrosse du chase lier, que le marech. de La Meilleraye vient de delivrer de la forcer

ment Lyonne et Mazarin . .... Con

du peuple, L., 128.
PISANT (le marq. de). Sa difformite, son tour d'esprit; bon moter lui au sujet de la marq. de Sable, XXXIV, 152.

PITRACHA, mandarin siemois. 🗢 treprend de secouer le joug du go-vernement du roi de Siem, L VIIV. 437. Il s'assure de la personne de Roi , 438. Prend la qualité de grad

mandarin, 439. Est reconnu roi # Siam; chasse les Français de Bascok, Ho. Pizanno (don Francisco), es-voye de l'archiduc, vient a Pari

voye de l'arridduc. Viest la rave avec plein pouvoir de conferrante le parti de la Fronde, XLIV. 36; Plessis (le comte Du) est toe a la prise d'Arnheim, LAV, 17; Plessis-Bellikar (Le), gouver-

sentières, rend cette place se Léopold, à condition a avec les honneurs de la 67. Attaque la tour de, et s'en rend maître; illon, d'Ampouilles, \$24. ronne, \$25. Est tué de-2, \$52. Bellière (mad. Du) est Monthrison en Forez, as lisison avec Fouquet,

sa lisison avec Fouquet,
Devient la cause de la
la marq. de Créqui son
(. (Mad. de Motteville.)
tions intimes avec le surFouquet; intérêt qu'elle

diagràce, XLVIII, 257 fdm. de Conrart.) Βεσαπζοπ (le) fait passer l'armée française par un reles, L, 22.

Guénéaun (mad. Du) Chavigny l'emprisonne-: de Condé; caractère de :, XXXVIII, 457.

:, XXXVIII, 457.
MORRAY (le sieur Du)
a avec M. de Parabelle
id survenu entre MM. de
a rémouille au sujet du
la préséance aux Etats de
XVII, 86.

Prastin (le maréch. com-

overn. de Turin, fait une re les Espagnols, et leur up de monde, XXI, 406. Bassompierre. ) - Rehel sur les Espagnols, et bataille contre Turenne, his. (La duch. de Ne-Assiege et prend Roses, 4. S'empare de Piombino -Longone, §9. Prend Reat Turenne aux environs ace, 192. (Introd.) - Est everneur du duc d'An-VII, 333. Defait le marq. e, general espagnol, 401. avé les affaires en si maui'il n y a qu'une puissante puisse y porter remède, 381. Preserve la ville de XXIX, 73. Reprend Ro-le maréch. de Turense,

100. Chagrin qui se mêle à sa victoire, 102. (Mém. de Motteville.) — Epoque de sa naissance; ancienneté de la maison de Choiseul,

LVII, 121. Il est placé comme enfant d'honneur auprès du Dauphin; se livre avec ardeur aux mathemati-

ques; obtient à 14 ans un régiment d'infanterie; fait sa première campagne en 1614 contre l'armée des princes révoltés, 122. Se bat en duel avec l'abbé de Gondy; contribue à la défaite des Anglois dans l'île de Ré; est envoyé en Italie, où

l'île de Re; est envoyé en Italie, où il se distingue dans plusieurs affaires; est chargé par Richelieu d'une mission délicate auprès de divers princes d'Italie; est envoyé avec le

grade de maréchal de camp dans le Milanais; est donné pour conseil au comte d'Harcourt, 123. Est nommé gouvern. de Turin; est chargé d'arrêter le duc de Bouillon; est fait

licuten, général; obtient le gouvernement du comté de Toul; dirige les opérations militaires en Italie, 124. Refuse l'ambassade de Rome; va faire le siège de Roses, 125. Est fait maréchal de France; est envoyé en Italie, 126. Prend les villes de Piombino et de Porto-Longone; va tenir les Etats du Languedoc, où il

reprime des mouvemens séditieux; defait en Italie le marquis de Caracène, 127. Avance de ses propres deniers plus de 450,000 liv. pour soutenir l'armée qu'il ramène en Piemont, 128. Defait les Parisiens à Charenton; repousse l'archiduc Léopold jusqu'à la frontière; est

nommé gouvern. du duc d'Anjou; va en Guienne, où il signe un traité avec les mécontens; bat Turenne à Rethel, 129. Contribue au retour de Mazarin, 131. Est choisi pour soumettre Ste.-Menehould; comment il force la place à capituler, 132. Il donne tous ses soins à l'éducation de Monsieur, 133. Est chargé d'assid-

per la ville d'Orange, 134. Reçoit l'ordre du S.-Esprit; mot piquent de Ninon à cette occasion; il est désigné pour commander l'armée en Italie, 135. Est créé duc et pair; acSa visite à l'hôtel des Invalides, à Versailles, etc., 2,6; à Saint-Cyr, à la Sorbonne, 277. Son diner chez le duc d'Antin , 278. Il assiste à l'assemblée de l'Académie des sciences, et à celle des belles-lettres; galanterie qu'on lui fait à l'hôtel de

la Monnoie, 279. Sa munificence; il se rend à Spa., 280. Histoire de son aieul, LXXVII, \$\(\frac{1}{4}\). Comment Pierre remmença a regner, 46.11 de-truit la milice des strelitz, 47. Se de-goûte de l'imperatrice Eudovie, 49; la répudie, et la fait enfermer, Ne peut se faire aimer d'Anne Moou-51. Connoit Catherine d'Alsen .

fendeyl; histoire de cette princesse, 52. Il l'épouse, 55. Arrête la conspiration de son fils et de sa première femme Eudovie, 57. Comment il en punit les auteurs et complices; sa conduite envers Moens, soupçonné d'être l'amant de l'Impératrice, 61; et envers un nomme Villebois, qui a use de violence envers elle, 62. Mort de l'ierre 1;

67.
PIERRE ALEXIOWITZ II, czar, meurt de la petite vérole à l'age de 14 ans; son portrait, LXX, far.

ses qualités, ses vices, sa barbarie,

Pierri, marinier, passe de l'île de Ré à la terre ferme a la nage,

pour porter des nouvelles au Roi, XXIII, 347.

Pierre (Simon', procureur du roi de la ville, fait à l'assemblee générale qui se tient à l'hôtel-deville un grand discours tendant à supplier le Roi de revenir en sa bonné ville de Paris, XLVIII, 115.

PIGEALLET (le sieur 'empèche l'armée des princes confedérés d'en-trer dans Gien, en s'en rendant maltre, XX, 79.
Pika, gentilhomme de Mont-Té-

kely, fait soulever tout le comté d'Oraux ; est livre au comte de Suys par la garnison d'Arva, et pendu, LIX, 39.

Pilles ( Du ), secrétaire du Roi , se sauve de l'emeute de l'hôtel-deville en prononçant le mot d'ordre des séditieux, qu'il entend proférer à quelques-uns d'entre eux, XL ı (3. Pitor (M. de) défait en Sol les sabotiers révoltés , LI . 63

Pimantel, habile joueur. C lui arrive à l'Arsenal, un jou bal donné par M. de Sully,

331. PIMENTEL (Antoine) est envo

l'Espagne en France pour per la paix, et le mariage du Roi l'Infante, XXXVI, 241. Il i pour que le pr. de Conde soit n dans toutes sescharges, 2 ja. (1 ne.) Voir aussi sur ces pro tions le récit detaillé, XX 448. — Ses paroles à Mazaris

les esperances que celui-ci lui c d'une paix avantageuse au roiC lique, XLVI, 24. (Mém. de l — Il est envoye en France rompre le mariage de la prin Savoie avec le Roi, I.I. -3.

publiquement la Reine a Lyor Vient à Paris, où il voit ser ment Lyonne et Mazarin . .... ventions faites entre eux po-mariage du Roi, et pour la 1 ventions faites entre eux 79. (Montglat.) Ріосот, lieutenant du granc vôt, est tue d'un coup d'arque

à la portière du carrosse du cha lier, que le marech. de La Me raye vient de delivrer de la fi du peuple, L., 128. Pisant (le marq. de), Sa di

mite, son tour d'esprit, hon n lni au sujet de la marq. de S. XXXIV, 152.

Рітвасна, mandarin siamoù treprend de secouer le jong du vernement du **roi de Siam , Î.X**' 437. Il s'assure de la persona Řoi , 438. Prend la qualite de r mandarin, 439. Est reconnu r Siam; chasse les Français de cok, 440.

Pizanno (don Francisco). voye de l'archiduc, vient a avec plein pouvoir de conferer le parti de la Fronde, XLIV, PLESSIS (le counte Du \ est 1 la prise d'Arnheim, LAV, 17 PLESSIS-BELLIFRE ( Le ), 501

nentières, rend cette place uc Léopold, a condition ra avec les honneurs de la , 67. Attaque la tour de et s'en rend maître; ullon, d'Ampouilles, §24. ironne, 415. Est tue dees, 452. Brillienr (mad. Du) est Monthrison en Forez, · sa lisison avec Fouquet, Devient la cause de la lu marq de Créqui son 1. ( Wad. de Wottevelle.) itions intimes avec le sor-Fouquet; interet qu'elle i diagrace, XLVIII, 257 Mem. de Conrart.) -Braangon le; fait passer l'armee française par un ordes, L. 22. -Grénégaro (mad. Du) Chavigny l'emprisonner. de Conde , caractère de e, XXXVIII. (55. -Monxar - le sieur Du.) Je avec M. de Parabelle nd survenu entre MM, de La Tremouille au aujet du la preseance aux Etats de XVII, 86 -Paastas le maréch. comovern, de Turin, fait une tre les Espagnols, et leur sip de monde, XXI, job. e Baccompierre - Rethel sor les Espagnols, et · bataille contre Turenne, Stir La duch. de Ye-Assicae et prend Roses, S'empare de Piombino o-Longone, jo. Prend Re-mt Turenne aux environs lace, 192 Introd - Est ouverneur du duc d'Au-VII, 133 Defait le marq. ne, general espagnol, joi. Bordeaux, il ecrit a la cour suve les affaires en si maua il n.y. a qu'une puissante i puise y porter remede, 381. Preserve la ville de XXIX, -3. Reprend Re-le maréch. de Turenne,

toire, 102. (Mem. de Motteville.)
- Epoque de sa naissance; anciennete de la maison de Choiseul, LVII, 121. Il est place comme enfant d'honneur auprès du Dauphin ; se livre avec ardeur aux mathématiques; obtient à 14 ans un régiment d'infanterie ; fait sa première campagne en 1614 contre l'armée des princes révoltés, 122. Se bat en duel avec l'abbé de Gondy; contribue à la defaite des Auglais dans l'île de Re; est envoyé en Italie, où il se distingue dans plusicurs affaires; est charge par Richelieu d'une mission délicate auprès de divers princes d'Italie; est envoyé avec le grade de maréchal de camp dans le Milanais : est donné pour conseil au comte d'Harcourt, 123. Est nommé gouvern, de Turin ; est chargé d'arreter le duc de Bouillon; est fait lieuten, general; obtient le gouver-nement du comte de Toul; dirige les operations militaires en Italie, 124. Refuse l'ambassade de Rome; va faire le siège de Roses, 125. Est fait maréchal de France; est envoyé en Italie, 126. Prend les villes de Piombino et de Porto-Longone; va tenir les Etats du Languedoc, où il reprime des mouvenieus séditieux ; defait en Italie le marquis de Caracène, 127. Avance de ses propres deniers plus de \$50,000 liv. pour soutenir l'armée qu'il ramène en Piemont, 1 8. Defait les Parisiens a Charenton ; repousse l'archiduc Leopold jusqu'a la frontière , est nomme gouvern. du doc d'Anjou; va en Guienne, où il signe un traité avec les mecontens , lut Turenne à Rethel, 129 Contribue au retour de Mazarin, 131 Est choisi pour sou-mettre Ste.-Menehould; comment il force la place à capitoler, 132. Il donne tous ses soms à l'education de Monsieur, 133 Est charge d'auider la ville d'Orange, 134. Recolt ordre du S -Esprit , mot piqu de Ninon a cette occasion; il est designé pour commander l'armée en Italie, 135. Est créé duc et pair ; ac-



Sa visite à l'hôtel des Invalides, à Versailles, etc., 2-6; à Saint-Cyr, à la Sorbonne, 2-7. Son diner chez le duc d'Antin, 2-78. Il assiste à l'assemblée de l'Académie des sciences, et à celle des belles-lettres; ga-

ces, et a celle des belles-lettres; galanterie qu'on lui fait à l'hôtel de la Monnoie, 279. Sa munificence; il se rend à Spa. 280. Histoire de son ateul, LXXVII, 14. Comment Pierre i commença a réguer, 46. Il détruit la milice des strelitz, 17. Sedégoûte de l'impératrice Eudovie, 49; la répudie, et la fait enfermer, 50.

Ne peut se faire aimer d'Anne Moousen, 51. Connoît Catherine d'Alfendeyl; histoire de cette princesse, 52. Il l'épouse, 55. Arrête la conspiration de son fils et de sa première femme Eudovie, 57. Comment il en punit les auteurs et complices; sa conduite envers Moons, soupçonné d'être l'amant de l'Impératrice, 61; et envers un nommé Villehois, qui a usé de violence

ses qualités, ses vices, sa barbarie, 67.
PIERRE ALEXIOWITZ II, czar, meurt de la petite vérole à l'âge de 14 aus; son portrait, LXX, 22, PIERRE, marinier, passe de l'île

envers elle, 62. Mort de l'ierre 1;

PIERRE, marinier, passe de l'île de Ré à la terre ferme à la nage, pour porter des nouvelles au Roi, XVIII 24-

NXIII, 347.

PIETRE (Simon), procureur du roi de la ville, fait à l'assemblée générale qui se tient à l'hôtel-de-ville un grand discours tendant à supplier le Roi de revenir en sa bonné ville de Paris, XI.VIII, 115.

PIGFALLET (le sieur) empêche

PIGFALLET (le sieur) empéche l'armée des princesconfédérés d'entrer dans Gien, en s'en rendant maître, XX, 79. PIKA, gentilhomme de Mont-Té-

d'Oraux; est livréau comte de Suys par la garnison d'Arva, et pendu, LlX, 39.

PILLES (Du.), secrétaire du Roi, se sauve de l'emeute de l'hôtel-deville en prononçant le mot d'ordre des séditieux, qu'il entend proférer à quelques-uns d'entre eux, XLVIII 143. Pitor (M. de) défait en Sologs les sabotiers révoltés, Li, 63.

PIMANTEL, habile joueur. Ce qui lui arrive à l'Arsenal, un jour éhal donné par M. de Sully, VII.

331.
PIMENTEL (Antoine) est envoyemb
l'Espagne en France pour proper

l'Espagne en France pour proposer la paix, et le marlage du Roi son l'Infante, XXXVI, 251. Il insise pour que le pr. de Condé soit réalit

dans toutes sescharges, 2/2. (Bran

ne.) Voir aussi sur ces propositions le récit détaillé, XXXIX. 448. — Ses paroles à Mazzaria, sur les espérances que celui-ci lui dons d'une paix avantageuse au roi Catholique, XLVI, 24. (Mém. de Retz. — Il est envoyé en France pour

rompre le mariage de la prioc de Savoie avec le Roi, LI, 73. Voir publiquement la Reine à Lyon, 75 Vient à Paris, où il voit servitement Lyonne et Mazarin, 77. Conventions faites entre eux pour le mariage du Roi, et pour la paix, 79. (Montglat.)

vôt, est tué d'un coup d'arquebus à la portière du carrouse du chancelier, que le maréch. de La Meilleraye vient de délivrer de la fureur du peuple, L, 128. L'ISANY (le marq. de). Sa difformité, son tour d'esprit: bon mot de

Piocor, licutenant do grand pre-

Pisant (le marq. de). Sa difformité, son tour d'esprit; hon mot de lui au sujet de la marq. de Sable, XXXIV, 152.

Pitraccha, mandarin sismois, estreprend de secouer le joug du gosvernement du roi de Siam, LXXIV,

vernement du roide Siam, I.XIV, 43°, Il s'assure de la personne da Roi, 538. Prend la qualité de grad mandarin, 530. Est reconnu roi de Siam; chasse les Français de Bancok, 540. Pizanao (don Francisco), ravoyé de l'archiduc, vient à Paris

avec plein pouvoir de conferer avec le parti de la Fronde, XLIV, 36; Plessia (le comte Du ) est tue a la prise d'Arnheim, LXV, 17; Plessia-Bellière (Le), gouver-

Armentières, rend cette place tidue Léopold, a condition rtire avec les honneurs de la L. 67. Attaque la tour de et s'en rend maître; astillon, d'Ampouilles, 424. tvironne, 425. Est tue deaples , 45a. us-Brillier (mad. Du) est e a Montbrison en Forez, de sa liaison avec Fouquet, 3. Devient la cause de la e du marq de Créqui son , 144. Mad. de Mottevelle.) elations intimes avec le surart Fouquet; interet qu'elle i sa disgrace, XLVIII., 257 Mem. de Conrart.\ sis-Brasacoa le fait passer e a l'armee française par un e cordes, L, 22. sis-Grésiasco (mad. Du) d a Chavigny l'emprisonnea pr. de Conde , caractère de ame, XXXVIII, (15. sis-Morxat le sieur Du; node avec M. de Parabelle rrend survenu entre MM, de et La Fremouille au sujet du de la preseance aux Etats de 1e. XVII, 86 ais-l'agella le marci li com-, goavern, de Taria , fait une ontre les Espagnols, et leur neo ip de monde, XXI, job. de Bassampierre. - Re-Bethel sur les Espagnols, et une lataille contre l'urenne, V. 465 La duch de Ye-- Assuge et prend Roses, 🦚 🙀 S'empare de Piombino orto-Longone, jo Prend Ree place, 192 Introd - Est - gouverneur du duc d'An-XXVII, 133 Defait le marq icene, general espaguol, 401. e i l'arreleaux, il corita la cour trome les affaires en si manit quil n y a qui une puissante qui puisse y porter remede, VIII, 381 Preserve la ville de XXXIX, 73. Reprend Re-bot le marech de Turenne,

100. Chagrin qui se mêle à sa vietoire, 102. ( Mém. de Motteville.) - Epoque de sa naissance; ancienneté de la maison de Choiseul. LVII, 121. Il est place comme enfant d'honneur auprès du Dauphin; se livre avec ardeur aux math**émati**ques ; obtient a 14 ans un régiment d'infanterie ; fait sa première campagne en 1614 contre l'armée des princes révoltés, 121. Se bat en duel avec l'abbé de Gondy ; contribue à la defaite des Anglais dans l'île de Re : est envoye en Italie , où il se distingue dans plusieurs affai-res; est charge par Richelieu d'une mission délicate auprès de divers princes d'Italie ; est envoyé avec le grade de maréchal de camp d**ans le** Milanais : est donné pour c<mark>onseil au</mark> comte d'Harcourt, 123. Est nommé gouvern, de Turin ; est chargé d'arreter le duc de Bouillon; est fait lieuten, general; obțient le gouvernement du comte de Toul ; dirige les operations militaires en Italië, 124. Refuse l'ambassade de Rome; va faire le siege de Roses, 125. Est fait marechal de France; est envoyé en Italie, 126. Prend les villes de Piombino et de Porto-Longone; va tenir les Etats du Languedoc, où il reprime des mouvemens seditieux; defait en Italie le marquis de Caracène, 127. Avance de ses propres demers plus de \$50,000 lis, pour soutenir l'armée qu'il ramène en Piemout, 198. Defait les Parisiens a Charenton ; repousse l'archiduc Leopold jusqu'a la frontière ; **est** nomme gouvern, du duc d'Anjon; va en Guienne, où il signe un traité avec les mecontens , but Turenne à Rethel, 129 Contribue au retour de Mazarin , 131. Est choisi pour 2011mettre Ste.-Meuchoold , comment il force la place à capituler, 139. Il donne tous ses soins a l'education de Monsjeur, 133 Est charge d'amié. ger la ville d'Orange, 134. Reçolt l'ordre du S. Esprit, mot piquant de Ninon a cette occasion ; il est designé pour commander l'armée en Italie, 135. Est créé duc et pair ; neSa visite à l'hôtel des Invalides, à Versailles, etc., 276; à Saint-Cyr, à la Sorbonne, 277. Son diner chez le duc d'Antin, 278. Il assiste à l'assemblée de l'Académie dessciences, et à celle des belles-lettres; galanterie qu'on lui fait à l'hôtel de

la Monnoie, 279. Sa munificence; il se rend à Spa. 280. Histoire de son ateul, LXXVII, 44. Comment Pierre i commença a reguer, 46. Il detruit la milice des strelitz, 47. Sedegoûte de l'impératrice Eudovie, 49; la répudie, et la fait enfermer, 50.

Ne peut se faire aimer d'Anne Moonsen, 51. Connoît Catherine d'Alfendeyl; histoire de cette princesse, 52. Il l'épouse, 55. Arrête la conspiration de son fils et de sa première femme Eudoxie, 57. Comment il en punit les auteurs et complices; sa conduite envers Moens, soupçonné d'être l'amant de l'Impératrice, 61; et envers un nom-

envers elle, 62. Mort de l'ierre 1; ses qualités, ses vices, sa harbarie, 67.

PIFRRE ALEXIOWITZ 11, czar, meurt de la petite vérole à l'age de 14 ans; son portrait, LXX, 427.

PIERRE marinier, passe de l'île

me Villebois, qui a usé de violence

Pierre, marinier, passe de l'île de Ré à la terre ferme à la nage, pour porter des nouvelles au Roi, XXIII, 347.

XXIII, 347.
PIETRE (Simon), procureur du roi de la ville, fait à l'assemblée générale qui se tient à l'hôtel-deville un grand discours tendant à supplier le Roi de revenir en sa bonné ville de Paris, XLVIII, 115.

Pigeallet (le sieur) empéche l'armée des princes confedérés d'entrer dans Gien, en s'en rendant maltre, XX, 79. Pika, gentilhomme de Mont-Té-

Pixa, gentilhomme de Mont-Tékély, fait soulever tout le comté d'Oraux; est livréau comte de Suys par la garnison d'Arva, et pendu, L1X, 30.

LIX, 39.
PILLES (Du.), secrétaire du Roi, se sauve de l'emeute de l'hôtel-deville en prononçant le mot d'ordre des séditieux, qu'il entend proférer à quelques-uns d'entreeux, XLVIII 143. Pitor (M. de) défait en Sologe 1.1 63.

les sabotiers révoltés, LI, 63.
PIMANTEL, habile joueur. Ce et lui arrive à l'Arsenal, un jour de hal donné par M. de Sully, VII 331.

PINENTEL (Antoine) est envoyens
l'Espagne en France pour propuer
la paix, et le mariage du Roi aux
l'Infante, XXXVI, 251. Il insist
pour que le pr. de Condé soit rétail

ne.) Voir aussi sur ces propositions le récit détaillé, XXXIX. 448. — Ses paroles à Mazaria, su les espérances que celui-ci lui dons d'une paix avantageuse au roi Catholique, XLVI, 24. (Mém. de Rez. — Il est envoyé en France pour rompre le mariage de la princ. de

dans tontes sescharges, 2/2. Bria

Savoie avec le Roi, LI, 73. Voit publiquement la Reine à Lyon, 75 Vient à Paris, où il voit secrétement Lyonne et Mazarin, 77. Coventions fuites entre eux pour la mariage du Roi, et pour la paix. 79. (Montglat.)

Piotor, lieutenant du grand prevot, est tué d'un coup d'arquebase à la portière du carrosse du chaocelier, que le maréch. de La Meilleraye vient de délivrer de la fureur

du peuple, L., 128.
Pisany (le marq. de). Sa difformité, son tour d'esprit; hon mot de lui au sujet de la marq. de Sable, XXXIV, 152.
Pitragha, mandarin sismois, es-

treprend de secouer le joug du governement du roi de Siam, L.XXIV. 43-. Il s'assure de la personne de Roi., §38. Prend la qualité de grand mandarin, §49. Est reconnu roi de Siam; chaseles Français de Bascok, §40.

Pizanno (don Francisco), esvoyé de l'archiduc, vient à Paris

avec plein pouvoir de conferer avec le parti de la Fronde, XLIV. 38; Plessis (le comte Du ) est toé a la prise d'Arnheim, LXV, 17; Plessis-Bellière (Le), gouver-

mentières, rend cette place luc Léopold, a condition ra avec les honneurs de la , 67. Attaque la tour de tillon, d'Ampouilles, 424. ironne, 425. Est tué delex, 152. -BELLIÈRF (mad. Du) est Monthrison en Forez, r sa liaison avec Fouquet, Devient la cause de la du marq. de Créqui son 44. (Mud. de Motteville.) ations intimes avec le sor-Fouquet; intérêt qu'elle a diagrace, XLVIII, 257 Mem. de Conract.) -Braancon le, fait passer l'armee française par un ordes, L. 22. -Grivicaro (mad. Du) a Chavigny l'emprisonne ir. de Condé ; caractère de XXXVIII, 457. -Monver le sieur Du ) de avec M. de Parabelle ad survenu entre MM. de La Tremouille au sojet du la preseance aux Etats de XVII, 86 -Paastis de maréch, comouvero, de Turin, fait une tre les Espagnols, et leur oup de monde, XXI, 406. Bassampierre. — Rethel sur les Espagnols, et e bataille contre Turenne, \$65 La duch, de Ne-- Assiege et prend Roses, i a Sempare de Piombino o-Longone, 19. Prend Reat Turenne aux environs lace, 192 Introd — Est ouverneur du duc d'An-VIII, 333 Defait le marq. ne, general espagnol, joi. Bordeaux, il cerit a la cour ouve les affaires en si mauu il n.y. a qu'une puissante i puisse y porter remede, 1, 381. Preserve la ville de XXIX, 73. Reprend Re-le marech. de Turenne, designé pour commander l'armée en Italie, 135. Est créé duc et pair ; ne-

100. Chagrin qui se mêle à sa victoire, 102. (Mem. de Motteville.)
— Epoque de sa naissauce; ancien-neté de la maison de Choiseul, LVII, 121. Il est placé comme enfant d'honneur auprès du Dauphin; se livre avec ardeur aux mathematiques ; obtient à 14 ans un régiment d'infanterie : fait sa première campagne en 1614 contre l'armée des princes révoltes, 122. Se bat en duel avec l'abbé de Gondy; contribur à la defaite des Auglais dans l'île de Re; est envoyé en Italie, où il se distingue dans plusicurs affaires : est charge par Richelieu d'une mission délicate auprès de divers princes d'Italie; est envoye avec le grade de maréchal de camp dans le Milanais : est donné pour conseil au comte d'Harcourt, 123. Est nommé gouvern, de Turin ; est charge d'arrêter le duc de Bouillon; est fait lieuten, général; obtient le gouvernement du comté de Toul ; dirige les operations militaires en Italie, 124. Refuse l'ambassade de Rome; va faire le siège de Roses, 125. Est fait maréchal de France; est envoyé en Italie, 126. Prend les villes de Piombino et de Porto-Longone; va tenir les Etats du Languedoc, où il reprime des mouvemens seditieux; defait en Italie le marquis de Caracène, 127. Avance de ses propres deniers plus de 450,000 liv. pour soutenir l'armée qu'il ramène en Piemont, 198. Defait les Parisiens a Charenton ; repousse l'archiduc Leopold jusqu'a la frontière ; est nomme gouvern. du duc d'Anjon; va en Guienne, où il signe un traite avec les mecontens ; but Turenne à Rethel, 129. Contribue au retour de Mazarin, 131. Est choisi pour soumettre Ste.-Menchould; comment il force la place à capituler, 132. Il donne tous ses soins a l'education de Monsieur, 133. Est charge d'anié-ger la ville d'Orange, 134. Reçoit ordre du S -Esprit , mot piqu de Ninon a cette occasion; Il est

compagne Madame en Angleterre; va recevoir sur la frontière et épouser au nom de Monsieur la sille de l'électeur palatin; sa mort, 136. Il compose ses Memoires, qui ont été mis au net par Segrais, et revus par Gilbert de Choiseul, éveque de Comminges; quel en est le style; époque où ils ont été publiés, 137. Raisons qui portent à croire que le marech. ne les a pas rediges lui-même, 138. Caractère et talens du maréchal, 139. Saillie de Ninon à son égard, 140. Sa vie, écrite par Turpin, n'est qu'un panégyrique du maréchal, 141. (Notice.) — Illus-tration de la maison de Choiseul, 145. César de Choiseul, comte du Plessis - Praslin, est élevé comme enfant d'honneur auprès du fils de Henri iv ; est honoré de la bienveillance de ce prince; à 14 ans, il obtient un regiment d'infanterie; commence à servir le Roi dans la guerre des pr.nces; assiste aux siéges de S.-Jean-d'Angely, de Clérac, de Montauban et de Monheur; sert sous le comte de Soissons au siège de La Rochelle, 146. Comment il parvient, non sans un grand danger, a jeter des troupes dans l'île de Re, 147. Joie qu'en temoignent le Roi et Richelieu, 149. Il resousse les Anglais, et sauve les gardes que commande Beaumont, 151. Commande au fort Ste.-Marie, qu'il a fait construire ; assiste au siège de Privas et à celui de Montauhan; suit Richelieu en Italie; entre aux conseils, quoique mestre de camp, 152. Prévient le duc de Montmorency et le marq. d'Effiat de la marche des ennemis, 153. Sa conduite au combat de Veillane, 154. Il repousse les Espagnols dans Carignan, 157. Va a I von voir le Roi , qui etoit très-malade ; revient en Italie , 158. Le soin qu'il prend de son régiment pendant la peste en sauve la plus grande partie, 150. Il assiste a la conference qui a lieu pres de Casal entre les généraux ennemis, 160. Retourne auprès du Roi ; est chargé

par lui d'aller faire entendre au pre-

micr président et aux plus cu rables du parlement quel a cte à motif de S. M. en laissant la Bés mère à Compiègne avec partie à gardes, 162. Il reçoit de Richela des instructions à ce sujet : est les par ce ministre de la conduite qu'I a tenue en cette occasion, 163. Es envoyé à Briare pour recesoir le prince Thomas de Savoie; est esvoyé auprès du duc de Savoie s de tous les princes d'Italie, a quels il insinue de conseiller au la d'acheter Pignerol; parvieut a pr suader au duc de Mantone de se point entrer en neutralite avec le Espagnols, 165. Comment il suo la souveraineté de ce prince, 16, Comment il est traité à son retor par Richelieu; il refuse l'amband de Turin, puis se voit force de l'accepter, 167. Ses succès dans cens umbassade, 168. Il assiste au siez de Valence; reponsse les au avec beaucoup de résolution ; tros le moyen de faire passer le Tesis : l'armee du Roi, 169. Est loue per le maréchal de Créqui du socciqu'obtient cette armée sur les easemis ; le Roi lui en témoigne sa setisfaction; le cardinal l'en felicate aussi, 171. Il combat l'avis da duc de Savoie et celui du marechal de Crequi, et leur fait adopter son opinion sur la conduite à tenir enter les Espagnols, 172. A un cheval tes sous lui au combat de La Bope d'Arasse, 175. Est renvoyé por servir en Italie sous le cardinal de La Valette, 176. Se rend maître de retrauchemens des Espagnols qui asiegent le Chinche; mérite les elog-du cardinal de La Valette; contrbue a la reprise de Chivas, où il es legerement blesse, 177. Est charge de regler avec les Espagnols per qu'où doit aller l'esplanade de le citadelle de Turin du este de la ville, 178. Conclut un traite auc mad. de Savoie; est donne pour conseil au comte d'Harcourt, conmandant de l'armée d'Italie, 1-0

Empèche les Espagnols de surpres

dre Carmagnole, contribue au gais

hataille de La Route, 180. Atquatre fois les circonvallades Espagnols qui assiegent , et parvient à faire passage à re française, qui bat celle des nis, 181. Conseille d'assieger i ; investit la place, se loge le faubourg du Po; sa conpendant le siege, 182. Com-il empéche qu'il ne soit leve, Il y a son cheval tue; com-il defend sa circonvallation, Repousse trois fois le marq. de nès, 187. Traite de la paix en-duc de Savoie et les princes ice et Thomas, ses oucles; rele commandement de la ville urin, 188. Surprend, attaque t les Espagnols qui assiègent in, dirige le siege de Coni; rerdre d'arrêter le duc de Bouil-189 Reprime par sa fermete pulèvement dans l'armee; rela commission de lienten, ge-100. Fait le siege de Nicei-Paille : dirige celui de Tor-, 191 - Soumet cette place a issuice du Roi, 1921 - Est rapa la cour, comment il y est ; est nomme gouverneur du e de Toul, 193. Est renvoye alte pour assurer la posseasion ortone au Roi, 194. Preud la et la citadelle d'Ast; va au sede Tortone avec le pr. Tho-195. Pait le siège de Frino, force a capituler, 196 Attaque e-Sture, qui se read, 198. Tente entreprise sor Arone, assiege ia, 201 Force la ville a se reuattaque la citadelle, 203 . la it, est choisi pour ambassadeur sordin, a Rome, 104 Accepte mission a regret, pourquoi, Consent ensuite avec perne à faire le siège de Roses, sans r obtenu la charge de marechal rance, may bait ses disposicare da sage, contre temps, Te comte Du Plesse se sauve son adelsee sa resolution et sa 16 fortune, 215 Il ouvre une unde fors les tranchez s., 116 Re-

vaux du siège, 219. Comment il vaux du siege, 219. Comment it force la place à capituler, 226 et suiv. Sa belle conduite pendant ce siege, 220. Il visite la place; dans quel état il la trouve; va rendre graces de ses succès à Notre-Dame de Moutferrat ; honneurs qu'on lui rend partout sur son passage, 232. Il revient a Paris; reçoit le bâton de maréchal ; retourné achever la campagne en Italie, 233. Comment il est recu par le duc de Savoie, 234. Il rejoint le pr. Thomas après sa retraite aux frontières du Piemont et du Milanais, 235. Reçoit ordre de se porter par mer au siège d'Orbi-tello, 236. Forme avec le maréchal de La Meilleray e la résolution d'assieger Porto-Longone, 2/1. Tous deux opèrent leur descente , malgre les troupes espagnoles, a la vue de Piombino, 243. Le maréchal Du Plessis va moniller devant Porto-Longone, 244. Siege de cette place, 45. Elle se rend au Roi au hont de 19 jours, 248. Le marech. Du Plessis recoit ordre d'aller en Catalogne , 2(). Est envoye en Languedoc pour y tenir les États, 251 Punit la ville de Montpellier, 252. Y tient les États , sa conduite lui concilie les esprits de la province, 253. Il ob-tient des Etats l'argent demande par le Roi, 254. Il se rend a Turiu, 255. Y tombe dangercusement malade, ar rend a Génes, passe à Parme, 25t. Valau secours de Casal-Major, 258 Comment il arrive devant cette place, malgre les difficultes qui se presentent, 260, et sauve les troupes qui y sont renfermers, 263. Il propose et fait adopter au duc de Modène la resolution d'attaquer les retranchemens du marquis de Ca-racene ; importance et difficulte de cette entreprise, 266 Comment elle s'execute, 269 Le marquis de Ca-racène est oblige d'abandonner le combat, et de se jeter dans Cré-mone, le marech. Du Plessis y perd son second fils, qui y est tué, 273. Il propose d'assieger Pizzighitone 17. Il investit cette place avec le

sont victorienses, 35%. I e me-

Confiance que la Reine lui montre

duc de Modène, 279. Court risque d'être écrasé, 282. Vend sa vaisselle pour nourrir l'armée, 284. Entretient les troupes de Savoie dans de bonnes dispositions, 286. Lève le

PLES

bonnes dispositions, 286. Lève le siège, 287. Retourne dans le Piémont par l'État de Gènes, en quoi il est favorisé par le munitionnaire Falcombel, 288. Séjourne quelque

temps à Turin, et revient en France, 200. Va joindre la cour à S.-Germain, d'où il est envoye à S.-Denis pour commander une armée

Denis pour commander une armee destince a agir contre la capitale, 201. Est charge d'empécher l'arrivage des vivres dans cette ville; comment il s'acquitte de cette commision, 202. Il attaque les Parisiens postes a Charenton, 204. S'empare

du chateau de Brie-Comte-Robert, 295. Est envoye contre l'armée espagnole commandée par l'archiduc, 297. La deloge de Pont-a-Verd, 298. Est nommé gouverneur de Monsieur; sa conduite dans cette nouvelle fonction, 299. Il essaie inu-

tilement de détourner Mazarin de faire loger LL, MM, au Palais-Royal, 301. Est nomme pour aller apaiser les troubles de Bordeaux, 302. Sa conduite ferme et modéree dans cette mission, 304. Il se retire

dans cette mission, 304. Il se retire a Blaye, 307. Fait signer aux Bordelais un traité qui lui est envoye tout fait de Paris, 308. Est recudans Bordeaux avec beaucoup d'honneur, 309. Propose à Mazarin de faire ar-

rèter dans Bordeaux un agent d'Espagne, 310. Recoit le commandement de la principale armée, 312. Marche au serours de Guise, 314. Les ennemis en lèvent le siège : com-

Les ennemis en lévent le siège : comment le marechal se voit tire d'un grand embarras ; 318 et suiv. Il ne peut empécher ; malgre les soins qu'il se donne ; la ville de La Capelle de capituler ; 324. Cherche à garantir les places de la Meuse ; 325. Se place auprès de Reims ; 326.

Preserve Soissons, 327 Tourmente de mille manières les enuemis loges à Lismes, 330, Pourvoit à la sûrete des places de Laon, de La Lère, d. S. Quentin et de Guise, 334

enuemis loges mandement de la oit a la súrete escorte le Roi a so de La Fère, 38°, S'oppose da Guise 33 proposition agi v

Contrarié dans son dessein d'anquer les eunemis, il va reconsolar Rethel, 339. Marche au secours à Mouzon, qui se rend avant son a river, 340. Investit Rethel, 34

rivée, 3 (o. Investit Rethel, 30 Donne les ordres pour l'attage 3 (3. Va chercher M. de Tarens pour lui livrer combat, 3 (6. Ratal) de Rethel, 351. Les troupes du les

chal se rend a Paris pour consider LL. MM. sur le retour du cara nal, 358. On lui promet une plas de gouverneur de province, et es brevet de duc et pair, 359. La Estre lui communique l'envie qu'ele a de quitter Paris, et le consulta ce sujet; réponse du marechal. Ve

dans ses embarras , 362. Il reposse la proposition qu'on lui fait d'are ter le pr. de Condé , 363. Conseile à la Reine de ne point quitter l'a ris , et de ne rien changer a l'apprence des choses ordinaires . 30 Resiste à la proposition qu'on le fait de l'envoyer en Provence . 36 Recoit de la Reine la moitie du no

fait de l'envoyer en Provence, 169
Recoit de la Reine la moitie du produit de la vente des charges de la maion de Monsieur, 370. Expluyer à la Reine les raisons qui l'out decidé à refuser la mission en Provence, 371. S'oppose a ce que Bartet aille a Paris communiquer avec la cabale eunemie de Mazarin, 24 sujet du retour de ce ministre, 372 Insiste auprès de la Reine pour cretour, 373. Difficultes qu'il eposive à cet egard, 377. Le Roi va ses

vent manger chez lui, 3-8. Le morechal donne en cachette a S W les ordres à signer pour le retour d cardinal, et pour le rassemblement des troupes qui doivent le favorise 3-79. Il espère peu de la reconnomsauce du cardinal pour la fidelie qu'il n'a cesse de lui montrer, 3-8 Conseille a ce ministre de retourent a Paris aussitôt après qu'on aura recifie l'Anjou, 385. Resoit le con

mandement de la petite armer q escorte le Roi a son retour a Paris 187 - S'oppose dans le conseil a le proposition qui y est faite de f

Roi à Tours, après le ur arrive au marechal ourt, 391. Fait adopter i de continuer la marsur Paris, 302. Petite lu cardinal avec le maessis, a quelle occasion; · se termine, 303 et soiv. a meme fidelité au caron second départ, malie de parole de ce mi-Il conseille a L.L. M.M. sans delai sur Paris, et rentree, joa Comment ntree, 404. Le cardinal comble le marcelial de is ne remplit aucune de es envers lui , 406. Le roit ordre d'accompa-Ste Menchould, 107. ommandement du siedace, sur les instances fait le cardinal, 408, Lat il trouve le siege irrive, jog. Peines et ril y eprouve, 411 Il re a capituler, 413 Re-i Roi de signer la capi-lare a S. M., en predinal, que sil a accepindement de cette enete uniquement pour pogvoit bi en arriver (15-11 Cattache a bien nt de Monsieur, 116. est traite par le cardiaccompagne le Roi au my, fis. Let sonvent conseils du Roi, (19 e tous les matins au sa conduite a Legard m de Monsieur, (20. jeune eleve au siege de 13 Accompagne le de Dunkerque, (15 au voyage de Lyon ; ove a Marseille pour m de citadelle propoert a ce sujet i d'invesforce cette place a se Fait connoître au carat republic a win man-. is Lat fait cordon bleu; est choisi pour aller commander l'armée destinée à marcher contre Rome, \$31. Assiste au parle-ment, où le Roi nomme 14 nonveaux ducs et pairs; etonnement du Roi a cette occasion, 332. Plaintes du maréchal aux ministres, sur l'oubli qu'on a fait de lui, 433. Il est enfin cree duc et pair, 436. Remercie le Roi de cette faveur, 137. Est chargé par Monsieur d'aller faire ses complimens au Roi sur la mort de la Reine mère, et de lui donner de nouvelles assurances, de sa fidélité , 438. Suit Madame en Angleterre ; accueil honorable que lui fait S. M. Britannique, il est envoyé par Monsieur pour recevoir en son nom sur la frontière la fille de l'électeur palatin, 439. Pourquoi le marechal, dans un age avance, reste a la cour auprès du Roi, 440. Lloge de Louis xiv, 441. Mem. de Du Plessus-Prastin.

Porrateo don Louis estelu, par le vice-roi et le conseil collateral, chef du corps d'armee de la noblesse napolitaine, avantages que cette election donne a l'armee, LV, 451. Il conduit le duc de Guise prisonnier dans Capone, LVI, 167. Traitement honorable qu'il lui fait, 168.

Pory le sieur de , fait un festin solennel dans le corps-de-garde de la porte S.-Martin, et donne a toute la compagnie le ruban blanc, XLVIII, 365

Pontovac de cardinal de est exile, et mene en Flandre dans son abbaye d'Anchin, LXX, 27 Rentre enfaveur, 196 For Part, Huzelles

Porodsy. Description de ce pays; son gouvernement, LVIII., 420 et suiv. Divertiss mens, habiltemens, parare et moors des Polonais, 425. Historique des rois de Pologne jusqu'a la mort d'Uladislav IV. 428 et suiv.

Postassos, fauteur de la révolte des sabotiers de Sologne, a la tête tranchée, 1.1, 63

Pourt st., gentille de Madame, princesse de Piemont, est assassine par les gens du cardinal de Suvoie,

POMP 500

details à ce sujet, XXIV, 408. Il est arrête de nouveau, et conduit à

Ivrée, d'où on le fait passer en Sa-voie, XXV, 264. Pommeneule (la présidente de), amie du card, de Retz, engage pour son service ses bijoux et ses pierre-

ries, XLVII . 264. Pour anoua (la marquise de), sentant qu'elle ne se soutiendroit pas long-temps auprès du Roi comme maltresse, se decide a se faire ministre: comment elle en acquiert l'autorité, LXXVII, 112. Enchantée de se voir recherchée par 1 Imperatrice, elle la regarde comme une amie, dout elle veut servir les projets, 113. Fait adopter ses idees

au Roi, 114. Conferences entre cette dame, le comte de Bernis et le comte de Staremberg, qui expose avec franchise toutes les pretentions et les propositions de la cour de Vienne, 115. Plan adopte dans cette conference, et discute ensuite dans un comité, 116. Répugnance de cette dame pour le marech, de Richelieu, 134. Elle s'oppose a la paix que propose le comte de Bernis; se refroidit our lui, 153. Fait entrer au conseil Berryer, qui devient ensuite garde des sceaux, grossierete de ce person-

nage . 156. Powranous 'le marq. de), complice du pr. Cellamare, est mis a la Bastille, LXXVI, 341.

Powrovas , fils d'Arnauld d'An-

dilly, est exile a Verdun pendant

l'affaire du surintendant Fouquet, avec lequel il entretenoit des relations mysteriouses au nom des chefde Port-Royal, de retour à Paris, il est presente a la Reine mère, devant laquelle il n'ose desavouer des sentimens contraires à son parti, XXXIII, (6): Il est nomme ministre du Roi, 200 Est disgracie; pour-quoi, 201, Rentre dans les bonnes grâces du Roi, fait avertir secretement son oncle du danger qui le menace en Hollande, 257 Est relegue a Verdan, país nomine ambas-

sideur en Stêde, XXXIV, 318 Bemplier M. de Lyonne dans sa

PONT

charge de ministre d'Etat. 33 coarge de inimare à Etat. 55 tre honorable que lui cerst 1 cette ocussion, 336. Il inclir la paix avec la Hollande, 34 Poss (M. de.), lieut, gene surpris et battu a Calamoche

ragon, LXVI, 87. Poss mad. de , amie de s Longueville, demande et ob

tabouret; portrait et caraci cette dame, XXXVIII. 36 devient la cause de tous les dresqui arrivent a la cour, 3 mariage avec le duc de Ric medite depuis long-temps p fait le desespoir de la duchés

guillon, 421. Poss madem de . simee de Guise, vit sous les ordn prince dans un convent irre elle rève a devenir reis e de XXXVII. 307 Song la se c en attendant que ses esperi réalisent, 311. Est foire : pi de la Reine, a entrer au com

Filles Ste.-Marie, 312. En se les malheurs arrives au duc. se : lai devient infid-le , est suivie par lui pour vol ; se s Flandre, 348. POSTCHAFTFAIN Paul Phe

de Illustration de sa famil, que de sa naissance, XVI, 3c education ; le ministre **Viller** unct au nombre de 🕶 🕶 🕶 est nomme secretaire des co demens de Marie de Medie demens de Marie de .... secretaire d'État, 342-11 rest mariences, 343-Est de plusicurs missions aup primes mecentens; assiste a

ferences de Loudan, prenc coup de part au trate sign Marie de Medicis apres sa 1 Blois: comprime les protesta Epoque de 🛥 mort. 🥧 m ses cutans; idee des Mensoir a laisses, 365 Hs se lust par l'exactitude et l'impai renferment des details inte et curioux sur les pretenti grands, et sur l'état de den où on laisse Louis x : , 266 tis de l'auteur, 39- Date c

PONT s Mémoires, 398. (Noest envoyé vers le pr. de ar le presser d'accompa-MM. dans leur voyage e, entrepris pour hater acment du mariage de la Espagne, XVII, 87. II près du prince; réponse pporte, 88. (Mem. de ein.) — Son caractère; e, LXIII, 306. (Choisy.)

ATEAU l'abhé de), neveu

I de Richelieu, s'attache

stes, auxquels il rend de vices, XXXIII, 106. Il elation du pretendu misur madem. Perrier, et i mère Angelique le titre de la sainte epine, 135. voyage secret a Rome; ert, et reçoit ordre de se i. Sa mort ; tumulte à ses ; le parti veut en faire un

-Ci. (affaire du) entre du Roi et celles de la Reioms deceux qui y furent its prisonniers ou tues, et suiv. COURLAY, DOVER du Carichelieu, et général des gne sur les Espagnols une

vale livree devant Génes, , le chevalier de , est foit par les Tures, son caracquels services il obtient

XXXII. f26 et suiv. singulière qui le met dans indre a son tour la liberté en maltre, 429. Il meurt sure reçue dans un duel,

Lanis de Sa naissance; mme cadet dans le regipardes d Henri iv ; devient

de rot de Nogent-sur-XXI, 179 Suit Éouls xm le Montauban, est charge er le regiment des gardes, prendre des renseigne-La Bochelle, 180 Refuse lans les gardes du cardinal lieu ; se distingue au pas-

commissaire général des Suisses; fait prisonnier le duc de Féria à la bataille d'Avein; est dépouillé de tous ses emplois, et reçoit défense

de sortir de Paris, 182. Devient le guide du fils du maréch. de Vitry ; est fait prisonnier de guerre, et co duit en Allemagne ; est chargé d'une mission en Provence; événe-

ment qui le fait décider à se retirer du monde, 183. Sa vie dans la solitude de Port-Royal, 184. Des ordres supérieurs le forcent à venir s'établir a Paris, où il meurt, 185. Ses Mémoires deviennent une affaire de

parti; pourquoi, 187. Quelle im-portance MM. de Port-Royal attachent à prouver l'authenticité de ces Mémoires, 191. Editions di-verses; quelle est la meilleure, 192.

La vie de Pontis n'a été qu'un enchainement continuel de biens et de maux, de prosperités et de disgrà-ces, 194. Il n'a cu aucune part dans la publication de ses Memoires, 195. En quoi ils penvent être utiles, 196; en quoi ils sont veritables, 199; en quoi ils peuvent être defectueux, 201. Ce qui tend à en établir la fi

delité, 202. Pourquoi on a supprimé dans l'édition de 1715 tout ce qui concerne les prédictions astrologiques, 207. (Notice.) — Pontis sert un an dans le régiment de Bonne; prend la résolution de s'en aller à Paris, 213 Dans quel équipage il part; il reçoit une lettre de recommandation de M. de Lesdiguières our M. de Créqui, 214. Entre dans le régiment des gardes par la pro-tection de M. de Crillon; ce qui lui arrive a Melun etant à la chasse,

215. Il refuse avec fermeté de tirer sur un de ses amis, condamné à mort pour s'être hattu en duel, 218. Est mene en prison, puis delivré, 219. Commission singulière dont il est charge pour le service du Roi; comment il la remplit, 220. Il reçuit, a la recommandation de M. de Belingan, une pension annuelle de cent écus, 224. Umge qu'il en fait, 225. Il est arrêté pour s'être

battu en duel avec plusieurs de ses camarades, 226. Comment il échappe à la justice, 227. Il passe en Hol-lande; est arrêté, et traité comme déserteur, 228. Comment il échape au danger qui le menace, 229. Prédictions à ce sujet, 230. Il revient en France, 232. Obtient sa grâce par le moyen de M. de Crillon; rentre dans le régiment des gardes,

236. Passe en Savoie avec un de sea amis, 237. Y fait la guerre pour lui et sa troupe, avant de la faire pour le duc de Savoie, 238. Est force de se retirer sur les confins de la Bresse, 239. Dresse une embuscade à M. de S.-Chaumont, 210. Se prépare à retourner en France, afi. Revient à Paris ; sert de nonveau dans le régiment des gardes, 2/2. Comment il se rend maître du chateau de Savigny pour M. de Créqui, 2/3. Y son-tient un siège, 247. Moyen qu'il em-ploie pour sortir du château, 249. Il se retire a Paris chez M. de Crequi, 250. Obticut sa liberté par l'entre mise de celle même contre laquelle il a combattu, 252. Devient enseigne de la compagnie de M. de Boulogne. 253. Danger qu'il court; combat qu'il soutient contre une troupe de voleurs dans la forêt de Beaumont, 254. Il est fait lieutenant, 259. Il sauve du pillage et de l'incendie le château de Bonnecourt, 260. Il acquiert la

gent, dont il est lieutenant de roi , 261. Mesures qu'il prend pour se rendre maître d'un nomme Aurillot, du parti des princes, et incendiaire, 26). Il refuse a la noblesse du pays de le delivrer movennant rançon, 265. Il le fait condamner à Chaumont, puis conduire a Paris, en trompant la noblesse, qui l'attend aur le chemin pour l'enlever, 266. Par sa prudence et sa fermete, il vide 17 querelles sans être obligé de tirer l'epée, 467. Exemple de sa moderation et de sa fermete envers le baron de Clermont, qui, d'ennemi qu'il ctoit, devient son ami, 268-11 soutient avec avantage on combat contre le card, de Guise près de Se-

confiance de toute la ville de No-

cardinal envers lui, 279. Commesti sontient les droits du Roi contre le marq. de La Force, 281. Il recuit ta recompense le gouvernement de la tour d'Oleron, 282. Assiste au sez de S.-Jean-d'Angely; danger qu'

y court , 184. Est charge , au ses de Montauban, de reconnoise k

faubourg Dumoutier, 287. Reposs

avec 50 hommes un corps de garde avancé, entreprise périlleuse, por l'exécution de laquelle il recoit de grands éloges de M. de Schomber: 200. Commencement de son amite avec M. Zamet, 291. Ses regreted n'avoir pu témoigner sa reconsois sance à M. du Maine en allant a sa secours, 292. Moyen ingenieus pe lequel il découvre une contre min. 291. Il est blesse d'un éclat de ge-nade, 295. Danger qu'il court d'etbrûle, 296. Il fait des pots-efes

au moyen desquels l'armee du Roi

emporte d'assaut une demi-lore 207. Danger qu'il court de l'ecle

d'une grenade, 200. Il delivre M

Zamet, fait prisonnier, 300. Es

nomme son lieutenant, 301. Son repect et sou attache<del>me</del>nt pour la 302. Il reçoit un brevet de capitaine, 303. Est nommé premier lieute-nant des armées du Roi , sur la demande du connetable de Luyne. 307. Affaire d'honneur qui pen-le brouiller avec tout son regiment 300. Il est chargé par Schomle. de reconnoltre une brêche faite a li place de Montauban, 311. Dangr qu'il court dans cette reconneisse ce, 319. Eloges qu'il recoit du le 315. Il est charge du gouvernement de la place de Montech, 314, W-

ce qu'il a fait envers lui, 328, Ob tient une justice complète du du 33). Il 🤐 rend maître d'une deno lane an siege de Tonneins, et tat prisonnier M. de Montpoullan. 335. Est frappe d'un grand coup de

sures qu'il prend pour la defead-

Bastillat , 320. Il se rend aupres d duc d'Epernon, pour se justifier 🖟

sa conduite ferme et genereus». vers le major de la place, nome-

attaque d'un bastion, 336. un brevet de lieutenant de ses garse; danger qu'il court de a vie, 3 to 11 est transporte use, 3 th. Y est dangereumalade, 3/4. Ses regrets de de M. Zamet, qui quitte ment pour rester auprès du 5. Accueil que lui fait M. court, successeur de M. Zaj6. Il se lie d'amitié avec S.-Preul , 347. Il sauve ar d'une demoiselle au siège repelisse, 349. Moyen sinout il se sert pour la cacher, est appele auprès du Roi , oue de cette action , et lui d'envoyer chez le père de la lle , pour la remettre entre 18, 35). Il la lui remet, 352. erir a ses pieds le sieur de aure son ami, a la prise de eres, 355. Comment il se taltre d'un bourg voisin de 357. Hase cette place, sur re cérit de M. d'Angoulème, omment cet ordre bij devient suite très-utile, 359. Il est de reconnoître une tranchee itpellier, ce qu'il evecute a sfaction de M. de Schom-4i3. Repunsse les assieges des de l'armee du Roi, 167, Son our à la nouvelle de la mort Zamet; il assiste a ses der nomens; reproches qu'il en Big II est blesse en deux te a l'attaque d'one demi-359. Se voyant menace de la il vent resigner sa charge a un comme de ses amis, 3-3. Re bstracment de se laisser conjambe, 355. Est goert par un gion de campagne, 3-8. Rena necours pecuntaires de M bomberg, 359 Sa douleur de rt de M. Zamet, 381, Il est e d'aller dans les Cesennes rer des dispositions des ha-1, 185 Hest envise a Paris. mte aventure qui lui arrive en in, 383 Il se presente chez le accueil qual y recont, 387 Il a conseil on rapport sur l'etat evennes, 3% Begoit du Roi

des, et la charge d'y retablir la discipline, 388. Devient l'ami et le mediateur de MM. de Saligny, 389. Prie le duc d'Epernon de lui mettre le hausse-col, 390. Passe et repasse devant le Roi à la tête de sa nouvelle compagnie, 391. Demande au Roi un mémoire par écrit des ordres que S. M. veut qu'il exécute, dres que S. M. veut qu'il execute, 393. Embarras où il se trouve pour les exécuter. 304. Comment il y parvient, 345. Il fait rentrer dans le devoir un des gardes, nommé Dubuisson, 300. Se voit forcé de se battre avec lui huit mois après; le blesse; est lui-même blessé, 403. S'attire la colère du Roi, 504. Se justific auprès de lui, 406. Obtient sa grace, et la vie pour Dubuisson, qui se retire en Hollande peudant qu'on lui fait son procès, 409. Il obtient pour ce dernier, au hout d'un an, une lieutenance dans le regiment de Normandie, et le presente au Roi, 412. Comment il corrige et ramène au devoir un autre gentilhomme, 415. Il est chargé par le Roi d'aller arrêter sur le chemiu de l'ontainchleau les domestiques du marechal d'Ornano, (22. Ce qui lui arrive dans cette occasion, 123. Le Roi se declare ouvertement pour lui contre les capitaines du régiment, (15. Il est envoyé par le Roi au Fort-Louis auprès de M. Arnauld, pour connoître l'état de ce fort, \$26. S'y rend secrètement, et y wrt en qualite de volontaire. 128. Retablit la bonne intelligence entre M. Arnauld et un capit<mark>aine ,</mark> (a). Revient auprès du Roi , **a**nquel il rend compte de tout ce qu'il a vu et appris, 433. Sea entretiens journaliers avec S. M. excitent la jalousie du sergent-major du régiment des gardes, [1] Son procès avec un partisan, [15] Moyen ingénicas dont il se sert pour hu**milier** Lorgueil dun erzent. (37. Comment il detrompe le sorintendant des finances a j jouet oblige un de ses juges a se recuser, 414. Il par sient culia à faire payer le partison

contre lequel il plaidoit, 446. Est chargé d'aller a Vitry arrêter MM. de Bouteville et des Chapelles, 447. Est envoyé par le Roi pour recon-noître un fort avancé de La Ro-chelle, XXXII, 3. Dangers qu'il court dans cette reconnoissance, Il est charge de faire couler des

troupes dans la place par un aque-duc, 6. Reconnoît l'impossibilité du projet, 7. Son entretien avec le père Joseph, qui tente inutilement de l'engager au service de Richelieu, 10. Il encourt un moment la disgrace du Roi à l'occasion de la vente

de la charge de capitaine de sa comngnie, à laquelle il pretendoit, 18. opagnie, a laquelle la president du Roi 4,000 liv. de recompense, 21. Faute qu'il commet au-près du surintendant, 22. Eloge que fait le Roi de sa conduite, pour avoir arrêté l'effet des brûlots ennemis, 24. Grand différend avec M. de Canaples, son mestre de camp, 25. Détails à ce sujet, 26. Il se justifie devant le Roi , 45. Est nonmé capitaine d'une galiote pour aller reconnoltre les ennemis, 55. Avertit le Roi que la flotte glaise se dispose a attaquer la digue de La Rochelle, 56. Présente au Roi une proue de yaisseau ennemi,

50. Obtient sa grâce du Roi, à la sollicitation de M. de Bassompierre, 61. Se réconcilie avec M. de Canaples, 62. Pourquoi il s'attire le ressentiment du card, de Richelieu, 65. Il est rétabli dans sa charge; toutes les procedures faites contre lui sont lacerées, 66. Tombe ma-lade, et manque d'être empoison-

né, 67; et de perdre une jambe d'un coup de canon , 73. Est chargé de faire couler dans l'île de Ré des vivres et des provisions : dangers auxquels il echappe miraculeusement, 74. Est nomme pour commander

une partie des troupes qui entrent dans La Rochelle après la capitulation, 77. Differend avec un Rochellois qui peuse lui devenir funeste, 78. Il recoit des armes en present du fameux Guiton, maire de La

Rochelle, 8) Est envoyé en Dau-

phiné, en Savoie et en Pie pour reconnoître tous les ches

PONT'

par où l'on peut faire passer de troupes au-delà des monts, No. Masque d'être assassine à Paris p une méprise, 90. Sauve la vie se maître d'hôtel du duc de Lorraise.

93. Suit le Roi en Italie; obtient de S. M. double logement pour sa conpagnie, 95. Soins qu'il prend pour y maintenir la discipline, 96. Il demande et obtient du Roi une faver pour une de ses parentes, 97. Cuadaite injuste du mari de cette parent

envers lui, 98. Comment il s'efforce de la réparer, 100. Pontis va passer quelques jours dans sa terre, où il outient avec 12 de ses amis un cor bat contre un aigle, 101. Obtient du Roi que les habitans du village de l'ontis soient regardes comme dependans de la Provence, et que les affaires concernant le seigneur soiest

toutes renvoyées au conseil, 103.5s galanterie envers le comte de Sou sons, 108. Il obtient du Roi l'asbaine d'une lingère espagnole, morte sans avoir été naturalisée française. 110. Détails à ce sujet, 111. A qui se réduit cette aubaine, 114. Aven ture plaisante qui lui arrive au Louvre ; danger qu'y court le duc d'Or-leans, 116. Il est charge de faire

travailler aux fortifications de l'ignerol, 124. Assiste M. de Canaples dans ses derniers momens, 125. Est blessé au siège du fort de Montmelian, 126. Comment il approvisimate l'armee, 128. Par quelle rase il la sauve, 133. Il est charge de garder le maréch, de Marillac, arrête par ordre du Roi , 155. Est temoin de s

emportemens, et de l'agitation de son esprit, 158. Se voit oblige par le Roi d'aller garder le marchal pendant qu'on le juge a Ruel, 161 Obtient d'être decharge de cette garde lorsque le marechal est condamne à mort, 162. Assiste a la

bataille de Castelnaudary : details sur cette bataille, et sur la cundoir qu'v tient M. de Montmorency, 106 M.M. de St.-Preuil et de Pontis re lèvent le duc , et le font conduire a :

le Schomberg, 170. M. de porter au Roi la nouvelle toire de son armée, 171. dre du Roi d'aller à Tourieuse tempète qui l'assailoute de Narbonne, 173. Il i au siège de Nancy, 188. é de garder le duc de Lordant le sejour qu'il fait à 191. Entretien curieux se lui pendant la nuit, 192. I compte au Roi, qui s'en 96. Est nomme commisral des Suisses, 200 Vend · de lieutenant, 2011 Ne mir la quittance de finan-Roi lui a promise, 202, possession de sa nouvelle irête le serment, 203. Préque le Roi lui accorde, 204. it de sa charge au bout de mois, et encourt pour cela ce du Roi, 205. Obtient ie d'accompagner le maré-rese en Hollande, 210. Est aller reconnoltre l'armée et les debors de la ville de 111. Remplit la charge de e bataille a la bataille d'Ai. Y ramasse la canne du iomas, et fait prisonnier le Feria, 214 Recoit de lui it, 215. Est envoye auprès Drange, 216 Son differend le La Mothe-Houdancourt ju ils montent tous deux a un bastion de la ville de t, 218 Comment se termirend , 230. Il entre le preclaville, dont il fait rometc. 221 Defend en vain int de religieuses dont la a ete confice , est desarme, le se retirer, 199 Pillage, assacre dans la ville par les is, and Illublige Lofficier requi la maltraite a lui desardon, et a lus rendre son nlaudner, sai Arrêteaver m l'armer espagnole, et fasi la retraite de l'armee fran-Sauve deux generaux qui. ide, se sint exposes sur le

retranchement, 238. Est

d'Arsec d'aller forcer le château d'Arsect, il s'en rend maître, et rafralchit l'armée des provisions qu'il y trouve, 230. Grand différend avec le marq. de S....; fermeté de M. de Pontis, 231. Il quitte le château d'Arsect anne qu'ille par le château d'Arsect anne qu'ille par le château avec le marq. d'Arscot sans en tirer aucun profit pour lui, 234. Force, avec 400 mous-quetaires, un corps de cavalerie ennemie à se retirer, et à le laisser rejoindre le camp, 236. Sa généroité envers un gentilhomme mal récom-pensée, 237. Comment il retrouve son cheval, et rend a son maître celui qu'il a cru le sien, 238. Il gagne l'amitié et la bienveillance du pr. d'Orange, qui veut en vain l'eng ger a son service, 241. La bonte de ce prince envers lui excite l'envie de plusieurs, 243. Il reçoit de la part des Fitats un grand chariot a six chevaux, et un bateau, pour tout le temps que l'armée demeurera devant le fort de Schench, 244. Passe l'hiver a La Haye auprès du pr. d'O range, 245. Reçoit ordre de revenir en France; pourquoi il ne peut y retourner, et perd la charge que le Roi lui destine, 246. Temoignages de satisfaction que lui donne le pr. d'Orange lorsqu'il prend congé de lui, 2/7. Il se rend à La Fère avec son regiment, comment il évite d'être envoye au Catelet, dont les Espagnols se rendent bientôt maltres, 25q. Comment il met son regi-ment a l'abri du canon de l'ennemi, 250. Est appelé à Chantilly auprès du Roi , 251. Est envoye en grande diligence a Abbeville pour y porter de l'argent, et seconrir la ville avant qu'elle soit assiegee par les enn**emis,** 253. Essaie inutilement d'être médiateur d'une querelle entre M. de Mire et M. de P..., 255. Lait porter chez lui M. de Mire, blessé en duel , lui donne tous ses soins ; lui pardonne de lui avoir fait perdre la charge de capitaine des g<mark>ardes, 256.</mark> Il vient rendre compte au **Roi de la** gamison d'Abbeville, 👸 Plaisante aventure qui lui arrive chez le Roi an sujet du duc d'Angoulème, 260

Approuve l'expédient que lui pro-

Roi, 347. Il se rend chez M de Noyers de la part du cardinal, so

PONT

posent les officiers de la gabelle pour faire cesser les brouilleries qui existent entre eux et la garnison, 262. Est admis dans le conseil de l'intendant de justice, 263. Est fait prisonnier de guerre près de Cateau-Cambresis, et mené à Cambray ; le Roi envoie payer sa rançon, 265. Comment il évite d'être tué au siège de La Capelle, 267; et découvre que les Suisses veulent se soulever contre le Roi, 273; ce qui l'empêche d'aller au siège de Thionville avec M. de Feuquières, 276. Il entre dans Maubenge avec quatre régimens, en se faisant jour à travers l'armée en-nemie, 278. Est blessé au siège d'Yvoy; est chargé de faire raser Mouzon, 279. Se fait mener à Scdan pour se faire guérir ; refuse l'argent que lui envoie M. de Soissofts; retourne à Paris, 280. As-siste au siège d'Arras, 281. Evite, par la vitesse de son cheval, d'être coupé par les ennemis, 289. Perd pendant ce siège diverses choses. 281. Dispute avec M. Du Plessis-Bellière, apaisée par les généraux, 287. Il fait d'inutiles soumissions auprés de l'évêque d'Auxerre, dont il a encouru la haine, 289. Se voit tout-à-coup dépouillé de tout, par l'autorité du card. de Richelieu, 197. Le Roi n'ose le voir publiquement; il lui fait toucher 500 écus, 208. M. de Pontisest détourné d'un duel par un père feuillant, 300. Perd et retronve un beau cheval qu'il aprèté , 3 15. Sa liaison avec M. de S.-Preuil, gouvern, d'Arras; en quoi il blâme et excuse la conduite de ce gouverneur, 316. Le marechal de Brezé le mêne a Ruel, dans l'espoir de le réconcilier avec Richelieu, 334. M. de Poutis refuse de s'engager dans le pro-jet de Cinq-Mars, 336. Ecrit à ce sujet une lettre pleine d'invectives

contre le cardinal a un de ses intimes amis , 33+. Refuse de suivre le Roi a Perpignau, et pourquoi, 338, Il est appele chez le cardinal, 34+

Conference singuliere qu'il a avec

Lii 344 Autre conference avec le

entretien avec lui, 3 8. Reconser et avoue la lettre qu'il a écrite contre le cardinal, 350. Est condis chez S. Em. par MM. de Breze e de La Meilleraye, 352 Comment 4 recoit les offres du cardinal, 353. Il fait part au Roi de ce qui s'est pasé entre M. des Noyers, le cardinal et lui ; est rétabli en cour, 354. 🛰 désespoir à la mort du Roi, 354 II accepte la charge de prem. capitane du régiment de la Reine, et la conduite du fils du marechal de Vitry, 361. Va à Sens par ordre de la cour, 362. Rend un service M. de Bellegarde, 363 Par son corrage et sa fermeté, il parvient a arreter une sedition, et à faire punir as soldat coupable de meurtre, 36 î. li recoit à ce sujet des temoignages de reconnoissance de tous les habitan-de Troyes, 367. Soutient le mar; de Vitry, son mestre de camp, contre tous ses officiers, 369. Sa lette aumarcchal de Vitry a ce sujet, 3-Réponse du marechal, 3-2 Il 👊 choisi par le marcchal de Guebrisa. pour faire les honneurs d'un testm qu'il donne à M. le prisre dans le ville de Sarrehourg, 3-7. Pourquoi il s'attire la colère de M. le princ. 3-6. Il passe la Forêt-Noire aver 1500 hommes ; revient au siège de Rothweil, 378. Repouse avec le régiment de la Reine les enneme dans la place, 38:. Se conduite ferme et vigourense après la defaite de Tubingen, 383. Il soutient avec 1900 hommes, dans le bourg de Mezin ghen, l'effort de trois armees et nemies, 386, Met le fen a un corjede-garde ennemi en presence de armées, 388. Consent a une capit lation honorable, et se rend prise nier avec tous ses officiers, 340 % député par eux pour aller saluer le duc de Lorraine, et lui demandduc de Lorraine, et lui demande l'effet de la parole qu'il a donne 301. Comment cette parole est m executée, 3g2. Il refuse de rester 👀

pres du duc de Lorraine, 365 D

vient prisonnier du duc de Ésvica,

rouduit à Ausbourg, 397, ne et volé par cinq Alle
B. Est jete dans des cail passe trois mois dans la

so. Un imagier de Bretaà son secours, 401. Un
d'Amsterdam lui fait don0,000 liv, avec lesquelles
partie de sa rancon, et oblemi liberté, 405. Il forme
e se venger de la dureté des
'Ausbourg, 400. Pourquoi
vhoue, 408. Il obtient sa
parole, 409. Refuse les ofde Bavière, 410. Paic envoir, 413. Par quel événeheureux il la paic une se, 414. Il revient en Franen Suisse quelques secours
sadeur pour contin ser son
aqu'a Paris; recoit 600 pisReine, 417. Vend une de
rembourse M. de Cumans,

lam; met en religion deux ces, 418. Force l'imagier poru a recevoir une caisse hoisies, de la valeur de , 419. Va remettre à la revet de sa pension. 120. la Reine le recoit, (21. Il pairment de sa pension, un ministre; est mee lettre de cachet, 191. d'aller garder les montaovence et de Dauphiné; il se décide à quitter le la guerre, [15] Il donne ins a l'education du fils re alne, pg. Par quelle l le marie a une demoiauphine, §32. Par quelle ture il marie la tille de ce de Vanhonnez , 436 et defend contre le hétard 140 A quelles conditions irde son pardon, 455. Il 'aris, amenant son neveu in evenement malheureux cone homine a retourner ne, §58 La mortetonnaners amis lui fait abandonde, (60 Comment il ga-nateau de S.-Ange du pil-oupes de M. de Tureune,

460. Il se retire dans une sainte solitude, où il trouve M. d'Andilly, 475. Refuse, d'après ses conseils, de vendre à un huguenot une petite place située dans une vallée du Dauphiné, 477. Sa vie dans cette solitude; sa docilité à suivre les conseils de la personne qu'il à choisie pour guide, 480. Perte qu'il éprouve, et à laquelle il parolt peu sensible, 481. A l'àge de 72 ans, il sauve la vie à plusieurs personnes par une action de vigueur, 483. Il apaise une grande brouillerie qui s'elère dans le regiment des gardes, 484. Sa lettre à un gouverneur de deux jeunes seigneurs de la cour, qui lui a demandé des conseils, 486. Sa retraite devient plus profonde; sa mort, 491. (Mem. de Pontis.)

Portoisz (le parlement de), composé de quatorze officiers, fait des remontrances au Roi tendantes à l'eloignement de Mazarin, XLVI, 140. Ordonne que S. M. sera remerciere de l'éloignement du cardinal, et très-humblement supplice de revenir en sa bonne ville de Paris, 142.

PORCHETS (le capit.) est blesse dans un combat livré aux Anglais dans l'île de Rê, XXIII, 411.

PORTER, gentilhomme catholique, imagine et propose au chevalier Barkley un projet pour arrêter le pr. d'Orange, LXV, 304. Le projet etant decouvert, il sert de témoin contre ses camarades et ses amis, 395.

Pontra le marq de assiège le fort de Gresis dans le Gésaudan, l'emporte, et disperse la bande d'Andrieu, XVII, 206. Ven. de Pontchartrain. — Prend d'assaut les forts de S-André et de Tournon; est tué en reconnoissant un retranchement, XVI, 217. (Bassompierre)

Porto-Carrero (le cardinal) est d'avis que l'ambassadeur de France assiste au conseil des dépèches du roid Espagne, LXII, 17, Son incapacite reconnue, 36. Ses fautes en matière de gouvernement, 37. Ses violences dans l'affaire du duc de

PORT

Monteleone, 72. Il se retire du conseil; raisons qu'il en donne, 214. Son avis dans l'affaire des galions est suivi par le Roi, 235. Il donne sa démission de son régiment, et per-

siste à se retirer du conseil, 276.
PORT-ROYAL (société de . Motifs qui nécessitent de faire précéder les Mémoires d'Arnauld d'Andilly et

ceux de l'abbé Arnauld d'une Notice sur cette société fameuse, XXXIII, 1. Origine et accroissement de l'on-

position systematiq. de Port-Royal, on du jansénisme, 5. Ses moyens d'entrainement et de séduction, 6. Silence des historiens de Louis xiv

sur les détails qui auroient pu faire connoître cette société, avec laquelle le monarque se crut obligé de négocier, 7. Comment on a supplée à ce silence, 8. Situation de Port-Royal; d'où lui vient son nom ; Eudes de

Sully, évêque de Paris, y fonde une abbaye de filles, q. L'abbé de S.-Cyran y établit une communauté d'hommes destinée a instruire des enfans, et à composer des ouvrages où sa doctrine soit developpee et defendue, 11. Port-Royal devient un sejour agreable, 48. Madame de Guemene, le duc et la duchesse de

Liancourt, l'ancien maître des requêtes Bagnols, s'établissent dans le voisinage, 70. Une partie du cou-vent de Port-Royal de Paris est transferce à Port-Royal des champs, 81. Les solitaires qui déclament contre

le droit que s'arroge la cour de Rome de donner des dispenses de mariage ne désappronvent point celle qui est accordec à la reine de Poloque pour épouser son beau-frère le card. Casimir : deux de leurs parti-aux déclares jouent un grand rôle dans la faction armée contre le Roi,

ses, 86. Grand nombre d'ouvrages de controverse sortent de leur retraite : pourquoi ils sont lus avec avidite , 89. Les solitaires fortifient le couvent de Port-Royal, 91. Font des prières solennelles pour la liber-

85. Reproches qui leur sont adres-

te du card. de Retz., 93. A la mort de l'archevêque de Paris, ils font

sence prenne possession du siege. 94. Les religieuses de Port-Royal s'empressent de le reconnoltre pour leur pasteur, 95. Les solitaires re-pandent que la clemission du cardpal lui a été arrachée par d'hombles menaces; ils emploient tou is

de Nantes, 96. Leur joie en appre-nant son évasion, et la révocation de sa démission, 97. Ils lui envoient un projet de circulaire a tous les créques, lequel est termine par un appel à la révolte, 98. Declament avec violence contre la dispense accorder au duc de Luynes pour epouser use

moyens de le faire sortir du chatea

de ses parentes, 105. Ils menagrat les gens de lettres; louent la Pacelle de Chapelain, et le roman de Clelie de madem. de Scudery, 111 Leur retraite prend chaque jour de nouveaux accroissemens, 112. Pre-

tendu miracle operé sur madem. Perrier en faveur de leur parti, 132. Effet qu'ils s'en promettent, 134 lls 🗷 retirent de Port-Royal des champs. et s'amusent heaucoup de ce que l'un d'eux a hafoue un magistrat charge des ordres du Roi, 136. Reviennent a Port-Royal, et ne dissi-

mulent plus leur haine contre ceux qui gouvernent l'Eglise et l'Etat. 137. Ils achètent une île du Holstein pour leur servir de retraite, dans le cas où ils pourroient être chaves de France, 143. Les religieuses des a monastères de Port-Boyal recoivent ordre do Roi de renvoyer leurs no vices, leurs postulantes et leurs pen-

sionnaires; les écoles de MM de Port-Royal sont supprimées, 148. Détails sur l'établissement de ces écoles, et sur l'influence qu'elles ont sur les progrès des lettres et la renaissance du goût ; noms de ceus qui les dirigent, 1 jg. Hommes dis-

Port-Royal pretendent que de susples assemblees du clerge n'out pas le droit de prescrire des formulaires de doctrine, (56. Les religieuses si guent un formulaire dresse por

tingues qui en sortent, 153 MM de

sar les grands vicaires de Paris; e reprochent ce pretendu acte blesse, 159. Opposent ensuite s vive résistance à un nouveau ement des grands vicaires, tefusent de se rendre aux extions de Bossiet, 162. M.M. de Royal publient les constitudes religiouses, 163. Dans quel itii. Leur foreur en voyant le ement operé dans le monasle Port-Royal de Paris, 171. dispersion, 182. Ils reviennent er auprès de Port-Royal des ps., 202. Les religieuses, après ification, ne dissimulent plus vitime d'opposition, 203. Les ires concoivent l'espoir de faiblir dans l'Academie des scienue section de theologie, 218. declarent tout-à-coup les dé-urs les plus ardens du S.-Siége l'affaire de la regale, 220. Ils rent ordre de se disperser, et les eases de renvoyer lears novipostulantes et pensionnaires, M.M. de l'ori-Royal adoptent chalcur la declaration de (689, ant s'en servir pour anéantir seite du Pape, 231. Ils essaient am par des apparitions d'ef-r l'abbesse de Port Buyal de a son lit de mort , pour la faire ner a ses opinions, (3). Per-alls font par la mort du mei Hamon et de l'abbe de Poutean , fanx miracles attribués a ernier, et a Henri Arnauld, Ils essient de fare nommer ral de l'Oratoire un de leurs tes, 18 Desespercs de l'arrannt concluentre le Pape et le ils cherchent a repandre du rile et de l'odieux sur les nona esegues de brance, ajo Ha oscut une lettre ecrite par eux ouverain Pontife, aft. Les reises de Port-Royal des champs tant à la buile du pape Clement sont dispersees dans d'autres ens, dio Le parti fremit de peleringes a Port-Royal; end is miraeles de monastère et les liétimens qui l'environnent

sont détruits; description de cette aucienne habitation, 261 et suiv. Les jansénistes, protégés par le Régent, tolèrent sansinurmore les débauches de sa cour, après s'être élevés avec severité contre les désordres de celle du feu Roi; leur influence sur le parlement; ils y introduisent une opposition politique et religieuse, 271. Offrent au public, dans le ci-metière de S.-Médard, les scènes les plus extraordinaires, 273. Secondés par les philosophes, ils ob-tiennent l'abolition des jésuites ; multiplient leurs partisans dans quelques ordres religieux, 276. Movens dont ils se servent pour sontenir et augmenter leur parti; leur caisse, leur feuille périodique, 277. La revolution de 1780 leur fournit l'occasion de developper leurs sentimens religieux et politiques; ils deviennent les auteurs de la constitution civile du clergé, 281. Ils sont

bientôt ancantis, 282.

Portugat. le ). Description de ce pays, LVIII, 372 et suiv Forme du gouvernement. 375. Spectacles publics, 378. Etat florissant de cette monarchie jusqu'à la mort de don Schastien; pretendans à la couronne; droits de chacun d'eux, 379. Juan, duc de Bragance, monte sur le trône, 382.

Potira (Augustin), évêque de Beauvais, essaie d'animer la Reine contre Mazarin, XXXV, 25. Est renvoyé dans son diocèse, 35. (Introd. XXXVII, 53 et suiv.—Il se lie avec le duc de Beaufort pour ruiver Mazarin, 1.1, 373 et 417. Est evilé, 389. (Mem. de La Rochefoucauld.)

Por sa (le marq de va pour accourir Collioure, XLIX, 362. Sa troupe est mise en deroute; lui-mème est fait prisonnier, 363.

Poulais, membre du conseil des Seize, avertit secrètement Henri m des projets de ce conseil, I, 84, 88. Povassi : le capit ), autrefois

Poviesa de capit ), autrefois au service du duc de Soubise, promet de tuer ou de faire brûler ce duc sur son vaisseau; pourquoi il échoue dans son dessein, IX, 454.
POYANE (le marq. de), command.
de Navarreine, garantit cette ville
d'une surprise préparée par les protestans, XXII, 114. Somme le capit.
Bensins de lui remettre les tours
de Montgiscard, 123. Les fait démolir, 124. Repousse les Espagnols

du pas de Pied-de-Port, XXIX, 323.
Pozzo (le chevalier del ). Son cabinet de curiosités; son esprit et ses lumières, XXXIV, 269.
PRADELLE est chargé de garder à

Vincennes le card. de Retz, pour lui inspirer des sentimens favorables à l'article de sa démission de l'archevèche de l'aris, XI.VII, 275. (Mem. de Guy Joly.) — Il est envoye avec 6,000 hommes au secours de l'électeur de Mayence; somny la ville d'Herfort d'ouvrir ses portes à l'électeur, et l'obtient, LI, 133. Arrète les progrès de l'évèq. de Munster; reprend Locken, 138. (Montglat.)

Pasalis (le maréchal de) rend compte à M. de Sully d'une grande chasse faite par le Roi. VII, 195. Vient, de la part du Roi, chercher M. de Sully à l'Arsenal, et lui annonce la sortie du prince de Condéhors du royaume; son entretien sur ce sujet, VIII, 132. Il est chargé de courir après le prince, et de le ramener avec la princesse, 137. (Offconom. roy.) — Enlève le château de

Ste.-Menchould a M. de Nevers, et le remet au Roi, XVII, 197. (Mém. de Pontchartrain.) — Son irresolution empèche Bassompierre de prendre M. du Waine, XX, 66. Il est blesse au siege de Rethel, 144; au siège de S.-Julien, 272; au siège

nison du duc de Nevers, XXI bis, 371. (Mem. de Richelieu.) — Est nomme marée, de France, XXXIII, 387. (Arn. d'Andilly.) Passins (le sieur de), lieutenant

de Montauban, 293. (Bassompierre.)
— Chasse de Str.-Menchould la gar-

Passers (le sieur de), lieutenant de roi en Champague, perd toutes ses charges, et est banni pour s'être battu en duel, XXIII, 47. camp, est tue à la hataille livin contre le genéral Lamboi et le cant de Soissons, XLIX, 318. PREAULT (le chevalier de can

PREAULT (le chevalier de entre dans la conspiration du cheval. de Rohan, LXV, 214. Est decapit

avec lui, 215.

PREAUX (le sieur de) écrit a M. de
Sully pour lui témoigner sa jou de
rétablissement de sa santé, et luieprimer ses craintes sur l'et it des af-

faires, IN, 233. (OEconom. rov. — Est chargé d'instructions de la part des députés des rois de France et d'Augleterre auprès des archidecs, concernant les négociations avec les Pays-Bas, XI, 501; et d'une particulière de la part du sieur Jeannis.

507. Est chargé par le même d'une

autre instruction pour le Roi ser les dispositions des Etats-genéraux, 519; et d'une dernière de la part da Roi au sieur Jeannin, 527. Végociut. de Jeannin.) Phérer de Rome. Ses prétentions sur tous les ambassadeurs des têtes couronnées deviennent un sujet de

couronnées deviennent un sujet de discussion entre la cour de Rome et celle de France, XXVII, 22 et suiv.

Préportaine, intendant et homme de confiance de Mademoiselle, est invité par Monsieur a se retirer

est invite par monsieur a se reure de son service, X.Ll. (7-9, S'enva en Limosin, 481. Sa fidelité, sa honne gestion, 484. Il déplait à Monsieur, parce qu'il soutient M. Nau appres de Mademoiselle, 485. Refuse 20,000 écus qu'elle lui offre pour avoir une charge de maître des comptes, 492.

PRESTOR, colonel irlandais, rend Gennep au pr. d'Orange, XLIX. 330.
PREUILLY (le marq. de hat les flottes hollandaise et espagnole reznies a la vue de Palerme, LXVIII 297.
PREVÔT DE PARIS. Par arrêt dconseil, il recouvre les droits dont

il jouissoit autrefois, LXX, 29; Paπνότ, chanoine de Notre-Dame et conseiller au parlement. onvoque dans le jardin oyal, les harangue, leur 's assurer des factieux, 65. (Introd.) — Il fait dec au Palais-Royal de urgeois, il y commande im basse sur tous ceux de la paille au chapeau,

ouveau signe aux roya-

aettront pas du papier, 4. Mém. de Retz. du desordre des affaires, ne où il se trouve; son tonne plusieurs; pour-III, qu. Conrart. Mey

Le Precit de S.-Germarq, de ), maîtresse de son portrait, son carac-VII. 4. Son antipathie e, sa conduite avec elle; le a perdre le ministre 5. Devient maîtresse du ous le ministère de M. le orme son couscil lutime uis, 28. S'assure la peno,000 liv sterlings que e payoit au card. Du-Ses propos indecens sur es plus respectees du palle fait arreter, le comtelier de Belle-He, et Mo-

orsquelle apprend qu'ils quittes par le parlement, lan poer sacceder a l'eregus, 78. Comment il 1 Elle est exilee en Nor-Meart de langueur dans 3. Phalippe : commissaire

helles, impliques dans

M. Le blanc, 30 Sa

la cavalerie du duc de intil cinium de ce prinau. L.V., obi et 1 = 1. 1., seretaire du duc de t envoye a la cour pour r l'etat critique des affaila Valicline, XIV., 182ve au duc avic des in-

da Ror, 165 tenomine par est poesies, e en France avec l'abbepour negocier la paix;

instructions dont il est charge, LXVIII, 26. Mémoire contenant les prétentions de l'Angleterre, 27. Réponses à ces prétentions, 31. PROTESTANS (les demandenthau-

tement des temples, s'emparent de quelques eglises dans les villes de Meaus, de Blois, de Montauhan, I, 37. Se precipitent dans l'église de S'-Medard de Paris, s'y battent avec

foreur, 3g. Donnent les premiers l'exemple d'une grande association politique, isolce du gouvernement; leurs excès dans tont le royaume; ils livrent le Havreaux Anglais, §5.

Conditions qu'ils obtiennent par la paix d'Amboise, 4\sigma. Ils se reunissent aux catholiques pour recouvrer le Havre, 48. Se trouvent tous en armes le jour de la S - Michel, 51

armes le jour de la S.-Michel, 51 Ils mettent, le feu, aux moulins de Montmartre, 52 S'emparent de S.-Ouen, d'Aubervilliers, d'Argenteuil, de Charenton: font partout la mor-

de Charenton; font partont la guerre, 53. Après la paix de Longjumeau, ils refusent de remettre au pouvoir du Roi Montauban, Sancerre et La Roillalle, 55. Après la baselle, la

Rochelle, 54. Après la bataille de Montcontour, ils obtiennent par le traité de 8-Germain plus qu'ils n'ont osc espèrer, 57. Un nouvel edit de pacification les met sur la même ligne que les catholiques, ils obtiennent buit places de surete

tis obtenient not places de surete (6). Introd. — Motifs de confiance des princes protestans dans les dispositions de la cour, 225. Autres motifs de défiance, 2 D. Alarmes qu'ils conquisent sur la conversion de M. de Sully, VII. 363. CEconom

de Sully, VII, 363 - Off-cononconcaivent sur la conversion de M. de Sully, VII, 363 - Off-cononroyales A - Ils profitent de la lique des princes pour armer contre le Roi , demandent la permission de s assembler a La Royhelle, publient une declaration pour faire connoltre les motifs qu'ilsont de s'assembler sans l'avoir obtenue, XXI bis, 300. Nouvelles mences, assembles et seditions de leur part, XXII, 113. Ils tiennent une assemblee a La Ro

chelle, nonobstant les defenses du Roi, 119. Delivrent des commissions pour armer, et faire des impositions sur le peuple; se soulèrent à Privas,

120. S'emparent de la tour du Lac; desarment en apparence, 121. Etablissent garnison a Vallon; refusent à Pau de delivrer les canons que le Roi leur a demandés; font une assemblée; chargent le capit. Bensins de se jeter dans les tours de Montgiscard, 122. Défendent au sieur de Poyanne de faire aucune assemblée de gens de guerre, 123. Leur projet d'établir une republique dans le royaume, 140. Ils ouvrent les portes de Royan à M. de Soubise; chassent les prêtres de Montpellier; re-çoivent le duc de Rohan avec de vives acclamations, 182. Assassinent le présid. Du Cros, envoyé par M. de Lesdiguières pour tenter des voies d'accommodement, 183. (Mem. de Richelieu. ) — Quelques paix qu'ils signent, ils n'ont jamais d'autre in-

(Brienne.) Provinces - Unies (les ) croient devoir soutenir, malgre les interets de leur commerce, l'entreprise du pr. d'Orange, LIX, 218. PRUDENT (le sieur), commandant du château de Cacu, remet cette

tention que d'y contrevenir quand ils le pourront, XXXV, 369.

place au marech. de Praslin, XXII, Pairren, commandant des Suisses, conduit Charles ix en sûrete a Paris, et le sauve des mains des protes-

taus, 1, 52. Pugeous (le sieur) est envoyé par le comte et la comtesse de Soissons auprès du duc d'Epernou, pour le solliciter de s'unir au comte, XXIV, 3o.i.

Pusacx le sieur de jouit de la faveur du Roi; son caractère, IX, 398. (OEconom. roy ales. - Il ecrit a Jeannin pour lui donner des nouvelles d'Espagne concernant l'acconchement de la Reine, la ratification de la cessation d'armes avec les Pays-Bas et l'armee de mer, XII, 414. La cit au même pendant la maladie de M. de Villeroy, pour l'eugager,

au nom du Roi, a faire part en secret au sieur Barneveld d'une entreprise

que la flotte d'Espagne pourroit ten-

ter du côté de Dunkerque, XII. 133. Lui annonce que le Roi 11 point changé d'avis, et qu'il est tro

satisfait de sa conduite, 358. No gociat. de Jeannan.) — Son isintie coutre M. de Schomberg; il to-vaille à lui faire ôter la charge » serintendant des finances, 495. Se raccommode avec lui, 5:: Mem. de Bassompierre. — Sa con duite odicuse envers la Reine 🖛

au sujet du gouvernement de Sa-mur, XXII, 263; et a l'egard de la Reine regnante, 267. Ses murgues, son credit, 268. Ses tours de souplesse, 278. Richelieu. — Il fat disgracier par ses mences le surre tendant Schomberg; le fait remplecer par La Vieuville; fait remeur

les sceaux entre les mains du chaccel. Sillery son père, XLIX, 3-(Montglat.) Pusics Ax, colonel d'infantere e: brigadier, est tue en felande dasune embuscade, LNV, op. Men de la cour de France. — Il e: blessé a mort en Irlande , au secoci-

PUYLAURENS, confident de Monsieur, frère du Roi, se marie avec le fille de M. de Pont-Château, cossigermain de Richelieu, XXI, 3c-Est recu en parlement duc et par d'Aiguillon, 308. Est arrête po

combat de Pennibon, 342. Mes

de Berwick.

denouvelles pratiques avec les etra-gers, 310. Meurt a Vincennes, 51 ( Nem. de Bassompierre ) — Reco ( Mem. de Bassompierre.) — Recui du Roi 50,000 ecus, et s'engage. entretenir Monsieur en bonne intelligence avec le cardinal, XXVI 438. Refuse de se soumettre aux .... ditions que le Roi fait offrir a **V**osieur ; conseille a ce prince de la accepter, mais lui fait entendre q .

Roi , 201. Engage de nouveau Mos sieur a sortir de France, 2/8 5 motifs, 250. Il est condamne, per parlement de Dijon , a avoir la te tranchee, 330 Pait signer a Monse

ce sera pour sa ruine, XXVII, 16-

Donne enfin un ecrit signe de main, par lequel il promet de e-

jamais rien faire contre le serviced

un traite avec l'Espagne, pendant qu'il paroit vouloir le ramener au-près d'a Roi son frère, XXVIII, 9. Il reatre avec Monsieur; a quelles conditions, 81 Epouse la nièce du cardinal, est reçu duc et pair, 91. Donne au Roi de vaines promesses con-cernant le mariage de Monsieur, 92. Remone ses intelligences avec les ensemis de l'Etat, 215. Est arrêté par redre da Roi, et conduit a Vincenses, 216. Y meurt au bout de quare mois, 117. (Mem. de Richelieu.) --- II est designe par la marech, d'Ornno a Monsieur comme un confilent auquel le prince doit ajouter oute confiance pour ce qui concer-se le marechal, XXXI, 52. Est enroyé a Braxelles pour negocier un nous eau projet de guerre avec les ministres espagnols, et menager une retraite a Monsieur dans ce pays; na brouillerie avec Le Coigneux au sujet du mariage du prince avec Marguerite de l'orraine, 121. Il excite l'envie et la baine de toute la maison de l'orraine, 160. Est blessé Tun co spede carabine, 161. Recherche la protection des Espagnols, 163 Rentre en France avec Monneur, 169. Est blâme de ses proches

et de ses amis de s'être servi des Delbène pour faire le traité de Monsieur avec le Roi, 171. Est fait duc et pair; est mis a Vincennes, 172. ( Mem. de Gaston. ) - Par suite des articles secrets du traité de Monsieur avec le Roi, il est fait duc et pair; epouse mademois. de Pont-Château, XLIX, 71. Est arrète au Louvre; pourquoi; meurt à la Bastille, 72. (Montglut.) — Il est assassine à Bruvelles, LIV, 256. Conjectures sur cet assassinat, 257. Détails à ce sujet, 259 et suiv. Il est convena, dans le traite conclu entre le Roi et Monsieur, que Paylaurens et Richelieu s'allieront ensemble par le ma riage du premier avec la cousine du second, 264. Comment Puylaurens quitte Bruxelles, et suit Monsieur en France, 267. Son entretien svec Chavigny et Bautru lui fait naître de tristes pressentimens, qu'il dissi-mule, 270. Pourquoi il est arrêté, et conduit a Vincennes, 271 et suiv. où il meurt dans le quatrième mois de sa prison, 274 (Montresor.)
Prainces les Description d'une

partie de ces montagnes, XL, 39 et

Q

Quissir Pasquier, membre de 1 Orstonre, se lie avec Arnauld et Micale , public des Reflexions morales par le Nouveau Testament ; to no at XXXIII, and Dapresles D'après les consuls d Arnauld, il ajoute aux Examples d'actres livres de la loi no welle, et des observations harthes, 226 Lst arrete a Malines; on mstreit sei proces, les projets du parti cont de converts . Quesnel dechagas de sa prison, 254.

Quarante errents des En quoi elle constent, I XIII, 3og. Commentalles propagent, Louis arv en pours at la condemnation auprès de la congregation du S.-Office, 308. Qui ver le conste de V. commandant de la ville de Guise, force les Espagnols a a cloigner de cette ville, qu'ils vouloient assièger, XXIX, 210.

Quisci le comte de) est tué au siège d'Etampes. XLVIII, 78. (Mem. de Conrart.) — Il a empare de S.-Venant, L., 16. Oblige, dans un combat, le comte de Caracene a se retirer sons le capon d'A-lexandrie, 451. Montglat.) Quivris-Haccourt le comte de)

est fait prisonnier a la bataille de Rethel, NLV, 205 Quirona don Benito Henriques

de l, gouverneur de Salses, remet cette forteresse entre les mains des marcch. Schomberg et de La Meil-leraye, XLIX, 366. 514

RACINE (Jean), brouillé avec ses anciens muitres Nicole et Arnauld, se réconcilie avec eux par le moyen de Boileau, XXXIII, 216. Compose l'Histoire de Port-Roy al; à quelle

occasion, 218. RACINE (madem.), tante du pocte

Racine, entre comme religieuse à Port-Royal de Paris, sous le nom de mère Agnès de Ste.-Thècle, XXXIII, 58.

RACONIS (Charles-Franc. d'Abra) prédicateur et numônier de Louis un, partage la confiance de Riche-

lieu avec Boisrobert; sa facilité, XI.IV, 100, note. Raris (Jean de Leyré, dit), ancien ligueur réfugié en Espagne, decouvre à l'ambassadeur de France la

trahison d'un secrétaire du ministre Villeroy, V, 155. Vient en France faire la même révelation au ministre,

157. Recoit du Roi une gratification de 3,000 livres, 160. RAGOISKI, prince de Transylvanic, preud sur l'Empereur la ville de Cassovie, XLIX, 439. Fait son traité avec l'Empereur, L, 5. (Mont-

glut.)—Fait avec le roi de Suède un traite par lequel tous deux doivent partager la Pologne, LVIII, 410. Néglige les conseils que lui donne Charles-Adolphe, 441. Est attaque par les troupes du sultau Malomet ertager la Pologne, LVIII, 440.

iv ; demande des secours au roi de Hongrie, 444. Perd la vie dans un comfait contre les Infidèles, 46. (Vem. de M. de \*\*\*.)

RAGOTSKI (Georges, prince de), chef des seigneurs mecontens de la Hongrie, essaie de surprendre le comte de Staremberg, gouverneur de Tokai; forme une entreprise sur Monteastch, LIN, 20. Se prépare à assièger Tokai et Zatmar; sur les

instances du comte de Serin, il cherche à s'accommoder avec l'Empereur, 23. Traité par lequel il s'en-

gage a entretenir à ses dépens les

garnisons qu'il a reçues dans ses places, 2/. Il est rétabli dans tous m biens, 25. La princesse Ragotaliest contrainte de capituler, et den-mettre Mongatz à l'Empereur, 13 RAGUENET, marchand de fer, ca-

pitaine de quartier, oblige le premier president du parlement a re-tourner au Palais-Poyal demandre la liberté de Broussel, XLVII, 29. RAMBOUILLET (hôtel de). Person-

nages qui y tenoient le premier mar. opinions qu'on y professoit, LXIV.

332 et suiv. RAMBUCILLET (le marq. de estervoyé en ambassade extraordia ca Italie, XVI, 281. ( Mem. de d'Estrees.) - Est envoyé auprès de dec

de Savoie et du gouvern. de Mila;

traite avec eux pour faire retirer lean armées, XVII, 61. Conclut on traite avec le duc de Savoie, 81. (Pouchartrain.) — Est envoye en amba-sade extraordin. auprès da duc de Savoie, XXI bis, 218. Fait recevuir au duc un projet de paix conclu catre la France et l'Espagne, 258. Va en Espagne avec des instructions re-

latives à la démolition des forts de la Valteline, XXIII, 160. Recoit da Roi une somme de 100,000 fr.; a quel sujet, XXVI, 439. (Richelien) RAMBURES (mademois, de 1, file

d'honneur de mad. la Dauphine, se marie, malgré le Roi, à M. de l'o-lignac, LXVI, 430. RAMBURES (le sieur de) défait un

troupe de Croates qui pillent et de-vastent la Picardie, XXVIII, 439 Brûle Auchy-le-Châtenu ; prend k hourg d'Avesnes; taille en pices la garnison de S.-Pol, XXIX, 203 Est blesse an siège de La Capelle. 508 Meurt des suites de sa blessur.

509; XLIX, 157. RAMFARAT (le sleur) est ecrase par le jeu d'une mine à laquelle il m le fen au siège de Montaubau, XX



τ (M. de) est tue près de lerry, a l'attaque d'un mou-V, 343. (l'abbé de) se fait prêtre,

itention d'être coadjuteur eveq de Tours; se fait rele l'etroite observance de nard; va a Rome pour trala reforme de son ordre, 68. Devient un objet d'adpar sa picté et ses vertus,

(le marq. de), licuten. géit tue en poursuivant les enir le pont de Rhinfeld, , 322. ar ou Rastzaw enlève un de Croates du génér. Ga-IX , 262. Est envoye au see S.-Jean-de-Losne, 266. uns cette place, 263. Force mis qui l'assiegent à prenite, 200. Est charge de seforteresc d'Hermenstein; titre de lieutenant général, te au service du Roi moyen-200 ccus par an , 415. ( Me-Richelieu. - Est fait prilans la plaine de Tubingen, ie française recoit un echec, 383 Pontes — Est battu sagne, XXV 38 Intro-Assiège et prend Dismude, I, 58 Est arrêté comme ne de savoriser le parti de e. XXVIII. 219. 'Mém. welle' — Enlève le quartier i, general des Croates, à et y fait un grand butin, Jean-de-Losne, assiege par 122 Force ce dernier a se 123 Est blesse au siège 271 hat fait prisonnier a en avec ses trois marechaux Normoutier, Maugiron et t le marquis de Vitry, §31. marechal de France, L. 15. se a la prise de Bourbourg, nd I dlers et Armentières, joint au pr. d Orange, 19 de re du Pont-Avendin brehies, L'Ecluse et Arleus, use de marcher pour attaquer les lignes des Espagnols, qui assié-gent Landrecies; prend le fort de La Kenoke, attaque et prend Dix-mude, 69. Prend et fait raser les forts de Nieudam et de L'Ecluse, 70. Investit Furnes, après avoir délogé le marq de Sfondrato, 102. Est en-fermé à Vincennes comme soupçonne d'intelligence avec les Espagnols, 167. Est remis en liberté et dans ses gouvernemens, où il meurt bien-tht, 218. (Mém. de Montglat.) — Propose une entreprise sur Ostende qui réussit mal, LVI, 416. (Gramont.)

RAVAILLAC assassine Henri IV. VIII, 375. Il est gardé pendant qua-tre heures à l'hôtel de Retz avec peu de précautions, 379. (OEconom. royales.) — Son supplice; déclaration qu'il fait, XVI, 411. Foule prodigieuse de monde à son execution ; le peuple traine ses men bres dans les rues, \$12. ( Mém. de Pontchartrain. ) — Son interrogatoire, ses réponses, XXI bis, 47. (Richelieu)

RAUZAN (le comte de) est tué par les troupes du Roi près de Brie-Comte-Robert, XIIV, 351. (Mém. de Retz.) — Il est pris et blessé dans une sortie des frondeurs contre le comte de Grancey, LI, 409. (La

Rochefoucauld.)

RATMOND (le sieur), condamné à sortir de Bordeaux par le prince de Conti, pour avoir refuse l'entrée de l'hôtel-de-ville a quelques ormistes, est enlevé par des jeunes gens des mains de l'exempt qui le conduit, et ramené dans sa maison, XLVIII. ý23.

Resé (le sieur de), archevêque de Narbonne, demande, dans l'assembler des Etats de Languedoc, gràce pour les complices de la révolte de Monsieur, XXXVI, (2. Reruge (le capit.) acquiert bess-coup d'honneur à la défense de Mouzon, XLIX, 135. Bat 1500 Na-

politains près d'Orbitello, est blessé dans l'action , L., 48. Est blessé an siège de Pavie, 474. Rervos (le sieur de), conseilles d'Etat, envoyé près des princes d'Allemagne pour arranger les affaires de ce pays, fait conclure une trève et une suspension d'armes, XVII, 60.

Resuges 'le sieur de', capitaine, est tuć au siege de Royan, XX, 403. RÉGENT le Voi l'art. Phi-

lippe, duc d'Orleans. Regist (Cicio de) , chef d'une conjuration ourdie contre le duc de Guise, est arrêté; mis à la question, il fait l'aveu de son crime, LVI, 117 et suiv. Son supplice; fureur du peuple contre lui, 125.

Regis, fils d'un ministre protestant d'Orange, par son talent et son adresse en toutes choses, trompe la confiance de tous ceux qui le connoissent ; détails sur ses tours d'adresse et d'escroquerie, XXXII,

305.

REGNIERS (le sieur), gentilhomme voisin de Montauban, échappé au massacre de la S.-Barthelemy, accompagne du vicomte de Gourdon et d'une troupe d'hommes à cheval, defait Montluc, entre dans Montauban, et rend le courage aux protestans, I, 249.

REINAC (le colonel), gouvern. de Brisach pour l'Empereur, ne pouvant plus tenir cette place contre les troupes du duc de Weimar, la remet par capitulation, XLIX, 196.

RENARD, valet de chambre de l'evêque de Beauvais, puis garde des

meubles du Roi , se concilie la bienveillance de la Reine ; sa reconnoissance envers elle; sa maison aux Tuileries devient le rendez-vous des jeunes seigneurs, XXXV, 125. (Introd. XI.VII., 65. — Le cardinal Mazarin appelle ces assemblées le sabbat, XI.VIII., 162. (Mém. de

Conrart.

RENARD, procureur au Chatelet. est mis a mort avec quelques autres bourgeois de Paris, pour avoir osé crier dans les rues : Du pain, ou la pair / I. 139.
RENALDIT / La` devient le chefap-

parent de la conjuration tramée par les princes meconteus et par les protestans ; manvais succès de conjuration, I, 29. Revé le petit , valet d'un ge

homme demeurant avec la l mère, est condamne a etre p pour un assassinat, et perir tea d'assassinat sur la personne d' chelieu, XXVIII, 48. RENONCIATIONS affaire des

de la paix d'Utrecht. Diria du s'elèvent de la part de la Fr LXXVI, 84 et suiv Comment Bolingbrocke parvient a is 1

RESTE La, est tue dans une

au siège d'Arras, XLIX, mi Requestess, don I ouis de envoyé pour gouverner les Bas : pourquoi : malgre la do de son caractère, il same p partisans, XI, (17. Il detait l'i de Louis de Nassau : meart d ladie, 416.

Resner (le marquis de est : par les Espagnols devant Lie contraint, par la vitesse de son val, de se sauver dans le camp çais, L, 462.

RETHEL bataille de . gagne le marechal Du Plessis-Frani les Espagnols, commandes p marechal de Turenne et don van de Gamare ; noms de ces

y sont tues on faits prisonnier Mem. de Montglat. -2 58. tion de cette bataille, extrait

Memoires de Paysegur, LVII et suiv. Du Plesses. Retz. le sieur de, obtient le

peau de cardinal par de basses missions, et devient chef du co

IX, 382 Officonom. cov. —1 a Lunel; son caractère; sa foib XXII, 221. Mem. de Richela RETZ (le duc de ... comma les troupes de la Reine, aband

le Pont-de-Ce qu'il a entrept garder, et repasse la Loire, IX, Ol. conom. roy ales '-Il se bal M. de Montmorency; comme

termine ce combat , XVII, (Mém. de Pontchartrain' — l blesse au combat du Pont-de XX, 199 ; et au siège de S.-Ante scompierre \— Sa conduite de-Ce, XXII, 87. Il refuse ur un vaisseau qu'il lui deour le porter hors de Fran-N. 207. Richelieu le cardin de \; coadjuteur hevêque de Paris, se lie olitaires de Port-Royal; il orte a cux pour l'adminisle son diocèse, XXXIII, ite de vooloir faire dans e une grande réforme, 74. any religiouses de Port-Paris la même protection ditaires de Port-Royal des 50. Tire habilement parti it d'opposition qui les aniondamner par eux un emie le gouvernement veut les tailles, 81. Fait parol-m de son oncle une ordoni condanne avec beaucoup e et de mesore le Janséifondic, du pere Prisacier, tient le chapean de cardigapres est enferme au donincennes , 93. Il donne sa a de l'archevèche de Paris, onduit au château de Nanrenoue toutes ses corresecavec ses partisans : se deule en sort art du cheteau s; se cache a Machecoul; sa demission, s'embarque pagne, arrive en Italie, 96. ie lettre schitieuse comporessieurs de Lort-Poyal, et a tons les evéques, nomgrands visaires pour gou-Alise de Laris, on Abanr le Pape, il quitte Rome; a faguit divers late, for coffres d'aparti paiseniste, demet entire de son archeentre en France, il sonte nt int le parti , (60 Notice cour son evasion de Nantes, Ser. Mem de Cable Ar-Son ambition le jette dans a parlem nt . - on caractereque \$1. Le livre de la con de Jours de Freque e la tête, \$1\$ Sa conduite leres larricades, \$15 Hôte

tont le credit au prince de Conti et à mad. de Longueville : preche publiquement pour son parti contre celui du cardinal, 423. Ne veut entendre à aucun traité avec la cour, 125. Fait tout ce qu'il peut pour s'opposer à la paix, 126. Laisse croire qu'il ne mettra aucun obstacle au retour de la cour à Paris, 431. Rend une visite au cardin. Mazarin en habit de cavalier, 443. Il fait approuver à M. de Beaufort qu'on travaille a faire arrêter M. le prince, 450 Il s'excuse auprès de madem. de Longueville d'avoir été trompé par le cardinal sur la detention de son père, 456. Il reconnoit qu'il n'y a point pour lui de raccommode ment avec la cour : recherche la faveur du duc d Orleans; lui met dans l'esprit de faire venir à la Bastifle les princes arrêtés, 458. Entre en negociation avec les partisans de ces princes, 460. Declare au perlement qu'il a ordre du duc d'Orléans de lui faire connoître qu'il trouve à propos que les princes sortent de prison, 168. Va trouver M. le prince pour lai offrir de faire rompre le mariage de son frère, pour peu qu'il y ait de la répugnance , 186. Danger qu'il court au parlement, 508. Not 1 iquant qu'il adresse à M. de La Rochefoncauld, 509. Comment il est nomme cardinal, au grand méconteniement de la cour, 526. Il oftre de Semploy er pour la cour, 538. Ses inquietudes, 5 jo. Il est arrêté au Louvre, 541 [La duch de Nemours.] - Son caractère ; égaremens de a jeunesse; son ambition, XXXV, 19 Il recueille en silence tous les marmares qu'excitent le desord**re et** la manyaise toi qui s'introduisent dans les finances, et se prepare a des entreprises audacieuses, 40. Sans 🗪 declarer, il est l'ame de tous les complots qui se trament, 65 Il veut assurer le succès de ses manœu**vres** en augmentant la terreur qu'il sup pose an ministre, se rend an Palaisltoyal, comment il y est reçu par la licine, 71. Il est chargé avec le maréchal de La Meilleraye d'aller

r.

calmer les révoltés, 72. Danger qu'il court dans cette mission; il est renversé d'un coup de pierre; sa présence d'esprit, 73. Il retourne au Pr-lais-Royal; en sort furieux, méditant des projets de vengeance, 74. Il renouvelle les journées des Barricades, 75. Continue à entretenir un esprit de trouble et de révolte dans le parlement, 86. Il exalte l'imagi-nation de mad. de Longueville par les discours les plus séduisans, 88. Commence une guerre de plumeavec le gouvernement, 89. Il feint de se rendre à l'invitation de la Reine, qui l'appelle à S.-Germain, et se fait arrêter en chemin, 93. Ses inquiétudes; il envoie conjurer le pr. de Conti et le duc de Longueville de revenir à Paris, 94. Fait déclarer le premier généralissime de la Fronde, 98. Il veut figurer dans les opérations militaires; emploie l'arme du ridicule contre ses adversaires; fait composer des libelles, des pamphlets et des chansons, 104. Compose lui-même un écrit intitulé Maximes morales et chrétiennes pour le repos des consciences dans les affaires présentes ; prêche dans les principales églises de Paris ses principes séditieux, 105. l'ait proclamer les lonanges du duc de Beaufort ; s'attache le duc de Bouillon, 106. Il traite sérieusement avec l'Espagne; entretient des correspondances avec le gouverneur de Bruxelles et l'archiduc Léopold , 109. Quitte ses maîtresses pour s'attacher à madem. de Chevreuse, 110. Entraîne le parlement à traiter avec l'Espagne; son intrigue à cet effet est dévoilée et publiée par la cour, 114. Il conseil-le au due de Beaufort de sonstraire l'armée parisienne à la puissance des magistrats, et de la faire sortir de Paris. 116. Ne prend aucune part aux negociations du parlement avec la cour, (18. Fait publiquement des demarches pour empêcher l'exil des dames de Chevreuse, 193. Il raffermit son crédit dans la capitale en faisant courir le bruit que Mazarin a fait empoisonner le duc

de Beaufort; reçoit secrètement un quatrième emissaire de l'archide Léopold ; négocie avec la Reine 🍽 le moyen de mad. de Chevrens, 128. Offre ses services au pr. de Condé; se réconcilie avec m de Lougueville, 135. Compro dans l'affaire du prétendu assassi médité contre le pr. de Conde, il paroît au parlement, 143. Le dis-cours qu'il y prononce excite de applaudissemens universels, 144. Il est porté en triomphe à l'archere-ché; prèche à S.-Germain-l'Auxerois sur la charité ; se rend de nosveau au parlement armé d'un poi-gnard, 145. Il se rend auprès de la Reine, qui l'a appelé secrètement. 149. Promet son appui pour la de-tention du pr. de Condé; a quella conditions, 150. Succède auprès de Gaston à la faveur de l'abbe de La Rivière, 160. Se réconcilie avec Chàtrauncuf, 190. Par un discours qu'il prononce au parlem., il fait tou l'accusation envoyée contre lui per la cour, 196. Fait prendre les armes aux bourgeois de Paris, et les dirige sur le Palais-Royal, 2000. Etablit u police rigoureuse dans Paris, 201. Feint de renoncer à la faveur de Gaston, et de se confiner dans le cloitre Notre-Dame, 208. Refuse le ministère qui lui est offert . demande le chapeau de cardinal, 210. Ses entrevues avec la Reine, 211 Il recoit sa nomination au cardinalat, 212. Propose a la Reine d'eloigne également Mazarin et Conde, et de gouverner scule, 214. Manque d'étre étouffe au parlement, 219. Sa dis-pute avec le duc de La Rochefoucauld, 220. Il se lie avec la princesse palatine ; consent, d'après es sollicitations, au rappel de Mazaria. et y fait consentir Gaston, 225 Obtient le chapeau de cardinal, 536 Tient une conduite plus grave et plus décente, repond aux libelles de Chaviguy par on pamphlet pleis de sel et de gaieté, 237. Apaise pa-son audace une emeute dirigee con Apaire par tre lui, ne peut triompher d'asc jeune personne qu'il aime deput

RETZ jours, 238. Pendant les as de Paris, il se tient canobtient le chapeau, XXXIX, 85. Se déclare au parlement en faveur de la srchevêché; après le tronliberté des princes ; aunonce que le duc d'Orléana désire y travailler, 123. Donne au duc d'Orléans des montre avec une escorte 25g. Reprend son asir Gaston; conduit à Comconseils furieux contre la Reine, 202. Travaille au rétablissement de Chàe députation du clergé, lier le Roi de revenir à Pateauneuf, au rappel du cardinal, et à la perte du pr. de Condé, 211. Reste à demi écrasé dans une porte Harangue la Reine; reçoit i de cardinal des mains du du Palais par le duc de La Rochet négocier pour Gaston, rrement discredité, il veut foucauld, 268. Malgré son traité avec Mazarin , il travaille avec mad. lier avec mad. et madem. use, 269. Il est arrête, et de Chevreuse à se défaire de lui et de M. le prince, et à faire entrer le duc d'Orleans dans ses sentimens, Vincennes ; est transféré u de Nantes, d'où il n'é-170. (Introd.) — Il fait 300. Détourne ce prince de se renuple de Paris et a bourdre à Poitiers auprès de la cour, 307. L'empêche aussi de se joindre à l'armée du pr. de Condé, 316. Fuit avec le doivent se barriender er leurs vies et leurs biens, 129. (Mem. de Brienne.) d'apaiser le peuple de Pamad. de Chevreuse tous ses efforts pour empêcher qu'il ne soit reçu dans Paris, 324. S'oppose aux négosdemande a grands cris le Broussel, XXXVIII, 10. ciations de Gourville, 330. Après le er sous main aux curés de depurt de Mazarin , il veut se donner le merite de faire la paix, 351. Complimente le Roi et la Reine à leur entrée au Louvre, 353. Comésir de se mêler d'affaires 35. Paroit au parlement offrir les troupes du vi-Turenne, 232. Après le ment il est arrête, 351. Sort de sa prison ; se retire à Rome, où il in-Ruel, il s'abstient de se a la cour comme les autrigue de toutes les manières contre le ministre, 361. (.Mad. de Motte-ville.) — La dignité de cardinal, traite avec le ministre, eçoit beaucoup de grâces qu'il obtient, lui donne lieu de mamis et de promesses pour nifester davantage la haine qu'il a contre M. le prince, XII, 160. Il cat arrête au Louvre, 372. (Mudem. Il vient saluer la Reine ie cardinal; son entretien 303. Vient a la tête du anguer le Roi et la Reine de Montpensier.) -Royal , embarras qu'il 325. Sa fierte envers le cara naissance ; origine de sa famille; son illustration, XLIV, 3. Il est destiné à l'état ecclésisstique; Il lui fait une visite, 327. Vincent de Paul lui est donné pour plusicurs evéques d'entrer précepteur ; les soins de cet homme nterêts de la noblesse, et vertueux ne peuveut changer son caractère, 4. A 18 ans, il refait l'hismudre de s'assembler aux s, pour aviser a ce qu'ils madre aux deputes qu'elle toire de la Conjuration du comte de Fresque, 5. Comparaison de l'ou-vrage original avec celoi de l'abbé Auyes, 387. Est decrete ment personnel, 118. Se de Gondy, 6. Jugement qu'en porte le card. de Richelieu ; **la famille de** irlement, demande a être Recuse le pr. de Condé, l'abbé de Gondy le fait voyager en puis demande a être juge sur l'heure, 420. Fait of-dinal des en aller a Rome, Italie; de retonren France, il complotte contre la vie du cardinal, 13. Correspond avec le comte de Soisplus se mèler de rien s'il

sons ; se concerte avec les maréch. de Bassompierre et de Vitry, détenus à la Bastille ; la mort du comte de Soissons déconcerte ses projets, 14. Il est nomme coadjuteur de Paris; fait une retraite à S.-Lazarre; prèche l'avent, et se fait une grande réputation, 15. Il méprise le parti des importans; se lie avec les jansénistes; ses libéralités, 16. Il jouc un rôle brillant à l'assemblée du clergé; son discours au Roi , 17 et suiv. Ce discours produit l'effet qu'il s'en est promis, 21. Il s'attaché le peuple par des aumônes et des liberalités, 22. Entretient partout des intelligences par ses nombreux émissaires, 23. Son panégyrique de saint Louis, prononce devant le Roi, est applandi par les mécontens, et regardé comme séditieux par la cour, 21. Il se reud auprès de la reine Anne, pour lui demander la liberté de deux magistrats arrêtes; est maltraité par quelques hommes du peuple; sa rage contre la Reine, 27. Il se decide à se faire chef de parti : excite une sédition , 58. Gagne le pr. de Conti et la duch de Longueville ; forme le projet d'accepter les secours du roi d'Espagne; fait toutes les dispositions pour assurer la defense de Paris, 29. Se sert du duc de Beanfort; lève un regiment qui porte le nom de Corinthe, enrôle dans son parti MM. de Sévigné, 30. Il refuse d'être compris dans le traite de paix que le parlement fait avec la cour, 31. Refuse l'argent de l'Espagne; est accuse d'avoir voulu faire assas siner le pr. de Condé; s'en justifie au parlement, 32. Ses conferences secrètes avec la Reine et Mazarin; il refuse toutes les offres qui lui sont faites, 33. Est admis dans l'intimité de Gaston; sa fausse position en-tre les deux partis; 34. Sur le refus qu'on lui **fait** du chapeau de cardinal, il traite avec les princes; tient la Reine prisonnière dans son palais,

35. Fraite de nouveau avec elle; abandeune le parti du pr. de Conde; man-

que perir dans la salle du parlem . Re Concou l'idee de former un tiers

parti, 37. Se trouve reduit a une sorte de nullité, 38. Prend le bou de cardinal de Retz; cesse d'alleras parlement : manque d'être assemble par le peuple , 39. Fait e bouer les projets du pr. de Conde; compae plusieurs pamphlets, jo. Se test renfermé chez loi pend art les trosbles de Paris : paroit en public sec une escorte nombreuse quand le ca-me est un peu rétabli. P. Son discours au Roi a la tête du clerge, 👪 produit un effet tout contraire à celui qu'il en espère, 47. Il donne a Gaston les conseils les plus violes. 18. Perd l'occasion de sortir des troubles avec honneur et avantage, 19. Estarrèté au Louvre, et conduit à Vincennes; les jansenistes seule prennent sa defense, for Letter conte en son nom aux cardinax. Il donne sa demission; est transfer a Nantes, 54. Il y connoit mad m de La Vergne; concerte avec ser amis les moyens de recourrer 🐱 liberté, 55. Il s'echappe de prison. se demet l'épaule ; est conduit a Machecoul; s'embarque pour l'Espegue, 56. Se rend a Rome: comment il y vit; s'occupe de renouer le fil de ses intrigues, 57. Ses lettres au clerge de Paris; il indispose le l'ape contre lui , 58. Quitte Rome, sa sie errante et obscure, by. Il cerit un ampblet contre la politique de pamphlet contre la possessione Mazarin, 60. Son entrevia avec le pr. de Conde a Bruxelles : 🗚 repouse aux offres de S.-Gilles, to voyages, 62. Sa circulaire au clerge de Paris ; il veut reutrer en 1 rance. mais est obligé de retourner en Hollande, 64. Donne sa demission, 65. Dresse la genealogie de 🛶 tamb le ; rentre en France , s'etablit a 8 -Denis, 66. Sa liaison avec mad de Sévigne : il reçoit ordre d'aller a Rome; revient a Commercy, te Prend la resolution d'acquitter ses dettes, 68. Lettres de mad de Sevigue a son sujet, 69. Son portrait, par M. de La Rochefoucadd, to Il fait un present a madem de Sec-gue, 73. Vent se demettre du car-dinalat, 74. Se rend » Rome peur

au conclave, 75. Sa santé lit ; il fait des pensions à es-uns de ses amis , 76. Sa e et sa mort, 77. Son portrait ssuet, 78; par le présid. Hé-79. Ses Memoires, 80. Epoiquelle ils paroissent pour la re fois, idee qu'ou doit s'en , 81. Ils sont consideres comrévisire des révolutionnaires; , 82 Opinion qu'en porte J.aseau, 83. Quelle edition on \*, 84. Votice.; - Lsturgeon ueux pris dans une petite rijour de la naissance de l'abbé 1dy, 86 Ses deux duels, 87. ent amoureux de madem, de ux, sa cousme, qo. Projette de ner en Hollande, 91. Com-e projet echoue, 92. Il emraoo ecus a son cousin Equil 1,000 au president Barillon; en duel ave Praslin, 93 Sa rie pour madem, de Roche, refuse de faire la cour au car-1e Richelien, qui desire le Sessiciés en Sortonne et re, o8. Heache chez lui Vanromme de confiance du comte sons, op. Emporte le premier a Sorbonne sur Labbe de La «Houd acourt, protégé par le al. va a Venise sa galanteir la signora Vendraniaa Foen sortie, 101-11 va a Rome; ril v tient, ses surrès dans les de squence, sa resistance de Schomberg , 100 Raisons foot good or lesontane, et l'attalletale, in 3 Salitison avec le Gormone, 104 II devient 5x de mol de La Meilleas Concort le projet de supr le cardin d', qui aime aussi dame, roi Se lie avec La pat, pour se servir de la foide Gastini contre le cardinal. rojet conen et preparet pourman per 100 Hiserand seent a Sed in jugic's du comte pons, qui le made, 115. He a ce prime de rester dans i i 6 Revient a Paris. de letters et d'ordres pour

1 (8. S'adresse au comte de Cra-mail, prisonnier à la Bastille, 119. S'ouvre sur ses projets à deux colonels des bourgeois de Paris, et à deux capitaines de quartier, 122. Emploie 12,000 ceus qu'il a reçus do comte de Soissons à faire des aumônes secrètes pour lui gagner des partisans, 123. Se rend secrètement a Sedan , 125. Revient à Paris, **et** retourne a Sedan ; va à Givet avec le colonel Metternich voir l'armée autrichienne; revient à Paris avec des blancs signés de M. le comte, 126 Son entretien avec le maréch. de Vitry, 127. Après la mort du comte de Soissons, il se décide à rester dans sa profession, 198. Sa vie retirce; ses etudes; ses liaisons avec les personnes pienses; sa galan**terie** avec mad, de Pommereux, 129. Ses conferences avec le ministre Mestresot, (3o Saliaison avec Philippe Cospeau, évêque de Lisieux, 131. Plaisante aventure de prétendus revenans, arrivée a la suite d'une conference tenue pour la conversion de Turenne, 133 et suiv. Deux occasions qui aizrissent Richelieu contre l'abba de Gondy, 134. Comment l'abbé est accueilli par le Roi après la mort da cardinal, i 🗱 Deux aventures qui lui meritent le bon traitement do Roi, 172 Comment il manque d'abord d'etre nommé coadjuteur de Paris, 144-11 refuse l'eve he d'Agde, 145. Est chargé par la Reine mère de proposer place de premier ministre a son père, 176 Obțient la coadjutoreria de Paris, 145. Preshe l'avent ; fait une retraite à 8 - Lazare ; résolution qual y prend pour sa conduite dans son clat, 179. Il dispute le rang de la signature à M. de Guise, à l'occasion d'un contrat de mariage, 15). Refuse d'entrer dans la cabale des important : «c réponse à Montresor, qui vent l'y entrainer, 152. Il detoorne le marq de Nangis d'y entrer, 154 Faute des *importe* L'abbe de Gondy fait la ville des RETZ

religicuses de la Conception, 161. En quoi il inspire de l'ombrage à Mazarin; il forme trois tribunaux dispositions où l'on est contre le ecclesiastiques, qu'il est obligé d'a-bandonner, 162. l'aroles imprudentes rapportées au cardinal, 163. Son opinion dans l'assemblée du clergé mécontente la Reine et le cardinal, 165. Son respect pour ce dernier, 166. Démèlé avec lui, à l'occasion du mariage de la reine de Pologne, 167. Comment il en sort victorieux, 171. Antre démèlé à l'occasion de la préséance sur Monsieur prise à Notre-Dame, 172. Comment il s'en tire, 176. Il se raccommode un moment avec la cour en votant le premier sur le don du clergé, 177. Sa conduite dans la restitution de l'évêque de Leon ; il obtient du cardinal l'expedition qu'il sollicite, 179. Par reconnoissance pour la Reine, il se decide a rester neutre dans les premiers troubles, et ré-siste aux instances de Montrésor et de Laigues, 206. Cherche neaumoins à se conserver l'amitie des peuples par ses aumônes et ses libéralités, 207. S'attire la colère de la Reine et du cardinal en leur rendant compte des dispositions de Paris, 208. Sa conduite envers le parlement, 200. Il préche devant le Roi le panégyrique de saint Louis; effet que produit ce sermon, 210. Se rend auprès de la Reine après l'emprisonnement de Broussel et de Blaueménil ; comment il y est recu ; dispositions dans les-quelles il tronve les personnes présentes, 211. Est chargé d'aller cal-mer le peuple, en lui promettant de la part de la Reine la liberte de Broussel, 217. Comment il Sacquitte de cette commission, 318. Hest ren-

versé à terre d'un coup de pierre ; sa présence d'esprit le sauve de la mort,

219. Se présente a la Reine, en lui annoncant que Paris est soumis et

désarme ; accueil ironique que lui

fait la Reine, aux. Dans quelles dis-

positions il se retire chez lui , 225. Il reste convaincu qu'on s'est moque

de lui à la cour : (2). Après le rap-port que lui fait d'Argenteuil des

il se décide à se faire chef de part. 226. Le déclare à Montrésor et a Laigues; fait venir Miron, coloni du quartier de S.-Germain-l'Amerois; lui fait part de ses intention. 227. Prendavec lui des mesores p opposer des bourgeois armes an troupes que la cour pourroit enployer, 220. Fait prendre les arms. 230. Barricades; il fait rompre i coups de marteau un hausses ol su lequel est inscrit : Saint Jacques Clement, 231. Sa réponse a l'argenter de la Reine, qui le fait conjure d'employer son credit pour apasse la sedition, 232. Reflexions sor les ressorts qui ont obranle tous les corps de l'Etat, 236. Il est appete chez la Reine, qui lui come d'aller voir le cardinal, et d'aiser avec lui sur ce qu'il y a a faire pour ramener les esprits, 23q. Se rend chez le cardinal, qui lui temoigne mille tendresses ; ses reflexions ser l'état des choses, et sur le sien en articulier, 240. Comment il req la proposition que lui fait S.-Ibal de prendre des mesures avec l'Espagne, 941. Le parlement rompt celles qu'il veut prendre, 242. Il se sert de l'emprisonnement de Chavigny pour exciter de nouveaux troubles. 245. Travaille ou secret avec > -Ihal a une instruction pour le comte de Fuensaldague , 247. Rassure per l'arrivée du pr. de Conde , il sa a la cour a Ruel , 248. Comment il est recu par la Reine ; sa conference avec le pr. de Condé, 2 jg. Plan forme contre le cardinal, 250. Il refue fo.000 ceus que la Reine lui envoie par le maréchal de La Meillerave.

258. Ecoute la proposition qualse est faite du gouvernement de l'ans. proposition dont il est la dupe, visi Conference avec M. le prince, decours qu'il lui tient pour l'engager à rester dans le parti du parlement. 265 et suiv. Il se décide a recourir de nouveau à l'Espagne, 275, Il ca est detourne par d'autres raisons: jette ses vues sur le prode Contiort entraine mad de Longre ville : 350



t miv. Ses liaisons avec cette dame, 79. Il prend la résolution d'attaer personnellement Mazarin; sur moi cette résolution est fondec, Br. Convoque une assemblée de cus. de chanoines, de docteurs et a religieux , pour s'opposer a la loi mchant l'usure proposée au parleent. 282 Fait occuper la porte de Conference, 284. Mande à Fon-inchleau, il feint de vouloir obeir; mœuvre qu'il emploie pour n'y s aller, 285. Il envoie a Fontaibleau le marq. de Noirmoutier, sur en ramener le pr. de Conti et de Longueville, 286. Mouvement f'il se donne pour inspirer de la reliesse au parti, 288, Son embars à la nouvelle que M. d'Elbouf ent proposer de se mettre à la tête a parti, 201. Comment il recoit ce rince, 203. Intrigue contre lui, of. Va faire ouvrir la porte de S.-lonore au pr. de Conti et a M. de amqueville, 2016. Determine le pr. e Conti a se présenter au parle-sent , 298. L'y conduit lui-même , 99. Ses manieuvres contre M. d'Elmeuf, 301 Il entralue M. de Bouilon dans le parti, 302. Conduit a 'hôtel-de-ville mesd, de Longueille et de Bouillon avec leurs enans , 305. Jette de l'argent au peude, 306. Scene a l'hôtel-de-ville, ai devient la cause de la haine de d. de La Bochefoncauld pour le undjuteur, 307. Il se décide a se servir du duc de Beaufort comme l'un homme qui lui est necessaire, 318 Comment il vient au secours de la reine d'Angleterre, 320. Il raspèche qu'un cornette de son régiment n'ait la tête tranchée, 321. Est reçu au parlement pour y avoir place es voix deliberative en l'absence de son oncle, signe un engagement avec plusicurs seigneurs, leurs noms, 324. S oppose a la proposition que l'avoc. gener. Lalon faiten faveur de la cour. 325 Conseille a Broussel d'opiner au parlement pour qu'on ne reçoive pas le heraut envoye par la cour, 330. Fait cerire a S.-Ibal, en Belgi-

que, qu'il croit pouvoir ecouler avec

honneur les propositions de l'Espagne, 333. Succès de cette ouverture; conférence chez M. d'Elhœuf au sujet de l'envoi d'un député du comte de Fuensaldagne, 334. Conférence avec M. et mad. de Bouillon sur le même sujet, 337. H est convenu entre cux qu'on obligera le parlement a entendre l'envoyé du comte, 338. Replique du coadjateur au présid. de Mesmes, 343, 346. Sa conversa-tion chez M. de Bouillon sur l'état des choses à l'égard du parti, 352. Sa réponse au remède que le duc lui propose, 359. Secrets que l'un et l'autre se communiquent, 364. Il fait sortir M. de Flamarins de Paris, pour rompre ses liaisons avec La Rochefoucauld, 368. Comment il parvient à faire sortir les troupes du parti de la ville de Paris, 369. Son embarras envers le parlement, dont il ne vent pas se detacher, et envers le peuple, dont il vent empêcher le soulèvement, 371. Il signe de son sang une promesse à mad. de Bouil-lon qu'il resters uni avec son mari contre le parlement, en cas que M. de Turenne-se declare pour **la ville,** 3-5. Se rend au Palais au milieu des cris du peuple : vive le coadjuteur! point de paix, et point de Mazarin! 377. Fait retirer les séditieux, et favorise ainsi la libre sortie du parlement, 378 Fait proposer au parlement par Broussel de continuer les levees, et de donner de nouvelles commissions, 370 Son avis donné chez M. de Bouillon sur la manière de traiter avec l'Espagne, 390. Son discours a ce sujet , 392. Discussion avec M. de Bouillon , 306. Son emharras ; offres immenses qui lui **sont** faites par la cour; son opinion sur M. de Bouillon, 400 Ne pouvant le convaincre, il feint de se rendre à son avis, dans l'espoir de l'y ansener, joj. Refuse de signer le traité convenu entre les deputés d'Espa gne et le parti de la Fronde, 405. Raisons qu'il en donne aux **dé** naisons qu'it en donne aux **députés,** Joti. Son discours chez **M. de Bouil-**los annés : lon après la signature du traité de paix, \$21. Il demontre qu'il est nul.

de Chevreuse, 35. Vactro (verlepe

mier president, pour le prie de

s'opposer au renvoi de cette des selle et de sa mère, 36. Son autimite avec la demoiselle ; son embarrica

et que le parti n'est pas tenu de s'en accommoder, 4 ez. Moyen qu'il pro-pose pour en obtenir un autre, 423. Il offre de sacrifier la coadjutorerie de Paris au ressentiment de la Reine et du cardinal, sion veut prendre le parti qu'il propose, 406. Harangue le peuple dans la grand salle, et parvieat a l'apaiser; sort avec le parle-ment en corps, 433. Refase l'argent de l'Espagne, 438. La desertion de l'armée de M. de Turenne le fait changer d'opinion sur ce qu'il avoit approuvé la veille, 4 jo. Il dicte à M. de Bellièvre les raisons qui s'opposent à ce qu'on demande au parlement qu'il soit traité de la paix génerale, 112. Sa perplexite après une lettre qu'il recoit de Laigues, XLV, 2. Resolution qu'il prend, et fait approuver par son père, 1. Il combat chez M. de Bouillon le projet de se rendre maitre du parlement et de l'hôtel-de-ville. 5. Sa discussion avec M. de Bouillon a cet egard, 7. Il engage sa parole a M. de Boaillon de le servir pour faciliter son accommodement avec la cour, 12. Les envoyés d'Espagne lui font toutes les honnétètes et les oftres imaginables, (6. Il corit a Varicarville d'empêcher M. de Longueville de faire de manyais traites particuliers , 19. Prie le parlement de ne le comprendre en rien dans le traite avec la cour, 22. Engage M. de Boaillon à achever avec les envoyes d'Espagne le pont d'or qu'il leur a promis, 24. Porte au parlement la lettre des envoyes au duc de Boaillon , 15. Assure cette compagnie, au nom des géneraux, qu'ils joindront sans delai leues troupes à celles du Roi, si les envoyes réctionnent pas ce qu'ils promettent, 26. En sage le pr. de Conti a proposer au parlement l'ex-pulsion de Mazarm pour condition du traite, 27. Comment il se remet en fayeur auprès du parlement et

des plus emportes froudeurs, 28. H

demande an etrepoint compris dans

l'aumistie, 3). Prévient une sedition au Marche-Neuf et sur le quai des Orfevres; assiste au parlement, 33.

l'égard des excès scandale ix dessamis Brissac, de Vitry, Maha a Fontrailles, 37 : et a l'égard de : le sieurs personnes dont il n'est pas as me, 3g. Il refuse roo,ooo eek (2) lui envoie le comte de l'ucasilisgue, jo. Petite intrigue qui l'.i atire la colère du prince de Conti et la haine de mad, de Longueville, je Son embarras a l'egard de la heca-🕭 des libelles, 76. Par son conseil. M. de Beaufort et autres vont attaquer Jarzé et sa compagnic chez l'enard aux Tuileries : suite de ceue affaire, 48. Il cric avec ceux de parti contre la levée du siège de Cambray. contre l'accueil fait par la cour a Servieu, et contre le retablissement d'Emery, 19. Cherche a faire insinuer à la cour que les frondeurs apprehendent son retour a Paris, et ecoute les negociations que fait fai-re le cardinal; se sert de M. de Beaufort, qui trabit son secret, Jo. Se decide à aller trouver Li Reine a Complegue, 32. Commental est accucilli : il refuse de rendre visite «a cardinal, 53. Succès de cette demarche dans l'esprit du peuple, 51. Sa conduite après le retour du Rui a Paris, 55. Il detourne M. de Feaufort de se ranger du côte de la Esiue, et l'engage à s'attacher avec l'i a M. le prince, 58. Se rend chez M le prince avec Noirmontier, leur conference, 59. Sa querelle av comadame de Guemene ; son raccomasdement : il va se justifier aupres de M. le prince des bruits qu'on seme contre lai , 60. Obtient de lai quil ne fera rien pour faire ôter le t d'osret a mad. de Rohan , 62 Vestes vaiu arreter l'impatience des troudeurs, 6). Dirige par le moyen de Joly l'assemblee des rentiers, (6)

S'oppose en vain , dans une auru-

ondeurs, à la proposition esor de tirer un coup de ir un des syndics des ren-Rassure M. de Beaufort intes, et sort avec lui pour oir au peuple, 72. Tient hez lui : résolution qui y va chez mad, de Montbasie de la rassurer, 73. Va le prince pour le compli-ne peut être admis, 75. Se t M. de Longueville, 76. au rétablissement des afa Fronde; se lie étroitement martin, 77. Opine, dans I tenu chez Longueil, pour e Beaufort et lui aillent au t demander justice contre mniateurs, 79. Est averti ine, pour l'empêcher d'alrlement, a cerit a l'arche-Paris de s'y rendre, 80. er l'archevêque son oncle, rier de ne pas aller au par-ce que (elui-ci refuse); L'archevêque est déteruite a ne pas y aller, 81, uteur se rend a la grand'-, 85. Son discours de justiontre les depositions faites Taire de la sedition, 83. ur ceite seance, 85. Il re-· lendemain au Palais, 87. - de l'argent, fait venir a gentilshommes; préche a rmain-l'Auxerrois sur la hretienne, eftet que pro-ermon, 88. Il se rend au ec. M. de Beaufort, escordeux de 300 gentilshomhe un poignard dont la t apercue sortant de sa po-Presente requête au parleur recuser le prem, presi-Presse son jugement et ws coarcuses, etat du par-

p. Sa conference avec Chaai lui propose un cambas-II recoit un billet de la Rei-

and, serend cherelle, 95. t il en est acco illi, 95. Y ordinal, conference entre

Deuxieme et troisième

ce, où l'emprisonnement

est arrêté ; autres résolutions, 99. Il écrit au duc d'Orleans un billet dans lequel il s'engage à le servir, 102. Se rend chez lui, 103. Obtient du cardinal amnistie pour quelques particuliers qui ont fait du bruit dans les assemblées de l'hôtel-deville; le menace de poursuivre en justice les temoins à brevet, s'il ne fait publier l'amnistie, 107. Devient malgre lui le confident de Monsicur, 108. Incident qui le brouille avec le cardinal, 100. Sa liaison intime avec le duc de Montross; il essaie de couvrir les fausses démarches du ministre et de Servien, 110. Conseille à Monsieur de faire onyrir les yeux au cardinal sur les affaires de la Guienne, 113. Va trou-ver ce deruier avec M. de Senne-terre; discours qu'il lui tient, 114. Refuse adroitement l'alliance **du** cardinal, 118. Refuse d'entrer au conseil, 126. Est d'avis que le députe da parlem, de Bordeau**x soit** admis au parlem. de l'aris; son conseil a Mousieur à cet égard, 128. Il recoit au Palais un coup de poi-guard dans son rochet, 135. Situstion où il se trouve entre les partisans des princes et les partisans du ministre , 136. Cherche a excuser le cardinal auprès de Monsieur, 140. Est soupconné et accusé d'avoir fait le contraire, 141. Veut modérer l'impétuosite de M. de Beaufort, 14). Recoit la commission d'ambassadeur extraordinaire pour traiter de la paix, 147. Ecrit a ce sujet à M. de Turenue; confère avec don Gabriel de Tolède , 178. Pourquoi les négociations n'ont pas lieu, 1 19. Pourquoi le coadjuteur refuse d' tre le favori de Monsieur, 150, Il emprante (500 pistoles pour le roi d'Angleterre , recoit de la part de Cromwell one lettre de creance, 151, Demontre a Le Tellier que la translation des princes du château de Vincennes n'est ni nécessaire ni bonne, 153. Lait consentir Monsieur et M. de Beaufort à cette translation, 156. S'occupe avec mad. de

Rhodes et madem, de Chevreuse de Monsieur n'a pas la force de mira afio et suiv. Son etonnement sur la donner un autre amant à mad. de Chevreuse, 157. Pourquoi il n'ose conseiller à Monsieur d'aller à la cour, 175. Refuse le paiement de ses dettes et la charge de grand aumonier, 182. Moyens qu'il prend avec Monsieur pour obtenir la liherté des princes, 186. Il se con-certe avec la princesse palatine pour cet objet; leur conférence et leur résolution, 188. S'en ouvre à M. de Beaufort, et obtient de lui le secret, 192. Se plaint à Monsieur des confidences qu'il a faites sur ce sujet au maréch de Gramont, 195. Ses assiduités à l'hôtel de Chevreuse, peu conformes avec les fonctions auxquelles il se livre dans son minis-tere, 198. Comment il trompe le parti oppose a la Fronde, pour obtenir la liberté de M. le prince, 200. Son discours au parlement pour relever le courage des frondeurs, 206 et suiv. Circonstance dont il se sert auprès de Monsieur pour le porter à se déclarer hautement contre la cour, 214. Il parle pour lui au parlement, 218. Donne, au nom de ce prince, connoissance à cette compagnie de la comparaison que Mazarin a faite de la chambre basse de Londres avec le parlement de Paris, 200. Son discours en réponse au manifeste lu contre lui au parlement, 226. Il recoit de Madame un ordre par écrit pour empécher le Roi de sortir de Paris, et l'execute, 250. Quel moyen il emploie pour faire venir Monsieur au Palais , 242. Motif de l'approbation qu'il donne au parlement à la pro-position faite d'exclure les cardinaux du ministère : il foit consentir Monsieur a la dissolution de l'assemblée de la noblesse, 247 et suiv. Ses motifs pour ne point approuver la convocation des Etats genéraux, et pour solliciter le mariage du pr. de Conti avec madem, de Chevreuse, 25) et saiv. Son entrevue avec le maréch. Du Plessis , propositions qui lui sont faites de la part de la Reine, 254. Il ouvre un avis que

motifs de la rupture du maise proposé entre le prince de Coati d madem. de Chevreuse, 263. Il demande à Monsieur la liberte de z retirer, et de rentrer dans les carcices de sa profession , 265. Lui coseille de s'accommoder avec la co scille de s'accommoder avec la our, et d'y mettre pour unique condition que l'on ôte les sceaux au president Molé, 266. Va prendre congédu princes, 267. Se retire au clutar Notre-Dame; précautions qu'il y prend pour sa sûreté, 268. Continue secrètement ses intelligences. 260. Recoit une visite du massebal 269. Reçoit une visite du marochi Du Plessis, qui lui est envoyé par la Reine, 270. Refuse le minis 271. Consent à une entrevue secrits avec la Reine, 272. Quel en est k but; son discours à cette princesse, 273. Il va rendre compte de cette estrevue à Monsieur, puis à la princesse palatine, 281. Engagemens qu'ils prennent ensemble pour le rappel de Mazarin, et pour le champion de sondient propriée pour le champion de condient propriée. pran de cardinal promis au coadjateur, 282. Sa conduite envers les frondeurs, 283. Il fait publier une apologie de l'ancienne et légitime Fronde, 285. Public et fait publier divers autres écrits, 286. Nouvelle entrevue avec la Reine, qui le re-mercie du parti qu'il a leve contre M. le prince, 287. Moyen qu'il of-fre à la Reine pour l'arrêter de nosveau, 989. Il rejette avec horreur le projet offert par d'Hocquincourt de tuer M. le prince, projet approuve par la Reine, 290. Conférence avec M. de Lyonne sur les moyens de renverser M. le prince, 201. Troi-sième entrevne avec la Reine, 35 Quatrième entrevue, dans laquelle il recoit sa nomination de cardinal, 207. Dépèche à Rome pour solli-citer sa promotion, 208. Promet a la Reine d'aller au Palais soutes les fois que M. le prince a'y rendra, conduite qu'il y tient, 301. Sa con-versation avec Monsieur sur la manière dont S. A. se comporte avec la cour et M. le prince, 309. Il

fait sentir le danger pour me, 311. Demande une a la Reine : autre conversavec Monsieur sur cette entre-313. Entrevue avec la Reine I combat le projet du rappel dinal, 320. Resultat de cette ence, 327. Il se rend auprès princesse palatine, qui l'in-des dispositions de la cour et incertitudes, 309. Sa converavec Monsieur sur le raccomnent projeté entre M. le prina cour, 33a. Il recoit ordre de eur de prier la princesse pulae presser la Reine de s'accom-avec M. le prince, 334. Porte meur la réponse que la Reine a cette proposition, 337. Conm'il donne a Monsicur sur la ite qu'il doit tenir en cette on, 34: Ce qu'il en obtient Madame, 345 Nouvelle entreec la Reine, 3 6 Engagement prend avec elle pour Monrelativement a sa conduite M. le prince, 347. Son avis an nent sur l'eloignement proles sous-ministres, 352 et suiv. ific cet avis auprès de la Reiuc, ase la conduite de Monsieur, Il la voit deux autres fois ; à mjet : promesses qu'il lui fait, t suis El se joint a Madame detourner Monsieur de faire commune avec M. le prince, Avec quelle presence d'esprit il se au parlement les deliances ont sur le point de se tourner rlui, 383 Parordie de la Reine, fere avec Châteauneuf, 390. Se ie d'être l'auteur de l'ecrit comque aux chambres par la Reine M. le prince, 301 Precon-prises par lui contre le parti de rince, 346. Secontestation M le prince au parlement, 307-per qu'il court d'y ét étouffe, Rentre dans la grand chambre, noigne are premi president com-il est red vable a son fils, for sonse a La Rochefoucauld, jos oit defense de la Reine d'aller dais, et s'y soumet, sa recon-

noissance pour la famille du prem. president, 110. Rencontre singulière avec M. le prince ; il lui donne sa benediction, \$12. Concerte avec mad, de Chevreuse un rôle auprès de la Reine; comment il s'en acquitte, 4:3. Entretien avec le prés. Bellièvre au sujet de Cromwell, 4:8. Situation critique du condjuteur après la retraite de M. le prince en Guienne, et le départ de la cour pour Bordeaux, 439. Il fait prévair MM. de Bouillon et de Turenne que Monsieur yeut les faire arrêter, 45. Comment il échappe au danger d'être enlevé par ordre de M. le prince, 46. Il propose à Monsieur un tiers parti, 53. Paroles prophéti-ques, 458. Il fuit tous ses efforts pour persuader a Monsieur qu'il convient que le parlement ne se déclare pas contre les troupes auxiliaires qui doi-vent venir à M. le prince, XI.VI, 8. Fait écrire un mémoire à la Reine, pour justifier qu'il ne manque en rien a la parole qu'il lui a donnée, 11. Sa réponse a M. de Damvillo, qui yeut lui persuader d'empécher que Monsieur ne joigne ses troupes avec cel-les de M. de Nemours, 25. Il écrit à Monsieur ses sentimens sur l'état des choses, 27. Sa conversation avec Monsieur sur cet cerit, 38. Il est nomme cardinal par le Pape, 41. S'abstient d'aller au parlement, 45. Se presente a des gens du peu**ple qui** en veulent a sa vie, et les dissipe, 44. Implore le secours de mad. de La Vergue dans une intrigue qu'il veut former avec madem, de La Loupe, 50. Essaie de calmer Mon-sieur sur l'arrivée de M. le prince à Paris, 66. Travaille d'après son ordre a empêcher qu'il a y fasse un tron long sejour, 6- Motifs qui le determinent a rester dans l'inaction, 68. Sa conduite civile depuis son cardinalat. 70. Propos de madem. de Chevreuse qui attire au cardin. de Retz le ressentiment de la Reine, Il travaille a affoiblir le crédit de M. le prince, 85 Se remet à com-poser des libelles, en fait un contre 11 de Chavigny, auquel celui-ci est

RETZ

très-sensible, 91. Sa réponse au pré-sident Bellièvre, qui l'engage à se donner plus de mouvement, 92. Il se voit force de repondre aux libelles où il est traité de fauteur de Mazarin, 93. Euvoie Argenteuil rendre compte au Roi et à la Reine de la nouvelle de sa promotion au cardinalat, 91. Mazarin a une conférence particulière avec ce députe, 95. Le coadjuteur cherche à justifier sa conduite par l'embarras où il se trouvoit alors, 96. Sa liaison passagère avec l'abbé Fouquet, 98. Sa rupture avec mesd. de Chevreuse, 99. Il dresse une instruction pour le duc de Lorraine, 110. Ses entretiens avec ce prince a l'aris, 112. Il se fortifie dans sa maison, et prend des mesures pour n'être point expose aux insultes de la populace, 130. Reflexions sur le meilleur parti qu'il eut pu prendre, 131. Il combat de toutes ses forces la proposition de déclarer Monsieur lieutenant général du royaume, 138. Motifs quidirizent sa conduite; comment il se trouve en etat de sortir dans Paris avec pompe, 139. Plusieurs personnages le pressent de sortir de sa léthargie, 146. Il es-saie de faire approuver à Monsieur qu'il se rende a la tête de son clerge auprès du Roi, pour le remercier de l'eloignement de Mazarin, et le supplier de revenir dans sa capitale, 154. Réussit, et fait une assemblée génér. des communautes ecclesiastiques, . Recoit des instructions sur ce qu'il doit faire et dire à la Reine et an Roi pour le prince, 158. Opposition qu'il rencontre dans l'exécution de cet ordre, 159. Comment et par qui elle est levée, 160. Il se rend à Complègne avec que grande escorte, 161. Comment il est reçu, 162. Ce qui se passe dans le petit cabinet de la Reine, 163. Il se rend de la part de la Reine chez la princesse palatine, où se trouveut Servien et Le Tellier, :65 Propositionsqu'il y fait de la part de Mousieur, 166, Comment elles sont recues , 167. Il rend compte a Monsieur de sa négocia-

tion, 169. Leur conversation à ce

sujet, 170. Il donne au princi avis par ecrit, 171. Attend le R Louvre; comment il en est i 197. Se rend au Luxembo arg p dre de Monsieur, 198. S'y rea lie avec M. de Beaufort, 199.1 seille à Monsieur de ne pas pre l'offensive contre le Roi, et de à l'ordre qu'il a recu de quitte ris, 200. Est reçu dans le peti binet de la Reine, qui le traite en apparence, 206. Sa convers au sujet de Monsieur, 208. Ce veut faire pour ses amis devit cause de sa perte; details co nant les trois espèces d'amis cût voulu servir, 210 et suir. fuse les propositions qui lui 👊 tes de la part du Roi, 219. Fai ter pour lui et ses amis avec' rin, 220. S'excuse de se rens parlement pour y entendre l claration du Roi contre le Conde, 221. Il est averti qu vent à sa liberté ou a sa vie Cesse d'aller au Louvre, 22 retourne, d'après le conseil c dame de Lesdiguières; y est i 225. Est conduit à Vincennes Comment il y est traité, 22 chapitre de Notre-Dame et l res de Paris s'interessent à l obligent la cour, par leurs i ces, à s'expliquer sur les cat sa prison , 230. Осспраціона с dinal pendant sa prison, 23 chagrin, 32. Ses distractic s'occupe des moyens de 🗻 s ses relations au debors, 233. ! imagine par lui pour Cevader Ponranoi il echone, 234. S tativés auprès de la cour de devicament inutiles. 3prante une bonne sommé d' pour les garnisons de Me Charleville et le Mout-Olym ont pour loi et ne font rie lui, 2jo Sa conversati m av de Pradelle sur la rentree d zario , et sur les offres de se qu'il lui fait faire , 2 ; 1. Come reçoit les offres que Mazaem faire par le nonce du Eape 🚉

refuse toutes les propositions :



pour l'engager à renoncer ché de Paris, 245. Sa con-à ce sujet avec M. de Beli. Il est transféré à Nantes, ils sur cette translation, nent il est traité à Nantes, des instances auprès de la one, pour qu'elle approuasion qu'il a signée à Vin-¼. Après une explication c le maréchal de La Meilsonge aux moyens de se 6. Il s'ouvre de son projet issac, 257. Parvient à s'és desseins après son éva-et suiv. Il est renverse de a l'épaule démise, 263. est retiré de la meule de a été déposé; il est conupréau, 267; puis à Ma-bagrins domestiques qu'il , 268. Il se fait transpor-Ile, 269. S'embarque sur pecheur, 271. Aborde à m, 273. Est visite et rele gouverneur Vateville ; le ses amis , il se décide à ne, 274. Est traité chez eville; refuse de faire le Madrid, 276. Accepte es a titre d'emprunt, et 200 écus du roi d'Esp se met en route pour l'I-Obstacle qu'il rencontre 279 Description de la ragosse, 280. Miracle de se-del-Pilar, 281. Desa royaume de Valence, oit un riche présent à Vi-ge qu'il en fait, 283. Obmission d'entrer a Major-Lt magnifiquement traité eroi ; beaute des femmes ie, 285. Il aborde au Port-6. Passe le golfe de Lyon, moin d'un combat livre e par la galère qu'il monsuie une grande tempête, I terre a Piombino. MS at officiers et aux soldats rme, 294 Prend la route e, est magnifiquement terre par les officiers du , 295. Est visite par le

grand duc à Lambrosiano, 296. Accepte de lui 4,000 écus; manque de se noyer à Ponte-Cantine, 207. Il arrive à Rome; descend chez l'abbé Charrier; reçoit du Pape 4,000 écus en or, et beaucoup d'honnètetés, 2,8. Est menacé par la faction de Fran-Pape ; témoignages de bienveillance qu'il en reçoit, 300. Il parolt dans un consistoire, où il-reçoit le chapeau, 301. Un chirurgien lui démet l'épaule pour la lui remettre, 302. Le cardin, se déclaré au conclave pour le parti des cardin. indépendans, 304. Détails sur les partis qui divisent le conclave pour l'élection d'un pape, 305 et suiv. Trait de petitesse qui fait du incr an card de Betz le séfait deviner au card, de Retz le génie du card. Chigi, 3:5. En quoi il contribue à son élection au souve rain pontificat, 326. De quel œil il cat regarde dans le conclave, 329. S'oppose au sacré collége à ce que le roi d'Espagne prenne le titre de fils ainé de l'Eglise, 332. Etat qu'il tient à Rome d'après le conseil du card. Chigi, 335. Il se plaint au nouveau Pape des ordres que le car-din. d'Est donne contre lui à Rome, 339. Réponse ambigue qu'il en re coit, 3/1. Se retire pendant un mois 4 4 lieues de Rome, 345. Retourne dans cette ville; force le Pape à approuver la conduite qu'il y tient, 351. Fait un voyage aux caux de S.-Cassien en Toscane, 353. Il revient a Rome, 354. Se promène trois heu-res avec le Pape; futile sujet de leu-conversation, 355. Il se rend à deux cerémonies religieuses, malgré les cardinaux de la faction de France, 356. Etat où il se trouve à Rome, 3.58. Noms des personnes qui lui font passer dessecours, 360. Ce qu'il eprouve de ses domestiques, 362. Conduite qu'il est obligé de prendre du côté de la France depuis qu'il est à Rome, 366. Sa lettre au chapitre de Notre-Dame de Paris, 367. Effet qu'elle produit, 382. Il envoie Malclerc en poste a Paris pour empêcher. l'accommodement de M. de Noirmoutier avec La cour avant l'élection

moyens d'arrêter une second

d'un nouveau pape, 383. Résultat de sa commission, 385. Le cardinal approuve le refus qu'a fait Malclere de 10,000 écus offerts par Noirmontier, 336. (Mem. de Retz.)

Il confesse dans le ruisseau un crochetene tue par le marech, de La Meilleraye; recoit un coup de pier-re qui lui fait une contusion aux côtes, XLVII, 21. Se rend à la cour le jour des Barricades; comment il y est recu, 22. Recoit chez lui tous les mécontens, 23. Fait solliciter ses amis contre la cour, 25. Fait demander une conférence à M. de Longueville; quel en est l'objet et le résultat, 31. Il est l'ame de la Fronde, 40. Nourrit des sentimens fort tendres pour mad, de Longueville, 41. Agit da côte de M. le prin-ce, pour l'engager dans le parti de la Fronde, 42. Feint de se rendre à S.-Germain d'après an ordre de la coar : est arrête par ses partisans, 46. Comment il fait nommer le pr. de Conti genéralissime du parti de la Fronde, 50. Il prend séance au parlement, y prête serment; lêve un regiment de cavalerie à ses frais, 51. Sort en équipage de guerre, avec des pistolets à l'arcon de sa selle, pour aller defendre Charenton, 56. Se rend a Compiegne, où il voit la Reine et entretient le cardinal, 70. Devient le principal auteur de la prison de M. le prince, 93. Promes-ses qui lui sont faites, 94. Il est recherche par le parti des princes ; son mécontentement contre le cardinal, 110 Hredige deux traites, l'un pour la liberte des princes, l'autre pour le mariage de madem, de Chevreuse avec le priuce de Conti, i r Details a ce sujet, 118. Il demande un parlement que la Reine soit suppliced envoyer une de laration d'usnoceuce pour MM, les princes, et d claigner Mazario de ses conseils, 135. De lace a Monsieur qu'il ne veut plus se mêler des affaires publique si sa retraite sinuder trompe plu si surs de sesami-, 150. Sa conference claz le comte de Montresor avec MM d. Lyonne et July, ser l.

M. le prince, 152. Il promet, a du parti, de travailler au rete cardinal, 153. Après la rete M. le priuce a S.- Maar, il j partout que cette retraite n'e dee que sur le retus qu'on lui de plusieurs graces qu'il d**em** que le retour du cardinal qu'une fausse allegation por mer le people, 154. Sondier porlement touchant la rete M. le prince et le retoir da nal, 160. See motals pour avec passion Peloignement d prince et le retour de Mazar Il se defend d'être l'auseur d lu contre M. le prince en p des deputes du parlement a la cour ; desivo in les con qu'il a énes avec le counte i tresor, 170. Se rend as pe accompagne d'un ben no gens de main, et souteno pa ficiers de la maison militair 174. Dangers qu'il y court apostrophe le duc de La R cauld, 179. Donne sa ber à M. le prince, qui le renco une procession, 186-11 of ses confidens la nomin dio dinalat, 180 See haison: avec la princesse pulatine prend des mesars de p contre les projets de Grour-Rochecorton : les fat are Commence a se reletadir cour, 156 Commental old me senomination de cardi Il recoit avec indifferenc velle de la mort de maden vreuse, 2011. Latreti ut ad la jalousie secrète de Mon tre M. le prince, et l'empe condermissamment - ai p Repond par d's libell sai grout fut contre la case glige rien, bai et s samis ses amis pour sa project at II va a Compiegne, a la têt ed Paris, supplier l. 1 بقد - venn dans sa capital

: lui cause la mapière dont ntre a Paris, 25. Préveno ortance de ses services, il couter aucun des avis qu'ou e des dangers qu'il court ; ceux de la princesse palasse tont-a-coup d'aller au et affecte de se faire suivre rsonnes armées, 248. Cherlementas'accommoderavec , 2 fg. Ses prétentions, 250. stilestengage a aller au Louut de s'y resoudre , il ecrit de Châlous son ami, pour le faire savoir ses intentions a , 256. Il se read au Louvre, avis de Caumartin et de la · palatine, 259. Y est arré-Tentatives da chapitre de Jame en sa faveur; elles t par la foiblesse de l'arche-Paris, 262 et suiv. Son ira empêche ses amis de le 3. Il fait manquer un moyen t pris pour le delivrer, 174 wee beaucoup de fermete, e noace du Pape, de donlemission de l'archeveche, cirresolations a cet egard, Roi refuse de le reconnoître hevêque de Paris , après la titulaire, arret lu conseil ard, remis par le chancelier itre de Notre-Dame, 28) mal detroit tout ce que ses tim sa favear, 194, Salconivec le comte de No illes au sa demission, 287. Il signe ssion en presence du presi-lievre et de deux notaires, lui fait beaucoup de tort raffaires (200) Hest trans-antes, 100 Comment il yest r le marcchal de La Meille 3. Visites et societés qu'il y in il conventave Joly artin des moyens de se san hateau de Nantes, 196 Reig-temps a A sontimens de les plus intimes qui le pres-≠ si .ver , cent aŭ Pape one ressante pour le prier d'ac a demission, 300 Lait sonairechal de La Meilleraye,

pour savoir ce qu'il fera si la cour lui envoie des ordres pour le transferer à Brest, 301. Convient avec le due de Brissac qu'il faut disposer toutes choses pour executer son projet d'évasion, 303. Détails sur la manière dont il se sauve du château de Nantes; noms de ceux qui con-tribuent a cette évasion, 305 et suiv. Il tombe de cheval, et se démet l'epaule, 311. On est obligé de le concher dans une pièce de terre à côte du grand chemin ; il est transporte la nuit à Beaupréau, dans une maison du duc de Brissac , 313. Se refugie ensuite dans la maison d'un gentilhomme nomme La Poise, 317. Passe neuf heures dans une espèce de cachot humide, 318. Reste caché pendant un jour dans un tas de foin ; retourne a Beaupréau chez le duc de Brissie, 319. Est conduit à Machecoul; est traité de sa blessure par un chirurgien ignorant, 3 10. Signe une retractation de sa demission, Dir. Est conduit au port de La Roche, où il s'embarque, 322. Reste eache huit heures dans un monc**es**u d ardoises : arrive à Belle-He , 323. Sur l'avis des dues de Brissac et de Retz, il s'embarque pour l'Espagne, 3/8 Abord : a S.-Schastien; est reca chez le gouverneur de la place, Bo Ecrit ao roi d'Espagne et a don Louis de Haro , pour demander la liberte du passage en Italie; fait ven-dre les sardines qui étoient sur sa harque, et en tire 600 eeus pour s'habiller, 33). Demeure ferme dans la resolution d'aller a Rome, refuse 1,000 pistoles du roi d'Espagne; accepte une litière de S. M.; tire parole de don Louis de Haro de secourir les ducs de Retz et de Brissac, s'ils sont attaqués dans Belle-lle, 335. Se met en chemin : danger qu'il court a Tudela; il se re**nd à** Saragosse, 336 S'embarque a **Viva**ros sur une galere, 337. Refuse plusients bourses pleines d'or, fait des largesses a ceux qui l'ont servi; **dé**harque a Majorque, 338. Remet à la voile, details sur son voyage, 33g. Il aborde a Porto-Vecchio,

celui du Pape, pour avertir ses a de prendre leurs mesures avec la évèques et le parlement, 301. Triss

phe de ses canemis, 392. Il con la nomination du sieur Du Se curé de S.-Leu , pour grand vices

de son diocèse, sur des espenses qui ne sont point réalisées, 30. Lie

au Pape des plaintes modestesse la conduite de ce nouveau gra vicaire, 398. **Demande la** p<del>era</del>

de retourner à S.-Cassien, rem

la nomination du sieur Da Sau

nomme de nouveau pour ses gra vicaires les sieurs Chevalier et Las

vicaires les sieurs Unevainer et las-cat, curés de la Madeleine et de S-Severin, foi. Se décide à quan-l'Italie; écrit au Pape pour la re-présenter que l'état de son dioce l'oblige de s'en rapprocher, sol

RETZ 340. Tempète, 341. Il arrive à Por-

to-Longone; prend terre à Piom-bino, 342. Reçoit, de la part du grand duc de Toscane, des lettres pleines d honnètetés et d'offres obligeantes; fait venir auprès de lui l'abbé Charrier, qui l'engage inutilement a donner sa demission, 343. Obtient avec peine 4,000 ecus du bailli de Gondy, son parent; est recu avec heancoup d'honneurs chez le grand duc, 34; à Florence, par le cardin. Jean Carlo de Middiele meire à Borne Carlo de

Medicis; arrive à Rome, où il est admis en audience secrète par le Pape; recoit des excuses du cardin. Chigi, 345. Se met à Rome sur un pied à se faire respecter; ses équi-pages et sa suite, 349. Occasions où l'inclination du Pape pour lui se montre visiblement, 351. Il assiste au conclave pour l'election d'un pape, 352. Sa confiance dans le nouvean Pape, a l'election duquel il se vante imprudemment et mal à propos d'avoir le plus contribué, 376. Il est averti par ses amis que les Fonquet le trahissent, et que l'abbe l'ouquet est toujours le promoteur des résolutions que la cour prend contre lui, 3-6. Adresse un mandement pour faire la publi-cation du jubile dans son diocèse;

nomme deux cures de Paris ses grands vicaires; cerit au chapitre de Notre-Dame une lettre pour lui enjoindre de ne plus se mêler du gouvernement de son diocese, 378. Trouble qu'elle y occasione, 379. Il refuse de pousser jusqu'au hout l'affaire de ses deux grands vicaires, et de laucer un interdit, 383. De-

Pape la permission d'aller aux hains de S.-Cassien, 384. Contre l'avis de Joly, il retourne à Rome, 386. Earit à Caumartin pour empêcher le curé de la Madeleine de passer outre l'arrét de la chambre des vacations,

clare qu'il veut se rendre denonciateur contre Mazarin; demande au

387. Veut prendre des mesures pour se retirer de Rome, 389. Sa conster-

nation en apprenant que le Pape lui a donne un suffragant pour 20u-

Se rend à une maison de plaisse du cardin. Jean Carlo de Medier. joj. Malgré l'avis que lui donne k bailli de Gondy, il continne de si handonner à Croissy; se rend dan le Milanais, puis à Besancen, joi Trouve une retraite chez la mare

de Conflans, 406. Ecrit a l'everge de Chalons pour le detourner de faire nommer de nouveaux grande vicaires, et d'interceder aupres de S. M. pour la restitution de son temporel, fos. Comment il est tron en cela par l'évêque, puis par l'as-semblée du clergé, qui ar declar semblee du clerge, qui se contre lui, 109. Son trouble a in nouvelle du procès dont il est me-

dans les eglises des troncs pour por-voir à sa subsistance. L'eveque o Chalons but ayant assure 8,000 h par an , il se décide à se cacher e állant de ville en ville, 411. Chase de nom, et en fait changer a er s qui sont auprès de lui . 412 Sa d -

nace. (10. Il rejette comme indiate de lui la proposition de faire metr-

avis qu'il recoit de Johy et de l'aix-de Lameth, il se retire a Conserce, où il vit meognito; perse aux ezerces contre cenz di on subbos lui etre attaches, 413. Il va a Ule a Aushourg, a Francfort, 174 Test

nucoup à la mort du présid, de Hievre; passe en Hollande, 415. ent à Cologne pour s'y faire gue-'d'une maladie de galanterie, 416. 🛪 soupeous contre ses plus fidèles mestiques, 417. Il en congedie en qui l'ont toujours bien servi, a defiance contre Croissy, 19. Il euvoie demander une esorte à M. le prince à Bruxelles, et Pretire avec cette escorte dans la ille de Genep. (21. Se rend à Ni-ègue, puis à Leyde, fait arrêter 🛎 deux domestiques Imbert et lorl, 412 Malgre les remontran-ns de ses amis, il les fait retenir ma ans en prison, 423. Son obsti-ition à ne vouloir rien entendre sur leur justification , 424. Sa vie gabonde et indique de son caracre, (55. Succès d'un écrit qu'il blie sous le titre de Remontrance bressée un Roi vir la remise des sces maritimes de la Flandre en-· les mains des Anglais, 426 Sa nference avec M. le prince, 447. intinuation de sa vie vagabonde entre dans les projets de M. le ince, que la bataille des Dunes rnt detroire, (58. Pourquoi il est lige de retourner à Utrecht, (25). est visite par le duc d'Ormond, mt il acca ille les propositions en reur du roi d'Augleterre, 130. rdaigne les offres que loi font faire spanser retes, conduct pasqu'a Aussarghal be Charri r. qualleusoic a zue pour les intérets du roi d'Aueterre, 331 Vala Ratisbonne, reint en Hollande, passe en I lanv. oad confere avec M. le prince. 12. Voit le marq, de Caracéne penat les negos iations pour la paix gerale, apres la paix, son commerce e. M. le prince crase tout-a-coup. i. Il fait un troisieme voyage a avelles, retourne en Hollande ear y vivre comme apparavant; pendance on il est de son ecuyer alclere, 155 Il est battu par lui ne une violente dispute qu'ils ont emble, 436 Il continue de donr a Joly les mêmes marques de stiager, quoique ma cœur soit

change a son egard; va a Hambourg, en Angleterre; reçoit un présent de 4,000 guinces, 437. Retourne à Lou-dres, pour aider à la conclusion du mariage du Roi avec la nièce de Mazarin ; le roi d'Angleterre rejetant ce projet, il déclame contre le ministre : propose la princesse de Par-me. 138 Se charge de la négociation du chapeau de cardinal pour M. d'Aubigny : recoit a cette occasion plusieurs sommes considéraf it un voyage à Hamhourg, bles : 430. Lait imprimer une lettre adressee a tous les évêques contre la conduite de Mazarin à son égard, 440. Se decide à la supprimer, puis con-sent à la publication, 441 A la mort de Mazarin, il projette de rentrer en France; entre dans la vue chimerique de remplacer ce ministre dans les conseils du Roi , 142. Comment il est amené a donner sa démission, et a quelles conditions, 113 et suiv. Est nomme abbé de S -Denis ; recoit une somme de 50,000 liv , obtient des lettres d'économat pour jouir par provision des fruits de l'abbaye de S.-Denis, 455. Son dépit contre la cour et contre le Pape, 456. Sa vie et ses dép<mark>enses a</mark>u chiteau de Commercy; comment il paie ses dettes. (57. Il recoit des soumes considerables d'Angleterre; poorquot, [58. Nonveaux mormures du cardinal après la mort de M de Marca, (60. Il est trompe par l'espoir qu'on lui donne qu'il sera admis a presenter ses respects au Box, 161. Ne retire aucun avantage des conseils qu'il donne a la cour dans l'affaire du duc de Créqui. 462. Sa reponse a une lettre des cardinaux residant a Rome, quoique fort approuvee, ne lui sert pas davan-tage, \$63. Ses assemblees de paysaus produisent plus de mauvais effets que de bons, jui 11 vent faire croire qu'il ecrit l'histoire des troubles de Paris et de ses prop<mark>res aven-</mark> tures, 465. Sa reponse a Joly, qui veut lui faire honte de certaines foiblesses, (166. Il s'occupe avec pas-sion de la généalogie de la maison

de Goudy; fait parade des lettres qu'il reçoit de ses correspondans de Paris, 467. Obtient enfin la permis-sion de saluer le Roi, 468. Va à Fontainebleau; sa manière fait cesser l'estime ou l'apprehension que les ministres avoient de lui, 469. Son séjour à S.-Denis ; il retourne à Commercy, 470. Transport d'un coffre plein d'argent; le cardinal met mal ensemble la plupart de ses amis, 471. Quelques uns se séparent de lui, 472. Il fait payer 10,000 écus à Joly, 473. Se rend a Rome, d'après un des articles secrets de son traité avec la cour, 474. (Mém. de Guy Jol). — Assiste aux assemblées tenues dans la chambre de S.-Louis; fait le panégyrique de S. Louis dans l'eglise des Jesuites, lequel est imprimé par Guy Joly, qu'on en croit l'auteur, 181. Se rend à la cour en rochet et en camail, après l'empri-sonnement de Broussel, 482. Y est très-mal recu de la Reine ; se retire au petit archeveche fort abattu et fade cavalerie, auquel il donne son nom, 485. Est regarde comme un des auteurs de la détention des princes, 186. Quitte le parti de Conde, et s'attache a la cour : devient cardinal malgré elle, 406. Cherche a prendre la place de Mazarin ; se declare ouvertement contre le prince après la bataille de S.-Antoine ; va. avec les deputés du clergé, supplier le Roi de revenir dans sa capitale . 198. Est arrêté par ordre du Roi, et conduit a Vincennes, 199. Est averti de la mort de l'archevêque son onele par des signes convenus avec ses omis, 501. Sous quelles conditions il donne sa demission, 50%. Est transfere a Nantes; pourquoi il y est enfermé sous honne et sure garde, 505. Comment il se sauve de prison , 506. Il tombe decheval , et se demet l'épaule, cet accident change le projet de ses amis, "ion. Ses lettres au chapitre de son église et aux cures de Paris, 508. Il écrit au Roi une lettre qui est renvoyee sans réponse, 510 Ordonnance du Roi pour re-

orendre le cardin ., et défendre q lui donne aucune retraite, 512. rêt du conseil qui déclare le sia Paris vacant, 513. Lettre du d nal aux évêques de France, Ji s'y plaint de la conduite qu'or cuvers lui , 517 et suiv. Le Roi une ordonnance qui defend : sujets toute correspondance at cardinal, et enjoint à ceux qui auprès de lui de revenir en Fa sous peine de saisie de leurs li 528. Lettre du cardinal aux de chanoines et chapitre de son é 529. Son mandement as cler son diocèse, concernant la no tion de deux archiprétres pou ministrer son église, 533 L'e du cardinal engage la cont à différer l'assemblée generaled gé, 545. Mesures prises par ell les assemblées provinciales p composition de cette assembl nérale, 547. (Cl. Jobs.) Mot à un de ses amis sur l'a modement fait entre les pris la cour, NLVIII, 41 Parole adresse à la populace, qui l'i de traitre et de mazarin . -5 le malade, et ne sort plus e lui ; ses plaintes sur Monsie recoit la visite de ce prince, conversation avec lui sur les ciations de M. le prince a cour, 100 Pour faire croire 1 ple de Paris et a la cour qu'il teur de la deputation des c nautés ecclesiastiques qui va c der au Roi la paix et son ret veut en être le chef, 353 ference avec M. Le Prevôt, conseille au dac d'Orleans d ser de Paris le discide Bou**rne** 319. ( Mem. de Concart les rues de Paris en rochet et mail, exhortant le people . has les armes, et à obeir a la va reedre compte au Palais de ce qu'il a fait; est tourne dicule par la Reine et Mazar (5) Il se retire plein de rage solu de se venger du mepris lui a montre , 126. Lève à s un regiment de cavalerie , 15

peuple, par ses prédicaatmer pour la liberte pu- Ses visites secrètes chez dazario, 210. Il prend de it sur l'esprit de Monsieur ignemeat de l'abbé de La las quel but il s'en sert, coutre Mazarin, il se deouter les propositions des des princes, 254. Ecoute lui fait Arnauld pour cus, re a Monsieur de la defiag-Mazarin, 260 Accuse Macle parlement, opine pour șdie la Reiue de l'cloigner, recherche par Lecour, 588. dans des conferences secréster age seconds fois M. le ntre chez la Reine en hase, 280. Court danger de parlement, 2 3. Empéche de suivre le Roi en Guien-L'engage a ne point quit-, fut assembler le parlea deliberer contre le rap-Lizarin, 315. Est nomine , 528 Inspire a Monsieur ners contre le prede Con-Vala Complegue, a la tete sapplier le hot de revenir recuit le chapeau de cardi-Let arrete, et condoit à c, 395. Let transfere a Nanla condent de marcchal de eraye, j35 Se soave de pris lesse a chras, serond a Bo . Sa lettre a celerge de Pandammer, et brôker par la boarreau [18] Il contrilection days as Alexandre Rode ou l'ar que s'invetre II. 19 - Montglat — Par ise de ses anis dans le par-L de « « emissaire» dans le il travaille a former un par ut contre Mazarin , 454, et s**ner** carchef, 455 Declaue trate de paix, qui a cte me ler, jen Court risque an parlement, I.H. 88 En e dar de La Rocla foucauld, s to may play as parlement. a la nediction a M. le prince e, qual rencontre en faisant

une procession, 90. Se réunit à M. de Chavigny pour empêcher le trai-té de M. le prince avec la cour, 154. S'attache à détruire toutes les résolutions que M. le prince fait prendre a Monsieur, 159. (La Roche-foncauld.) — Ses pratiques secrètes contre Mazarin; il cherche partout à lui faire des cunemis, LIII, 67. Va la nuit déguisé chez le cardinal, 71. 'Lenet.'—Son portrait, son caractere, LVIII, 70. Le refus qu'on fait a la cour de ses offres et de ses services le rend le plus grand enne-mi de Mazarin, 75. Il essaie de don-ner au parti de la Fronde M. le prince pour chef, puis le pr. de Conti, 92. Empleie le pr. de Mar-sillac auprès de mad. de Longueville pour gagner M. de Conti , 94. Fait tout ce qu'il peut pour rendre odicux au people, au parlement et aux généraux le traité de Ruel, 113. S'oppose a tout ce que propose M. le prince; se fait accompagner au l'alais d'un grand nombre de gens armes, 215. Danger qu'il court au P dais, et d'où il est retiré par M. de Chauplatreux, 2:8. ( Men. de M. de \*\*\* )—Idee du sermon qu'il prèche a S.-Paul pour fortifier les princ is dans la resolution qu'ils ont prise de combattre les ennemis domertiques de l'Etat , LXI, 395. Il per-soade au due d'Orléans qu'il fant continuer la regence, et empêcher la majorite du Roi, LXII, 188, Proposition violente faite par lui dans ur conseil tenu chez le duc d'Orleaux, 212. Il traverse le traité de parv fait par les députes des prin-cess pourquoi, 365. Est arrêté au Louvre, 477. Ses amis sollicitent en vain pour lui, 478. Omer Ta-lon — Ancedotes sur son compte, LXIII., 185 Choin .) Rivi le duc de cerit avec le duc de Brissac une lettre au Roi su**r la** detention du card, de Retz, XLVII,

468 Repond d'une manière ambi-

gue aux envoyes des pr. de Conde et de Conti, qui lui font des propo-

sitions en faveur du cardinal , 269. Se rend a Belle-He pour protéger la fuite du cardinal, 323. Fait promettre aux habitans de l'île de se jeter tous dans le fort au premier coup de canon, 324. S'oppose à ce que le cardinal se rende à Charle-

ville, 326. S'accommode avec la cour, 348. (Mém. de Guy Joly.)—Propose à la duch. de Longueville de faire un parti, L, 136. (Montglat.) RETZ (la duch. de) traverse sous main ce que les amis du cardin. de

Retz veulent entreprendre pour lui, XLVII, 270. Entre dans le projet d'évasion du cardin. de Retz, pour faire affront au duc de Brissac, 306. Propose de sauver le cardinal dans

son carrosse, 307.
REVEL, cadet du duc de Broglie, est tué à la bataille de Rosbach, qu'il a conseillée, LXXVII, 150.

REYNACH, gouverneur de Brissch, est contraint de rendre cette place

aux Français, XXX, 335.

RHIN (passage du). Relation de ce passage, par le comte de Guiche, LVII, 105.

RHINGRAVE (le) est fait prisonnier au siège de Lille, XLIII, 118. RHODES (mad. de) offre à la prin-

cesse de Condé la mère de rendre des services considérables à mes sieurs ses fils, XXXIV, 460. Elle meurt d'effroi et de dépit, 535. (*Mém. de Nemours.*) — Contribue à la reconciliation momentance du coadjuteur et de Chateauneuf, XXXV, 190. Détails sur la cause de sa mort, 259. (Introd.) — Elle menage une entrevue entre le coadjuteur et la princ, palatine, XLV, 187. (Mem. de Retz.)
Rinas le marquis de) refuse de

donner une déclaration comme quoi le testament de Charles 11, roi d'Espagne, étoit supposé, LXVI, 64. Ківентві (le sieur de) est attaqué

en plein jour par trois ou quatre personnes qu'on suppose appostces par le marech. d'Aucre, XXI bis, **a3**′i.

RICARDELLE, un des principaux habitans de Narbonne, assure cette ville au Roi, XXVII, 158. Richard, bâtard de la maison de

Poligny, tue le précepteur de de Vaubonnez, XXXII, 43 condamné à être pendu, 138. suit une évocation au cons Roi, 439. Demande pardon à Pontis, 142. Renouvelle ses suites, 113. Attaque M. de sur le grand chemin, 470. L'd'assassinat, 452. Vient de m lui demander pardon; à quelle ditions il l'obtient, 455.

RICHARDIÈRE (le sieur de L envoyé par Turenne à Mai selle, pour l'engager a cons son mariage avec le roi de Por XLIII, 46.

RICHARDOT (Jean), presid conseil d'Arras, puis au cons vé des archiducs à Bruselles au président Jeannin pour le d'employer son autorité à 1 vrer les instructions qu'il a sées dans sa chambre en qu La Haye, et de les lui reav exprime son depit de cet e XIV, 234. Ecrit aux depate princes au nom de l'archiduc, les prier d'engager les Etats contenter des termes de la pre trive, 281. Leur écrit de son pour leur dire qu'ils peuvest ter au traite le nom du roi d'I gne, 283. Remercie le presid. niu de la lettre qu'il lui a écri aujet de la perte de ses instruc 284. Lui fait connoître les intes de l'archiduc concernant la t 285. Reçoit une reponse des de des princes aux lettres qu'il l' adressées, 286. Pric M. Jessa proposer la trève longue de ans, sans y stipuler l'indepent des Etats, 35 (. Demande ans bassadeurs de France et d'A terre une prolongation de la c tion d'armes, afin d'éviter la ri re, le traité ne pouvant être ce avant l'expiration de cette sus sion, 156. Réponse des amb deurs, 157. Autre lettre du prési aux memes, pour leur annonc renvoi du sieur de Presus, le

tentions de l'archiduc, et la me sité d'une prolongation de la c

mes, 462. Autre lettre parau president Jeannin, dans il lui mande qu'une trève croit plus utile, 464. Il est , par une lettre des ambusde France et d'Angleterre, députes des provinces ont d'entrer en conference sur à longues années, et con-a prolongation de la cessairmes; est prié d'achever commencée, XV, 26. Ré-u president à la lettre des deurs, et a celle de M. Jean-. Il leur annonce qu'il se Anversavec le marquis de , et que les ambassadeurs y eçus avec plaisir, 135. Leur une continuation de la i d'armes, 183. Recoit de t une reponse par laquelle rdent la continuation; à ondition, 191. Recoit une s mèmes ambassadeurs, qui rent des contraventions fairève, et le prient de les faire ur voie amiable. 198. tire Francois Do Plessis. de , père du card, de Risauve la vie au duc d'Anbataille de Mont-outour; sagne en Pologne; est fait evôt de France , protege la du Roi a la journée des Éar-

le marq. de Themines . X, 1 ba, 555. tire 'Alphonse Du Plessis and fils de François de Rise frit chartreux; devient pie d'Aix , pais de Lyon, et i est fait grand aumonier ce, et chevalier de Lordre iprit, X., 15. Luc - Armand Du Plessis

combat pour Henri IV à et a lyry, obtient le coment d'une compagnie de

ies; si mort, X, 17. Ses en-

tart [Henri, marquis de ],

da precedent, est tue en

que de l'ucon, relegué a par suite de la disgrace de , obtient de retourner au-

près d'elle, en faisant promettre an Roi et à Luynes de la porter à la paix, IX, 384. Empèche la Reine de passer en Guienne; contribue au traité du Pont-de-Cé, 390. Est introduit dans le ministère par La Vieuville; succède à sa faveur; devient tout puissant : poursuit le projet commencé pour les affaires étran-gères, 404. Fait la paix avec les protestans et avec l'Espagne, 406. Fait arrêter le maréch. d'Ornano, Chaudebonne, Modène et Dengeant; prévient un dessein du duc Gaston, 412. Détermine le Roi à se rendre en Bretagne, 113. Fait arrêter le duc de Vendôme et son frère, 414. Fa-cilité qu'il trouve à soumettre les protestans, 435. (OEconom. roy.) - Preuves qui démontrent qu'il est l'auteur de l'Histoire de la Mère et du Fils, et qu'il a écrit des Mémoires, X, 7. (Avertiss.) — Sa naissi ce; aucienneté de sa famille, 13. Il ctudie au collège de Navarre, 15. Est destine aux armes; s'adonne à la culture des lettres; est nommé à l'évêché de Luçon; est reçu docteur en theologie, 16. S'exerce à la controverse; va à Rome; étonne le pape Paul v par son éloquence et son habileté; est sacré évêque à 21 ans, 17. Son activite dans l'administration de son diocèse ; il se rend à Paris; se livre a la predication; se lie avec le pere Joseph, 19. Est nomme député de son ordre aux Etatsgeneraux, 20. Se lie avec Barbin; fait la cour au marech. d'Ancre; est nommé grand aumônier de la u son de la Reine, 21; puis consciller d'Etat, 22. Est envoyé en Berri auprès du pr. de Conde, pour l'engager a revenir à la cour, 23 Contri-bue à la résolution prise de faire arrêter les princes; est appelé au ministère, 24. Refuse de se démettre de l'étèche de Lucon; obtient la preséance au conseil; fait changer de face aux affaires; fait lever des tronpes au dedans ; négocie au de hors, 25. Obtient la permission de auivre Marie de Médicia, 27. Re-cuit ordre d'aller résider à Laçon;

publie une réponse à la lettre des quatre ministres de Charenton : est religue à Avignon, 28. Compose et fait imprimer l'Instruction du chretien, 29. Est rappelé par le Roi ; aspire au maniement des affaires , 3). Devient l'ame du conseil de la Reine mère , 31. Travaille à lui former

un parti assez puissant pour forcer de Luynes à un nouveau traité, 33. S'efforce de prévenir une guerre civile, 34. Fait signer le traité d'Angers, 35. Dirige avec habileté de

nouvelles négociations; fait conclure la paix, 36. Obtient le chapeau de cardinal; excite le mécontentement des grands, 37. Est admis au conseil; sa feinte moderation, jr. Il conclut le mariage de la sœur du Roi avec le pr. de Galles, 42; et le trai-té de Mouzon avec l'Espague, 44.

Renouvelle l'alliance avec les Hollandais, 45. Fait répondre aux li-helles écrits contre lui, 46. Sa repouse a Gaston, frère du Roi, au sujet de l'emprisonnement du maréchal Ornano, 47. Comment il fait cchouer le projet que ce prince a for-mé pour l'eulever, 48, 11 devient tout puissant par la perte de ses ennemis, (g. Lève les difficultés qui

s opposent au mariage de Monsieur; fait supprimer la charge de coanctable et celle d'amiral, 50. Obtient une garde pour sa personne ; fait convoquer les notables, 5). Sa harangue, 50. Il obtient entrée et voix déliberative au parlement : est nommé surintendant de la navigation et du commerce, 53. Dirige le siege de La Rochelle , 54. Obtient de l'Espagne

un seconts de 40 vaisseaux, 56. Entreprend de fermer le port de La Rochelle par une digue : est nommé lieuten, géneral des armées du Roi dans le l'oito: , la Saintonge , l'Angoamois et l'Aanis, 57. Sa fermete triomphe de tous les obstacles; il use avec moderation de la victoire

soutenir les droits du das de Man-

qu'il r'importe sur les Rochellois, Go Se brouille avec la Reine mère, 65. Lait adopter la resolution qu'on cuverra des troupes en Italie pour

tone, 64. Part avec le Roi pour et pays; succès qu'il y obtient, 65 Ses manières affables lui concilient en Languedoc tous les esprits, 66 Sa conduite à l'égard de Monsier

67. Il est nomme principal minute

66: lieuten, general en Italie, 🔊 Il prend Pignerol; va au divantda Roi à Grenoble, 71. Va salurt a Lyon les deux Reines; fait la conquête de la Savoie, 72. Reviert à Lyon voir le Roimalade; enteud la

projets qui se trament contre lu. 3. Fait des soumissions à la Rene mère : se réconcilie avec elle , 👍 🕿 broaille de nouveau avec elle : • extraordinaire entre cux . ;; Ildemande an Roi la permission de quiter le ministère , 78. Va le trouver : Versailles, où il est appele, 70. Jose

nee des dupes, 80. Sa conferent avec la Reine mère au Luxemboarg. 84. Mémoire qu'il donne au Roi sur les moyens d'empécher les cabales a la cour, 85. Il devoile au Roi le projets de la Reine mère contre la tranquillité de l'Etat , 88. Son discours an conseil contre cette princesse, qu. Il propose de l'eloigne de la cour, qu. Est sur le point d'arrêter Monsieur a Orleans, 95 Lat

declarer criminels de lese-majeste ceux qui ont suivi ce prince; moyra qu'il emploie pour forcer la Rein mère a sortir du royaume, 95. Il est reçu comme due et pair au parlement, 100. Sa m mière de vivre, 101 Son autorité sur le clergé; ses 🔉 lanteries, 102. Ses tentatives por

plaire a la Reine régnante, 103 Le Roi l'occupe beaucoup plus que se maîtresses, 104. Son caractère di versement juge : 105 Son faste : w garde : lettre de conge qu'il cavor ann li aten, de ses gardes, 110 d'at de sa maison, 112. Ses richesses, son palais, 113. Son caractère, 114 li cultive et protege les lettres, 115 Ancedote au sujet de Colletet . S s ouvrages, 118. Il établit l'Aca-

demie francaise, 119. Sa critique de Cid, 194. Son testament, 193 Legqual renferme, 125. Dispositions pour la conservation et augmans

28 Accompague le Roi CRejette les offres du oe, envoye par le duc

la paix avec ce duc, 198. Est nom-mé genéral de l'armée de Piémont, veur de ses petits-ne-; en faveur d'Armand r neven, 135. Dona-211. Va trouver le Roi au camp de Privas, 214. Journal des opérations, 215. Il entre dans Privas; investit ionnes attachees à son Il recommande sa facu consideration des lui a rendus, 143, -- Etat du royauet au dehors, lorsque charge par le Rçi du s affaires XI, "-3, changement precipité, faite au Roi par le cardir son autorite, 275. Richeli o se fait a luiffermir le Roi dans le ter le cours des duels ice de Bouteville et , 180 Sweinete Narnomme ministre des loge, NVI, 353 Mem Est nomme secreæ fait expedier des letice, XVII, 190. Recoit , après la mort du mare, de ne plas s'entre-3. Accomaffaires. · m rea Blois; laq atir ne pas deplaire au Pontchartrain — Est is les affaires par La accede a sa fivoir, Previent le dess in de nd dis mesures pour gnerses canemis, (2) flors ampres du Roi, nur da grand pricur, teraticond music Chafin de Roban. — Il consol prive, XXI. r le Roi a ne rien end Lors tant qual oura dans le roy come. 91. jet forme pår Monsieur a vi i il va tionvirce tamble m. 5 r Recoit ir da Poi pair contid. La Rochelle, 13egrad. La Bochelle ét "las», qui demandent

le fort de Toulon, qui se rend à dis-cretion, 218. Est laissé par le Roi en Languedoc pour y commander, 225. Rompt l'assemblée des Etats à Montpellier, 226. Tombe malade, 227. l'ait son entrée à Montauban, a31 Exige que M. d'Epernon vienne ly saluer, 232. Le recoit avec beaucoup d'honneur, 233 Fait son entree a Rhodez; traverse l'Auvergne , 234. Arrive à Fontainebleau ; demande au Roi à se retirer, a cause du mauvais visage que lui fait la Reine mère ; le Roi le racc<mark>ommode</mark> avec elle (235. Il est envoyé en Italie avec une puissante armée, en quali-te de vicaire general du Roi, 236. Se rend a Lyon, 237. Entre dans le Picmont, passe la Doire, va assiéger Pignerol, 252. Revient a Lyon, d'où il va retrouver le Roi, 257. Ses sujets de plaintes contre la Reine mère, 268. Sa brouillerie avec elle : le Roi intervient, et cherche à calmer la Reine mère, 275. Le cardinal les surprend en conference contre lui. 276. Il court risque d'être disgracié ; triomphe dans cette querelle, 278. hait donner a Puylaurens et à Le Coigneux, favoris de Monsieur, une -omme de 100,000 ecus, 280 Tombe dangereasement malade à Bordeaux; va trouver le Roi à Dourdan, 298. Sollicite par la nièce du maréchal de Bassompierre de lut rendre la liberte, il lui répond en se moquant, 315. Se rend à l'armée de Picardie avec le Roi , 334. Envoie visiter Bassompierre, et lui fait esperer sa liberte, 356. Fait attaquer Le Cardinal est choisi par la chambre du clergé pour présenter au Roi le cahier de son ordre, XXI bir. 139 Est envoyé par la Reine mère aupres du pr. de Condé pour l'engager a venir a la cour, 303; et auprès du duc de Nevers pour le

Reine, 540. Il est rappele dans le conseils de la Reine; fait conclur un traité avec le Roi, 545. Dissade la Reine de chasser Russelay. 54

**3**61. faire rentrer dans le devoir, Est fait secrétaire d'Etat, 365. Refuse au maréchal d'Ancre de se démettre de son évèché , 366. Rédige les instructions données à Schomberg, envoyé en Allemague en qua-lité d'ambassideur extraordinaire, 382 Pourquoi il s'attire la haine du maréchal d'Ancre, 401. Il offre avec Barbin de se retirer des affaires; la Reine mère n'y veut pas consentir, 404. Demande une seconde fois la permission de se retirer lui et Barbin, 407. Après la mort du maréch. d'Ancré, il est appelé au Louvre; paroît devant le Roi; en recoit un accueil favorable, et de la part de M. de Luynes des protestations d'amitié ; cherche à justifier les inten-tions du maréchal ; plaide la cause de Barbin ; reçoit l'ordre d'assister au conseil, et s'y rend, 418 et suiv. Danger qu'il conrt sur le Pont-Neuf; sa présence d'esprit, 428. Il refuse de demeurer au conseil, preferant suivre la fortune de la Reine, (31. Demande au Roi et obtient la permission de la suivre, 163. Demande au Roi la permission d'être le chef de son conseil; precautions qu'il prend contre ses ennemis, 464. Comment il est amené à demander congé à la Reine; il recoit ordre du Roi de rester dans son évêché ou dans ses bénéfices, 167. Refuse de se rendre aux desirs de la Reine, qui le presse de revenir au-près d'elle; est confiné dans son evèché, (71. Ecrit dans sa retraite la Défense des principaux points de noure creance contre la lettre des quatre ministres de Charenton, 473. Est envoyé en exil à Avignon avec son frère et son bean-frère, 493. Justification de sa conduite pendant qu'il étoit dans les affaires, 494. Il recoit ordre du Roi d'aller trouver la Reine mère à Augoulème, 533. Est arrête à Vienne, 534. Details aur ce qui lui arrive, 535. Il conti-

nue sa route, et arrive à Angonlème,

536. Comment il est recu par la Reine; obstacles qu'il rencontre de la part de ceux qui l'entourent, Détourne le duc d'Epernon des venir à des voies de fait avec la. 551. Son affliction de la mort de son frère, 556. Il est envoyé a Tour pour préparer l'entrevue de la Briss avec le Roi, 557. Il conseille a la Reine de se rendre à la cour; setifs sur lesquels il appuie ce coasei, 575. Sa reponse ferme à M. de Monthazon, envoyé auprès de la par M. de Luynes, XXII, 16. Cossulté par la Reinemère sur ce qu'elle doit faire pour sa surete, il la dissuade d'entreprendre la guerre, et la conseille d'aller à la cour, 50. Represente en vain aux chefs de l'amée de la Reine mère la faut- qu'il commettent au l'ont-de-Ce, Si Conseille à la Reine de passer le Loire, et d'aller à Angoulème, 92 Est deputé avec le cardin, de Soi dis pour aller signer les articles de la paix, 94. Conseils qu'il donne a M. de Luynes pour l'engager a vi-vre en bonne intelligence avec la Reine mère, 97. Ses motifs pour se pas consentir un mariage de sa nièce avec le neveu de M. de Luvues, 9 Sa situation difficile aupres de la Reine mère, 130. Il est envoye par elle au devant du Roi à Orléans, pour le complimenter, 184. Il fat cutendre aux ministres perirquoi la Reine mère doit avoir entree 42 conseil du Roi, 192. Motif pour le-quel les ministres n'y veulent ps consentir, 193. Il est nomme cardinal malgre les ministres, 221. Va remerci r le Roi de cette dignite, 230. Se defend par plusieurs rasons d'entrer au conseil du Roi. 284. Son discours au Roi en cedant à ses volontés, 288. M. de La Vienville voulant lui faire prendre scare an conseil après le connetable et le chancelier, il defend sa cause, et la

gagne, 202. Son opinion dans le conseil du Roi sur le mariage de

mad. Henriette avec le prince de

alles, 293. Il conclut en faveur du ariage aux conditions qu'il a proers., 302. Combat les raisons des alassadeurs anglais, qui ne yeunt pas qu'on mette par écrit la ause de la liberte de conscience e mad. Henriette et des catholises. 304. Force de se relacher sur t article, il conseille au Roi de rmander une autre condition, qui t accordec, 3og. Conseille au Roi e faire un nouveau traité avec les ollandais; raisons sur lesquelles s'appuie, 313. Nouvelles condiuna qu'il propose d'ajonter au trai-, 320. Entretien avec le Rei, dans quel il lui conscille de rappeler l' de Schomberg, et de former un onseil de finances composé de trois recones, 331 Il felicite le Roi, a plein conseil, du renvoi de La seuville : lui donne des avis sur la anduite qu'il doit tenir dans le gournement de l'I.tat , 337. Fait rapder le colonel d'Ornano auprès Monsieur, 3/3, et le comté de homberg an conseil, 345. Son sinion au conseil sur la nécessité etaldir une chambre de justice sar poursuivre les financiers, et e la manière de proceder envers x, 3 j6 et sois. Autre opinion sur a projet presente par le Pape relacement à la Valteliae , d'après son 15., le Roi rejette le projet., 388, an avis au conseil sur les moyens obteur le retablissement de la alielme, et sur la necessité de déndr les allies du Roi, (oo. 11 une a LL. MM one collation et a feu d'artifice a l'occasion du maage de mad Henriette, 4 cc Son 1 miori au conseil sor le parti a rendre cuvers les hagaenots et les apagnols, 423. Il fait obtenir des ollandaroles vaisseaux montes par Al rangues, 434 Obticut de meme e I Angleterre que les vaisseaux welle fournit an Roi seront tous rentes par dis Français, 437-Son are caronseil sur les conditions de are stare evec les larguenots, 119 apridence et sa termete assurent a Roy des succes en Italie, \$51. Il

armée en Hollande sur des vaisseaux, ce qui est exécute, 457. Son avis au conseil sur les propositions du duc de Buckingham, 164. Il fait dresser par le père de Berulle des instructions pour la conduite de mad. Henriette, reine d'Angleterre, 169. Ecrit au Roi pour lui proposer de convoquer une assemblee de notables, afin de prendre leurs avis sur le traite de paix proposé par le legat du Pape, 177. Son discours à l'assemblee des notables sur ce traité; il conclut à la guerre étrangère, 48a. Ses instructions à M. de Blainville, ambassadeur en Angleterre, sur la conduite qu'il doit tenir à la cour à l'égard des plaintes qu'il lui a adressees, 504. Son entretien avec M. Aersens, ambassadeur de Hollande, sur le refus que font les Etats de continuer de prêter leurs vaisseaux, 500. Son opinion au conseil sur la nécessité de traiter avec les huguenots pour faire la guerre au dehors, 518. Libelle repandu contre lui , condamné par la Sorbonne, et censure par l'assemblee genérale du clergé , 53o. Son conseil au Roi sur le traite de paix conclu à Madrid par Du Fargis, XXIII, 6. Sa prudence et son courage dans la conduite de la paix accordée aux protestans de La Rochelle, 16; et dans la dispute elevée entre le par-lement et le clerge au sujet de la censure de l'evéque de Ch**artres con**tre les libelles intitules Mystères politiques et Admonition , 20. Son avis au Roi sur le refus fait par le parlement de verifier l'edit contre les ducls, 44. Son opinion sur la conspiration du colonel d'Ornano, 67. Il avoge a Monsieur, frère du Boi, qu'il a conscilie à S. M. de faire arreter le marechal d'Ornano, 🤧 Son entrevieravec M. le prince, et avec Monsicur, 80. Ses entretiens avec Monsieur, ses réponses aux demandes que lui fait le prince, ga. Son avis au lioi sur le mariage de Monsieur, 95. Cabale contre le cardinal a l'occasion de ce

licite le père de Berulle sur sapre

motion au cardinalat, 360. Met les seins et donne tous les ordes

necessaires pour faire passer tora

hommes de troupes dans l'ile de le

388. Le Roi avant résolu de faire la siège de La Rochelle, le cardan.

lui représente toutes les difficultes

mariage; noms de ceux qui la font, 102. Noms de ceux qui y en-trent, 112. Conseils que le cardinal donne au Roi dans cette occasion, 114. Il celèbre le mariage de Monsieur avec madem. de Montpensier, 118. Obtient une compagnie de gardes à cheval pour sa sûreté, 149. Son discours au Roi sur la nécessité de rétablir les princes d'Allemagne, 184. Il fait supprimer les charges de connetable et d'amiral de France, 213. Donne un avis efficace au Roi pour empecher la fu-reur des duels, 216. Conseille à S. M. d'arrêter les menées de Baradas et son mécoutentement, 228. Est nominé grand-maître et sorintendant géneral de la navigation et du comnerce, 256. Fait sentir à l'assemblée des notables la nécessité et les moyens de relever la marine française, 257. Propose de modérer les peines établies contre les criminels d'Etat, 270. Conseille au Roi de ne pas recevoir le duc de Puckingham comme ambassadeur, 273. Son avis dans l'affaire de Bouteville et des Chapelles, 295. Son avis dans le conseil sur l'ouverture du renouvellement d'une alliance plus étroite faite par les Hollandais, 309. Mesures généreuses prises par lui pour défendre l'île de Re et La Rochelle, 325. Avances de fonds faites à son propre compte, 326. Il fait donner au duc de Guise le commandement de l'armée navale du Roi, et lui envoie des instructions sur la réception qu'il doit faire aux Espagnols qui doivent s'y joindre, 332. Ordres envoyés à M. d'Angoulème, 335; au marq. de Brezé, 336. Nouveaux cflorts qu'il fait pour la conserva-tion de l'île de Re, 340 ; et pour for-tifier et defendre l'île d'Oleron , 342. Il conseille au Roi de ne point accorder aux Rochellois le rasement du fort S.-Louis, 3.7 Fait resoudre Monsieur a venir commander l'ar-

mee devant La Rochelle, 356. Conseille au Roi de taire passer 6,000 hommes dans l'île de Re, comme l'a demande Toiras, et propose un qui s'y rencontreront, autant de li part de ceux qui y seront employe que de la part des choses memelui peint surtout le caractère de Tairas, et cherche a prevenir le Roigo tre les envieux que son credit la conscités, 463. Pour couper la communication de La Rochelle du 046 de la mer, il entreprend que dis-de 200 toises, 470. Discours au Bu sur l'état des uffaires, et sur le moyens a employer pour triomple des ennemis du dedans et da de-hors, XXIV, a. Il essuie en vain de retenir don Frédéric avec son arme devant La Rochelle, 29. Fait we les marquis Spinola et Legares a projet d'articles pour l'eclair isement du traité conclu avec l'Espegue contre l'Angleterre, 30, Obtient du Roi que le debris de leurs carsques leur sera accorde, la Mand a Bullion, un des principais co scillers restes auprès de la Bromère, qu'il faut rompre avec cesqui proposent en Hollande une sepension d'armes entre le roi de France et le roi d'Angleterre, 36.1 ac réparer la digue que le vent a emportee : preud des mesures pour fapayer ponctuellement les soldats 37. S'attire un moment la discreda Roi, 39. Ecrit au Roi un telt t dans lequel il lui declare qu'il of decide a rester au siege, on sa pre sence est necessaire pend at l'ale sence de S. M., 40, Accompagnet Roi a son depart, et regoit en le quittant des preuves de son affotion, in Prend des mesers per la conservation de l'île de Re ; par-vient la barrer le canal de 1 à 8 chelle, 🎁, et a couper tout: 👀 monication par terre, 15 Peaper

pendant quatre mois une entreprise sur la ville ; pourquoi elle manque aa moment de l'exécution, 55 et sair. Il conseille au Roi de rappeler madame de Chevreuse en France, à certaines conditions, 78, et de rendre Montaigu a la liberté sans con-dition , 81 : Le detourne de faire arrêter le duc de Lorraine comme on le lui a propose, 85. Lui donne en plein conseil un avis genéral sur l'état des affaires, 86. Donne des ordres sévères pour retenir les matelots et autres marins a bord de leurs vaisseaux, 102; et aux capitaines de vaisseaux pour se teuir prêts a exécater les mouvemens qui leur seront indiques par l'amiral on chef d'escadre, 103. Autres ordres pour la garde et conservation de la digue, 10 - Autreordre pour le combat, dans le cas où les ennemis viendroient attaquer la flotte, 113. Ses nego jations avec le marq. de Mirabel et don Ramirez, ambassadeurs d'Espagne, au siget du morquisat de Montferrat, car. Portrait qu'il leur fait de la nation espagnole, 143. Il fait semer des billets dans La Rochelle pour y exciter la division, effet quals y produisent, 163 ll ree at des deportes de La Bochelle, qui d mandenta se so mettre, 169 f.n. tre dans la ville, 172 Lactions et cataloga la cour contre lui , causes d. la leune qu'il excite, 178 Sa condate combined chetions progress ant contre lai, 191 H conseille a i for de penser a vallaires d'Italie, aga Ludon desinstru tibusa Name bassade ars ou residens a Venise, a Bome, en Allemagne, en Espagne, a Salor , a Monto e, 145 Con-all as Road fair ento r promps tem at ou Italie de cyanne (s. 1 an) 🛶 le commundement du disc de Gas al ratio sons calci de Mon so condiminate de Constitution Sandra de la reconsult san la ne-colsar de se o au Cusal, et sur la gestafahte da voces, spellat an Jog ca pres no de la l'ene mère ad apare Saltren, an memoire qu'il a fait sur cognitest a desirer duis le

personne de S. M., et sur ce qu'il y a à reformer dans son Etat, 247. offre de se retirer des affaires, 283. Il refuse les abbayes de Marmoutier et de S.-Lucien de Beauvais; motifs de sou refus, 30 t. Ses soins pour assurer les approvisionnemens de l'armée d'Italie, qui ont été entiè-rement négliges, 3.8. Son avis au conseil contre les propositions du due de Savoie, 338. Sa réponse aux offres du prince de Piemont, 346; et aux demandes faites par le comte de Verue, 347. Il fait décider, dans un conseil de maréchaux, qu'on forcera les passages, 349. Conclut avec le prince de Piemont un traite pour le passage de l'armée française : conditions de ce traité, 359. Conclut une ligue avec le méme prince, et les nouces et ambas-sideurs de Venise et de Mantone, pour la defense de l'Italie, 363. Démontre au pr. de Piemont les avan-tages pour le duc de Savoie du libre passage du Roi en Italie, 385. Don-ne au Roi un avis sur le plan de campagne a suivre dans le Languedoc contre les huguenots, lequel avis est appro ave par le marech. de Schomberg, 3 jo. Donne aux prinres d. Piemont et Thomas les raisons qui ont decide le Roi à retenir quelque temps la ville de Suse, 396 Propose et conclut avec le prince de Piemont on traite pour terminer to a les différends des dues de Sa voie et de Mantouc, 3eg. Demande et obtient que don Gonzales retire les garnisons espagnoles de l'Altare, Roque-Vignole et Millesimo, (o2 : Laisse en Italie une partie de Larmos au maréch, de Crequi avec des instructions, et ramène le reste aa Boi, 405 Sa coartoisideuversdon Gonzales, jos. Il estit aux princes de Sayoie, a med de Piemont et au marcele di Croqui, relativement a l'issassi at de l'omeuse, (og. Son avis sur l'agnopositio is faites par le comte di Niclisdel pour la conclucomte d. Ne estel pour m conclu-sion d. Un dix cutre la France et l Anglet, re. (21) Sa conduite dins Le conclusion de cette paix, qui est publice en même temps en France et en Augleterre, 423. Il se rend anprès du Roi au siège de Privas, 434. S'oppose au massacre des habitans

de cette ville; acte de générosite de su part, 437. A la tête de 300 chevaux, il oblige le duc de Rohan à se retirer de devant Alais, 444. Motifs qui le portent à conseiller au Roi de

retirer de devant Alais, 441. Motis qui le portent à conseiller au Roi de traiter de la paix avec le duc, 462. Il se rend à Montpellier; établit les élus; réunit la chambre des comptes

à la cour des aides, 475. Va à Pezenas, où il dissout l'assemblée des Etats de la province, 476. Tombe malade; reçoit une lettre du Roi à cette occasion, 477. Reçoit une députation de Montauhan, qui offre de se rendre à des conditions particulières, 478. Se rend à Alby; y reçoit une nouvelle députation de la

mème ville, qui accepte la grâce du

Roi, et se soumet, 479. Envoie verifier l'édit de pacification au parlement de Toulouse, qui l'enregistre sur-le-chanp, 482. Entre à Montauban accompagné de plus de 800 gentilshommes; recoit les ministres protestans, qui viennent le haranguer en corps, 483. Rétablit l'eve-

que, une mission de jésuites et de capucins; fait rebatir l'église cathédrale de S.-Pierre, [85. S'oppose au rasement des bastions de Castres, 486. Fait raser une vingtaine de places; accueil magnifique que lui fait toute la province, 488. Le cardinal rapporte au Roi toute la gloire de cette heureuse expédition, 490. Son avis au card. de Berulle sur le pro-

jet de Monsieur d'épouser la prine. Marie, XXV, (3. Sa lettre au même aur la delivrance de cette princesse, et sur les pretextes de haine de Monsieur contre lui, lettre qui devient une des causes de la jalousie de la Reine mère contre le cardinal, 25.

nne des causes de la jalousie de la Reine mère contre le cardinal , 25. Autres lettres au même sur les prétentions de Monsieur et de ses conseillers Le Coigneux, Puylaurens et Bellegarde, 30, 35. Il donne con-

noissance au Roi de toutes leurs propositions, qui sont rejetées par le conseil de S. M., 34. Ecrit à la RICH

Reine mère pour se plaindre des bruits qu'on fait courir sur lui, et qui lui aliènent le cœur de S. M. il la prie de ne pas y prêter l'orille, et de se souvenir qu'il lui a toujour été dévoué, et l'assure qu'il le sen toujours, 38. Ecrit au cardinal la Valette relativement à la haine de

Valette relativement à la haine de Monsieur pour lui, et à son projet de mariage, 30; et au duc de Bellegade, pour l'assurer qu'il tâchera tous sa vie de mériter l'honneur des bosnes grâces de Monsieur, 40 il revaille en vaiu à ramener l'espeit de

Monsieur et celui de ses conseillen, 47. Sa réponse aux plaintes de cardinal de Berulle, qui l'accuse d'étre la cause du mécontentement du Roi à son égard, 52. Il retourne à la cour, avec quelle froideur il est reru par la Reine mère, 53. Il offre au Roi de se retirer; écrit à la Reine mère pour lui faire part de sa résolution.

et la supplier de faire agréer au Roi sa retraite, 54. Ses eunemis l'accasent d'être la cause de la mort de cardin, de Berulle; il repousse cette horrible calomnie, 60. Conseille se Roi de mettre un terme à l'eloignement de son frère, 77. Sa repose au duc de Bellegarde sur les preten-

tions de ce prince, 83. Ecrit a Bou-

thillier, envoyé auprès de Monsieur, pour le presser de faire un dernier effort afin de ramener le prince et au conseillers, en leur montrant toute la générosité du Roi dans les offres qu'il leur fait, 101. Essaie d'engager les Hollandais dans un traite d'alliance avec la France coatre

d'alliance avec la France contre l'Espague; négociations a ce sujet, 171. Il conseille au Roi de ne paattaquer l'Empereur le premier, mais de se tenir sur la defensive, 2/9. Sa réponse à l'ambassadeur de France Marini, sur les propositions

d'accommodement du duc de savoie, 271. Son discours au Roi sæ l'affaire de Mantoue, 278. Il fait rassembler une grande quantité de ble pour l'approvisionnement de l'armée d'Italie, 313. Propose au

Roi d'envoyer Monsieur pour commander en Italie, 31 j. Represente Roi la necessité d'avoir dans ce rs our armée de 35,000 hommes le j.000 chevaux ; offre d'avanla depense nécessaire pour la leet l'entretien de 6,000 hommes pied et de 100 chevaux, 328. Est nac heutenant general du Roi Italie, pais generalissime, 337. жо-е au Roi d'envoyer quelqu'un Mustovie pour obtenir liberté L'raucais d'y trafiquer a des coniona raisonnables, 3/2. Son de-t pour l'Italie; ses lettres au mah. de Crequi concernant des proátions de suspension d'armes de la t des Espagnols, 354. Il presse le rechal de traiter avec le duc de ur pour les étapes de l'armee, ut fait connoître que le Roi est du a la guerre, 357. Represente foi pa il est dangereux d'ôter du teau d'Amboise, qui doit être e aux gens de Monsieur, les cas. armes et monitions, 361. Fait ample depeche au Roi sur la rasite de prendre un soin partier des trontières de Pieurdie et Champagnet, et danviter Monr a venir avic S. M. a Larmee one son he atenant general, or Lasera Paris, avec pouvoir de vernor en Labonce da Roi, 353 rrice a Lyon', recort one lettre Lo de Bohan sai l'étoinement e frave ir des concinis a la noaof Lapproche da cardinal. Lorit au pr. de l'icmont pour mer de rati ier le traite fait jour tapes, 351. In repond a locou d'ancontrevue que ce prince ut proposer, 3-2. Rend compte care and do Croquide sescrities cavec Mazarin sor le projet de La dione ses instructions a gard, ist. Si rend a Grenoble, Dopolio a Chambery as pr. de por t.L. commande ar de Valenperiodia fure comounto Jesusoned that by Rend compte ar distartificas da dacide Saey : Luvue as marechal de ad secondations assignedles on trater de la paix ; 303 Sa cor-milance avec le Hoi, 3g6; avec

M. de Bullion, concernant le differend qui existe entre M. de Guise et le cardinal au sujet de la charge d'amiral, 399. Il propose au nonce du Pape un projet de traité entre l'Empereur, l'Espagne et la France, pour terminer, sous la médiation de S. S., l'affaire du duché de Mantoue, 107. Montre au Roi la necessité de pourvoir Metz de vivres et de munitions de guerre, 418. Est instruit des attentats medites contre sa personne, 129. Fait part au Roi, avant d'entrer en Italie, des difficultés où il se trouve de la part du duc de Se voie, 440. Descend à Suse; voit le prince de l'iemont; son entretien avec lui , 154. Rend compte au Roi de l'inutilité de ses efforts pour gapromesses, 450. Lui presente les moyens d'attaquer la Savoie, et de defendre la Champague, 462. Prend des mesures pour entrer en campague ; envoie des ordres aux maré-Chaux Bassompierre et d'Effiat, 464. Savance proqu'à Casalette; fait prier le duc de Savoie de dire nettement ses intentions, 168. Il passe la Doire a la tête de l'armée, 84. Investit Pignerol , la prend par composition. (88, amsi que le fort de La Perouse; envoie au marechal d Estrees des instructions sur la conduite qu'il doit tenir auprès de la republique de Venise, XXVI, 1. Lat decider dans le conseil de guerre qu'une partie de l'armée ir<mark>a pren-</mark> dogement a Brispieras, 7. Ecrit a M. de Bethone, ambassid, a Rome, que 5 5 ne doit point croire aux faux bruits que le marq. de Spinola et le duc de Savoie font c**ourir** sor lears intentions, 8. Ses reponses au nouce, qui demande la restitution de Pignerol, puis une suspension d'armes, so ll'expose au Roi les difficultes, les biens et les maux qu'on doit esperer ou craind**re de la** paix on de la guerre, 34 Se plaint de la part du Bor, a la republique de Venise, de ses irresolutions, 48. Recoit du marcch, d'Estrees un re cit du lache procede des Venitiess

dans le projet d'attaque de la place de Goito, 51 et suiv. Quitte l'armér, et fait prendre sur son passage le fort du Lauset et la vallée de Barcelone. Go. Rend compte au Roi, en

celone, 69. Rend compte au Roi, en présence d'un conseil de généraux, des negociations qui ont eu lieu avec le duc de Savoie, l'Empereur et l'Espagne, 77. Conclut à la conti-

l'Espagne, 77. Conclut à la continuation de la guerre; va faire à la Reine mère un semblable rapport, 85. Combat l'opinion du garde des sceaux, qui est d'avis de faire la paix, go. Retourne auprès du Roi, 93. Ses soins pour aubvenir aux besoins des

troupes du Roi dans Pignerol et Ca-

sal, 113. Il cerit à la Reine mère pour

l'engager à venir à Grenoble auprès

du Roi, 126. Se rend à Lyon avec le Roi; y fait sentir la nécessité que le Roi à avance en Italie, 131. Traverses et contrarietés qu'il éprouve au sujet de la guerre, 147. Sa lettre à la Reine mère pour la prier de ne pas se laisser tromper par les faux rapports qu'on lui fait sur son compte, 148. Ses ennemis du dedans et

de la guerre, et de ne pas vouloir la paix; reponse à ces accusations, 153. Il fait passer à la garnison de Casal, et aux genéraux de l'armée du Roi, des avis propres à les eucourager, 216. Demande au Roi qu'il lui fasse connoître ses intentions au sujet des nouvelles propositions de paix faites par Mazarin, 237. Essaie de rappeter le duc de Savoie au service du Roi, 241. Cor-

respond avec Mazarin et le marquis

du dehors l'accusent d'être la cause

d'Effiat pour cet objet, 242. Ecrit aux géneraux de l'armée du Roi, pour les prier tous de vivre en bonne intelligence ensemble; bon effet que produit cette lettre, 249. Ses instructions au maréchal de Schomberg, qui va commander en Savoie, 258. Il se rend à Lyon auprès du Roi, qui est impatient de le voir, 261. Son avis au conseil sur la nécessite de poursuivre la guerre en Italie, 308. Il prie le Roi de lui permettre de se retirer, pour ne point déplaire a la Reine mère, 429. Son

avis au conseil, dans lequel il pose au Roi cinq moyens de r dier aux cabales de la cour. fa

RICH

tées par la présence de la Reis re, 451. Autre avis donne su B la conduite à teuir envers la l mère, qui refuse de sortir det niègne, 400. Il est eleve à la 6

piègue, 499. Il est eleve a la t té de duc et pair, et nommé verneur de Bretagne, 5-5 La blique de Venise l'honore del lité de noble vénitien, 5-6 l seille au Roi de pardonner a de Lorraine, et de le prendr sa protection à certaines cond XXVII, 2. Ecrit au Pape p

plaindre des discours tenus conclave par les ministres d'E contre le soni et contre lui27. Conseil qu'il donne an le parti a prendre dans l'état ples affaires d'Allemagne, 3 la conduite a tenir envers le Lorraine, 67. Autre avis qu'il au Roi sur les moyens d'en l'Empire, l'Espagne, la Lo la Reine mère et Monsieur et bler la France, 88. Sa report message que lui fait le duceraine; conseils qu'il lui don Son avis au Roi sur la revolt

de Monsieur, sur les affaire lemagne, sur la revolte des se de Flandre. 124. Autre avi conduite a tenir a l'egard dieur, et sur les moyens d'au tranquillite des provinces, conseille an Roi de faire faire cès à M. de Montmorency surseoir à l'exécution du ju tant que Monsieur reste son devoir, 206. Tombe n

Bordeaux; ses regrets sur

du maréchal de Schomber

Son avis au Roi sur la pec-

continuer la guerre en Al

et en Hollande contre la

d'Autriche, 271. Autre avi moyens d'entretenir la gi Holfande avec l'Espagne, s pre avec cette dernière pu 354. Il prouve dans le cous ne trève de l'Espagne avec lande ne pent entraîner un ince, 35g. Son avis au Roi

sures a prendre contre le raine, 385. Son entretien d. de Lorraine sur les of-'s au Roi par son frère le Son avis an Roi sur les mettre le due dans lité de remuer, 407. Il s'engager de donnér sa nariage au cardinal de 115. Expose au Roi les doivent le porter a ti-les oftenses du duc , 117. r la circonvallation a fai-Je Nancy , 199 Son avis sur les propositions que Reine mere de se reconle Boi, 46 c 11 tair, de la d, reponse aux proposiair Delbene, envoye par poer se reconcilier avec Son avis au conseil sur ours anaquelles on peut er Monsieur en France, avis sar les movens de ux desseins de Monsieur, 1. Sa reponse a la Reine propositions de raccomga elle la fat faire. 39 Buel on Istin . Mon-Do are a Poylaurens sa mirro of let nomme de Larchevêque de Três oussille au Eui, après la Nordlingen ; de l'éconmonth partixmen. ille an Bordinterposer e dans l'attaire des posaradan (1851 Expose au

arnace, ambassade relu

lande, les moyens qui

at les pies miles poer unemis. Lengage a en

ec les Etals et le prince

et a convenir ensemble safe estimatent la plus . La rit, après la bataille

charges de Charnese sur

diassorer la litter commis-

La Lamer ever les Pays-

on avis d'us le conseil

or de de garnir de tro ipes d Allemagne ou de Flân-

l essie de detourner le

structions pour s'opposer conjointe-ment avec le duc de Weimar aux troupes ennemies, 364. Retenu par maladie, il ecrit au Roi pour lui donner divers avis sur les operations de la guerre, 388. Lui écrit de nouveau pour le consoler de ce que les affaires du côte de la Lorraine ne vont pas à son gre: lui donne des conseils sur les mesures a prendre, et le prie de revenir a l'aris, 406. Lui donne de nouveaux conseils sur la distribution de ses forces, 417. Sa reponse a l'ambassad, des Etats de Hollande sur les demandes qu'il fait relativement any negociations de la paix, 512. Il fait connoître an pr. d'Orange les intentions du Roi relativement aux negociations pour une paix gener de, XXIX, 34. Ecrit a S. S. poor la supplier d'ecouter le marcchal d'Estrees, et d'avoir egard a 🛶 qualite d'ambassideur, 104. Ecrit a M. le prince pour lui donner des avis sur la conduite qu'il faut tenir dans la Franche-Comté, 191 Sa fermete lors de l'invasion des Espagnols dans la Picardie, 226. Il se rend au camp devant Corbie, qui capitule, 2 jo. Ecrit a Monsicur pour las reprocher sa retraite a Blois, en Conscille au Roi de fermer à Monsie r les passages de Sedan, de la Bretagne et de la Guicane, 300. Lerit souvent a Monsieur pour lui representer le danger auquel il s'expose, 300. Son avis dans le conseil du Itoi sur la conduite a tenir envers Monsieur, 333. Il conseille au Roi. de donner satisfaction à M. de Soissons , pour avoir la paix , 356. Dissipe les soupeous de Monsieur relativement au pretendu mariage de mad de Combalet acce le comte de Soissons, 380. l'emoigne au cardin. de La Valette son mecont intement de ce qu'il renonce au siège d'Avesnes pour taire celoi de La Capelle, Sou Defendamprés du Roi le grandmattre de l'artitlerie, accuse par le cardin, de 1.a Valette de ne pas vou-loir entreprendre le siège d'Avesnes;

RICH

prie S. M. de s'en faire éclaircir, et de punir le grand-maître s'il est coupable, 504. Envoie au cardin. de La Valette des instructions pour se conduire contre le cardinal infant, s'il tente de venir au secours de La Capelle, 512. Conseille au Roi de faire reprendre Aymeries pour y tenir un quartier d'hiver, et de faire fortifier Beaumont, Cateau-Cambresis, etc., 516. Mande a l'ambassa-deur en Savoie que Madame, veuve da duc, doit, pour son propre intérêt, renoncer a se mettre en neutralité, comme on le lui conseille, XXX, 47. Il est clu abbe genéral de Citeaux, 77. Poursuit en vain à Rome l'union de l'ordre de Cluny à celui de Citeaux, 81. Invite les ducs d'Epernon et de La Valette à agir avec courage pour repousser les Esaguols de la terre de Labour, 185. Présente au Roi des observations sur la conduite que doit tenir a l'avenir son confesseur, 216. Fait approuver au Roi les conseils qu'il lui donne à l'égard de la duch, de Chevreuse, 124. Envoie auprès d'elle pour l'inviter à declarer franchement quels ont eté ses projets, l'assurant du pardon du Roi, et lui déclarant que si elle ne veut être sincarrant que se mèlera plus de ses affaires, 225. Euvoie à S.-Omer l'evèque d'Auxerre, pour presser les travaux du siège de cette place, 248. Se plaint aux ministres des finances de ce qu'ils traitent mal les villes frontières, et ne leur tiennent point de parole, 317. Ecrit, a l'oc-casion de l'evasion du commandeur Pazer, à l'ambassadeur Emery de ne point tourmenter l'esprit changeant de Madame sur ce sujet, mais d'essayer de reparer les fautes qu'el-le fera, (13. Donne à l'abbe de Monta, ambassid, de Savoie, des avis sur la conduite ferme que doit tenir Madame depuis la mort du jeune duc, (15. En adresse a Madame elle-même de la part du Roi sur la conspiration de l'azer, qu'elle vient de decouvrir, 421. Refuse de se mêler du mariage de madem. de

Rohan avec le pr. Robert, în palatin, 453. Favorise la red qui est faite de cette demoisel le duc de Nemours, 455. Sat se au lord Montaigu, quilaid de, de la part de la reme di terre, la liberte du chevalierd 461. Il cerit au Roi pour lais son avis sur la conduite das La Valette au siege de Loos 489. Ecrit au cardinal de la l sur le même sujet, joj. Refæ tendre a une negociation sen une trève generale . 522 . M Richelien. Meconténtement de cardi la promotion du père de Ber cardinalat : il reveille les ju que le Roi a eues a Nantes troite union de la Reine me Monsieur, XXXI, 85. M Gaston.) — Sa marche au mi l'armée dans la plaine de l lins: petit enfant dont il pour espion, XXXII, 120 quel équipage il passe la Do tete de l'armee, 121. l'arque il se rend maître de l'igner Comment il triomphe de 🗷 mis, et se retablit dins l'a Roi, 149. Demande au Rei poser du gouvernem, de Co ce qui lui est refuse . 339. Pr mesures de sûreté contre se mis, 340. Se voyant refu mande cette place pour M. tis, 341. Sa marche estrao depuis I yon jusqu'a Paris, mort, 355. Pontes. — Il noces de M. le duc d'Eugh madem, de Breze sa nièce une grande part a la com Mirame , qu'il fait jours un tre de son palais, XXXI (L'ab. Arnauld. - Cha qu'il opère dans le convile son autorite y designt i XXXV, 421. Son adresse conduite, 422. Il ne peut du Roi la permission d' Buckingham de resenir ea

114 Sa conduite dans l'al mariage de Monsieur avec

de Montpensier, 436 Il 1

RICH en Poitou; les succès ur les Anglais à l'île de s à sa vigilance, 434. Il roupes dans le Languesumettre les villes rébel-1, 2. Loue la Reine mère e s'est opposee au mamsicur avec la princesse seille au Roi de rompre s Marillac, et de diviser la Reine mère : il s'aite de Lyon pour aller en Precautions qu'il prend ete pendant la maladie Il suit la Reine mère a le meme bateau qu'elle, d le Roi et la Reine mère 'ils parlent ensemble de pare a se retirer au Hatenu par le card, de La - Suit son conseil; ob-Ire du Roi contre le garmx, 13 Propose au Roi mpiegne, et d y faire vemere, fut of rmad Du Reine, 25. Il tombe maleaux, ja. Engage le Roi a contiscation des hiens Iontmorency a mes I, ses Lait oter les secaux a M. neuf, et les fait donner it Seguier, 🎁 II desapropos da Rocau sajet da -cute par ordre de l'Emla personne de Walsonwille au Roi de foire ite d'excase et de repade Sassans : sanze a aftaires an roi d'Angle-Son entrevue avec le pr. 53. Il envoir temoian Roi et a la Reine sur accouchement de S. M., es les mesures pour faire ampague qui sé prepare, 🕶 mettre aupres de la les personnes devouces a M.m. de Brienne de 🖦 politique : serviças plus à l'amberte royale, qualle au Ros d'envoyer ma le Val-de Grace, où

ouver des marques crimi-intelligences de la Reine

avec l'Espagne, 363. Sa conduite dans l'affaire de la conspiration de Cinq-Mars, fot et suiv. Dé-tails sur sa mort, §18. Dans quel but il envoie M. de Senneterre en ambassade auprès du roi d'Angleterre XXXVII, 93. (Mad. de Motteville.) · Peu de jours avant sa mort, il fait chasser de la cour plusieurs capitai-nes ; l'avis qu'on lui donne, avant qu'il meure, que le Roi a fait saisir les portes du palais Cardinal p**ar ses** gardes le mortifie sensiblement, XL, 😘 ( Wadem. de Montpensier.)-Sa haine pour mad, de Guemené, XLIV, 04. Son estime pour M. de La Meillerave ; ses galanteries , fa-vorisees par MM. de Brezé et de La Meilleraye, 96. Son opinion sur l'abbe de Gondy a l'occasion de l'histoire de la Conjuration de Fiesque, 98. Son amour pour mad. de La Meilleraye, 105. (*Mem. de Retz.*)— Il succède a son frère aine Alphonse dans l'évéché de Lucon ; va a Bome pour avoir dispense d'age; sup-pose un faux haptistaire; demande pardon au Pape de cette ruse, XLIX, 22. Fait connoissance avec Barbin chez l'avocat Bouthillier; sert Léonora Galigai dans de petites négociations; est fait secretaire d'Etat; gagne la confiance de la Reine, 23. Est relegue a Avignon, 27. Revient par ordre du Roi auprès de la Reine mère; chasse Russelay, et demeure maltre du cabinet; fait signer un traite a la Reine, 29. Est nommé cardinal, 31. Comment il surmonte les obstacles qui l'empéchent d'entrer au conseil, 38. Il chasse La Vicuville, qui l'a aide a l'y etablir, 30 Grandes jalousies entre lui et le due de Buckingham, 40. Le cardinal fait refuser un passe-port au due pour venir en France; decouvre l'intrigue qui a pour but d'empécher le mariage de Monsieur avec ma-dem, de Montpensier ; fait arrêter le marech, d'Ornano, it renvoyer le chancelier d'Aligre : arrêter le duc

de Vendôme et le grand prieur son frère ; faire le proces à Chalais, 42 ;

chasser le jeune Baradas, pais le

arrêter le père Monod, 215.

la duchesse à Grenoble : la

chevalier de Souvré; il donne la dépouille de Baradas à S.-Simon, à éloigner de ses conseils et : 43. Essaie par ses soumissions de dissiper les ombrages qu'on fait naitre contre lui dans l'esprit de la Reine mère, 46. Soutient dans le con-seil, contre l'avis de cette princesse, qu'il faut defendre le duc de Nevers dans la possession du duche de Mantoue, 48. La fait déclarer, durant l'absence du Roi, gouvernante de toutes les provinces en deçà de la Saone et de la Loire ; force le Pasde-Suse, et fait lever le siège de Casal, 50. Investit Montauban, et force cette ville à se soumettre, 52. Attaque Pignerol , et la réduit sous l'obeissance du Roi; revient à Lyon, où le Roi est tombé malade, 54. Circonstances critiques où il se trouve par cette maladie, 57. Il demande au Roi sou congé; se prépare à aller a Pontoise passer quelques jours, d'après le conseil du Roi : en est detourné par le card, de La Valette, io. Va trouver le Roi a Versailles ; lui persuade d'ôter d'auprès de la Reine mère tous ceux qui lui donnent des conseils contraires à ses volontés; fait arrêter les deux frères Marillac, 60. Envoie en Allemagne le père Joseph, pour empê-cher que le fils de l'Empereur ne soit elu roi des Romains, 64. Persnade au duc de Lorraine de rendre Nancy au Roi, et l'amène dans le camp de S. M., 69. Decide d'attaquer la puissance espagnole de trois côtes; plan de campagne, 77. Il fait cloigner de nouveau Baradas, 96. Son embarras après la prise de La Capelle et du Catelet ; il se promene sans gardes dans les rues de Paris, et impose au peuple, qui murmuroit contre lai, 137. Danger qu'il court sans s'en douter de la part de Monsieur et du comte de Soisмия, 143 et suiv. Il découvre au Roi les intelligences de la Reine avec le cardinal infant ; fait envoyer le chancelier au Val-de-Grâce pour la surprendre, 1-8. S'entremet de

che sa conduite passee, 251. ponse à la Reine mère, qui le pour le prier de menager son en France, 263. Fait decider conseil qu'elle ne peut y r 265. Temoigne une grande c de sa mort , 369. Sa condui Cinq-Mars ; il met auprès de Aoust pour le contenir, 3-a Mars lui devient suspect, pocomment il le traite, 3-3 S jets dans le cas de la morte 376. La haine entre Cinq-Ma éclate publiquement , 3-8. C que lui donne la faveur de Mars, 3-9 Il accepte les of comte d'Alais, et se retire a con , 38o. N'ose se fier aux du Roi, 381. Decouvre le trai cla avec l'Espagne par le m Fontrailles, et l'envoie au l Chavigny, 38 f. Sa joie en app que Cinq-Mars est arrête. se rend a Lyon, trainant Cin a sa suite. 389. Sa maladie ment il se fait transporter Ruel, 391. Y est visite per l ses defiances, 392. Ses instan près de S. M. pour eloigne personne quatre capitaines gardes, 393. Il obtient a la l cloignement; comment il re Reine, qui vient le visiter, 3q publier une declaration du R cernant la regence : sa haute vers le duc d'Enghien, 30 derniers momens, son test sa mort, 307. Comment la m en est reçue en France et d pays ctrangers, 398 Ses qui 399. Montglat. - Son can sa passion pour la Reine. Il menage adroitement l'es loux de la comtesse de Carlis il excite les soupcons cont amant le duc de Buckinghan Comment il perd un moven de convaincre la Reine de sa avec le duc, 3/3. Il l'accuse ( la reconciliation de la Reine avec le concerte avec lui l'entreprise Roi, 180. Force la régente de Savoie Rochelle; triomphe inhumain

LXIII, 176 et suiv. (Mém. de Chorr.)

RICHELITU (le marq. de), neveu du cardinal, épouse mademois, de Beauvais, fille de la prem femme de chambre de la Reine; ce mariage fait beaucoup de bruit à la cour, XLI, 373.

frie le gouvernement de Toursine, 422. (Relat. de Fontrailles.) —

Traits historiques de son caractère,

RICHPLITE 'le duc de', petit-neveu du cardinal de ce nom, met le Havre entre les mains de mad. d'Aiguillon sa tante, et reste fidèle au Rol, XXXIV, {5{. (La duch. de Namours) — Commandant de l'armée française devant Naples, il est oblige, après un combat contre l'armee espagnole, de se retirer à l'île de Ste.-Marguerite, XXXVII, 325. Se marie a mad. de Pons, contre l'agrement de sa tante la duchease d'Aiguillon, XXXVIII, {22. Ecrit à la Reine pour lui faire des excuses de son action, et l'assure qu'il lui sora fidèle, en gardant le Havre au

Roi, 425. (Mad. de Motswelle.) — Part pour Naples à la tête d'une armée navale; essuie une tempête vers l'île d'Elbe; fait eau dans l'île de Procida: bat la flotte d'Espagne devant Naples, L., 104. Retourne en France faute de vivres, 105. (Méss. de Montglat.)

RICHELIEU (le duc de), depui maréchal, est mis à la Bastille pou des lettres adressées au card. Alberoni; légèreté avec laquelle il sup-porte sa prison, LXXVI, 349 et suiv. Il doit à madem. de Valois sa grace et sa liberté, 366 et suiv. S'empare de Minorque; attaque le fort S.-Philippe à Mahon, LXXVII, 122. S'offre pour ailer commander en Allemagne; a recours au crédit de Duvernay pour gagner mad. de Pompedour, 134. Est nommé pour aller rempiacer le maréchal d'Estrees, 136. Arrive peu de jours après la bataille d'Hastembeck, 137. En recueille tous les fruits; ses exactions, son faste, 139. Conclut, sons y être autorisé, la convention de Closter-Severn , 140. La cour de Vienne et la Suède la blament hautement, 141. Réponse du maráchal lorsqu'on la lui reproche, 142. Il montre autant d'incapacité que d'artifice, 1 (8. Murche au pr. Ferdinand, qu'il fait reculer; revient à la cour, 154. Voy. l'art. Guerre de 1756.

RICHELIEU (hôtel de). Caractères du maître et de la maîtresse de la maison, et des personnes qu'ils admettent dans leur société, LXVI, 614 et anim

11 et suiv.
Richroux (le père), jésuite, envoie à M. de Rosny une plainte applogétique, et un livre intitulé de Polerin, VI, 30-.
Richra, celèbre avocat de Paris, d'emperi des innefalates deviant.

RICHER, celèbre avocat de Paris, d'ennemi des jansénistes deviant, par l'adresse de sa femme, leur plus chaud partisan; il se retire à Pari-Royal, XXXIII, 105.

Richen (Edmond), syndic de la Faculté de theologie, est destitué du syndicat, a cause d'un livre intitulé De coolonation et political Potestate, XXI bis, 137; XXV, 348.



Le card. de Richelieu le force, par ses raisons, à renoncer à ses erreurs, 352.

RICHON, bourgeois distingué de Bordeaux, et commandant le château du Vair, est livré par trahison au maréch. de La Meilleraye, quille fait pendre, XXXV, 178. (Introd.) —Est fait prisonnier par trahison, et

—Est fait prisonnier par trahison, et conduit à Libourne; la ville du Vair est occupée par les troupes du Roi, LIII, (28. Richon est pendu par ordre du maréch. La Meilleraye, 433. Le parlement de Bordeaux, le corps de ville et tous les bourgeois font faire un service solennel pour lui,

447. (Mcm. de Lenet.)
RIEUX (le comte de) est tué à la
bataille de Castelnaudari, XXVII,
184.
RIEUX (le comte de) est mis à la

Bastille par ordre de Monsieur pour avoir manque de respect à M. le prince, XII, 203; L, 357.

Riou (le comte de), petit-neveu du duc de Lauzun, devient l'amant de la duch. de Berri, fille du duc d'Orleans; sa politese cuvers tout le monde; ses hauteurs et ses caprices envers sa maltresse, LXXVI,

223. Il vit en seeret avec mad. de Mouchy, 224. RIFERDA, principal ministre d'Espagne, est culeve de force, au nom du Roi, de la maison de l'ambassad, d'Angleterre à Madrid, I.XX, 258.

RIVIÈRE (le chevalier de) vient de Stenay à Bordeaux, et cherche à donner toutes les défiances possibles à la princesse de Condé contre les ducs de Beuillon et de La Rochefoncauld, LHI, 362.

ROANNITE, maréchal-de-camp, est blessé à mort au siège de La Bassée, L. 69.

see, L. бр. Robent (le capit.) est tue au siège de Montauhan, XXXI, 303.

ROBINET (le père), jesuite, nomme confesseur du roi d'Espagne, conseille a ce prince de reformer la nonciature, puisque le Pape reconnoit l'archiduc pour roi d'Espagne; une action juste et raisonnable cause sa disgrace, LXXVI, 113. Il se re-

tire à Strasbourg, n'emportant tout bien que l'estime et les ra de l'Espagne, 114. Roche-Atmon (La), arche

de Narbonne, fait offrir parles de Languedoe un vaisseau au il est fait premier due et pair t siastique, LXXVI, Gr

ROCHEFORT (le sieur de , du pr. de Condé, fait battre a de hâton et d'épée le sieur de sillac; causes de cette viol XVII, 70. Suites de cette a 72. Il remet le château de C

entre les mains du Roi, 171. ROCUETORT (M. de devien taine des gardes du corps crédit de M. de Louvois, I 121. Felicite madem, de Mo sier et M. de Lauzun sur les

chain mariage, 263. Made Montpensier. ) — Est fait ma de France, LXV, 253. Lais dre Philisbourg par sa faute, celle de Louvois, 225. La I Roche-Guvoy le comte del tué au siège de Mardick, XX

184; LH, 219.
ROCHEFOT (le comité de ) e.
au siège d'Arras, XLIX, 282
ROCHES (le sieur des ), 20
par MM, de Marquessac et

Bastide-Conros, attaque et les troupes du duc d'Epernor Moussie, LHI, 275. Enlève Andras une partie de la comp de la Reine, et l'amène a Bore 419.

ROCHES-BARITAUT ' le comt est tué au combat livre près c rida, X.I.I.V., 368. ROGOUT-MASSEBAUT, le sien se rend maître de Vigon, de S

se rend maltre de Vigon, de ! nasque et de Virle, XXVI, 2 Rom MARER, capit, des ci niers, est surpris dans une ce

cade, et blessé, LXXI, 338. Rogra (Pierre), do villaç Ste.-Geneviève-des-Bois, pred

Ste.-Geneviève-des-Bois, pred la Reine accouchera le 4 septer XXX, 534.

Rocza, notaire apostolique, troduit déguisé an château de cennes, et fait signer au cardi procuration pour prendre m de l'archeveché de l'aris,

ວັບວ. , premier valet de chambre sauve jo temmes on filles au egrepelisse, XXXI, 354. r mad, de conseille a son a de So dise de se joindre dres morisques, et de se re-barbarie, XXIII, 17, Lales Rochellois d'esperances ars de l'Angleterre, et les ainsi de se rendre an Roi, ızi. de duc de la gendre de ally, est nomine marcehal i general de l'armée eni duche de Juliers, VIII, pont an pr. de Conde conn , embarras on il se tronve > da traite que le comte de a fut avec la coar, IN, 362. it if attire sa lai toute la i on porte a son parti, 365. Montpellier la paix avec le aditions de cette parx, 5,6. suter de bonne for ce qui a ils par les protestaus, ágq. te, poor remis en liberte, read avec son frere aux solis desprotestins de La Rojai. Recort un envoye du i leterre, et cutreti ut des ao Se pregare a faire la pri La sallicite par les Rode count r bur debuse, t des armenens, et se met agne (iv. Pallie one de-i), (3), 1 st condimne par i. 13a n. d. Fo do la alette cor-5. Imbores et difficultes osve, 435. Il reste dans le lor pour resister au pri de its Of conom ros . —Oba cerent de Soissons desotexample introduction, VII. nt se o codre a l'armee des aps Mem ded Estrees a court, sexcesorant seconn part sulutement pour se saitre de S.-Jean-d'Angely, Comment il s'y comporte, 3. Se rend bien accompagné à La Rochelle ; y est reen avec des marques d'houneur et de joie, 21. Envoie donner avis à la cour de la résolution prise dans cette ville d'o-beir au Roi, 22. Préside la noblesse aux Litats de Bretagne, et y sert diguement I.L. MM., 56. Se déclare chef de la rebellion en Guienne, 101. Se met en campagne; déclare vonloir empecher le passage du Roi, 106. Pontchartrain.) — Naissance du duc. illustration de sa famille, XVIII, 5. Son père, attiré à la cour de Jeanne de Navarre, est fait lieutenant géneral ; il meurt à 36 ans ; ses enfans, 6. Education qu'ils recoivent de leur mère ; le jeune **Henri** de Rohan se distingue par sa force, son adresse, et son ardeur pour l'étude, 7. Il se passionne pour les Hommes ellustres de Plutarque; fait sa première école de guerre au siège d'Amieus, 8. Son eloignement pour les plaisirs : sa sobrieté ; son goût pour l'histoire et pour la géographie ; ses voyages, 9. Il en rédige la relation ; Heuri 1v le crée duc et pair, et le marie a Catherine de Béthone, fille de Sully, 10. Le duc obtient la charge de colonel géneral des Suisses et Grisons, 11. Sa douleur profonde en apprenant la mort d'Henri IV, 12. Jusqu'où il pousse l'esprit de secte, 13. Il commande au siege de Juliers, 14. Découvre les desseins du duc de Bouil-Ion contre Sully , loi fait perdre toute influence d'ins le parti protestant; son discours à l'assemblee de Saumur, 15. Il se met en mesure pour conserver la ville de S.-Jean-d'Angely, tait on appel any protestans de la Saintonge; résiste onverte-ment aux ordres de la cour; il s'accommode avec elle, 16. Il trouve le moyen de Lâre colonar le duc de Bondlon dans sa negociation en Angleterre, 17 Soulève toute la pro-vince de Languedoc en faveur du gouverneur d'Aignes-Mortes, 18. Refuse de se lier avec le prince de Conde : se demet de sa charge de colonel général des Suisses; conseille au duc de Vendôme de traiter avec la cour, 19. Sa conduite dans les derniers troubles le réconcilie avec la Reine mère, 20. Il lui donne des conseils sur les moyens d'exécuter le voyage de Bordeaux : blessé dans son amour-propre, il se décide à faire la guerre a outrance : appelle les protestans aux armes ; rejette les offres brillantes de la Reine mère, 21. Obtient le gouvernement de Poitou, qu'on lui avoit d'abord refuse; ses propositions à la Reine mère sont acceptées avec joie, 22. Danger qu'il court lorsque M. le prince est arrête, 23. Il refuse de se joindre aux princes, qui prennent les armes pour forcer la cour a rendre la liberté au pr. de Condé; combat contre cux; n'abandonne pas la Reine mère dans sa disgrâce ; obtient la permission de la voir, 24. De-mande à aller servir en Piemont; déploie de grands talens militaires ; recherche l'i faveur du duc de Luynes; est charge de négocier aupres de la Reine mère ; est trahi par ses agens, 25. Sa réponse ferme au duc de Luynes; il promet à la Reine mère de l'aider de to it son pouvoir à faire un accommodement avantageux, 26. Va la trouver à Angers avec les autres princes mécoutens; lui conseille de se retirer à Bordeaux, 27. Blame les resolutions de l'assemblée des protestans de La Rochelle; promet ensuite de les exécuter, 29. Seconde l'assemblée avec activité, 30. Confie la defense de S.-Jean-d'Angely a son frère Soubise, 31. Refuse de separer ses intérêts de ceux des protestans ; prend le titre de chef general des eglises resormées du royaume, 32. Est declaré criminel de lèse-majesté, et dechu de tous ses titres ; signe un traite, 33. Obtient les gouvernemens de Nismes et d'Uzes : demande pardon au Roi, 34. Est fait prisonnier a Montpelher par le gouverneur Va-

> ces protestantes; réclame vivecontre la construction d'une

citadelle à Montpellier, 36. Déclar qu'il restera à Castres tant qu'a n'aura pas exécuté le dernier traite. publie une justification de sa cuduite, 37. Arrête avec son frère Ses-hise le plan d'une expédition sar s port de Blavet, 38. Cherche a soever la Guienne, le Langued× 1 le Dauphiné, 39. Refuse tout a-commodement; se décide a prende les armes, 40. S'attache a jumbra aux yeux des protestana la nouvie guerre qu'il entreprend ; represtatitre de chef general des egleurs formees, 41. Succès et reven de deux partis ; il essaie en vain de faire accepter les conditions offere par la cour, 42. Negocie avec l'Epagnect l'Angleterre : signe au tras de paix qu'il fait publier a Name. 43. Un synode géneral des prote-tans décide que l'entrée de la vile de Castres lui sera refusee : il las nommer à Nismes des consuls que lui sout entiere**ment dévoues, j**i Ses negociations avec l'Angleten sont découvertes par le card, de Be chelieu, §5. Son embarras a la re-ception d'une lettre du cardinal qu lui fait les offres les plus brillaus. s'il veut s'engager à contenir les protestans du Languedoc, 16. Elle samente quand les Rochellois lu 🌥 noncent le debarquement des Asglais dans l'île de Re. 17. Strates-me dont il se sert ; son discours l'assemblee des deputés des protetaus reunis a Uzės : traite qui y 🗪 signé, 48. Il lève des troupes. p blie un manifeste, 19. Repouse a ce manifeste par Galland, 50. And du parlement de Toulouse reads contre le duc, 51. Operations miltaires, 51. Le duc negocie avec l'E-pagne et la Savoie, 53. Exerce les plat grandes riqueurs contre les prote taus qui abandonnent la cause con mune ; fait un traité avec l'Espague. 54. Situation difficile où il se tross. 56. Il signe un traite de pacification 57. Est retabli dans tous sea biess. lengay, 35. Sort de prison ; fait demolir toutes les fortifications des honneurs et dignités; il obtient b

permission de se retirer a Venise. 🥦

Accueil qu'il y reçoit; ses occup-



## ROHA

taons dans cette ville, 59. Il y com-pose ses Mémoires; dans quel esprit ils sont rédigés, 60. En quoi ils sont structifs, 62. Le sénat de Venisc lui confie le commandement des troupes de la Republique ; le duc re retire a Padoue, y compose le par-fait Capitaine; idee de cet ouvrage, 64. Il dedie son Truité de l'interet s princes au cardinal de Richelieu, idee de cet ouvrage, 65. Eloge da cardinal; le duc recoit du Roi un commandement superieur dans le pays des Grisons, 66. Il est nomse general des trois ligues; est entoye ambasadeur en Suisse, 67. Est joue par le ministère; son sejour a Bade, a quoi il s'y occupe, 68. Son Traité du gomeinement des treize Cantoni; il est de nouveau nomme general des troupes franc, chez les Grisons et dans la Valteline, et ambassadeur extraordinaire en Suisse; est appele à la cour, 69. Regoit le commandement d'une armée en Alsace, repousse le duc de Lorraine; ses victoires sur les Imperiaux et les Espagnoly, 70. Il envahit le Milanais, tombe malade, joie des Espagnols an bruit de sa mort, 71. Il devient suspect aux Grisons; son conroge a se defendre dans le fort du Rhin , 72 On le rend responsable des evenemens de la Valteline, il est mande a la cour, 73 Il se retire a Genève : refuse les offres d'Espagne, après avoir hesite quelque temps, 74. Recoit ordre de se reti-rer à Venise, son entrevue avec le duc de Weimar, 76. Il recoit ordre de se retirer a l'erne, 77. Est blesse et fait prisonnier par les Imperiaux a Rhinfeld, après des prodiges de saleur, 78. Il se fait transporter a Zurich, 79. Accepte avec recon-noissance les offres de Christine de France, duchesse de Savoie, sa mort, son caractere, 80. Ses restes aont transportes a Geneve, son epi-taphe par Voltaire, 82. Sa tille Marguerite epouse Henri de Cha-hot, qui devient duc et pair, 83. ( Notese — Leduc de Rohan commande l'armée française au siège de

Juliers, 87. Résiste au maréchal de Bouillon dans l'assemblée des protestans de Saumur, 95 et suiv. Averti des mences qui se font à S.-Jeand'Angely au prejudice de son au-torite, il s'y rend, et avertit ses amis, 101. Va se justifier à la cour; revient en toute diligence à S.-Jean pour faire echouer les projets de ses ennemis, 105. Ecrit au Roi à l'occasion de l'election du maire de cette ville, 106. Fait procéder à l'election contre les ordres du Roi, 107. Comment cette affaire s'accommode, 103. Il previent aupres du roi d'Angleterre les mauvais offices que veut lui rendre le marechal de Bouillon, 100. Signe l'acte de réconciliation arrête dans l'assemblés de Privas, 111. Se rend à La Rochelle, où cette assemblée s'est transporter; resolutions qui y sont prises d'après son avis, et adoptées par la cour, 112. Il refuse d'entrer dans le parti des princes mécontens ; ecrit a la Reine mère qu'il restera uni avec les reformes au service du Roi, 117. Couseil qu'il donne au duc de Vendôme, son entrevue avec le pr. de Conde à La Rochelle; quel en est l'objet, 118. Il va au devant au Roi et de la Reine mère, se rendant en Bretagn**e, 120. Com**ment il se laisse engager dans le parti des princes mécontens, et refuse les offres de la Reine mère, 1-8 Il arme en Guienne, et son frere le duc de Soubise) en Poitou; s'empare de Lectoure; fait décla-rer Montauban, 129. Se fait re-connoître general des Cévennes; envoie a signer au prince de Condé Facte d'union des protestans de Languedoc, 130. Va au devant de ce prince; passe la Dordogne à Souillac, 131. Se rend a la confé-rence de Loudon, details sur cette conference, 132 Quel-eu est le ré-sultat, 135 Le duc obtient le gouvernement de Poitou; se rend à la cour, fait accepte**r ses offres à la** Heine mere, 138. Son entrevue avec le pr. de Conde, 139. Il voit la Reine mere après la mort du maréchal



, arrêtée d'après le trai-c, 245. Est fait prisonnier armes après la descente des Anglais pellier, puis relàché, 246. Se Milhaud et à Castres, exé-la commission dont il est ; se plaint des infractions fairaité de paix, 247. Comment ontraint à prendre les armes, convoque à Castres une ase du Haut-Langurdoc ; fait T Montauban, 255. Se rend aud, 256. Entre au Vigan; que une assemblée des Céveninduze ; y est déclaré général s; envoie des députes en cour, rend par pétard la ville de ières; ne peut obtenir de Nisi'elle l'assiste, 258. Fait des pour aller secourir le Hautedoc, 259. Se met a la pour-u maréch. de Thémines, 261. suivre sur la route de Foix, Maque Sicurac, et le force à dre; s'avance vers le Rouer-63. Progrès qu'il y fait, 264. us qui le font revenir à Cas-165. Il conscille aux Rochelaccepter le traite offert par le 167. Convoque une assemblée saud; en convoque une autre évennes à Aleth, 272. Fuit re à ces assemblées la résolue ne point se separer de La Ro-, 273. Assemble la province tres, la contraint d'accepter resolution, 271. Se rend en diz a Nismes, pour mettre ordre visions qui s'y sont elevées, 276. rce d'y ratifier le traité de paix par la cour, 277. Reflexions tte paix, 280. Il fait dresser un este pour être presente au syde Castres, dont l'entrée doit re refusée, 281. Comment l'e-n des consuls de Nismes se fait int que le duc y sejourne, 284. racille avec distinction l'endu duc de Backingham; envoie ce duc S.-Blancart, pour lui r sa reponse a l'egard des afides reformes, 29). Envoie sement un des siens a Paris, pour er les actions de Buckinghem , S'angage avec lui de prendre les

en France; fait ses préparatifs; mente les mécontentemens des réformes, 302. Convoque une assemblée a Uzès; discours qu'il y tient, Reprend sa charge de général des ré formes ; donne ses commissions ; arme a ses dépens, 312. Publie une déclaration pour justifier sa prise d'armes; est condamné par le parlement de Toulouse à être tiré à quatre chevaux, 316. S'achemine avec ses trou-pes vers Milhaud, 318. Y fait son entree, 319. Réalmont lui ouvre ses portes ; il convoque le colloqu**e d'Al**bigeois, 320. S'achemine vers Revel, qui vient d'être pris par escalade, 321. Livre combat au duc de Montmorency près de Mazères, 324. Entre vainqueur dans cette ville, 326. Se rend maltre de la ville hasse de Saverdun, 327. Assiége et prend Pamiers, 329. Motifs qui le décident a retourner dans le Languedoc pour s'opposer au pr. de Conde, 337. Ses dispositions avant son départ, 330. Il se rend au Vigan; nouvelles qu'il y recoit du Vivarais, 340. Approuve une entreprise sur Montpellier, pro-posée par Bretigny et Meslay, 341. Comment elle echoue par la perfi-diu de co dessite. die de ce dernier , 344. Raisons qui le decident a aller en Vivarais, 346. Il assiege et preud le château de Salvas, 318; le fort le Pouzin, qu'il fait muniret reparer, 350. Fait prier le comte de Soissons de s'u**nir à lui** dans le Dauphine, 351. Retourne à Anduze, 353. Tente une entreprise sur Mirveys, qui est emportée, 359. Force le château a capituler, 362. Attaque Vezenobre, but le château, et s'en rend maître, 300. Se retire a Nismes, pour empècher le **déglt** que le duc de Montmorenc**y fait dans** la campagne, 370. Recoit un envoyé la campagne, 270 millione du roi de la Grande-Bretagne , qui l'assure de sa protection, 371. brûler les bles et les metairies de Beaucaire, 372. Consent à traiter avec l'Espagne, 374. Fait le siège de Cresseil, 376. Assiége Almargues 377. La recoit à composition, 3 Se rend maître de toutes les

coques des environs de Nismes, 379. Va au secours de Galargues, 380. Fait arrêter Valescure et de Bavière; fait décider par l'assemblee des deux provinces qu'on ne rendra point Aimargues, 381. Assiege Monts, s'en rend mattre : fait pendre des prisonniers par représailles ; lettre du pr. de Condé au duc à ce sujet, 382. Réponse piquante du duc, 351. Il consent a la convocation d'une assemblée générale du Languedoc, 397. Se rend a Castres, où il retablit l'ordre et ramène l'abondance, joo. Rompt deux negociations qui se trament pour des paix particulières, 401. Se rend à Nismes à l'assemblée generale, 402. Details sur la première affaire qui s'y traite; tenta-tive sur Castres par S.-Germier contre Chavagnac ; décision de l'assemblée contre le premier, 403. Seconde affaire relative a Montaulan; comment elle se termine, 105. Troisième affaire du Vivarais; comment le duc y pourvoit, 406. Moyens qu'il em-ploie pour se hien defendre, ou pour se procurer la paix, 408. Comment il échone par la diligence du Roi, 410. Il veut assièger Corsonne; est obligé de se retirer : essaie de se loger a Canisson, 412. Est force de se retirer à Nismes, 414. Vent aller au secours de Canisson; apprend qu'il a capitulé, 415. Après la prise de Privas, il s'occupe de pourvoir à la defeuse des Cevennes, 422. Se rend a Alais; son embarras pour defendre cette place, 423. Il fait arrèter les capitaines qui lui sont envoyes de cette ville, et qui ne veulent plus y retourner, 4 27. Son embarras redouble après la reddition d'Alaix; il essaie de conserver Sauve, qui paroit decides a serendre ; il y envoir des troupes, 128, Recoit des nouvelles alarmantes du Haut-Languedoc, ¡3). Se decide a demander une paix generale, 43 s. Envoie le conseiller Candiac auprès du card de luchelien, 433. Ses efforts pour empé, her la ville de Sauve de faire sa paix particulière, 436. Il se reud dans cette ville, où il laisse

mille soldats, 138. Comment la pair se conclut à Alais, 140. Conditions de cette paix, 141. Le duc public une apologie de sa conduite dans les guerres des réformés. 441. Comment il s'y est trouve engage, if-Comment il a ete force a consenta de Rohan.)

Epoque a laquelle le duc a ceit ses Memoires sur la guerre de la Valteline, faussement attribues a Frelo, attache au duc; epoque » laquelle ils forent publiés, et par qui. XIX. 3. Suppressions nécessaires, faites nar les nouveaux editeurs, i Acrepar les nouveaux editeurs, ‡ tissem. '- Le due est choisi par le Roi pour commander 3, oool oums dans la Valteline, 24. L. se presente au senat de Venise, pour loi r n le compte du choix de S. M., 26 Part de Venise, se rend à Coire, où il est regulaver joie, 27. Est dei l'ire general des trois lignes, 28. Ecric a la cour ses sentimens sur l'etat des choses, et sur ce qu'il convi at de faire pour se rendre maître de la Valteline, 19. Recoit reponsed . Pri sur ses propositions, avec la qualite d'ambassad, extraordin en Suise. 30. Se rend à Baden pour termiser les differends entre les protestantes les catholiques du Thorgow et da Rhintal, 36. Ses perplexites sor l'affaire de la Valteline, 3º Il recoit des instructions de la cour sur l. traite de neutralite à conclure entre le roi de Suède et les treize cantons, jo Represente à la cour que tout-s les circonstances sont favorables a l'entreprise sur la Valteline, (1. Poroit ordre da Roi de réduire ses troupes, et de retourner à Venise, [3, 57 rend : surprise qu'il y eprouse, [4 Va a Zurich ; conjectures diverso sur sou sejour dans ce pays , le die recoit un nouvel ordre d'agir ca Suisse, 45. Indecision de la cour ext le passage des Espagnols par la Val-

teline: instructions en voyces au dac à ce sujet, 46. Il s'abouche avec le général suédois Louis Othon, de-



ne levée de 2,000 Suisses, ade à la cour qu'elle enmbassadeur en Suisse pour r le renouvellement d'ales Espagnols avec les canboliques, 51. Recoit ordre dens la Valteline; mande r comment le duc de Feria ion passage per ce pays, 55. sieurs demandes pour y faentree, 56 Reçoit defenire, 57. Rend compte a la l'entreprise du maréchal r la ville de Constance, 58. rdre de tout préparer pour de la Valteline, 62. Est la cour de France, 67. On paser dans la Haute - Alsoce ooo hommes de pied et 1500 , 71. On lui recommande rer les démarches du duc de e, d'assièger Befort, 72; de hes les Grisons pour se saii Valteline; il envoie dire à le tenir toutes choses prêtes entrer, 73. Se rend a Bale troupes; demande et obtient du canton de Berne, 75. Péaqu'a Arau, où il apprend de La Rive et de Bormio, za Stilly, dans le canton de e, 80. Prend sa route par Ba-. Arrive a S.-Gall, on il est ec joie, 83; puis à Coire; ivis en France de son arrivee Valteline; demande des set de l'argent, 83. l'ublie un ste contenant les intentions , fait une levee de 3,000 Suise trois régimens grisons, 85. n critique où il se trouve dans eline, 87 Il se porte à Tira-urt en diligence secourir La 38. Fait reconnoltre tous les s par lesquels on peut entrer Valteline, 89. Sur l'avis de che des Allemands, se retire renne, 92. Son embarras, 93. d la resolution d'aller attars Allemands , 96. Fait ses tions, 98. Se rend maître du -Luvin; en donne avis aux les ligues, 100. Envoie Landé ir de Tirano; s'y rand lui-

même après, 101. Va au secours de Montausier à Mazzo, 105. Bat les Allemands, 107. Emporte le fort des Bains, 111. Se décide à attaquer les Allemands dans le Val-de-Fresle, 114. Fait ses dispositions, 115. Met les ennemis en fuite, 116. Pourvoit au comté de Bormio, 118. Chasse les Espagnols de Morhegao, 120. Tombe malade, et ne peut donner aucun ordre aux affaires des Grisons, 149. Revenu de sa maladie, il instruit la cour du mécontentement des Grisons; indique les moyens d'y retablir l'ordre, 157. Invite l'ambassadeur de France à se transporter à Coire pour apaiser les troupes mutinées, 153. Pourvoit à la subsistance de l'armée de la Valteline, 159 Se rend a Coire ; essais de calmer les colonels et capitaines grisous mutinés, 160. Ses contes-tations avec l'ambassadeur Lasnier au sujet du traite fait entre les Grisons ét les Valtelins, 162-Il reçoit **les** deputés des Grisons envoyes à In pruck ; essaie de retarder leur départ, 167. Donne avis a la c**our de** France des menées qui se font **au** pays des Grisons contre les intérêts de la France ; presente ses vues à est egard, 169. l'ait compter aux colonels et capitaines grisons 100,000 liv. qui lui sont envoyes de la cour, nonobstant l'opposition de l'ambas andeur Lasnier, 174. Motifs de 🗪 conduite ; necessite où il se trouve de rester chez les Grisons, 175. Il demande avec iustance a la cour de nouveaux fonds pour rompre les desseins des Espagnols, 176. De-mande son congé, le recoit; a quelle condition, 177. Il fait convoquer une diete, a laquelle il assiste, i80. Demande aux Grisons un delai de six semaines pour avoir reponse de France, 181. Au soulevement des Grisons, il se jette dans le fort de Rhin , 189. Sollicite le canton de Zurich de lui donner 1000 ou 1300 Suisses, 191. Entre en conférence avec les députés et les principaux des Grisons, 197. Hemet le fast de Rhin aux Suisses; se rend à Coire

Bouas (le chevalier de ). Son canetère ; son procédé avec le Roi hant au jeu, LXV, 212. Il fait un mité avec les Hollandais pour les bire entrer en Normandie, 213. Est errèté, et mené à la Bastille, 214. Y est décapité, 215. Ses liaisons avec mesd. Mazarin et de Thianges,

Bouar (madem. de), fille du duc de Rohan, épouse un gentilhomme sammé Chahot, descendant de l'a-miral de ce nom, XXXVII, 143. Ele obtient un brevet qui lui conrve son nom et son rang, et l'obli-à faire élever ses enfans dans la **igion catholiq**ue ; la dureté qu'elle contre dans ses anciens amis lui le toute la douceur de son mariage,

17. Poir, sur ce mariage, XI., 451.

ROMAN-CHAROT (le duc de) se

ste dans le parti de M. le prince;

struice la ville d'Angers dans la

shellion, XXXIV, 285. Son dé
allé avec le marechal de La Meilmus avec le marechal de la Meil-mye, auquel il se voit forcé de déer, 293. Il s'empare du Pont-de-lé, 295 Euspèche l'érèque d'An-mus de rentrer dans la ville, 296. lend la place au maréchal d'Hocpincourt, 300. (Mém. de l'abbe francid.) — Veut soulever An-ters pour le prince de Condé; est prot à demander une suspension l'armes, et a abandonner son gouwaem. pour un temps, XXXIX, locrite de sa fortune; ses quabe d'Enghien pour faire réussir mariage avec madem. de Ro-ma, XI., 152. Rend Angers au mn, XI., 52. Rend Angers au maréchal d'Horquincourt; vient à bris pour servir le cardinal, XII, 61. Accompagne Mademoiselle à briens, 168 (Mudem. de Montunsier.) — Est blamé par les deux artis pour avoir rendu Saumur, (EVII, 205 (Guy Joly.) — Son imélie avec le marquis de Tondone cher la marquise de Sevibedec chez la marquis de Sevi-be; détails à ce sujet, XLVIII, 9 et suiv. Il est reçu duc et pair a parlement, malgré l'arrêt qui or-

donne qu'aucune vérification ne se ra faite pendant que Mazarin demeurera en France, 151. Est ap-pelé en duel par le marquis de Tonquedec, 154. (Conrart.) — Se déclare pour le parti du prince de Conde, L., 320. Rend la ville et le chateau d'Angers par capitulation, 324. (Montglat.) — Remet la ville d'Angers entre les mains du Roi, I.II, 115. (*I.a Rochefoueauld.*) — Fait tous ses efforts pour maintrnir l'union entre le pr. de Condé et Mazarin; sa conversation à ce sujet avec

Lenet, LIII, 37 (Mem. de Lenet.) ROLAND, bourgeois de Reims, présente requête au parlement con-tre les officiers de M. de La Vieuville, qui l'ont défére à la cour pour avoir chassé ce duc de la ville, XLIV, 413.

ROLLET (le sieur Du) médite et execute une entreprise qui rend le Roi maître de Louviers, II, 23.

Rouz ( état de la cour de ) à l'époque où la reine de Suède a y rendit, LVIII, 290 et suiv.; 3:3 et suiv.

ROMENECOUR, colonel au service du duc de Lorraine, passe à celui du roi de l'orrance, L. 457.
RONQUILLO (don Pedro), ambas-

sadeur d'Espagne à Londres, fournit a la ligue des mécontens plusieurs exemples tires de l'histoire de son pays pour justifier l'invasion du pr. d'Orange, LIX, 191. Ropolo (Jommo), capitaine de

quartier, vient insulter Gennaro, qu'il appelle traitre, et veut toer; le duc de Guise les accommode, LV. 181.

Roquelaure (lemarq.de), grand-maître de la garde-rohe, est éloigne de la cour à cause du mépris qu'il fait de Mazarin, XXXVIII, 266. fait de Mazarin, XXXVIII, 266. Sa disgrace est de peu de durée, of the first of th de Soissons, XLIX, 318. Est de nouveau fait prisonnier à la basaille d'Honnecourt, 354. Est nommé grand-maître de la garde-robe, 436. 403. (Méin. de Montglat.) ROQUELAURE, marechal de camp,

est blessé à la prise de Sommières, puis est tué sons les yeux du sieur de Pontis, XXXI, 355.

ROQUELAURE la duch. de) meurt à 23 ans, consumee par sa passion pour le marquis de Vardes; détails

sur elle et sur le marquis, XLVIII, 250 ct suiv.

ROQUE-SERVIÈRE et DE L'ECHELLE, sergens de bataille, sont tués au combat de Fribourg, LV1, 353. Roquespine et Gouthert déci-

deut de la levee da siège de Guise par les Espagnols, en leur enlevant un convoi, L, 228.

ROQUETAILLADE (le sieur de) em-porte la ville de Veillane avec le

porte la Vine de Veniane avec le sicur de Mouli et le sergent-major de Maugeron, XNVI, 262. ROQUEITE (l'abbe) s'introduit au-près de la princesse donairière de Conde par une devotion affectee; son caractère, LIII, 110. Il va et vient a Chantilly porter et rappor-

ter des nouvelles, et des conseils prudens et soumis, 111. ( Mem. de Lenet.) — Sert a Molière de modele pour faire sa comedie du Tartuffe; première cause de sa haine pour l'abbe de Cosnac, archevêq, d'Aix,

LXIII, 371. (Chory).) Robte de sieur de est envoyé en Suède pour représenter aux regens le désavantage des pourparlers secrets d'une paix particulière avec l'Empereur, XXIX, 400. Instruc-tions dont il est charge, 401.

Rose le colonel, defait un corps de troupes du duc Charles de Lorraine près d'Encisheim, XXX, 334 (Richelieu.) — Defait les colonels Tracmuler et Horst, et les empêche de jeter des vivres dans Bri-

sach, XLIX, 190. Fait lever le siège du château d'Encisheim à Mercy, et bat son arrière-garde, 194. Mem. de Wontglat. liost Guill.', docteur de Sor-

bonne, depuis évêq, de Senlis, souteno des jeunes docteurs de la Faculte : fait rendre un décret qui

## BOUL

déclare Henri in dechu de la ronne, I, 109. Rosen, maréchal de Franci

origine; comment il parvient lieutenant general, LXV, 3; qualités, son caractère; il e maréchal de France, se ret

Alsace, parce qu'on ne veut mettre à la tête d'une armes, Roses ( siège de ). Relation siège, extraîte des Memou marq. de Chouppes, LVII, 4

ROSSAVE la princ. de prince Camillo, nevea da pa nocent x, acquiert sur l'es, di pontife une grande influence.

ROSTINCLAIR le sieur de , fe Toiras, est tue a la descente d glais dans l'île de Re . 🔪 🚻 ROUANEZ : le due de est cu

né a avoir la tête tranchée po me de fausse monnoie, XXVI Route le president este en Hollande pour entamer c

gociations de paix; il se rend de la a Anvers, puis au vill Streydensaas, vis-a-vis da dick; ses premières confi avec deux députes bolla LXVII., (36). Les propositi dedommagement a accorder

Philippe v sont rejetees , le re sement du traité de Riswick ( lement rejete, 139. Conditio gers par les députes holland faveur de l'Angleterre, da Portagal, 140, et des autres 1 it Pretentions des Etats-ger 1 43. Toutes les puissances et

dans la guerre contre la Fra

tiquent les négociations

Hollandais soutienment trabl 146. Les pretentions des t hollandais ne rebateut poin xiv; il n'en souhaite pas n paix, 177. Nouvelles instr envoyees a Roalle, en repu pretentions des Hollandais Marmes que repand le pres des conferences parmi les an ennemis de la France, 136.1

les conferences de Rouille s

illandais, 157. Marlbo-

prince Eugène se décla-les conférences, et derenvoi de Rouille, 166. maire de Hollande fait e secret des conférences, oute la haine des diffil'opposition de l'Angle-Marlhorough en parti-. Nouvelle concession de dans la vue d'obtenir la Mauvaise foi des Hollann negociation, 170. Nouuctions données à Rouilitrevue secrète de Wanun des deputés hollanle president Rouille; essaie de gagner sa conde l'engager à lui decoud de ses pouvoirs, 175. onference avec les depuiouvelles pretentions de 81. Leur hauteur et leur oi , 183. Le duc de Marlout en protestant de son la paix, y apporte les obstacles, 185. Nouvelle secrète de Wanderdussen sid. Rouille, 188, après lui-ci conclut que le seul ait a prendre est de re-France, 189. Triste etat e, dont la seule ressourla paix, 191. La relation es conferences est lue au inions du duc de Beaudo chancelier sur la néaire la paix, 104. Le Roi esid Rouille de repreninferences, instructions avoie, 195. Le ministre etrangeres s'offre au Her en Hollande reconeste encore quelque voic r avec succes au retablis-

paix, 200 , ministre sous Louis Ev. u, LXXVII, 123 et suiv. Guerre de 1756.

la paix, 198. Dangers commission, 199 Lettre

president Rouille, con-

faire pour le retablisse-

ROUSSEAU (l'abbé) se charge de descendre le card. de Retz du chàprison; comment il exécute ce projet, XLVII, 308 et 314.
Roussellèse (le sieur de) fait un

voyage en Espagne pour former une ligue en faveur de Monsieur, frère du Roi, XXIII, 147.

Roussière (le sieur La) est blessé à l'affaire du Marais près de Bor-deaux, LHI, 353.

ROUTE (combat de La), où le comte d'Harcourt, avec 9,000 hommes, defait 20,000 Espagnols, XLIX. 25 j et suiv.

ROUVILLE (le sieur de) conseille en vain au duc de Longueville de s'assurer de Rouen , XXII, 67. Rouvaé (le sieur de) est envoyé

par le Roi aux protestans de S.-Jeand'Angely et de La Rochelle, pour leur temoigner les justes sujets de mécontentement du Roi, XVII, 15. Vient à la cour faire son rapport sur les dispositions de l'assemblée des protestans de La Rochelle; ar-rét du conseil a ce sujet , 17. Rocyaov (le baron de ) trahit le

duc de Guise, et l'empéche de se defaire de Gennaro; portrait de ce personnage, LVI, 25 et suiv.

Royinx le père, est envoyé au marq de Leganès, pour traiter de la neutralite de Madame avec l'Espagne, XXX, 364.

ROTAY le comte del est blessé en favorisant l'entree d'un convoi à Paris pour les frondeurs, XLVII, 54.

Roza, secretaire du cabinet, envoye de la part du Roi au duc Mazaria, pour lui annoncer la naissance du Dauphin; son esprit, sa capacite, LXIII, 276
RUGGELAY, For. RUSSELAY.

Rust. Conferences tenues dans ce lieu entre les deputes du Roi, et ceux du parlement et de la ville de Paris, XXXVI, 15: Elles sont reprises a S -Germain-en-Laye, où l'arrangement des affaires est conclu, 144 ( *Vem. de Brienne.*) — XXXVIII, 228 et suiv. Texte du traité, 241. (*Mad. de Mottaville.*)

- Les députés du parlement insistent pour que Mazarin n'assiste point aux conférences, et l'obtiennent, XLIV, 383. Les députés du parlement refusent les propositions de la ment refusent les propositions de la cour, 410. Comment et par qui la paix est proposée et signée, 414. Articles du traité, 417. Nouvelles conférences; prétentions des généraux, annoncées par le premier président, XLV, 20. Conférences continuées à S.-Germain, 28. L'exclusion de Mazarin y est rejetée par la Reine, le duc d'Orléans et M. le prince, 20. Conditions qui v sont accence, 29. Conditions qui y sont acceptées; noms des personnes comprises dans l'amnistie, 30. Proces-verbal contenant toutes les propositions qui ont été faites dans les conférences, XLVI, 380 et suiv. ( Mém. de Retz.) — Détails sur l'ouverture des conferences; noms de ceux qui y sont envoyés, L, 168. Proposi-tions faites des deux côtes, 170. Conditions du traité conclu, 171. Ac-commodement particulier des prin-ces, 172. Le duc de Beaufort et le coadjuteur ne veulent point se raccommoder avec le cardinal, 173. (.Montglat.) - Raisons qui portent les deux partis à désirer la paix, LI, 468 et suiv. (La Rochefoucauld.) Voir aussi, sur ces conserences, LVIII, 112 et suiv.

Ruelle (La), hourgmestre de la ville de Liége, est assassiné au milieu d'un festin chez le comte de Varsusée, XXIX, 404 (Mém. de Richelieu.) — Détails à ce sujet, XLIX, 162. (Montglat.)
Rus (le comte de) est fait prison-

nier dans un combat livré en Bourgogne par le duc de Weimar, XXIX, 458.

RUSSELAT OU RUCCELAT, eccle-siastique florentin, gagne le duc d'Epernon, et le determine à procurer la liberte de la Reine, releguée

à Blois, IX, 383. Sa mor (OEconom. royales.) — Il pour la Reine mère, XX, 1 caractère, 365. Details sus trigues, 366. Il s'attache prince, 367. Obtient l'abil'or de Poitters, 374. Mem sompierre.) — Travaille à 1 ir de Blois la Reine mère. tir de Blois la Reine mère, l 521. Sa conduite effrontée due d'Epernon; comment les affaires de la Reine mè Conseils dangereux qu'il lu il traverse la négociation qu 547. Ses propositions extra 549. Il se retire de la cour. mène avec lui plusieurs pe en laisse d'antres auprès d ne, pour lui servir d'espic Sa mort; son origine; sa son caractère, XXII, 224 (Richeliau.) — Il gouverne de la Reine mère; détails s sur lui, XLIX, 28. (Mont Russy (le sieur de) es

commissaire pour traiter d entre l'Espagne et les Pr Unies, XI, 447. Est cha réception et du maniemen gent que le Roi emploie a Bas, XII, 267.

Rovigar (le sieur de) rei tacher l'armée de Turens chef, avec l'argent que la Mazarin, XXXV, 119. (h Il est dépêché par la Reine ch. de Turenne pour l'arrêt révolte; ne pouvant gagnes chal, il soulève contre lui se L, 165 et suiv. (Mém. de M Ruyten, amiral hollan

blessé dans un combat na près de Messine entre les 1 les Hollandais et les Espa meurt peu de jours après. L'

Rvs (le prem. presid. d subitement en sortant d bre de la Reine, XXXVII

S

SARARIA (Othon), portugais, re-met à Leuct, de la part d'Espagne, LIII, 356. SARARIA (Othon), portugais, re-

i (la marq. de ) inspire une climation au duc de Montr; beauté et caractère de e; ses hautes idées sur la T ( le sieur ) est tué dans le livre aux Espagnols près du ally, XXIX, 218. n (le sieur de ) est envoyé loi auprès de l'Empereur, prier de donner l'investiduches de Mantoue et de rat au duc de Nevers, XXV. mment cette demande est 45. w (le comte de) est loué oi, en présence de toute la an conduite à Cartha-XXVII, 160. frère de l'avocat Le Maitre, rs entrevues à Vincennes bé de S.-Cyran; il devient es adeptes; son caractère, i, 58. Il est chargé de dielques jeunes gens de la p. Est charge de la direcilculière de Port-Royal des S1. Il y établit une reforles solitaires sentent la néles engage à étudier l'Eeriite, sans commentaires ni ons, 82. Repond par une quante a une brochure in-Peroute et confusion des jan-114. Il succède a Singlin direction de mad, de Lon-, et devient chef de la secte, ait donner chez cette dame Arnauld, Nicole etLalane; la preface de la traduction . Testament qui est impri-'ays-Bas, et débité à Mons, arrête, et mené à la Bastille ; e dans ses papiers la preuve en correspondance reglee t-Royal des champs, 185. mis en liberté, et presenté près la pacification , 197 rea Port-Royal des champs, it chef de la secte, 202. Sa anatisme des religieuses à ailles, 231 -Anar, lieuten, gén , est tué et de Zinheim , LXV, 193.

SAINT-AGNAN (le duc de), ambassad. en Espagne, recoit du régent de France des instructions pour exciter parmi les Espagnols un parti contre les ministres du Roi, et semer la division entre Alberoni et Daubenton, confesseur de S. M., L.XXIII, 151. Sa correspondance avec le Régent à ce sujet, 156 et suiv. (Mém. de Noailles.) — Redoutant la violence d'Alberoni, il se sauve d'Espagne, LXXVI, 343. ( Ducles. )

(Duclos.)

SAINT-AGNAN (le comte da),
d'un esprit galant, est passionné
pour le vieux gaulois et les rébus
a la mode, XXXIV, 187. (L'ab.
Arnauld.;—Il fait prisonniers des
soldats espagnols qui ont attaqué
dans un hois trois carrosses du Roi,
LI, 33. (Mém. de Moniglat.)—
Sur les plaintes qu'il fait à la cour,
la plupart des serviteurs de M. la
prince sont proscrits, LIII, 163.
Il cherche à se rendre considérable
dans le Berri, 167. (Lenet.)

dans le Berri, 167. (Lenet.)

SAINT-AGNAN (le comte de ),
mestre de camp de cavalerie, fait
prisonnier au combat du Pont-de-Cé, perd sa charge, XX, 201;
XXII, 80.

SAINT-AMORÉ OF MONTAGE

SAINT-ANDRÉ DE MONTERUR, gonvern. de Montauban, fortifie estaville contre le maréchal de Thémines, XVIII, 227. Est envoyé pour defendre Privas, 416. Difficultés qu'il éprouve dans cette place; comment il la fort-fie et la défend, 117. La perfidie du aieur de Chevrilles le force à se rendre; il est falt prisonnier, 118 et suiv. Prend la cornette d'une compagnie de cavaleria allemande au val de Lussin, XIX, 100. (Mém. de Rohan.) — Offic de rendre Privas; est fait prisonnier, XXIV, 434. (Richelium.) XIIA, 202.

SAINT-ÂNTOINE (journée de). Details sur le combat qui a y litre

SAINT-ANTOINE (journée de).
Détails sur le combat qui s'y livre entre les troupes du Roi et celles des princes, XXXIX, 338 et sulv. (Mém. de Motteville.) — Autres détails, XII, 265 et miv. (Medem. de Montpensier.) XIVI, 123.

— L., 349. Noms de ceux qui y sont tués ou blessés, 350. (Montglat.) — Antres détails sur ce combat, LII, 165 et suiv. (La Rochefoucauld.) — LVIII, 253 et suiv.

Noms de écux qui y sont blessés ou tués, 256. ( *Mém. de M. de* \*\*\*. ) LXII, 410 et suiv. SAINT-AOUST, commandant d'ar-

SAINT-AOUST, commandant d'artillerie, est pris avec son canon et le bagage au combat livré devant Thionville, XLIN, 234.
SAINT-AOUST, gentilhomme, envoyé par Mazarin, a une conference avec Lenet sur l'affaire des princes, LIV, 54 et suiv.

SAINT-AUBAN (M. de), capit. en second de Duguay - Trouin, est blessé dans un combat naval livré aux Anglais, LXXV, 375 et suiv. SAINT-AUNAIS (le sieur de) est

SAINT-AUNAIS (le sieur de) est blessé à la bataille de Leucate, XXX, 1-6. (Mém. de Richelieu.) — Devient par sa mauvaise conduite cause de la perte de sa fa-

unite cause us la parte de sa samille, XLIX., 260. Rentre au service de France, L. 21. Fait passer la Sègre à l'armée française par un pont de cordes, 22. Defait un corps d'infanterie espagnole près d'Orbitello, 48. Accepte l'amuistic accordée par le Roi; rend Leucate au maréchal de La Mothe, et se remet au service de S. M., 300. Assiège

Campredon; est repousse, LI, 68.

(Montglat.) SUNT-BULMONT 'mad. de.). Histoire curiense de cette amazone celèbre, XXXIV, (67). Elle se bat en duel., 166. Fait la guerre: pendant la paix, n'est occupée que d'œuvres de piete et de charite., 167.

SAINT-BLANQUAPD OU BLANCART est envoye par le duc de Roban à La Rochelle, pour voir l'état de la citadelle de 8 - Martin de Re, IX, 400. Est tue à la descente en l'île de Re que font les Anglais, 428, (OEconom. 100 N — Entre de force dans la place du Massel Asyle, et la defend contre le march, de Thé-

mines, XVIII, 271. Est tue a la descente des Auglais dans l'île de Re. 307 (Mém. de Rohan / XXIII, 300. France à Mantone, fait enlever de saisir dans une maison. So petarb que le due de Guastalla y a fait entrer, pour s'emparer, après la mort de la company.

trer, pour a emparer, après la mort du duc de Mantoue, du palas et des places de la ville, XXIV, je Il envoie faire au duc de Saveie des excuses sur la promptitude du mariage du duc de Rethelois avec a princ, de Mantoue, et lui prometre satisfaction sur ses pretentions, pe Est envoye par le Roi a Com; segre

auprès de la Reine, pour la preserté se rendre à Moulins, XXVI, jon Il oblige le comte de Merode a se retirer du territoire de l'electorat de Trèves; chasse les Espagnols de la ville et château de Freidemle 27. XXVII, 371. Est envoye avec de instructions dans la Basse-Save pour animer les confederés a la continution de la muerce XXVIII 3... la

tion de la guerre, XXVIII, 341 letails sur sa mission, 348. Accueil qui lui est fait à Hambourg, 350 con entre ue avec le chancel. Oxensien à Wismar; il apprend que tous in princes confédères ont fait ler pat singrée avec l'Empagner, 355 con

séparée avec l'Empereur, 352 30 vains efforts pour rendre le courage au chancelier, 353. Il traite avec is colonels de l'armée suedoise, et les rallie sous le maréch, de camp Kaphausen, 388. Ses conferencesses Ovenstiern sur le renouvellement de

l'alliance, XXIX, 7. Il sollicite le genéral Banier de faire quelque estreprise sur l'Elbe, 15. L'ait permettre au roi de Danemari que ne se mèlera d'aucun traite partie lier, et conservera sa neutralite avel les Suedois : travaille augrès de Donois a leur faire refuser l'argent que leur roi leur a demande pour les une armée, 16. Devient odient a l'Empereur, et pour eviter d'ete assassiné se fait accompagner de 11

stampereur, et pour et us des assassinés e fait accompagner de 11 soldats deguises, 18. Fait un neuveau traité avec le landgrave, pa'oblige a secourir Hermenstein. S'adresse aux Hollandais pour le recours de cette place, 20. Fraite ave le géneral de l'armée du landgrapour le même objet, 3go. Comma-

i dehoue, 393. Il se plaint relier de la reine de Suède se les Suédois veulent trairément avec l'Empercur,

-CHAUMONT (mad. de), goude la fille de Monsieur, est per ce prince : Marlame la

par ce prince; Madame la Carmelites de la rue du détails sur cet établisse-KLIII, 133.

Carco (le sieur de), gentilcatholique, tenant le parti le Navarre, se saisit de la Mirande, I, 271. Retiré a tour, il y est brûlé par les

guerre du voisinage, 272. CTRAN (l'abbé de). l'oyez mergier de Huuranne. -Danien (le marq. de) re-

ar les Espagnols la ville et an d'Oneglio, L. 181. -EGLAND, gentilhomme de mufort, est tue dans son car-

mufort, est tue dans son carruits divers sur cet assassi-VII, 109. -Erus su (le sieur de) est nu duc de l'avière, avec des

ions pour l'accommoder avec : Suède, XXVII, 133. Il est suprès du duc de Bavière et teur de Trèces pour les enjunir avec le Roi et les prinlemagne, afin d'obtenir que e soit remis dans sa première

ara instructions air ce au--E-TERNE (le sieur de), cade vaisseau, empêche l'inlu port du Passage, et la reca l'ranguis, XXX, 275.

:-Front vr, gentilhomme orde Monsieur, est envoye à e pour demander des pinustires vaisseaux, alin de jeter urs dans la forteresse de S.de Be, il execute cette comavec une grande diligence,

, -9. 1-Greate (M. de) defait une des gardes a cheval du roi que aux Pays-Bas, LXV, 116. 1-6-2006 la mary, de est pour gouvernante a Mademoiseile, XL, 368. Ses qualités, 360. SAINT-GÉRAN (le sieur de) écrit de Moulins à M. de Sully combien

il est aime et révéré dans le Bour-

bonnais, VII, 407. (Of conom. roy.)

— Est envoye à la poursuite du duc de Vendôme, XXI bis, 347. (Man. de Richelieu.)

SAINT-GERMAIN (le sieur de) se

rend mattre d'une barque rochelloise charges de vivres, et venant d'Angleterre, XXIV, 70. SAINT-GERMAIN (M. de), officier de marine sous les ordres de Duguay-

Trouin, se distingue dans l'entreprise formée contre Rio-Janeiro, LXXV, 423 et suiv.

SAINT - GERMAIN (Matthieu de Mourgues, sieur de), jésuite, et aumonier de la Reine mère, fait des

libelles diffamatoires contre Richelieu, XLIX, 74.
SAIN1-GERMAIN (conférences te-

nues à) entre les princes et les députes du parlement. Discussions sur les articles proposes à la chambre de S.-Louis, XLIV, 255. Les résolutions qui y sont prises sont consenties par la cour, 256. (Mem. de

Retz. — Détails sur ces conférences, LXI, 290 et suiv. (Omer Talon.) SAINT-GILLES, un des solitaires de Port-Royal, offre au cardinal de Retz le credit et la Lourse de ses amia a condition qu'il se proponeres

Retz le credit et la l'ourse de ses amis, a condition qu'il se prononcera ouvertement pour eux, XXXIII, 102. SAINT-GOTHARD (combat de).

Details donnes sur ce combat par le comte de Coligny, LXV, 154. SAIST-HERAS de Montmorin, gouvern, d'Auvergne, déclare qu'il

gouvern, d'Auvergne, déclare qu'il n'obeira pas aux ordres du Roi pour le massacre des protestans, à moina que S. M. ne soit presente, 1, 246. Saix i-Hillaner, lieuten, général de l'artillerie, a le bras emporté du

coup de canon qui va tuer Turenne; sea paroles à son fils, qui fond en larmes en le voyant blessé, LXV, 219 SAIAT-IRAL (ou IRAN) presse le

comte de Soissons d'exécuter le des-

sein formé contre Richelleu, XLIV, 125. Va à Bruxelles conclure le traité, 126. Travaille avec le coadjuteur a une instruction pour le comte de Fuensaldagne, qu'il doit lui porter lui-même, 247. Voir l'art.

Montrésor. SAINT-JUST, maréchal de camp, est blessé et meurt au siège de Montauban, XX, 279.

SAINT-LÉGER, gouvern. du Ca-telet, rend lachement cette place aux Espagnols, XXIX, 214. Saist-Lieu, maréchal de camp,

est tué au siège de Bergues-Saint-Vinox, I.I., 141. SAINT LOUIS (sermon de), par le coadjuteur, XLVI, 463 et suiv. SAINT-LOUP (mad de). Son com-

merce singulier avec Langlade, se-crétaire du cabinet, LlI, 304 et suiv. Elle veut épouser M. de Liancourt, puis Gourville; son carac-tère, 309.

SAINT-LUC (François d'Epinay de), beau-frère du comte de Brissac, traite avec lui des moyens de soumettre Paris au Roi, II, 198. Est tué au siège d'Amiens, III, 98.

SAINT-LUC (le sieur de ) est nommé par le Roi pour commander son armée navale contre La Rochelle; details sur son expedition, XXII, 156. SAINT-LUC (François d'Epinay)

est envoyé par la Reine pour porter au marq. d'Hectot la survivance de lieutenant de roi au Vieux-Palais à Rouen, XXXVIII, 168. Il réussit mal dans sa négociation, 169. Est battu par le pr. de Condé, XXXIX, 310.

SAINT-MAIGRIN OU MISGRIN (le marq. dc), du parti de la cour, est tue à l'attaque du faubourg S.-An-toine, XXXIV, 530. (La duch. de Nemours.) XXXIX, 338; XLI, 274.—XLVIII, 111. Sa baine contre M. le prince; quel en est le motif; elle devient la cause de sa mort, 112. (Mém. de Conrart.) — Il reprend S.-Denis sur les troupes du pr. de Condé, L., 3\(\frac{1}{2}\)1. (Montglat.) — Est tué à l'attaque du fauhourg

S.-Antoine, LVIII, 254. (Min de M. de \*\*\*.) SAINT-MALIN porte le coup au duc Henri de Gui tombe mort à ses pieds, I, 104. La tué dans l'attaque de Tours, 115.

SAINT-MÉDARD (le cimetière de où fut enterré le diacre Piris, d vient fameux par de préten racles opéres sur son tomb XXXIII, 273. Il est ferme pa dre du Roi, 274.

SAINT-MICAE, gouvern. de S

remet cette place entre les mains d Roi après une capitulation, L, 208 et suiv. SAINT-MICHEL, gouvern. de l tauhan, apaise une sédition ca par trois jeunes soldats qui veuluit soulever le peuple nu nom de la b-berté, XVIII, 357. Fuit arriur Chàtillon, gouverneur de Causada,

et assure cette place, 386. Det sur ses autres opérations, 387. SAINT-MICHEL (le sieur de), a tilhomme de Normandie, est tae siége de Damvilliers, XXXIV, 150 Saint-Paul (le comte de) est u en déroute dans une attaque devu Dourlans, II, 379. Est faussens accusé d'avoir eu part à l'assessis

commis sur la personne de M. de Rambures, VII, 235. (OEcon. 1971) — Est chargé d'apaiser quelque troubles arrivés à Caumont, ce qu'il exécute, XVI, 446. Comment of parvient à le détacher du partie réformés, et à le disposer à vair trouver le Roi à Bordeaux, XVII, 101. (Mem. de Pontchartran.)

Il prend Jargeau per composition XXII, 141. (Richelieu.)

SAINT-PAUL, mestre de camp, 6 tué au siège de Roses, L, 21.

SAINT-PAUL, capitaine du rég ment des gardes, est tué au siège de Tortone, XLIX, 358. SAINT-PAUL, maréchal de camp,

CAL tue au combat livre devel
Thionville, XLIX, 234.

SAINT-PIERRE (l'abbé de) est eclu de l'Académie, pour avoir pblié son livre de la Polysyman. LXXVI, 304.

t-Put. (le sieur de), com-st les Français dans les Etats hé de Parme, est repousé isisance par les Espagnols, 158. r-Parun se distingue au siéort de S.- Martin, XXIII, irprend le chiteau de Molont il pesse la gernison au épée, XXIX, 250. Attaque d'le chêteau d'Audruick et ne, 492. (Richelieu.) — Sa Le dans le gouvernem. d'Ar-efs d'accusation dressés con-XXXI, 316. Il est arrêté, MANI, 310. Il est arrête, luit à Amiens, où il est jugé amné à mort, 333. (Mém. de .)—Il reprend le château de I, X.I.IX, 130. Amène un a l'armée devant Arras, 277. Est nommé gouverneur de lle sprès qu'elle s'est rendue ancais, 284. Est arrêté par la maréchal de La Meille-conduit à Amiens, un il est i conduit à Amiens, où il est ané a avoir la tête tranchée ; le cause de sa perte, 328. zlat.) v-Rrmy (M. de) remet sa fille es mains de Madame, pour cher de se marier avec M. de se, XLIII, 69. T-ROMAN (le baron de) passe

. Singulier privilège de cette ; quelle en est l'origine, VII, гт-Rotu (le marq. de) soumet hery et Annecy à l'obeissance à, LIX, 277. Soumet aussi prite du Roi toute la Savoie, migny et le Chablais, 279. ad maltre de Miolana, 260. de M. de \*\*\* . - Il est envoyé mde, où il est emporte d'un le canon a la hataille qu'il lis troupes du roi Guillaume, 363. La Fare.)—Sa conduite ande, 366 et suiv (Berwick.)

ignedoc pour y faire, au nom naieur, une levee d'hommes,

, 525. Est condamné aux ga-

erpetuelles par le parlem. de XXVII, 330.

IT-ROMAIN (châsse de), à

jet conçu par le duc de Nevers de démembrer cet ordre de celui de S.-Jean-de-Jérusalem; opposition du grand-maître de Maîte, XXI bis, 314. Sant-Severin (don Juan de) fait de grands progrès dans la Ca-labre, LVI, 113.

SAINT-SIMON (le duc de). Son esprit, son caractère; ses Mémoires, LXXIII, 145, note. (Mém. de Noailles.)—Il oblige, par sa persévérance et sa vivacité, le duc de Noailles feire apparent de la constitue de l à faire au conseil de régence un rapport sur l'affaire de Perigueux, à la suite duquel l'intendant Courson est révoqué, LXXVI, 282 et suiv. Décide M. le duc à solliciter auprès du Régent la réduction des princes légitimes, 3:5 et suiv. Est nommé ambassadeur extraordinaire en Espagne, à l'occasion du mariage du Roi avec l'Infante, 465. Est chargé de voir et de cultiver beaucoup le père Daubenton, 469. Ses entretiens avec ce père; quel en est l'objet principal, 470. Comment le duc se tire du piè e qui lui est ten-

du, 171. Preuve de la fausse supposition que, par le traité fait avec l'Espagne, le confessionnal du Roi dut être rendu aux jésuites, 474. Sa réponse au comte de Belle-Ile, qui lui annonce que le cardinal Dubois va être déclaré premier ministre, 511. ( Duclos. ) SAINT-SIMON (le duc de) va trou-

ver le pr. de Condé, et lui repré-sonte les périls où il s'expose en irritant la Reine, et en demandant obstinément le Pont-de-l'Arche pour le duc de Longueville; va trouver aussi ce dernier, pour lui dire qu'il fera une chose juste et louable de s'opposer aux desirs de madame de Longueville, XXXVIII, 358. Résultat de ces deux entrevues, 350. Il refuse d'entrer dans le parti des princes, et reste fidèle au Roi, XXXIX, 47. (Mud. de Motteville.) — A ordre de se retirer dans son gouvernement de Blaye; pourquoi, XLIX, 147. Il assure le Roi de sa fidélité, L. 239. (Montglat.) — Fait attaquer la frégate qui doit condui-re les marquis de Sillery et de Sauvebæufen Espagne, LIII, 339. Vait

offrir à la princesse de lui être utile

en negociant avec le cardinal, 366. (Mein. de Lenet.) SAINT-SURIN (le faubourg de), à Bordeaux, est attaque par les trou-

405, 409.

pes du marechal de La Meilleraye ; comment cette attaque est soutenue par les hourgeois de la ville; noms

de ceux qui y sont tués, on blessés, ou faits prisonniers, LIV, 22. SAINT-SYLVESTRE (le marquis de). Sa conduite en Catalogne, pleine d'une négligence inexcusable, est la cause de plusieurs maux, LXXI,

SAINTE-CÉCILE (le cardinal de ), frère du cardinal Mazarin, est envoyé en qualité de vice-roi en Catalogne; quitte sa vice-royauté, et revient à la cour; est renvoyé à Rome, L. 111. Y meurt, 115.

SAINTE-COULOMBI, vice-roi de la

Catalogne, est tué dans une revolte des Catalans; details a ce sujet, XLIX, 207 et suiv. Sainte-Croix (le marquis de) descend avec une armee navale dans

la rivière de Génes : prend Oucille et Pierrelatte, XXI bis, 218. Seixin-Pore (le sieur de) maltraite les protestans de Belestat, abat leur temple, brise leur cloche;

causes de ce traitem at , XVII , 67. SAINTE-HONORINE, lieutenant de vaisseau, a les deux bras et les deux jambes emportes dans un combat naval, LXXV, 212.

SAINTI-MARTHY, Claude de ) se retire a Port-Royal; son caractère; il est d'alord employé dans les écoles, XXXIII, 80. Est chargé

d'une mission secrète pour la I landre et la Hollande , 200. Se retire à Bruxelles avec Arnauld et Nicole, 223.

SAINTE-SECONDE (le comte de général de la cavalerie allemande, est tue dans la Valteline au combat du Pas-S -Grégoire, XLIX, Satuaniar le sieur est blesse

SANF mortellement à l'assaut du fort 5-

Martin, XXIII, 399. Salignag (le sieur de) ecrit & Constantinople à M. de Sully, por recommander un envoyé d i Grac-Seigneur, qui desire que les Gresdins aient un resident a Marsait. VIII, 102.

Saligat (le baron de ' defred à ville de Cusset contre les trass de Monsieur, trère du Roi, XXVI. 1.48. Salins (le comte de) remet «us

la protection du Roi Hagierau, 🕿 verne, et le château d'Hubac, a quelles conditions, XXVIII, 57. SALIS (le colonel), grison, aus-

que et force les retrauchemens de Francesque, XLIX, 132. SALLIONT le sieur de , se distiague, par sa hardiesse, dans un con-bat livré aux. Anglais dans l'de de

Ré, XXIII, 412. Salumir de La , envoye après de l'electeur de Trèves, fait ran Salumir de La fier le traité de neutralite que la

ambassadeurs du Roi et les deputo de ce prince arrêtent ave. Orestiern; fait promettre a leleaur qu'il remettra entre les maiss de S. M. Hermenstein, Coblems of Philisbourg, XXVII, 47, Gover-neur d'Hermenstein, il read conplace par one capitulation hosor-ble, XXIX, 305.

SALVERT, ministre protestant, entretient les Rochellois d'esperances de secours de l'Angleterre, et les empêche ainsi de se rendre se Roi, XXIV, 123.
SANGHEZ (don Julien', gentl-

homme espagnol, rend comet a Louis xiv de la disposition de e-prits en Espagne, LAXII, 18-Sever (Nicolas Harlay de pretend a la place de surintendant des

finances, mais ne peut l'obtent ayant pour ennemie Gabrielle d'istrees, sur laquelle il a tenu des pro-pos libres et hardis, 11, 354, Socombe dans une dispute qu'il a sevent le Roi avec M. de Rossy, quelle en est l'occasion. III, 24 NAN-l'ELICE, nonce du l'ap- a



siée de Francfort. Sa partiar l'Espagne; peu de crédit tient sur les électeurs, LVII,

SEVERINE (don Juan), comte Saponare, vient trouver le Guise a Naples, offrant de ses ordres, et de lui obeir tant d'affection que de fide-11.75. Recoit la charge de at des deux Calabres, 80. ons (le sieur de), fait prisonhilishourg contre la capitucordec a la garnison de cette st blesse par des cavaliers im-, et n'echappe a la mort qu'asucoup de peine, XXVIII,

TARTE ( le père ), jesuite, an ouvrage qui rénferme des

a pernicieuses, XXIII, 22.

-ment fait brûler son livre ; la ne le censure, 25. Les jesui-s ouent les maximes condam-6. in ( Miguel de ) , s'instituant de camp general, dechire et a pieds un passe port signe du buise, LV, 273. Est arrête, ans un cachot, 276. Misa la , il avoue qu'il avoit résolu le duc de Guise, 277. Est ine a mort, 278 o-tremuno (le duc de l'asprend Olivenca, LI. ij. iai ele sieur), envoye c une lettre de la Reine mepeut être admis, et recoit In retourner aupres d'elle, our le capitaine' est tue au r Montaulan , 🖎 , 255. Asis le poete , secretaire du onti , entrepreud et vient a : brouiller le duc de La Roauld avec mad de Longue-AXIV, 527. Il bromlle aussi ome avec le pr. de Conti, 543 och de Vemours XXXV, Porte son matte, movement smesse de 20,000 cous, a acles offres de la cour, et à ria nièce de Mazarin, I VIII, Men. de M. de \*\*\*

service du roi Jacques II. Son caractère ; il est créé comte de Lucan, puis fait maréchal de camp en Fran ce ; est tué à la bataille de Nerwinde, LXV, 369 et 370. Sartines, père de M. de Sartines, ministre sous Louis x v et Louis xvi, directeur des vivres des armées en Espagne, puis intendant général de la marine, est mis en prison sous le ministère d'Alberoni; devient en-

suite intendant de Barcelone; son

SARSFIELD (Patrice), brigadier au

caractère, LXXVI, 469. Sarios, gentilhomme de Mademoiselle, est arrêté prisonnier pour avoir voulu marier cette princesse à l'archidue, XXXVII, 350. Est conduit à Pierre-Encise, puis bientôt après delivre, 356. ( Mém. de Mottevelle.) — Soins que Mademoiselle prend de ses deux sœurs ; Monsieur devient amoureux de l'aince, XL, 170. Saujon entretient Mademoiselle d'une vision qui fait du bruit à la cour et dans le monde, XLI, 5. Vient exprès à Paris pour savoir ce que cette princesse en pense; pou**rquoi** il n'ose lui en parler, 10. Il lui fait part d'un projet de mariage avec l'archidne , 13. Let arrête à ce sujet, et interrogé, 14. Est renvoyé dans une de ses maisons, 40. Obtient la per-mission d'aller a l'armee, 45. Est envoye en Allemagne pour travailler au mariage de Mademoiselle **avec** l Empereur, 88. Nadem. de Mont-

penuer \ Sar 105 (madem. de ), aimée de Monsieur, se retire aux Carmelites; Monsieur obtieut du parlement un arret pour l'en faire sortir, XIA, 60 I lle en sort avec beaucoup de peine; retourne chez Monsieur; reprend peu a peu la soie et la den-telle, 70. Son caractère, 71. Sa faisse devotion, 71.

Sacron le baron de , envoyé per les protestans dans la Guienne pour exciter a prendre les armes, est arrete, et conduit prisonnier a Villefranche , XVII . 14

Saure le comte de , fils du duc de Leadiguières, emporte le prix de la course de bague au carrousel donné par le Roi aux deux Reines, XL, 167. (Mém. de Motteville.) - Fait 167. (Mém. de Motteville.) - Fait lever le siège du château de Blicscastel; à quelle extrémité étoit ré-

duit le commandant de cette place, LXV, 204. (La Fare.) SAULX (le comte de) défait le régiment du colonel Belou au combat evant Suse, XXI, 195; XXIV, 354. SAULX (le comte de) est blessé au

rommencèment de la bataille de

Fleurus, I.IX, 243.

Sausoi (Du), medecin d'Abbeville, malgré l'opposition de Vallot, premier médecin du Roi, fait prendre à ce prince du vin émétique, et le met hors de danger, XLII, 318. SAUSSAY (le sieur Du), curé de S .-Leu, nomme grand vicaire du diocèse de Paris, affecte de s'opposer directement aux intérêts du card.

de Retz, ce qui paroit en trois oc-casions essentielles, XLVII, 397. SAUSSOY, procureurau parlement, pour se sauver de l'émeute de l'hôtel-de-ville, capitule avec quatre ersonnes moyennant 20 pistoles, personues XLVIII, 141. SAUVEROEUF (le marq. de) prend

Ste.-Buseille, L, 395. ( Wontglat.)-Envoie à Montrond offrir ses services à la princ. de Conde, LIII, 207. Se met à la tête de séditieux qui enfoncent les portes de la maison de Lavie, avocat général du parlement de Bordeaux; empêche qu'on ne l'égorge; sauve sa femme et ses enfans; accompagne Lavie jusqu'au bateau qui doit le conduire à Blaye, 324 et suiv. Est envoyé en Espagne pour traiter; quel est le vrai but de sa

SAUVETERRE (le sieur de) est ac-cusé auprès de la Reine de la mettre mal dans l'esprit du Roi; obtient tecompense de la charge de premier valet de garde-robe, XXI bir, 280. Recoit l'ordre de se retirer, XXIII, 105.

mission, 337. Resignt à Bordeaux; se bat en duel contre Guionnet, 342.

( Mém de Lenet.)

SAVELI, duc italica, re roi de Suède la ville de Du XXVI, 552. SAVELLY, général des Impéris

**5470** 

est fait prisonnier par le duc de Weimar à la bataille de Rhisfal. XXX, 323. SAVIGNAC, dit Vissome, envert par les Rochellois pour soulever la provinces d'au-delà la Loire, est a-

rète, et conduit à Toulouse, XXIV. 15. Contenu des papiers trouve se lui; ses avenx, 16. SAVINE (le sieur) est mesé se di teau de Pierre-Encise à Lyon, pu avoiraverti les habitans du fort Les-

set de l'attaque que les troupes da Roi devoient y faire, XXVI. 69. SAVOIE (le chevalier de), frère de comte de Soissons, est tué per m Tartare dans une affaire contre la Turcs, non loin de Vienne, LIX, Savoir (le duc de) se lie ser

l'Espagne, et conclut un traite avec elle, XXIV, 48. Conditions du traité, 51. Il public un manifeste, dus lequel il accuse l'ambassadest de France, 52. Entre à main arant dans le Montferrat, 53. A quelle conditions il fait offrir au Boi & entitions it latt outris au sou es sattacher à lui pour jamais, 139. Réponse du Roi, 130. Il propus au Roi, qui lui a demande passer par ses États, d'attaquer le Mis-

nais, promettant de le second de rompre avec l'Espagne, 331. Offre de donner passage à des cond tions non recevables, 338. Chards à gagner du temps, et à amoure le Roi, 347. Manque d'être pris à l'a-taque du Pas-de-Suse; son mag froid, 353. Il ratifie le traité conclu par le prince de Piémout avec

Richelieu pour le passage de l'ar-mée française, 362. Signe une lign pour la défense de l'Italie, 366. Su

defiances ; ses propositions diverses,

372. Il conclut avec le Roi un trais pour la défense et la surete du Mei errat, 382. Rend une visite au B 384. Son pen de sincerité dans st traite avec le Roi, 389. Nouvelle infidélités de 🗪 part. 303. 11 👉 la remise de Suse, qui lui est 410. Sollicite don Gonzaaner au duc de Rohan 40 ou ducats pour l'aider dans sa entretient le duc d'espét de promesses, 458. Excite rre contre la France en Ale, en Italie, en Angleterre, lande, XXV, 233. Sa con-eine de duplicité éveille l'atdu Roi, 236. Ses réponses es aux demandes que lui fait chal de Créqui, pour savoir less l'intention d'exécuter le e Suse, 238. Munit de garoutes ses places voisines des françaises; demande au Roi i rende Suse; ses entretiens mbassadeur français à ce su-Il obtient de Spinola un seargent pour fortifier Trino, rete les courriers de France, ut arrêter ceux du maréchal qui; redemande Suse; fait risonuier à Ivree Pomeuprisonuter a tyree roman tilbomme de Madame, 264. oposer au maréchal de Crér l'ambassid. d'Angleterre, gager a ouvrir tous ses pas-Roi, si on veut lui rendre 265. Reunit auprès de lui 260. de France et le nonce ie, pour leur proposer des 'accommodement, 209. Es-tromper le duc de Mantoue traite, 271. Conditions auxil propose la paix à l'am-sur Marini et au maréchal de conferences a ce sujet, 27 j. le s'expliquer, il répond qu'il a libre passage au Roi pour i Montferrat, le refusera aux iols, et fera jeter 4,000 sacs dans Casal, 200. Fait au made Créqui, de concert avec n, des propositions d'accom-sent, 205. Motifs qui lui font de rester neutre, 207. Il aponus les obstacles et les lonimaginables pour retarder le : des armes du Roi , 351. Ses s, ses projets contre l'armée 03. Il returde et empêche 

faire au cardinal quatre propositions, promettant de faire tout ce
que le Roi désirera de lui, 419.
Comment elles sont reçues, 420.
Son avarice, 423. Sa mauvaise foi
envers le Roi, 424. Il refuse d'expliquer nettement ses intentions, et
prend des mesures contre les tronpes du Roi, 474. Récapitulation de
la couduite du duc depuis le traité
de Suse, 476. Sa fureur contre le
Roi, XXVI, 45. Il essaie en vain de
mettre la division entre le Pape et
ses neveux, 47. Fait écrire des lettres
au Roi par mad. de Piémont, qu'il
maltraite, 122. Chasse d'auprès d'elle
tous les Français, 123. Meurt à la
nouvelle de la prise de Mantoue par
les Impériaux, 196. Voy. l'article
Charles-Emmanuel I.

SAXE (le comte de), maréch. de France, commande une armée d'observation à Courtray; sa correspon-dance avec le marech. de Noailles, LXXIII, 361. Il fait échouer tous les desseins des ennemis, 386. Commence le siège de Tournay, quoique malade, 300 Gagne la bataille de Fontenoy, 400. Se rend maître de Tournay, 401. Il reconnoît les obligations qu'il a cues dans cette occasion au maréchal de Noailles, 403. Ses lettres à ce maréchal sur l'entreprise du pr. Edouard en Ecosae; ré-pouse du marechal, 105. Maurice de Save montre une extrême répugnance pour les entreprises d'hiver, (06. Il s'empare de Bruxelles'; comment il motive son refus d'accorder au gouverneur de la place les honneurs de la guerre, 407 Sa modes-tie après la victoire, 408. Il gygne la bataille de Rocoux, I.XXIV, 7. Sa reponse au maréchi, de Noailles sar le blocus de Namur; il le c**on**sulte sur la proposition qu'on lui fait d'être de l'Academie française, 10. Repond au marech, de Noailles sur son plan de campagne, 24. Il marche sur Maestricht, qu'il assiege, 20. Scatter (l'abbe), ambassad, du

SCAILLE (l'abbé), ambassad, du duc de Savoie en Angleterre, travaille avec succès à brouiller la cour de desseins contre le service de France, XXVI, 525. (Mem. de Richelieu.) Scheudens, lieutenant colonel,

Schruners, heutenant coloner, est tud en chargeant les mécontens de Hongrie, LIX, 11.

Schink, gouvern, du château de

Landstel pour le duc de Weimar, le vend à Galas, général de l'Empereur, XXVIII, 369. SCHMETTAT, maréchal prussien, écrit contre les genéraux et minis-

tres de France des lettres et memoires injurieux, LXXIII, 386. Il est rappele par son souverain, 389. — Schonberg (le sieur de) reçoit avis d'un projet d'attentat contre

la personne du Roi, VIII, 367. (OEconom. 10) aler.) — Prend par escalade l'abbaye d'Uzerche, pour assurer l'autorité du Roi dans la province, XVII, 280. / Mém. de Pontch rtr. in.) — Un parti se forme contre lui pour lui enlever la place de surintendant des finances; détails a ce sujet, XX, 494. Intrigue qui lui fait ôter cette place, XXI, 2. Il se bat en duel contre le contre de Candale, 3. Revient au conseil, 12. Est blessé au compierre. — Il prend la ville d'Uzerche, XXII, 154. Lstrenvoye des finances, XXII, 139. Se bat avec M. de Candale, 1 (u. Est rappele au con-

seil. 3 [5] Opère un debarquement dans l'île de l'e, XXIII. [103] S'oppose, contre l'avis de Toiras, a ce qu'on livre une bataille genérale aux Anglais. [105] Il attaque les ennemis dans un passage, et les defait. [110] Est blesse a l'attaque du Pasde-Suse, XXIV. [35]. Est envoye en Dauphine pour rassembler une armée prête a envahir la Savoie. [38] Approave le plan de campagne propose p. r. le cardinal contre les

iebilles du Languedoc, 305. Est charge du commandement d'une armée en Savoie, XXVI, 256. Re-

coit des instructions du card sur la manière dont il doit et duire envers le duc. 258 Au

SCHO

et prend la ville et le chatea Veillane, 261. Fait invesur le S.-Michel, qui se rend. 263. corde, avec les autres general l'armée du Roi, une treve de jours, 267. Rejette les proposi-

qui lui sont faites relativemen neutralité du duc de Sovie, et à une prolongation de trève Au moment de combattre, le néraux français et espagnols

chient un traité : quelles en les conditions, 339. Mesures prend pour former une ga à M. du Maine dans Casal, 3 conclut avec le duc de Save arrangement pour le depar troupes françaises hors du

ferrat, et pour la fourniture ( vres dans le châteun de Moatu 3-8. Est lone pour sa cand at l'affaire de l'ovacuation de ( 388 Se reud à Paris auprès d 390. Essaie d'amener une re liation entre le Roi et la Beiur 448. Va au secours du chat 8.-1 clix de Carmain 2. XXVI

Marche au devant da dac de morency, 183. Lui livre e près de Castelnaudari, le de le prend prisonnier, 184 Est;

du gouvernement de l'angué de la ville et citadelle de Me lier, 218. Sa mort: son clog (Richelieu) — Sa harangue mee avant de livrer un assaz sal, NXXII, (3). Il rec it al les generaux d'Espagne l'i et et Colalte, (3). Comment cute l'ordre du Roi d'arreter rechal de Marillac, (5). Me Pontico — Bassompierre, P et le marq de La Vieuville fa Schomherg la place de sa dant des finances; celuis i a dant des finances; celuis i a

3-2 II defait les Auglais au Si-Martin, 435. Ses succes lie, XXXVI, 9. II repasse en après avoir execute l'ordre d

duel contre le duc de Cape

generosite dans ce comikat. 3



SCHU

hal de Marillac et fait lever

lement, 31. (Brienne.) — se dans l'île de Ré, et chasse

ais, XLIN, 44. (Montglat.)

il , prend Leucate , et défait

ennemie qui l'assiege, XXI,

de Casal, 21. Est envoyé de la Reine mère à Compour lui proposer un ac-

t fait marechal de France, Idm. de Bussompierre. ) — et prend Tortose, XXXVII, t depute par l'assemblee des rs celle de la noblesse, pour nander l'union reciproque e à la conservation de leurs 🕠 et 🛊 la suppression des jui se font sons fondement à mblables, XXXVIII, 387. de Motteville. MBERG (le comte de), allelepuis marechal de France, n de la place de S.-Guislain, t a don Juan d'Autriche par ation, après une vigoureuse , LI, 23 Montglat :- Quit-ur de France, et passe à Lone jette dans le parti des mé-🚓 cache neanmoins ses ins, LIX, 180. Est envoye par FOrange pour reduire l'Ir-270. Est tue a la bataille de e , 272. Mem de W. de \*\*\* ege et emporte Aire, et va au de Maestricht, LXIV, 170. te. - Repasse fièrement la ne a la vue du pr. d'Orange, 226 Sert le pr. d'Orange en erre, 557. Est tué a la bataille oyne, 261. 'La Fare.' ura le general) assiège war, s'empare de la ville attaque le chateau, mais à che du comte de Tekely est nt de se retirer, LIX, 191. 4 Eperies a composition, 127. sous l'obeissance de l'Empé-Aui, Onod, etc., 198. le de la prise de Dautzi-k par

 Suede, s'enfuit precipitamser son armee vers la marche adebourg, XXVI, 529. SCOTTI, nonce du Pape en France, refuse de recevoir un mémoire qui lui est adressé par l'autorité du Roi; il est fait défense à tous les évêques qui sont à l'aris de le visiter, LX, 202.

Scuniar (madem. de) grave, sur les murs de la chambre qu'a occupée le pr. de Conde à Vincennes, des vers qui circulent bientôt dans Paris, XXXV, 187. [Introd.) XXXIX, 89. — Détails sur sa famille et sur elle-même, XLVIII, 253 et suiv. (Mém. de Conract.)

Sébasties (les faux don), se disant rois de Portugal. Historique sur ces imposteurs, IV, 93.

ces imposteurs, IV, 93.

Segures (Jean), lieutenant civil, rend une ordonnance qui défend sous peine de mort de composer des libelles, et d'en garder chez soi, I, 182.

Seguier [le chancel.] va à Rouen punir les auteurs des troubles qui ont eu lieu dans cette ville, XXI, Onte di leu dans ette ville, AXI, (20. Rassompierre.) — Succède à Châteauneuf dans la garde des sceaux, XXVII, 376. (Mém. de Richelieu.) — Propos du chanceller qui jette une grande defaveur sur le ministère, XXXV, 54. Danger qu'il court le jour des Barricades, 75. Il est rappelé au conseil, 206. Em-brasse le parti de Gaston; engage le duc de Sully son gendre, qui commande à Mantes, d'ouvrir un passage aux troupes du duc de Ne-. Mouts. -36. Quitte le parti du pr. de Conde, et reutre au ministère, où il est appele par la Reine, 261. Introd.,—Court risque d'être tué par la populace, XXXVIII, 14. Rend les sceaux, qui lui sont rede-mandes, XXXVII, 23. Est rappelé aux conseils du Roi, 200. Son indifference pour le pouvoir, 201.

Mad de Mottevelle - Il se sauve - Il w sauve avec peine dans l'hôtel d'O , <mark>en vou-</mark> lant aller au parlement, VLIV, 230.

Mem de Ret: — Intimidé par — Intimidé par les menaces de M. le prince, et entraine par d'autres motifs, il accepte d'être du conseil de Monsieur, dé-

clare par le parlement lieutenant

SÉRI

genéral du royaume, XLVIII, 168. (Conrart.) — Veut aller au Palais faire connoître les ordres du Roi; danger qu'il court en chemin, L, 126. Est délivré par le maréchal de La Meilleraye, 127. Entre dans le conseil formé par Monsieur, 356.

Son portrait, son caractère, LVIII, 67. (Mein. de M. de \*\*\*.)

Séguirann (le père), jesuite, se présente à La Rochelle pour pra

présente à La Rochelle pour pre-cher; refus qu'il y éprouve, VII, 164. SEIGNELAY (M. de), ministre de la marine, se rend à Brest pour hater l'armement de la flotte qui doit

aller combattre les Anglais; sa conduite dans ce port, LXV, 110. (Mém. de la cour de France.) — Son caractère, 242. Il va bombardes (Men. de la cour de France.) der Genes, et oblige cette républi-

en constructions de navires, 2/3. (Men. de La Fare.) — Sa mort; ses qualités, LXXV, (Forbin.) Seize (le conseil des), établi à Paris par les Guise. Noms des principaux membres de ce conseil, I,

que à envoyer son doge à Versailles;

emploie des sommes considérables

84. Ils forment le projet de s'empa-rer du Roi, 88. Presentent requête à la Sorbonne pour être delies du serment de fidelité qu'ils ont fait au Roi ; abattent ses armes et ses effigies, 109. Pendent au Châtelet le président Brisson, et les conseillers Larcher et Tardif, 155. Demaudent l'erection d'un tribunal extraordinaire, chargé scul de punir les héretiques et les partisans du Béarnais.

2,000 hommes de secours, XLIX, 200).

SENANTES entre dans Verceil avec

Senegar, marechal de camp, est blesse au siège de Royan, XX, (o5. Senegar (le marq. de), mestre de camp du régiment de Piemont, est pris et tue de sang froid au combat livré contre le général Lamboi et le conite de Soissons, XLIX, 318.

SENTCE ou SENTCET (mad. de)

mes elle est avec Mazarin, 67. De accepte la conduite de ses m 330. Les traite si mal, que le care

nal les retire d'auprès d'elle, 33. Elle demande et obtient pour m Ele

le tahouret, XXXVIII, 115. Sexer (bataille de), pagair p le prince de Condé. Détails se o te bataille; noms des personnes

y sont blessées, et des prisons marque faits sur l'ennemi, LII, é et suiv.; LXIV, 61 et suiv.; LXV. 195 et suiv.

SENNETERRE (le chev. de) estus au siège de La Mothe, XLIX. a SENNETERRE (le marq. de) est dosi par la Reine regente pour la conduire dans le pas douteux où elle se trouve après le départ de Manie.

XXXIX, 150. Ses conférences ent elle; sa prudence extraordinair. 151. Il détourne la Reine des comme qu'ou lui donne contre le prince de Condé, 213. (Mud. de Motterife — Détrompe les présidens Molet de Mesmes sur les desseins du con-

juteur, qu'il pénètre mieux que per sonne, XLIV, 382. Entreprend de raccommoder le cood juteur avec Mi zarin, XLV, 114. Engage le cardinal à profiter de l'avis que lui denne le présid, de Gourgues relativement aux officies de Rouleurs. ment aux affaires de Bordesus, 121

(Mém. de Retz.) SEXNETERRE (lé comte de ), env auprès du Roi par le comte de Ses-sons pour demander sa rentres o France, découvre les deseins que ont été formés par le counte sur les cunemis de la France, XXIV.

128. Est envoyé au roi d'Angle pour l'engager à rester neutre des la guerre contre l'Espagne, XXVII 262.

SERSY est fait prisonnier s la betaille de Rethel, XLV, 205.
SERICOURT, frère de l'avocat le

Maitre, quitte la carrière des arms.

rend a Port-Royal, XXXIII, Il veut se faire chartreux; les du parti janséniste l'en détour-

. 74. авяля , commandant de Barie, repousse les Espagnols de lace, et confirme les habitans la resolution où ils sont de se entre les bras du roi de Fran-(LIX, 33).

na (le comte de), un des sei-rs mécontens de la Hongrie, d'état de résister aux forces de pereur, implore sa clemence, 21. Est assiègé à Schaketorn, est contraint d'abandonner, Est conduit à Vienne par le & Kéri, chez lequel il s'est reebloui par les promesses de percur, il e rit a Ragotski pour ager a se soumettre, 23. On in-tson procès, et celui de son beau-Francipani, 25. Il a la tête hée à Neustadt, 36.

anovi (le père', jacobin, s'atta-nu service de France; devient reèque d'Albi, XXXIV, 227. avirs (le sient , prem. présid. arlement de Bordeaux, est enen Italie en qualité d'ambassad. ordin., pour traiter, conjointeavec le mare hal de La Force, paix avec l'Empire et l'Espainstructions dont il est charcet eftet, XXVI, 390. Il est ye avec le marechal de Toiras traiter da retablissement de la 530. Mem. de Richeben.) — oir madem. de Longueville. l'engager a travailler au racnodement de M. de Longue-avec la Reine, XXXIV, (9). Fich de Vemours — Il signe áte de Munster, XXXVI, 121. m. de Br.enne. ; - List rapà la cour après en avoir eté ne XXXIV 311. Mad de nc. eville. - Va, de la part de la , prier Mademoiselle d'adouonsieur envers le cardinal, XLI, Madem. de Montpensier. -

ice dont il se sert pour réunir prince au cardinal, XLV, 70. it tous ses efforts pour empf-

cher le cardinal de consentir aux négociations pour la paix générale entre Monsieur et l'archiduc, 146. ( Mém. de Retz.) — Va trouver le cardin. de Retz pour l'engager à retourner au Louvre, dans le dessein de le perdre, XLVII, 252. Lâche conseil donne au Roi c<mark>ontre le card.</mark> de Retz, 264. Il envoie à Machecoul la femme Dolot, pour savoir ce qu'on y médite en faveur du cardinal, et empecher qu'on fasse rien pourlui, 271. (Guy Joly.)—Cherche tous les expediens pour faciliter du côté de la cour le projet présenté par M. de Glandèves de faire rentrer Paris dans le devoir par la voie de la douceur, XLVIII,306. (Berthod.) -Recoit ordre de se retirer à An-gers; pourquoi, XLIX, 110. Est nomine plenipotentiaire à l'assem-blec de Monster, 458. Donne dans le piège que lui teudent les Espagnols, L, 64. Se rend en Hollande pour empécher le traite des Espagnols et des Hollandais, 65. ( Mont glat. - Son portrait, son caractère,

LVIII, 60 ( Vem. de M de \*\*\*.) Senvis de sieur), attaché à M. de Rosny. Prodige de perfections et de vices; so fin honteuse, V, 28.

Sester, commandant un régiment d'Allemands a l'attaque du faub.

A Aremands a l'attaque du laub. S. Antoine, est tue sur la place, XII, 269; XLVIII, 111. Sive le sieur de), un des dépu-tés de la ville de l'aris auprès du Roi pour le prier d'y rentrer, parle avec tant de force et d'eloquence, qu'il fait impression sur S. M.; il est fait prevot des marchands, XXXVI, 212.

Si viavi : le marq de ; est tué en duel par le cheval, d'Albret ; détail sur ce duel et ses causes, XLVIII, 185 ct suiv.

Sevievi mad. de) admire les talens des jansenistes sans partager

leurs opinions, XXXIII., 218. Seviest dechevalier dejest battu par un parti de royalistes dans une sortie faite a la tête du regiment de Corinthe, XLVII, 52.

Sroverato (le marq. de) défait

un corps de troupes françaises com-mande par le marcch. de Rantzau, L, 98. Investit Furnes, et le force

de se rendre, 297. Prend Bergues-S.-Vinox et le fort de Linck, 298. Est tué au siége de Dunkerque, 3

SHAFTBURY (le comte de ) prolite de l'eloignement du duc d'Yorck pour conseiller au duc de Monmouth, fils naturel du Roi, de s'ussurer la succession à la couronne, LIX, 166. Est nommé président du conseil, puis renvoye; est arrêté comme coupable de haute trahison, jugé et élargi, sous caution de sa bonne conduite à l'avenir, 171. Re-double ses cabales; engage les factieux à prendre des marques pour se distinguer, 172. Prend la resolu-tion, avec ses adherens, de tuer le Roi et le duc d'Yorck, s'ils ne peuvent faire soulever le royaume, 174.

jures; Shafthury convicat d'un jour avec le duc de Monmouth pour faire soulever les deux royaumes, 175. Passe en Hollande, où il meurt de chagrin, 176. SIAOU-PACHA SE voit force d'accepter le commandement de l'armée turque pour garantir sa vie; comment il se lie avec les mutins, LIX, 155. Est déclaré grand visir, et son beau-frère Coprogli caimacan, 157.

Se voit oblige de marcher vers Constantinople, pour demander au Sul-

tan les têtes de Soliman-Pacha et

Ils forment une ligue avec le comte

d'Argyle; manœuvres de ces con-

autres officiers, 158. Stècle (seizième). Troubles et divisions qui le signalèrent ; vertus , vices, actions et crimes qui le carac-

térisérent, LXV, 140. Sucur (dix-septième). Idee de l'esprit de ce siècle; changemens qui s'y sont operes; comment et pourquoi, LXV, 141 et suiv. Es-prit de ce siècle du côte de la cour et des ministres, et du côté des peuples, 1 [8. L'abaissement de l'autorité royale d'uis le siècle precedent et la guerre civile furent cause de l'excès de pouvoir où elle parvint dans ce siècle, 151

Sienano (don Agostino), gover-neur de Valence en Italie, rend ceur place per composition après une vigoureuse defense, LI, 18.
Sigonone (le sieur de) se reme:

orisonnier au baron de Rossy a la bataille d'Ivry, et lui livre la co-nette blanche de Lorraine, I, ii Son discours au Roi concernant le soulèvement des avocats du parie-ment de Paris, IV, 16.

SILAR (le colonel) surprend a pille la ville de Casser, XLIX. 108. SILHON (Jean), conseiller d'Est ordinaire, écrit et publie la deien-

du ministère de Mazarin, LVIII. 83 SILLERY (le marq. de) est enveve en Espagne par les ducs de Houl-lon et de La Rochefoucauld pour be-

ter les secours qu'ils en attendent. succès de sa négociation . XXXIV. 43. (Mad. de Motteville.)—Il extin prisonnier par les troupes du Fa preside Brie-Comte-Robert, XLIV. 351. (Mem. de Retz.) XLIVII. 5. I., 159.—Il est pris dans une with

des frondeurs contre le comte de Grancey, LI, 109. (La Rocher-SILLERT-BRULART (le sieur de et envoyé à Rome pour traiter de la dissolution du mariage du Roi . III 197 et 309. Ecrit à M. de Rossy 12 sujet des meners de quelques me contens, et lui envoie copie d'ae lettre écrite par eux. VI. 18- La fait connoître les volontes du Roi en

la conduite qu'il a à tenir dans l'as semblee de Châtellerault, 201 L estretient sur le nombre de depute pour chaque province à nommer par l'assemblée de Châtellerault , lure commande un avocat nomme la Devèse, bien intentionne pour le service du Roi, 227. Lui fait part de dispositions du sieur de Blaccos gouverneur d'Orange, de remette cette place a celui que le Roi v es-verra, et de l'intention où est le Ra

de n'y envoyer qu'un gouvereur protestant, 2/3. Lui envoie de la part du Roi un brevet portant per-longation de 1 aus de la garde de

places de súrete accorders aus pro-

s, 252 et 254. Lui mande que vent qu'il mette fin à l'assemle Jargeau, promettant de saaux demandes des protes-VII, 43o. Perd la garde des t par suite du traité de Lou-IX, 368. (OEconom. roy.)— au presid. Jeannin pour l'enau presid. Jeannin pour i en-à ne pas se déclarer si tôt sur i de la religion, de peur de r une rupture, XIII, 36:. (Nét. de Jeannin.) — Il refuse de r la déclaration qui nomme le Medicis régente du royau-(XI bis, 10. Conseille à la Rei-re d'employer des moyens de eur pour ramener les princes, Pravaille a faire cloigner M. de roy, 255. Cherche a se réconec lui, 292 Rend les sceaux rdre du Roi, 295. Travaille son fils Puisieux a cloigner le e sa mère, XXII, 243 et suiv.; ui donner des soupcons sur sa ie, 245. Ils prient tous deux la : mère de se joindre a eux pour er les personnes qui leur dént. 236. Tourneut ensuite conlle les demarches qu'elle fait a sollicitation, 257. Mem de Rim.) - Sa galanteric obligeante n mad. de Sourdis, XLVIII, (Conrart.) .LERY le commandeur' est en-

tve de general assiège herida, N. 453. Force cette place a se re par composition, 454. Surd la ville de Flix, L. 3. sous l'abbe, un des premiers aires de Port-Royal, est chargé abbe de S. Cyran de conduire troppeni pendant sa detention; raractere ardent et opiniàtre, KIII, 51. Il gagne l'evêque de s. 51. Decide de cure de S. ry a alsindonner sa cure, 54 rs la mort de S. Cyran, il est nuo pour chef du parti, 71. succès a Paris, 75. Il est inter-

en ambassade extraordin, en

gne, pour concerter le temps schange des princesses qui doise marier, XVI, 283, XVII, dit pour un temps, 83. Il est choisi pour directeur de mad. de Longueville, et meurt presque aussitôt, 183.

Sinzennoner (le comte de), ministre de l'Empereur, meurt d'un saisissement que lui cause un reproche de son maître, I.XVIII, 472.

Siamonn (le père), idsuite, est choisi pour confesseur du Roi après l'cloignement du P. Caussin, XXX, 215. Règles de conduite qui lui sont prescrites pour la direction de la conscience du Roi, 221.

Sinon, predicateur de la duch. d'Orleans, va trouver la Reine avec une lettre de creance de la duchesse, et la supplie long-temps, mais en vain, d'éloigner pour quelques jours le cardinal, moyennant quoi M. d'Orleans fera tout ce qu'il plaira au Roi, XLVIII, 164.

Sinor (le baron de) périt à l'attaque de Gien par M. de Beasfort, M.LVI, 60. ( Mém. de Hets.) — Contribue à la victoire de Rocroy, XXXIV, 246. (L'abbé Arnauld.) — XLIX, [24]. Est blesse dans une escarmouche à Varneton, L, 71. Est tue sur le pont de Jargeau, 357. ( Montglat.)

( Montglat.) Sinvella (le comte de ), gouverneur de Milan, investit Tortone, X.I.N. (3). Affame cette place, et l'oblige a se rendre, (32.

Sixta-Quivr public une bulle par laquelle il declare le roi de Navarre et le pr. d. Conde relaps, excommunies, et incapables de soccession au trône, I. 85. A la nouvelle de la mort des Guise, il assemble un consistoire, et eclate contre Honri III, 112. Envoie Gaetan, en qualite de legat, auprès de la Ligue, 138.

Surru, major ; eneral des Allemands, est blesse a la bataille de Nabal, livrecentre les mecontens de Hongrie et les Imperiaux, LIX, 50.

Souvry, evêque de Senez, est deposé pour sa resistance a la bulle Unigentita, NNNII, 272. Socaative, surnom donné à la

Socastiss, surnom donné à la seur de mad. de Motteville; sa lettre à sa seur lorsqu'elle la quitte

580 pour entrer au couvent, XXXIX, Soissons (congrès de). Détails sur l'ouverture du congrès, LXX, 357 et suiv. Demande de la Hollande; réponse de l'Augleterre et de l'Espagne, 360. Le comte de Sinzen-dorff, plénipotentiaire de l'Empereur, ne vient au congrès et à Paris que pour amuser et gagner du temps, 376 et suiv. Soissons (mad. de) est chassée de

la cour pour des lettres écrites à la Reine, XLIII, (3. (Mém. de Mont-pensier.) — Prend la resolution, avec le marq de Vardes, de faire savoir à la Reine que le Roi est amoureux de madem, de La Vallière; moyens qu'ils emploient a cet effet ; comment le comte de Guiche les sert, LXIV, 414. Elle songe a engager le Roi avec madem. de La Mothe-Houdancourt, pour le faire renoncer à madem. de La Vallière, 421. ( Hist. de mad. Henriette. ) Soissons (Ch. de Bourbon, comte

de), se joint aux troupes du roi de Navarré, I, 389. Assiste à la ba-tallle de Coutras, où il combat vaillamment, 397. Concoit l'espoir d'éouser la princ. Catherine , seeur du Roi; détermine ce prince a aller avec lui en Béarn , 403. Se brouille avec le Roi , le quitte, et va trouver Hen-

ri m, 406. Est peu accueilli par ce prince, 408. Comment son ma-riage avec la princ. Catherine est empêche par le Roi, II. 71. A quelle occasion il se refroidit pour M. de Rosny; il decouvre au Roi le projet de Nicole Mignon, qui veut rempoisonner, III, 347. Ses pré-tentions en Piemont, IV, 91. Son opinion sur le traité conclu avec le roi d'Angleterre, V., 26. Il sollicite du Roi un nouvel impôt, 55. Se brouille avec M. de Rosny a ce sujet, 57. Se ligue avec mad. de Verneuil, et demande justice au Roi contre lui, 60.

Se plaint de nouveau au Roi de M. de Rosny; a quelle occasion,

286. Se retire de la cour mécontent, VIII, 369. Son mécontentement a l'occasion de la régence accordee à la Reine mère, 391. Pourquoi il e brouille avec M. de Sully, 371 !! obtient le gouvernement de Novmandie, 356. Sort de France. 41 voyage en Italie, \$18. ( OF a new rovales.) — Temoigne quelque re-

sentiment de ce que le parlement a déféré la régence à la Beine met

SOIS

sans sa participation, XVI, IN. Charge le marquis de Creuves de faire part à la Reine des ouvert res que lui a faites le duc de Bouillan. 198. Le charge aussi de s'onvrir 👀

marq. d'Ancre du projet de mara... entre son fils le duc d'Enghien et madem, de Montpensier, et du renvoi de Sully du ministère, 20 Parvient à calmer le comte de S-

Paul, qui prétendoit au gouverne-ment de la ville et citadelle d'Ament, et obtient de lui qu'il vienira à la cour pour douner le temps 2: marq. d'Ancre d'en aller prendre possession, 225. Eprouve plusers petits dégoûts à la cour, 210. Se le intimement avec le pr. de Cood. 212. Part pour la Normandie, 21

Refroidissement entre lui et le mar: d'Aucre, 244. Il refuse de se joindre aux ministres; se retire de la cor. 248. Refused entendre le sieurd Algre, qui lui est envoyé par les minu-tres, 250. Est ramene a la cour par le marq, d'Ancre et M. de Villerey.

appronve les articles des deux miriages de France et d'Espagne, al. Entre dans la ligue formee cont" les ministres, 253. Se plaint a l! MM. de l'entreprise du marc. i-i de l'ervaques à Quillebouf, 25, Obtient satisfaction a cet eard.

255. Est recherché par MM or Guise, de Joyeuse et de Bellegard 256. Revient a Paris: sa mort. 🚁 (Mem. de d'Estrées.) — Il est nonme gouvern. de Normandie après is mort de Henri 1v, 114. Fait deman-der madem, de Montpensier en mriage pour son fils, 427. Revient de Normandie a Paris; son meconter

tement, (3). Sa brouillerie avec V d'Eperion; quel en est le suet 432. Autre brouillerie avec le pe de Conti et avec le duc de Gaie Il ne veut entendre aucune 1, 435. Se plaint de ce qu'on in 433. Se paint de ce qu'on spelle pas à l'administration flaires, XVII, 2. Se retire de ir peu satisfait, 3. Y revient, it informer contre ceux de la ron de Quillebœuf qui lui ont l'entrée de cette place, 9. chartrain.) - Fuit éclater son stentement de la déclaration ranne Marie de Médicis régenroyaume, XXI bis, 43. La Rel'apaise en lui accordant tout il demande ; il veut empêcher er en France de M. le prince, : lie avec le marq. d'Ancre et mistres pour faire renvoyer le e Sully, 85. Apaise une que-Sevée entre le marquis et M. legarde, 91. Fait consentir la au mariage de son fils avec a. de Montpensier; querelle e pr. de Conti; comment elle mine, q2. Il se joint à M. le pour l'éloignement du duc lly, et l'obtient de la Reine 95. Entrevue dans laquelle romettent de ne point rece-intentement de la cour l'un autre, 120. Le comte s'eloila cour, 132. Refuse d'y rer, malgre les offres avantaqui lui sont fuites, 134. Se a la Reine de ce que le male Fervaques a fortific la gar-le Quilleliceuf d'une quantité rdinaire de gens de guerre, a mort, 143. (Richelieu) sus a le comte de , auparase d'Enghien , obtient le goutent do Dauphine après la raon père, XVI, 261. (Mém. strées.) — Se rend a la cour les pour y faire enregistrer es édits bursaux, XVII, 194. uver la Reine mère, dont il se la cause, 307. Pontchar-- Va voyager en Italie, où e de la cour le suit pour le iter, XVIII., 297. ( Mém. de ) — Se plaint au Roi du parde Grenoble, XXI, 268. Est : lieutement genéral du Roi ;

prend Suint-Mihiel, 327. Revient à l'aris; se retire à Sedan; le Roi envoie après lui pour le ramener, 342. ( Bassompierre. ) — Le comte se jette dans le parti de la Reine mère, par suite d'une querelle entre lui et M. le prince, XXII, 64. Ses lieisons avec Monsieur, frère du Roi; ses projets contre le cardinal, XXIII, 159. Ses mauvais discours coutre le Roi et ses ministres, 312. Il obtient du Roi la permission de rentrer en France; à quelles condi-tions, XXIV, 126. Il va visiter la cardinal; à quelle occasion, XXVIII, 270. Fuit investir la place de S.-Mihiel, 390, qui se rend par composition, 400. Mécontent du Roi, il demande son congé pour s'en retourner à Paris, 403. Bat 4,000 Polonie à Manuera laur prend tente lonais à Mouzon, leur prend trois étendards et cinq timbeles, XXIX, 177. Après la prise de La Capelle par les Espagnols, il veut aller à Guise; cet avis est comhattu per tous les généraux, surtout par le maréchal de Brezé, 211. Il presd des mesures pour assurer les places de la Somune, 214. Est force, après avoir résisté aux ennemis, de res uer son armée sur Compiègne, 220. Il s'oppose a l'attaque de Corbie, 251. Son obstination à ce sujet méme après la capitulation de la plac 255. Sa lettre a M. de Longueville prouve ses mauvaises intentions, 256. Il quitte l'armée, et se retire à Sedan, 274. En donne avis au Roi; ecrit aux villes de la Champagne qu'on lui a ôté le commandement de l'armee, et qu'on avoit le projet de l'arrêter, 281. Fait part à M. de Liaucourt, qui lui est envoyé par le Roi, des motifs ou prétextes de sa retraite, 201. Il médite de sortir du royaume ; obstacle qu'il rencontre de la part des Etats de Hollands, 295. Il accepte les offres que lui fait le Roi, mais ajoute des demandes qui offensent S. M., 365. Fait part à la comtesse sa mère du traité qu'il a conclu avec l'Espagne sous le sou de la Reine mère, 370. Ses dépêches interceptées font consoltre ses de

scins, 374. Il accepte enfin les conditions qui lui sont offertes, et jure sur les Évangiles de ne se départir jamais de la fidelité qu'il doit au Roi , 376. ( Richelieu. ) — Se déclare avec le duc de Bouillon pour les ennemis de l'Etat; fait des levées de gens de guerre, XXXVI, 72. Est tué dans un combat où ses troupes sont victorieuses, 73. (Brienne.) Il se retire à Sedan pour sa sûreté; écrit au Roi pour l'assurer de sa fidelité ; rejette les offres de l'Espagne ; son caractère manque de résolution, XLIV, 113. Il ne peut se défendre des inquiétudes de Richelieu, Se laisse gagner par les conseils de l'Espagne et de l'Autriche; montre de l'impatience pour les suivre, 125. Gagne la bataille de la Marfée, où il est tue, 128. ( Mém. de Retz.) — Causes de sa haine contre le cardinal, XLIX, 141. Il est nommé pour commander l'armée de Champagne; change ses manières inciviles, 142. Se lie avec Monsieur; tous deux propetrent de se défaire du cardinal, 143. Pourquoi le projet echoue, 145. Il se retire à Sedan, 146. Refuse de re-venir à la cour, 147. Traite avec l'Empereur et le roi d'Espagne, de concert avec le duc de Bouillon, 316. Est tué après la victoire qu'il a gagnee sur les Français, 319. ( Montglat.)

SOLDATI (Tabbé), envoyé par le cardin, de Savoie à Turiu, n'y peut entrer; il se retire au monastère des Capucins; obtient de voir Madame, veuve du duc de Savoie; lui persuade, avec l'aide du père Mounot, de consentir au retour du cardinal, XXX, 51. Est renvoyé à Gènes au cardinal de Savoie, 57.

SOLIMAN-PACHA, nommé grand visir, va au secours de Bude, LIX.

Soliman-Pagna, nomme grand visir, va au secours de Bude, LIX, 145. Est oblige de se retirer, 146. Essaie de com lure la paix avec l'Empereur, et de detacher les Moscovites de la ligue faite contre les Tures; est defait dans les plaines de Moshatz, 149. Se retire a Belgrade, pour eviter la furie de ses troupes, 152. Comment d'est force de quitter cette

ville, 155 et suiv. Il se rend à Constantinople, et trouve moyen de se justifier auprès du Sultan, 15- Es cusnite enfermé dans les prison de serail, 158; puis étrangle; sa tre est envoyée à l'armée, 150.

SOLIMAN III, empereur de Constantinople. Son caractère, sa medération, I.IX, 140. Comment le est clevé à l'Empire, 160.

SOMMERIVE (le comte de . fil) d:

duc de Mayenne, remet la ville de Laon au Roi, d'après une capituistion conclue, II, 24,6. Devient auccireux de la comtesse de Moret, vezi assommer celui qui est charge per le Roi de surveiller son intrigue, VII, 359 et 369. Soranzo, ambassadeur de Venise

auprès du roi de France, adresse de vives plaintes à la Republique «z son irresolution à seconder les ames du Roi dans l'affaire de Mantoue, XXVI, 49. Sonaix (Denis), docteur en Subonne, soutient que l'autorite royale

est inviolable, I, 109.

Sorronne (la censure la doctrise de Luther, I, 20. Rend un deut qui déclare Henri in des la de la couronne; nons de ceux qui le tout rendre, 109. Introd. — Elle cessure le livre de Santarel, XXIII. 35 (Mém. de Richeleu.)

Sorrose (le duc de , comme

dant les troupes protestantes. 46 de grands progrès dans la Saintoer

et l'Augoumois, IX. 36; l'ait entrer dans La Rochelle le secretair du due de Buckingham, arrive devant cette ville avec une armer 424. Revient d'Angleterre avec l'amai Lindsey, pour seconrir cette plac (52. 'Oficonom, royales.') — Sea gage, par la capitulation de S. J. and Angely, à ne plus porter le semes contre le Roi, et va aussiète mettre à la tête des rehelles, XVIII 188, note. Prend et fortifi, l'ile d'olleron, Royan, les Sables, et 3. Attaque le grand vaisseau du Roinseme la Fierge, l'emporte l'aper als main; assiège le fort de blavet 252. Sort du port, s'empare de las

i, a53. Fait une descente en combat et défait l'amiral ide, 266. Est défait lui-mèse flotte devant l'île de Ré, retire en Angleterre, 270. aré criminel de lèse-majes-presse le roi d'Angleterre siller La Rochelle; en obenouveaux secours, 363. le Rohan.)—Est sommé de i.-Jean-d'Angely au Roi; sa XXII, 141. Il fait une desa Bas-Poitou; s'empare des qu'il pille nonohstant la cam, 206. Fuit devant les trousoi, et s'embarque à Croixaog. Rallame la guerre ciramee, 414. Se saisit de l'île s Blavet, 415. S'empare des

209. Rallame la guerre cirance, \$15. S'emisit de l'île
28 Blavet, \$15. S'emisit de l'île
28 Blavet, \$15. S'empare des
32 du Roi, \$17. Entre dans
29 de Bordeaux; prend Casa Médoc, \$31. Sa perfidie
'amiral holland. Haustein,
ttu par le duc de Montmoseretire en Angleterre, \$17.
ite des secours, XXIII, 278.
lligences avec M. de Rohan,
ient prier le duc de Buckine ne pas abandonner ceux
de Re, 345. Se retire en Angleduc de Buckingham d'armer
avec la flotte anglaise, \$16.
en.) — Sollicite en Angleduc de Buckingham d'armer
a France, XLIX, \$3. (Montist (mad. de) est renvoyée
mr; pourquoi, XLIII, \$01.
de Montpensier.) — Est ai-

Louis xiv; sa conduite avec tifs qui la dirigent, LXVI, ouven. de Cav lus.) sax (le pr. de), commandant rtie de l'armée française en gne, cat sur le point d'être par un parti prussien; sa ti-LXXVII, 148 et suiv. Il à la bataille de Rosbach, rd, 150. Entre dans la Hesle pr. d'Isenbourg; gagne tre bataille près de Lauter-159.

159. ELLES, capitaine des gardes de Rohan, va porter à M. le l'ordre signe du duc d'Or-

léans pour faire passer ses troupes dens Paris; avec quelle joie il en est reçu, XLVIII, 110.

SOUCHES (le sieur de), capit. des gardes suisses de Monsieur, se présente de sa part au Palais-Royal, et déclare qu'il veut voir le Roi; il est suivi de toute la populace, qui se précipite dans les appartemens, XXXV, 200; XXXIX, 156et suiv.;

XI.V, 241.
SOUDELLES (le sieur) vient au camp du Roi, de la part du duc de Montmorency, faire un rapport alarmant sur la situation de l'armée en Savoie, XXVI, 204.

Souanis (le marquis de) prend à discrétion Châtillon - sur - Saône, XXVIII, 333. (Món. de Richelieu.) — Gouverneur d'Orléans, il borne autant qu'il peut la puissance de Mademoiselle, XXXIX, 314. (Mad. de Motteville.) — Ses entretieus avec elle, XLI, 204. Il lui refuse de laisser entrer M. le prince dans la ville, 205. S'oppose à l'enregistrement des pouvoirs que lui a envoyés Monsieur, 209. (Madem. de Montpensier.)

Souants (le cardinal de), ar-chevêque de Bordeaux, délivre de prison, de sa propre autorité, un gentilhomme condamné à avoir la tête tranchée, XVII, 114. (Mém. de Pontchartrain) — Vient demander justice au Roi, en son nom et celui de son eglise, pour les insultes et voies de fait du duc d'Epernon, XXVIII, 195. Est charge, conjointement avec le comte d'Harcourt , de reprendre les lles de Ste.-Marguerite et S.-Honorat, XXX, (6). Recoit le com-mandement d'une armée navale destince a agir contre les Espagnols, 268. Instructions qu'il reçoit à ce sujet, 269. Il porte du secours aux Français qui assiegent Fontarable, 275. Est charge de l'attaque que le duc de La Valette a refuse de faire, 287. Sea dispositions pour l'exécuter, 288. Après la deroute de Pontarabie, il va avec son armee navale le long de la côte d'Espagne, 295. (Richelieu.) — Comment il delivre de la mort un gentilhomme condamné par arrêt du parlem., XLVIII, 231. (Conrart.) — Coule à fond ou brûle une partie des galions d'Espague, XLIX, 212. Fait une descente en Galice; pille la ville de Laredo, 261. (Montglat.) SOUYRAY (le sieur de) se rend

Laredo, 261. (Montglat.)
SOUVRAT (le sieur de ) se rend
maître du château de Chinon pour
le Roi, IX, 375.
SOUVRÉ (le commandeur de ) est
rangelé augète du Poi nos la caral.

rappelé auprès du Roi par le cardinal Mazarin et Chavigny, LI, 178. Sotecourt (le sieur de), lieuten, général de la province de Picardie,

rend lachement la place de Corbie aux Espagnols, XXIX, 229. Sorox (mad. de), devenue dame

d'atour de Madame par l'éloignement de l'abbé de La Rivière, se lie avec le ministre, XXXIX, 14.

avec le ministre, XXXIX, 14.

SPANKAU (le général) investit
Schaketorn, l'assiège, et s'en rend
maltre; se saisit de la comtesse de
Serin, LIX, 22. Réduit toutes les
places qui appartiennent aux comtes de Serin et Frangipani, 23.

Speedoutter, general des Impériaux, est fait prisonnier par le duc de Weimar à la bataille de Rhinfeld, XXX, 3 (3).

Spixola (le marquis de), général italien, se distingue par la prise d'Ostende, XI, 436. Est nommé

pour traiter de la paix , 439. ( Précis de l'histoire des Pars-Bas. Instruction dont il est chargé de la part des archidocs, 510. Il reçoit des ambassadeurs de France et d'Angleterre une lettre de remercimens pour les présens que le roi Catho-lique et les archidees leur ont envoyes a l'occasion de la conclusion de la trève avec les Etats-généraux, XV, 489 (Négociat, de Jeannin.) — S'oppose, au nom de l'Empereur, aux mesures que le duc de Neubourg et autres princes possédant Juliers prennent au préjudice des prétendans, XVII., 5a. Entre à Aix-la Chapelle; en chasse les protestans; est arrêté dans ses courkespar le comte Maurice, 53. ( *Hem.* de Poutcharte.un - S'empare

d'Aix-la-Chapelle, de Mulbeim et de Wesel; empèche l'effet de la conférence de Santen, XXI hu, 220. Vient avec le marquis de laganès trouver le Roi à La Rochelle; exprime au Roi son admiration de le voir à la tête de son armée, don-

nant avec tant d'attention et de gaieté tous les ordres nécessires. XXIV, 27. S'embarque pour aller commander en Italie, XXV, 25. Débarque à Gênes avec huit galè res, en qualité de gouverneur et capitaine général de l'Etat de Milm.

pect des Français, et donne en mime temps les ordres nécessaires pour réunir le plus grand nombre de troupes possible, 261. Fait entrer toutes les troupes de l'Empereur en lulie, et celles d'Espagne dans le Mantouan, 200. S'empare de Pouzzonse; assiège Nice-de-la-Paille, 203. Prod Pondesture par capitulation, XXVI. 64; et Rosignan et Riberac, 6- Attaque Casal, 118. (Richelien. — Fait un rapport a sa cour de ce qu'il

256. Parle avec moderation et re-

a vu à La Rochelle; refuse de se charger de secourir les Rochellos, XXVV, {38. (Mém. de Brienne—Assiège et reprend Salses parcomposition, XLIX, 258 et suiv. Mém. de Montglat.)—Assiège et prend Breda, LVI, 263. (Gramont.)

SPINOLA (Frèderie, general d'une de la companyable de la com

grande flotte espagnole, batta per la tempète, est force de se sauver a Calais, IV, 173. Il est tue dans un combat naval, V, 72.

Spinola (le marq. de), destine a commander l'armée espagnole qui

doit agir en Italie, se plaint au maréchal de Villars de la froideur da cardin. de Fleury et des malignes intentions des Anglais, qui concillent l'entreprise de Sicile. LXX, 452. Il écrit une lettre très-forte au garde des secaux pour se plaindre des retardemens de la France, 457. STAAL (la baronne de), auparavant madem, de Launay. Traitée en personnage de distinction dans «a

enfance, elle découvre par la suite qu'elle ne possédoit rien dans le e, LXXVII, 195. Son éduca-rès-soignée; elle accepte une de femme de chambre chez la du Maine, 196. Une lettre e est chargée d'ecrire à Fone fixe l'attention sur elle; la :see l'emploie comme lectrice; compose des divertissemens lesquels elle joue un rôle, 197. rrêtee en même temps que la e captivite; on lui fait epousalgre elle, à 50 ans, le baron tant, 198. Elle s'est attachée Mémoires à rabaisser ceux elle avoit long-temps essuyé idnina, mais sans employer de m offensans; ses amans, 199. uts de lettres de l'abbé de Chau-300; de M. de Remond, 202. ittié la dedommage des peines amour ; details piquans don-par elle sur le voyage de Volet de madame Du Châtelet à na, 205. Ses comédies, 209. Sa spondance avec son ami d'Ileiri, concernant ses Memoires, Sa mort: sa figure, son carac 212. Jugement sur ses Memoi-213. Diverses éditions qui en te faites . 21 f. Notice. . Son va s'etablir en Angleterre, sa cherche un asyle dans l'abbaye -Sauveur en Normandie, 217-dames de Grieu, de l'abbaye de ere, prennent la petite de Lauen amitie : comment elle gagne comes graces de mad, de La refouemuld, abbesse de S.-San-,2 (8. Ses beareases dispositions. Son education, 220. Elle est ence au prieure de 5.-Louis a n per mad de Grieu l'alues. nent elle y est traitee, 221. F.Se indulgence qu'on a pour elle; fait sa première communion a ans, 222. Sea lectures, sea prienon ardeur pour être religieuse siblit avec l'âge, 223. Elle lit omana, renonce a cette lecture, iche a madem, de Silly, 224. 18e a l'étude de la philosophie

escartes, 225. Epronye un sen-at tendre pour M. de R\*\*\*, 226

elle, 227. Elle en inspire un plus vif à M. Brunel; portrait de ce per-sonnage; vers qu'il lui adresse, 228. Madem. de Launay en fait d'ironi-ques, auxquels Brunel repond d'une manière galaute, 270. Elle étudie la géométrie, pour faire diversion au chagrin que lui cause l'absence de madem, de Silly, 230. Est chargée par l'abbesse de répondre aux lettres de l'abbé de Gouey ; sa passion pour l'étude se ralentit ; elle est attaquée de la petite vérole, 232. Se résigne à la mort; se lie avec les demoiselles d'Epinay, 233. Refuse les offres genéreuses de M. de Rey, 234, et celles de l'abbe de Vertot, pour qui elle concoit de l'éloignement, 235. Va passer quelque temps chez madem, de Silly, 236. Eprouve de la jalousie; a quelle occasion, 237. Retourne a son couvent; trouve M. de Rey un peu refroidi; revient chez madem, de Silly; y voit M. de Silly son frère, 230. Portrait de ce personnage; sentiment qu'elle éprouve pour lui, 2/1 Comment elle sait le cacher, 243. Elle se montre ja-louse de l'estime et de la confiance de M. de Silly, 245. Vive douleur que lui cause son depart, 217. Let-tre que lui adresse l'abbe de Vertot, 248. Elle revoit M. de Silly, et apprend avec douleur qu'il nime une autre qu'elle, 249. Retourne à son convent; reçoit une lettre de M. de Silly, 250. Fait des contes et des romans, 251. Lie une partie avec madem, de La Ferte, 252. Va à Silly : son sejour dans une taverne; sa tristesse, 255. Elle arrive à Silly; re-tourne à Rouen, fait connoissance avec madem, de Neuville, 257. Elle perd l'abbesse sa protectrice, 258. Offre que le marquis de Silly lui fait faire secretement, elle la refuse, ainsi qu'une lettre de change de l'abbe Vertot, 2 io. Passe quelque temps chez M. Du Rolet, 260. Se**rend à Pa**ris avec les demoiselles de Neuville, itir Y cherche une place de gouver : nante d'enfans ; est présentée à M. de

l'ontenelle, 201. Recoit une lettre

mestiques , eprouve du dégoût pour

elles, 297. M. de Silly lui eu pleine de sages conseils du marq. de Silly, 263. En reçoit une seconde lui faire compliment, 200. tesse est remarques par la di Maine, 300. Elle dresse une en réponse à la sienne, 264. Reçoit la visite d'une seur qu'elle n'avoit tation , qu'elle envoie anpres encore vue qu'une fois, 265. Tombe manet par une voie income en est le sujet ; inquietude : malade au couvent de la Presentation, 266. Elle est presentée par sa sœur à la duch. de La Ferte, 267, est chez la duchesse pour de qui lui fait cerire deux lettres, 268, d'où vient cette pièce, 301.! leur en apprenant la mot Brunel, 302. Elle rejette p et la mêne chez mad, de Ventadour, 269. Conversation de mad. de La Ferté, 270. Ses regrets : ses reproches de offres qui lui sont faites pou ce que madem, de Launay n'a pas exécuté ses ordres; elle la conduit de l'état où elle est, 303 et # accusée de favoriser une is details a ce sujet, 305. Ell chez sa sœur ; lui fait voir Versailles; parle d'elle au duc de Bourgola vie en horreur, et penær gne , 271. La présente à la duch. de livrer ; lettre où elle aunoso sein, 308. Une autre lette écrit à M. de Fontenelle. Noailles; état violent où se trouve madem. de Launay, 272. Elle est conduite à Sceaux chez M. de Mal'ordre de mad. du Mais lezieux, 273; puis ramenée dans son sortir de l'obscurite dass convent, à sa grande satisfaction, 275. Reçoit de M. de Malezieux une elle vit, 310. Copie de cet 311. M. de Silly lai ecrit i casion , 313. A sa priere réponse à la lettre que la duch, de mande régulièrement en A les nouvelles qu'elle peu La l'erté l'a chargee de lui cerire sur des chausons qu'il avoit faites, dre, 314. L'abbe de Cha 276. Est remence plusieurs fois à Sceaux par cette dame, 378, Est exal'entretenir ; M. de Valine cherche, 315. Sa vie de agréable, la duchesse s'a à lui parler, 316. Elle s'a grand relief par les dive minée sur sa doctrine par l'abbé de Tressan, 270. Fait connoissance avec l'anatomiste Duvernay, 280. Va diner chez mad. de Vauvray; comment elle y est accueillie, 281. M. de Malezieux travaille a la plaqu'elle compose, 317. Re bonnes graces de mad. de cer chez la duch. du Maine, 283. 319. Devient lectrice de Mad. de La Ferte s'yoppose, et vent la garder chez elle, 285. Madem. de du Maine, et prend on ve tachement pour elle. 3: Laumay s'étudie à déplaire à cette en vers que lui adresse Chaulieu, 327. Lille refu dame, chez laquelle elle ne peut consens ; ascendant qu'elle sentir à rester, 28- Lettre de M. de Malezieux , 289. Mad. de La Ferté lui, 33o. Ses diverses co lui mande qu'elle ne veut plus en-33). Les agreniens de s traverses par la jalousie d pagnes , 352. Elle resc tendre parler d'elle ; ponrquoi, 200. Elle apprend cette rupture a M. de Silly ; nature de ses sente Malezieux, agr. Lettre de M. de Silly, 202. Mad m. de Lannay entre lui ; sa faveur auprès ( chesse augunente par les chez la duch, du Maine en qualite de femme de chambre ; ressentiment qui survicunent au duc e chesse, 333. Details sur de mad, de La l'erté : comment elle 334. Elle side madaine d' feuilleter les vicilles chr est toitee chez la duch, du Maine; ses fonctions; ses bevue**s, e**t sa maladresse dans son service, 295. Elle les jurisconsultes anciens inspire de l'aversion aux autres do-

nes', pour le travail du ; moire des princes legiti

e lieu de se trouune petite correspondance mélée de de toute espèce, ites à cette occaide le père Tour-i qu'a la duchesse relation en Espa-: à la princesse le qui se charge de 2. Prédit a mad. e fera mettre en an part une boura separer d'elle, or par l'entremise lignac, 349. Elle opositions d'étapeuvent réussir; chargée par ma-l'aller à Sceaux s papiers, et brûit répréhensible, crètement à Paris comte de L\*\*\* sit à Sceaux, elle 357. Est arrêtée spiration de Celd'Espagne, 370. Bastille, 375. On me de chambre nquietudes, 377. traitée, 378. Ses ndel, 379. Interir les prisonniers M. d'Argenson, be Dubois, 38o. y reçoit la visite vi de la Bastille, cour lui fait pasoutes ses nippes, ne d'or, 383. Ses de la question ouffrir, 385. Son Elle trouve dans .berte qu'elle n'en amusemens, ses Elle se confesse, ues , au chapelain μ. Obtient le dipromenade sans 394 : de l'encre et lattachement que tenant de roi denource de mille t de ceux qui sout

g. Elle entretient

vers et de prose avec le cheval. de Menil, prisonnier comme elle, 398. Celui-ci obtient une entrevue avec elle; comment elle se passe, 399. Assiduité du lieutenant de roi au-près d'elle, 401. Elle encourage le chevalier de Menil par une réponse a un billet qu'il lui a cerit, 402. Dé-claration du chevalier, 403. Com-ment elle y repond, 405. Difficul-té que lui oppose le chevalier pour la rupture de leur commerce, 406. Elle cède au sentiment qu'elle inspire et qu'elle éprouve elle-mê-me, et revoit de Menil, 409. Emharras où elle se trouve un soir avec lui, 415. Comment elle en est tirée par le lieutenant de roi, 516. Sa par le lieutenant de roi, (16. Sa correspondance avec Menil, (17, est rompue brusquement par le gouverneur de la Bastille; a quelle occasion, \$19. Affliction de mad. de Staal, 420. Adoucissement qu'elle trouve dans le lieuten, de roi; aven qu'elle lui fait de ses sentimens pour le chevalier, 421. Son entretien avec le gouvern, de la Bastille; reproches qu'elle lui fait sur sa conduite avec le chevalier, 125. Le lieutenant de roi sert la correspondance de mad, de Staal avec Menil, 427. Lettre de cette dame à M. Lé Blanc, ministre d'Etat, 429. Elle est admise à diner chez le gouverneur, 30. Son entretien avec M. Davisard; quel en est le résultat, 431; avec M. Herment, medecin de la Bastille, 132. Comment elle voit plus librement le chev. Menil, 435. Déclaration que lui fait le lieuten. de roi a cet egard, 436. Visite de M. Le Blanc, ministre d'Etat; reponses que fait mad, de Staul à ses questions, 448. Affliction qu'elle éprouve en voyant Menil sortir de la Bastille avec plus de joie de de-venir libre que de regret de la quitter, for File est plus etroitement reaserree, 152. Services que lui rend le lieutement de roi relativ<mark>ement a</mark> sa correspondance avec Menil , 453. Elle reçoit une lettre de la duch, du Maine, et la déclaration qu'elle a

faite au duc d'Orléans, 460. Ses apprehensions d'être transférée à Nan-

tes, 462. Elle résiste aux sollicitations qu'on lui fait de déclarer ce qu'elle sait de l'affaire de mad. du Maine, 463. Sa lettre à M. Le Blanc a cet égard, 464. Son projet de se retirer dans un couvent quand elle deviendra libre, 165. Ses soupçous sur le changement de Menil a son egard, 466. Sa declaration et sa let-tre à M. Le Blanc, 468. Avec quels sentimeus elle reçoit la lettre de cachet qui la fait sortir de la Bastille, 473. Elle se rend chez l'abbé de Chaulieu, puis à Sceaux chez mad.

du Maine, 474. Recoit une lettre de Menil, 476. Sa réponse, 477. Son entrevue avec lui à la Présentation, 478. Elle va voir le lieutenant de roi de la Bastille, 479. L'infidelité de Menil demeure prouvée pour elle, 480. Envoi que lui fait mad de Vaudray d'un habillement complet, 481. Elle dine avec M. et mad. Da-

cier, et La Mothe; assisten la paix qui

cier, et la Motne; assiste a la part qui ele se fait entre cux; exprime par une lettre à M. Dacier la part qu'elle prend à la perte de sa femme, 485. Ses amis travaillent à la faire suc-céder à cette dame, 486. Obstacles de la part de mad, du Maine, 488. Elle écrit à ce sujet an cheval, de Menil; réponse ambigue de celui-

de ne point la quitter; voit cepen-dant M. Dacier; apprend sa mort deux jours après, 492. Voit celle que M. Menil lui prefère, et par-vient a se détacher de lui, 493. De-vient la confidente de M. de Silly, 404. Ecrit pour lui des lettres qu'il

ci, 189. Promet a mad. du Maine

adresse à une maîtresse avec laquelle il veut rompre, 495. Sa correspondance avec lui , 497. Elle prend le monde en dégoût ; obtient

une petite pension par le credit de M. de Valincour, 193. Elle prend de l'inclination pour quelqu'un auquel elle ne veut point s'attacher, (9). Se décide à entrer chez les Cornelites, 507 Comment elle en est detournée, 503 Son portrait par elle-même, 504 Elle perd les

personnes qui lui sont le res, 506. Obtient de la Maine un congé, 507. Sceaux, degoûtée du sejo a fait an couvent de Se Rouen; la duchesse songe rier, 509. Divers partis s tent pour elle, 510 Onla noître M. de Staal, 517. riage avec lui, 520. Com est recue par ses filles a Go 521. Contradictions qu'el ve de la part de madame ne, 523. Elle perd mad ( qui lui laisse des preuve amitie; portrait de cette d

(Mem. de Staal. Staffanne | bataille de pur Catinat ; suites de cett LXVIII, 385.

Starforn ( le comte d d'avoir voulu attenter a l du Roi pour mettre le de sur le trône et changer la : royaume, est juge par un ardente nommee par le j et condamné a mort : son LIX , 168 et 169. Stafford | le cointe d

sad, en Hollande, recoi communiquer au Pensie tat de la negociation co Londres entre les mini Reine et Menager, envoy ce, LXVIII. 80; et de de determiner ses maitre tir an choix qu'elle a fai d'Utrecht pour traiter de nérale, et a remettre les pour les plenipotentiaire ce, 82.

STAIRS | lord \ , ambas gleterre, propose an Rege de garantie pour les suc France et d'Angleterre ; ce prince de faire arreter dant, LXXVI, 217 Ess assassiner le Pretendant. entrer à la cour en carr chevaux, 364.

STAREMBERG le comte vern. de Tokai, est arrê d'un diner chez le pr. LIX, 20. Gouveineur

e avec les Français, l'ètre pris d'assaut, M. de \*\*\*.) — Est e Bude, LXV, 313.

e comte de), ambashe à l'aris, negocie ice avec la France , I.XXVII, 115. re de 1756. schal de camp, est edescente dans une n, I.XIX, 209. comte de ) marche les de Hongrie, et 40. Fait échouer le Abaffy; surprend sezin, {3. Essaie de âteau de Balar sur

· faisant nommer le ve une partie de la oie des emissaires ver la Silesie et la ¿o. ), nommee la belle ment elle est relem de Montalais,

est blewe, et perd

te, auteur d'un lisar le parlement et reau, NXI bes, 2022, du greffe au parleaix, est envoye aus, des depeches de 5, comment il est aus le recit de ce 1, 1722. Est voyt (affaire de

I, 472.
Est cost (affaire de it do roi d'Espagne point concur a Vertec et executé a Maignes et par l'or du ourt, comme on l'a I, 18. Prouve hisdu caractère du roi a Reine sa mere, de triche, qui le goudes tentatives de la pour engage le lioi our l'archiduc, 21; i seronde femme du

roi d'Espagne pour faire passer la couronne au fils de l'électeur de Bavière, 22; des intrigues du comte d'Harrach et de son fils, envoyés par l'Empereur à Madrid, 25; de la mission du marquis d'Harcourt, envoyé par le roi de France à la même cour pour peneirer la disposition des grands et du peuple au sujet de la succession, 27; de la faveur dont jouissent les Allemands en Espagne,

la succession. 27; de la faveur dont jouissent les Allemands en Espagne, 28; de l'etat interieur de ce royaume, 31; du projet du roi de France de se contenter de quelque partie de la monarchie d'Espagne, pour tenir lieu au Dauphin de ses droits légitimes, 35; des négociations entamees avec le roi d'Angleterre pour faire un traité de partage de cette monarchie, 33. Details sur ces negociations entre les comtes de l'ortland et de Tallard, 41 et suiv. Difficultes qu'éprouve le marq. d'Harcourt pour etre admis a l'audience particulière du roi d'Espagne, 45. Le parti des princes de la famille royale de France grossit tous les jours eu Espagne; les comtes d'Har-

rach se reudent odieux au roi Charles par leurs importunités, 18. Ils le deviennent aussi a la Reine leur protectrice, ig. Le card. Porto-Carrero s'ouvre au marq.d Harcourt, et prend le parti de la famille royale de France : l'amirante de Castille lie une correspondance secrète avec le mar-quis d'Harcourt, 50. Le traité de partage est signe a La Haye, 52. Le marq. d Harcourt demande au Roi son rappel; pourquoi, 54. Le roi d'Espagne, a la nouvelle du traité de partage, institue le prince électoral de Bavière son héritier universel, 56 Le marquis d Harcourt est charge de presenter au roi d'Espague un memoire coutre ce testament, 57. Le roi d'Espagne consulte les theologiens et les jurisconsultes, 59. Le traite de partage est aneanti par la mort du pr. de l'avière ; nouvelle negociation entre la France et l'Angleterre pour un nouveau traité de partage, (co. Division dans le conseil d'Espagne ; le président et l'ami-

dedans pour opposer des forc rante de Castille sont exilés, 62. ()pinions en Espagne sur le noufisantes aux puissances qui veau traité de partage, 64. Le roi clareroient contre lui et co Catholique fait temoigner sa sur-Roi son petit-fils, 100. Quels: prise an roi de France de ce qu'on veut régler de son vivant le sort de sa monarchie après sa mort, 65. Le roi de France fait part à l'Empereur du second traite de partage, et l'in-vite à y souscrire, 6-. L'Empereur diffère de jour en jour de donner une réponse, 68. Réfuse enfin d'accéder au traité; le roi de France consulte le marq. d'Harcourt sur le projet de communiquer le traité au roi d'Espagne, 69. Réponse du marquis d'Harcourt, 70. Cette réponse prouve que le testament de Char-les 11 ne fut point suggeré par la France, 72. Depèche de Louis xiv à son ambassadeur en Espagne sur la publication du traite, et l'impossibilité où est l'Espagne d'en empêcher l'execution, 73. Elle prouve encore que le testament ne fut point suggére, 79. Difficultes sans cesse renaissantes à la consommation du traite de partage, soit de la part du roi d'Angleterre, soit de la part de l'Empereur, 80. l'épouse du roi de France aux plaintes du roi d'Espague, 81. Division dans le conseil et a la cour de Madrid, 82. Le second traite de partage est signé, 84. Le marq. d'Harcourt, avant de quitter Madrid, demande un echircissement sur les bruits qui se fortifient que Farchiduc est appele a la succession d'Espagne, 85. Monvemens divers que prodait a Madrid la nouvelle du second traite de partage, 87. Charles it consulte au dedans et au debors sur l'affaire de sa succession ; 88. Il consulte le chef de l'Eglise. 89. Reponse quantine de tous ceux acaquels il s'adresse en faveur d'un prince de la famille royale de France, 90, luttigues du comte d'Harrachi, qui Mort de Charles ir a son totament, op Louis vay consult

allies et ses ennemis : traitgrande alliance, signe a La par les ministres de l'Emper l'Angleterre et des Etats-ger 10!. La reconnoissance da roi Jacques ii par le roi de réunit tous les Anglais, et au roi d'Angleterre les mover tenir de son parlement tons l sides et les hommes qu'il des 103. Les commencemens del resontheureux pour la Franc La face des affaires change te, 105. Bataille d Hochsted Siege d. Turin, mal cond roi d'Es; agne est oblige de dans en royaume par la 1 ranc Fermete de Louis XIV 42 mi ses revers ; fatale journée d narde, 108. Propositions d'a modement faites a la Hollane res conditions qu'exige cetti blique, 109. Le plan propo-le commerce par Menager es par les Hollandais : po .rquo Les propositions de l'attek 2 comte de Berguei, k sont ega rejetces, 113 et s.i. Le le sent, pour le bien de la paix. terany conditions demandee Hollande pour servie d. ba negociation, 115 Il nomme Voisiu pour aller a La Haye mer des negociations, 116. refus de Voisin, le sieur R president au grand conseil, es poor cette mission, 11- 1: tions dont il est charge, 148 foi da Roi dans son destrafe la paix, 190. Saite description données a ho tille, a cret seis la suite de l'aftaire de la sion, rev. les act Regulle. Huvelles, Menager, Gaute. be . I illura & trec'it ion  $c \sim d$ . get your constituences go Haccepte le territories go Haccepte le territories, qui l'ill des allimetes au deliers, et denne des ordres au Strot Description de ct de quelques mes de 🐱 LVIII, 263, Ce que la Secile. par le traité de 1949, 277

## SULL

Suprazu (le père), consesseur du oi, détruit les impressions faites er l'esprit de S. M. contre le maringe de Monsieur avec madem, de Montpensier, XXXI, 58.

Souszs (les) refusent 'd'ouvrir un passage aux Allemands par leurs villes forestières, et de rompre avec

In Prance, LIX, 217.
SULLY on ROSHY (Maximillen de Béhune, duc de ), est présenté à l'âge de onze ans au pr. de Navarre, qui le prend à son service, I, 225. Comment il échappe au massacre moment il échappe au massacre de la S.-Barthelemy, 210. Il recoit ane lettre de son pére, qui lui man-de de rester a Paris, et de poursuivre sesétudes, 242. Il continue à servis le pr. de Navarre et à se livrer à ses études, surtout a celle de l'histoire, 243. Recoit des reproches du roi de Navarre pour s'être trop exposé dans une action peu importante, 260. Accompagne Fervaques, qui va redemander à la cour la sour de ce prince, 561. Entre dans la compagnie colonelle de M. de Laverdin, 262. Monte des premiers a l'assaut au siege de La Reole; court risque d'être pris à S.-Marary , est renverse a coups de piques et de hal-lehardes au siège de Villefranche, 363. Comment il y gagne mille ecos en or, 264. Causes de la mesintelligence qui a toujours existe entre lui et le vicomte de Turenne, depuis duc de Bouillon, 265. Il est repousse au siège de Marmande après une grande escarmouche; a l'aide du roi de Navarre, il parvient à se loger et a se retrancher aux lieux qui lui ont etr ordonnes, 267 Il se met tout-a-fait a la suite du roi de Navarre, dont il gagne l'estime par son esprit et sa conduite, 208. Midame, seur du Roi, lui montre les pas d'un ballet dont elle vent qu'il soit, ais, Danger qu'il court avec le Roi dans la ville d'Eause, 270, et dans un combat livre devant Mir mile, 272. Il a expose an combat livre devant Neras, et resoit ordre da Roi de se retirer, 2No. Passe quelque temps a la cour de Nerne, on il a une mai-

## SULI.

59t

tresse comme les autres, 285. Est jeté à terre par une grosse pierre au siège de Cahors, 288. Y est blessé d'un coup de hallebarde, 289. Gague à la prise de la ville 4,000 écus en or, 201. S'engage devant Nérac dans une escarmouche d'où le Rot le sait retirer; reçoit désense de ne plus aller à aucune action sans son conge, 299. Encourt la colère du Roi, à cause d'un duel qu'il n'a pu empècher, 301. Est sollicité par le duc d'Alencon de l'accompagner dans son expedition des Pays-Bas, 304. Su conversation avec le roi de Navarre avant d'aller en Flandre, 308. Il se rend a Rosny, 313; puis à La Fère-en-Tardenois auprès du duc d'Alencon, 314. Assiste au siége de Cateau-Cambresis, 318. Pourquoi il craint d'être attaqué de la peste, 319. Raisons qui le refroidis sent pour le duc d'Alençon, 325. Il quitte son service, et se rend à La Bassee, où il va voir sa tante mad. de Mastin, 318. Sa conversation avec cette dame sur la croyance des protestans, 329. Il se rend à Béthune : comment il y est recu, 33a. Est envoye par le roi de Navarra à la cour de l'rance, pour l'informer des propositions que Philippe u lui a fait faire, 333. Difficultés qu'il éprouve pour obtenir audience, 334. Il va voir le duc d'Alencon à Châtean-Thierry; est rappele par le roi de Navarre, 335. Retourne à la cour; devient amoureux de madem. de S.-Mesmin, 336. La quitte pour Anne de Courtenay, qu'il cpouse, 337. Ordre et economie de sa maison, 338. Grands probts qu'il fait aur plusieurs beaux chevaux, 33g. Il recoit a Fosny le duc de Joyeu**se, 3 (o. Re**fuse de le suivre, et de combattee pour la Tique, 141 Retourne au-près du roi de Navarre; promet de ne point l'abandoun**er, et de l'amis** ter de sa fortune. 3 ja. Prend cons du prince; con estre a Bergerac les deputes du roi de France, 3{3. Poursoit a son equipage; achète plusieurs chesaux, 345. Périlleux voyage qu'il fait pour aller rejoindre



le roi de Navarre à Dergerac, 348. Il conseille à ce prince de se recirer à La Rochelle, et de ne point quitter

la France, 354. Est envoye à S.-Basile-sur-Garonne, qu'il fortifie, 358;

puis vers le roi de France, anquel il est présenté, 362. Traite avec les députés de quatre cantons suisses,

363. Assiste au siège de Talmont, 365; a celui de Fontenay, où il se distingue par ses travaux, 371. Alar-

distingue par ses travada, e, ... me qui se convertit en risée, 374.

vie qu'il y mène pendant un mois, sans y recevoir personne, à cause de

la peste qui y avoit régné, 379. Il retourne auprès du Roi à La Rochelle, 380. Attaque et defait un petit corps de l'armée du duc de Joyeuse,

386. Amène au Roi une troupe de prisonniers, 389. Se rend à Paris, où il court des dangers; en sort pour aller à Rosny, 300. Est chargé de l'artillerie à la bataille de Coutras,

397. Recoit des cloges du Roi pour l'avoir bien servie, 308. Conseils qu'il lui donne, 300. Il est envoyé auprès du pr. de Conti, 400. Retourne auprès du Roi à Bergerac, 405.

Accompagne le cemte de Soissons, en feignant d'être mécontent comme lui da roi de Navarre; essaie d'apaiser son esprit ulcéré, 407. Se présente devant le roi de France; accueil peu favorable qu'il en recoit, 408. Se rend à Blois, où il est

reconnu, et presente au roi Henri m, 410. Est chargé par ce prince de le réconcilier avec le roi de Navarre, 411. Se rend aupres de lui; retourne auprès de Henri 111 avec des lettres, (15. Son entrevue avec ce

prince a Montrichard: il revient à Châtell rault trouver le roi de Navarre: joie qu'il y cause, 113. Sujet de mecontentement que lui donne

le Rei, 114 Il est témoin de l'attaque des faub. de Tours par le duc de Mayenne, 416. Travaille aux forti-fications de l'île, 417. Est chargé d aller prendre Chartres; livre com-

bat a un corps de l'armee de Mavenne. 40 Se retire à Beaugency, emmenant prisonnier et blessé le sieur

Brosses de Sauve, 420. Se res Rosny pour secourir sa femme, qu

meurt de maladie, \$21. Va mever le Roi au siège de Paris, in L'accompagne à S.-Cloud, ou le Roi vient d'être assassiné, \$23. Le

SULL

Roi vient d'etre assassine, \$23. La chargé d'une entreprise sur Loc-viers, qu'il ne peut executer, \$25. Accompagne le Roi aux pries à Gournay, Neuchâtel, Eu et le Tre-pot, \$27. Assiste à la bataille d'Arques, où il court danger lui et na troupe, \$30. Attaque le fauk à-Germain de Paris, et pénètre jusque vis-à-vis le Pont-Neuf. \$32. Fait vis-a-vis le Pont-Neuf, 132. Fait passer des secours à Meulan, 133.

Pric le Roi de venir à Verneuil et Ivry, 431. Se met en devoir de de-fendre Passy, 436. Reçoit une leur du Roi, qui lui apprend qu'il des livrer bataille le lendemain, et in mande de venir le trouver, 43-. Ea blessé plusieurs fois à la hauille d'i-

vry , 410. Reçoit la cornette blan-che de Lorraine des mains de seu de Sigongue, \$11. Se retire à Ant pour se faire panser, \$45. Se les transporter à Rosny; rencontre le Roi, qui en revient, \$48. Leur en-versation \$50. versation, 450. Il recoit l'accolde du Roi, 452. Va le rejoindre au m-

ge de Paris, II, 2. Fait prendre G sors; se retire mécontent de lo. 9. Delivre M. de Tounerre, blesses Joigny, 10. Va au siège de Cha-tres, où il se distingue, et recoit de cloges du Roi, 11. Est blesse des une rencontre, 12. Fait echourt ut

entreprise du duc de Mayenne et la ville de Mantes, 17. Projette la même une entreprise contre les tres pes du duc, que l'arrivee du Boi. Mantes fait manquer, 18. Comes il gagne 7,000 ecus d'or course les habits d'un de ses gentilshor mes, 25. Il accompagne le Roi ai siege de Rouen, 28. S'empare am

lui d'une tranchée, 31. La reproc avec le Roi et les Anglais, 33. Sa entretien avec le Roi au sujet à Villars, 34. Ses représentation a Roi sur le danger où il s'espar : Aumale, 19. Il épouse mad. de Che-teaupers, 61. Se retire à Romy por

y faire guerir d'une blessure; sa onversation avec M. de Buhy, 72; t avec M. Seguier, 73. Comment l trouve le traité de la Ligue avec Espagne, 75. Il se rend auprès du loi a Compiègne, et lui remet tous es papiers qu'il a découverts connt les mences d'un tiers parti, g. Conferences importantes entre rux, 81. Rosny conseille au Roi de rux, 81. Rosny conseille au Roi de rux, 82. Rosny conseille au Roi de conferences, 93. Son opinion en matiere de religion, 98. Son entrevue avec l'abbé de Bellozane, 103. Il est chargé de négocier avec le president Jennin, 10%. Son entretien avec n frère et Du Perron sur le peu de solidite des personnes qui favorisent la Ligue, 105. Travaux qu'il fait faire pour miner la tour de Dreux, 116. Son discours au Roi sur la liberté de commerce demandée par le comte de Belin au nom de la ville de l'aris, 123. Il negorie avec M. de Villars, gouvern, de Rouen, 155. Est employe a la réconciliation du comte de Soissons et du duc de Montpensier, 157, puis chargé de retirer les promesses de mariage entre Madame, seur du Roi, et le comte de Soissons, 160. Comment il y parvient, 166. Il recoit pouvoir pour traiter de la reddition de Rouen . ific. Comment il est recu et traite a Anet chez mad. d'Aumale, (69. 11 traite avec M. Medavi pour la re-duction de Verneuil, 171 Est reçu dans Roben avec beaucoup de joie de la part des habitans, 172 De-tails sur sa négociation, 173 Traite qu'il conclut, 185. Scène violente de M. de Villars; quelle en est la cause, 185 Comment elle se termine. 191 Lettre de M. de Rosny au Roi, 193. Il accompagne ce prince a son cutree dans Paris, 200. Retourne à Rouen, 201. Détails sur le souper que lui donne M. de Villars, 205. Sa conduite cuvers les deputes rspagnols, 207. Il donne a M. de Villars Lecharpe blanche, 111 Az siste au 7 e Deum chante en rejouissance de la soumission de la ville. ava Reproutre singulière qu'il fait

à Louviers en retournant à Paris, 214. Son entretien avec Boisrose, 216. Comment il l'attache à son service, 217. Il remet au Roi un buffet de vermeil dont la ville de Rouen lui a fait présent, lequel buffet lui est rendu par un brevet honorable signe de la main du Roi; il reçoit en outre 3,000 ecus en or, accompagnés de paroles de louanges, 222. Est envoyé au siege de Laon, 226. Est appelé a l'aris par le cardin. de Bourbon, 227. S'y rend avec le conge du Roi, 228. Ses conférences avec le cardinal, 229. Quel **en est le sojet**, 231. Il retourne auprès du Roi, qu'il trouve au lit; leur conversation, 242. Il assiste à un grand combat livre devant la ville de Laon, 248. Est envoye par le Roi à Sedan aures du duc de Bouillon, 272. Sa lettre au cardin. de Bourhon, 273 Comment il est reçu par le duc de louillon, 2-6. Sa reponse aux pro-jets dont il l'entretient, 290. Sa lettre au Roi sur l'etat de ses affaires dans l'annee (393, 303. Il est nomme pour negocier le traité du duc de Guise et autres chefs de la Ligue , 314. Comment il le termine, 318. Raisons par lesquelles il justifie la condition de ce traité, qui accorde au duc de Guise le gouvernem. de Provence, 355. Autres raisons pour ôter ce gouvernement au duc d'Epernon, 3 jo 11 desapprouve la declaration de guerre faite à l'Espague, 558. Est nomme p**ar le Roi pour** servir de conseil au pr. de Conti, declare chef do conseil des finances, 307. Se retire a Moret, 368. Comment il reprime l'insolence de quelques chefs de compagnie du comte de Soissons, 371. Il refuse d'accompagner le duc de Bouillon en Angleterre, 102 Refuse d'y aller en qualite d'ambassadeur, 105. Est charge de cond àre mad, de Liancourt au Boi, pri Becoit une lettre remarquable de ce prince sur l'etat de ses finances, jus Rencontre a Corbeil un astrologue qu<mark>i lui predit</mark> une grande fortune, 119 Secourt mad de Liancourt dans in accident qui lui arrive sur le chemin de Cler-Dourlens, : 36. Son avis dans l seil tenu après la reprise d'A mont, 421. Est chargé de ménager

le mariage de M. de Montpensier avec la sour du Roi; se rend à cet

avec la serur ou noi; se rend a cet effet à Rouen, (27; puis à Fontai-nebleau auprès de Madame, 43;. Son entretien avec elle, (35. Quelle en est l'issue, (60. Il est rappelé au-près du Roi, (67. Refuse d'entrer au conseil des inances, III, 2. Comment il y entre par le credit de Ga-brielle d'Estrées, et contre le gre des autres conseillers, 3 et 14. Son

voyage dans les provinces pour examiner les comptes des trésoriers et receveurs généraux, 16. Sommes qu'il fait rentrer au trésor du Roi, 18. Son retour auprès de lui ; leur entretien, 20. Il refuse de reconnol-

tre une ordonnance de M. de Sancy, 24. Dispute à cette occasion de-vant le Roi , 27. Autre dispute avec le sieur d'Incarville au sujet d'argent ; comment elle se termine à Phonneur de M. de Rosny, 31. Son opinion sur le conseil de raison pro-

posé par l'assemblée des notables tenue à Rouen, 19. Comment se fait sa reconciliation avec Madaine, sour du Roi, 54. Ses travaux pour acquerir la connoissance de l'état des finances; son activité, 68. M. et mad, de Fervaques recherchent son alliance, 73. Fêtes a la cour, aux-quelles il assiste, 74. Moyens qu'il propose au Roi pour parvenir a la

reprise d'Amiens, 77. Il est choisi par le Roi pour diriger seul les finances, 86. Pourvoit a tout ce qui est nece-saire au siege d'Amiens, 87. Rend nulle la vente des offices des generalites d'Orleans et de Tours, So. Ecrit par ordre du Roi à M. de

La Tremouille, an sujet des menées des chefs protestans : texte de sa lettre, q l'ourquoi il n'est pas pourvu de la charge de grand-maître de l'artillerie , que le Roi lui destine ,

98 Est nommé gouvern de Mantes, 102. Promet au Roi que de quatre mois il ne manquera de rien au sie-

ge d'Amiens, 104 Sa correspon-dance avec le Roi pendant le siège d Amiens, 105, et pendant celui de

sa conversation avec co pri sujet du traité avec le duc d cour, 149. Il visite la mer femme de cedue, 153. Tientle à Rennes, 154. Recoit du Roi

145. Il va trouver le Roi a A

SULL

sent de 10,000 écus, 177. ! versation avec ce prince sur jet de faire annuler son mar de choisir une autre femme, écrit a Marguerite de Valoi la sonder sur le projet de : tion de son mariage avec 179. Sa correspondance ave

sur la politique, la guerre, le ces, et les affaires de Bretag

Son crédit augmente auprès 200; et sa reputation d'habi près des peuples, 201 Dive tres relatives aux finances, écrit le Roi, 203. Projet touc finances, 219. Etat de to sommes qui sortent annuelle la hourse des sujets du Roi, réformes qu'il fait excitent l mations de plusieurs person santes, 226. Il donne au Roi plication sur ces reformes, : brouille avec la maîtresse d

quelle occasion, 235. Quer M. d'Epernon, 242. Il repar une faute commise par le meuble Momier, 243. Ses a formes dans les finances. # coit des présens de Madan du Roi, et du dur de Bar, sion de leur mariage, 268 1 sentir les protestans à la réfi d'un article de l'edit de 280. Reste seul a l'admin des finances par la mort de Chiverny, de Schomberg

carville, 181. Consule le 1 perte de Gabrielle d'Estrei de Beaufort, 203 Ecrit a rite de Valois pour lui de de la part du Roi, son conse a la dissolution de son i 306. List nomme grand i France, 310. Son entretier Roi au sujet de mademois. gues; il dechire une prot



mariage faite à cette demoiselle, 313. Refuse la charge de lieuten, gémeral de l'artillerie, 320. Est nom-me grand-maître de l'artillerie, 321. S'établit à l'Arsenal, 322. Son entretien a l'Arsenal avec le duc de Savoie, 324, et avec M. des Allimes, sur les projets de ce prince, 325. Conseil qu'il donne au Roi a cet egard, 331. Il traite de son maringe avec Marie de Médicis, 332. Ses paroles au Roi au sujet de la defense de Du Plessis-Mornay dans la conference tenue à l'occasion de son livre de l'Instruction de la sainte I.u**ar**citie, 3 f6. Il presse le Roi de faire la guerre au duc de Savoie; sa con-férence à ce sujet avec M. de Bellièvre, 348 Ordres qu'il adresse dans les provinces pour assurer le service de l'armee, 350. Sa lettre au Roi, qui lui a ordonne de suspendre ses apprèts de guerre, 352. Il se rend a Lyon aupres du Roi, 353. Commence a soupconner les mauvais des-seins du duc de Biron, 359. Va trou-ver le Boi a S.-Pierre d'Albigoy, 36o. Comment il en est accueilli, 361. Soins et peine qu'il prend pour faire le siège de Charbonnières, 363. Détails sur ce siège ; comment M. de Rosny se rend maître de la place, 366 Il fait le siège de Montmelian, auquel il prie le Roi de ne point assister, 3-5. Details sur ce siege, 3-6. Danger qu'il y court ; lettre que le Roi lui ecrit a ce sujet. 38o. Il mone le Boi voir ses batte rice, risques anxquels ils sont expo-ses 381 Il vau a devant du legat, 38 j Lutre dans Montmelian par capitu-Lation 38- Prend et demolit le fort de Ste-Catherine, 3/i Conclut la paix avec le cardinal legat, for Texte do traite, jo3 Haccompagne Is I'm a Paris, donne a diner au For et a la Beine a l'Arsenal, 406. Fray axio all presente a S. M. SHE Lebum set Labountration, IV. in Arregal La donne sur le pro-participa Mastrica de Nosso, 29 etdije II se rend a Douvres par ordre du Box, Sq. Y voit la reine I lisabeth, -in cutretien aver cette princese .

40. Articles importans arrêtés dans cette entrevue, 45. Son entretien avec le duc de Biron, qu'il engage à servir le Roi sincèrement et loyalement, 48. Picoteries en présence du Roi entre MM. de Rosny, Villeroy et Sillery; à quelle occasion, 54. Il fait capturer 48,000 écus près de la frontière, 60. Est nomme commandant de la Bastille, 121. Lettres diverses qui lui sont écrites par le Roi et autres personnages, 122. Son avis dans le conseil sur la conspiration du duc de Biron, 130. Son en-tretien avec lui , 147. Il remercie le Roi de sa bienveillance pour lui , 161. Est nomme l'un des commissuires pour vider le procès inten-té par le tiers-etnt du Dauphiné contre l'ordre du clergé et de la noblesse, 168. Lait saisir et pendre à Milan un receveur général qui a emporte les deniers du Roi, sog. Lettres diverses que lui écrivent le Roi, M. de Villeroy et autres , 175. Son entretien avec le Roi à l'Arsenal, 237. Il est charge d'aller complimenter Jacques 1, roi d'Angle-terre, 215. Propositions qu'il doit faire a ce prince, 253. Sa reconcilia-tion avec le comte de Soissons, 260. Texte des instructions patentes et secretes pour son ambasade en An-gleterre, 261. Il arrive à Calais, ogti Apaise un différend qui s'éleve entre la marine anglaise et la marine francaise, obtient reparation a cet egard, 107 Sa première lettre au roi de France, 208 Son arrive a Fondres, 300 Sa prudence et sa termite a loccasion d'un accident cause par des jeu<mark>nes gens d</mark>e sa suite, loi Seconde lettre au Roi, 304 Recit de son voyage de Douvres a Londres, 308, Il est reçu a Laudience du Roi , 324. Sa haran-gue , 325. Lettre au Roi contenant des details our sa mission, aur une seconde audience accorder par le roi d'Angleterre , et sur l'**etat de la** cour, Esq. Autres lettres concernant sa negociation, 355. Peu de succès qu'il en espère, 3-7. Autre let-tre » M. de Villeroy, 5-78. Il mange

vent en user envers les protestas. 169. Comment il se voit obligé de se mèler dans les brouilleries du Roi et de mad. de Verneuil, 183. Se leur

SULL

a la table du Roi, 379. Suite de la negociation, 380. Nouvelle audience accordée par le Roi; discours de Sully, 300. Développement de son système politique, 403. Autre lettre renfermant la récapitulation de tout ce que M. de Rosny a fait, conclu et négocié en Angleterre, 405. Trois autres lettres au Roi sur le même sujet, 428. Son départ de Londres, V, 1. Lettres du Roi et de M. de Villeroy, qui lui annoncent qu'il est vivement désire, 2. Il arrive auprès du Roi; quel accueil il en reçoit, 5. Compte qu'il lui rend de sa mission, 6. Il lui remet les lettres du roi d'Angleterre, et le traité conclu avec ce prince, 12. Sa lettre au roi d'Angleterre, 40; a M. de Beaumont, amhassadeur, 11. Autre lettre au roi d'Angleterre, 53. Il s'oppose à l'établissement d'un nouvel impôt sollicité par le comte de Soissons, 56. Son entretien avec le Roi sur les manufactures de soie et sor le luxe , 64. Il fait la peinture des mours anciennes, 67. Récapitulation de ses services, 82. Envieux qu'ils lui suscitent, 85. Il est nomme gouverneur du Poitou; raisons du Roi pour lui donner cette charge, 87. Il traite avec MM. de Laverdin ci de Malicorne d'une somme de 20,000 écus pour ce gouvernement, 92. Réponse qu'il fait dans un conseil do Roi, où il est invite à opiner le premier touchant le rétablissement des jesuites, 104. Sa conversation avec le Roi sur ce sujet, 107. Il recoit la visite du jésuite Cotton , 145. Ópine dans le conseil pour le retablissement de la societé, 116 Remet au Roi copie d'une lettre anonyme qui Lii a eté adressee, 119. Le cardinal d'Ossat y est calonnie, 120 Longue conversation de Rosny avec le Roj sur les affaires d'Europe, 131, II etablit un seul receveur et payeur des rentes de la ville de Paris, 143.

Ecrit par ordre du Roi une lettre de

consolation a. M. de Villeroy touchant l'affaire de L'Hoste, 168. Lui cuvoie un discours fait au Roi sur

Li manière dont les catholiques doi

à cette dame, 185. Son entreus avec le Roi à cette occasion, 189 le propose vingt-ct-une maximes poor la verification des bonnes et mesvaises rentes, 200; et dix autre moyens d'augmenter les resenu de Roi, 20%. Eclaireissemens donce sur ce sujet, 207. Il donne des con-seils à la Reine à l'occasion de ses brouilleries avec le Roi, 220 Parvient à les raccommoder ensemble pour quelque temps, 222. Consuls au Roi de reléguer en Angleterre la marq. de Verneuil et sa famille, et en Italie les Concini, 225. Preves que M. de Rosny n'étoit point hat des grands, 238. Son voyage en Poitou; lettres qu'il y reçoit du Ro. et de MM. de Villeroy et de Fresse, sur ge qui se passe à la cour. 23 Ses reponses au Roi et a M. de Villeroy, 262. Il rend compte de son voyage en Poitou, 282. Envoie, par ordre du Roi, visiter les côtes & Bretagne et de Normandie, 2,6 Arrive à la cour : ses entretiens at le Roi, 206. Il lui remet un memoire sur les choses qui peuvent apporte de l'affoiblissement à un Flat, 231 Lui présente des observations contre le contrat de vente du comte de S.-Paul, 302. Est charge de fair arrêter le comte d'Auvergne, 312 Lettre qu'il lui écrit en lui envoyat copie d'une lettre adressee à M de Biron, qui se trouvoit dans le mem-cas que lui, 333. Il se plaint au Bor d'un arrêt du parlem, de Touloss qui a défendu la sortie des bles bor de la province, et de l'impossibilit où il est de faire face a toutes le depenses, 338. Rend compte au Pa des entretiens qu'il a eus par son ordre avec mad. de Verneuil, 3,3 Repond à M. deVilleroy sur les crus tes qu'il lui a manifesters a l'eget du commerce extérieur, 354. Cu-clut un traité de commerce se l'Espagne, 357. Donne au Rei vo

avis sur les propositions que la .

discours tenus dans les assemblées secrètes des protestans de Guienne,

Languedoc et Poiton, 170. Est nommé commissuire du Roi à l'as-

nites le connétable de Castille, 372. **s lettres à la Reine, dans lesquelles** l lui proteste de son devouement à a personne, 381. Il poursuit l'en-reprise du canal de Briare, 3,6. Déclaration des fermiers français, 198. Il présente au Roi deux mé-moires sur la Valteline, 416; un état de toutes les parties de l'admi-nistration dont il est chargé, VI, 18. Par son ordre, il fait un resume de toutes les traverses que ce prince a essuyées des son enfance, Genre de vie adopte par M. de Rosy, 39. Il repond à une lettre du ard. Du Perron, et le remercie de tous les bons offices qu'il lui a rendus, 48. Son demele avec le père Cotton au sujet de l'établissement d'un collège de jesuites à Poitiers, 71. Il se termine à la confusion du père Cotton, 83. M. de Rosny refuse de parler à mad. de Verneuil de la part du Roi, après le jugement prononce contre elle, 87. Présente au Roi etat des personnes de la cour et du conseil interessées dans les partis du sel, 90. Augmente le revenu des aides et parties casuelles, 92. Entretient et affermit les amities et alliances avec les puissances etrangéres, 93. Obtient tous les ans quelque décliarge sur les tailles, 91. Sept sortes de personnes, ennemies se-crètes de M. de Rosny, cherchent à le perdre dans l'esprit du Roi, 10%. fixees des louanges qu'ils font de son esprit, 108. M. de Rosny cerit an Rei pour se plaindre et se justifier, 109. Ecrit à S. M. contre les duels, 1 20 , et lai cavoie un historique sur l'autiquité, le sujet et la forme de ces combats, 103 Lui adresse aussi copie d'une lettre de mad, de Verneud au comte d'Auvergne, 128; et, d'après ses ordres, un ctat des i**mes a**cquitters a la decharge du Boi et du royaume, 139, Comment il manque d'encourir la disgrace du Roi, 141, et comment il en est averti, 148. Sa retenue, 150. Long entretien qu'il a avec S. M., 151 Il veut se jeter aux pieds du Roi, qui le retient, 164 Répond aux lettres

semblée génerale des protestans de Chatellerault, 174. Instructions dont il est charge, 175. Il écrit au Roi qu'il a reçu les lettres qu'il lui a envovees, et a vu la reine Marguerite, qui l'a entretenu des projets des partisans du duc de Biron, du comte d'Auvergne et du duc de Bouillon 186. Répond à la lettre de M. de Sillery sur les menées de quelques mécontens, 187. Sa harangue à l'as-semblée de Châtellerault, 197. Il répond à M. de Sillery qu'il saura bien empécher les mauvals artifices des protestans assemblés à Châtel-lerault, 203; au Roi, touchant M. de Parabelle et la démolition du château d'Usson, 207; à M. de Vil-leroy sur une lettre du duc de Bouillon et les perplexités de ce seigneur, 211. En réponse à une nouvelle lettre de M. de Villeroy, il donne son opinion sur le peu de solidité des meuces et desseins des protestans de Dauphine et de Languedoc, 219. Remercie le Roi des eloges qu'il donne a sa conduite à Châtellerault, et lui promet qu'il n'y sera reçu au cone lettre de prince ou puissance etrangère, 22 j. Repond à M. de Sillery sur les objets dont il l'a entretenu dans sa dernière lettre, 230; et a M. de Villeroy que c'est lui-mên qui a empéche les protestans de l'élise présid, de l'assemblee de Châtellerault , 139. Le rassure sur les proj clo et sur les moyens qu'ils ont de se faire craindre, 2 (1. Dépaud a M. de Sillery sur les lettres qu'il lais envoyées touchant les menaces de quelques protestans, et sur le faite Orange, 2 16. Fait connoître a S. M. que ce qui a braucoup avance les affaires de l'assemblee de Châtellerault; c'est la communication qu'il a faite, comne de lui-mème, des grandadesseins du Roi pour etablir en Europe une république très-chritisane de tous les potentats, 249. Fait part au Bol

SULL 598 des bonnes dispositions où est le des bonnes un positions ou ca saissieur de Blaccons de remettre la place d'Orange, 258. Lui annonce son retour, et l'arrivée des députés de Châtellerault, 260. Vient à la cour; accueil gracieux que lui fait le Roi, 267. Conseille à S. M. de faire un voyage dans le Limosiu, pour éteindre tous les restes de brouillerie, 268. Nouveau démèlé avec le comte de Soissons, 286. Comment il se termine, 288. Autre démèle avec M. d'Epernon; à quelle occasion, 289. Sully retourne à Paris auprès du Roi; son entretien avec S. M. à l'occasion d'une lettre du roi d'Angleterre, 291. Il répond au pape Paul v, 302; et au père Richeome, jesuite, 307. Situation de Sully après la mort de Henri 1v; conseils qu'il donne à ses secrétaires, 316. Il se démet de la charge de surintendant des sinances et de capit. de la Bastille, 321. Aucienneté et illustration de sa famille, 323. Son eloge, 324. Biens et honneurs qui lui sont accordes par le Roi, 329. Dons en argent comptant, 334. Heritages acquis, 336. Sommes que lui donne à titre de récompense le successeur de Henri IV, 337. Emploi de ces sommes, 340. Ventes et echanges faits avec M. le prince, 343. Désordre dans les finances avant son administration, 345. Remède qu'il y apporte, 349. Longs détails à ce sujet, tous à la lonauge de Sully et du Roi , 350-101. Première lettre de Rosny au Roi sur ses grands desseins, 405; seconde lettre, dans laquelle il annonce à S. M. que, pour obeir à ses ordres reitéres, il a redigé en forme de discours les maximes d'Etat et de guerre qu'il tient de la bouche même du Roi, 407; troisième lettre contenant le résumé des principaux événemans du règne de Henri 1v jusqu'en 1609; qua-trième lettre, sur les moyens d'arriver à l'exécution des grands projets du Roi, jaj. Discours sur les promières fortunes du Roi, 125. Conversation de M. de Rosny avec le Roi et la Reine a l'occasion des

Parabelle pour lui remontrer l'in-gratitude du duc envers le Roi. 33 Répond à M. de Fresne-Canave au sujet du differend eleve entre k Pape et la seigneurie de Venise. 69. Va trouver le Roj à Sedan ; viste les fortifications de cette place avet le duc de Bouillon, 81. Conseille sa Roi de s'emparer du comte de S-Paul, 83. Revient à Paris avec le Roi. est fait capit. lieut. de la compagne de la Reine, 85. Sa lettre su Roi se ses grands desseins, 88. Il recoit dess lettres des protestans de Metz, qui le prient de s'opposer à l'établisse-ment des jésuites dans leur ville, 102. Repond au cardinal Du Perrou, qui lui annonce qu'il travaille a la re-futation d'un livre de M. Du Pless-Mornay, 112. Reçuit une lettre de protestans de Metz, qui le remercient de ce qu'il a empéche l'etalle sement des jésuites dans leur ville, 123. Ecrit au Roi pour le reserver 123. Extre au noi pour le reservait de l'interêt qu'il prend a se sate, 130. Répond à quelques articles pre-sentés au conseil par des exclais-tiques de La Rochelle, 131. Esta au lieutenant de Blois sur des affaires d'administration, 130; act tresoriers de Rouen sur la declares res nomines à cet effet, 142; au re-sident du parlement de Toulour, pour se plaindre de ce que cette compagnie a rendu un arrêt contre la declaration qui permet le rachat et la réunion des greffes de la pro-vince au domaine de la courons. 15 p. Presente au Roi un état de par mens de dettes, 159. Ecrit aux la hitans de La Rochelle sur l'affaire du jusuite Seguirand, et les exhare a la soumission aux ordres da Ba. 100 Recoit des lettres des habitats de Poitiers, qui le prient de les de

SULL

étrennes, VII, 25. Il est créé duc e pair, et prend le nom de Sully, 15.

Conseil qu'il donne au Roi a l'egré du duc de Bouillon, 41. Lettre qu'i écrit à ce seigneur de la part du Bu. 41. Réplique à sa réponse, 40. Il sengage à prendre dans huit son la place de Sedan, 53. Ecrit a M. de les jésuites, 160. Ses lettres de de La Rochelle, 176; aux es des comptes, 181; à un unire du grenier à sel de Chà-ux, 183. Il reçoit des remer-des habitans de Lyon, 185. un commissaire du Berri lequel s'élèvent de grandes s, 186; aux trésoriers, sur le ment ou mauvais emploi alers, 187; au Roi, contre un a parlem. de Bourgogne, 189; s offres pour le rachat d'une a du domaine, 190; et sur la tion de plusieurs pièces d'ar-i, 191; à MM. de Cusse et Maer le remboursement réclaane somme de 600,000 liv. au Roi par la Bretagne, 192. ond au Roi sur ses défiances urd des princes de Lorraine, t sur les plaintes que S. M. sites du grand nombre de pers qui entrent en son conseil des es; propose un reglement à ce 208. Ecrit au Roi touchant la ssion d'armes conclue entre le Espagne et les Pays-Bas, 220. ille au Roi de ne s'aider que -même pour assurer son salut, ce remercie de n'avoir pas vou-uter foi aux plaintes du sieur ot, 212. Ecrit au Roi concer-les dilapidations commises par anciero, et par les chambres des tes chargées de les juger; lui a être autorise a poursui-a coupables, 232. Lui envoie atraits sur le procès touchant eccasions de la maison de Foix Albret, 233. Charge M. de Rede la distribution des deniers inisses, et l'exhorte à se con-: dans cette fonction avec autant vence que M. de Caumartio, Remercie le Roi de la grande ance et familiarité qu'il a en lui demande la permission de rer de se rendre auprès de sa ne, 244. Fait terminer les nétions avec les Pays-Bas per une son offensive et défensive, 240-md au Roi qu'il n'a point voulu ter ce qu'on lui a rapporté tou-

procher la faute qu'ils ont commise en prétendant retirer chez eux le mi nistre écossis Malvin, 265. Répond au pape Paul v, qui l'a exhorté à se convertir, 279. Expose au Roi son opinion sur la conduite que la France doit tenir avec les Provinces-Unies, 283. Entre dans de nouves developpemens sur les moyens d'établir une republique d'Etats chrétiens en Europe, 298-326. Projet de mariage de son fils, 333. Il va voir la Reine à la suite d'une brouillerie qu'elle a eue avec le Roi, 338. Ecris pour elle une lettre au Roi, de laquelle S. M. est très-offensée, 339. S'avoue au Roi l'auteur de cette lettre, 350. Accepte à regret d'être le mediateur entre le Roi, la Reine, et mad. de Verneuil; peu de succès de sa médiation, 352. Il fait un régla-ment nour les comntables, 353. ment pour les comptables, Comment il oblige deux ecclesiastiques de ses amis, 36\(\). Sa réponse à M. de Villeroy, qui le presse de la part du Roi de se faire catholique, 365 ; et au cardin. Du Perron sur le même sujet, 366. Il abandonne sos fils au Roi pour en faire ce qu'il lui plaira, 367. Lui rend compte de sa commission auprès du duc de Mayenne relativement à l'affaire du comte de Sommerive, 370. Est pris pour juge par madame de Verneuil, 380. Accommode le différend entre le duc d'Aiguillon et le sieur de Balagny, 382. Avec vingt archers apaise quelques mouvemens en Poitou, 386. Ecrit à M. Marion au sujet d'une crue de 40 sous qui doit n porter au Roi 150,000 livres, 368. Dresse un réglement des epices de messicars des comptes, 391. Donn au Roi des conseils relativement au mariage de la fille de mad. de N cœur avec le duc de Vendôme, 397. Ecrit aux trésoriers de Bourgous au sujet du rachat de quelque maines, 411. Est charge par le Boi d'assister à l'assemblée des protestens à Jargeau , \$15. Ecrit à M. de Villeroy que l'état de foiblease où se trouve l'Espagne ne lui permettra pas de rien entreprendre de sérieux contre la France; lui parle de l'assemblée de Jargeau, \$16. Informe M. de Sillery des difficultés qu'il

me M. de Sillery des difficultes qu'il y éprouve, 418. Ecrit au Roi qu'il espère bientôt terminer cette assemblée, 420. Lui donne son avis sur les affaires des l'ays-Bas, et sur le rôle qu'il y doit tenir, 436. Ecrit à M. de Villeroy sur le même sujet et dans le même sens, 438. Fait un réglement de comptabilité, 455. Ecrit au Roi sur diverses affaires, entre

au Roi sur diverses affaires, entre autres sur les malheurs causes par le grand froid et par le dégel, 149. Adresse des instructions aux trésoriers de Toulouse, 452; et au pro-cureur général du roi en Dauphine, 456. Prie le Roi de venir a Paris pour diverses affaires importantes, 150. Lui adresse une lettre sur l'origine des tailles, 465. A la prière de S. M., il dresse divers etats de recette et de dépense, VIII, 4 et 11. Dresse un état sommaire de tous les droits et redevances dont se composent les revenus du royanme, 20. Donne à diner au Roi, 23. L'entretient des vertus des grands princes auxquels il voudroit que le Roi ressemblat, 26. Lui prouve l'indiscrétion du père Cotton, de laquelle il étoit luimème soupconne, 39. Conseils qu'il

donne au Roi sur son amour pour la princ, de Conde, et sur la conduite

qu'il doit tenir avec l'Espagne, 61.

Est charge d'un nouveau travail par le Roi, 64. Le lui remet, 68. Quel est ce travail, 73. Maximes generales à

l'usage des princes souverains, rédigecs par M. de Sully, 88. Sa con-

versation avec le Roi sur les moyens

de faire la guerre a l'Autriche, 1911. Motifede cette guerre, 196 Moyeus employes pour perdre M. de Sully dans l'esprit du Roi, 127. Comment il est justifié, 128. Il entretient le Roi sar les dispositions du prince de Coade, 131. Conseil qu'il lui donne après la fuite de ce prince, 135. Lettre qu'il adresse au prince.

par oudre du Roi, 142. Il écrit au

Roi touchant la demande faite par

Fedeau d'une remise sur la feme des aides, 149; à M. de Refuge tachant les subsides accordés aux Suses, 159. Reçoit avis d'un prod'attentat contre la vie du Roi, 15:

d'attentat contre la vie du Roi, 15: Donne son opinion sur la succesa a du duc de Clèves, 165. Nouveaca developpemens du projet de confederation européenne donnes par Salla, 192 Methadace transparation.

183. Methodeset moyens aemployer pour le faire réussir, 191. Articles convenus entre plusieurs grands puissances, 204. Suites des detekt-pemens du projet de confederation instructions données aux ambasodeurs, 210. Traité de Hall, 231. Autres développemens du projet de conféderation, 233. Conseil dans à Sully d'engager Louis xiii a marcher sur les traces de son père. Les Sully présente au Roi un memorasur les moyens de se procurer de

vertit de son indiscretion au a jet de la guerre qu'il prépare à la mais a d'Autriche, 325. Lui présente un mémoire rédigé par ses ordres ar ses desseins, 326. Y joint de norveaux éclaireissemens, 343. Mores d'exécution, 347. Il essuie de disaper les tristes pressentimens du Excet lui conseille de remettre ou arompre la cérémonie du sacre de la Reine, 365. Est malade pendia: cette cérémonie, 369. Son desessor

grandes sommes d'argent, 319 L'a-

cette cérémonie, 369. Son desespor en apprenant que le floi vient d'étri assassiné, 375. Il se met en restrour aller au Louvre : hillets qu'un lui remet en chemin, 3-6. Pourque il retourne à l'Arsenal, 37. Il envoic offrir ses services à la Briar, 378. Pressé de se rendra au Louvre, il n'y va que le leudéfinain. Bi Comment il est recu par la Briar et par les courtisans, 382. Son indespation cuvers Aranuld, l'un de so secrétaires, 386. Il est force de rendre au parlement, où la Briar est declarée régente, 391. S'oppose su pretentions de M. de Soissons, 394. Son discours dans le conseil au se-

jet des grands preparatifs faits per

le feu Roi pour passer a Clèves et es

Italie, 307. Son opinion en favear

٦, SECOND BELOW SHIP LINE derant de las cas castagres de las Locates de Castagres de donne ser la consule de la bre le-nir dans les affirmes à la latera la Beine de se renere à la literale ricases in suc or instance and Needing of second as the place the co retire a Mictime of replace of the peace fact all for the median of the peace fact all for the median of the peace fact all for the median of the peace fact all for the peace fact as the peace er, das Litterpreie auf eine restorers a set and read of the mental extremely and the set of th par le R. s. et jur volfitere d'un re-Num entreuen were founfor, Usopper densire contact pretentions outrees des princes et segmeurs, 462, et ples part, allere-ment a celles d'orier d'Alice, urs. Shode M. de Valler v. 4th Disj. te avec er dermie 4.8 II s. demet de ers charges, et se traire des etfaires. de la Paris movempa, ne de plo-de la cherant, et d'ine infinite de l'armiras qui le pleurent, 371 hecoit un l'exet du Roi qui le decharge des prisonniers de la Bastille, \$73 et un dun de 300,000 livr ad resoupence, fof Seclettres als Reine sur les accusations parters contre lui. fen et ffo. Il recoit un brevet d'augmentation de pension, My Il paroit a l'assemblee il s pritestam, où il déconcerte les projets du dor de Buuillon, jon. Reste t dele au Ror, \$93. Details sur la vie qu'il mene dans sa retraite, fich Lettre au hoi aur son projet de contolemtion europeenue, i \ . 21. Autre lettre sur le meme sujet : 54. Discours abregé sur le meme se jet, 56. Discers etata presentes au Rot pour lui faire conolire dans quelle situation sont er affaires, br. Recette et dépense ordinaires et extraordin., 64. Etat des armes que le Boi seut former et

entrettnir , 65. Ltat des armées des

mater of the Movement of grander common recovered degrander of the continues to the common of the continues to the continues of the continues to the continues of the continues

il cert (Demon quelle est son o; m.on + w i +1 remiers outerfurede par cuto I Lopagno et les Par-Ras, VII, 285, L'invite a parter les per ples des Paro-Ras al pale, XIII, in Rossons qui douvent bin y porter, il l'adhicite en saven de sun con sur le me d'Enter sur le pr. d l'erines ; il Lai man de cu quel endroit il fant attaques l Lepage , pense que les Payselles deivent dem aud e la libere de com merce aux Indes orientales et ever dentales, et en Espague; mais que er on la feor retuer, ils ne duivent pas pour cela rejeter la puix, recon mande l'attacre de son comin d'Espa noy, 2007. Peuse que la torce de l'Éss pagne ne consiste i lua qu'en brava des, que la trète a long un anners me tira le l'ord allares pour un tamps, XIV 187. Le fele de carant andaite dans la migus sation . L'engage a pour pagnole, et a ne pas crandro lea ba ter cent qui parensent avair pour, for, la minue et le properie de sa conduite dans l'affaire de M. d'Espinoy; le prie de ne se point laisser entraîner par les persuasions de la princ. de Ligne, XV, 323. Lui fait voir que l'expédient qu'il a proposé concernant l'affaire des biens de M. d'Espinoy ne peut mener à rieu de decisif; le prie de ne pas laisser cette affaire imparfaite, et d'obtenir que l'article réformé soit adopté, 3/8. Le remercie de sa prudence et de 🗪 fermeté dans la conduite de cette affaire; le prie de faire auprès de la comtesse de Ligne quelques ouvertures d'alliances, mariages, ou soumissions d'arbitrages, pour la ré-concilier avec M. d'Espinoy, 400. (Negociat. de Jeannin.)—Il parolt au Louvre le lendemain de la mort de Henri iv; discours qu'il y tient, XVI, 188. Comment et par qui il est renvoyé des affaires, 219. (Mém. de d'Estrées.)—Cause de sa mesin-telligence avec M. de Villeroy, 430. Il donne sa demission de surintendant des finances; recoit 300,000 liv. de S. M., 444. Marchande à prix d'argent tous les gouvernemens, XVII,180. [Pontchartrain.]—Après de mort de Henri Iv, il est le premier attaque, parquiet pourquoi, XVIII, 86. (Vem. de Roban.)—XIX. //2. 86. (Mem. de Rohan.)—XIX. (1) Particularités sur sa vie. 143. avertit la Reine mère sur l'état des affaires relativement au pr. de Con-de, XX, 112. (Bassompierre.)—Il détourne Marie de Médicis d'un conseil que lui a donné Concini relativement aux amours du Roi pour ses maitresses, XXI bis, 8. Il manque a son devoir en ne se rendant pas au Louvre lorsqu'il apprend la mort du Roi . 37. Se met en marche pour s'y rendre, et s'en retourne à la Bas-

tille, 38. A quelle occasion il dogne de lui les ministres qui chechent à le faire renvoyer, 84 Ozchent à le faire renvoyer, 85 Il es
force de se retirer, 95. Son caractère; comment il supporte sa dograce, 98. Vient faire part a la lenemère des projets des princes. 38.
Blame la Reine d'avoir fait arrète
M. le prince; sa confusion a la reponse qu'il reçoit, 350. Il vient terver le Roi devant Montauban, lu
demande la permission d'y enter
pour exhorter les rebelles à reonottre l'autorité du Roi, XXII. 14.
(Richelieu.) — Il meurt à l'age d82 ans, XIIX, 348. (Montglat
Sully (Charlotte Seguier, duch

SULTY (Charlotte Seguier), duch de), est blessee d'un coup de morquet dans une sédition, XXXVIII, 16.

SUNDERLAND (le comte de ministre du roi Jacques n, trompe r

prince sur les préparatifs du priset d'Orange, LXV, 323 et suiv Sunzant (conférences de . En que elles furent avantageuses au partide

Roi, I., 167.

Suzz (le comte de La), allant « joindre à Monthron, qui s'est soz-levé dans le Dauphiné, est fait presonnier par des paysans, X.MI. 153.
Reprend sur les Impérinax un convui qu'ils ont culevé, et le fait es trer dans Column, X.MIX, 178. Attaque Befort, et s'en rend maire. 196. Incommode le géneral Galadans son passage en l'ranche-Courte. lui fait éprouver une grande peru 260. (Mém. de Richelen.) — Emporte de force la villa et le chate, de Befort, X.LIX, 124. (Montal-

T

Tanouners (affaire des) accordés a la princ, de Marsillac et à mad, de Pons. La noblesse s'assemble pour réclamer contre ces nouveaux tabourets; depute vers la Reine pour les faire révoquer, XXXVIII, 372. Sa députation est reçue avec douorer.

373. Elle s'assemble de nouveau, de pute vers le duc d'Oriéans et le prete Condé; comment l'un et l'autrecoivent cette députation, 3-1 la noblesse refuse les offres du duc de

nufort. 3/3 I lemain im leastmire des princes, non in transmire. Thomseur qu'un in un in in proposint de sume au le line redat signe entre em 2/2 laines et grich admiser au lemain at lansemblee refuse de remain at la regis pour l'air ne a menure per la cause commune. 2/2 l'intern e la Reine la resusantat de la lemain et la Reine la resusantat de la remerire e cette revocation. 2/2 l'air les sire du tabouret remains au lumine de Fort, XIV to autre desire du tabouret remains au lumine de Fort, XIV to autre desire du tabouret remains au l'air de unit les sur cette affaire. Il XIV et autre desire du tabouret remains au l'air les sire de Fort, XIV to autre desire du tabouret remains au l'air les sire de Fort, XIV to autre desire du viver de le cette affaire. Il XIV et autre de site de la cette affaire.

Tantant it were or or or or its le la part du du de femile a la remain de la femile a la remain de la femile de la remain de de la remain de la remain de la remain de la remain de la femilia de la remain de la

Taxon Dean L. Summer Teon, entre de toutre terre taute de magistrature, est a unad du Filia de Chatelet, place of a street arrange of a mort de son person en eur time du parfement et la terrieure de la cours la constante comrable fored grosse & Feet store roncourt à la relactaire des celet res prountaines calures de l' (1000). so mort, il as ortinue ice Memilios de son pere LIN 15 Non 2000 d'eloquence, eta lis et son jeul-fils, elogre d'Omer et Ibais Island. 16. Espeque de la premiere put il a-tion de leurs Mem ures par France Antoine Joly, in section de cette edition, 3. La nêtre a etc collationnée sur les man se rits originaux romerces a la bibli theipse de la Chambre des deputes, corrections rt ameliorations qui y ont ete faites, 1 Notice. - Denis Talon sue tede a la charge de un pere, LXII, Au. Va saluer le lion et la Reine, 81. Mem de Talon

Tazos Omer, asociat general au parlement, espere, quoique dans un age avauce, être témoin de la res-

فالمكاكم المساعية والمساور مارات and I thank the Companies & Compa de religion decision d'apprelle di est lus conductements de facilients The control of the co rius — ne uralizie limb revista-rius (ni miesto) de lai rela a There are no state processes as the first of the state of nor e un de la teire XXII Printer et periories de <mark>mer gore</mark> tion to be confined a revers to former to be a subject to the subj n de las eus peut du la manda a la Finale is to the continued the resistance The control of the control of the service of the control of the co timite in a count de conductore en partire la NIVI, 3 II tait mentre la constitue en any grant to decrease of the man man man at the branch of the core passage and the property of the branch of the property of the p train es a Lair es firs, comovernment la lectricit es es M. a emissione ala compagnition. S. Mon de Mere de Principal et d'une responsable de la compagnition de Mere de Principal et d'une responsable de la compagnition de cation, il est rigit arisent, see to lent in fut one grands reputation, IN, I Flore quite a fait Prese Lallemant, mariage of Omer Tahm, 5 Hest reeu second accent gone ral, 5 Soutient les prerequitive du parlement d'un Laffaire du lieute nant general do baills do Palais, cot envoyé a Postiere avec les magistrats charges d'y tenir les arandi jours, relation de son voyage, faite par lui, 6 Paroles remarquables que lui adresse l'ouis viii, son discours an

lit de justice du 21 février 1639, 7. Il est menage par Richelieu; de-vient premier avocat general; fait proceder, du vivant du Roi, a l'enregistrement de ses dernières volontes, 8. S'éloigne du parlement, 9. Sa mort, son épitaphe, 10. Son im-partialité dans ses Mémoires; sa droiture ; loin de savoir profiter des évenemens, il se laisse maltriser par eux. 11. Defaut dans ses Memoires, precieux d'ailleurs comme monument historique, 12. Errour de Voltaire sur un de ses discours; jugement de La Harpe a son sujet, 13. Enfans d'Omer Talon, 14. Preface de ses Memoires, 15. Votice ) — Il cède aux sollicitations de sa famille, qui le presse d'accepter la charge d'avocat gen, qu'occupoit son frère, 28. Evenemens qui retardent le moment de soa entree en charge , 99 et suiv. Il va saluer le Roi à Compiègue, 33. Est recu en charge dans la grand • chambre, 34. Caractère de ses deux collègues Bignon et Mole, 35. Le Roi recommande a Omer Talon le procès qui se fait par contumace a M . Payeu, consciller en la cour, et l'entreprise faite par les officiers du duc de Guise; comment ces deux affairessont terminees, 54. Il est nomme procureur general aux grands jours tenus a Poitiers, 100. Details a ce sujet, 405 et suiv. Revient saluer le Roi a S.-Germain, et le cardin. de Richelieu à Ruel, (16, Ses lettres au garde des sceaux, 118, 120. Discours qu'il se proposoit de prononcer dans la cause du comte d'Harcourt contre la duch. d'Liberaf sa mère, 130. Autre discours au lit de justice sur la declaration du Roi, portant suppression des offices de ceux qui sont absens, 20%. Autre discours sur la declaration do Roi contenant commission et ordre parti-ulier au parlement de faire le procès aux seigneurs de Guise et de Bouillon, 2) j. Autre discours au sujet des lettres patentes concernant le procès a faire accounte de Soissons, 146. Au-

tre discours sor la place que le pr. de

Conde pretend tenir a Notre-Dame,

à l'occasion du Te Deum qui don : être chauté, 218 et suiv. Avis deurpar écrit par Jacq. Talon et Bigere. conseillers du Roi, et Omer Talor avocat general, sur la question. savoir si, dans un proces crimue. Monsieur, frère du Roi, ayant de ne sa déclaration par écrit, doiter oui comme temoin, et confronte i a accusés, 224. Le même avis, don.: et developpé verbalement per i-memes devant le Roi, 227. Il resul avis, de la part de la Reine. cette princesse a resolu de vent a Paris aussitôt après la mort de la et de se faire declarer régente, des rant qu'il la seconde en cette co sion, 237. Fait changer une class: dans la lettre de cachet du noctes Roi , adressée au parlement apers la mort de Louis x 111, 2 jo. Son discotte à l'occasion de l'arrêt rendu, « r » » conclusions, contre deux hussers porteurs d'un arrêt du grand coussil relatif à M. Magdelaine, conseiller. faisant profession de la religion : tendur reformée, 253. Nouveau decours aux chambres assemblers, ... la régonse de la Reine concernant le sursis ordonné par la cour a l'existe tion de son arrêt, 259. Il demande s parlem., de la part de la Reine, pe la feuille qui contient l'arret concer naut les deux huissiers lui seit appertee, 200. Le parlement n'estime par pouvoir la porter, à cause de la consequence, 270. Omer Tolon real compte a la cour des reponses que la Reinea faites ace sujet, et all egardol'arrêt qui règle le rang et la seasdu conseiller Magdelaine, 🚎 discours dans la grand'chamle dans lequel il fait connoître la velonte de la Reine pour terminer le differend qui s'est eleve entre li grand chambre et celle des engates, 207. Il est mande chez Maz-rin, qui l'entretient long-temp 310 et suiv. Son discours a la Reinen lui demandant au nom da parle ment qu'il soit sorsis au toise, 314 Il se rend a Buel avec ses deux cel

légues auprès de la Reine, 322. Fait

connoltre a la grand'chambre les

s de la Reine, qui sont ce soit rendue aux sujets; archres termi nent leurs difor voies d'honneur et de re; et que si cela n'a lien. nera a elle le differend, et era par son autorite, 329 autant aux chambres des 331. Va rendre compte a de l'execution de ses or-. Supplie la Reine, au nom and chambre, de terminer atorité un différend d'honle presennce, 3 jo. Lui pre clones observations sur la procureurs, l'edit des insiet la taxe faite sur des 363. Presente aux cham-mblées un edit du Roi porsation de 1,500,000 liv. de 52. Sa relation concernant ide à faire à la Reine d'une on qui valide et autorise la ion ordonnée par l'arrêt du 1 1644, 368. Autre relation mt les évocations au coni. Discours sur l'affaire du erige dans la ville de S.-, 438 Discours au lit de 51. Memoire dresse contre du l'ape qui defend aux a de cortir de Rome sans : S. S., LAI, 6. Il s'oppose ption de trois nous caux preux enquêtes, 22. Son dis-ce sujet dans la chambre de elle, 35. Comment we tertte affaire, 35. Autre disus la méme chambre de la e, concernant l'observation iennes maximes de discilg. Discours sur les lettres qui donnent le titre de dante de la navigation à la gente, 16. Discours contre et emané de l'inquisition, Limpression d'un mandenonce du Pape, et contre dure du licutemant civil rece décret, titi. Arrêt rendu et , 73. Autres discours sur prefres arrives a la chambre itions, 74 Sa réplique a la ur un edit portant tarif ou

imposition nouvelle, 78. Plaintes du parlement su chancelier à ce sujet. 80. Conference d'Omer Talon et de Mazarin dans cette occasion, 87. Autre conference chez la Reis sur ce sujet, 93. Discours sur les edits présentes par le Roi dans son lit de justice, 114. Impression qu'il produit sur les membres du conseil du Roi, 121. Rapports de Talon au parlement sur la deputation faite au l'alais-Royal d'après l'ordre de la Régente, 131 et suiv. Sa conférence avec Mazarin quel en est le sujet, 1 13 et suiv. Il porte a la Reine les arrêtes du parlement concernant les edits des maîtres des requêtes et des prevôts generaux ; son discours à ce sujet, 147. Autre discours au sujet de la lettre de cachet qui défend au parlement de s'assembler, ou de nommer des deputes pour se joindre a ceux des autres compagnies, 154. Son discours aux chambres asseu blees, en leur notifiant l'arrêt du conseil d'en haut qui casse la délila ration concernant l'assemblée des chambres, et la reunion des deputés des compagnies souveraines, 166. Rapport de ce qui a ete dit à la Reine pour justifier la deliberation, et de ce que le chancelier y a oppose; con-clusions données par Talon au parlement, 177 et suiv. Autres conclusions redigées par écrit, après que le parlement en corps a entendu les volontes du Roi au Palais-Royal, 191. Discours de Talon contre la revocation desintendans, 206. Il lit au parlement une declaration de la Reine concernant cette revocation. 217. Son discours au lit de justice, 231. Ses conclusions concernant la declaration du Roi, 236. Ses conclusions a l'occasion de l'emprisonnement de Brousel et Blancmenil, et l'exil de quelques autres, 2/8. Ses propusitions pour remat-tre l'ordre dans la ville, et assurer son approvisionnement, 257 Son discours aux chambres assemblées sur la defiance publique, 249. Autre discours sur la necessite de faire cesser les deliberations du pagd'un cinquième sur la taille, 326. Son discours au parlement concernant la déclaration du Roi, qui y est luc et registrée, 336 et suiv. Ses

réflexions sur les causes qui ont changé la face des affaires, et pacifié un moment les troubles, 343 et suiv. Son discours an parlement concernant le présidial d'Orleans; ses conclusions, 401. Le chancelier l'ayant

consulte sur l'affaire de M. de Beaufort avec le marq. de Jarzé, Talon et ses collègues lui répondent qu'il n'y a pas lieu à dresser une plainte sublime. GG. Conférences tennes

publique, 476. Conférences tenues chez le chancelier au sujet des conclusions prises par le procureur général contre M. de Beanfort, le coadjuteur, et le conseiller Broussel;

conclusions désapprouvées par Omer Talon et Bignon, LXII, 41 et suiv. Conclusions de Talon après la lecture de la lettre de créance du conseiller Voisin, deputé du parlement de Bordeaux, 86. Son réquisitoire à l'occasion de la requête présentée

au nom de la princ. de Condé, 118

et suiv. Son discours au Roi et à la

Reine, pour leur demander, au nom du parlement, la liberté des princes, et l'éloignement du card. Mazarin, 146. Il fait entendre à la Reine que la retraite du cardinal ne peut satisfaire les esprits qu'autant qu'ils

seront assurés qu'il ne reviendra pas, 150. Projet de discours au parlement lors de la vérification des lettres patentes qui déclarent l'innocence des princes qui ont été emprisonnés.

princes qui out rue emprisonnues, 160. Son discours au Roi, pour lui demander, au nom du parlement, qu'il exclue les cardinaux français de ses conseils, 175. Autre discours au Roi sur le même sajet, 201. Dis-

au Roi sur le meme sajet, 201. Discours tenu au lit de justice pour la déclaration de la majorité du Roi, 250 et suiv. Ses com histons concernant le retour de Mazarin, et autres

objets, 325. Il est intercompu par le dac d'Orleans; a quelle occasion, 396. Son discours contre ceux qui font des levees de troupes dans le TALO
royaume sans commission du Rei.

331. Il envoie un memoire justificatif de sa conduite à M. Le Tellier, pour être communique à la Rem-345. Ses conclusions au sujet de

assemblées séditieuses tenues dans la graud'salle et proche le Palais. 3-8. Ses conclusions concernant la conférence demandee par le Bei.

390. Ses conclusions sur la relation faite par les députes du parlement auprès du Roi, 397. Détails ser umaladie et su mort, 470. Permetrances présentées au Roi sur la-

faire de Gayant, Barillon et Launé, président et conseillers au parlement, LXIII, r et suiv. Repote du prem. président à la demande des députés des enquêtes sur l'arrêt donné à la requête du lieuten genéral au bailliage du Palais, 5. Lit

de justice; Louis xm ordonne aux conseillers du parlement de se leuer à l'arrivée du garde des scenux.; Sadéclaration concernant Monsieur. 10. Lettres patentes du Roi qui ôtent à la duch, douairière d'Elbert la

10. Lettres patentes du Roi qui ôtent à la duch. douairiée d'Elbard la faculté de disposer de ses biens et de les alièner, 15. Autres lettres concernant la création de nouveaux offices que la chambre des esquètes veut empêcher, 17. Autres lettres qui défendent aux conseillers des

enquêtes tout exercice et fonction de leurs charges, 19. Autres lettres concernant la discipline du parlement, 22. Relation de ce qui s'est passe à Rome à la Triuite-de-Mont, au sujet d'esclaves tures, 23 Relation sur l'assassinat du sieur de Rouvray, 26. Relation sur l'entre-

vue de Chavigny avec le nouc-Soctit, 30. Réquisitoire d'Omer Tal. a concernant la regence à deferer à la Reine mère, 36 Rapport des gas-du Roi au parlement, sur la commission qu'ils ont recue pour voi

la Reine, et pour lui demander le jour et l'heure où cette compagne pourra saluer I.L. M.M., 3-). Ordre établi pour les nominations des effeciers de la cour du parlement, qu

ciers de la cour du parlement, qua se nomment chacun sur un beneti e, (e). Arrêt du conseil portant defen-

ana pères de la société de Jésus de traiter dans les leçons publiques les propositions émises par le père Ayreau, 44. Arrêt du parlement con-cernant les évocations generales et particulières, commissions, exécu-toires, etc., 45. Discours du chancelier au nonce sur l'oppression des Barberin, 46. Réquisitoire de Ta-lan contre la bulle qui oblige les cardinaux à résidence , 54. Rapport du même concernant l'imposition souvelle sur toutes les denrées qui entrent dans Paris, et sur le droit de barrage, 65. Réponse de la Reine sur l'arrêté du parlement qui modi-fie l'édit des francs-fiefs, registré en la présence du Roi, 69. Rapport du même sur les remontrances faites à la Reine concernant l'édit des france - fiefs, 70. Lettre circulaire des trésoriers de France, 74. Arrêt du conseil qui casse l'arrête du parlement concernant l'assemblee qui doit se faire en la salle de S.-Louis, 6. Propositions faites par les deputes des compagnies assemblées en la salle de S.-Louis, 77 et suiv. Re-montrances du parlement au Roi et à la Reine régente contre Mazarin, go. Rapport de Talon sur la mission que les gens du Roi ont remplie de que les gens ou not out rempile de la part du parlement auprès de la Régente, concernant le héraut envoyé par l'archiduc, 103 et suiv. Proposition faite par le héraut de l'archiduc au parlement, 108. Réponse donnée aux députés du parlement. ement a S.-Germain-en-Laye cette proposition, 110 et suiv. Avis donne au Roi sur la bulle du Pape portant excommunication contre les auteurs de l'homicide commis en la personue de l'evêquide Castres, etc., 118 . Mem de Talon.

Tancaier, fils de mad de Roban, favoriac par le parti parlementaire, est tue dans une sortie que font les Parisiens, regrets que sa mort excite dans si famille, incertitude on an toissance, XXXVIII, 175 - Ma-dame de Motteville, XLIV, 324; L., 157. — Il est cache et elevé en Hollande, pourquoi la duchesse de

Rohan le fait venir à Paris, et lui donne le nom et le train du duc de Roban ; procès intenté sous son nos au parlement, LIV, 212. (*Mé*m. de Lenet.)

TARANGUE, conseiller au pariem. de Bordeaux , propo**se à sa compa**gnie de rendre contre Mazarin un arrêt semblable à celui qui fut rendu en 1617 au sujet du maréchal d'Aucre, LIV, 16. TARENTE (le capit.) est tué au siège de Montpellier, XX, 467.

TARENTE (le pr. de), fils du duc de La Tremouille, lève des troupes contre M. le prince, XLI, 125.

TARENTE (la princ. de). Son por-trait par elle-même, XLIII, 50. TARGON (Pompée), ingénieur, entreprend de barrer le canal de La Rochelle ; mauvais succès de cette

entreprise, XXIII, 470.

Tanir (l'édit du) devient la pre-mière cause des troubles de la Fron-

de, XLIV, 192.
TAVANSES ' le chevalier de ) est tue au siege de Quiers, XLIX,

TAVANNES (le comte de) essais e vain de soulever le parlement et le peuple de Dijon contre l'autorité du Roi, XXXV, 163. Il est obligé de rendre Seurre, et se retire à Stenay, 164. S'empare d'Etampes pour le pr. de Conde, 247 (Introd.)—Défeud cette place avec vigueur, XLVI, 110. (Mem de Retz.) — A la nou-velle que le pr. de Condé s'est retire en Guienne, il se separe da marechal d'Aumont, L., 297. Fait declarer Stenay, Clermont et Damvilliers pour les princes, 298 / Montglat -Contre l'avis que Lenet lui donne d'aller surprendre le château d Oxonne, il va se jeter dana Belle-garde, 1.111, 83. Vient a Dijon pour rassurer les peuples aur la détention des princes, 87. Contre les avis que lui donnent les gens du parti des princes, il charge le marq. de Tavannes son parent, et remporte l'a-santage sor leit, retourne ensuite à Bellegarde, 101 Lenet.)

Tavavers I Jean de Souly, vi-

comte de), est blessé et fait prison-nier devant Noyon, II, 14. Trkely (Emeric, comte de), est conduit en Transylvanie en habit

de paysan; passe en Pologne, dé-guise en fille, après la mort de son père : retourne en Transylvanie, où le prince Abaffy lui donne de l'emploi dans ses troupes, LIX, 6. Il

est nommé commandant des troupes des mecontens de Hongrie, à la place du comte Paul Vecellini, 53. S'empare de la citadelle de Thor-

na, et de quelques autres places; soulève toute la Hongrie par ses let-tres circulaires, 55. Preud d'assaut la ville de Rosemberg; ses proposi-tions à l'Empereur, 56. Averti du tions à l'Empereur, 56. Averti du dessein qu'on a de l'enlever, il at-

tend dans une embuscade les chefs de cette entreprise, et les defait, Go. Sa lettre à la diète d'OEdin-

bourg, conten. les conditions auxquelles il acceptera l'amnistie, 61. L. Grand-Seigneur lui fait offrir tortes les assurances qu'il sera fait

prince de Transylvanie après la mort d Matty, ain de le detourner de se remettre sons l'obeissance de l'Empercur, 62. Réponse de Tekely aux propositions de la diète, 63. Il con-

clut une suspension d'armes avec l'Empereur, 69. Prend des mesures avec le pacha de Bude ; se rend dans cette ville, où il est reçu avec de

grands hooneurs: presens qui lui

sont remis de la part de S. H. , : H epouse la veuve du pr. Bagotski, 🕝 Se joint aux Tures après l'expiration de la trève; surprend le châ-

teau de Zatmar; assiege Cassovie, 5. Lorce cette ville a se rendre à discretion, 74. Fait demolir Epe-ties, pille et brûle Sebeta et Sas-

zink . 75. Public un manifeste contenant que S. II, recevra sous sa protection tous les Hongrois qui

embrasserout le parti des mecontens, 77. Effet que produit ce ma-ntieste, 78. Il marche sur Presbourg. on il met garnison; perd cette place, et savance pour livrer bataille aux

Inneri my, se retire, 85. Retourne a Cassovie, somme la Moravie de lui

payer des contributions, 86. Arense par le grand visir supres de S. H., et ne pouvant se justifier il se rend incognito a Andrinople, rol Obtient une audience du Sulta, e

justifie, et reçuit la promesse de grands secours, 105. Se saisit de plusieurs seigneurs mécontens qui veulent abandonner son parti, 4

leur fait couper la tête; va pour asieger le baron Baragotzi, mais e retire vers Ungwer; force le conte Hamanai de se rendre : le fait deca-

piter; reprend plusieurs chitears; emporte la ville de Loschan, 111 Ecrit au Pape pour justifier m coa-duite, 112. Demande au pacha da grand Waradein des troupes pour

secourir Cassovie; se rend au grand Waradein, 128. Y est mis aux fers, 129. Est remis en liberté, 1;3 Bat

et fait prisonnier le genéral Heuvler : somme les Etats de Transylva-

nie de le reconnoître pour leur prin-ce, 234. (Mém. de M. de \*\*\*.) — \a demander des secours au Grand-Srigueur, LXIII, 499. Ses conferences Tiatty (Etienne) ng Kravana, comte et grand officier hereditaire d'Asowa. Sa richesse; il rend Aso-

wa a l'Empereur, et fait évader son fils unique Emeric en babit de passan, LIX, 5.

TELLIER (Michel Le), secretaire d'Etat, propose, dans un conseil se cret, que le Roi et la Reine sortest de Paris, et que cette ville soit ensuit

bloquee, XXV, 91. 'Introd — Consulte par la Reine sur ce qu'elle doit faire a l'égard du cardinal. il lui conseille de suivre ses premiers sentimens, XXXIX, 128. Il est cloigné, 231. Revient à la cour. ou il est bien recu, 310 Se joint a Ca-bert pour detruire dans l'esprit da Roi le surintend. Fouquet XI

139. Mauvaise voloute qu'il tem gne à la Reine mère pour le reta-blissement du duc de Navaille 264. Mad. de Motteville. — Se complaisance pour le garde de secaux Chatcauneuf dans l'affar de Bordeaux, XLV, 132 et sur

se à Monsieur, de la part de , la translation des princes du n de Vincennes, 155. ( Mém. z.) — Envoie le baron de cors auprès du card. de Retz, égocier sa démission de l'arhe de Paris; sa conduite dans iffaire, XI.VII, 43 et suiv.

Joly.) — Il expedie tous les
qu'il juge nécessaires pour
antrer Paris dans le devoir par de la douceur, et seconder en s vues de M. de Glandèves, 11, 306. ( Berthod. des Noyers dans la place de irre d'Etat, XLIX, 403. Opi-ir qu'on transfere les princes rre, L. 215 Consent qu'ils conduits a Marcousis. 247. glat.\— Son portrait et son ere, LXIII, 213. Il favorise se Brienne, le fait instruire a premier commis, 225. Crust ujet de se plaindre de lui , est ssé, 226. Signe la revocation lit de Nantes, ses paroles en nt, 286. Vem de Chaux LIER Le , jesuite, confess ur i, intrigue wat, que cent et r positions de Quesarl sont maces par la constitution Unia, LXXIII. 101 Mem de les . — Il leve les set quiles i au sujet de l'établissement ieme, 1 XXVI, 61. Son cae. 131. Sa vie retiree, et presmuche, pour regor partout, mille a subjuguer le lioi ; son timent contre mad, de Main-, 13, Pour dever les poutes re a la coar de Rome, al dis-: Roi a la distriction de Port-133. Entreprend de perdre de Noulles, 131 Latteunla pere Quesarl, 155 Il accard, de Noalles de janseaupres du Roi, 134 Cherche r livre de Queanel les propodont il pourra faire le sujet unstitution l'aigenitus, 137. e la grande aumônerie au car-Rollan : pour contrebalancer lin de Nouilles : Rohan est ef-

frayé de la proposition, et interdit de l'audace du jésuite, 142. Il devient malgre lui le chef d'une cabale, 143. Le Tellier eprouve un desagrement à la mort de l'évêque de Soissons, 145 Il conseille au Roi de tenir un lit de justice, de faire enlever le card de Nouilles, et de suspendre Daguesseau de ses fonctions, 148. Pourquoi son projet echoue. 1 in. Duclos;

TELLIE L'abbe Le , coadjuteur de Reims. Son caractère; son peu de capacite. LXIII, 458 et suiv.

TENTEZ le chevalier. Sa neis-sance, ses aieux, emplois de son pere, I. XIV. 3 Premières etudes du chevali e Temple; ses voyages sur le continent : son mariage ; il se livre a l'etade de l'histoire et de la philosophie; se distingue par ses talens a i parlement d'Irlande; s'établit en Angleterre : est chargé d'une mission secrete auprès de l' veque de Munster, obtient le titre de baronnet, est envoye comme resident a Bravelies, (, Determine le grand pensionnaire de Witt a rom-pre l'alliance de la Hollande avec la France, assiste aux conferences d'Aix-la-Chapelle en 1668; est nomme ambassadeur extraordinaire aupres des Ftats-generaux, 5 Est rappele en Angleterre, pourquoi, 6. Let froidement accueilli par le hoi : ref se de repartir pour La Have, . Compose divers ouvrages dans sa retraite, est charge des neguistions de la paix, est nommé ambassid uren Hollande, 8 Assiste aux conferences de Simègae, où se fait la paix , refourne en Angleti rre : fait partie du nouveaux conseil da Roa, devi at membre du parlement, 9. Renonce aux affaires ; reste etranger a la revolution de 1688. 10. Est so went consulte par le nonvea i roi te illaume, sa mort, son caractere, 11 Sa hane pour les tifeaux negos iations dont il fut charer, n out jamais etc connus, sa correspondance avec les ministres a ete publice et traduite en français ; en

quoi elle est précieuse; anecdotes

TEMP

plaisantes qui s'y trouvent, 13. Deuxième partie de se, Mémoires; quel en est l'objet, 17. Troisième partie, 15. Ses autres ouvrages ; jugement de Hume et de Voltaire sur le chevalier Temple, 16 et 17. Ses enfans, 18. (Votice.) — Lettre d'Adrian Moetjens a M. de Rosenboom, conseiller de la cour de justice de Hollande, en lui annonçant la traduction des Mémoires de Temple, 19. Avertissement du libraire auglais sur ces Memoires, 21, 1.ettre du chevalier Temple à son fils , pour l'amour duquel il a cerit ses Memoires, 22.- Il est nommé plenipotentiaire pour traiter de la paix, 30. Négocie a Londres avec le marquis de Fresno, ambassad. d'Espagne; conclut la paix avec lui , 31. Satis-faction qu'il en épronve , 32. Il refuse l'ambassade de Madrid, 35: et la place de secrétaire d'Etat, 36. Accepte l'ambassade extraordinaire en Hollande, 37. Situation des affaires dans ce pays à cette époque, 38. Conference du chevalier avec le Roi, 48. Instructions qu'il reçoit en partant, 51. Comment il est reçu à La llaye , il se rend a Bruxelles, 5 a. Difficultes qu'il eprouve pour voir le prince d'Orange, 53. Il va a Louvain ; retourne a Auvers , 55. Violente tempéte qu'il éprouve en allant à Rotterdam, ravages effrayans causes par cette tempete, 56. Entrevue du chevalier avec le grand pensionnaire, 57; avec le pr. d'Orange à La Haye, 76; avec milord Arling-, 83. Le chevalier est recherche par l'electeur de Brandehourg; pourquoi il ne rend pas visite à ce prince, 102. Il propose aux parties helligérantes les villes de Clèves et de Nimègne pour traiter de la paix : difficultes opposees de part et d'autre, toj. Repasse en Angleterre par ordre du Roi; dans quelles dispositions if y trouve le parlement au suct de la guerre, 107. Plaintes que lui fait le Roi sar les troubles qui y ont celate, 108. Il fait d'inutiles efforts pour reconcilier milord Dem

by et milord Arlington. conferences avec le pr. d'Or sujet des negociations de pa Pourquoi il rompt tout co avec Arlington , 195 Sarer pr. d'Orange sur le projet prince a concu de 🐱 mar une princesse d'Angleterre se rend au congrès de N 141. Prophetie di ne de reflexion, 116. Danger que chevalier en traversant la r Nimegue, 150. Il revoit la ambassadeurs de France, par leur entretien din dess la France dans le traité qui lien, 151. Sa reponse a ce sadeurs, 153. Reglemens par les ambassadeurs and le maintien de la tranquill la ville de Nimègne, et ade les autres ambassadeurs. cheval. Temple so rend at pr. d'Orange a Soesdyk, et compte de l'état des nego 172. Se rend de nouveau a lui à La Haye ; ce prince lui de ses sentimens a l'égard d 184.Conference avec le pen Fagel, qui lui revele l'este la Hollande se trouve red et suiv. Autre conference Pensionnaire, 190 Le che crit à la cour d'Angleterre d'une protestation que son d'ambassade doit faire a ? 201 Remet la honne int entre les mediateurs et le Kinski, 207. Repasse en A sur un ordre da Roi. 233. charge de secretaire d'Etat conversations avec le Roi si et sur le voyage du pr. d'C Angleterre, 237. Il justif du Roi et des ministres la du chevalierJenkins 🛦 🏾 2/2. Empêche la rupturi avor le pr. d'Orange, et 🛍 le mariage de ce dernies princ. d'Angleterre, 250. ge avec milord tresorier o

nuer le traité avec les co-

pourquoi ce traite ne pent

56%. Il refuse d'aller en 1



TERC

166. S'encuse de ménager un truite avec l'ambandeur de France, 270. Est envoye en Hollande pour signer un traitemec les Etats, 277. (2011ment il y est rocu; est seconde dans so megociation par M Van I ewen. 276. Son entrevue avec le pr. d'Onage, 279. Il conclut un traite avec a, Mollande, 280. Recoit ordre de er rendre incesemment a Nime gue, à quel but, 283. Refuse d'avoir au-cune part dans le traité fait entre les Français et les Hollandais, 286. letourne a La Haye, où il echange **les estifications** du traite concluen**tre le roi** d'Angleterre et les Etatsgénéraux, 288. Ses conversations avec M. Hoeft, 208 Exemples de prete en Hollande , 2011. Le chevalier recoit ordre d'aller a Nimegue, pour assister, comme mediateur, a la conclusion de la paix generale, 313. La paix est sigues Mois jours après son arrives, 316 Il recuit on long commentaire sur n quetrain de Nostradamus, 317. Revient a La Have, fatigues et depeners que lui cause son voyage, 3:8. Il est rappele a Londres pour y exercer la charge de accretaire d'Etat, 320 Situation des attaires en Angleterre a cette epoque, 321 Il use d'artifice pour se defendre de remplir cette charge, 326. (Mem. de Temple.) Trauver M. de , prisonnier à la Bastille avec Lenoncourt de Serre.

et de Herce, leur aventure, LIX.

350.

TERCIS (l'abbe de ) est envoye a Rome remplacer le père Lafiteau; son esprit, ses intrigues: sa sour ecronde toutes ses vues d'ambition, ses galanteries; le frère et la sœur réusaissent par leur système de flatterie outree, LXXVI, 373. Made-moie de l'encin passe d'un couvent ou chapitre de Neuville, elle est aimee du Regent, purs passe à l'abbe Dubois, 3-4. L'abbe de Tencin est eite au parlement pont un acte de samonte, et fait une ctourderse qui le donne en spectacle, 375. Com-ment il travaille à Rome pour procurer le chapeau de cardinal à Dubois, if-: et le sollicite casuite pour lui-même, 118.

TEXCIS mad de', seeur de l'ar-

cheveque d'Embrun, est arrêtée; à quelle occasion, LXX, 251.

TENDE Charles, comte del, muve les protestans du Dauphin**é, de con**cert avec le sieur de Gordes, 1, 246.

Trancctor le marq de repousse le marcch de Breze de devant Perpignan, et ravitaille cette place, XLIX, 360 Est contraint de lever le siege d'Flyas, 1, 26,

Transait - Les, marechal de comp, defait la garnison de La Bassée, qui alloit a la govere, 1 , 36. Est tué an siege du fort de Mardick, 39.

Trends the sieur Du' se retire au service du roi d'Espagne et des ar-chidues, VI, 200 Il est pris en roulant surprendre Genève, et a la tête tranchee, 310.

Train bataille duly, remportee par le due de Savoie et le marechal de Crequi sor les Allemands et les Espagaols, XXIX, 149 Noms des seigneurs qui v sont tues, blessés, ou faits prisonniers, 152.

Tessé, marechal, est nommé pour commander en Dauphine; première cause de sa fortune, LXIII, 313. Mem de Chour, 1 - 11 a ordre de se rendre so siege de Gibraltar, son avis est qu'il faut le continuer, I XXII, 344. Il lève le siège par or-dre du Roi, garantit l'interieur de l'Espagne d'une invasion, 3(9, Rend compte au ministre de l'état des troupes, Rie Ses delais et ses irresolutions, 380 Il fait le niège de Barcelone, 382 I ève ce siège, 385. Mem. de Nouelles

Trasi : le marq de l'est blessé en poursuivant les ennemis sur le pont de Rhinfeld, 1 XVIII, 32 i

l'estants i tormott du cardin de Richelien de est imprime pour la première fois en 1688, il est attaque pur Voltaire. XI, 263, et detendu par M. de l'oncemagne; com-ment l'authenticite en est reconnue, obj.
Tualours, maitre des requêtes,

cours dans la place de S. Omer, beest arrêté; pourquoi, LXX, 156. tant à plate couture 30 compagnis de gens de pied. 377. S'empare de b ville de Turin, 411. Fait avec les ge-

Il est condamné à avoir la tête tran-chec, ainsi que Clement, conseiller au grand conseil; leur peine est commuce en prison perpetuelle, 164.
Thémines (M. de), accompagné de ses deux fils, arrête au nom du Roi le prince de Condé au sortir

du conscil, XVII, 160. Est fait maréchal de France, 162. (Pontchar-train.) — Fait le dégat dans le pays de Castres; y eprouve diverses per-tes, XVIII, 259. Attaque le marq. de Lusignan; emporte S.-Paul-dela-Miette, 200; le faubourg de Viane, 261. Passe dans le pays de Foix, 262. Assiège le Mas-d'Asyle, qu'il

est force d'abandonner, 271. ( Viem. de Rohan.) — Est choisi pour arrê-ter M. le prince, XXI bis, 335. (Richelieu.) — Est tue an siège de Mar-dick , XXXVII , 185. ( Mad. de Motteville.)

de camp, est tué au siège de Mon-tauban, XX, 284; XXII, 148. THERMES (le sieur de) est tué au siège de Clérac, XXII, 144.

THERMES (le marq. de), maréchal

THESAURO le père', jesuite, pro-pose de la part du pr. Thomas a Madame, veuve du duc de Savoie, de

lui menager la neutralité avec l'Espagne, XXX, 60.

Титандев de comte de prend la ville de Chavannes par escalade, XXIX, 419. Force les Espagnols à

abandonner le siège des châteaux de Cornaud et de Vaugreneuse, dans la Bresse, 421.

THIANGES (M. de) vient trouver le Roi avec des lettres de M. le prince, pour le supplier de donner

la paix au royaume, XVII, 121. Turaxumar (le cheval, de) est blesse au siege de Chambery, XXVI,

Ture le cheval. Du'est tue a l'attaque du château d'Arleux, LXIX,

351.

Thorsas, brigadier, est tué a la bataille de Leuze, LXV, 367. Thomas de Savoir (le pr.) est battu a Ayein; il surprend le fort de Schenck, XXI, 317, Jette du se-

néraux français une trève qui esta 👺 sitht violée, 414. Bussompierre - Se donne aux Espagnols, et se rend en Flandre, pour les servir; raires qui le déterminent à prendre cepart. XXVIII. 108. Il se sauve a la hetaille d'Avein, 315. Ecrit à Madane.

THOM

veuve du duc de Savoie, des leure contre la Frauce, XXX, 59. Au-que et prend une redoute pres de que et prend une redoute pes o S.-Omer, 251. (Mém. de Robe-lieu.) — Est appelé par Asse d'Autriche au conseil du Roi, por remplacer Mazariu, XXXIV. 517

(La duch. de Nemours. - Estobl-

gé de lever le siege d'Orbitello XXXV, {8. (Introd.) — Est deza à la hataille d'Avein, XLIX. - 8 et suiv. Taille en pièces les regimes d'Espagny et de Fouquerolles. 100 Jette des secours dans Saint-Omer. 201. Se réunit à Milan au cardinal de Savoie son fr<del>ère,</del> et au duc de Modène son neveu, pour chauer de

Piemont la Régente et tous les Français, 244. Public a cet effet un to-nifeste, 245. S'avance en Picmont. soumet sans resistance toutes les places qui sont sur le PA; se pont au marq. de Léganes pour marcher sur Turin, 247. Attaque cette sule se retire; prend Ivree, 248 Revies!

sur Turin, où il est recu; er retraschedevant la citadelle, 250. Fait use sortie de Turin, dans laquelle il « repoussé par le vicomte de Turense 292 Propose un accommodement, et sort de Turin, 201 Fait lever le siège d'Ivrée en attaquant Chivas, 332. Attaque deux fois Quers que, d'où il est repousse, 331. Abardonne le parti d'Espagne; se res-

sœur pour regente de Savoie, 3'e Attaque et prend Crescentin, 35ê Emporte Verue et Gabien, 350 Aairge la ville d'Ast, \$32, qui se resd aux Français; est nomme gentral des armées du Roi en Italie, prend

nit aver le cardin. de Savoie pos

reconnoltre la duchesse sa belle-



Pondesture, 433. Vient à s. Amiége Santia; secourt l'Ast; force Santia à capiend le château d'Ast, 452. de Vigevano, L, 24. As-Bocca, et s'en rend maître, le maréchal Du Plessis-26. S'empore de l'île S.-2, 46. Conseille à don Car-Gotta, gouvern. d'Orbitel-

rendre; reponse de don [7. Il est obligé de lever le cette place, et de se retirer, reprend le siege de Pavie généraus français, 473. Est le lever, 474. Sa mort, LI, de Montglat.)

(le presid.) est poursuivi ques hommes de la populasrt grand danger, XLVIII,

(le sieur de) est blessé dans at livré entre les Français llemands, XXVIII, 380. (Christophe de), présid. ment de Paris, est chargé mer une commission pour

pr. de Condé, 1, 32. (l'historien de). Son peu le aux affaires; sa mort, 1, {8q.

(de) est blesse d'une mousaux barrières de Francfort, , 67. (Arn. d'Andelly.) ist pour menager une enatre M. de Bouillon et le uyer de Cinq-Mars; veut se l'armée, dans l'espoir d'am fortune par le crédit de ier, XXXVI, 74. En est

m fortune par le credit de ier, XXVI, 71. En est ent détourne par M. de , 75. Son execution, 77. le Brienne.) — Details sur

, 405. (Mad. de Motte-- Il est arrête avec Cinq-Chavagnac, XLIX, 385. idamné et executé, 300.

set, agent du duc de Rohan, e trauchée a Bristeste en és, XXIV, 21. τ ( M. de ), lieut, general,

τ ( M. de ), lieut, general, uté a Conflans, et se retire rive, LXVI, 154.

TIGNONVILLE (madem. de), fille de mad. de Tignonville, gouvernante de la princ. de Navarre, sour du Roi, inspire de l'amour à ce prince; depuis ses liaisons avec lui, elle épouse le baron de Pangeas, I. son.

épouse le baron de Pangeas, I, s69.

TILLEMONT, un des clèves de l'école de Port-Royal, entreprend, à l'àge de dix-huit ans, l'histoire reclesiastique des six premiers siècles, XXXIII, 211. Va joindre à Bruxelles Nicole et Arnauld, 223.

TILLY (le général) défait l'arude

TILLY (le général) défait l'armée du roi de Danemarck dans la plaine de Lutter, XXIII, 198. Assiége Neubourg et bloque Northein, 430.

Prend cette ville par composition, 421. Enlève au roi de Danemarck tout ce qu'il tient en terre ferme, 422. Demande au roi de Suède une

suspension d'armes pour quatra mois, XXVI,533. Va en diligence fortifier Landaberg et Francfort, menacées par le roi de Suède, 539. Emporte d'assaut le Nouveau-Brandebourg, 553, et la ville de Mag-

dehourg, 556. Assiege Leipsick, qui capitule, 558. Est hattu par le roi de Suede; se retire dans la Franconie, 560. Se prépare à combattre ce prince près du Lech, XXVII, 54. Est hattu, blessé, et meurt de ses blessures, 55.

Tiaconni. (le comte de , après l'évasion de Jacques 11, réunit en Irlande une armee de 25,000 catholiques, LIX, 252. (Man. de M de ...).— Sa naissance; son caractère; sa fermete dans le gouvernement d'Irlande, LXV, 369 (Bernette de la le company de la le compan

wick.
Tonias (le chevalier de ) se joint
a l'armée de la princesse de Condé
avec 200 chevaux et 500 fantassins,
L.111, 281.

I.III, 281.

Tonas le sieur de ) force le duc de Soubise a se retirer dans ses valsseaux, et à quitter la rivière de Bordeaux, XXII, 31. Noppose à une descente des Anglais dans l'île de Re, XXIII, 310. Sa présomptueux vauité; il néglige de munir le fort de S.-Martin, 323. Demande au duc de Buchingham à capitaler,

372. Le cardinal rappelle au Roi les commencemens de Toiras, son iugratitude, son ambition; il le previent contre l'envie qu'il lui porte, 465. Malgré les prenves que Toiras reçoit de la bonne volonte du Roi, il se plaint qu'on ne fait aucun compte de lui, XXIV, 185. Preuves de son infidélité, 186. Il cherche a e lier avec Monsieur, 188. Accuse le cardinal d'être perturbateur du repos public, 189. Comment il augmente ses richesses, 190. Assiege et prend Roquevigniale, XXV, 267. Pait une course dans le Milanais, 295. Donne avis qu'il est attaqué dans Casal, et demande des secours d'hommes et de vivres, XXVI, 118. Donne de fausses alarmes sur l'état de cette place, 290. Reçoit une lettre de Monsieur qui le presse de venir suprès de lui, et l'envoie au Roi, 467. Est envoyé avec Servien ambassadeur en Italie, pour traiter de l'affermissement de la paix, 520. Conclut un traité avec les ambassadenra de l'Empereur, 521. Detrompe le duc de Mantone sur la proposition qu'il fait de rester neutre entre la France et l'Espagne , 524. Sa conduite equivoque dans l'affaire de Monsieur, XXVII, 232. Les propositions que lui fait le cardinal le décident a rester fidèle au Roi, 243. Difficultés qu'il fait de faire sortir de Casal le régiment de S.-Aunais, et d'y faire entrer celui de Nérestan, 485. A quelles conditions il obeit

Totsi' ele , impôt mis sur chaque muison, excite une sedition que la presence du Roi dissipe blentôt, XL, [36]. Tots or 'don Gabriel de' apporte

aux ordres du Roi, 189. Il investit Fontenay; est tué d'une mousquetade, XXIX, 179. Mem. de Richelteu. — Défend jusqu'à la der-

nière extremité le fort S.-Martin, dans l'île de Re, XLIX, 44. Est tué d'un coup de monsquet à l'attaque

du chateau de Fontane, 134. (Mont-

In ratification de l'archidoc au parti de la Fronde : se plaint vivement qualités; son ignorance des affares pour lesquelles il est envoye, \$\frac{44}{44} Il promet à mad. de Mouthaus 20,000 ecuscomptant, et une praisa

20,000 ecus compunit, et une praiss de 6,000 si elle porte M. de Beasfort à ce que l'archiduc desire de lui, XLV, 4. Autres promesses fites à d'autres chefs de la Frondr. 5. ( Mém. de Retz. ) — Il vient a

Paris pour traiter de la paix, ses conférences avec Monsieur et le pe de Condé sont sans effet, L, si,

(Montglat.)
Totèbe (don Pedro de , grarral
espagnol, se rend maltre de Vererd.
XVII, 245; XXI bis. 184.

XVII, 245; XXI bis, 484.

TOXXELIER (le sieur' est condamné à mort pour avoir entreurs des négociations avec le père hautelouhe, Saint-Germain et autres, XXVIII and

XXVIII, 278.

TONNERRE 'le sieur de lattaque
Joigny, où il est hlesse, et souve per
Rosny, II, 10.

Tonno Basso, un des chefs de la

Guise, lui demande, au nom de corps de ville et du conseil, d'eublir un sénat, et de règler la forme de la République, LV, 33-. Tovourore (le marq. de ) Son démélé avec M. Chahot, duc de Rohan, chez la marq. de Sévigné: details curieux à ce aujet. NEVIII.

conjuration formée contre le duc de

tails curieux à ce sujet. XLVIII, 80 et suiv. Il fait proposer au dec de se lattre, 155. TONTI (Laurenzo), attaché as pr. de Ludovisio, entretient le dec de Guise de toutes les mouvelles

qu'il apprend de Naples; caractère de ce personnage, I.V., 106 Il se rend nécessaire à l'agent du peuple

de Naples, à l'ambasadeur de France et au duc. 108. Propose a l'ambussadeur de France de fatre venir.

à l'armee qui doit aller an seconts de

Naples, quelque personne de considération, comme le comte d'Harcourt ou le maréchal de L.1 Meilleraye, dans quelles vues il fait cesse proposition, 133.

Toralti, napolitain, est els pour chef de la résolte de Naples



TORC /II, 304. Il est déchiré en

nax per la populace, 305.
altro (don Francisco) est fait sier avec ses principaux offirès de Villefranche, XLIX, sevenu chef de la révolte des tains après la mort de Masail a la tête coupée pour leur onseillé de traiter avec don L., 77.
cv (Jean-Baptiste Colbert, de). Sa famille; ses études, I, 3. Il détie une thèse de phia au Roi; son père le de bonne heure aux affaires, fait donner une mission en al, puis en Danemarck, 5. es de Torcy; il est envoyé as, 6. Va a Rome; est prém pape Alexandre vin en auparticulière; rend compte

m pape Alexandre viii en auparticulière; rend compte de ce qu'il a vu et observé e: fait les fonctions de secré-Etat, 7. Epouse une des filles rq. de Pompoune; succède à re dans la charge de trésorier dre du S.-Esprit, et dans celle rétaire d'Etat, 8. Herite de la mdance des postes, 9. Est é membre du conseil de ré-10. Se démet de sa charge de sire d'Etat ; donne sa demise la surintendance des postes ; privee, 11. Il est nomme meml'Académie des sciences ; su 12. Son cloge; ses enfans, 13. émoires; de quoi ils traitent, rité et modestie qui y règnent, n quoi ils sont curieux et inifs; a quelle epoque ils forent s, 16. ( Notice. ) - Torcy au Roi pour aller en Hollande soltre a il reste encore quelie de travailler avec succès au serment de la paix , 198. Danl'une telle commission, 199. à accepte son offre, et le charne lettre adressee au président lé , 200. Torry arrivé heureuta La Haye, 200 Il est introhez le pensionnaire Heinsius; ère de ce personnage; ses lu-s, 210. Plan que Torcy s'est ac, 211 Sa première lettre an

Roi sur les négociations, 212. Let-tre au duc de Beauvilliers sur les peines que Torcy éprouve dans sa mission, 221. Suite dess lettre au Roi sur l'état des négociations, 226. Lettre au duc de Beauvilliers sur le pe d'espoir qu'a M. de Torcy de réu à cause de l'idée où l'on est en Hollande que la France ne peut résister aux armées des alliés, 253. Les négo-ciateurs hollandais s'efforcent d'intimider les négociateurs français, et ajoutent de nouvelles prétents aux premières, 245. Concessions fuites par Torcy et Rouille pour arri-ver à la conclusion, 248. Difficultés concernant les royaumes de Naples et de Sicile, et la ville de Strasbourg, 251. Lettre au Roi touchant ces di ficultés, 255. Le Roi approuve la conduite de Torcy, et ajoute de nouvelles facilités à l'exécution des ordres qu'il lui a donnés, 258. Offres faites au duc de Marlborough pour parvenir plus promptement à la paix, 259. Prétentions du duc de Lorraine, 260. Lettre au Roi, contenant le récit des conférences tenues avec Marlborough et le pr. Eugène; inutilité des efforts des negociateurs français pour arriver à la paix, 262. Autre lettre au Roi annouçant une nouvelle conférence qui doit avoir lieu avec Marlhorough et le pr. Eugène, et le plan qui dolt y être suivi, 277. Conduite de Marl-borough pendant les conferences, 281. Nouvelle conférence, où les prétentions des négociateurs hollan dais deviennent de plus **en plus** exorbitantes, 283. Sinzendorff, **en**voyé de l'Empereur, vient encore ajouter a ces pretentions, 296. Lettre au Roi aur les difficultes mas cesse renaissantes des ministres des cesse rensissantes des ministres dus allies, 20° Projet d'articles préli-minaires donne per le pensionnaire de Hollande, avec les observations des ministres de France, 30 î. M. de Torcy revient en France, 327. Le Roi rappelle le president Rouillé, 328. M. de Torcy propose au Roi de relever le courage de ses fidèles sujets, en les instruient des facilités

que S. M. a apportées a la paix, et de l'opposition opiniatre de ses ennemis; le Roi écrit en conséquence aux gouverneurs des provinces de n royaume, 332. Dépêches du Roi à M. de Torcy pendant les négociations, contenant ses instructions sur les propositions toujours croissantes des négociateurs hollandais et au tres, 334 et suiv. Lettre du Roi aux ouverneurs de provinces, 349. Le Roi fait de nouvelles démarches auprès des Hollandais pour obtenir la paix, 356. Comment elles sont reçues, 357. Il nomme pour plenipoentiaires le marech. d'Huxelles et l'abbé de Polignac, 360. Leur permet de signer les preliminaires, à Pexception des articles ( et 37, 36). ( Mém. de Torcy: , — Lerit au car-dinal Porto-Carrero qu'il seroit dangereux d'user de severité envers l'amirante, LXXII, 37. Lui conseille une diminution sur les entrées de Madrid, 38. Instruction dressee par Torey pour le comte de Marsin, nomme ambassadeur en Espagne, 49. Il serit de la part du Roi a Porto-Carrero, pour l'obliger a cesser ses violences dans l'affaire du duc de Monteleone, 73. Ecrit au même pour qu'on envoie le jeune duc d'Arcos servir dans les Pays-Bas, 76. Sa lettre an duc de Medina-Celi sur la conduite des Espagnols, 155. Il essaie d'inspirer au cardinal d'Estrées le desir de revenir en France, 258. Les conseils qu'il donne à l'abbe d'Estrees prouvent les embarras du ministère de France au milieu des partis qui divisent la cour de Madrid, 266. Il consulte l'ambassad. Gramont sur le retour

an lord States, ambassad, d Angleterre, LNNVI, 125. Duclos.

Torainstox le general est envoye pour commander l'armée suedoise qui etoit sons les ordres du marechal Banier, NLIN, 306. Preud

de la princ, des Ursins, qu'on solli-

cite aupres du Poi , 336. Noulles.

Sa reponse ferme et menacante.

la ville de Grosglaugo ; entre en Silesie , bat et fait prisonnier le duc Leipsick; gagne la bataille de brtemfels sur le général Piccolomu. prend Leipsick par composition 349. Fait le siège de Freyberg, q.

lère après de rudes assauts. 122 Ravage la Moravie, la Silésie: attaque Brinn, s'empare d'Alberstadt. 129. Entre dans le duche de Hattein; se rend maître de Kiel. 132 Defait un corps de Danois das s'

Jutland; rentre dans l'Allemazmarche vers l'Elhe, poursuis su Galas, 439. Défait ce géneral, l. 4. Gagne la bataille de Tabor, es

4. Cague la Datallie de Tabor, es tre en Moravie; prend le fort e Krems; attaque Brian; puis se retire vers l'Elbe, 5.

TOSCANE (le grand duc de vir en France, XLIII, 136. Son potrait, 131. Tort (le comte de , gran:

écuyer du roi de Suède, ambas.
France, signe un traite avec le Remotifs de ce traité. LXIII. 24.
Portrait de ce comte, 268

TOTTENBACA (le comte de strahi par son premier valet i chambre, et arrête comme complid'une conjuration contre la vie a l'Empereur, LIX, 18. Trouve moyen de s'echapperde prison, moest repris et garde à vie, 20 Econdamne a mort, et execute a Grain 3-

Tourante, general major, or prend dans Jussey le regiment o cavalerie du colonel Men y, doctue ou fait prisonniers plusieurs ficiers, XXIX, 271.

Tournouron, le comte de . e.

vern, de Bayonue, refuse le passa; par cette ville au haron de Rasenvoye en Espagne par la prise « Conde : sa reponse aux propositi ac que loi fait faire la princesse, Lll. 337.

Torrouse (le comte de , prislégitimé. Comment il supporte a reduction des légitimes au rang 2 pairs, LAXVI, 333.

Tour de Neuvillette (le havo Du) est tué au siège d'Arras, XLIN, 272. панов (le comte de ) est tué au de Philisbourg, XLIX, 433. паопуак (le chevalier de ), ofde marine sous les ordres de ay-Trouin, se signale dans un

at naval livré aux Anglais, V, 3-5 et suiv. caville (le marq. de), colorat tue a l'attaque des retrau-

ens devant Denain, LXIX, vaville (le comte de), viced, bat les flottes reunies de inde et d'Angleterre devant np. LIX, 2 [7 et suiv. (Mem. lat., 2 [7 et suiv. (Mem. de ur de France.)

ASSILVANIT. Ancien nom de province su descriptions aux des riptions aux des ript

province, so description, ses ans, LIX, 6. Sa temperature, erroir, ses mines, ses animaux, vieres, ses anciens habitans, 7, angage; elle est envahie par les tres; les seigneurs mattres ab-

du firenu penple; mienrs des sylvains, 8. Aucien gouvernede ce pays, 9. Son histoire,

mis.

AUTSON | le comte de l, seign, ux et savant , LVII , 26q. AVAIL , prêtre , trompe par M uyues , forme le dessein de le

; il se confie a M, de Bressieux, er de la Reine mère, qui le traet l'accuse avec M, de Tuynes ar youlu attenter a la vie de la

r. XXI bre. 134. Histoire de ail. 136. Il est condamne a exsur la roue. 138 a mat av de sieur Du est depê-

ere l'eveque de Lucon pour lui uner d'aller trouver la Reine la Angoulème : NNI her, 533 : Latt. Joseph. le pere

(1) Micros Sechesaher de , cane aux gardes, envoye par le d Eperson a Metr., deposiéde l'Arquien, qui y commandoit, 147. TRÉMOUILLE (le duc de l.a) emporte de force la place de Saluces, XXVI, 186. Se rend mattre de Carignan, et s'en fait ouvrir le château, 220. 'Richelieu.'—Ses prétentions sur le Piemont et sur le royaume de Naples, XLV, 21. (Mém. de Retz.)

Tré aculti (le sieur de La) entretient les jalousies et divisions du prince de Conde et du roi de Navarre, I, 401.

Tarwoville (Charles Belgique-Hollande, seigneur de La), reçuit ordre de la part de la Dauphine de ne plus se presenter devant elle; pourquoi, LAV, 104.

TRINGULLE [mad] de La) excite des troubles dans son pays contre l'autorité du Roi , NNVIII , 239. Trémorille madem, de La). Son

portrait par elle même, XLIII, 513.

Thi syit. Te marquis de 'est envoye en ambassade extraordinaire en Angleterre, pour retablir la bonne intelligence entre les deux pays, XVII, 281.

Transon la demois, , une des filles de mad, de Savoie, est euxoyée a Chambery par le comte de Brulon , à quel dessein ; son portrait; elle est aimee de M. de Savoie, XLII, 368.

Farsais le comte de l, père du marq de Gisvres, s'oppose a ce que le comte de Charost everce la charge de capitaine des gardes qu'on a ôtre a son fils, et veut l'evercer luimeme, ctont le veritable titulaire, NNVII, 1/17, Grande romeur a la cour a cette occasion, 4/19.

Tresverre, gentilhomme gascon, se signale au siège de Montauban, XX, 100.

Taiwotittr mad. de I a ) s'empare adroitement de Taillehourg, et en debusque La Saussaye, qui y commandoit, NVII, 15

Triot et le sieur est deputé par l'archiduc pour taire des propositions de parx à la cour de France, XXVI, 143.

Taour Martin-Herpers), amiral de Hollande, defait la flotte d'Esagne commandée par don Antonio Oquendo, XLIX, 243. Tronçon (le sieur), secrétaire du

cabinet, a ordre de se retirer, comme complice d'une cabale formée contre Richelien, XXIII, 105. (Richelieu.) - S'oppose le plus qu'il peut au mariage de Monsieur avec

. Il est cloigné de la cour, 58. ( Mem. de Guston.)

Trotti (le comte Galcasso) est fait prisonnier au combat de Crémone, L, 109.

madem. de Montpensier, XXXI,

Trottier, marchand de la rue S.-Denis, se distingue dans la Fronde par son humenr séditieuse, XLVIII, 113.

TROUILLARD, capit. français, défait plus de (oo Allemands de l'armée impériale près de Landsberg sur la Warthe, XXVI, 530.

TROUSSE /le marq. de La) est tué au siège de Tortose, XXXVII, 425; L, 113.
TRUAUMONT (I.a), ancien officier, se sert du chevalier de Rohan pour

faire introduire les Hollandais en Normandie, LXV, 213. Est blessé à mort par les gardes qui viennent pour l'arrêter, 215. TRUDAINE, prevôt desmarchands, est deposé par le Régent, à cause de sa droiture et de sa franchise un peu

durc, LXXVI, §20. TUBALDE prend prisonnier le gé-néral Lamboi à la bataille de Kem-

pen, XLIX, 350. Turenne (le vicomte de ) est blessé au siège de Turin , XXI, 425. (Bassompierre.) - Ravitaille le

château de Sancy près de Longwy, après avoir battu les Imperiaux, XXIX. 176. Met l'épouvante dans le camp du general Galas, 261. Est envove avec un corps de troupes considerable pour secourir le duc de Weimar, XXX, 323. Repousse

le duc Charles sur la frontière de Bassigny : reprend les places de Lorraine occupées par les ennemis, 327 Reprend avec le conte de Gué-

briant un fort près de Brisach, occupe par les ennemis, 333. Emporte au-dessus de cette place, 33 ; . : de Richelien.) - Se rend a Stepay avec mad. de Longueville : commande un corps d'Espagnols qui

prend Rethel; est vaincu dans une bataille par le maréchal Du Plessis-Praslin, XXXIV, 465. Quitte le Praslin, XXXIV, 465. Quitte l-parti de M. le prince, et se recom-

mode avec la cour, 48%. La duch de Nemours. - Il se distingue son les ordres du duc de Weimer et d. card. de La Valette ; refuse une de XXXV. 6

nièces de Richelieu, XXXV. Gagne la bataille de Frihourg. Est battu a Marienthal ; gagne la be taille de Nordlingen, et prend la ville de ce nom, 46. Sa belle campagne en Allemagne, 49. Il se dis-

pose à marcher au secours de la Fronde avec les troupes weimaries nes, 111. Ses troupes gagnees se de tachent de lui; il passe en Hollan-de, 120. Se réunit à Stenay avec

mad. de Longueville; entre es neociation avec don Gabriel de Tolède ; prend le titre de lieutenant général pour la liberte des princes.

s'empare du Catelet et de Guise. qu'il est bientôt force d'évacuer. 176. Se joint aux troupes de l'archi-duc ; bat le marechal d'Hocquin-

court près de Fismes ; veut marcher sur Vincennes pour delivrer les princes, 186. Revient a Paris, resolu de renoncer aux intrigues politiques, 205. Soutient avec evantage les attaques reitérées de Conde entre Bleneau et Gzouars, 255. Entre triomphant à Gien, 245. S'empare

d'un faubourg d'Etampes, 25-, Fait le siège de cette ville, 258. Attaque et met en deroute l'arrière-garde de l'armée de Conde, 250. Force k fauh. S.-Antoine, et a'y précipite. 251. Quoique vainqueur, il se replie

sur S.-Denis, 214. S'oppose, par une manœuvre babile, a la reunion des troupes du duc de Lorraine celles de Condé, 265. (Introd 1 -Il est nommé maréchal de France

après la campagne d'Italie, XXVII. top. Est envoyé pour commander en Allemagne, 110. Il propose et

soudre le siège de Friboury, capitulation, 4:5. Emporte les linase dans le service de l'Es-164. Est attaqué et défait par sch. Du Plessis-Praslin, 170. la marche de l'armée victo de M. le prince, et le force à e des quartiers ; assiége Etam-os. Va à la rencontre du duc raine, 205. Empêche que le se retire en Bourgogne, 206. se M. le prince dans le faub. toine, 208. Fait lever le siège s à M. le prince, 220. Re-La Capelle, 234. Fait son posour lier que étroite amitié en-France et l'Angleterre, 257. . de Brienne. ) — Veut ames secours au parti de la Fronsia, abandonne de ses troupes, tire à Heilbronn, XXXVIII, crit au ministre pour lui de-r pardon de su faute, 232. l'emprisonnement du prince ude, il se retire à Stenay, X, 5. Prend la qualité de 1. general de l'armee du Roi a liberte des princes, 12. Est é criminel de lèse-majesté; aité avec l'Espagne, 39. Ases forces du roi d'Espagne, il 1 maitre de Rethel, 62. Renns les bonnes graces du Roi et teine, il vient a Poitiers troucour, et est reçu avec bienice, 310. Previent le duc de qui veut s'emparer de et le force à se retirer, 312. par 🐽 prudence et sa fermeté oire du pr. de Condé, 322. et pille le faub. d'Etampes ; 1,000 ou 1200 chevaux des ures troupes de M. le prince, suiége La Capelle, et la force rendre au Roi, 303. Livre baaux Espagnols devant Dunr, les hat, \$20. Prend la place pitulation, 130. Se porte au de la Flandre, et s'y fortifie, Mad de Motteville.) - Fait e d'Étampes contre son avis, 239. l'ait marcher l'armée du rès de Melun ; prend Brie--Robert , 332. Asslege Ste-hould , et s'en rend maître par

gnes d'Arras avec les maréch, de La l'erté et d'Hocquincourt, 445. Est forcé de lever le siège de Valenciesnes, XLII, 44. Gagne la batalle des Dunes, 315. Propose à Mademoiselle d'épouser le roi de Portsgal, XI.III, 27. (Madem. de Mons-pensier.) — Son portrait, XLIV, 311. Il écrit à M. de Bouillon et au condjuteur qu'il se déclare pour le parti de la Fronde, 391. Est déclaré criminel de lèse-majesté par la cour, 111. Abandonné de ses troupes, il se retire chez la landgrave de Hesse, 439. Fait avec mad. de Longueville un traité avec les Espagnols; entre en Picardie; assiège Guise, XLV, 111. Noms des officiers qui se réa nissent à lui, 112. Il joint les Espagnols à La Capelle; envoie des placards à Paris contre les frondeurs, 138. Est vaincu près de Rethel, 205. Sauve la cour en résistant à M. le prince, dont il defait les troupes an village d'Oncoi , XLVI, 64. Attaque la ville d'Etampes; est obligé d'en lever le siège, 110. Traite avec le duc de Lorraine pour sa sortle de royaume, 115. Attaque M. le prince dans le faub. S.-Antoine, 124. (Man. de Retz.) — Prend le chemin de Stenay après l'emprisonnement des princes, XLVII, 100. Oblige le duc de Lorraine à se retirer, avoir traité avec la cour, 223. Oblige M. le prince à chercher une re traite sous les murs de Paris , 226. Se poste à Villeneuve-S.-Georges pour tenir tête au duc de Lorrei qui est rentre en France, 236. Si tire heureusement du donger qu'il court entre l'armée de ce duc et celle de M. le prince, 237. (Gay John.) — Reprend S.-Denis sur le prince de Condé, XLVIII, 63. Ser troupes tuent plusieurs hourg**eois de** Paris, du parti des princes, 64. Il coupe les troupes de M. le prince au-dessus du faub. S -Antoine vers Charonne, 108 (Contrart )- Défind vigoureusement Mauhenge contre le cordinal infant, XLIX, 15 Pait raper toutes les fortificati

mépris aux Espagnols et aux Lorrains, 370. Assiége et prend Reib-l. 412. Abandonne la Picardie aux Es-

pagnols, leur coupe les vivres, et les

TURE 620 cette ville; se rend maltre d'un fort du Rhin, 193. Repousse les Espagnols devant Turin, 289. Fait rentrer le pr. Thomas dans cette ville, 202. Est fait maréchal de France, et envoyé en Allemagne, 437. Ap-pelle à son secours leduc d'Enghien; livre avec lui trois batailles qui les rendent maîtres des bords du Rhin, 440 et suiv. Investit Mayence, 443. Prend Landau et plusieurs autres places, 111 Est battu à Marienthal par Mercy, L., 6. Decide du gain de la bataille de Nordlingen . 10. Assiége la ville de Trèves, qui se rend par composition; y retablit l'élec-teur, 11. Prend Aschaffenhourg et Hocht; force le landgrave de Darmstadt à garder la neutralité, 61. Envoie prisonnier à Philisbourg le général major Rose, auteur du soulèvement de la cavalerie allemande, 6a. Entre dans le Luxembourg, 63. Taille en pièces l'infanteric allemande à Summerbausen ; met la cavalerie en déroute, 88. Se rend au conseil de son frère le duc de Bouillon : se met en marche à la tête de son armée pour soutenir le parti du parlement, 165. Son armée s'étant soulevee, il se sauve en Hollande, 166. Revient en France après le traité de Ruel ; est bien recu de la Beine et du cardinal , 183. Sé sauve à Stenay après l'emprisonnement des princes, 217. Se joint a l'armée de l'archiduc, et prend avec lui le Catelet, 227. Prend Rethel et Chateau-Porcien, 228. Defait le general Hoequincourt , 230. Perd la bataille de Rethel, 258. Vient trouver le Boi a Poitiers: en est bien recu , 323. Recoit le commandement d'une partie de l'armee du Roi, 3 55. Pourvoit a la sûreté de Blois , 3a7. Sauve l'armee du Roi a Bleneau , 334. Va camper à Palaiseau, où il se fortifie par l'ar-rivee de nouvelles troupes, 337 Defait a Etampes six regimens alle-

pagnois, teur coupe les vivres, et les force à se retirer, \$15. Assiege et prend Mouzon, \$17. Reçoit le ga-vernement du Limosin, \$11 De concert avec les maréch de La Fer-té et d'Hocquincourt, il fait les les siège d'Arras, après avoir batta lamee espagnole, 144 et suiv Pred le Quesnoy, 448. Investit Landre-cies, 460. S'en rend maltre par ispitulation, 461. Investit Valences-nes, 1.1, 5. Se retire au Quemoy. 8 Fait 30 lieues en trois jours, etamir devant La Capelle, 9. Prend cett-place par composition, 10. Va id-quer Cambray, 24. En leve le sier. 26. Investit S.-Venant, 34. Le for-à se rendre, 35. Assiège le fort de Mardick, et s'en rend maître. 3 Force les Espagnols à se reiber de devantcette place, 3-, Investit Dus-kerque, 52. Livre hataille aux la-pagnols, et la gagne, 54, se rend maître de la ville par capitulaties. 55. Enlève le quartier et pille les bagages de don Juan, 5-. Prend le château de Gaure, Ondenarde, Meneene ; investit Y pres , 62 S en ren! maître; prend le château de Camines; s'empare de Gheesbergue et d Nichoue, 63. Fait entre les mar-du Roi le serment de marcel al de camp général des armees de > M 100. Relève les fortifications det.ia: leroy, 1 jo. Met le siege devant b lost, et s'en rend mattre, 14-. War glat. — Assiège et prend Mouza décide les Espagnols qu'il commade a entrer en France, I.II, jo. Prent Chateau-Porcien et Rethel; retorne a Stenay, 17. Est vaincu a Rethel par le marechal Du Plessis, 19 Sauve l'arince du Roi après le cos bat de Blencau, 144. Tue a Etampo 1,000 ou 1200 hommes des meilles mands, 3 j.c. Assiege cette ville, 3 j4. res troupes de M. le prince, 12. Lève le siège pour aller au devant des troupes du duc de Lorraine, de la cour pour le faire entrepre-dre, 159. Il attaque M. le prince » 3 6. Attaque le faub. S.-Antoine, 3/9. Va au devant des troupes du

## UNIG

faub. S.-Antoine, 165. Détails sur ce combat, 166. (La Rochefoucauld.)—
Est hlessé au siége du fort de Saverne, LVI, 317. Opère sa jonction avec le cardin. de La Valette, 327. Force les ennemis à se retirer, 328. Defait avec le duc d'Enghien l'aile droite des ennemis à la bataille de Nordlingen, 371. (Gramont.) — Force le quartier des troupes de M. le prince; assiège Etampes, LVIII, 248. Attaque M. le prince au faub. S.-Antoine, 253. (Mem. de M. de \*\*\*.)—Sa helle action au pont de Gergeau, LXII, 349. (Omer Tailon.)—Il menace sérieusement Louis xiv de quitter l'armee, s'il continue de venir à la tranchée sur un grand cheval blanc, avec un plumet blanc, LXIII, 151. Bon mot du maréchal pendant le procès de M. Fouquet, 456. Détails sur sa conversion, 460. (Choir.)—Sur sa mort, LXIV, 111. (Temple.)—Il traite les ministres avec hauteur, LXV, 166. Se met à la tête de l'armée après le passage du Rhin; prend Arnheim, Nimègue, et le fort de Schenk, 171. Sa lisison avec Madame, 177. Il devient amoureux de la marq. de Coaquin, à laquelle il fait part du secret de l'Etat, 178. Se plaint au Roi de la conduite de Louvois, et traite ce ministre avec hauteur, 191. Comment il empêche le

## UNIG

621

duc de Lorraine d'entrer en Franche-Comté, 192. Prend Zinheim, et hat les troupes du duc de Lorraine, 193. Défait les Allemanda à Mulhausen, 208. Emporte Turckheim, 210. Est tué d'un coup de canon à Sashach, 219. (La Fare.)—Il convient avec le pr. de Condé de perdre Louvois; fait voir au Rot les fautes de ce ministre, LXVIII, 296. Reproche à Louvois se conduite per rapport à la guerre, 295. (Mém. de Villars.)

TURYNY (le pr. de), fils ahné du duc de Bouillon, est tué à la bataille de Steinkerque, ainsi que les marquis de Tilladet, de Bellefond, et quantité d'autresofficiers, LXV, 275.

quantité d'autresofficiers, LXV, 274. Tunnevirs, garde du trésor royal. Ses reparties, LXXVI, 421.

Tunovant et d'Ancourze, conseillers du grand conseil, sont arrêtés par ordre de la cour, et menés à Mézières: pourquoi, LXI, 161.

Tt asi de due de) s'engage avec les Espagnols a tenter quelque entreprise contre le due de Guise, LV, 384. Est arrêté prisonnier, 386. Est amene devant le due; conférence qu'ils ont ensemble, 388. Il fait présent au due d'un heau coursier, 402. Opine dans le conseil des Espagnols pour qu'on laisse la vie au due de Guise, LVI, 181.

U

Unu (conferences de), dans lesquelles les electeurs de Colugne et de Bavière s'engagent à prendre la neutralite entre l'Empereur et les couronnes de France et de Suède; a quelles conditions. L. fit

a quelles conditions, L., 61.
Unicevires (la bulle ou constitution) est publice le 8 oct. 1713,
contre la doctrine de Quesnel,
XXXIII., 568. Est approuvee par
une assemblée de §9 prelats, et enregistree au parlement, 269. Est de
nouveau enregistrée purement et
aimplement au parlement le 30 avril
1730, ainci que toutes les bulles ren-

dues contre le jansénisme, 2,3. (Notice.) — Lettres patentes qui donnent force de loi a la bulle; opposition du parlement et du card. de Nosilles, LXX, 19. Conduite honorable de Villars dans cette affaire, 51 et suiv. (Mem de Villars.) — Disputes qui elle a fait neitre; ade elle-même de disputes renouvelles de l'antiquite, LXXVI, 156 et suiv. Les jesuites ont ete les premiers qui ont changé les notions prigidous pour perdre leurs adversaires, 138. Par qui la constitution est communicée, 139; par qui elle ast drassée;

le pape Clément xi finit par l'ap-prouver, 139. Comment elle est recue en France; trouble qu'elle y cause, 140. Elle est acceptée par 48 évêques, et refusée par neuf, 144. Propos du Pape sur la constitution,

Union (arret d') des cours souveraines. Causes qui y donnent lieu, XLVII, 12. La cour tente les voies de la force pour le renverser: fait ar-

rêter plusieurs conseillers, 13; LI.

431 ct suiv. URBAIN VIII, pape, se plaint au roi d'Espagne de ce qu'il ne veut pas consentir au traite qu'il a projeté relativement à la Valteline, XXII, 381. Refuse au card. Autoine d'exercer la comprotection de France, qu'il lui a d'abord acco: dée; détails a ce sujet, XXVIII, 166. Re-çoit à Rome le card. François de Lorraine, sans lui faire souffrir la censure qu'il merite pour s'être marie sans dispense, 170. Refuse d'agreer les expeditions faites à Richelien de la coadjutorerie de l'archevêche de Treves, 171. Public une bulle qui ordonne aux evêques, sous **d**e grandes peines, la résidence dans leurs évêches, 172. Propose la ville de Cologne pour lieu des conféren-

rale de l'Europe, XXIX, 75. Ses demèles avec les Venitiens, 163. Il refuse d'accorder les provisions à ceux que le Roi a nommes aux bénefices vacans de la Lorraine, 166,

ces où doit se traiter la paix géné-

Approuve la declaration de l'assemblee du clerge de France concernant la nullité du mariage de Monsieur, frere du Roi, 171. Refuse d'approuver l'election de Richelieu

à la dignité d'abbe general de Ci-teaux, XXX, 80. Refuse d'agréer la nomination du père Joseph au cardinalat, 8). Consent que la republique de Venise invite la cour

de Suède à envoyer des députes à l'assemblee de Cologne, or. Unri [le père d] Sa conversation avec son frère l'evêque de Li-

moges sur le roman de l'Astrec. XXXIV 363,

Pierre Mazaria, pere du cardini! Ses regrets de ne pouvoir tirera un tage de la fortune de son beau-ble XXXIV, 250. Unsiva (Marie-Pélicie des . epa-

se du duc de Montmorency, de l'uc cert avec l'évêque d'Alby, en se son mari dans le parti de Monser XXXI, 127. Ussins la princ. des veut ète-

paroltre la maîtresse à la courd le pagne, LXVI, 3. Concerte avec le eles moyens d'eloigner le ce-t d'Estrées; fait nommer son never l'abhé d'Estrées à sa place, en qual

té d'ambassadeur : s'assure de la perfidie de ce dernier en ouvant e-depèches, 4. Est sontenue par la Reine, 5. Recoit ordre de quite Vadeid 6. Olisit a cet undre, e Po-Madrid, 6. Obeit a cet erder. \*~ tourne triompliante à Madril no

Orry, 29. (Mem. de Berwed - Son caractère; elle soubsite exduire la princ. de Savoie en Essagne, LXXII, 87. Elle écrit a la marech. de Nouilles pour lui demande ses instructions, 88. Torcy l'ester te à tacher de gouverner le Roi, ca Lettre singulière qu'elle adresse à la marech, de Nouilles, c3 Elle esser

de rompre les entraves de l'etiquette 95. Fautes de sa part qui augmentent les mécontentemens des Espeguols, 192. Sa lettre a M. de Toes sur la conduite qu'elle se propose d' tenir pendant l'absence du Roi, 1-4 Sa reponse au même sur le secretar don Miguel, 126. Son penchant par

l'intrigue, 149. Comment elle se se le des affaires, 158. Elle s'oppose a projet de Louis xiv concernant la galions du Mexique, 175 Propo un autre parti qui est approuvé, 16 Rend compte a la cour de France de

dispositions des grands d'Espaga-186. Sa lettre au Roi sur ce qu'ele a fait pour gagner les grands, re-ponse du Roi, 193. Ses lettres a la maréch, de Nouilles, ad elle peretson esprit et ses sentimens, mi l' card, d'Estrers et son neven l'acca sent de s'etre lignée avec les <del>gead</del>e contre eux. non Le mary de la

it aussi contre elle à la cour ice, 201. La princesse adreste, 202. Philippe v ecrit pluettres conformes au recit de esse, 204. Elle s'irrite des vues ques qu'on lui impute, et met uteur dans ses procedés, 206. le cardin. d'Estrees et son le vouloir gouverner l'Espa-3 et suiv. Ecrit au ministre de qu'elle a fait a MM. d Es-p reproches qu'ils mériteut; de qu'on lui donne satisfac-la. Ecrit au sujet de Louville r, envoyes a la cour de Fran-Fournit elle-même la preu-He prend part aux affaires , : plaint que depuis le depart din d'Estrees on la fait enalgre elle dans les affaires, 288. : au duc de Noirmoutier son copie de la lettre de l'abbe res, interceptée par le roi Phi-réponse que lui fait M. de a ce sujet, 202. Elle recoit or-e quitter l'Espagne, 301. Ses us a la marech, de Nouilles, e Roi lui accorde la permisle retourner a Madrid, 338. grive ca Espagne, le Roi et ne vont au devant d'elle, 355 eprend ses fonctions aupres de ine, 356. Ses lettres à mad. de enon sur la situation d'Espaet sur la sienne propre, 398 et Pourquoi le marq, de S.-Phiet la plupart des certs ains après ribucut a la princesse presque : les cabales de la cour d'És-; eclaircissement a ce sujet, Ce que devient la princesse la mort de la reine d'Espagne, III. 09. Jugement porte sur 98 Sea lettres diverses, cont des particularites curieuses rnant le cardin, de Bouillou, IV. 97 et suiv. Autre lattre mte d'Ayen sur son projet d'acagner la reine d'Espagne, 118, arq. de Torcy sur les disput wut is juette , 121; sur les brouilleries cour d Espagne, 125. (Noul-

dame d'honneur de la reine d'Espagne, se rend maîtresse absolue de l'esprit du Roi et de la Reine; elle se croit tout permis, LXXVI, 96. Elle est éloignée de la cour d'Espagne; mad. de Maintenon parvient à la faire retourner a Mudrid, 97. La princesse cherche à se procurer une souverainete, 98. Elle echoue dans son projet, 100. Aspire à succeder à la place de la Reine; movens qu'elle emploie pour y parvenir, 101. Ne pouvant reussir, elle choisit une epouse au Roi; easaie ensuite de faire rompre le mariage, 103. Est conduite hors d'Espagne par ordre de la nouvelle Reine, 105. Se retire à Rome; s'attache à la maison du prétendant Jacques III; sa mort, 108. Comment le marquis de Brancas fit avorter ses projets , 100. ( *Mem. de* Duclos.)

Unsins (le card. des) est élu pape, LXX, 191.

Unrent (conférences d'). Les malheurs de la 1 rance refroidissent les instances des plenipote**ntiaires** anglais : les Hollandais s'opposent vivement a tout ce qu'ils croient convenir aux interens du Roi , LXVIII, 1 (7. Une demande de la reine d'Angleterre arrête la conclusion du trai-1 ig. Elle craint pour la liberté de l'Lurope, si le même prince reumit un jour sur sa tete les couronnes de l'rance et d'Espagne, 150. Réponse du roi de l'rance sur la renonciation demandee an roi Philippe v. 151. Lettre do **même rdî û** Philippe v sar cet objet, 152. **Em**harras des plenipotentiaires anglais après l'arrivee a Utrecht de Harley, cousin du grand tresorier d'Augleterre, 153. Nouvelle lettre prese du roi de France a son petit-fils Philippe, pour en obtenir une décision relative a la renonciation, 154. Les plempotentiaires anglais et fragcais aplanissent toutes les difficultesmoine exenticiles qui a opposent encore a la paix, con La reine d'Angleterre fait pour le roi d'Espager une propusition alternative

dee, 158. Lettre du roi de France à Philippe v sur cette nouvelle proposition, 159. Réponse de Philippe v au Roi, 161. Les plenipoten tiaires français rejettent la proposition de remettre dans les mains des Hollandais, comme otage, quel-qu'une des places des Pays-Bas, 164. Mémoire dressé par ordre de la reine d'Angleterre, et envoyé à Utrecht; suspension d'armes accordée pour deux mois ; à quelles conditions, 166. Réponse du roi de France à ce mémoire; restrictions proposées concernant la remise de Dunkerque aux Anglais, 167. La reine d'Angleterre fait part au parlement des conditions proposées pour la paix générale, 171. Le plan de suspension d'armes est signe, 174. Embarras du duc d'Ormond, commandant des troupes anglaises, lorsque les armées alliées entrent en campagne, 175. L'évêque de Bristol déclare aux ministres des allies que la reine d'Angleterre a conclu une suspension d'armes avec le roi de France, 176. Dissention entre les troupes commandees par le duc d'Ormond, 179. Le Roi suspend les

en Hollande pour traverser la paix, 185. Représentations faites par le comte de Stafford aux États-generaux, 186. Conduite des États-generaux dans cette occasion, 187. Timidité d'un des plénipotentiaires francais: sa trop graude confiance dans la bonne foi des Hollandais,

ordres donnes pour admettre les troupes anglaises dans Donkerque;

il cerit a ce sujet au secretaire d'Etat

S.-Jean, vicomte de Bolingbrocke,

180. Sur la réponse de celui-ci, le

Roi lève cette suspension, et consent a convenir immédiatement d'une

suspension de toutes hostilites par terre et par mer entre la l'rance et l'Angleterre, 184, Rien n'est omis

dans la route qu'il a prise, 190. Lettre du même roi au vicomte de Bolingbrocke pour accelerer la paix

particulière entre la France et l'Angleterre ; proposition du vicomte en ment cette proposition est reçue par le Roi, 192. La bataille de Denam. gagnée par Villars, abat les preten-

tions des allies; vaines bravades da pr. Eugène, 1951. La paix est retardée par la manière decisive dont la reine d'Angleterre demande la cesion du royaume de Sicile en faveur

du duc de Savoie, 195; et par la demande que fait le roi de France d'un dédommagement pour l'énteur de Bavière, 196. Le vicomte de Bolingbrocke vient en France, in-

structions dont il est charge a cet égard, 197 et suiv. Les avis donnes par ce ministre à la reine d'Angleterre sont contredits par le grand

trésorier, ce qui cause beaucep d'embarras, 202. Les ministres de Hollande demandent a renover les conférences avec les plenipotetiaires de France, 203. Menes da

comte de Sinzendorff pour raniner le courage abattu des Hollandas, 20%. Le vicomte de Bolingbrocke et Torcy conviennent ensemble des arrangemens relatifs au duc de So-

voie, 207 et suiv. Le vicomte est re-

cu en audience particulière du Reiet logé à Fontainebleau, 208. Le traite de suspension d'armes pour quatre mois est signé, 200, Use querelle de laquais des plenipotratiaires français et hollandais sert de

pretexte pour suspendre les conferences d'Utrecht, 210 et suis le roi de France, pour accelerg la paix, consent à abaudonner Ternay aux Hollandais; à quelles conditions, 217. Reponse de la reise d'Angleterre à ce sujet, 218 et suis Les traités de paix sont signes s

Utrecht, 221. Pourquoi le roi d'Espagne ne conclut le sien avec les diférentes puissances qu'un an après. 225. Ce que le roi de France recovre par la paix d'Utrecht, 226. Te an après, il dicte la paix à l'Empereur et à l'Empire, 227.

UNELLES (le marg. d') conduits

UXELES (lemarq, d') conduit se duc de Mantoue des troupes qui se débandent sur les frontières de Sevoie; détails à ce sujet, XXIV, 140.

lessé à mort au siège de Pri-LLES (le marq. d') est tué au le Gravelines, XLII, 340.
LLES (le maréch. d') attaque du Rhiu près de Philisbourg, sporte, LIX, 221. Défend ce contre les Impériaux; obsesses essitulation honorable. ne capitulation honorable, Mem. de M. de \*\*\*.) — Chef

du conseil des affaires étrangères, il refuse de signer le traité de La Haye; sur un ordre du Régent, il signe, puis dans le conseil approuve le traité, LXXVI, 256. Voy. l'art. Huxelles (le maréch. d').

Uzenz (le duc d'), ministre d'Es-pagne, meurt de regret de la perte de toutes ses charges, XXII, 187.

(le présid. Du ), garde des fait rendre un arrêt au con-Roi pour la main-levée des celésiastiques du Bearn, IX, Econom. ruy ales.) - Truite Barbia avec mepris; s'attire eur de la Reine mère, XVII, met les sceaux entre les mains , 190. (Mem. de Pontchar-— Refuse la garde des sceaux, 14, 203. L'accepte, 205. Son ade envers M. de Villeroy, conduite dans l'affaire du Nevers le fait renvoyer du 364. Son caractère, 366. de des sceaux lui est remise nneur, (30. Sa mort; son ca-, XXII, (\$5. (Richelieu)— le sa première disgrace; com-la supporte, XXXV, 319. de Brienne LABRE (le duc de ) envoie ler au duc de Guise la comde mestre de camp géneral terre de Labour, LV, 363. vois, command, de la cavaançaise, est fait prisonnier Espagnols, L., (26. Lst bles-ège de Mortare, L.I., 67. avois (l'abbe de ) ecrit a a pour lui annoncer que le de gagner Monsieur est de er du mariage da Roi avec oiselle, XLL 119. NGA1 (le commandeur de) est u combit des aut Suse, XXI, Mém. de Bassonyverre.) oye par le Roi au duc de pour lui demander passage par ses Etats, XXIV, 329. Est en-voyé une seconde fois, 342; puis une troisième, pour le même objet, 344. Est blesse à l'attaque du Pas-de-Suse,

352. ( Richelieu. )
VALENCAY (le bailli de) se fait cae VALENÇAY (IC DMINI ME) SE DAIL CON-dinal sans la participation de an cour, XXXIV, 238. (L'abbé Ar-nauld.) — Revient en France inco-gnito, L., 3. Est renvoyé à Rome par Mazarin. (1. Se retire a Tivoli; pourquoi; retourne à Rome sans avoir obtenula satisfaction qu'il demandoit, 29x). (Mem. de Montglat) Valuaçay (le marq. de) vient à

Montrond saluer la princ. de Conde, et lui offrir ses services, sans s'expliquer en quoi il pourra lui ètre utile, LHI, 165.

VALUEROF, ville d'Italie, cat assicee par les dous de Modêne et de Merceur; details sur ce siege; la place se rend par capitulation, LI.

i jet suiv. Varence le sieur de j Valencé de sieur de la comman-dant les troupes du Roi, s'empare des villes de Sauve et de Genge, nonolistant le traite de Montpellie IN, (oo. Sa conduite dans le Lan-guedoc est soutraue par son beau frère Puisieux, ministre tout pulssant, (or. (Miconom royales.) — Contre les dispositions du traité de paix fait avec les reformes, il veut se minir des Cevennes, sous préte**nte de** logemens, XVIII, 145. Fait prison nier a Moutpellier le duc de Rohan use de violences pour y faire un con-sulat mi-parti, 366.( Mon.deltohan )

te place, et force le comte de l'un

saldagne à en lever le siège, XLIX

VARD

Roi la permission de faire construire une citadelle dans cette ville, 280. Est vivement soupçonné du dessein de livrer Calais à Monsieur, XXVII, 80. Reçoit ordre de se retirer dans une de ses maisous, 82.

(Richelieu.)

VALENCIENNES. Cette ville est assiègée par le maréchal de Turenne, et secourue par le pr. de Condé; noms de ceux qui sont tues, blesses ou faits prisonniers à ce siege, L1, 6 ct suiv.

Valconnot (combat de) entre les Français et les Hollandais; noms des braves officiers que les premiers y perdirent, LIX, 237.

Valette Sevignac, agent de la Reine mère, est arrêté à Roanne; fait des révélations sur les projets

de Monsieur et de la Reine mère, XXVII, 181.

Valigny (le sieur de ), écuyer du duc de Bouillon, fait connoître à ce prince le projet de la cour de faire arrèter le pr. de Condé et les autres princes ligués, XXXV, 314. Valois madem, de , fille du Ré-

gent, se marie avec le prince de Modene , LXXVI, 404. Differe son depart pour l'Italie le plus qu'elle pent, 4o5.

VALPARAISO (le marq. de) surprend S.-Jean-de-Luz, XLIX, 138.

Ульоти в, écossais, agent du comte de Soissons, est arrêté en allant de Réalmont à Montaulan; ses declarations sur les projets du comte, XXIV, 18.

VALIFLING. Fores Part. Liques

Erises.

Van-den-Ende, maître d'école hollandais établi a Paris, favorise la conspiration du chevalier de Rohan,

LXV, 213. Est pendu, 215.

VANDI (le sieur'), commandant le Catelet, le defend vaillamment contre les troupes de l'archiduc; est pris par ceux de sa garnison, qui le lient, et se rendent par capitula-tion, XXXIX, 48 VANDT madem de va voir a S.-

224 VANTELET (le sieur), pouse a bon par mad, de l'iesque, divulg a ur aventure de cette dame avec as és ccuyers de Mademoiselle, XLII.

Couyers de Mademoiseite, XIII gouvern de La Capelle, remet l'achement cett place aux Espagnols, après ave force les officiers et les habitans signer la capitulation, XXIX, 210 Vannes (le marquis de ), ami de comte de Guiche, le trahit indiperment pondant sa disprace, il ne

ment pendant sa disgrace, il or comme lui aspirer a l'amour de Madame, XL, 228. Est consainer d'avoir cerit des lettres sous le n-m d avoir ecrit des lettres sous le neme de la reine d'Espagne, 221, Est revoyé en prison à Montpeller, 231 (Mul. de Motteville; XLIII, 33 — Est envoyé par le Roi a la Retille; pourquoi; suites serieurs de cette affaire, XLVIII, 278 Mem de Conrart. — Il est fait prisoning suites serieurs en faire des fait prisoning suites serieurs.

nier avec son frère dans que escamouche an Mont-Casel, L. 3 Montglat ) - Se decide a fareloigner de la cour le comte de Goche; comment il s'y prend, LXIV. 416. Il se fait fort d'engager Mode me a garder la demoiselle Artigav. y reussit, 424. Fait connoître a Va-

dame la passion qu'il a poor elle.

426. Menage Corbinelli, considert de la demoiselle Montalais: posequoi, \$27. Ecrit au comte de téache pour l'engager à remettre les lettre que Madame lui a écrites; son estrevue à Chaillot avec Madame, qui en est le résultat, 428. Seconde es-trevue a Chaillot, a laquelle Varia-ne se rend pas, 429. Il devient r confident de son rival, le pr. de Ma-sillac; comment il abuse de comconfiance, 431. Trahit l'archestque de Sens et Madame, 432. Est esvove a la Bastille, purs dans es-



## VATT

povernement, 444. (Histoire de nad. Henriette.)

VARENDON (le marq. de), flamand, st blesse, et fait prisonnier dans une affaire qui a lieu près d'Arras, LLIX, 276.

VARENTES (le marquis de ) est desse a l'attaque de Solre, avec dasieurs autres officiers, XLIX, 56.

VARENTES, lieut, général, est tue u siege de Gravelines, LI, 50

Vancuske (le comte de ) fait asmoiner La Ruelle, hourgmestre de Jege, au milieu d'un festin; il est ac par le peuple de la ville; son arpa est traine par les rues, XXIX, 93; XIJX, 162. Vancanville va à Vienne pour

VARICANVILLE VA a Vienne pour raiter de la part du comte de Soisons, XLIV, 126. Fait tous ses efforts our maintenir M. de Longueville lans le parti de la Fronde, XLV, 9. Son caractère, 20. VARLIN (le capit, fait entrer des

VABLIN (le capit, fait entrer des secours dans l'île de Re, et recoit du toi une chaîne d'or de mille ecus, £XIII, 349 et sois

Vassé, mestre de comp. est fait seisonnier au siège de Dixmode, I -4.

Vaast (l'abbé de predit a l'abbe Arnauld l'elevation de son ficre M le Pomponne; eloge de cet abbe, KXNIV, 3[o.

VATAN, gentilhomme do Berra coupable de violences envers les officiera du Roi, est redoit a la rason, et amené a Paris, ou il a la tete trouchée, XVI, (66, XIX, (76, XXI for, 145.

chee, XVI, 400.

bis, 145.

VATEL, maltre d bitel de M. le prince, se tue parce que la mater m'est pas arrivera temps pour le souper du Roi, XI III, 305, 1.11, 420.

VATTEVILLE (l'alibe de menage an card), de Retz une retraite chez la marci de Conflana, XIVII, (10)

marq de Canflans, XLVII., 106

VATTEVITAT : le baron de envoie
a la princ. de Conde faire des complimens, et l'it temoigner une grande impatience d'avoir des nouvelles
de sa reception a Bordeaux, alin,
dit-il, de lui envoyer de l'argent,

et de lui offris la protection du roi d'Espagne, LIII, 330. Invite la princesse et tous ceux de son parti à lui envoyer quelqu'un de qualite pour conclure et signer un traité avec l'Espagne, 336. Promet de granda secours à la princesse, au dur de Bouillon, et a Lenet, 357. (Lanet.) — A la tete d'un corps considérable d'infantera espagnole et d'officiers reformes, il parvient a repon<mark>sser les</mark> gens du duc de Guise au couvent de 5 - Leonard , et au p**alais de don** Pedro de Tolede IV, 240 (Mam. de Ga se — Esant ambassad, d'Espigne a Londres, il s'avise de disputer le pas au comte d'Estradea, ambassadeur de Trance; suites de cette affaire, LXIII, 271 et nuiv · Charm

Variscoter M. de , maréchal de camp, est blesse au siège de Roses. LVIII, etc.

ses, IAML or Verrers Is marq dej, quoique El ses, prend le commandement de l'arme, après la mort de Turenne, IAV, ou Est tue en faisant repasser le Rhin a Larme, 2011.

Vectorium le marq. de) détruit les forts des Anglais sur la Belle Riviere au Canada, LXXVII, 144.

Verroex, colonel de quartier, dement dans l'assemblee des chamlees en broit repaudu contre lui, NIVIII, 65

Vature modern de la Reine mere, est charge de menager une re onciliation entre elle et le Roi, XVI, (18) Est arrête, et envoye a la fiastille, (16).

Variou evit v., capit, des gardes, et le chevalier or Bani, sont toés au siège de Conde, L., (16)

Varivavis Robert', docteur en Sorbonne, soutient que l'autorite royale est inviolable, l', 169.

Vicitivi le comte Paul), frère du feu comte palatin; a la tête des mecontens de Hongrie a'empare de Nagibanya, LIX, 51. Meurt de maladie; 53

Verreient de de de) est blessé au combat du pout de Veillane, XXVI. 1-8 VEJAR (le duc de), grand d'Espagne, est tué au siège de Bude, LXV, 313.
VELADE (le marq. de) reprend la Rocca de Vigevano. L. 41.

Velane (le marq. de) reprend la Rocca de Vigevano, L., 44.
Velasco (don Roderic de), général espagnol, est tue dans un combat naval livré devant Gènes, XLIX, 215.

Vellsco (le marq. de), connétable de Castille, est nommé par la junte d'Espagne ambassad. extraordinaire pour aller offrir ses hommages à Philippe v. puis complimenter Louis xiv, LXXII, 7. Sa qualité d'ambassadeur est confirmée par Philippe, 8. Son caractère, 9. Venant (Le), un des gardes de la Reine mère, a la tête tranchée pour

Reine mère, a la tête tranchée pour avoir semé et affiché des placards et libelles contre le gouvernement du Roi, XXVII, 180.

NOI. AXVII., 180.

Vendôme (le cheval. de), grand prieur de France, embrasse le parti de la Reine mère, XVII, 307. (Pontchartrain.) — Est arrêté, et couduit à Amboise; est plaint de toute la cour, XVIII, 293. Est transfère à Vincennes, 296. (Mém. de Rohan.) — Va pour se jeter dans la ville de Caen, et n'ose y entrer, XXII, 72. Faute qu'il commet au Pont-de-Cé, 85. Il est arrêté comme complice du maréchal d'Ornano, XXIII, 84. Charges contre lui, 134. Ses aveux et déclarations, 138. Maladie et mort du chevalier, XXIV, 297. (Richelieu.) — Il persuade à Monsieur de dire qu'il n'a aucune inclination pour le mariage, XXXV, 427. Reçoit à cette occasion des conseils du contre de Brienne dont il re unfie

comte de Brienne, dont il ne profite pas, 429. Sa détention, 430. Ses réponses au garde des sceaux Marillac, qui l'interroge, 441. (Brienne.) Vendant (le duc de), fils naturel de Henri IV, arrêté, et gardé au Lonvre, se sauve, et passe en Bretagne, IX, 351. Y lève des troupes; fortifie Blavet, 359. A la sollicitation du pre de Condé il traite avec la cour

IX, 351. Y leve des troupes; fortifie Blavet, 359. A la sollicitation du pr. de Condé, il traite avec la cour, 353. Est arrête à Blois avec son frère le grand prieur, 4/4. Est conduit a Vincennes, 4/7. (OEconom. 1992) Blavet; se rend à la conferent de Soissons, XVI, 276. (Mem. de d'Estrées.) — Se rend en Bretagne un la permission de la cour; en recis ordre de revenir, sous peine de deobeissance, XVII, 28. S'échappe do

Louvre, et se retire en Bretagn. 3-Arrête les dépèches et les courrers de la cour, 38. Supplie S. M. de retarder la démolition de Blavet. demaude la permission d'aller avec su train dans le château de Kantes. 4 Lui et M. de Retz se voyant abas-

donnés, viennent se rendre aupres de LL. MM. à Nantes, 56. Il fait des levées extraordinaires, et tiest des discours licencieux contre le Roi, 126. Proteste de sa fidelise et obeissance, et trompe la cour, 13: Se range du parti de M. le prace.

obeissance, et trompe la cour, 132 Se range du parti de M. le prace, et va le joindre aux conferences de Loudun, 135. A la mouvelle de la détention de M. le prince, se reine à La Fère, 162. Assiège et perud de force Concerneau, 288. Travaille es

Bretagne à faire des partisans à la Reine mère, 308. ( Pontehartrain — Assiège et brûle la ville de Lombez, XVIII, 227. Assiège Priteste, qu'il est forcé d'alsandonner apres avoir perdu 1500 hommes, 228 La arrête, et conduit à Amboise, 2,3

Est transfere à Vincennes, 26 (Mém. de Rohan.) — Est arrète as Louvre, XXI bes, 185. Se sauve, et va en Bretagne, 186. Malgre le trans de Soissons, il garde Lambulle, et surpreud la ville et le château de Reunes, 201. A l'approche du Boi, il rentre dans son devoir, 207. Se porte à des actes d'hostilités malgre la suspension d'armes, 286. A la men-

auspension d'armes, 286. A la novelle de la détention de M. le prisce, il s'échappe de Paris, et se surv à La Fère, 3/5. Il forme dans le cuseil de la Reine mère un acabale pour emporter par le nombres des voix er qu'il ne peut esperer par la force de ses raisons, XXII, 66. Faute qu'il commet a l'affaire du Pont-de-le. 85. Il vient le premier annoncer : la Reine la déroute de l'armer, 88

VILLED des de Soubise à quitter le Mavet, 416. Est arrêté susplice du meréch. d'Or-CXIII, 87. Charges contre Il reconnoit ses fautes, et a à la clémence du Roi, 252. s lettres d'abolition, 255. sés qu'il éprouve de la part ement pour l'entérinement stros, XXIV, 204. (Riche-XXVI, 23. — Le duc s'ac-le avec Mazarin, XXXVIII, plaint à lui de ce qu'il ne lui ms du meriage de son fils le Mercour avec sa nièce Man-4. Est député de la part des vers l'assemblée des nobles, laindre des prétentions du Bouillon, du pr. de Marsile mad. de Pons, et la prier le à eux pour leur défense ne, 384. Obtient l'amirauté, L, 38. (Mad. de Motteville.) ge Bourg, et l'emporte d'astrois jours; prend Libourne, I, 421. Attaque les vaisseaux , et les force à se retirer audu château Trompette, 424, vec eux un traité de paix, 432, en triomphe dans la ville, goit du Roi des ordres pour et M. de Candale affermis-utorité dans Bordeaux, et rémt le château Trompette et le Ha, 438. Tous deux exécuordres, et font entendre aux t aux bourgeois la volonté du la récdification de ces chà-447. Il force l'armée navale rne a se retirer, après avoir tu et pris son vice-amiral, erthod) - Revient en Franache à la fortune de Mazarin; mnde m nièce pour son fils le Merceur, I., 18/1. Investit la seille à Philippe de temporiser, q Seurre en Bourgogne; capi-ec cette place, 223. Y fait son 224. Fait au parlement son t de la charge d'amiral, 226. de laisser le vainqueur se détruire da lui-meme, 31. Conduit Philippe v victorieux à Saragosse, 33. Insist auprès du Roi et du duc de Nosille vec le duc de Candale le traisur la necessite d'assieger Rascelone, 49. Il exécute le projet de sou-mettre la montagne; fait tenter le siège de Cardonne, 94. (Nonilles.) Vennone (mad. de) présente recommodement de Bordeaux, e dans cette ville, \$10. Fait era Blaye pour combattre la spagnole qui se retire, \$12.

gne, 477. (Mén. de Montglet.) — Se façon d'agir incertaine et con-fuse lui fait rendre de mauvais offices suprès de Mazarin, LI, 238. (La Châtre.) Vennome (le grand prieur de) assiste encore fort jeune à la betaille de Zinheim, gagnée par Turenne, LXV, 194. Sert en Flandre en qualité de volontaire, sous M. de Laxembourg, 256. Vendome (le duc de) est blessé à la tête de son régiment en repassant le Rhin, LXV, 221. Donne une sète à Anet à Monseigneur, pour laquelle il dépense 100,000 fr., 255. Est nommé lieut. gén. pour aller recommen-cer la guerre, 256. Contribue beaucoup , ainsi que son frère, au gain de la bataille de Steinkerque, 274; et à celle de Marsaille, 279. (Moin. de La Fare.) — Prend Barcelone, 396. (Berwick.) — Il vient à Perpignan remplacer le maréchal de Noailles dans le commandement de l'armée d'Espagne, LXXI, 411. Se porte sur Castel-Follit, et rase cette place, et Ostalrich , 414. Rend compte au ma-réchal de la bonne conduite du comte d'Ayen , 415. Fait lever le siège de Palamos , § 16. Bat don Francis de Velasco pres d'Ostalrich ; assid Barcelone, 424. S'en rend mattre, 425. Défait 3,000 Allemanda à Souta-Vittoria, LXXII, 160. Est nommé conseiller d'Etat par le roi d'Espa-gne, 161. Reçoit du pr. Engène un manifeste justificatif des soupcons répandus contre lui relativement à la sûrete du roi Philippe, 171. Va commander en Espagne; temotgas-ge qu'il rend au Roi des talens da duc de Nosilles, LXXIII, 12. Conquête au parlement pour demander sa protection contre les persecutions du ministre, XXXVIII, 77. Veynòme (madem. de) conçoit du mépris pour le comte de Brion son

NEVIONE (madem. de) conçoit du mépris pour le comte de Brion son amant; pourquoi, XLIV, 133 et suiv. Sa heauté, son caractère; sa liaison avec l'abbé de Gondy, 135.

Verdun (l'évêque de, veut empêcher l'achèvement d'une citadelle dans cette ville, XXIII, 249. Suite de cette affaire; il est condamné à 10,000 liv. d'amende, passe en Vilemagne, 252. Demande au Roi et obtient de rentrer en France et dans son évêché, XXIV, 303. Publie nu manifeste coutre le Roi, et commande à tous ceux de l'évêché de

lui, 130.
VERDUN (le président de) informe
M. de Sully que la cour du parlement a vérifié l'édit concernant le
remboursement des greffiers civil et
criminel, et des requêtes, VII, 358.
(Off.conom. rov.)—Le remercie des
lettres qu'il à adressées à la cour,

rendre les armes pour se joindre à

aux tresoriers généraux, au fermier des gabelles, 447. Est nommé directeur des finances, XVI. 221. Mem. de d'Estrées.) Venus (le sieur) est envoyé par le cardin, de Retz a Paris, pour y

porter et en rapporter des nouvelles, XLVII, 407. VERMANDOIS (le duc de meurt au siège de Conttray : défauts de ce

prince, XLIII, 174.
VERGEREN / le sieur , audiencier du roi d'Espagne, est envoye aux Pays-Bas pour porter la ratification de la cessation d'armes; sa réception dans l'assemblee des Etats: négo-

Pays-Bas pour porter la rathication de la cessation d'armes; sa réception dans l'assemblee des Etats; négociations auxquelles elle donne lieu, NH, 234 et suiv. Proposition faite et donnée par lui dans l'assemblee genérale des Etats, 971 Négociations a ce sujet, 273, son discours a

Fassemblee des Liats, 454. Vients vadresse à Jean-Louis de Fiesque un discorrs pour l'encourager dans le dessein qu'il à forme contre les Doria XLAL, 400 Cont, dit fortement Raphael Sacco, qui conseille au comte de se servir di secours des Français , 500. Vensonis (Pierre), président de la

chambre du tiers-état aux Etats-gnéraux de Islois, propose de supplier le Roi de ne souffrir en France qui lu religion catholique, I, 50. Vertour, gentilhomme de incardie, est fait prisonnier pour sou

fait des leuces pour les ennems, il se sauve, et se retire chez les Estaguols, XXVIII, 278. Est condanna à être tire à quatre chevaux, pour avoir voulu livrer liue aux Espaguols, XXIX, 204. Vêrt E (le comte de ) est enter

au Roi de la part du duc de Savar pour lui offrir le passage par so Etats à des conditions dont les uses sont rejeters, et les autres accepters XXIV, 3/2. Fait de nouvelles propositions peu honorables, 3/2, 1/2 clare enfin que le sort des armes des

décider du passage, 350. Assice la Roque pour forcer les Espagnolretourner chez eux. XXX, 23. Via le sieur de fait detruire in ouvrages commencés au fort de la buy par les Espagnols, contre la traites et déclarations reiterees de

raites et déclarations reiterers de archiducs, VII., 252. Ecrit a M à Sully touchant les réparations a fau aux duncs de Richan près de Calabard VIII., 302. Il est envoyé par le rai d'Angleterre au duc de Rohan, postounoître les sujets de plainte de counoître les sujets de plainte de

(OF conom. roy.) — Sa mort. he cloye, XVI. (20. Mem. de Ponchartrain.) XXI bis, 66 VICTOR-ANT pir 1, due de Saverau retour du siege de Valence temgue un sensible deplaisir de la defiance qu'on a concue de lui en Fras

ce, XXVIII, 413. Fait fortifier be-

protestans de France, IX. 400

me., [48. Obtient du roi de Fraeque le cardin, de I yon lui donnel titre d'altesse royale, \$72. Sen ausur la route a tenir pour aller setserir les Etatsdudue de Parme, XMM 200 Debats à ce aujet, 130 Beate chemine vers Olegio, et s'en resmaitre, 140. Fait investir Roseguan, 141. Prend Fontenay 142

etaille du Tesin avec le de Créqui, 149. Fait té-n Roi tout le déplaisir que la conduite du cardin. de ui a quitté la protection de pour celle de l'Empire, ivoue les poursuites que : Monnot auprès de la cour our des titres et des pré-LXX, 15. Défait un grand spagnols dans les langues,

, qui se rend à discretion,

it en campagne pour aller r a Burgomenin; tombe Meurt ; ses bonnes qua-(Mén. de Richelieu.) rec le roi de France une li-

e l'Espagne, XLIX, 102. 167. (Montglat.) — Sa avec les géneraux français ampagne de 1636, LVII, iv. (Du Plessis.)

-Aménée II, roi de Sardaiet la couronne a son fils, 83. Ses dispositions; son vec mad. de S.-Sebastien, sort, LXXI, 81. (le duc de) vient à Naples

duc de Guise de son obcis-de ses services, LV, 363. LLE (le chev. de La), un des les plus distingués de l'ar-

sle, recoit un coup mortel l'Etampes, XXXV, 248. novac, capit. au régim. des est tué au siège de Casal,

-Pont, gentilh, de la suite

cur, appelle en duel Besanpuelle occasion; il le blesse urs coups, XXXI, 165. -Poxt le marq. de'est tue ue de Saluces, LIX, 278. -Post, commandant le rele S. A. R., est tue au siege L, 96.

n madem. Du inspire un at-nt extreme au pr. de Coude; pathic pour mad de Lon-avec laquelle elle a d'abord sement lice, XXXIV. (06), jeune Bordelsis, fils d'un er, est tue dans une sortie

que font les Bordelais contre les troupes du Roi; regrets que cause sa mort, LIV, 36.

VIGNACOURT (le marq. de) vient de la part du maréchal d'Hocquincourt proposer à Mademoiselle de traiter avec lui sans M. le prince, XLI, 327. VIGNOLES (le sieur), ancien ma

réchal de camp de Henri 1v, prend le château de Miolans, et assiége Montmélian, XXVI, 112. (Mdm. de Richelieu.) — Conseille d'attaquer Corbie de force, promettant que cette place ne durera pas 15 jours; son conseil est suivi, XLIX, 131. (Montglat.)

Vigouagux (la femme) fait com-merce de poisons avec la Voisin, LXV, 249.

Vilermont, capitaine aux gardes, est fuit prisonuier en Flandre; son entretien avec le duc d'Amalf sur Mademoiselle, XLI, 5. Il en fait part à cette princesse, à laquelle il est adresse par Saujon, 6.

VILLADARIAS (le marq. de) repous

se de Cadix les Anglais et les Hol-landais, LXXII, 173. VILLARSON (Joseph), secrétaire d'État, accusé d'avoir signé 150 com-missione pour des officier activités missions pour des officiers catholi-ques, est envoyé à la tour de Londres par le parlement, et mis en li-herte par le Roi, LIX, 166.

Villans, un des principaux chefs de l'Ormée, gagné par sa sœur la mère Angelique, se range au parti du Roi, et a engage a ramener la sille de Bordeaux dans l'obcissance, ville de foruraux usus de la constante de la c Go paysans, et travaille à gagner les principaux tribuns de l'Ormee , 398.

Son infame trahison, 400. Villars (le sieur de), gouvern. de Rouen , reprend une tranchee de la ville, dont Henri is s'est rendu maitre : cloge qu'il fait de ce prince, II, tre, etoge qu'it fait de Prince, 11, 32. Negocie avec M. de Rosny, 152. Details sur cette negociation, 182. Il ac rend au Roi, 192. Reçoit l'écharpe blanche des mains de M. de Rosny, 212. Vient saluer le Roi; paroles que ce prince lui adresse; il remet au duc de Montpensier le titre de gouverneur de Normandie, 223. Est tué dans une attaque devant Dourlens,

379. VILLARS (le maréch. de) gague la bataille de Denain, prend Douay, Bouchain et le Quesnoy, LXVI,

Bouchain et le Quesnoy, LXVI, 194. Fait le siège de Landau et clui de Fribourg, 195. (Mém. de Berwick.) — Sa naissance; aventures et bravoure de son père, LXVIII, 234. Il est page à la grande écurie, 235. Ses premières armes; il obtient le régiment de cavalerie de Courcelles; son ardeur martiale, ses

aventures galantes, 236. Il est char-

gé d'une négociation importante; est admis dans la familiarité de l'électeur de Bavière; prend part aux hostilités dans la campagne de Hongrie; accueil flatteur que lui fait le Roi à son retour, 237. Louvois lui demande son amitié; il est admis par mad. de Maintenon aux représentations de Saint-Cyr, 238. Il échone dans une nouvelle mission auprès de l'electeur de Bavière; sert

23). Est chargé d'une négociation delicate à Vienne, 2/o. Va faire la guerre en Italie; culluite l'armée imperiale à Friedlingen; est proclamé maréchal de l'rance par les soldats sur le champ de bataille; le Roi lui

en envoie le baton ; il gagne la bataille d'Hochstedt; demande son rappel , 242. Est envoye dans le Midi

dans l'armée de d'Humières avec le grade de marechal de camp; se trouve au combat de Leuze; fait prisonnier le duc de Wurtemberg,

de la France, où il rétablit le calme par sa donceur et sa fermete ; force Marlborough a la retraite, 9 (3). Force les lign es de Stollhofen ; livre la bataille de Malokannet, a (4). Est bastaille de Malokannet, a (4).

les tignes de Stollhofen; livre la bataille de Malphaquet, 944. Est logé dans le palais de Versailles par ordre du Roi : son duche est erige en pairie, 945. Il emporte Denain l'e-

pre a la main, (18) Injustice de 8 -Simon envers loi, (10) Villars investit Landan, et force la garnison

et le prode Wortemberg ese rendre

prisonniers, 251. Force Fribours capituler; traite de la paix a Ratadt avec le pr. Eugène, 252. Desla charge de connetable, pois cele

la charge de connétable, pois celle de ministre, qui lui sont refusers, « nommé membre de l'Academie fracaise, 253. Sa conduite sprès la morde Louis xiv, 254. Il rési te au «»

de Louis xiv. 254. Il resi te m extème financier de Law, 255. Louis v lui donne le titre de marechal graral des armées; Villars souse: s Milmai la Louis de marechal

Milanais, le Lodesan, et une pare du Mantouan, 256 Il demande et obtient son rappel; sa mort, 27 Ses Mémoires, divises en tros par-

261, ( Notice. ) — Titres du duc d. Villars; son pere, 262. Ancientete de sa maison; services de Pierre de

Villars, père du duc, 164. Comment il est traverse par le ministr Louvois, 265. Ses ambassado, 100

fils entre dans les pages de la grandé écurie : son portrait , 266. Parde remarquables du jeune de Villars il fait un tour en Hollande : se resi

à Cologne auprès du due de Lexesbourg, 267. Il suit le Roi a l'armeau siège de Doe-hourg, il marchepremier aux ennemis, 269. Se trove au passage du Rhin, qu'il traverse un des premiers, assiste a.

verse un des premiers, assiste asiège de Crèvecaeur; il demande a-Roi la charge de cornette des devau-lègers de Bourgogne, et lettient, 270. Il est envoye en Espage pour complimenter le Roi sur sconvulescence, 271. Au sière de

pour complimenter le Roi our se convalescence, 271. Au siège de Maestricht, il va aux attaques san permission du Roi, et s' v distingte par sa bravoure, 275. Il est reprimandé et loue par le Roi; s'expsie dans une nouvelle occasion, 275. Se livre à la guerre de parti, est recommande au Roi par le vicomte de Turenne, 278. Il se trouve dans plu-

sieurs partis qui ont lieu aux environs de Maestricht et de Liege, 381 II est blesse a la bataille de Seut 281. Malgré si blessure, il soit per tont le pre de Confle, 385. Le 7 lui donne le regiment de cavaler.

rcelles, 287. Villars fait pri-un parti d'ennemis du côté elle, 200. Le maréchal de bourg écrit de sa main cette se aventure su Roi, 291. Vil-mende une brigade de onze nas à l'armée du siège d'Aire, pitule, 299. Pait 50 prison-est attaqué d'une dysenterie e, 363. Assiste à la prise de re de Piennes; est envoyé place de S.-Omer pour rémpitulation, 307. Action par-e, et mouvement de cavalerie f per lui auprès du château tersberg, 300 et suiv. Avec evaux, il force l'armée du pr. -- Eisenach à se retirer du fort h, 313. Sauve une partie des villes du Rhin, 316. Monte, te des grenadiers, à l'assaut bourg, 317. Force l'ennemi à er de Kenderstadt, 318. La de Louvois pour le père de retarde l'avancement du fils, lillers sauve un detachement alerie, et arrête le prince de 320. Se conduite est approur le maréch. de Crequi, 321. prisonnier le colonel Renfin, i, 322. Sauve un parti de fours, 324. Recoit ordre de s'eloie la cour pour quelque temps, langer qu'il court au siège de roy, 326. Il obtient du Roi la on d'aller faire un complile condoleance à l'Empereur, nort de l'Imperatrice sa mère, ccueil qu'il reçoit de la cour nne ; les lettres qu'il écrit nu muent à ce prince une haute l'Esprit et du talent de Vilper la negociation : d'après du Roi, il suit l'electeur de e à Munich, 328. Il travaille nchir ce prince de la passion pour la comtesse de Kaunitz, mari etoit tout puissant à la e Vienne, 329. Il part avec ir la Hongrie; sert dans l'ar-l'Empereur, 330. Operations rea sous les ordres du duc de me, 331. Villars s'instruit de : qui concerne la guerre parmi

les Orientaux, 334. Il offre a un aga de très-beaux pistolets, 336. Prend part à la hataille d'Esseck, 338. Revient à Vienne avec le pr. de Bade ; sante bue en son honneur par le comte de Stratmann, ministre de l'Empereur, 346. Villars reçoit la qualité d'envoyé extraordin, auprès de l'électeur de Bavière ; comment il y est traité, 347. Il reussit dans le dessein qu'il a formé d'abréger le séjour du comte de Kaunitz auprès de l'électeur, 340. Négociations dont il est chargé, 350. Il conseille à l'électeur de ne plus aller à l'armée. s'il n'y commande en chef, 352. Lui fait regarder comme funestes les offres que l'Empereur lui fait faire; lui declare, de la part du Roi, qu'en cas de mort du roi d'Espagne on lui cédera les royaumes de Naples et de Sicile, 353. Fait réussir le mariage de la princ. de Bavière avec le fils du grand duc de Toscane, 354. Sa correspondance avec le marquis de Louvois; il lui demande la charge de commissaire général de la cavalerie, 356. Ses conseils à l'electeur de Bavière concernant la campagne de Hongrie, 357. Il accompagne ce prince jusqu'a Passaw, 358. Revient en France ; paroles obligeantes que lui adresse le Roi , 359. Il obtient la faveur d'être nommé pour les voya-ges de Marly, et la charge de commissaire général de la cavalerie, 360. Est renvoyé à Munich; précautions qu'il prend pour s'y ren-dre, 363. Ses conseils à l'électeur, 364. Il cherche a dissiper ses craintes, 365. Retarde sa déclaration, que les Impériaux pressent, 366. Son entretien particulier avec l'electeur, 368. Il quitte Munich, 369. Manque d'être arrête, 370. Puie fort cher un magnifique repas qu'il n'a point cos mande, 371. Chute dangereuse qu'Il fait aux portes de Berne', 373. Il revient enfin auprès du Roi ; cet not me pour commander la cavalerie dans l'armee de Flandre, 374. Ca-ractère des generaux d'alors, 3-6 Villars propose au maréch. d'flu-mières plusieurs partis qui ne sont



pas goûtes; attaque et prend un parti qui s'est jeté sur nos fourrageurs, 381. Fait l'inspection de la cavalerie ; est nommé maréchal de camp . 382. Tombe dangerensement mala-de, 383. Recoit ordre de marcher sur Bruxelles; pourquoi il ne peut defaire le corps commande par le comte de Versassine, 38 f. Entre dans le pays de Vaas, qu'il met a contribution, 385. Investit Mons, 387. Reprend un retranchement sur les ennemis, 388. Tue on fait prisonniers 500 hommes de la garnison da fort de Chenay, 359. Garantit le marq, de Boufflers d'une precipitation qui lui auroit éte funeste, 300. Recoit le commandement de l'armée de Flandre : dispose cette armée d'une manière qui est approuvée par le marechal de Luxembourg, 391. Protege l'arrivée d'un convoi de 4,000 charrettes, et repousse par-tout les ennemis qui l'attaqueut, 392. Prepare le combat de Leuze, où il recoit 17 coups sans blessures, 396. Temoignage honorable que lui rend le duc de Chartres , 399. Il va à la cour , où le Roi lui donne des marques de sa satisfaction, 400. Il traite a Tournay le pr. roy al de Danemarck avec magnificence, for. Tue un grand nombre d'ennemis, et fait plus de 300 prisonniers au ruissean de Phedersheim, 407. Sauve des fourrageurs, et donne une lecon à la cavalerie cunemie, 109. Defait le duc de Wurtemberg, et le fait prisonnier, (10. Est charge d'observer les mouvemens des ennemis, et d'assurer l'entreprise sur Furnes. †12. Est fait lieuteuant general, †13. Caractère des generaux élevés alors à la dignité de marech, de France 4) f. Villars va servir à l'armée d'Allemagne , 415, Reproche aux cavaliers leur licence, 416 Cette licence est an comble, sous l'autorité du Dauphin, et sous les yeux de trois marechaux de France, (18. Villars est desservi auprès du Roi par le ministre Barbezieux, (10) Est nom-

me gouvern, de Fribourg et du Briscaw. 120. Barbezieus reçoit ordre du Roi de mander à Villare d'alle visiter la cavalerie, ce qu'il n'esecute pas, 421. Villars vient a lacou. et découvre au Roi la mauraise 🖘 loute de son ministre, (22. Representations de Villars a Catinat .:: les opérations militaires à poursure en Italie, 123. Il passe, alatete due escadron, le ruisseau de Wissloch en presence de l'armee du pr. Loss de Bade, fait prisonnier le general Mercy, 126. Entretient le Roi des son cabinet; lui presente de me moires sur des projets de guerr-\$29. Comment, avec 2,000 chevais. la fait que longue retraite desact l'armee du prince de Bade, §3. Re-pousse un gros corps de hussard-commandé par le génér. Palfs. 12: est blessé, §33. Est envoye à l'amer d'Italie; operations militaire dans ce pays, 134. Recoit de graces marques d'estime du duc de Soc. (35. Assiste au siege de Valence comment il s'y conduit, 438. Il sesite Milan, et le champ de hataille. François i fut pris et defait in Est envoye en Allemagne pour s vir sous le maréch. de Choiseal, 41: Les conseils qu'il donne à ce generel ne peuvent le determiner a le verer bataille, § [3]. Il est destine a verendre auprès de l'Empereur; per son père ; paie de son bien les len times; laisse à sa mère la jouissance months de con partire de la constant de la const entière de son patrimoine, 116 l'mène a Vienne un equipage d'amhassadeur ; anecdote à ce sujet , qu pronve son esprit d'ordre et dese nomie, (18 Occasion de la nezo se tion dont il est charge, ijo ll visite le pr. Louis de Bade a Wildbad. (5). A son arrivee a Vienne, il est visité par le comte de Walstein, pir Tableau de la cour de Vienne, 333 Il offre la mediation du Roi per accelerer la paix avec le Turc 👍 🦰 Etat de la negociation relativemes: a cette paix. 458. Dispositions de la cour de Vienne concernant la sercession d'Espagne, 45a, La rese de Pologne, arrivee à Vienne, es tretient Villars, et s'efforce de le

persnader de son attachement per



VILL le Roi , 461. L'évêque de Karw L'en-tudent aussi, mais deus un but tout opposé, hGz. Le courte de Kansta tui parle de l'avantage que l'Emmerrur et le roi de France pourroient reti-rer de leur union. \$65. Villars est recherché par le pr. de Sune. l'erer, de Kieur, et par le ministre mulan-dia Hoop. \$67. Affaire qui se este dus divers embarras. \$55. La more de coute de Kinski supernit more de coute de Kinski supernit more semma la negociation, entames le de l'avantage que l'Emmereur e la pegormicon intomer un temp avec Villars , 471 et [73. Il recut del instructions de Roi sur l'afaire de pr. de Lichterstein . et au es rertores que las a faites e meire de Kinski, 475. Rassons im tent tit-Villars se dispose a matter V enne 179 Le minfectun et munime le Ros l'a temposite : .... La néguriation et manne avec e comte de Kanana, ut Zurreien. de l'ambassadeur de la mar de vius drid à Vienne aver Villamine la la cession d'Espagne, et un e name, e projete entre la Betlance ....... gicterre, 15a Vision sense extrem-ce de l'archider 1000 des more en-tations su Rot ser insiste se avec l'Empereur sour e sama, con la succession . era minimum a com e comte d'Harrach uin, leneries te Roi qui rembent la respectation des plus importantes la collection de Villars a l'Eupereur les les conces-cant le trasse raneta les collections terre et la Rullande la richitectur. de la manere presenta quate de la perde de Valuer de la francia de la composición de la persona della persona de la persona della persona de la persona della persona della persona de la persona de l Memorie nie en emiet in e. counter of Barrier is to the control to lapart the commercial control to the partiage. The control control is control to the c full sub- and the state of state particular section from the state of Represents for a stelle so the following responsibilities of the property of the second sections of 1.00 trader and distinct a de la segeratara il more -minutes de Lamereir air es sestoors and one for to a milioner

L. Empereur renond mil as pent intrer sans le traite de instage. 225 Benresentations de Mars an Boi niet miet der Armontine 20-nieuerie America im Logiste re retuie le cratitus en mete tende le metage din la fectare de sonenn e i e coerre ensa en decida ne a mararella conseguire also Ventraller of more to their pres Appendix atem incentive a migre-tion of riste in emission to a tank e riste - entenet te a une te enue - ille ie ant i nuit wer, in tot mousen 165 teenglier de la conserve en met des grafe et la comme d'entense dense estimated in the one of expects the observation of the control of The state of the second of the services a part to a sequence triplement and only on the second million or reason to generate and identification. I prompte and then to improve the property of the improvement of the property of the improvement of the property of the prop The second secon The second secon the control of the state of the no est de la constitue de la c

conduite dispersent les Allemands, 15. Il se marie avec madem. Rocque de Varangeville; est envoyé en Allemagne, 16. Se plaint dans ses lettres du refroidissement des gens de guerre, 17. Est chargé par le Roi d'opérer sa jonction avec le duc de Bavière ; il trace lui-même le plan de son expédition, 19. Gagne la bataille de Friedlingen, et prend le fort de ce nom, 24 et suiv. Sa lettre au Roi sur cette victoire, 26. Il reçoit le hâton de maréchal de France, 28. Charge le comte de Tallard de s'assurer de Nancy, ce qui est exécuté, 30. Comment il est accueilli par le Roi à Versailles, 31. Il propose pour la campague suivante un plan que le Roi approuve, 32. Retourne à l'armée pour travailler à l'exécution de ce plan, 33. Felicite l'electeur de Bavière de la prise de Neubourg, 37. Se met en marche pour aller assieger Kelh; comment il surmonte siege, 40. Il s'empare du fort par ca-pitulation, 42. Sa lettre an Roi sur les officiers qui l'ont seconde, 43. Sa lettre au ministre sur le delai qu'on a mis à le créer duc, 15. En rentrant en France, il se rend maître par son audace de la ville de Keutsingen, dont il fait abattre les murs, 48 et suiv. Difficultés qu'il éprouve pour joindre l'électeur de Bavière, 52. Il marche a l'ennemi, 55. Il veut at-taquer le pr. de Bade; le conseil de guerre s'y oppose, 57. Ses plaintes à ce sujet, 59. Il emporte tous les postes fortifiés de l'ennemi, 60. Prend de force la ville et le château de Hornberg, 62. Sa lettre au Roi concernant l'electeur de Bavière, 65. Sa jonction avec ce prince, 66. Il expose au Roi le peu de cérémonial qu'on observe avec lui chez l'électeur, 68. Caractère de ce prince, 69. Villars essaie de lui faire abandonner les projets qu'on lui a inspires, 74 Tous s'arrêtent au parti qui doit

les mener le plus tôt à Vienne, 74.

L'electeur fait manquer l'entreprise, 76. Lettres de Villars au Roi et au ministre sur l'expedition du Tirol,

qui doit la remplacer, 78. Cette reedition avance d'une manière bri lante sous la conduite de l'électeur, 86. Lettre de Villars a ce prince sur ses succès, 87. Ils sont de courte durée, 88. Situation critique de Villars; pourquoi il est mal se-condé par l'électeur, 89. Comment **P**pt il se conduit en presence d'une amée ennemie plus nombreuse que la sienne, 100. Actes de valeur de se officiers, 91. Comment il emperbe pr. de Bade de se mettre au-del. da Danube, (16. Lettres de Villars ac Roi sur la conduite de l'électeur, qui fait manquer tous les projets, et est n propre situation, 105 et sub li bat les ennemis a Donawert, es lettre au Roi sur cette bataille, 114 Comment sa position devient play critique par la conduite de l'électer de Bavière, 124. Il refuse d'esur-prendre le siège d'Ausbourg, 9200 prince lui propose, 127. Force le lecteur a suivre son avis, 120. Il obtient son congé: lettres à ce sejet 130. Il propose à l'electeur, avant de partir, d'aller attaquer le princ de Bade; sur son refus, il prendeca-gé de lui, et se rend à Schafforse. 133 et suiv. Fait part au Boi d'un-intelligence secrète du doc de >>voie avec l'Empereur, comment elle est découverte, 135. Accueil que la fait le Roi, 138. Il est charge d'arrêter la révolte du Languedoc, 13c. Son arrivée à Beaucaire; il se concerte avec M. de Basville, intendent de la province, §1. Etat des choses dans le Languedoc, 142. Mesares prises par Villars pour le faire ces-ser, 166. Il traite avec Cayalier, chef des rebelles, 150. Empêche une des cente des Anglais, et une invasion des troupes de Savoie, 154. Sa con-duite envers les rebelles, 156. Comment il les disperse ou les soumet. 161. Il reçuit des remerchmens des Etats de Lauguedoc , 162. Sa lettre au comte Du Bourg sur la hatailé d'Hochstedt, 163. Autre lettre sa

ministre sur sa propre conduite et son caractère, 104. Il est cree de valier des ordres du Roi; offer s

S. M. 71,000 liv. de ses revenus jus-5 à la paix générale, 168. Cette of-te est refusée, 171. Il est charge de défendre la frontière depuis le Fort-Louis jusqu'à Luxembourg, 172. Son plan d'attaque; pourquoi il ne peut l'esécuter, 175. Il sollicite du Roi des défenses contre le luxe des tables à l'armée, 176, et la reforme d'au-tres abus, 180. Empêche l'entrée des alliés en France, 185. Prend l'of-Trèves, 187. Sa conduite en presence du pr. de Bade, 194. Il est fait doc, 196. Son retour à la cour; accueil qu'il y reçoit, 198. Il s'explique ibrement sur ceux qui reulent faire prendre des idees dessvantageuses a sa reputation, 100. Retourne com-mander sur le Rhim, oblige le pr. de Bode à quitter son camp retran-che, 200. l'ait fuir les canemis, et se rend maître de Lauterhourg, 202. Refuse d'aller commander en Italie, 206. On affoiblit son armer en la diminuent; plan auquel il se redeit, 208. Il se rend mattre de plusieurs fles du Rhin , 209. Ses dispositions pour l'attaque des lignes de Stollho-fen, 212. Comment cette attaque s'execute, 215. Il etablit une disci-pline sévère dans l'armee, 217. Sa marche dans la Franconie, 220. Il assiege et prend Schorendorff, 221. Defait le géneral James, qui est fait prisonnier et blessé, 223. Fait pro-poser au roi de Suède Charles vu dese joindre ensemble à Nuremberg, 224. Est arrêté dans sa marche par des ordres du Roi, 225. Se voit menacé d'une bataille par une armee supérieure a la sienne ; sa conduite en cette occasion, 227. Il arrête l'ennemi sur les hauteurs en deça de Kretzeing, 228. Va camper à Ras-tadt, 231. Reçuit ordre de repasser le Rhin, 233. Ce qu'il pense de l'entreprise de s'emparer de la princi-paute de Neuchatel, 234. Il en for-me une sur Fribourg, 236. Comment elle manque, 237. Il est envoyé en Italie; ses plaintes à ce sujet, 238. Ses opérations dans le Dauphiné, 250 Il emporte les deux villes de

Cézane, 244. Fait punir et dégrader le commandant du fort d'Exilles, qui s'est làchement rendu prisonni de guerre, 248. Sa lettre au sieur Parrière, commandant de Fenestrelles, contre ses officiers, qui l'ont force de capituler, 250. Lettre à mad. de Maintenon sur les moyens de secourir Lille, 252. Lettre de cette dame au maréchal, 255. Il est envoyé pour commander en Flandre; etat où il trouve l'armée, 257. Conduite qu'il y tient, 261. Il se rend à Paris pour coaférer avec le Roi sur ce qu'il doit faire, 265. Sa lettre a M. de Torcy, négociations pour livrer une bataille, 269. Lettre du Roi, et réponse du maréchal sur les conditions de paix exigées par les alliés, 271. Autres lettres du maré-chal au Roi et au ministre sur les movens de suver l'Etat, 273. Sa conduite deconcerte les projets de l'ennemi, 276. Il tente plusieurs petites entreprises, qui toutes réussis-sent, 280. Ses lettres au ministre sur la disette de pain dans son armée, 281. Il fait attaquer l'abbaye d'Hannon, qui est emportée, 262. Obstacles qu'il ne cesse d'opposer à l'ennemi, 285. Il manifeste à tout le monde son indignation de la capitulation de Tournay, 287. Accurille avec empressement se mare-chal de Boufflers, qui lui est envoyé par sa cour, 290. Leur bonne intel-ligence, 291. Il livre hataille à l'en-nemi, 291. Y est blessé su genou, 295. I saue de cette bataille, 297. curille avec empressement le marésa guerison; il est fait pair de Fra ce, 299. Est logé à Vermilles de l'appartement du feu pr. de Conti; est visité par le Roi, qui l'entretient pendant deux heures, 300. Son plan d'opérations pour la campagne sul-vante, 301. Il retourne commander en Flandre avec les maréchaux de Montesquiou et de Berwich, 3of. Ses dispositions, 3o5. Se lattre à l'abhé de Polignac, plénipotentieire en Hollande, pour relever son cou-rage, 3o7. Il reconnelt in attention

des ennemis au-delà de la Scarpe, et en fait la description au Roi, 309. Les plénipotentiaires en Hollande l'informent de l'état des négociations, et des prétentions des allies, 311. Comment ses travaux sur la Scarpe deviennent inutiles, 314. Ses dispositions pour une bataille, 3:5. Il obtient toutes les graces qu'il demande pour les officiers, et pour lui-même le gouvernement des Trois-Everhes, 317. Suite de la corres-pondance des plenipotentiaires avec le maréchal, 318. Celui-ci demande que le Roi le remplace dans le commandement de l'armée, vu son etat de foiblesse, 327. Il couvre les pla-ces importantes de Hesdin et d'Arras, 328. Demande pour successeur le marech. de Berwick, 330; et des honneurs et des récompenses pour les officiers de la garnison de Be-thune, notamment pour M. de S.-Sernin, 331. Ne pouvant livrer une grande bataille, il tente de petites actions qui reussissent, 339. Se rend aux caux; propose en partant un plan d'opérations pour la campagne prochaine, 333. Revient a l'armée faire ses dispositions, 338. Son dessein d'investir Douay empêche celui des ennemis d'investir Arras, 339. Lettre à mad. de Maintenon, qui lui reproche de gronder toujours, 311. Il rend compte au Roi d'une attaque beureuse qu'il a fait faire sur le camp des ennemis près de Douay, 317. Demande le cordon du S.-Esprit pour le comte de Gassion, et plusieurs graces pour d'autres officiers, 350. Fait attaquer le château d'Arleuse, qui est emporté; sa let-tre a mad, de Maintenon sur ce sujet, 351. Ses operations militaires pour se trouver en etat de soutenir une bataille que les ennemis parois-sent vouloir lui présenter, 352. Il emporte un camp ennemi près de Bouchain, 357. Entretien du Roi et du maréchal à Marly; résolution

magnanime de Louis xiv. 361. Villars emporte les retranchemens en-

nemis devant Denain; details sur cette action glorieuse, 371 et suiv

VILL Il s'empare de S.-Amand, Mortigne, Hannon, etc., 3,-. Fait atta-quer Marchiennes, qui se rend as bout de quatre jours, 3,8. Ses dapositions pour assurer le siège de Douay, 379. Sa colère en voyant qu'on a neglige les travans qu'il a ordonnes, 380. Il oblige la garaison du fort de la Scarpe à se readre a discretion, 382. Dousy rentre aux l'obeissance du Roi, 385. Il fast le siège du Quesnoy, 386, qui se rend. 389. Attaque et prend Bouchin. 391. Est nommé gouverneur de Pro 391. Est nomme gouverneur ac riv vence, 392. Accueil qu'il reçoit a la cour, 393. Il accepte le command-ment de l'armée d'Allemagne, 396 Trompe tout le pays par sa marche, entre a Spire, 309. Ses dispositoss pour le siège de Landau, 63 li écrit au marcch. de Bezons sur le lenteur du siege, 405. S'y read lesmême, et en ordonne les operations. 406. Refuse de signer la capitale tion que demande la garaison. elle ne se rend pas prisonnière de guerre, 407. La garnison cede ca-fin a cette condition, 408. Discline et économie observées des l'armee du marechal , 409. Son des sein sur Frihourg, 410. Il se rend devant cette place, 413; en ordone l'attaque, et s'empare d'abred d'use demi-lune, 4:4. Comment il estre dans la ville. 420, et se rend maitre ensuite des forts, \$23. Il reçoit du lloi de pleins pouvoirs pour tra-ter de la paix, 424. Se rend a la-tadt avec le pr. Eugène, 425 katrevue de ces deux negociateurs 426. Details sur leurs conferences 427. Difficultés qu'ils éprouvent pour traiter, 430 et suiv. Conclusion de la paix , \$\$3. Retour du marcebal à Vermilles; le Roi lui accorde lo grandes entrées, et la survivance de ses gouvernemens an marq. de Villars son fils, 444. Il retourne a Bde pour la signature de la paix ; ses conférences avec le pr. Eagure. quel en est l'objet , 445. Il se plaist à mad. de Maintenon de nave pas été nomme chef du conseil de linances, 449. Il s'en plaint son

ni : scène touchante à cette oca, 450. Il reçoit l'ordre de la m d'or; est reçu de l'Acadé-rançaise, 452. Forme une cour stice pour régler l'ordre des fis dans son gouvernement de ovence, 453. Ses inquiétudes a santé, du Roi, 451. Il part Baréges; salue à Blois la rei-Pologue, 455. Retourne su-tent à Versailles; voit le Roi, Assiste, avec tous les cour-et M. le Dauphin, aux dermomens de Sa Majesté, 457. nd au parlement, où le duc éans est déclaré régent, 460. oscen vain à l'établissement de ils charges de différentes parle l'administration , 461. Est ne presid. du conseil de guerre, S'oppose inutilement, dans le il de régence, aux prétentions and et du premier écuyer au su-a dépouilles de la grande et de ite ecurie, (63. Se rend en Pro-:; comment il est recu a Avipar le vice-légat, 164. Il fait erture des Etats à Lambesc, et sa première entree à Aix, puis à Marseille, où il règle les es de l'administration, (69. avec peinc a Toulon et a Marle triste état de la marine, (70. commode autant qu'il peut les stations au sujet de la bulle entus; mèle les plaisirs aux af-, 171. Fait donner son nom à anal qu'on tire du Rhône aus d'Arles jusqu'a la mer, 172. true a Avignon, où il voit le Angleterre, fils de Jacques 11, Ses entretiens avec ce prince, Il fait reptrer dans la cavalerie dragons 300 gardes du corps i venoit de reformer, 477. Lit au il un memoire concern, les inde la France avec l'Empereur, deterre et l'Espagne, LXX, lit un autre pour soutenir l'u-des étapes, 13. Veut se retirer maril de guerre; refuse le mi-re qu'on lui propose, 16. Est relé, et ne fait plus partie du con-le régence, 23. Recoit une visite

de l'ambassadeur d'Espagne, dont il va rendre compte au Regent, 24. On l'avertit qu'il doit être arrête ses inquiétudes à cet égard, 28. Il va voir mad, de Mainteuon deux jours avant sa mort; son jugement ser cette dame, 31. Son entretien avec Law sur la compagnie du Mississipi, et sur la banque royale, 32. Sa liaison momentanée avec lui, 33. Ses re presentations au Régent sur les di-vers malheurs de l'Etat, causés par les opérations de finances, 34. Comment il rétablit sa santé délabrée, 37. Il s'elève dans le conseil contre by defense de porter des pierreries, proposée par Law, 46. Tire parole du card, de Nosilles qu'il fera tout ce qu'il pourra pour faire changer les resolutions prises contre le par-lement, 51. Sollicite le Régent, d'après cette promesse, de ne pas donner de suite a la translation de cette compagnie, 52. Comment il obtient que les lettres de cachet soient révoquées , 53. Il presse le Rég<mark>ent sur</mark> le retour du parlement à Paris, 55. Le prie de faire arrêter Law, 58. Ses efforts pour operer la réunion des pairs avec le parlement, 62 et suiv. Essaie, par ses avis, d'inspirer de la fermeté a M. de La Houssaye, contrôleur general, 66 Plaide aupres du Régent la cause du prince de Conti, et lui expose ses justes plati tes, 81. Sollicite des secours extraordinaires pour la Provence, 89. Se reud en Bourgogne, 91. Marie son tils unique a la seconde fille du ducde Nosilles, 93. Donne une grande fête dans se maison, à l'occasion du rétablissement de la santé du Rot, 95. Est consulté par le Régent sur les affaires de finances, 97. Son discours au conseil sur cette mattère, oct il mint a le militaire de la collicitation de la co 101. Il vient, a la sollicitation de l duchesse du Maine, pour emptel un eclat entre le prince et la princ. de Conti, 108. Ses représentations au Regent sur la prescance qu'il veut accorder aux cardinaux au pairs dans le conseil, 119. Son los ment de Vermilles lui est ôté, 125. Il va offrir ses services su due de

Noailles, exilé à 150 lieues de la cour, 130. Presse sa famille d'agir pour

demander un exil moins rigoureux, 131. Est reçu à Versailles par le Roi avec beaucoup d'amitie, 132. Va faire visite au card. Dubois, nommé premier ministre, 137. Sur les or-dres du Roi, il se rend à Versailles; joue souvent avec lui, 138. Refuse de prendre part à l'administration,

139. Représente le connétable au sacre du Roi , 141. Assiste aux fêtes ; reçoit beaucoup de marques de confiance et d'estime du premier ministre, 142. Harangue le Roi, comme chancelier de l'Académie, 143. Comme doyen du tribunal des maré-

chaux, il deploie la plus grande sevérité contre les querelles ; obtient un reglement qui defend les jeux, 144. Il a avec le premier ministre une très-longue conversation sur les affaires du dehors et de l'intérienr, 146. Se voit forcé d'accepter la

présidence d'une commission nommée pour examiner l'affaire des tré-

soriers generaux, 15). On lui rend le logement à Versailles que le feu Roi lui avoit accordé, 157. Il se retire de la commission qu'il presidoit; pourquoi, 158. Est nomme grand d'Espagne de la première classe, 160. Par son moven, les comédies sont rétablies a la cour, 169. Il ar-

rête la résolution prise d'ôter à la ville de Marseille la liberté de vendre du café ; empêche aussi le rétablissement du papier-monnoie, 170. Est nommé du conseil d'Etat du Roi, 173. Presse inutilement M. le duc

de ceder aux prétentions du duc de Chartres , 174. Reçoit ordre du Roi d'entrer dans tous ses conseils, 177. Obtient l'intendance de Paris pour M. d'Angervilliers, 186. Ses conseils au Roi pour qu'il se desse des flat-teurs, 190. Il conseille à S. M. de se

marier, 193. Ecrit à Philippe v et à sa femme pour engager ce prince à reprendre la couronne, 199. S'oppose, dans un grand conseil de fi-nances tenu chez M. le duc, aux

projets d'impositions qu'on y propose, 216. Est nomme par le Roi pour signer avec le garde des scens les articles du mariage de S. M.

223. S'oppose dans le conseil a n qu'on envoie des secours an red'Angleterre dans ses Etats d'Hand-

VILL

vre, 224. Entretient long-temps b Reine, 230. Conseils qu'il lui donne. 231. Il fait condamner dans un conseil les échevins de Lvon aux deper-

du procès qu'ils ont perdu contre i-chapitre des comtes de S.-Jean, 331 Salue le roi de Pologne, pere de la Reine ; accueil qu'il en recoit, 230 Son entretien avec ce prince. 234

M. le due l'entretient plusieurs fai des conversations qu'il a cues ave M. de Frejus, qui insiste sur l'ek-gnement de mad. de Prie et de M

Paris-Duverney, 243, 245. Repose de Villars à cel égard, 246. Sus ave au conseil concernant les preparatisde guerre de l'Empereur, 24- Il conseille au Roi et a la Reise de jouer moins gros jeu, 2 i8. Ser on avis, le conseil décide que les marechaussees pourvoiront à la sérete de routes, 2/10. Son avis an conseil 4.9 les indécisions du roi de Pruse, 20

Il fait an Roi de vaines representations sur l'inutilité des capitaineries. 252. Fait rendre justice au mari. o Montauban-Soyans, 255. Conseile à M. le duc des réformes et de le-conomie, 256. Son avis au conseil sur les corsaires d'Afrique, 25, et

sur le projet d'assembler une semes de 50,000 hommes dans la Base-Allemagne, 250. Il visite M. la dar à Chantilly, et le console sur se digrace, stiz. Il exhorte le Roi a an-

economie genérale, 264. S'oppeinutilement aux retranchemen a les rentes perpetuelles et viagres. 273. Se plaint au Roi de ce qu'il n'a plus l'honneur de ses honnes graces. reponse du Roi, 290. Opinion di maréchal dans nu conseil tenu ches le card. de Fleury sur les projets de

cardinal sur le choix d'un garde de sceaux, 316. Il reclame la present pour les pairs sur le garde des scents. 317. Opine en faveur du Roi dans l'affaire des princes d'OEtings.

guerre, 300 et suiv. Sa repou



Expose ses sentimens sur le l de l'echange de Belle-Ile, 3;1. e fortement au conseil contre manvais marches que l'on fait e au Roi, 374; et contre le cré-des gens de cour, qui ont fait : des acquisitions de terres pour evendre au Roi, 375. Il s'elève s le conseil contre la proposi-de donner un subside aux quaelecteurs de la maison de Bae, 406. Paroles très-flatteuses du n maréchal, (22. Reponse du echal a un propos du card. de sry, (26. Il fait au cardinal des entations sur la destruction chevaux en France, 43a. Boutes loi envers lui, 436. Reponse du échal au cardinal sur les projets querre de l'Espagne, 437. Con-nces tenues ches lui entre les misad, d'Espagne, de Hollande l'Angleterre, pour y concerter projets de guerre, 438 et suiv. seil extraord, tenu en présence Roi, où le marechal donne son sur ce sujet, 441. Le maréchal se qu'on auroit mieux fait de s'acmoder avec l'Empereur, que de sune guerre où l'Espagne veut ser l'Italie, l'Angleterre être tresse du commerce, la Hollande uire la compagnie d'Ostende, et a France n'a rien a esperer, 11 is une conference tenue chez le linal, il conscille de faire entrer armée dans l'Empire, et de re-cer au projet d'aller à Naples, . Dans une autre conference techez lui, on convient de tout ui regarde l'entreprise proposée tre la Sicile, 452. Il propose au seil de resilier un contrat d'enge fait du temps de la regence : le marq, de Grancey, et de pu-les infidèles estimateurs, 465. is une conference tenue chez le linal, il fait voir le danger de mencer la guerre par l'Italie, que demandent les ambassadeurs ngleterre et de Hollande, 400 et . Dans one autre conference techez le garde des sceaux, il de-atre que la ligue ne pourra être redoutable si elle ne fait tout l'amge possible de ses forces, 470. Sa re ponse sur un projet de guerre gurale que lui envoie M. d'Anger liers, 189. Le roi et la reine d'Espa ne declarent qu'ils ne peu**vent pre** dre de confiance qu'aux projets ( guerre qui viendront du maréch 492, 497. Le maréchal envoie garde des sceaux un memoire de lequel il explique le peril, en man-quant au traite de Seville, de forcer l Espagne a se reunir à l'Empereur, 199. Il manifeste cette crainte au conseil, LXXI, 1. Demande qu'on public sur-le-champ la preuve de la trahison des ministres anglais, trahison des ministres superson des ministres de la crainte assez fondée que l'Espagne ne soit entrée en tre avec l'Empereur, il propose de faire marcher (io,000 hommes vers les frontières, 8. Le roi et la reine d'Espagne montrent un vif désir que le marechal soit charge de la conduite de la guerre, 11. Le maréchal est en opposition avec le duc d'Orléans sur les principaux devoirs des rois, 25. Il dresse un cerit pour fortifier le roi d Espagne dans sa resolution concernant le traite de Vienne, lequ écrit est approuvé du Roi, **26. Sou-**tient avec force dans le conseil qu'on ne doit pas abandonner l'Espagne, quoiqu'on ait à se plaindre de la Reine, 32, 34. Il propose de s'unir à l'Espagne par un traité particu-lier, 36. Conseille au Roi de se livrer a quelques plaisirs honnètes, et de rechercher la gloire, §1. Son dis-cours au couseil sur les préparatifs de guerre de l'Empereur, et sur la conduite que la France devroit tenir, 52 et suiv. Il reçoit ches lui une visite du Roi, 51. Propose au conseil que la France se joigne aux decteurs, plus puimens pour commen-cer la guerre, 55. Il insiste pour qu'on fasse la guerre, puisque l'Es-pagne en presse la France, 66. Propose d'ecrire au pr. Lugène, et explique ses raisons au concell, 75. Est d'avis qu'en cas de mort du roi d'Espagne, le pr. des Astories se rende diligemment a Madrid, pour prévenir les projets de la Reine, 79. Il écrit à LL. MM. Catholiques pour se plaindre de leurs lenteurs, 83. Est d'avis que le roi Stanislas s'approche de la Pologne pour y faire valoir ses droits, 98, 100. Est d'avis qu'on entre en guerre par donner le Milanais au roi de Sardaigne, 101. Ses conseils an cardinal sur les con vulsions qui ont lieu au tombeau de Paris, 108. Son discours et ses conclusions au parlement sur les refus des sacremens faits par le curé de S.-Médard, 110. Sur ses instances plu-sieurs fois réiterées, la guerre est resolue dans le conseil, 118. Son dis-cours chez le cardinal à tous les ambassadeurs sur la nécessité de faire la guerre, 123. Il propose diverses mesures pour assurer le succès d'une guerre prompte, 128 et suiv. Travaille avec M. d'Augervilliers pour former l'armée qui doit entrer en Piémont, 132. Accepte le commandement de l'armec d'Italie, 136. Est nomme maréchal général de France, et part pour l'armée, 138. Trois reines lui donnent chacune une couronne; il fait avec le roi de Sardaigne la conquête du Milanais, du Lodésan, et d'une partie du Mantouan, 139. Il remontre au roi de Sardaigne, qui ne veut plus agir, combien l'inaction où il reste est dangereuse; son dernier acte de vigueur et d'activité, 140. Il obtient la permission de retouruer en France; froids adieux que lui fait le roi de Sardaigne, 141.

de l'illars.)
Villass (le comte de ), frère du maréchal de ce nom, attaque et emporte d'assaut le fort d'Harlebec, LXIX, 341.

Il meurt à Turin ; abrège de sa vie et de ses actions, 142 et suiv. ( Mém.

VILLARS / le marq. de ), commandant de troupes pour M. de Nevers, entre dans S.-Pierre-le-Moutier, XVII, 212.
VILLARS-VILLEBONNEUR revient à

Bordeaux après avoir enlevé dans la Sautonge une compagnie du duc de S.-Simon; il y donne la nouvelle que Du Dognon s'est accom-

modé avec la cour ; à quelles constions, LIII, §28.

VILLE (le marq. de) est blesse »: combat devant Suse, XXI, 193. Est

commet devant suise, A.A.1. 193. La fait prisonnier à Lunéville, et envore sur sa foi au duc Charles de Loraine pour traiter du raccommodment du duc avec le Roi, 403. Re-

vient à Paris, et contre sa parde auprès du duc, (o). Bassonnerre — Est blessé à l'attaque du Pas-de-Suse, XXIV, 354. Défait deux per tis d'eunemis sur la Sesia, XXX. 22. (Mém. de Richelien.) VILLE (le sieur de), conseiller du

duc de Lorraine, est fait prisonaur à la prise de Luneville, XXX, 3%, VILLE (le viscourte de ) est tuca siète de Landrecies, XXIX, §45.

VILLE (le marg, de 'est blesse a mort d'un coup de casion au siète de Cairone II.

de Crémone, L, 100.

VILLE (le merq. de) attaque et reprend Crescentin, L, 281 L4 blesse au siège d'Alexandrie, Ll, 12 (Montglat.) — Est blesse a mort ac siège de Pizzighitone, LVII, 282 (Mém. de Du Plesses.)

(Mein. de Du Plesses.)
VILLE (de), gentilhomme le geois, inventeur de la machine de Marly, reçoit du Roi & ou france de pension, LXIII, 318.

VILLE-AUX-CLERGS (le sieur de La contribue adroitement a la redătion de Navarreina, XXII, 110 VILLEBOUAT, capit.au reg de Pre-

WILLEROUAT, Capit. aureg de riemontre le service du Roi, XX, 125 VILLEREUVE (le chevalier de l' commissure général de l'armee espagnole, est fait prisonnier au sez-

pagnole, est fait prisonnier au sier de Lille, XLIII, 118. VILLEPBEUX (le sieur de se rest maltre de la ville d'Ariane pour le

maltre de la ville d'Ariane pour le duc de Guise; détails sur la conquêr de cette place, LVI, roi. Villegoirs (le sieur de\ ont blosé dans un combat livré aux Anglé-

dans l'île de Ré, XXIII, \$11
VILLEQUIR (le morq de ', charge
de faire entrer des tronpes des
Mouzon, défait dans sa marche ;
ou 500 cheraux ennemis, mais ?

peut rénssir dans son entrepre-

corquei, LVII, 335. l'e) es l'art. funent (le marech. d').

VILLEROT DE NEUVILLE, secrétaire d'Etat, se rend aux avances que lui fait le parti de la Ligne, dans l'espoir d'en moderer les fureurs, I, 110. Presse Heari iv de se convertir, a35. Renoue une négociation avec lui, 145. Traite avec Du Plessis-Mormay, 161. (Introd.) — Sa conduite, ingle avec prévention par Sully, II, 143. Ses lettres à M. de Rosny aux divers sujets, IV, 75. Autres lettres au même pendant sa mission en Angleterre, 321 et 307. Autres let-tres par lesquelles il felicite M. de Rosny sur sa négociation, 161. Ses lettres au même sur le synode généal de Gap, et autres sujets , V, 73. Antres lettres sur la trahison de Autres lettres sur la trahison L'Hoste, son secrétaire, 163. Dis-cours contre lui à cause de cette trahison; il obtient son pardon du Roi, 166. Publie un manifeste sur l'évasion de L'Hoste, 173. Sa lettre a M. de Rosny sur cette affaire, et sur quelques autres, 176. Autre lettre sur le voyage projeté du Roi en Provence, 194. Autre sur un paquet égaré de MM. Parabelle et Consnt, 228. Il envoie à M. de Rosay un discours venant d'Angleterre, sur la position des rois de France, d'Angleterre, d'Espagne et du Pape, 258; et copie du memoire de l'ambassadeur d'Angleterre sur la negociation de la paix entre l'Espagne et cette puissance, 273. Con-sulte M. de Rosny de la part du Roi sur la modération des douanes, que demandent les commissires d'Espague, 292. Lui écrit touchant la manière d'exécuter la commission donnée pour arrêter le comte d'Au-vergne, 316; touchant une pension dont le duc de Nemours yeut traiter, 318. Lui envoie copie d'une lettre du cardin. d'Ossat concern. un personnage en intelligence avec l'Espegne, 319. Lui ecrit de nouveau au sujet du comte d'Auvergne, 323, sur l'acquisition a faire d'un prieure de la maison de Bavière, 336, sur le commerce extérieur, et sur les fausses démonstrations de l'Espa-gne, 350. Signe le traité de com-merce conclu avec l'Espagne, 359. Texte du traité, 366. Il écrit à M. de Rosny touchant les avis donnés par M. de Vivans et la reine Marguerite des menées secrètes de quel-ques protestans, VI, 208. Lui en-voie copie d'une lettre du duc de Bouillon, 210. Lui donne des non velles de ce qui se passe en Flandre entre le pr. Maurice et Spinola, 211. Lui annonce la détention de deux Lucquisses traitant avec l'Espagne, 216. Lui parle des menées et des desseins des protestans dens le Languedoc et le Dauphiné, 217; du mécontentement du Roi à l'égard de M. de Lesdiguières, et des pro-pos tenus sur l'arrivée de la reine Marguerite, 218. Lui fait part da mécontentement du Roi de ce que l'assemblée de Châtellerault ne l'a pas nommé président, 232. Lui recommande le sieur de La None comme un de ceux que le Roi verra avec le plus de plaisir nommé dépate, 234. L'exhorte à empêcher que les protestans ne dressent autel co tre autel dans le royaume, 235; et à faire son possible pour qu'ils re-coivent avec reconnoissance le délai de trois ans pour la garde de leurs places de sureté, 236. Il l'informe des mesures que le Roi a prises pour forcer le sieur de Blaccons à re tre Orange, 260. L'avertit du ch gement de route que le Roi a prise nour aller en Limosin, 277. Lui enpour aller en Limosin, 277. Lui en voie une lettre de soumission écris au Roi par le duc de Bouillon, 278. L'informe que le comte d'Auvergne a eté resserre dans se prison, 279. Lui annonce la deposition d'un sieur Blanchart, initie dans les projets du duc de Bouillos , 280. Is ne M. de Sillery des dispetitons où se trouve ce duc depuis qu'il suit que le Roi marche sur Sedan, VII, Gs. Instruit le duc de Sully des in-Traite et conclut aven ce seigneer un acte de soumission, 78. Annence a M. de Sully Parallel. a M. de Sully l'arrivée de la de

de Mantoue, et le presse de la part du Roi de venir à Paris, 125. Lettres au même sur le hapteme des Enfans de France, 120; sur le siège de Rhinberg, sur les differends entre le Pape et les Vénitiens, sur la nomination du cardinal Du Perron

tre le Pape et les Vénitiens, sur la nomination du cardinal Du Perron à l'archevèché de Sens, 133. Il lui fait passer un mémoire du secrétaire d'Espague adressé au Roi, concernant la loi sur les débris et naufrages, 201. Lui écrit que M. Aersens, ambassad. des Pays-Bas, continue à presser le Roi de secourir les Etats

de 200,000 liv., et le consulte à cet égard, 207. Lui annonce que le cardin. de Joyeuse a terminé le différend du Pape avec les Venitiens, 213. Le prie de délivrer une ordonnance de 3,000 liv. que le Roi accorde à chacan de MM. les cardin. de Givry et Séraphin, 219. Lui annonce que les Grisons ont fait mourir par justice deux pensionnaires d'Espagne, et confirmé les al-

liances de France et de Venise, 225. Lui écrit touchant une lettre que ceux de l'église de Pons adressent au Roi pour le gouvernement de cette ville, 250. Le consulte sur les fonds avec lesquels seront payées les compagnies de la Reine et du duc d'Orléans, 251. Lui apprend que M. de Vic a fait détruire les ouvra-

ges faits au fort de Rebay, 252. Lui annonce que le Roi veut faire présent de deux enseignes de pierreries aux envoyés du duc de Savoie et du grand duc, 253. L'informe de la faute des Rochellois, qui prétendent retirer chez eux le ministre ecossais Malvin, coupable d'offenses envers le roi d'Augleterre, 264. Lui mande que le Roi est content

de ce qu'il à fait relativement au

ministre Chamier, et aux lettres cerites en Angleterre par les Rochellois pour avoir le ministre Malviu, 36°. Lui écrit touchant l'opposition du Pape a l'election du marq.

de Verneuil pour l'évêché de Metz., 360. I ni fait connoître les intentions du Roi a l'egard du comte de Sommerive, 3-3. Lui cerit touchant gard du pr. Maurice, et des intations où il est envers les Pavs-Ba-426. Lui annonce que le Roi a chour le sieur de Vilarnou pour deputdes protestans auprès de sa personne, [32. Lui envoie le brevet dnomination des deux deputes petestans elus par le Roi. [4]: Le

ecrit de nouveau sur les ifares

VILL

blée de Jargean, 422. Lui fait pr

du mécontentement du Roi a le

des Pays-Bas, 444; sur les salassacordes aux Suisses, VIII, : & Accusations portees contre V & Villeroy par un protestant au rejet de ses Mémoires; en qua elle sont fausses et injustes, IV, 11-4 s iv. Il perd sa charge de servand Etat après le traite de l'ood.: 368. (Miconom. rov.)

Lettres par lesquelles il pesso president Jeannin de partir poer a negociation en Hollande, et laide ne de la part du Roi des instruttes relatives à son voyage, XII, in suiv. Il l'informe d'une enteremb l'ambassadeur des archides aveciltoi au sujet de la paix, n. 1. mer a connoître les deliberations publiques et particulières des Etats ave de déclarer l'opinion du Roi, q. 1

qui demande à être decharge de se commission de residence auprès : Roi, 11. L'informe de la defaite : l'armée navale d'Espagne au detres du mécontentement apparent à roi de ce pays à l'egard des crevations accordees par les arché epour une cessation d'armes avec in Pays-Bas, 21. L'invite a se mettre : garde contre le deputé anglais, 22.

envoie une lettre du sieur Aeres

des Etats, avant de s'engager der leurs affaires, 23. L'autorise à se carter des instructions du Rei se tantqu'il le jugera utile au service de S. M. et à l'avancement de la pas 54. L'informe des preparatis de comte de Fuentès en Piemont de Le presse de s'assurer si on pett. de ter a la paix les Provinces l'ar-

rallier et joindre ensemble les seur

que les commissaires doivent garde



VILL avec le pr. Maurice et ses adhérens, on avec Barneveldt et les siens, 105. Leur recommande d'y porter le pr. Manrice, en lui offrant de grands avantages; et de remercier la Zélande du respect qu'elle a rendu an Roi, 115. Les engage à prendre ette comment les Etats se conduiront dans la forme de leur gouverment, et dans leurs relations avec S. M., 116. Ecrit à Jeannin qu'il doit se defier de la correspondance secrète de Barneveldt en Angleterre, 1 18. Approuve et loue de la part du Roi la conduite qu'il a tenue envers le pr. Maurire, le comte Guil-laume, les députés et Barneveldt, 23. Lui parle des dispositions du roi d'Angleterre, 124. L'informe de l'envoi de don Diego d'Ibarra aux l'ays-llas, pour brider l'archidue; des defiances et des langages divers de l'Angleterre, et d'une entreprise méditee par le grand duc sur l'île de Cypre, 144. Ecrit a Jeannin que ses raisons en faveur d'une trève a longues années ont vaincu le conseil du Roi , qu'il ait a se defier du roi d'Andeterre, qui hait la cause des Pays-Bas et favorise l'archiduc ; qu'il engage les Etats a tenir bon dans leurs resolutions, 187. Lui exprime ses cranutes que les États ne a accordent avec l'archiduc sans l'intervention de S. M.; l'engage a tout faire pour les porter « la guerre, plutôt que de les laisser traiter sans le Roi , 190 Lui donne avis que le roi d'Espagne est dispose a confirmer l'accord fait ar les archidues avec les Provinces-Unies, et même a revoquer don Diego d'Ibarra, 194. Exprime de nouveau ses craintes sur la non intervention da Roi, envoie an pouvoir peur montrer aux deputes anglais, 264 Son opinion sur la conduite de Laudiencier Verreiken, 268. Il expose a Jeannin son avis sur le projet d'une ligue defensive a conclure avec les Etats, et du secours d'un certain nombre de vaisseaux a prêter par eux, en retour de l'argent que le Roi leur donne, 319. Lui adresse les ordres du Roi relatifs a la préséance

en toutes occasions, 342. L'instruit de l'entrevue du commissaire général des cordeliers avec le Roi, l'assurance que ce commissi donnée des bonnes dispositions du roi d'Espagne pour faire la paix, vivre en bonne amitié avec 8. M., 3(9). Prie Jeannin de mettre Barne-veldt en garde contre les rapports d'Aersens, 356. Exprime ses définaces sur les dispositions apparentes des deputés anglais, 430. Ne pense point obliger les Etats de ligue, p un traite , a rendre les deniers qu' leur envoie, approuve l'opinion de Jeanuin sur la manière d'intervenir dans le traite des Etats avec les archiducs, 432. Lui rend compte du refus qu'a fait le Roi de faire arrêter le comte irlandais Tiron, 445. Annonce l'envoi d'amples pouvoirs d'Espagne aux archiducs, pour ter-miner leurs affaires; prie Jeannin de s'eclaireir de ce fait, 446. Lui rend compte des faux bruits répan-dus contrele Roi, 447. Annonce l'en-voi d'argent ordonné pour les Etats, 48. Lui répète que les consells de la paix sont plus utiles que les autres, et lui en explique les raisons 483. Lui parle de l'arrivée de la flotte d'Espagne, et donne des nouvelles de l'Italie et des Grisons, 484. Lui mande que le Roi est mal satisfait de ce que les États, fort empressés de lui demander de l'argent, le sont si pende suivre ses conseils, 529. Pense que le pr. Maurice se perdra lui et a maison, s'il s'obstine à la guerre, gnent comme il faut à la ligue, 531. Annonce que le mandi. 530 Doute que les Anglais se Annonce que la querelle entre le Pape et les Venitiens se resouvelle, 532; que le corde**lier député des** archidues a fait provi**sion de force** doublons pour negocier, 533. Croit que le meilleur moyen d'affoiblir l'Espagne est de l'attaquer per les Indes d'orient et d'occident, 534. Se plaint au nom du Roi de mandes inciviles et exagérées des Elnis, XIII, 51. Est d'aris qu'q fame avec eux une ligne pour la

merre. Is Approuse les processes nos par Jeannin a fiar osodiose, pr Maurice et au comte fe illa imp 73. Perkoute un renous l'ement de quirelle entre le Pape et les Venimi. 54. Annoncé us pri it de l'Espagne en Afrique en faie led un des infant du demier prince. 53. Pense que les anituduces con récinent la paix, on one there a longues so-ness. I hapage, y conscious et le Pape la con-illant, attend pe : de chose de la diet imperiale, annon-ce a Jeannin que le Poi, content de ses services, vent les respondites d'une maniere convenable. 77. Parle de la maissaise conduite dú pri de Conde envers le l'oi . 58 Luit part a Jeanin des braits repaid a contre lui par les archid .... le prie de l'en eclaireir. Sa Se plaint amère-ment de la conduite des depotes anglais, et de celle de leir roi, coe, Engage Jeannin a prosser les Etats de faire expliquers es deputes, et d'avoir le deraier mot de archide, e, ton Pense que le mirq de Spinola et le president Richardot, quoi que per disposes per a la Roi et le chiimisters, ne persont être repets des contremes, tro Annonse que S. M. a decide d'envoyer le dernier quartier di seconts; demande quelle ofte on peat faire a Barneveldt. 1. 1 Ezrit a Jeannin que le l'oi trouve très desagréable le procede de Barneveldt concernant la demande de 1.200.000 list par antit qu'il est resolo a faire comme les autres profit da temps et de la dissimulation; parle du chitiment infligé a un ministre puriture d'Angleterre e de-mande une ou deux tentes de topisserie, 134. Dit que le procede de Bara veldt, joint à la froideur des Anglais, a faitabangar de dessein ag Roi, 135 Cons ille à Jeannin de faire in titre par ecrit tous les articles qui peuvent être accordes entre les deplace et les États pour fonder la ligger, demande ce que les États entendent faire des villes otagères

13º Lut connoître les pastes motifs de se defier des Anglais, 138

latorne Jennia da dicaso a i ambassadeur de l'archetor (c. ? ) contenant les dispositions de 🤊 🔻 a faccesser à reserve de la cace 😘 et du perjet de mariage de mui Christian at a lege d'Espany. 14 Jastruction qu'il lui donne a on egard, 155 Il l'assure du classifi ment du Poi pour la cunduie mé tirat dans les negocastices, 146 l'ui dit q - 5 M. et son conseil ~ peret pro de frait de la ligne proporti. La tempione son inquire d'a carpar depuis long-temps il name quide ses lettres : lui fast part du me controlement qu'a cause la consum des Anglais. Sq. de l'état desserre de M. de Montpensier. 100, de la querelle du Pape avec les Veniues. de la condamnation de l'amband Le Badocère, 186. Annonce a l'arnin l'arrivee de 🗪 depêcher 🦟 🤄 co tentement qu'a cause la : .. veile de la conclusion du graite, : L Parl d'un affront public fait par le reine d'Andeterre a l'ambacades da Loi, 1931. Antionice a Jeanna le denier quartier du scourre, m' Linvite a examiner un proset de forme de gouvernement pour les Euro fait par le sieur de Sailly, sub, eta your un marchand nomine I say Minre, pour econter les offres qu'il fat au Roi relativement au commerce de Hade, 207 Envoie a Jeannin des instructions sur le projet d'affiaire propose par l'Espagne, et sur le change des places des Pays-Bus. In fait connoltre le désir qu'a le Ros de soir transp**orter en Fra** oce la compagnie des Indes, 228 Lui annoure que le Rui a fixe a 12,000 livres par an la pension qu'il accorde a Par veldt, 231. Lui donne des poquelle du l'ape et des Venitiens, de la mort du duc de Wittemberg, et de la dissorde qui règne entre les Hosgrois et les Turcs. 233. Lui anno. ce que le Roi a refuse la demand d'un nouveau secours. faite par le sieur Aersens; que Sa Majeste duvis qu'on separe la compagne quand la reponse d'Espagne era

connue : qu'elle ne peut consttr

conditions qu'on veut mettre à alliance avec l'Espagne, 305; es Venitiens et le duc de Savoie rchent une alliance avec le Roi, Il temoigne à Jeannin le deir que cause au Roi et à son coues conférences pour la paix, et inquiétudes à ce sujet; l'ena venir passer quelque temps à ; s'il le juge convenable, 309. e qu'une paix à longue trève est utile qu'une paix absolue; que a les bonnes paroles des dépu-aglais ne doivent point être mi-a compte, 338. Annonce que le Savoie a marie ses deux filles princes de Mantoue et de Mo-; que l'Espagne, nonobstant rontradictions, a approuve ce age, 3 to. Ecrit a Jeannin qu'on rut rien resoudre touchant la fication a faire a Barneveldt et ils, qu'il ne soit venu à Paris, L'engage à ne pas voir les ar-ucs si le présid. Richardot con-· à s'eloigner de lui, 349. Lui art des craintes qu'on a que le Espagne n'approuve pas l'ar-du commerce des Indes, 362. conscille de ne pas parler de cle de la religion, ou de sonder t de le faire les intentions des s, 36j? Lui dit que le Roi ne digérer la demande du secours lui a faite le sieur Aersens, 365. recommande d'examiner quel tage le Roi peut tirer de l'al-e que le roi de Suède lui a fait oser; ses rellexions a cet égard, Il lui annonce l'arrivée du corr , l'accuril qu'il a reru du Roi ; lit qu'on ne doit rien attendre Anglais, lui recommande d'être iu et circonspect en ses conseils aix et de guerre, afin qu'on ne prenne point a S. M. des éverosqui pourrontnaltre, 381. Lui mer la naissance d'un troisième la Roi, Jaj. Croit que les depoles archidees compront sur le a de la religion, si le cordelier sorte le refus de la navigation des a presence en Hollande d'un es-

pion qui instruit le comte de Feeates des desseins des Etats, 385. Lui répond au sujet de son mémoire que le Roi et son conseil en ont approuvé les conclusions, et qu'il peut se con-duire en conséquence, XIV, Lui conseille de retarder la remor qu'il a projetée de faire en faveur des catholiques, 4. Lui annonce que le Roi a fait chevalier de sa main le fils aine de Bornoveldt, 5; que S. M. n'u rien changé à ses premières in-tentions pour la paix, mais qu'elle ne veut pas être l'auteur ou con-sciller d'une paix désavantageuse pour les Etats, 28; qu'ou a l'espoir que l'Espagne ne rejettera pas en-tièrement l'article de la navigation des Indes, 3o. Lui donne avis de quelque artifice de l'Espagne pour inspirer des defiances aux Etats sur les intentions du Roi , 31. Annonce que le Roi est mécontent de la pro-longation de la trève, 48; que l'Espagne se repent d'avoir reconnu la sons crainete des litats; qu'elle cherchera un prétexte de rupture dans l'article de la religion : qu'elle envoie en France don Pedro de Tolède pour négocier une double alliance, et détacher par la le Roi de la cause des Etats, 49; que le retour du cordelier a été arrête pour ces raisons, 54. Fuit part a Jeannin de la réponse de don Pedro au Roi, sur l'intention où est le roi d'Espaga que le traite de paix soit continu mence, offrant d'y contribuer tout son pouvoir, 78. Fait part au même d'un avis du nonce du Pape au sujet du rétablissement de la re gion , 82 ; et des alliances proposés ur le l'ape, 83. Lui annonce q par le l'ape, ob. Lui anusanos q l'ordonnance pour payer les Jos, liv. a etc signée, 8\(\frac{1}{2}\) Lui falt p des instances du nonce sur les p positions d'alliance, 109. Insiste sur le parti de la paix comme le plus sur et le plus honorable, ou à d sur une tiève a longues années, 110. l'ense qu'on ne dont point négliger les alliances avec le roi d'Angleterre, 111. Annonce à Jennain que d

··· fasse sans division parmi les Etats.

d'Espagne de ne vouloir per ren

35a. L'engage à travailler courage-sement à la trève, et à prendre les Pedro n'a aucun pouvoir de traiter des affaires des Pays-Bas; que le Roi n'a point changé de volonté; qu'il conseils les plus honorables et 🗠 plus utiles au Roi; espère qu'il ens'en remet à la discretion et à la prudence de Jeannin; qu'il désire fort pèchera par sa sage conduite les et-fets du mécontentement du pr. Maila trève à longues années; pourquoi rice après la trève, 362. Le presse de conclure la trève telle qu'il l'aproil recule à traiter de la ligne défensive avec l'Angleterre; le prie de lui mander dans quelle disposition est Barneposée, l'assurant que le Roi appenveldt, et ce qu'il espère du pr. Mau-rice, 181 et suiv. Lui mande que le ve tout ce qu'il a fait, 402. La fait part des craintes qu'a le Roi que les Espagnols ne profitent des longueces Roi et son conseil adoptent son avis des negociations pour faire agrecta prolongation de la suspension d'arsur les conditions qu'il a proposées concernant la trève à longues années, 185. Lui fait part du méconmes, et se mettre mieux en meant tentement du Roi concernant les disde recommencer la guerre : lui tait part aussi des propos tenns par icours et le jugement que le pr. Maurice fait de ses intentions; se plaint sieur Aerseus contre la treve : pertrait du presid. Richardot, iza li informe le président Jeannin d'... de semblables propos tenus par le sieur Aersens, 196. Annonce que le Roi ne pense plus à l'alliance proconversation de don Pedro avecie posée par le ministre du Pape; en-Roi sur les dispositions du roi d 1 gage Jeannin à continuer de favoripagne, et sur ses craintes a l'e, ard ser le parti de la trève, 198. Le prie, des Etats; donne au president des instructions sur la conduite qui de la part du Roi, d'engager les députes à accorder le petit délai qu'il doit tenir, et lai fait conneitre l'intention du Roi de preferer la part à la guerre, 416. Donne avis a medemande, et de les assurer des bonnes intentions qui l'animent toujours pour eux, 199. Lui fait part des apme du mécontentement du Roi au sojet du procede des Anglais et des Espagnols, qui traitent infid-lement prehensions des gens de l'archidue touchant une declaration du roi d'Espagne en faveur des Etats; pense avec lui ; blame les Anglais de decqu'on devra se contenter de celle ner esperance aux Espagnols quils leur feront avoir une treve pure et que ce prince a dejà faite, 226. Lui mande les rapports du sieur Lamsimple, sans renouciation on favor des Etats, XV, 1. Engage le presbert sur les dispositions du pr. Maurice pour empécher la trève, 243 ; le dent a tirer des Etats une declarapeu d'effet qu'ils ont produit sur l'estion par cerit, par laquelle ils seaprit du Roi, 2/6. Lui parle d'une gagent a faire la trève suivant le preproposition du roi d'Angleterre de jet qu'il a propose, afin d'obliger l transférer les conférences à Calais, roi d'Espagne a en faire une semble 948. Lui donne avis de la retraite de ble avant d'entrer en conference, 3 la flotte d'Espagne sans avoir obte-L'invite à entretenir le pr. Maurier et les siens avec plus de soin que janu aucun succès : 250. Eni mande le mécontentement du Roi touchant la mais, et a ne pas negliger non plu-Barneveldt, 5. Lad envoie une lettre conduite du prince Maurice; craint qu'il ne puisse rapprocher ce prince du lioi an sujet de la conduite da et Barneveldt, 327. L'engage a pren-dre garde a tout, 3% Lui envoie roi d'Angleterre : lui explique comment cette conduite a ete consue une lettre du Roi adressée aux Ltats, l'engage a faire approuver la treve aux archiducs, sans s'arrêter a l'Es 33o. Lui fait part des incertitudes où l'on est sur les termes de la trève, pague, 23. Ecrit de nouveau a Jemet du desir qu'a le Roi que l'accord nin concernant l'intention du m



noltre les Etats indépendans, intention soutenue et favorisée par le roi d'Angleterre ; entre dans quelques détails à ce sujet ; lui renouvelle les avis qu'il lui a déja donnés sur la volonte du Roi, et sur la conduite qu'il doit tenir, 54. Lui écrit que l'intention du Roi n'est pas de donner de déclaration relative à la souveraineté des Etats avant la conclusion de la trève; que S. M. approu-ve qu'il ait rejeté l'ouverture faite r les Etats de nommer leurs alliés, et surtout ceux du Roi , dans le traité; qu'elle n'est pas d'avis d'oc-troyer de nouveaux secours cette annee, 85. Lui expose les raisons qui doivent faire rejeter la trève pure et simple; n'approuve point que les conferences se tiennent à Calais; voudroit obliger l'archiduc, en cas que le roi d'Espagne n'entre pas dans le traité, a maintenir et faire valoir celui qui sera conclu avec les deux Rois; pourquoi le roi d'Angleterre est mécontent de la France; raisons du Roi pour différer le rem-boursement de l'argent prêté par la reine Elisabeth, 117. Il lui écrit que le Roi est d'avis qu'il tienne bon contre la prolongation de la cessition d'armes, si l'archiduc refuse la de-· laration par ecrit qu'on lui a demandee ; lui mande ce qu'il doit faire en cas de rupture, 119. Pense que les Espagnols veulent prolonger les affaires, s'ils le peuvent, tou-te l'annee; se plaint de la subtilité grossiere des Anglais ; craint de trouver les archiducs difficiles et opiniatres; annonce au president que les Vénitices parlent de contracter une nouvelle confedération avec les Etats, 162; que des lettres s enues d'Espagne portent que tout s'y prepare à la guerre; lui fait connoltre ce qu'il pense de toutes ces demonstrations d'hostilite, 184. Lui mande que d'autres lettres annoncent que le conseil de Castille so-cepte la treve pour dix aux, renoncant pour ce temps à la souvernincte des Pays-Bas, sans insister sur le retablisement de la religion, pour-

vu que les Etats se départent du commerce et des voyages des Indes; ce qu'il pense sur cette nouvelle, 192. Il l'informe que le confesseur est en chemin ; qu'il s'est conduit en habile homme en Espagne; croit que les Espagnols ne seront pas si mauvais qu'ils le publient, 194. Lui mande que don Pedro de Tolède est parti comme il etoit venu, fort satisfait en apparence ; pense que les archiducs essaieront de nouvelles lenteurs, mais qu'ils finiront par consentir aux articles si les députés tiennent bon, 205. Ecrit au prési-dent que la resolution des Etats a été approuvée par le Roi; que S. M. ne vent pas qu'on se joue de sa parole, 227; qu'elle aime mieux so tenir une guerre de trois ans que de renoncer au projet de la trève pro-posée, 229. Le prie de lui désigner quelqu'un du parlement de Di ou autre, pour décider certains dif-férends relatifs à la frontière de Bourgogne, 230. Lui anno**nce que le Roi** approuve le projet de Le **Maire pour** le passage aux Indes par le Nord, et qu'il fera tenir les 4,000 écus de-mandés à cet effet, 231. Pense que la navigation amiable aux Indes s'en ira en fumee pour les Etats, et que les Espagnols pourront relever pa la leurs affaires ; envoie au prési-dent un paquet venant des ludes orientales, adresse au roi d'Esp gne : lui mande que **l'intention du** Roi est d'empécher q**ue les Anglais** n attirent à eux le commerce de l'Inde, 237; que S. M. approuve la fer-mete qu'il a montree au sujet de l'article de la navigation, et trouve bon qu'il accorde les declarations qu'il prevoit necessai<mark>res pour le f</mark>a re adopter par les Etats, 251. Las marque son etonnement du juge-ment qu'il a fait des deraitres lettres du Roi et des siennes ; l'as que S. M. est tonjours missaite de sa conduite ; l'exhorte a achever so entreprise avec confi**ance, 288. Lul** fait part de la satisfaction du Roi pour ce qu'il a fait en faveur du pr. Maurice et sa famille, et pour ave

établi la boane intelligance entre ce prince et Barneveldt : a l'occasion du projet de marier ledit prince, il le prie de faire en sorte que ce mariage se fasse avec une princesse de Brandebourg ou de Hesse; lui an-nonce que le Roi accorde au mar-chand d'Amsterdam 2,000 liv. de plus que celles qui out été promises, et lui marque quelles sont les intentions de S. M. relativement au voyage qui doit être entrepris pour la découverte du passage au Nord, 319. Lui envoie les commandemens du Roi relatifs à la succession du duché de Clèves, et un pouvoir pour le capitaine qui doit commander le vaisseau allant à la déconverte du passage du Nord, 3%. Lui mande que le Roi n'approuve point l'expé-dient qu'il a proposé au sujet des biens de M. d'Espinoy; lui en fait voir les raisons ; lui indique la conduite qu'il y a à tenir dans cette af-faire, qui doit être décidee avant la conclusion du traité; lui represente que l'affaire de la succession du duche de Clèves est plus serieuse, et aura plus de suite qu'il ne l'a pease, 341. Lui envoie un projet d'article concernant les biens de M. d'Espinoy, redige par M. de Sully, le pressant de le faire consentir avant la conclusion de la trève, 3[6, Lui annonce l'arrivée de M. de Presux, l'accueil gracieux qu'il a recu du Roi, la convocation d'un conseil pour répondre a tout ce que le pré-sident a envoyé a S. M., 392. Lui mande le renvoi de M. de Preaux, porteur des résolutions du conseil ; lui dit que le Roi est disposé à favoriser l'electeur de Brandebourg ; qu'il a gratifie M. de Presux d'une

compagnie de gens de pied, 399. Lui annonce que le Roi lui permet

de reveuir : l'exhorte à et iblir l'har-

monie entre les princes de la mai-

son de Nassau, et la honne intelligence entre le pr. Maurice et Barne-

weldt. Lit ame neel expedition d'ane

ordonnance de 2,000 cos sur le

compte de ses frais, et le desir qu'a

le Poi d'établir dans son royanne

une compagnie des Indes : la re commande son neveu de Hauteris-440 et suiv | Negociat, de Jeann n - Au moment de la mort d'Henri iv, il conseille à la Reine mère de r faire aucun changement dans Ladministration, XVI, 188. Accompa-gne le marq. d'Ancre, charge perla Reine mère et le Roi de ramenla cont le comte de Soissons et V le prince, 250. Assiste aux coeferences de Loudun, 200. Se justice auprès de la Reine mère au sajet des conditions accordees à M. le prince. 302. Mem. de d'Estrées. - Cause de ses brouilleries avec le marectal d'Aucre; il se retire de la cour, le Roi le fait revenir, XVII. 65 Il est envoye vers le prince de Conde paur connoître ce qu'il désire; revient es rendre compte à la cour. Si 1 es renvoyé de nouveau sans men fare. 85. Y est renvoyé une troisieme los pour le prier de venir trouver le Fac et lui porter contentement sar lei affaires générales . Sti. Se defend le mieux qu'il peut de remettre la charge des affaires étrangères, p Difficultés qu'il oppose dans cette affaire, 152. On loi donne ente M. Mangot pour substitut, 154 w mort, 253. (Pontchartrain - Son entretien avec la Reine mere au su jet des propositions des princes reanis aux conferences de Louden, il la determine à les accepter. 🖎 102. Bassompierre. — Par suite d'une querelle avec M. de Sulls, il se retire à Conflans, XXI 611, 81 Conseille à la Reine mère de mar cher promptement contre les peixes mécontens (89. Veut faire duferer le départ de LL. M.M. pour la Guien ne: ses motifs, 251. Travaille ave la march. d'Anna. la marech, d'Ancre a faire ecarter le chancelier, 278. Va trouver la Reg : mère à Tours, pour s'excuser de cer tains articles consentis dans la coo férence de Loudon, 289.Essaie d'ergager le presid. Du Vair a refuser la garde des sceaux, 203. Sa mort

VILLEMOT ( le marq. de ) se de

86. Son caractère, (88. : Mem. 4

Richelieu.)

tingue au combat livré aux Espagnols devant le pont de Carignan, XXVI, 231. Attaque la ville de Quingey, et la prend de force, XXIX, 197. (Mdm. de Richelieu.)— Est nomme gouverneur du Roi; comment il est géné dans cette fonction par Masarin, XXXVII, 169. Est repar manarin, AAAVII, 100. Est re-cu ministre dans le conseil; son ca-ractère, XXXVIII, 126. (Mad. de Motteville.)—Il ravitaille Poligny, puis passe en Italie, XLIX, 285. Est envoyé pour continuer le siège de La Mothe, L., 12. Force cette place à capituler, 13. Est nommé gouverneur du Roi, 30. Est fait maréchal de France à la mort de Bassompierre, 58. Mêne un convoi à l'armee commandée par les maréch. de Gassion et de Rautzaw, et parvient a faire cesser leur mésintelligence , 67. ( Montglat.)

Villerror, maréchal de France, propose au Roi d'attaquer le pr. d'Orange à Rouss, laer, 387; attaque et fait prisonniers deux regimens et lat prisonners deux regimens prussiens, LXV, 38c. Prend Dix-mude et Deinse, 386. Assiège et brûle Bruxelles, 38g. Est fait pri-sonnier à Chiari, et mené en Allemagne, puis relàche, \$25. Se rend maltre de Tongres, \$26. (Mém. de Berwick —Est disgracié et arrêté, LXX, 134. Recoit la permission de revenir a Paris, 190. (Villare.) — Il est envoye en Italie, où il se laisse surprendre dans Cremone; après la perte de la bataille de Ramillies, il quitte l'armee, LXXVI, 53. Ses propos a l'occasion des ministres, 178 Scene entre lui et le card. Duhois, 500. Il est arrêté en allant chez le Regent, 505. Sa fureur, 507. Il est envoye a Lyon, 510. ( Du-

VILLERS-COURTIN, capit. au régiment des gardes, entre avec 300 hommes choisis dans Gravelines, I.,

Virtues, ingenieur, attaque un fort qui est vis-a-vis de Manheim. s'en rend maître, ainsi que de la ville, LXIX, joz.

Vicuens-S. Genery, le sieur de 🕆

est envoyé de Gand au Roi par la Reine mere; son entretien avec S. M., XXVII, §55 et suiv.

VILLIERS (mad. de ) entre dans la conspiration du chevalier de Roban, LXV, 214. Elle est décapitée avec VINANS (le marq. de), maréchal

de camp, est blesse au commence ment de la bataille de Fleurus, LIX.

VINCENT, duc de Mantone et de Montferrat, déclare en mourant le duc de Nevers son successeur,

XXIII, 473.

VINCENT DE PAUL profite de l'empire qu'il a sur l'esprit de la Reine pour faire maintenir Mazarin dans le ministère, XXXV, 26. (Introd.) — Il est nommé chef du conseil de conscience, XXXVII, 67. (Mim. de Motteville.)

VINTRO (Juan de ), lieuten. géné-ral de la cavalerie d'Espagne, essaie en vain avec 1,000 chevaux d'entrer dans le village de Vaux, LVI, 327.

dans le village de Vaux, LVI, 327.
VINEUL (le sieur de), envoyé par
le pr. de Condé à Politiers, est arrèté, XXXIX, 307.
VIOLE (le présid.) prononce au
parlement le discours le plus séditieux; demande que la Reine soit suppliée de ramener le Roi dans la capitale, et de mettre en liberté Chateauneuf et Chavigny, XXXV, 81. Il fait une longue diatribe contre Mazarin , l'accuse de faire morter des troupes sur la capitale pour la saccager, 86. (Introd.) — Se plaint des désordres de l'Etat, XXXVIII, 121. (Mad. de Motto-ville.) — La peur lui fait faire une calien habit de la la capital de la capital d action très-hardie ; il demande au parlement que la Reine soit supp de ramener le Roi à Paris, et que soit defendu aux étrangers de s'is miscer dans les affaires de gouvernement, XLIV, 245 et suiv. Il pro-pose au parlement de demander à la Reine l'elargissement des princes, et l'eloignement de Masarin, XLV, 134 Vient annoncer à l'hôtel de Chevreuse la rupture du mariage proposé entre le pr. de Conti et



dem. de Chevreuse, 263. ( Mém. de Retz.)

Vitaux ( le baron de ) est blessé à mort à l'attaque de Gergeau; ses qualités, XLI, 187. VITRY (le sieur de) remet au Roi la ville de Meaux, et se soumet à son

obéissance, II, 154. Son désespoir blessance, 17, 13, 130 description as a mort d'Henri IV. VIII, 377, Il tue le marech. d'Ancre, et est fait marechal de France, IX, 377. (OEconom. 1701.) — XVII, 220 et suiv. Il est fait maréchal de France,

232. Se retire de la cour, mecontent de l'emprisonnement du sieur de Persan son beau-frère, 266. Revient offrir ses services au Roi, 277. ( Mem. de Pontchartrain.) — Est arrêté, et mené à la Bastille, XXI,

355. (Bassompierre.) — Est gagne par M. de Luynes pour tuer le ma-réch, d'Ancre, XXI bis, \$14. Va rendre compte au Roi qu'il n'a pu arrètervif le maréchal, et a été contraint de le tuer, 416. Harrète la marechale, et se saisit de tout ce qui est dans sa chambre, 4/3. Est fait maréchal de France, 4/4. Cause de son ressenti-ment contre Richelieu, 4/2. Sa man-vaise volonté pour seconder le com-

te d'Harcourt, commandant d'une flotte navale, XXIX, 3(3.11 donne un coup de canne, dans un conseil, à l'archevêque de Bordeaux, 314. Est envoyé prisonnier a la Bastille, XXX, 166. Richelieu. — Sa générosite envers le sieur de Pontis, XXXI, 2:6. ( Men. de Pontis.) Il recoit et exécute l'ordre d'arrêter

le marechal d'Aucre, XXXV, 326. Est fait marechal de Trance, 328. Brienne — Ecrit de sa main , etant a la Bastille, l'ordre de l'entreprise formée contre le card, de Richelien , XLIV, 127. Reponse un parti d'Allemands du côte de Vin-

cennes , 3 (). Mem. de Retz. ) Veret de marq de , fils du marechal de ce nom, se distingue par sa fermete et sa presence d'esprit au boarg de Meringhen, ou il soutient l'effort de trois armées ennemier XXXII, 386. (Mem. de Ponta. — Il est blesse a la prise de Cassel. 1 15. Se saisit de Brie-Comte-Robert

pour favoriser l'entrée des bles dans

Paris, 157. (Montglat.)
VITTEMANT, recteur de l'Univer-

VITTEMANT, recteur de l'Ansistie, est nommé sous-precepturd.
Roi; il refuse une abbaye de 15,000 liv. de rente, LXXVI, 23-et-ai-VIVANS, le sieur de) fait paser au Roi un meinoire sur les menes secrètes des protestans. VI. 2014 VIVONNE (le maréchal de 1814 ecouvir la ville de Messine; il y est recut en vilomphe, chasse les traves

reçu en triomphe , chasse les tro pe

de terre ennemies, et fait lever le blocus, LXXIV, 269. Voisin (le conseiller), depute de parlement de Bordeaux, est recesses parlement de Bordeaux, est receiva parlement de Paris pour y demande l'union, XLV, 128. Voisix (M.) est fait ministre de la guerre à la place de M. de Chami-lard, LXVI, 150. Origine de sa f.e-

tune , 152. Voisix (la femme) fait commerce de poisons avec la Vigoureux, INV.

2/9. VOITURE (Vincent). Lettre ornir par cet auteur après la prise de Cor-bie comment il justifie l'admintration de Richelieu, XI, 351 et sais.

note. Succincte Narrat. -1 e sanuet d'Uranie qu'il compose, et cel a de Benserade intitule Job, devienneut comme le presage ou le prel-de des troubles de la Fronde , XXXIV, 278. ( Nem. de l'ab Arnauld Sa rencontre avec Anne d'Autriche à Ruel; vers qu'il improvise post elle, XXXVII, 82, Mad. de Motteville.

Volkek 'le comte de , charge d'interroger la veuve du palatin Vecellini, lui fait avouer toute la cosspiration des seigneurs hongrois, 🖘 lui representant les lettres que 👊 confesseur lui a apportees, H 📐 🛫 Vouveire. Il est mis a la Bastille.

pourquei, LAA, 252



WALKE (milord), ambassad, anglais a Turin, passe en Suisse et chez les Grisons, où il cabale pour empècher qu'ils ne consentent au traite de Mouzon, XXIII, 154.

Walstein, general des armées de l'Empire, veut se faire roi de Bohéme , il est tue par ordre de l'Empereur avec plusieurs officiers, XXI, 304 Bassompierre.'-1.'Limpereur lui offre le commandement d'une armee, qu'il u accepte qu'a condi-tion qu'il aura seul la puissance souveraine a l'armée et à la guerre, XXVII, 1- Il s'empare de Prague, et de toutes les places prises sur l'Européreur par le duc de Saxe, 57. Accorde 6,000 hommes de pied et 2,000 chevaux a Monsieur , frère du roi de France , 63. Ravage le Haut-Palatinat , 253. Prend Leipsick de force , 255. Se prepare a soutenir à Lutzen le combat que le roi de Suèdevent his hyrer, 256. Est battu. et se retire sur Leipsick, 261. Sa grande autorité excite la jalousie de tous , XXVIII , 64. Il veut se de mettre de sa charge, 96 Demande a se joindre au duc de Save , 97 , et au duc de Weimar , 98 d'st assassine par ordre secret de l'Empereur, 100 Histoire de son elevation, ses qualites, 100 Mem. de Richelieu. - Son caractère, LML, 198 , Gra mount

Wither Ichac de Save, assiège Saverne, et y est blesse, XXI, 333. I st contraint de prendre ses quarters d'haver à la pointe de l'èpee, itée I st lottu à blanteld, ité Bat et disperse les Imperiaix au même endreit, prend I cville, 368, pais Leaftenbeurg, 351. Savance vers I. Wirtemberg, et se retire ensuite entre B de ct Strasbourg, 356. Prend Irisach, et plusieurs châte ou en Beargogne, pai. Meurit de la peste, par Banompière. — Sempare de Tevêche d'Osnabruck, XXIII.,

196. Prend le commandement de l'armée suédoise après la mort da roi de Suede : gagne la hataille de Lutzen , XXVII , 261. Est hattu à Nordlingen , XXVIII , 176. Enlève tout le bagage et les chevaux à sept regimens de Croates, 420. Se met au service du roi de France; à quelles conditions, (26. Défait les Croates en Lorraine, NIN, 1-5. Vient trouver le Boi; accueil honorable qu'il en recoit, 176. Il prend Sarrebruck et la citadelle de Saverne, 18). Se rend maître par assauts de la ville, 189. Prend Blamont, Rainbervilliers, 183. Attaque la ville de Jouvelle, 271. S'en rend maltre; demande au cardinal de La Valette Neuchateau et Veselise, qui lui sont refuses, 272. Arrête le cours des armes de Galas, 273. Prend le château de la Romagne, la ville et le chateau de Champlitte ; defait le corps d'armee du duc de Lorraine, 155. Assiege et prend le château de 5. Loup : emporte d'emblée la ville de Marnay. 158. Entre par capitu-lation dans la ville de Baume-les-Dames ; recoit la place de Clerval du comte de Grancey, gouverneur de Montbelliard, (59, Taille en pièces trois compagnies de cavalerie du duc Charles, assièg<mark>e et prend</mark> Montmartin, 160. Se rend maltre de Grange; assige et prend Lure, itir. Investit Ensisheim, qu'il emporte d'assert, 462. Soutient un combat opini des contre Jean de Wort, qualiforce a la retraite, \$6\$, Met le siege devant Kentzingen; hat oue seconde fois Jean de Wert, qui vient au secou<mark>rs de cette place,</mark> 65 : Repusse le libm , faute des renforts que le Roi a ordonné de lui envover hat de nouveau Jean de Wert, qui est blesse, \$70. Se rend maitre de Louffenhourg, de Seckingen et de Waldshut, investit Rhinfeld, XXX, 338. Est oblige d'en lever le siège, 321. S'assure du château de Hohentwiel dans le

Wurtemberg, 322. Remporte une grande victoire près de Rhinfeld; prend plusieurs petites places, 323. Assiege de nouveau Rhinfeld, s'en

rend maître; investit Brisach; prend le fort de Hartin, 394. Bat les généraux Gœutz et Savelly près de Wiltzenheim , 327. Refuse d'entendre à aucune autre voie d'accommo-

dement avec l'Empereur que celle d'une paix générale, 328. Fait de-mander au Roi un prompt secours de 6,000 hommes de pied et 4,000 chevany, 329. Défait les troupes du duc Charles, qui se sauve avec vi-

tesse, 330. Reçoit Brisach à composition, 335. (Mem. de Richelieu.) — Son cloge, par Amauld d'An-dilly, XXXIV, 60. Il s'illustre par la retraite de Mayence, 68. (Am. d' Andelly .) - Après la bataille de Nordlingen, il rassemble les debris

de son armee, et envoie offrir an Roi un corps de troupes considérable ; prend Bingen avec le card. de La Valette, et fait lever le siege de Deux-Ponts a Galas, XLIX, 89. Comment il empêche que ce general ne lui coupe la retraite, 90. Il le reousse entre Meissenheim et Odern-

heim, 91. Rompt sa cavalerie, et la met en déroute; arrive heureusement en Lorraine avec le card. de La Valette, 92. Fait un traité avec le Roi ; clauses de ce traité, 109. Il vient à Paris; s'offense de n'etre pas logé au Louvre ; se couvre de-

vant le Roi, 110. Attaque Saverne, qu'il force à capituler après quatre assauts, 112. Entre dans le duche de Bourgogne ; se saisit de Verdunsur-Saone, 121. Entre en Alsace, où il attaque et prend Ensisheim; se fortifie sur le Rhin, 152. Reponsse Jean de Wert, 153. S'empare de Seckingen, de Lauftenbourg et de Waldshut, 183. Assiege Khinfeld, 184. Gagne une bateille sur les Im-

susposition; attaque Fribourg, et empare de même; entreprend

périmes, et fait prisonniers quatre

géneraux : 185, Prend Rhinfeld par

WIRT

le siège de Brisach ; 186. Gagn la bataille de Seckingen sur le general Gœutz, 183; celle de Rhimar, 184.

et celle de Tann sur le duc de Lieraine, 191. Entre dans Brisch, 149. où il etablit un gouverneur, .... Entre en Franche-Comte, 221 Som-

pare du château de Joox, de Nos-

croi et S.-Claude; retourne en 11sace, où il prend Tann; tembe melade, et meurt, 222. , Montglut -

Il est blessé au siège du fort de 🌭 verne, LVI, 317. Lourde faste i il commet en ne faisant pas attager l'arrière-garde de l'armee imperiale.

qui se retire de Mireleau, 322.

(Mein. de Gramont. West (Jean de) se rend metre de Spire : construit un fort ser les ve du Rhin; prend la ville et le test attaqués par les Français et Sadio-réunis, XXVIII, 222, Ravage test

le pays de Liege et de Colog e XXIX, 205. Met le feu en quar endroits au quartier du regim at d'Aignefeld devant Corbie, 245 Passe le Rhin a Andern ch . et ic-

fait nu convoi destiné a Hermenstein 393. Est batta deux fois par le de Weimar, 464. Est bless dies un nouveau combat, 1-0 Lst fet prisonnier à la bataille de libs, feld

prisonner a la intimite de frei, est. et conduit a Paris an Lois de Vincennes, XXX, 323. Vem de Richelten.) — Il assiege Cellent. XLIN, 113. Emporte le quartier de colonel Egfeldt a Montigny, rend son nom redoutable, 130. blog e is

forteresse d'Hermenstein, et la pres d par composition, 152. Attaque les forts du duc de Weimar; est mp se par ce deruier, 153. Revient attaquer les forts , s'en rend maitre . !-fait raser, et reprend l'île de (1) cehouse, 154. Est fait prisonner avec trois autres generaux par le d $\, 
u$ 

de Weimar, 185. Montelat Wessellis de comte , polație de Hongrie, souleve les Hongrois e atre les troupes de l'Empereur, I VIII í í8.

WILLERVAL (le comte de, est in-au siège d'Arras, XIIX, 26). Wirteurese (le prince Utric de

levient amoureux de la fille du pr. de Barbançon, veuve; se fait ca-dudique pour l'épouser; en a une ille, et s'en retourne à Bruxelles rerendre sa première religion, XLIII,

Wirr (M. de), grand pensionnaire de Hollande, et son frère, sont masacres à La Haye par la fureur du pepile, LXIV, 41. (Mem. de Temple.) — Le premier donne aux Hollandais un conseil qui, s'ils l'avoient sait, les auroit préserves de la wiri, les auroit préservés de la gourre, LXV, 175. (La Fare.)
Wittenaura (le duc de) quitte le service d'Espagne, et se lie à la France par un traité, 1.I., 46.
Wanner, général suédois, prend

Francfort-aur-l'Oder, pille et ravage la marche de Beandebourg, XXIX, 381. Surprend la ville de Lansberg, 382. (Mem. de Richelieu.) - S'cuipare des petites places de la Pomé-ranie, XLIX, 113. Preud Pader-born; entre dana la Hesse, L, 31. Se joint avec le maréch. de Turen-Se joint avec le marech, de Turen-ne; passe avec lui le Danube; prend Donawert, la forteresse de Rain; secourt Ausbourg, 32. Met le siège devant Lindan, qu'il est contraint d'abandonner, 60. Attaque et prend Schinfurt, 61, et Erasse Schinfurt, 61, et Egger; est hattu par le général Melander; perd son neveu dans le combat, 62. Contribue à la victoire de Summerhausen, 88. (Montglat.)

х

Xxminis (le marq, de), maréchal des deux armées, à la bataille de camp, est blessé, au premier choc Fleurus, LIX, 244. de camp, est blessé, au premier choc

YENNE (le marq. d'), gouvern. de la Franche-Comté, s'enferme dans le château de Joux après la prise de Besançon ; rend ce château aux Prançais ; persuade aux habi-tans de Gray de se rendre, LI, 155. Prend des lettres patentes de lieutenent général des armées du Roi; ob-

tient 12,000 fr. de pension, 156. You ou Hion, marchand de la rue S.-Denis, est tué dans l'émeute de l'hôtel-de-ville, XLVIII, 1/10. Youck (le duc d'), fils de Charles 1, ac sauve d'Angleterre en Hollande; danger qu'il court, XXXVII, 361. Il vicat en France, où le Roi et la Reine le recoivent avec bon-té, 362. (Mem. de Motteville.) — Epouse une des filles d'houneur de la princesse royale sa sœur, XLII, 534. (Madem. de Montpenséer.)

Z

ZAMET (Sébastien), riche partisan, originaire de Lucques, tient une grande maison où le Roi aime à donner rendez-vous à ses maîtres-

ses, III, 287. Zamer (Jean), fils du précédent, est employé par Bassompierre a ramener a la Reine les ducs de Guise

et d'Epernon, et les anciens minis-tres, XX, 12. Est tue an alege de Montpellier, (62. (Rassospierre.) — Il est blessé et fait prisonnier au siège de Montauban, XXXI, 1991. Est charge de la retraite de l'armée du Roi de devant Montamban ; som discours aur cette retraite, 3:6: II

ZOUĠ

656

est blessé à mort au siège de Montpellier, 369. Ses dernières paroles au sieur de Pontis, 370. ( Vém. de Pontis.) — Son cloge, par Arnauld d'Andilly, XXXIII, 408. ( Arn. d'Andilly.)

ZERFGEDA (le sieur de), colonel de cavalerie, enlève un convoi sortant d'Alicante; ses talens comme

partisan , LXVI, 92.

ZOUGLAN, sérasquier, est chargé par le grand visir d'aller commander en Hongrie le siège de Bude; comment cet officier étoit parvenu, LIX, 116 et 117. Il oblige le prince Charles, qui est venu pour le combattre, à s'en retourner sans rien ZUNI

faire; comment il fait entrer des se. cours dans Bude, 118. Il oblige la Impériaux à lever le siège, 120 Va au secours de Neuhausel, 122. Fencontre les Impériaux, se range se bataille, 123. Est hattu, et mis er déronte, 124 et suiv. Se retire de le canon de Bude; fait etre les plusieurs officiers et soldats. La prendre ses quartiers dinter dans la Bosnie et la Croatie, 128 A la tête tranchée; pourquoi, 14 Zunica (don Balthazar emetibrement son opiniou dans le sonseil d'Espagne sur les affaires de la Valteline, XXII, 375.

FIN DU SOIXANTE-DIX-HUITIÈME ET DERNIER VOLUME.

ERRATUM.

Page 561, ROMENECOUR, liser REMENTCOUR

(



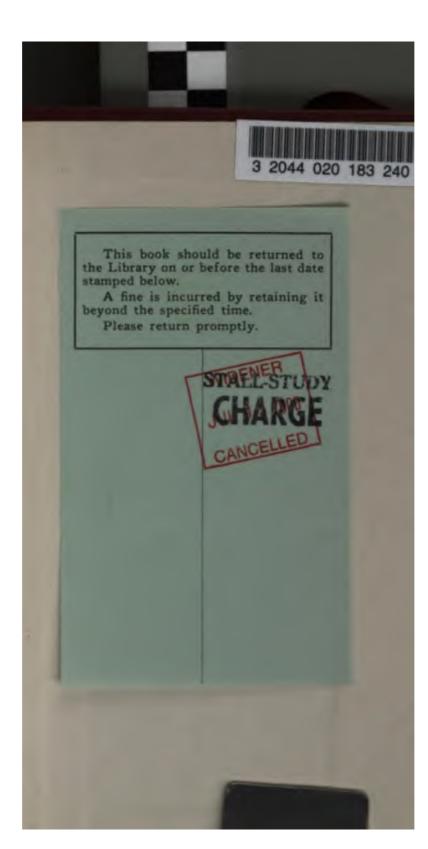





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

